



# D'HIPPOCRATE,

#### TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD,

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

DE COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PHILOLOGIQUES;

Suivie d'une table générale des matières,

# PAR É. LITTRÉ,

DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES - LETTRES), DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HALLE, ET DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS.

Τοῖς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ὁμιλῆσαι γράμμασι.

GAL

TOME SIXIÈME.

# A PARIS,

# CHEZ J. B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 47; LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET;

A MADRID, CHEZ CH. BAILLIERE, 219, REGENT-STREET;

1849.

#### ПЕРІ TEXNHS.

- 1. Εἰσί τινες οἱ τέχνην πεποίηνται τὸ τὰς τέχνας ¹ αἰσγροεπεῖν, ώς μεν οξονται οξ τοῦτο διαπρησσόμενοι, οὐχ δ ἐγὼ λέγω, ἀλλ' ²ξστορίης οἰχείης ἐπίδειξιν ποιεύμενοι. Έμολ δὲ τὸ μέν <sup>8</sup> τι τῶν μὴ εύρημένων εξευρίσκειν, δ τι καὶ \*εύρεθεν κρέσσον ἢ ἢ ἀνεξεύρετον, εξυνέσιος δοχέει ἐπιθύμημά τε καὶ ἔργον εἶναι, καὶ <sup>6</sup>τὸ τὰ ἡμίεργα ἐς τέλος ἔξεργάζεσθαι ώσαύτως • τὸ τδὲ λόγων οὐ χαλῶν τέχνη τὰ τοῖς άλλοις εύρημένα αἰσχύνειν προθυμέεσθαι, ἐπανορθοῦντα μὲν μηδὲν, διαδάλλοντα δὲ τὰ τῶν εἰδότων πρὸς τοὺς μὴ εἰδότας ἐξευρήματα, οὐκέτι δοκέει <sup>8</sup>ξυνέσιος ἐπιθύμημά τε καὶ ἔργον εἶναι, ἀλλὰ <sup>9</sup>κακαγγελίη μαλλον φύσιος ή 10 ἀτεχνίη· μούνοισι γάρ τοῖσιν ἀτέχνοισιν ή έργασίη αύτη άρμόζει, φιλοτιμεομένων μέν, οδδαμά δὲ δυναμένων κακίη υπουργέειν εἰς 11 τὸ τὰ τῶν πέλας ἔργα ἢ ὀρθὰ ἐόντα διαδάλλειν, ή οὐκ ὀρθὰ μωμέεσθαι. Τοὺς μὲν οὖν 12 ἐς τὰς ἄλλας τέχνας τούτω τῷ τρόπῳ ἐμπίπτοντας, οἶσι μέλει τε, καὶ 13 ὧν μέλει, οἱ δυνάμενοι κωλυόντων · δ δέ παρεών λόγος τοΐσιν ές ζητρικήν ούτως έμπορευομένοις εναντιώσεται, θρασυνόμενος μέν διὰ 14 τούτους οθς ψέγει, εὐπορέων δὲ διὰ τὴν τέχνην ή βοηθεῖ, δυνάμενος δὲ διὰ σοφίην ή πεπαίδευται.
  - 2. 15 Δοχέει δή μοι το μέν σύμπαν τέχνη είναι οὐδεμία οὐχ ἐοῦσα.
- ¹ Αλοχροεπεῖν Α. αλοχροποιεῖν vulg. αλοχροποιέειν Lind., Mack. ἀτιμάζειν Ρ'. οὐ τ. δ. δ ἐγὼ λέγω vulg. οἱ τ. δ. οὐχ δ ἐγὼ λέγω EHKOZ. οἱ τ. δ. δ ἔγὼ λέγω (F, mutat. al. manu) G. οὐχ δ Q', Zwing. in marg., Foes. in not. ἀλλὰ Α. ² γνώσεως Q' οἰχ. οπ. Zwing. ³ τοι Α. τῶν ἐαυτῶν εὐρισχομένων Foes. in not. εὐρισχομένων Codd. (præter A), Zwing., Heurn. ⁴ ἐρευθὲν Α. ἢ οπ. vulg. J'ai ajouté, sans manuscrit il est vrai, ἢ, quì a si facilement pu disparaître à cause de l'ἢ suivant. ἀνεξεύρητον. Α. ⁵ σ. Α (Mack, et alibi). ἐπιθυμήματά τε (bis) J. ⁶ τὸ οπ. Ald. ² , ¬ὸ δ' ἐχ λ. L. τοῖς οπ. Ε. προθυμεῖσθαι Α. δὲ pro μὲν Α. ³ σ. ΟΖ, Ald. σ. δοχέει Α. ³ χαχαγγελίη λ. χαταγγελίη vulg. παράστασις, χατηγορ ἱα Ρ'. Galien lisait χαχαγγελίη; car on trouve dans son Gl. : χαχαγγελίη, χ. αχοβρημοσύνη, χαχολογία. ¹⁰ ἀτεχνίης Zwing. in marg., Lind. γὰρ δὴ Α. γὰρ διὰ Ι. φιλοτιμεομένων Α. φιλοτιμουμένων vulg. οὐδ' ἄμα δὲ Α. ε ὑδαμῶς ΕQ'. χαχίη Α. χαχίης vulg. ¹¹ τὸ οπ. J. τοῦ pro τῶν Κῦhn. ½ ἐς Α. εἰς vulg. μέλλει (bis) IKOZ, Ald. ¹³ χαὶ ὧν ΑL, Zwing. in marg. αὶ ἐν οἶσι vulg. καὶ ὧν καὶ ἐν οἶσι GJZ. χω- ὧν ΑL, Zwing. in marg. αὶ ἐν οἶσι vulg. καὶ ὧν καὶ ἐν οἶσι GJZ. χω-

### DE L'ART.

1. (Discours destiné à démontrer la réalité de la médecine. - Exorde dirigé contre les sophistes qui, sans savoir spécial, nient qu'il y ait aucun art réel.) Il est des gens qui se font un art d'avilir les arts, s'imaginant faire par ce genre de travail non pas ce que je dis, mais étalage de leur propre savoir. A mon sens, découvrir chose qui n'ait pas été découverte et qui, trouvée, vaille mieux qu'ignorée, ou achever ce qui est resté inachevé, c'est le but et le fait de l'intelligence; au contraire vouloir, par un artifice peu honorable de langage, vilipender les inventions d'autrui, sans rien perfectionner, tout en décriant les travaux des savants auprès des ignorants, ce n'est plus le but et le fait de l'intelligence, mais c'est plutôt ou annonce d'un mauvais naturel ou impéritie; car à l'impéritie seule il appartient de vouloir, mais sans aucunement le pouvoir, satisfaire la malveillance qui aime, dans les ouvrages du prochain, à calomnier le bon, à railler le mauvais. Que de telles attaques contre les autres arts soient réprimées par ceux qui le peuvent, en tant qu'ils en ont souci et pour les points qui les intéressent; quant au présent discours, il combattra les diatribes de même nature contre la médecine, enhardi par la qualité des adversaires qu'il blâme, plein de ressources à cause de l'art qu'il défend, puissant à cause de la doctrine sur laquelle il s'appuie.

2. (Argument général : ce qui est se voit, ce qui n'est pas ne se voit pas; or, les arts se voient, donc ils sont réels.) En

λυέντων Α. -τοισιν Α. -τοις vulg. - ές οm. GZ. - εἰς Ο. - οὕτως οm. Α. - ἐπιπορευομένοις Α. - ἐμπεπορευμένοις L. - ἐμπορευομένοις, καθοδοιποροῦσι κέρδους ἐλευθέρου χάριν \* Όμηρος γάρ φησιν ἔμπορος οὐ γὰρ νηὸς ἐπήδολος
οὐδ' ἐρετάων gl. Ε. - Cette glose donne une fausse interprétation du mot
— 11 τούτους Α. -τουτέους vulg. - τοὺς ψέγειν ἐθέλοντας pro οῦς ψέγει Α. —
15 ὅτι ὑπαρκτικαί εἰσιν αἱ τέχναι in marg. GI. - δὲ Ald.

καὶ γὰρ ἄλογον τῶν ἐόντων ¹τι ἡγεῖσθαι μὴ ἐόν· ἐπεὶ τῶν γε μὴ ἐόντων τίνα ᾶν τίς οὐσίην θεησάμενος ἀπαγγείλειεν ὡς ἔστιν; ²εἰ γὰρ
δὴ ἔστι γ' ἰδεῖν τὰ μὴ ἔόντα, ὥσπερ τὰ ἔόντα, οὐκ οἶδ' ὅπως ἄν τις
αὐτὰ νομίσειε μὴ ἔόντα, ἄ γε εἰη ³ καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν καὶ γνώμὴ
νοῆσαι ὡς ἐστιν· ⁴ἀλλ' ὅπως μὴ οὐκ ἢ τοῦτο τοιοῦτον· ἀλλὰ ὅτὰ μἐν
ἐόντα αἰεὶ ὁρᾶταί τε καὶ ⁶γινώσκεται, τὰ δὲ μὴ ἔόντα οὔτε δρᾶται οὔτε
γινώσκεται. Γινώσκεται τοίνυν ¾ δεδειγμένων ἤδη τῶν τεχνέων, καὶ
οὐδεμία ἐστὶν ἡ γε ἔκ τινος εἴδεος οὐχ ὁρᾶται. Οἷμαι δ' ἔγωγε καὶ
τὰ ὀνόματα αὐτὰς διὰ τὰ εἴδεα λαβεῖν· ³ ἄλογον γὰρ ἀπὸ τῶν ὀνομάτων τὰ εἴδεα ἡγεῖσθαι βλαστάνειν, καὶ ἀδύνατον· ¹0 τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα ¹¹ φύσιος νομοθετήματά ἐστι, τὰ δὲ εἴδεα οὐ νομοθετήματα, ἀλλὰ
βλαστήματα.

3. Περὶ μὲν οὖν τούτων εἴ γέ τις μὴ ἱκανῶς ἐκ τῶν εἰρημένων ξυνἱησιν, ἐν ½ ἄλλοισιν ἀν λόγοισι σαφέστερον διδαχθείη. ¾ Περὶ δὲ ἰητρικῆς, ἐς ταύτην γὰρ ὁ λόγος, ταύτης οὖν τὴν ἀπόδειξιν ποιήσομαι, καὶ πρῶτόν γε διοριεῦμαι ὁ νομίζω ἰητρικὴν εἶναι, τὸ δὴ πάμπαν ἀπαλλάσσειν τῶν νοσεόντων τοὺς καμάτους, καὶ τῶν νοσημάτων τὰς σφοδρότητας ἀμδλύνειν, καὶ τὸ ¼μὴ ἐγχειρέειν τοῖσι κεκρατημένοισιν

<sup>1</sup> Ti om. GZ. - ἐνεὸν A. - τις οὐσίην, alia manu mut. in τίσουσιν ήν A. -θεησάμ. Α. -θεασάμ. vulg. - 2εὶ γὰρ (γὰρ om. L) δὴ (μὴ pro δὴ Zwing. in marg., Mack) ἔστι γ' (γ' om. K) ίδεῖν τὰ μὴ ἐόντα (ὄντα OZ) ὥσπερ τὰ έόντα, ούχ οιδ' ὅπως ἄν τις αὐτὰ νοήσειε μή ἐόντα ὥσπερ τὰ ἐόντα (ὥσ. τ. έ. om. K) α γε vulg. - εὶ γὰρ δὴ ἔστι γ' ίδεῖν τὰ ἐόντα ώσπερ τὰ μὴ ἐόντα, ούχ οἶδ' ὅπως ἄν τις (pro οὐχ οἶδ' ὅ. ἄ. τ. apposuit recentior manus margini οὐκ ἰδεῖν, πῶς ἄν τις) αὐτὰ νομίσειε μὴ ἐόντα, ἄ γε A.-Il faut supprimer avec K et aussi avec A, le second ώσπερ τὰ ἐόντα de vulg.; avec cela le texte est excellent. Dans A il y a eu, de la part du copiste, une transposition vicieuse pour le un de la première ligne: c'est ce qui a induit un correcteur anonyme à modifier la phrase comme il a fait à la marge; mais cette correction n'est pas la véritable. Il faut aussi prendre νομίσειε de A. — 3 κάν pro καὶ EHJK, Zwing. in marg. - ὀφθαλμοῖς A. — \* άλλ' ὅπως σχεπτέον μή Heurn. in marg. - ή Α. - εξη vulg. - τὸ pro τοῦτο J. -- 5 το μεν εον Α. - αεί Ζ. - τε Α. - τε om. vulg. - 6 γιγνώσ. (bis) ΙΟ. - οντα Ζ. -<sup>9</sup> δεδιδαγμένων Α. - εἴδη pro ἤδη L. -Foes a pris dans sa traduction εἴδη; mais cette correction n'est pas bonne. — 8 δὲ A. - αὐτὰς A, Zwing., Lind., Mack. - αὐτῆς vulg. - αὐτῶν ΕΗΚΟΡ'Q'. - αὐτῶν ὡς τὰ εἴδ. Merc. in marg. -9 ἄλλογον A. - ήγ. τὰ εἴδεα A. -10 σήμαινε τί εἰσιν ὀνόματα καὶ τί τὰ είδη in marg. A. — " φύσεως A. - Platon, Charm. p. 175 B: οὐ δυνάμεθα εύρεῖν ἐφ' ὅτφ ποτὲ τῶν ὄντων ὁ ὀνοματοθέτης τοῦτο τοὕνομα ἔθετο, τὴν σωφροσύνην. C'est ainsi que ce passage est imprimé dans l'édition de MM. Baiter, Orelli et Winckelmann. Mais des variantes donnent νομοθέτης,

général, à mon avis, il n'y a point d'art qui ne soit réel; car il est absurde de prétendre qu'une chose qui est n'est pas. Et qui jamais, trouvant visible la substance des choses qui ne sont pas, affirma qu'elles sont? Car s'il était possible de voir ce qui n'est pas comme on voit ce qui est, je ne conçois pas comment on en nierait la réalité, puisqu'on en verrait par les yeux et comprendrait par la raison l'existence. Mais prenez garde, il n'en est pas ainsi; ce qui est se voit et se connaît toujours; ce qui n'est pas ne se voit ni ne se connaît. Or, la connaissance s'acquiert à fur et mesure que les arts sont montrés, et il n'y en a aucun qu'on ne voie sortir d'une certaine réalité. Et, de fait, ce sont les réalités qui ont donné le nom aux arts; car il est absurde de penser que les réalités sont produites par les noms; la chose est impossible; les noms sont des conventions que la nature impose, mais les réalités sont non des conventions qu'elle impose, mais des productions qu'elle enfante.

3. (L'auteur passe à son sujet spécial, la médecine, qu'il définit. L'objet en est de guérir les maladies, avec la condition de ne pas toucher aux cas où le mal est plus fort qu'elle.) Sur ce sujet général, si ce qui vient d'être dit n'a pas été suffisamment compris, on s'instruira plus à fond dans d'autres traités. Quant à la médecine (car c'est d'elle qu'il s'agit), j'en vais faire la démonstration; et d'abord, la définissant telle que je la conçois, je dis que l'objet en est, en général, d'écarter les souffrances des malades et de diminuer la violence des maladies, tout en s'abstenant de toucher à ceux chez qui

et je crois que notre passage du traité De l'art doit faire prendre cette dernière leçon dans le Charmide, quelque préférable que paraisse au premier abord δνοματοθέτης. La phrase est obscure, il est vrai, dans le traité De l'art; il me semble qu'elle signifie: la nature, φύσις, est le législateur qui détermine les noms; mais l'εξδος est la production même de la nature. -τουτέων Lind. -γε om. A. — το άλλοισιν αν λόγοισιν Α. – άλλοις αν λόγοις vulg. – ἀναλόγοις pro αν λ. (G, mut. in ἀναλόγως) KJZ. – ἀναλόγοις et ἀναλόγως L. — το περὶ ὑπάρξεως ἰατρικῆς in tit. O. – δὲ om. Κ. – διοριεῦμαι Α. – δὴ ὁριεῦμαι (sine δὲ ΕΗΚ) vulg. – νομίζων Α ἀπαλάσσειν Α. — το μὴ om. L. – ἐγχειρεῖν O. – πεκρατημένοις Α

υπό τῶν νοσημάτων, ¹εἰδότας ὅτι ταῦτα οὐ δύναται ἰητρική. Ως οὖν ποιέει τε ταῦτα, καὶ οἵη τέ ἐστι διὰ παντὸς ποιέειν, περὶ ²τούτου μοι δὴ δ λοιπὸς ἔσται λόγος · ἐν δὲ τἢ τῆς τέχνης ἀποδείξει ἄμα καὶ τοὺς λόγους τῶν αἰσχύνειν αὐτὴν οἰομένων ³ ἀναιρήσω, ἢ ἀν ἕκαστος αὐτῶν πρήσσειν τι οἰόμενος τυγχάνη.

- 4. \* Έστὶ μέν οὖν μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου, ἢ καὶ δμολογηθήσεται παρά πᾶσιν· ότι εμέν ένιοι έξυγιαίνονται τῶν θεραπευομένων ὑπὸ ἰητρικῆς δμολογέεται· ότι δὲ οὐ πάντες, ἐν τούτω ἤδη ψέγεται ἡ τέχνη, καί φασιν οί τὰ γείρω λέγοντες, διὰ τοὺς άλισχομένους ὑπὸ τῶν νοσημάτων, 6 τους αποφεύγοντας αὐτα τύχη αποφεύγειν καὶ οὐ δια την τέχνην. Έγω δὲ 7οὐχ ἀποστερέω μὲν οὐδ' αὐτὸς τὴν 8τύχην ἔργου οὐδενὸς. ήγευμαι δέ τοισι μέν κακώς θεραπευομένοισι νουσήμασι τὰ πολλά 9την άτυχίην επεσθαι, τοῖσι δὲ εὖ την εὐτυχίην. Ἐπειτα δὲ καὶ πῶς οξόν τέ ἐστι τοῖς ὑγιασθεῖσιν ἄλλο τι αἰτιήσασθαι ἢ τὴν τέχνην, εἴπερ χρώμενοι αὐτῆ καὶ ὑπουργέοντες ὑγιάσθησαν; τὸ μὲν γὰρ τῆς τύγης είδος 10 ψιλον οὐκ ἡδουλήθησαν θεήσασθαι, ἐν ῷ τῆ τέγνη ἐπέτρεψαν σφας αὐτούς, 11 ώστε τῆς μέν ἐς τὴν τύχην ἀναφορῆς ἀπηλλαγμένοι είσι, της μέντοι ές την τέχνην ούχ απηλλαγμένοι εν δ γάρ 12 ἐπέτρεψαν καὶ ἐπίστευσαν αὐτῆ σφᾶς αὐτοὺς, ἐν τούτῳ αὐτῆς καὶ τὸ εἶόος ἐσκέψαντο καὶ τὴν δύναμιν, 13 περανθέντος τοῦ ἔργου, ἔγνωσαν.
- 5. Ἐρεῖ δὴ <sup>16</sup>ἐνταῦθα ὁ τἀναντία λέγων, ὅτι πολλοὶ ἤδη καὶ οὐ χρησάμενοι ἐητρῷ νοσέοντες ὑγιάσθησαν, καὶ ἐγὼ τῷ λόγῳ οὐκ ἀπιστέω· δοκέει <sup>15</sup>δέ μοι οἶόν τε εἶναι καὶ ἐητρῷ μὴ χρωμένους ἐητρικῆ

¹ Εἰδέτω πᾶς L.-ὅτι πάντα ταῦτὰ δύναται Defin. med. auctor. - πάντα sìne οὐ A. -οὐ οm. (Ε, al. manu restit.) HIKL. -² τοῦτό μοι ὁ λυπὸς λ. ἤδη ἔσται A. -³ ἀνερήσω Z. - τυγχάνει A. -⁴ ἔσται Lind. -μὲν AEJ. -μὲν om. vulg. -μοι om. Q'. - ἢ Mack. - ὁμολογήσεται A. -⁵ γὰρ pro μὲν A. - ἔξυγιαινόν (sic) A. - ὁμολογεέτω Q'. - δ' A. - Je pense qu'il faut lire ἀναλισκομένους; cependant, comme ἀλισκόμενα se trouve plus loin, p. 14, note 7, avec le sens d' ἀναλισκόμενα, je n'ai pas voulu changer deux fois ce mot. -6 καὶ τοὺς vulg. - καὶ om. A. -7 οὐκ om. A. -8 τέχνην H. - ἡγοῦμαι A. -μὲν om. A. -νοσ., A. -τὰ om. A. - 9 τῆ ἀτυχίη H. - ἔξυγιασθ. A. - ἐξυγιανθ. vulg. - αἰτιάσ. vulg. - εἴπερ (al. manu ἡπερ) χρεόμ. αὐτῆ (al. manu αὐτοὶ) A. - αὐτοὶ GZ Ald. - ὑγιάσθησαν AEHIKQ'. - ὑγίανθ. vulg. - Ze est ici interrompu. -10 δαψιλὸν Q'. - έδουλ. A. -11 ὅτε Q'. - ἀπηλαγ. (bis) A. -12 ἐπ. αὐτοὶ (al. manu αὐτοὺς) σρᾶς καὶ ἐπίστευσαν, ἐν τούτω A. - σρὰς O. -12 περαθέντος emend. al. manu A. -παραθέντος LQ'. -14 ἐντ. om. A. - ἰητροῖσι EHKQ'. -

le mal est le plus fort; cas placé, comme on doit le savoir, au-dessus des ressources de l'art. Qu'elle remplisse toutes ces conditions et qu'elle soit en état de les remplir constamment, c'est sur quoi va rouler le reste de mon discours; et, tout en faisant la démonstration de l'art, je ruinerai les arguments de ceux qui prétendent l'avilir, et je les ruinerai par les endroits où chacun d'eux s'imagine obtenir quelque succès.

- 4. (Objection: tous les malades ne guérissent pas; ceux qui guérissent le doivent à la fortune. - Réponse : la puissance de la fortune est petite.) Je commence par un point que tous m'accorderont, c'est que, parmi les malades traités par la médecine, quelques-uns guérissent; non pas tous; et c'est justement le reproche qu'on lui adresse. Les adversaires, arguant des morts que causent les maladies, prétendent que ceux qui en réchappent, réchappent par le bénéfice de la fortune et non de l'art. Pour moi, je ne contesterai pas à la fortune toute influence; mais je crois que les maladies traitées mal, sont le plus souvent suivies d'un mauvais succès, et, traitées bien, d'un bon succès. Puis, à quoi les personnes guéries pourraient-elles attribuer leur guérison, si ce n'est à l'art, vu qu'elles se sont rétablies par son concours et ses services? Évidemment, par cela seul qu'elles s'y sont confiées, elles ne se soucièrent pas de prendre en considération la mince réalité de la fortune, et de la sorte elles sont quittes envers l'une, mais non envers l'autre; car, en se remettant et confiant à l'art, elles en ont reconnu la réalité, et le résultat leur en a démontré la puissance.
- 5. (Objection: des malades guérissent sans médecin. Réponse: ils ont guéri en faisant ceci ou cela; or, le choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, implique l'existence de l'art.) Ici, l'adversaire objectera que bien des malades ont guéri sans l'intervention du médecin. Je n'en disconviens pas;

ὶητρῶν Ι. – ὑγιάσθησαν Ε. – ὑγιάνθ. vulg. — 15 γὰρ pro δὲ Α. – ἰατρῶ Ο. – χρωμένοις Gorr. – χρεόμενος Heurn. in marg. – ἰατρική Ο. – ἰητρικήν Α.

περιτυγείν, οὐ μην 1 ώστε εἰδέναι 26 τι δρθόν εν αὐτη ένείη, καὶ 6 τι μή δρθόν, 3 άλλ' ώστ' αν έπιτύχοιεν τοιαῦτα θεραπεύσαντες έωυτούς. δποιά περ αν έθεραπεύθησαν, εί και ίητροισιν έγρωντο. Και τοῦτό \*γε τεχμήριον μέγα τῆ οὐσίη τῆς τέχνης, ὅτι ἐοῦσά τέ ἐστι καὶ μεγάλη, όπου γε φαίνονται καὶ οἱ μὴ νομίζοντες αὐτὴν εἶναι, σωζόμενοι δι' δαὐτήν πολλή γὰρ ἀνάγκη καὶ τοὺς μή χρωμένους ἐητροῖσι, νοσήσαντας δὲ καὶ <sup>6</sup>ὑγιασθέντας εἰδέναι, ὅτι ἢ δρῶντές τι ἢ μὴ δρῶντες ύγιάσθησαν ή γάρ ασιτίη, ή πολυφαγίη, ή ποτῷ πλείονι, ή 7δίψη, ή λουτροϊσιν, ή άλουσίη, ή πόνοισιν, ή ήσυχίη, ή υπνοισιν, η αγρυπνίη, η 8 τη άπάντων τούτων ταραχή χρώμενοι, ύγιάνθησαν· καὶ τῷ ἀφελῆσθαι πολλή ἀνάγκη αὐτούς ἐστιν ἐγνωκέναι, ὅ τι ἦν τὸ ώφελησαν, <sup>9</sup>χαὶ, ὅτε ἐβλάβησαν, τῷ βλαβηναι, ὅ τι η̈ν τι τὸ βλάψαν. Τὰ γὰρ 10 τῷ ἀφελῆσθαι καὶ τὰ τῷ βεδλάφθαι ὡρισμένα οὐ πᾶς ἱκανὸς γνῶναι εἰ τοίνυν ἐπιστήσεται ἢ 11 ἐπαινέειν ἢ ψέγειν ὁ νοσήσας τῶν διαιτημάτων τι 12 οξσιν ύγιάσθη, πάντα ταῦτα τῆς ἐητρικῆς ὄντα εύρήσει· καί έστιν οὐδὲν ἦσσον τὰ ἄμαρτηθέντα τῶν ὡφελησάντων μαρτύρια τη τέχνη <sup>13</sup> ές τὸ εἶναι · τὰ μὲν γὰρ ὡφελήσαντα τῷ ὀρθῶς προσενεχθηναι ώφέλησαν τὰ δὲ βλάψαντα τῷ μηκέτι ὀρθῶς προσενεχθηναι 14 έβλαψαν. Καί τοι όπου τό τε όρθον καὶ 15 το μη όρθον όρον έχει έχατερον, πῶς τοῦτο οὐκ ἂν τέχνη εἴη; τοῦτο γὰρ ἔγωγέ φημι άτεχνίην εἶναι, ὅπου μήτε ὀρθὸν 16 ἔνι μηδέν, μήτε οὐχ ὀρθόν · ὅπου <sup>17</sup> δὲ τούτων ἔνεστιν ἐχάτερον, οὐχ ἔτι ἂν τοῦτο ἔργον ἀτεχνίης εἴη.

6. Ετι τοίνυν εὶ μεν 18 υπὸ φαρμάχων τῶν τε καθαιρόντων καὶ

¹ °Ωστ' O, Ald., Frob., Zwing., Gorr., Lind., Mack. – δτι Heurn. in marg. — ² εἴ τε (bis) J, Zwing. in marg. – ἐνῆ ἢ ὅ τι Α. — ³ ἄλλως τε sine ἀν (Ε, ἀν al. manu) FGHIJO, Ald. – εἶ pro ἀν Α. – ἐπιτύχειε Ε. – περιτύχοιεν Codd. reg. ap. Foes in not., Zwing. – ἑαυτοὺς Ε. – καὶ εἶ J. — ⁴ post γε addit τέως vulg. – τέως om. Α. — ⁵ αὐτὴν, al. manu αὐτῆς Α. — ⁶ ὑγιανθέντας ΕΚΙ ΟΩ'. – ἱδρῶντες pro ἢ δρ. τι ἢ μὴ δρ. Α. – ὑγιάσθησαν ΑJ. — † δίψει ΚΙΟ. — ⁵ τι Α. – παροχῆ vulg. – ταραχῆ Codd. (Ε, al. manu παροχῆ in marg.), Ald. – παρασχῆ L. – ταραχῆ ἀποχῆ Zwing. in marg. – Il faut garder ταραχῆ; nos mss. sont unanimes. – ὑγιάσθ. Α. – ὑγιάνθ. vulg. – ἀφελεῖσθαι vulg. – ἀφελέεσθαι Lind. — ³ καὶ εἴ τι τ' ἐβλ., καὶ τὸ βλαβῆναι καὶ ὅ τι ἦν τὸ βλάψαν (καὶ ὅ τι τὸ βλάψαν ἐν τῷ βλαβῆναι pro καὶ τὸ.... βλάψαν Ε, FI cum lectione vulg. in marg., HJKLOQ' P', Zwing. in marg. ἢν ante τὸ βλάψαν vulg. – καὶ ὅτε ἑβλ., τῷ βλαβῆναι ὅ τι ἢν τι τὸ βλάψαν Α. – Il faut prendre ou la leçon des mss. ΕF, etc., ou celle de A, qui m'a paru valoir mieux. — <sup>10</sup> τὸ (bis) H. – ἀφελῆσθαι Α. – ἀφελεῖσθαι vulg. — ¹¹ ἐπαιγεῖν Ο. – τι om.

mais il se peut, ce me semble, que, même sans médecin, ils aient usé de la médecine. Ce n'est pas qu'ils aient su ce qu'elle aurait conseillé ou déconseillé; mais le hasard a fait qu'ils se sont traités comme les aurait traités un médecin, s'ils s'en étaient servis. Et certes, c'est là une grande preuve de l'existence de l'art, tellement existant et tellement fort que, manifestement, il sauve ceux même qui n'y croient pas. Car, de toute nécessité, les malades qui, sans se servir de médecin, ont guéri, savent qu'ils ont guéri en faisant ou ne faisant pas ceci ou cela. Abstinence d'aliments ou alimentation abondante, boissons copieuses ou soif, bains ou absence de bains, exercice ou repos, sommeil ou veille, ou enfin mélange de toutes ces choses, telles sont les conditions sous lesquelles ils se sont rétablis. Et, nécessairement aussi, ils ont reconnu par le soulagement ce qui était utile, et par le mal souffert, s'ils en ont souffert, ce qui était nuisible. A la vérité, tout le monde n'est pas capable de reconnaître les caractères de ce qui sert et de ce qui nuit. Mais le malade qui saura louer ou blâmer quelques points du régime sous lequel il a guéri, trouvera que tout cela est la médecine; et ce qui a nui ne témoigne pas moins que ce qui a servi, en faveur de l'existence de l'art. En effet, l'utile a été utile par la bonne application, et le nuisible a été nuisible par la mauvaise application. Or, quand le bien et le mal ont chacun une limite; comment ne pas voir là un art? Je maintiens que l'art est absent partout où rien n'est ni bien ni mal; mais je maintiens aussi, quand le bien et le mal sont en présence, que l'art ne peut plus être absent.

6. (Développement de la réponse : la variété et la combinaison des moyens prouvent la réalité de l'art. Le hasaril

FGHIJKO. -τι ante τῶν Q'. - ι² οἶσιν ὑγιάσθη A. - ὑγιάνθη vulg. - οἵαισιν (οἵησιν O) vulg. - ἰατριχῆς E. - ὄντα εὑρ. καὶ om. A. - ι³ ἐς A. - εἰς vulg. - ιι ἔβλαψεν al. manu A. -τε om. vulg. - ιδ τὸ om. Lind. - ιδ ἔνι Α. - εἰη vulg. - ιγ τε pro δὲ A. - οὐχ ἔτι ἄν τοῦτο ἔργον ἀτεχνίης εἴη pro πῶς... εἴη A. - ιδ ἐπὶ J, Zwing. in marg. , Lind , Mack. - ἀπὸ LQ'. - ή om. A. - τοῖσιν A. - ἰατριχῆ O. - τοῖς vulg. - ἐγίνετο A. - ἐγένετο vulg.

τῶν ἱστάντων ἡ ἔησις τἢ τε ἐητρικἢ καὶ τοῖσιν ἐητροῖσι μοῦνον ἐγίνετο, ἀσθενὴς ¹ἢν ᾶν ὁ ἐμὸς λόγος · νῦν δὲ δὴ φαίνονται τῶν ἐητρῶν οἱ μάλιστα ἐπαινεόμενοι καὶ διαιτήμασιν ἐώμενοι καὶ ἄλλοισί ²γε εἴδεσιν, ᾶ οὐκ ἄν τις φαίη, μὴ ὅτι ἐητρὸς, ἀλλ' οὐδὲ ἐδιώτης ἀνεπιστήμων ἀκούσας, μὴ οὐ τῆς τέχνης εἶναι. ³Οπου οὖν οὐδὲν οὔτε ἐν τοῖς ἀγαθοῖσι τῶν ἐητρῶν οὔτε ἐν τῆ ἐητρικἢ αὐτἢ ἀχρεῖόν ἐστιν, ἀλλ' ἐν τοῖσι πλείστοισι τῶν τε φυομένων καὶ τῶν ποιευμένων ἔνεστι τὰ εἴδεα τῶν θεραπειῶν \*καὶ τῶν φαρμάκων, οὐκ ἔστιν ἔτι οὐδενὶ τῶν ἀνευ ἐητροῦ ὑγιαζομένων τὸ αὐτόματον αἰτιήσασθαι ὀρθῷ λόγῳ· τὸ μὲν γὰρ αὐτόματον οὐδὲν φαίνεται ἐὸν ἐλεγχόμενον · πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον διά τι εῦρίσκοιτ' ἀν γινόμενον, καὶ ἐν τῷ διά <sup>7</sup>τι τὸ αὐτόματον οὐ φαίνεται οὐσίην ἔχον οὐδεμίην, ἀλλ' ἢ οὕνομα <sup>8</sup> μοῦνον · ἡ δὲ <sup>9</sup> ἐητρικὴ καὶ ἐν τοῖσι διά τι καὶ ἐν τοῖσι προνοουμένοισι φαίνεταί τε καὶ φανεῖται αἰεὶ οὐσίην ἔχουσα.

7. Τοῖσι μὲν οὖν τἢ τύχη τὴν <sup>10</sup> ὑγιείην προστιθεῖσι, <sup>11</sup> τῆς δὲ τέχνης ἀραιρέουσι, τοιαῦτ' ἄν τις λέγοι τοὺς δ' ἐν τἢσι τῶν ἀποθνησκόντων <sup>12</sup> ξυμφορἢσι τὴν τέχνην ἀφανίζοντας θαυμάζω, ὅτεῳ ἐπαιρεόμενοι ἀξιοχρέῳ λόγῳ τὴν μὲν τῶν ἀποθνησκόντων <sup>13</sup> ἀκρησίην οὐκ αἰτίην καθιστᾶσι, τὴν δὲ τῶν <sup>14</sup> τὴν ἰητρικὴν μελετησάντων ξύνεσιν αἰτίην · ὡς τοῖσι μὲν ἰητροῖσιν ἔνεστι <sup>15</sup> τὰ μὴ δέοντα ἐπιτάξαι, τοῖσι δὲ νοσέουσιν οὐκ <sup>16</sup> ἔνεστι τὰ προσταχθέντα παραδῆναι. <sup>17</sup> Καὶ μὴν πολύ γε εὐλογώτερον τοῖσι κάμνουσιν ἀδυνατέειν τὰ προστασσίμενα ὑπουργέειν, ἢ <sup>18</sup> τοῖσιν ἰητροῖσι τὰ μὴ δέοντα ἐπιτάσσειν · οἱ μὲν γὰρ ὑγιαινούση <sup>19</sup> γνώμη μεθ' ὑγιαίνοντος σώματος ἔγχειρέουσι, λογισάμενοι τά τε παρεόντα, τῶν τε παροιχομένων τὰ δμοίως διατεθέντα τοῖσι παρεοῦσιν, ὥστε ποτὲ θεραπευθέντα εἰπεῖν, <sup>20</sup> ὅτι ἀπήλλαξαν · οἱ δὲ οὖτε ὰ κά-

<sup>1</sup> την οπ. Α.-αν οπ. dans vulg. par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. - δη οπ. ΑΕΗ Κ. - μεν pro δε δη Ι. - Απτε των addit μεν J. - 2 τε vulg. - J'ai corrigé τε sans mss. - 3 σχου Zwing. in marg., Lind., Mack. - γοῦν J. - ἰατρῶν... ἰατριχη Ο. - 4 τοῖσι Α. - τοῖς vulg. - 5 τε χαὶ Lind. - ἔτι οπ. Α. - αἰτιήσασθαι Α. - αἰτιάσασθαι vulg. - 6 εὐρίσχοιτ' ἀν Codd., Zwing. in marg. - ἀνευρίσχοιτ' ἀν vulg. - ἄν εὐρίσχοιτ' ἀν Codd., Zwing. in marg. - ἀνευρίσχοιτ' ἀν vulg. - ἄν εὐρίσχοιτ' ἀν Ald. - ΄ τι. Τὸ δὲ αὐτ. vulg. - τι τὸ αὐτ. Α. - La leçon de A donne le véritable sens. - ΄ μ. οπ. Α. - ΄ ἱητριχη χαὶ ἐν τοῖσι διά τι χαὶ ἐν τοῖσι πρ. φ. Α. - ἱητριχη χαὶ ἐν τοῖς διά τι πρ. φ. vulg. - γε pro τε Α. - αἰεὶ Α. - ἔτι pro αἰεὶ vulg. - ὑ τὴν δὲ ὑγ. Α. - ὑ τοῖς Ε. - τὴν δὲ τέχνην Α. - ½ ξ. Α. - σ. vulg. - ὅτεω Α. - ὅτω vulg. - ὑ ἀτυχίην ἀναιτίαν Α. - ἀχρισίην ΕΗΙΚ. - χαθίστησι

n'existe pas.) En outre, si la guérison ne réussissait à la médecine et au médecin que par l'action des remèdes évacuants et resserrants, mon argumentation serait faible; mais on voit les médecins les plus renommés guérir par le régime et par d'autres combinaisons dans lesquelles le caractère de l'art ne pourrait être contesté, je ne dis point par un médecin, mais par l'homme le plus ignorant de la médecine à qui on les expliquerait. Donc, s'il n'est rien qui soit sans usage pour les bons médecins et dans la médecine, et si la plupart des productions naturelles et artificielles fournissent les éléments des traitements et des remèdes, il n'est pas possible à aucune des personnes guéries sans médecin, d'imputer raisonnablement leur guérison au hasard. En effet, on démontre que le hasard n'existe pas; on trouvera que tout ce qui se fait, se fait par un pourquoi; or, devant un pourquoi, le hasard perd visiblement toute réalité, et ce n'est plus qu'un mot. Mais, visiblement aussi, la médecine possède et possèdera toujours une réalité et dans le pourquoi et dans la prévision qui lui appartient.

7. (Objection: les terminaisons funestes. — Réponse: elles sont plutôt imputables à l'indocilité des malades qu'à l'inhabileté des médecins. — Description remarquable du médecin et du malade par rapport l'un à l'autre.) Voilà ce qu'on pourrait répondre à ceux qui enlèvent à l'art les guérisons pour les attribuer à la fortune. Quant à ceux qui en nient l'existence en raison des terminaisons funestes, je ne conçois pas de quel argument plausible ils s'autorisent pour en accuser, non l'indocilité des défunts, mais le savoir de ceux qui pratiquent la médecine; comme si, le médecin pouvant faire de mauvaises prescriptions, le malade ne pouvait pas transgresser ce qui lui est commandé! Et, de fait, il est beaucoup plus vraisemblable que le malade sera incapable d'obéir aux prescriptions, qu'il

GI, Ald. — 14 τὴν Α. — τὴν οπ. vulg. — ξύ. Α. — σ. vulg. — ἰητροῖς Α. — 15 τὰ μὴ repetitur Α. — 16 ἔνεστι Α. — ἔστι vulg. — 17 καὶ μὴν καὶ Zwing. in marg. — 18 τοῖς ΑΕ. — 19 τῆ γν. Α. — διατεθέντα Α. — διατιθέντα vulg. — 20 ώς pro ὅτι Α. — δ΄ Α. — οὖτε δι' ἀ κ. οπ., et εἰδότες Α addit quod non abest infra.

μνουσιν, οὐτε δι' ἀ χάμνουσιν, ¹οὐθ' ὅ τι ἐχ τῶν παρεόντων ἔσται, ²οὖθ' ὅ τι ἐχ τῶν τουτέοισιν ὁμοίων γίνεται, εἰδότες, ἐπιτάσσονται, ἀλγέσοντες μὲν ἐν τῷ παρεόντι, φοδεύμενοι δὲ τὸ μέλλον, χαὶ ³ πλήρεες μὲν τῆς νούσου, χενεοὶ δὲ σιτίων, ἐθέλοντες ⁴τὰ πρὸς τὴν νοῦσον ἡδέα μᾶλλον, ἢ τὰ πρὸς ⁵τὴν ὑγιείην προσδέχεσθαι, οὐχ ἀποθανεῖν ἐρῶντες, ἀλλὰ χαρτερεῖν ἀδυνατέοντες. Οὕτω δὲ διαχειμένους, πότερον εἰχὸς τούτους τὰ ὑπὸ τῶν ἰητρῶν ἐπιτασσόμενα ⁶ [μὴ] ποιέειν, ἢ ἄλλα ποιέειν, ἢ ἀ οὐχ ἐπετάχθησαν, ¾ τοὺς ἰητροὺς ³τοὺς ἐχείνως διαχειμένους, ὡς ὁ πρόσθεν λόγος ἡρμήνευσεν, ἐπιτάσσειν τὰ μὴ δέοντα; ἄρ' οὐ πολὸ μᾶλλον, τοὺς μὲν δεόντως ἐπιτάσσειν, τοὺς δὲ εἰχότως ¹0 ἀδυνατέειν πείθεσθαι, μὴ πειθομένους δὲ περιπίπτειν τοῖσι θανάτοισιν, τοὺς οἱ μὴ ὀρθῶς λογιζόμενοι τὰς αἰτίας τοῖς οὐδὲν αἰτίοις ἀνατιθέασι, τοὺς αἰτίους ἐλευθεροῦντες;

8. Εἰσὶ δέ τινες οῖ 11 καὶ διὰ τοὺς μὴ ἐθελοντας ἐγχειρέειν τοῖσι κεκρατημένοισιν ὑπὸ τῶν 12 νουσημάτων μέμφονται τὴν ἰητρικὴν, λέγοντες
ὡς ταῦτα μὲν καὶ αὐτὰ ὑφ' ἑαυτῶν ἄν ἐξυγιάζοιτο, ἀ ἐγχειρέουσιν
ἰῆσθαι, 13 ὰ δ' ἐπικουρίης δεῖται, οὐχ ἄπτονται, δεῖν δὲ, εἴπερ ἦν ἡ
τέχνη, πάνθ' ὁμοίως ἰῆσθαι. Οἱ μὲν οὖν ταῦτα λέγοντες, εἰ ἐμέμφοντο τοῖς ἰητροῖς, ὅτι 16 αὐτέων τοιαῦτα λεγόντων οὐκ ἐπιμελοῦνται
ὡς παραφρονεύντων, εἰκότως ἀν ἐμέμφοντο μᾶλλον ἢ ἐκεῖνα μεμφόμενοι: εἰ γάρ τις 15 ἢ τέχνην, ἐς ἀ μὴ τέχνη, ἢ φύσιν, ἐς ἀ μὴ φύσις
πέφυκεν, ἀξιώσειε δύνασθαι, ἀγνοεῖ 16 ἄγνοιαν ἀρμόζουσαν μανίη μᾶλ-

<sup>1</sup> Οὐδ' A. — 2 οὐδ' A. - 5 τι οῦν vulg. - οῦν om. A (deletum in 0). τουτέοισιν A, Lind. - τούτοισιν vulg. - γίνονται A. - εν A. - εν om. vulg. - φοβούμενοι O. - 3 πλήρεες A. - πλήρεις vulg. - νούσου AO. - νόσου vulg. κενεοί Α. - κενοί vulg. - σίτων ΚΟ. - 4 δὲ τὰ Α. - ἤδη pro ἡδέα Α. - 5 τὴν A. -την om. vulg. - ύγειην ΑΕΙΟ. - ύγίην G. - άδυνατεῦντες A. - οὕτως A. - 6 J'ai ajouté μη, que j'ai mis entre crochets; cette négation m'a paru nécessaire, l'alternative portant non pas sur la question de savoir si le malade suivra ou violera les prescriptions, mais sur celle de savoir si le malade violera les prescriptions, ou si le médecin en fera de mauvaises. - 7 η α έπετ. A. - 8 η om. A. - 9 τούς om. G, Ald. - 10 ἀδυνατεῖν A. ἀνατίθησι A.— 11 καὶ om. O. - διὰ om. dans vulg. par une faute répétée dans Kühn. - θέλοντας έγχειρεῖν κεκρατημένοι; Α. — 12 νουσ. Ε. - νοσ. vulg. ἐατρικὴν Ο.- ἀφ' GJKLOQ'.- ἐφ' Ε. - ἑαυτῶν Α. - αὐτῶν vulg. - ὑγιάζοιτο Ο. ίησθαι (bis) A. - ίασθαι (bis) vulg. — 13 αν pro α A. - ἐπικουρέης G. - Post έπ. addit μεγάλης Α. — 14 αὐτῶν Α. – ἐπιμέλονται Α. – κεῖνα Α. — 15 ή Α.ή om. vulg. - φύσις A. - φύσις om. vulg. - 16 μανίην άρμ. άγνοίη (άγνοία A; άνοίη L) vulg. - ἄγγοιαν άρμ. μανίη Zwing. in marg., Lind. - Je crois

ne l'est que le médecin fera de mauvaises prescriptions. En effet, le médecin se met à l'œuvre sain d'esprit et sain de corps, raisonnant sur le cas présent, et, parmi les cas passés, sur ceux qui ressemblent au cas présent, de manière à pouvoir citer des guérisons dues au traitement. Mais le malade, qui ne connaît ni sa maladie, ni les causes de sa maladie, ni ce qui adviendra de l'état actuel, ni ce qui arrive dans des cas semblables aux siens, reçoit les ordonnances, souffrant dans le présent, effrayé pour l'avenir, plein de son mal, vide d'aliments, souhaitant plutôt ce que la maladie lui rend agréable, que ce qui convient à la guérison, ne voulant sans doute pas mourir, mais incapable de fermeté et de patience, Laquelle des deux alternatives est la plus vraisemblable, soit d'admettre que le malade, ainsi disposé, n'exécutera pas ou exécutera mal les ordonnances du médecin; soit d'admettre que le médecin, se trouvant dans les conditions décrites plus haut, fera de mauvaises prescriptions? N'est-il pas bien plus naturel que l'un prescrive convenablement, mais que l'autre n'ait sans doutepas le courage d'obéir, et, n'obéissant pas, succombe? Terminaison funeste, dont ceux qui raisonnent mal ôtent la responsabilité au vrai coupable pour la rejeter sur qui n'en peut mais.

8. (Objection: les médecins refusent de se charger des maladies désespérées; l'art, s'il était réel, devrait tout guérir. — Réponse: en toute chose il y a des bornes que l'art ne peut dépasser.) D'autres, en raison des médecins qui refusent de se charger des maladies désespérées, attaquent la médecine, et disent que les cas qu'elle entreprend de traiter guériraient d'eux-mêmes, mais qu'elle déserte justement ceux où il est besoin de secours, et que, s'il y avait un art, il faudrait guérir tout également. Ceux qui tiennent de tels discours, s'ils blâmaient les médecins de ne pas les soigner, eux qui parlent ainsi, comme gens en délire, leur adresseraient un re-

que la correction de Zwing. est bonne, que c'est ici la construction κινδυνεύειν κίνδυνον, et que le sens est : « Il est affecté d'une ignorance qui touche plus à la folie qu'au défaut d'instruction. »

λον ή ι ἀμαθίη, τΩν γάρ ἐστιν ήμιν τοῖσί τε τῶν φυσίων τοῖσι τε τῶν τεγνέων δργάνοις επικρατέειν, τουτέων έστιν ήμιν δημιουργοίς είναι, άλλων δὲ οὖχ ἐστιν. "Όταν οὖν τι ²πάθη ἄνθρωπος χαχὸν δ χρέσσον ἐστὶ τῶν ἐν ἐητρικῆ ὀργάνων, οὐδὲ προσδοκᾶσθαι τοῦτό που δεῖ ὑπὸ ἐητρικῆς κρατηθήναι ἄν· αὐτίκα γὰρ τῶν ἐν 8 ἰητρική καιόντων τὸ πῦρ έσγάτως καίει, τουτέου δε ήσσον και άλλα πολλά τῶν μεν οὖν ήσσόνων τὰ χρέσσω οὖπω δηλονότι ἀνίητα· τῶν δὲ χρατίστων τὰ χρέσσω πῶς οὐ δηλονότι ἀνίητα; ὰ γὰρ πῦρ 6οὐ δημιουργέει, πῶς οὐ τὰ τούτω μη άλισκόμενα δηλονότι άλλης δεῖται τέγνης, καὶ οὐ ταύτης, <sup>8</sup> ής ένι τὸ πῦρ ὄργανον; ωύτὸς δέ μοι λόγος καὶ ὑπὲρ <sup>9</sup>τῶν ἄλλων, ὅσα τη ἐητρική ξυνεργέει, ὧν ἀπάντων φημλ δεῖν ἐκάστου 10 μη κατατυγόντα τὸν ἐητρὸν τὴν δύναμιν αἰτιᾶσθαι τοῦ πάθεος, μὴ τὴν τέχνην. 11 Οξ μέν οὖν μεμφόμενοι τοῖσι χεχρατημένοισι μὴ ἐγγειρέοντας 12 παρακελεύονται καὶ ὧν μή προσήκει 13 άπτεσθαι οὐδὲν ἦσσον ἡ ὧν προσήχει · παραχελευόμενοι δέ ταῦτα, ὑπὸ μέν τῶν οὐνόματι ἰητρῶν θαυμάζονται, ύπο δε των και τέγνη καταγελώνται. Ου μήν ούτως 14 ἀφρόνων οί ταύτης της δημιουργίης έμπειροι ούτε μωμητών ούτ' έπαινετῶν δέονται · ἀλλὰ λελογισμένων πρὸς ὅ τι 15 αξ ἐργασίαι τῶν δημιουργῶν τελευτώμεναι πλήρεις εἰσὶ, καὶ 16 ὅτευ ὑπολειπόμεναι ἐνδεεῖς, έτι <sup>17</sup> τε τῶν ἐνδειῶν, ἄς τε τοῖς δημιουργοῦσιν ἀναθετέον, ἄς τε <sup>18</sup>τοῖσι δημιουργεομένοισιν.

<sup>1</sup> Άμαθίην L. - φύσιων ΑΕ, Lind. - φύσεων Ο, Mack. - τουτέων Α. - τούτων vulg. - είναι om. A. - 2 πάθοι EGJO, Ald., Frob. - ώνθρωπος A. - οδ pro δ A. - έν τη vulg. - τη om. Codd. - τοῦτό που A. - τ. π. om. vulg. - 3 ίατρ. 0. -τὸ Α. - τὸ om. vulg. -τουτέου Α. -τούτου vulg. -ώς pro καὶ Α. -4 δηλονότι Ο. - δήλον ότι vulg. - κ' ανίητα vulg. - κ' om. A. - 5 δήλον ότι έστιν άν. Α.-πῶς οὐκ ἀνίητα δηλονότι J.—6οὐ om. Α.-δημιουργέει AEGLO, Ald., Zwing., Lind.-δημιουργέη vulg.- τούτων Α.-δηλοῖ ότι vulg.- La correction en δηλονότι me paraît sûre. Il faut donner à άλισχόμενα le sens de αναλισκόμενα. Voy. p. 6, note 5. — 8 εν ή pro ής ενι A. - εν ή pro ενι J. — <sup>3</sup> ὑπ. τῆς τῶν ΕΗΙΙΚΟ.-ἰατρικῆ Ο. -ξυνεργέει Zwing. in marg., Lind. ξυνεργετ vulg. - 10 μή om. EGHIKO, Ald. - ἐατρὸν Ο. - πάθους, άλλὰ μή την O. — " εί pro of Foes 1595, faute d'impression répétée dans Kühn. -τοῖσι (τοῖσι om. ΕΗΚ) τοῖς κεκ. μή ἐγχειρέουσι vulg. - τοὺς τοῖς κ. μή έγχειρέοντας Α. — 12 παρακελεύουσι Ε. - δ pro δν Kühn. - προσήκε Α. — 13 ἄπτ..... προσήχει om. A. -τῶν τῷ vulg. -τῷ om. A. - οὐνόματι Ald. όν. vulg. - 14 άφρονες A, Ald. - δημιουργίης A, Lind., Mack. - δημιουργίας vulg. - ἐπαινετῶν Α. - αἰνετῶν vulg. - λελογισμένος Α. - 15 ἄν αἱ vulg. - ἄν om. AEFHIKO. — 16 őτι J, Zwing. in marg. - ὑπολιπ. A. - ὑποληπ. Ald. -

proche plus vraisemblable que celui qu'ils leur adressent. En effet, demander à l'art ce qui n'est pas de l'art, ou à la nature ce qui n'est pas de la nature, c'est être ignorant, et l'être d'une ignorance qui tient plus de la folie que du défaut d'instruction. Dans les choses où il nous est donné d'avoir le dessus à l'aide des instruments fournis et par la nature et par les arts, nous pouvons opérer; mais, dans les autres, nous ne le pouvons pas. Lors donc qu'un homme éprouve un mal plus fort que les instruments de la médecine, il ne faut pas sans doute espérer qu'elle en triomphe. Soit par exemple le seu : des caustiques médicaux, c'est celui qui brûle au plus haut degré; beaucoup d'autres caustiques brûlent à un degré moindre. Les affections rebelles aux caustiques moins puissants, évidemment ne sont pas encore incurables; mais les affections rebelles au caustique le plus puissant, ne sont-elles pas incurables manisestement? Là, en effet, où le seu échoue, comment ne pas voir que ce qu'il ne consume pas réclame indubitablement l'emploi d'un art autre que celui dont le seu est l'instrument? J'en dirai autant des autres agents dont se sert la médecine: pour tous, je maintiens que le médecin à qui l'un quelconque fait défaut est en droit d'accuser non son art, mais la violence de la maladie; donc, ceux qui le blâment de ne pas toucher au malade vaincu par le mal, lui conscillent de consacrer ses soins autant au cas qui ne les comporte pas, qu'à celui qui les comporte. Mais pour un tel conseil, s'ils sont admirés par les médecins de nom, ils sont moqués par les médecins de fait. Les gens habiles dans l'art médical ne tiennent compte ni de censeurs ni de prôneurs aussi insensés, mais ils tiennent compte de ceux qui savent en quels cas les opérations du praticien, atteignant le but, sont complètes, ou, ne l'atteignant pas, sont désectueuses, et, parmi ces impersections, quelles sont imputables à l'opérateur et quelles à l'opéré.

ένδείης  $A. - ^{17}$  τε om. A. - δὲ pro τε Kühn.  $- ἐνδεῶν <math>AO. - ^{18}$  τοῖς δημιουργουμένοισι Volume Volume

- 9. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας ἄλλος χρόνος μετ' ἄλλου λόγου δείξει · τὰ δὲ κατὰ τὴν ἰητρικὴν, οἶά τέ ἐστιν, ὡς τε κριτέα, τὰ μὲν δ ¹παροιχόμενος, τὰ δὲ δ παρεὼν διδάξει λόγος. Ἐστὶ γὰρ τοῖσι ταύτην τὴν τέχνην ἱκανῶς εἰδόσι τὰ μὲν τῶν νοσημάτων οὐα ἐν δυσόπτῳ κείμενα καὶ οὐ πολλὰ, τὰ ²δ' οὐα ἐν εὐδήλῳ καὶ πολλά ἐστι · ³τὰ μὲν γὰρ πρὸς τὰ ἐντὸς τετραμμένα ἐν δυσόπτῳ, ⁴τὰ δ' ἐξανθεῦντα ἐς τὴν χροιὴν ἢ χροιῆ ἢ οἰδήμασιν ἐν εὐδήλῳ · παρέχει γὰρ ⁵ ἑωυτῶν τῆ τε ὄψει τῷ τε ψαῦσαι τῆς στερεότητος καὶ τῆς ὑγρότητος αἰσθάνεσθαι, καὶ ἄ τε αὐτῶν θερμὰ, ⁶ᾶ τε ψυχρὰ, ὧν τε ἑκάστου ⁿ ἢ παρουσίη ἢ ἀπουσίη ³τοιαῦτά ἐστιν. Τῶν μὲν δὴ τοιούτων πάντων ἐν ἄπασι τὰς ἀκέσιας ἀναμαρτήτους δεῖ εἶναι, οὐχ ὡς δηϊδίας, ἀλλ' ὅτι ἔξεύρηνται · ἐξεύρηνταί γε μὴν οὐ τοῖσι βουληθεῖσιν, ἀλλὰ ³τουτέων τοῖσι δυνηθεῖσι · δύνανται δὲ , οἷσι τά τε τῆς παιδείης μὴ ἐκποδὼν, τά τε τῆς φύσιος μὴ ¹0ταλαίπωρα.
- 10. Πρός μεν οὖν τὰ φανερὰ τῶν νοσημάτων οὕτω δεἴ εὐπορέειν τὴν τέχνην δεῖ γε μὴν αὐτὴν ¹¹ μηδὲ πρός τὰ ἦσσον φανερὰ ἀπορέειν ἐστὶ δὲ ταῦτα, ὰ πρός τε τὰ όστέα τέτραπται καὶ τὴν νηδύν ἐχει δὲ τὸ σῶμα οὐ μίαν, ἀλλὰ πλείους δύο μὲν γὰρ αί ¹²τὸν σῖτον δεχόμεναί τε καὶ ἀριεῖσαι, ἄλλαι δὲ τουτέων πλείους, ὰς ἴσασιν, οἶσι ¹³τουτέων ἐμέλησεν ὅσα γὰρ τῶν μελέων ἔχει σάρκα περιφερέα, ἢν μῦν ἀλέουσι, πάντα νηδὺν ἔχει. Πᾶν γὰρ τὸ ¹⁴ ἀσύμφυτον, ἤν τε δέρματι, ἡν τε σαρκὶ καλύπτηται, κοῖλόν ἐστιν πληροῦταί τε ὑγιαῖνον μὲν πνεύματος, ἀσθενῆσαν δὲ ἰχῶρος ἔχουσι μὲν τοίνυν οἱ βραχίονες σάρκα

¹ Παροιχόμενος Α. – παρωχημένος vulg. – παρεών Α, Lind. – παρών vulg. — ² δὲ Α. — ³ τὰ.... δυσόπτω οπ. Codd., Ald. — ⁴ ἔστιν δὲ τὰ μὲν ἐξ. Α. – ἔς τὴν χροιὴν ἢ χροιῆ ἢ οἰδήμασιν Α. – εἰς (ἐς Ο, Lind.) τὴν χροιὴν ἢ οἰδαίνοντα (οἰδήμασιν EFGHIJKO, Ald.) vulg. — ⁵ ἐωυτὴν τήν τε ὄψιν τό τε ψαῦσαι τὴν στερεότητα καὶ τὴν ὑγρότητα Α. – ξηρότητος L. – στερότητος Ε. — 6 καὶ ᾶ ψυχρὰ J. — ² ἡ Α. — 8 τοιαῦτα G, Ald. – τοιαῦτ' ΕΟ. – τοιαύτη vulg. – δὴ οπ. EGHIKO, Ald. – οὖν pro δὴ AJ. – πᾶσι Α. – ἀκέσιας Codd. , Ald. , Frob. , Zwinger, Mack. – ἀκεσίας vulg. — 9 τουτέων Α. – τούτων vulg. – ἐκποδών οπ. J. — 10 ἀταλαίπωρα pro ταλ. Α. – ἐμποδών pro ταλ. J. – δὲ pro μὲν οὖν J. – τὴν Codd. , Ald. , Lind., Mack. – τὴν οπ. vulg. — ¹¹ οὐδὲ Α. – ἢσσονα EFGH, Ald. – τε οπ. Α. — ¹² τὸ HJK. – τὸ σιτίον Α. – δεχόμεναι αἴ τε καὶ Α. – πλείους.... τουτέων οπ. Α. – Une autre main a changé ἐμέλησεν en ἐν μέλεσιν — ¹³ τούτων Lind. – όχόσα Erot. p. 260. – περιφερῆ Erot. ib. – περιφορέα Ε. — ¹¹ ξύμφυτον Erot. ib.

- 9. (Difficultés de la médecine, Division des maladies en externes et internes. Maladies externes.) Ces conditions, en ce qui regarde les autres arts, seront indiquées dans un autre temps et dans un autre discours. Quant aux choses médicales, ce qu'elles sont, et comment il faut en juger, cela est démontré partie dans ce qui précède et partie dans ce qui suit. Les maladies, pour ceux qui sont suffisamment versés dans la connaissance de la médecine, se divisent en maladies dont le siége n'est pas caché (celles-là sont peu nombreuses), et en maladies dont le siége est apparent (celles-là sont nombreuses). En effet, les affections tournées vers les parties internes sont cachées; celles qui font efflorescence à la surface et se manifestent, soit par la couleur, soit par la tuméfaction, sont apparentes, et l'on peut, par la vue et le toucher, juger de la dureté et de l'humidité, distinguer celles qui sont chaudes ou froides, et reconnaître quelle est la condition dont la présence ou l'absence les rend telles qu'elles sont. Dans tous les cas de ce genre, le traitement ne doit commettre aucune faute, non qu'il soit facile, mais parce qu'il est trouvé; or, il est trouvé, non pour ceux qui ont vouloir, mais pour ceux qui ont pouvoir; et n'ont pouvoir que ceux dont l'éducation n'a pas éprouvé d'obstacle, et pour qui la nature n'a pas été avare (La Loi, 2).
- 10. (Maladies internes. Elles siégent dans les cavités; or, les cavités sont nombreuses. Partout où, soit sous la peau, soit dans les chairs, il y a simple contiguité, on doit admettre un vide.) Voilà quelle doit être la puissance de l'art dans les maladies apparentes; mais pourtant il ne doit pas demeurer dans l'impuissance pour les maladies qui le sont moins. Ces maladies moins apparentes sont celles qui se portent vers les os ou une cavité; et le corps n'a pas une seule cavité, il en a plusieurs. Ainsi il en est deux qui reçoivent et expulsent les matières alimentaires; il en est beaucoup d'autres que connaissent ceux qui s'occupent de ces objets. En effet, tous les membres pourvus d'une chair arrondie qu'on nomme muscle,

τοιαύτην· έχουσι δ' οἱ μηροί· έχουσι δ' αἱ κνῆμαι. Έτι δὲ καὶ ἐν ¹τοῖσιν ἀσάρχοισι τοιαύτη ἔνεστιν, οἰη καὶ ἐν τοῖσιν εὐσάρχοισιν εἶναι δέδεικται· ὅ τε γὰρ θώρηξ καλεόμενος, ἐν ῷ τὸ ἦπαρ στεγάζεται, ὅ τε τῆς κεφαλῆς κύκλος, ἐν ῷ ὁ ἐγκέραλος, τό τε νῶτον, πρὸς ²δ ὁ πλεύμων, τούτων οὐδὲν ὅ τι οὐ καὶ αὐτὸ κενόν ἐστι, ³πολλῶν διαφυσίων μεστὸν, ⁴ἦσιν οὐδὲν ἀπέχει πολλῶν ἀγγεῖα εἶναι τῶν μέν τι βλαπτόντων τὸν κεκτημένον, τῶν δὲ καὶ ἀφελεύντων. ἔτι δὲ ὅ καὶ πρὸς τουτέοισι φλέβες πολλαὶ, καὶ νεῦρα οὐκ ἐν τῆ σαρκὶ μετέωρα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ὀστέοισι προστεταμένα, σύνδεσμος ἔς τι των ἄρθρων, καὶ αὐτὰ τὰ ἄρθρα, ἐν οἷσιν αἱ ⁶ ζυμβολαὶ τῶν κινεομένων ὀστέων ἐγκυκλέονται, καὶ τούτων οὐδὲν, ὅ τι οὐχ ὑπόφορόν ἐστι καὶ ἔχον περὶ αὐτὸ θαλάμας, ᾶς καταγγέλλει ἰχώρ, ὃς ἐκ διοιγομένων αὐτέων πολύς τε καὶ πολλὰ λυπήσας ἐζέρχεται.

11. Οὐ γὰρ δὴ ὀφθαλμοῖσί <sup>8</sup>γε ἰδόντι τούτων τῶν εἰρημένων οὐδενὶ οὐδέν ἐστιν εἰὸέναι <sup>\*</sup>, διὸ καὶ ἄὸηλα ἐμοί τε ἀνόμασται καὶ τῆ τέχνη κέκριται εἶναι, οὐ μὴν ὅτι ἄὸηλα, κεκράτηκεν, ἀλλ' <sup>9</sup>ἦ δυνατὸν, κεκράτηται <sup>\*</sup> δυνατὸν δὲ, <sup>10</sup> ὅσον αἴ τε τῶν νοσεόντων φύσιες ἐς τὸ σκεφθῆναι παρέχουσιν, αἴ τε τῶν ἐρευνησόντων ἐς τὴν ἔρευναν πε-

<sup>1</sup> Τοΐσιν A, Lind. - τοῖς vulg. - Ante εἶναι addit ε̈ν A; addit τοιαύτη J. -Thorax est ici employé dans un sens plus étendu que d'ordinaire. — 2 & LO.-πλ. Α.-πν. vulg. -οὐδὲν ὅ τι τούτων καὶ ἐν ὧ ἐστὶν πολλῶ διαφύσεων μεστόν έστιν A. - έτι pro ő τι Zwing. in marg. - έτι οὖ pro ő τι οὐ Ε FGHJKO, Ald. — 3 καὶ π. L. - διαφυσίων Ο. - διαφύσιων vulg. - Post μ. addunt estiv Codd., Ald. - 4 for Zwing. in marg., Lind. - olow vulg. πολλών AL, Zwing. in marg., Lind. -πολλόν vulg. - μέν τι AJ. - μέντοι vulg. - ώφελεύντων Α. - ώφελούντων vulg. - δ δε καὶ π. τουτέοισι φλ. Α. - δε π. τούτοισι καὶ φ. vulg. - προστεταγμένα JKL, Zwing. in marg. - ἐστὶ vulg. -Je lis ἔς τι pour avoir une phrase construite parallèlement à celle qui précède. Plus haut on a : la poitrine, la tête, le dos, de tout cela rien qui ne soit, etc. Ici on doit avoir : les veines, les nerfs, les articulations, rien de tout cela qui ne soit, etc. — 6 ξ. A. - σ. vulg. - ἐχχυκλέονται Α. ύποφορον Zwing. in marg. - ύπορροον L. - Erot. p. 374 : υποφρον, κρυφαΐον, ώς φησιν ό Ταραντίνος. Καὶ ό Ἱπποκράτης δὲ σαφὲς ποιεί, λέγων οὐθὲν όττι καὶ ὕποφρον, καὶ ἔχον περὶ αὐτὸ θαλάμας. -Schneider croit qu'il faut lire dans Erot. ὑπόφορον, qui est percé de conduits. Cette leçon me paraît très-bonne, et je l'adopte, bien que nos mss. aient uniformément υπαφρον, qui se comprend aussi, et qui est sans doute une leçon collatérale de celle que nous a conservée Érotien. Je pense que c'est ici qu'il faut rapporter la glose de Galien: ὕπομβρον, ὕφυγρον, ὑπόπυον. — τα αὐτὸ Lind. - αυτώ Α. - δ ίχ. Α. - ίχωρος pro i. ος IJKO. - έκδιοιγομένων Lind.,

ont une cavité. Partout où il n'y a pas continuité, soit sous la peau, soit sous la chair, est un vide rempli d'air en santé, d'humeur en maladie. Les bras ont une chair semblable, les cuisses et les jambes en ont aussi; et même dans les parties non charnues existent des cavités analogues à celles qu'on démontre dans les parties charnues. Voyez ce qu'on nomme thorax (voy. note 1), où le foie est logé, le globe de la tête, où est l'encéphale, le dos, où tient le poumon : il n'est aucune de ces parties qui n'ait aussi un vide et n'offre de nombreux interstices, auxquels il ne manque rien pour être des vaisseaux portant diverses matières, les unes nuisibles, les autres utiles au sujet. Voyez encore les veines nombreuses, les nerss qui sont, non pas superficiels dans la chair, mais appliqués contre les os, et servant jusqu'à un certain point de ligaments aux articulations, voyez les articulations elles-mêmes où roulent les jointures des os mobiles : il n'est aucune de ces parties qui ne soit percée de pertuis, et où des cavités n'existent; cavités révélées par l'humeur qui, lorsqu'elles sont ouvertes, s'en écoule avec grande abondance et grande malfaisance.

11. (Difficultés que présentent les maladies internes. Du temps se passe avant que le diagnostic ne soit établi; ce retard est imputable non à l'art, mais à la force des choses.) Rien absolument de ce qui vient d'être énuméré ci-dessus ne peut être vu par les yeux; aussi là les maladies sont occultes; telles je les nomme, et telles l'art les estime. Cependant, tout occultes qu'elles sont, elles n'ont pas été victorieuses; loin de là, elles ont été vaincues autant que la chose est possible; or, la possibilité dépend et des facilités qu'offre la constitution du malade pour l'examen, et du talent qu'a l'observateur pour l'observation. Dans ces cas, pour connaître, il faut bien plus

Mack. – διηγουμένων EHIJKO, Zwing. in marg. – διηθουμένων EG. – πολλύς A. – πολλούς vulg. – πολλά A. – λυπῆσαν IJO. —  $^8$  γ' A. – ἰδόντων J. – Post διὸ addunt δὴ EHKOQ', Zwing. in marg., Lind. —  $^9$   $^7$  AJ. – εἰ vulg. —  $^{10}$  δσ' αι τε A. – δσαι τε EFGHIJKO. – ἐστὶν ἔρευναν παρέχουσαι J. – ἐστὶ ρτο ἐς τὴν O.

σύκασιν. Μετά πλείονος μεν γάρ πόνου καὶ οὐ μετ' ἐλάσσονος ¹χρόνου, ή εὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν έώρατο, γινώσκεται ' ὅσα γὰρ τὴν τῶν 2 διμμάτων όψιν έχφεύγει, ταῦτα τῆ τῆς γνώμης όψει χεχράτηται. καὶ όσα δὲ ἐν τῷ μὴ ταχὺ ὀφθῆναι οἱ νοσέοντες πάσχουσιν, οὐχ οἱ θεραπεύοντες 3 αὐτοὺς αἴτιοι, ἀλλ' ή φύσις ή τε τοῦ νοσέοντος, ή τε τοῦ νοσήματος ' δ μεν γὰρ, ἐπεὶ οὐκ ἦν ⁴αὐτέω ὄψει ἰδεῖν τὸ μογθέον, οὐδ' ἀχοῆ πυθέσθαι, λογισμῷ μετήει. Καὶ γὰρ δὴ καὶ ὅά πειρῶνται οἱ τὰ ἀφανέα νοσέοντες ἀπαγγέλλειν περὶ τῶν νοσημάτων τοῖσι θεραπεύουσιν, δοζάζοντες μᾶλλον ἢ εἰδότες ἀπαγγέλλουσιν · εἰ γάρ ήπίσταντο, οὐκ ἂν περιέπιπτον αὐτοῖσιν τῆς γάρ αὐτῆς ξυνέσιός έστιν, <sup>6</sup> ήσπερ τὸ εἰδέναι τῶν νούσων τὰ αἴτια, καὶ τὸ θεραπεύειν αὐτὰς ἐπίστασθαι πάσησι τῆσι θεραπείησιν, αὶ 7χωλύουσι τὰ νουσήματα μεγαλύνεσθαι. "Οτε 8 οὖν οὐδὲ ἐκ τῶν ἀπαγγελλομένων 9 ἐστὶ την αναμάρτητον σαφηνίην ακούσαι, 10 προσοπτέον τι καὶ άλλο τῷ θεραπεύοντι ταύτης οὖν τῆς βραδυτῆτος οὐχ ἡ τέχνη, ἀλλ' ἡ φύσις αἰτίη 11 ή τῶν σωμάτων · 12 ή μεν γὰρ αἰσθανομένη ἀξιοῖ θεραπεύειν 13 σχοπούσα όπως μη τόλμη μαλλον ή γνώμη, καὶ δαστώνη μαλλον ή βίη 14 θεραπεύη • ή δ' ήν μεν άρχέση πρὸς τὸ ὀφθῆναι, έξαρχέσει καὶ πρός τὸ ἰαθῆναι ' ἢν δ' ἐν ῷ τοῦτο δρᾶται, κρατηθῆ διὰ τὸ βραδέως 15 αὐτὸν ἐπὶ τὸν θεραπεύσοντα ἐλθεῖν, ἢ διὰ τὸ τοῦ νοσήματος τάχος, οἰχήσεται. Ἐξ ἴσου μὲν γὰρ δρμώμενον τῆ θεραπείη οὐχ ἔστι θᾶσσον, προλαδόν δὲ θᾶσσον, προλαμβάνει δὲ διά τε τὴν τῶν σωμάτων στεγνότητα, εν ή οὐκ εν εὐόπτω οἰκέουσιν αξ νοῦσοι, διά τε τὴν τῶν

<sup>1</sup> Χρόνου τοΐσιν ορθαλμοΐσιν οράταί τε καὶ γινώσκεται vulg. -γρόνου ή εί τοῖς ὀφθαλμοῖς συνεωρᾶτο, γινώσκεται Α.-χρόνου εί (ἐν JL; εἶναι ΕΗΚΟ; είναι καὶ ἐν Zwing. in marg.) τ. ὀφ. έωρᾶτο (έωρᾶται ΕΗΚ; ὁρᾶταί τε καὶ J. ) γινώσχεται EFGHIJKLO, Ald. - Il faut prendre la leçon de A, sauf à mettre έωρατο, συν venant de la finale σιν de ὀφθαλμοῖσιν. — 2 ὀγομάτων Ald. - καὶ Codd. - καὶ om. vulg. - δ' A. - 3 αὐτοὺς om. Ε. - νοσοῦντος O. - 4 αὐτέω Α. - αὐτῷ vulg. - 5 εἰ pro ἄ Ald. - ἀποπειρῶνται J. - ἀπαγγέλειν Α. - ἀπαγγέλουσιν Α. - αὐτοῖσι Α. - αὐτοῖς vulg. — 6 ὑπὲρ pro ἤσπερ Α. - 7 αωλύουσαι τὰ νοσ. AJ. - 8 γοῦν J. - οὐδ' A. - ἀπ. A, Zwing. in marg., Lind. - έπ. vulg. - 9 έπὶ pro έστὶ GHIKO, Ald. - σαφηνείην Ο. - σαφήνειαν AL. — 10 προσαπτέον τις sine καὶ ά. τῷ θ. - βραδύτητος Lind., Mack. — 11 ή om. A. — 12 ο δ' pro ή μ. γ. L. -αίσθομένη Α. — 13 καὶ σκ. Α. - τόλμημα Ald. — 14 θεραπεύει, al. manu η A. - θεραπεύειν FGHJKO. - δδ' vulg. -ή δ' alia manu A. - διεξαρκέσει ές τὸ δ., έξαρκέσει καὶ ές τὸ ὑγιανθῆναι A. - 15 αὐτὴν alia manu A. - θεραπεύσαντα GO, Ald. - νοσημάτων pro σώμ. K. - στεγνότητα EJKLO, Zwing. in marg. - στενότητα vulg.

de peine et bien plus de temps que si l'on employait les yeux. Ce qui échappe à la vue du corps est saisi par la vue de l'esprit; et les accidents qu'éprouve le malade dans ce retard, sont imputables, non à celui qui le traite, mais à la constitution du patient et à la nature du mal. En effet, le médecin, n'avant pu connaître l'affection ni par la vue directe ni par les détails communiqués, la recherche par le raisonnement. Et de fait, les renseignements que les individus atteints de maladies cachées essavent de donner au médecin, sont dictés plus par les opinions que par une connaissance positive; car, s'ils avaient eu cette connaissance, ils ne seraient pas tombés malades, vu que c'est un savoir de même ordre de pénétrer la cause des maladies et d'être habile à y appliquer tous les traitements qui les empêchent de grandir. Donc, lorsque les renseignements ne peuvent fournir rien de précis et de certain, le médecin doit tourner ailleurs ses regards; et une telle lenteur est imputable, non à l'art, mais à la nature des corps malades. L'art attend, pour se mettre à l'œuvre, qu'il se soit rendu compte du mal, visant à le traiter plutôt avec prudence qu'avec témérité, avec douceur plutôt qu'avec violence. La nature, si elle donne le temps de pénétrer le mal, donnera aussi le temps de le guérir; mais, si elle est vaincue dans l'intervalle que dure l'examen, soit parce que le secours du médecin a été tardivement réclamé, soit à cause de la rapidité du mal, l'issue sera funeste. La maladie, si le traitement part en même temps qu'elle, n'a point d'avance; elle en a quand elle le précède; et elle le précède tant à cause de la densité des corps, au fond desquels habitent les maladies loin du regard, que par la négligence des patients; or, la chose est naturelle; car c'est non pour le mal s'établissant, mais pour le mal établi, qu'ils demandent les secours médicaux. Cela étant, la puissance de l'art me paraît plus admirable quand il rend la santé à quelque malade atteint d'une affection cachée, que quand il s'attaque à des choses impossibles. Du moins, lui demander de s'y attaquer, ce serait lui imposer une condition

καμνόντων ¹ δλιγωρίην ' ἐπεὶ ἔοικε' οὐ λαμδανόμενοι γὰρ, ἀλλ' εἰλημρώνοι ὑπὸ τῶν νοσημάτων ἐθέλουσι θεραπεύεσθαι. ² Ἐπεὶ τῆς γε τέχνης τὴν δύναμιν, ὁκόταν τινὰ τῶν τὰ ἄδηλα νοσεύντων ἀναστήση, θαυμάζειν ἀξιώτερον, ἢ ³ ὁκόταν ἐγχειρήση τοἱς ἀδυνάτοις. Οὐκουν ἐν ἄλλη γε δημιουργίη τῶν ἤδη εὑρημένων οὐδεμιἢ ἔνεστιν οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ' αὐτέων ⁴ ὅσαι πυρὶ δημιουργεῦνται, τούτου μὴ παρεόντος, αἰκεργοί εἰσι, 6 μετὰ δὲ τοῦ τοῦτο άφθηναι ἐνεργοί. Καὶ ὅσαι ετοῖσιν εὐεπανορθώτοισι θ σώμασι δημιουργεῦνται, αὶ μὲν μετὰ ξύλων, αὶ δὲ μετὰ σκυτέων, αἱ δὲ ¹0 γραφῆ, χαλκῷ τε καὶ σιδήρῳ, καὶ τοῖσι τούτων διμοίοισιν ¹¹ αἱ πλεῖσται, ¹² ὄντα δὲ τὰ ἐκ ¹³ τουτέων καὶ μετὰ τούτων δημιουργεύμενα εὐεπανόρθωτα, ὅμως ¹⁴ οὐ τῷ τάχει μᾶλλον, ἢ τῷ ὡς δεῖ δημιουργεῖται οὐδ' ὑπερδατῶς, ἀλλ' ἢν ἀπῆ τι τῶν ὀργάνων, ἐλιννύει καί τοι ¹⁵ κἀκείναις τὸ βραδὸ πρὸς τὸ λυσιτελέστερον ἀσύμφορον, ἀλλ' ὅμως προτιμάται.

42.  $^{16}$  Ἰητρική δὲ, τοῦτο μὲν τῶν ἐμπύων, τοῦτο δὲ  $^{17}$  τῶν τὸ ἦπαρ ἢ τοὺς νεφροὺς, τοῦτο δὲ τῶν ξυμπάντων ἐν τῆ νηδύ νοσεύντων

<sup>1 &#</sup>x27;Ολιγωρίην. ἐπιτίθενται γὰρ λαμβανόμενοι δὲ ὑπὸ τῶν νοσ. vulg. - ὀλιγωρίην ἐπιτίθενται. οὐ λαμβανόμενοι (συλλαμβανόμενοι sine οὐ L) δὲ ὑπὸ τῶν νοσ. EFGHIJKO, Ald. - ολιγωρίην ἐπιτίθεται (alia manu ἐπιτίθενται). οὐ λαμδανόμενοι γάρ, άλλ' είλημμένοι ὑπὸ τῶν νοσ. A. -Il va sans dire qu'il faut recevoir l'excellente restitution de A. Reste ἐπιτίθενται. Le Thesaurus donne à ce verbe le sens de temporiser, ajourner; mais il ne cite pas d'autre exemple de cette signification que ce passage même du traité de l'Art, passage qui n'est pas valable; car le texte est altéré. Foes, qui rend έπιτίθενται par cunctari, dit qu'on pourrait lui attribuer le sens d'aggredi en adoptant la ponctuation qui est celle de nos mss. ; mais cela n'est pas possible; la construction des deux τε correspondants ne le permet pas. Cette phrase a beaucoup souffert. On comprend très-bien comment le copiste a sauté de οι de λαμδανόμενοι à οι de είλημμένοι; mais, cela fait, il faut admettre que des correcteurs ont ajouté le de donné par nos mss., et que d'autres ont substitué à où qu'ont nos mss. le yap que présentent les éditions. Ce yàp pour où, au reste, ne s'y trouve qu'à partir de l'édition de Cornarius, qui l'a pris je ne sais où. Je crois qu'on aura une restauration probable de la phrase si on lit έπεὶ ἔοικε au lieu de ἐπιτίθεται; correction que l'iotacisme et l'identité de prononciation de at avec & rendent plausible. — 2 ἐπὶ τῆς sine γε A. - ὁπόταν A. - τε pro τὰ A. — 3 ὁπότερον μή pro δκ. A. - Si on adoptait le μή de A, il faudrait ajouter au texte, lire η μέμφεσθαι δκόταν μη έγχ., et traduire : que blâmable quand il refuse de s'attaquer à des choses impossibles. - έγχειρήση ΑΕΗΚΟ. - έγχειρίση vulg. - γε A. - γε om. vulg. - εἰρημένων sine ήδη A. - οὐδεμίη vulg. - οὐ-

qui n'est imposée à aucun des arts inventés jusqu'à présent. Ceux des arts qui emploient le feu sont inoccupés quand il est absent, et occupés quand il est allumé; ceux qui mettent en œuvre des matières faciles à retoucher, telles que les bois, les cuirs, ceux qui s'exercent par le dessin, par le cuivre et par le fer, en un mot, la plupart de ceux qui pratiquent des opérations de ce genre, tiennent moins, bien qu'il soit aisé de corriger les objets faits de ces substances ou à l'aide de ces substances, à procéder avec célérité que conformément aux règles; ils ne prétendent pas non plus à des prodiges, et, si quelqu'un de leurs instruments fait défaut, le travail chôme; cependant la lenteur est contraire à leurs intérêts, mais elle n'en est pas moins préférée.

12. (Pour étudier les maladies internes, la médecine s'est créé des ressources auxiliaires; mais ces ressources, étant indirectes, comportent de l'indétermination et entraînent des retards.) De son côté, la médecine, empêchée, ici dans les empyêmes, là dans les affections du foie ou des reins, en un

δεμιή A. — 4 δσα Codd. regg. ap. Foes. — 5 ανεργοι EFGHIJKLO, Zwing. in marg. - ἄεργοι vulg. - 6 καὶ ὅσαι μετὰ τοῦ ὀφθῆναι ἀεργοὶ (ἐνεργοὶ Α) pro μετά... ὅσαι AEFGHIJK, Ald. — 7 τούτου vulg. - τοῦτο me paraît une correction nécessaire. - δφθήναι L, Zwing. in marg. - εὐεργοὶ Codd. regg. ap. Foes. - 8 Post ὄσαι addit καὶ vulg. -καὶ me paraît superflu et pouvoir être supprimé dans cette phrase, qui, comme les mss. le témoignent, a beaucoup souffert des copistes. - καίτοι έν pro τοΐσιν A. - 9 τοΐσι σ. vulg. τοῖσι om. A.—10 γραφή τε χαλκῶ τε O.—11 Le texte de A est surchargé; je crois y lire ὁμοίοις σχημασίαι πλεῖσται, qu'une autre main a changé en όμ. σγήμασιν αί πλ. - όμοίαισιν G. - 12 όντα δὲ ἐκ A. - τὰ δ' ἐκ vulg. - J'ai combiné les deux leçons. — 13 τουτέων Α. - τούτων vulg. - δημιουργούμενα Α. - καὶ εὐεπ. vulg. - καὶ om. JO. - 14 οὕτω ταχύ al. manu A. δείται A. - δημιουργέεται Lind. -Les éditions mettent un point en haut après ὑπερβατῶς et une virgule après δημιουργεῖται; c'est le contraire qu'il faut faire. - άλλην ἀπειτει (al. manu ἀπήτει) τῶν ὀργ., ἐλείνυσιν Α.έλλιννύει vulg. - έλιννύει Lind., Mack. - έλινύει Kühn. - έλλιννύειν Ald. έλλινύειν ΕΗΙJΚΟ. —  $^{15}$  καίτοι εί κακ. (κακεΐναι, al. manu αις  $\mathbf{J}$ ) Codd. regg. ap. Foes, Zwing. in marg. - λυσιτελέον FHJKO, Ald. - λυσιτελεῦν A. - Post όμως addit τὸ ταχὸ Heurn. in marg. - προστιμάται Ι. — 16 ἐητρικῆ J. — 17 των Codd. - των om. vulg. - ἀπεστηρημένη τι ίδεῖν ὄψει ή τὰ Α. - ἀποστερουμένη τη δεινοψίη, τὰ vulg. - όψει ίδεῖν & πάντα Zwing. in marg.

απεστερημένη τι ίδειν όψει, ή τὰ πάντα <sup>1</sup> πάντες ίκανωτάτως όρωσιν, διως άλλας εὐπορίας συνεργούς ἐφεῦρε, φωνῆς τε γὰρ ²λαμπρότητι καὶ τρηγύτητι, καὶ πνεύματος ταχυτῆτι καὶ βραδυτῆτι, καὶ βευμάτων, & διαβρείν εἴωθεν, έκάστοισι, δι' ὧν ἔζοδοι δέδονται, ὧν τὰ μέν δδμήσι, τὰ δὲ χροίησι, τὰ δὲ λεπτότητι καὶ παχύτητι διασταθμωμένη τεχμαίρεται, ών τε σημεῖα ταῦτα, ἄ τε πεπονθότων, ἄ τε παθεῖν δυναμένων. "Όταν δὲ ταῦτα "[μή] μηνύωνται, μηδ' αὐτή ή φύσις έχουσα ἀφίη, ἀνάγχας εύρηχεν, ἦσιν ἡ φύσις ἀζήμιος βιασθεῖσα μεθίησιν · ἀνεθεῖσα δὲ δηλοῖ τοῖσι τὰ τῆς τέχνης εἰδόσιν, ὰ ποιητέα. Βιάζεται δε τουτο μεν 5 πυρ το σύντροφον φλέγμα διαχέειν σιτίων δριμύτητι καὶ πομάτων, ὅκως τεκμαρεῖταί τι ὀφθέν περὶ ἐκείνων, ὅδν αὐτῆ ἐν ἀμηχάνω τὸ ὀφθῆναι ἦν· τοῦτο δ' αὖ πνεῦμα ὧν κατήγορον, δδοῖσί τε προσάντεσι καὶ δρόμοις ἐκδιᾶται κατηγορέειν · ίδρῶτάς τε τούτοισι τοῖσι προειρημένοισιν ἄγουσα, 8 δδάτων θερμῶν ἀποπνοίησι πυρί όσα τεκμαίρονται, τεκμαίρεται. "Εστι δὲ à 9 καὶ διὰ τῆς χύστιος διελθόντα έχανώτερα την νοῦσον δηλῶσαί ἐστιν, ἡ διὰ της σαρχὸς ἐξιόντα. Ἐξεύρηχεν οὖν χαὶ 10 τοιαῦτα πόματα καὶ βρώματα, & τῶν θερμαινόντων θερμότερα 11 γιγνόμενα τήκει τε ἐκεῖνα καὶ

<sup>1</sup> Πάντως JLQ'- εκανωτέρως J. - Ce superlatif adverbe est suspect d'après Buttmann, t. II, p. 270 in nota, § 115 b. - ὅμως καὶ ἄλ. L. - ἄλλως J. εύρε Α. - 2 λαμπρότητι καὶ τρηχύτητι καὶ πνεύματος ταχυτῆτι καὶ βραδυτητι καὶ δευμάτων A. - λαμπρότητα καὶ βραδυτητα καὶ δεύματα vulg. - λαμπρότητι καὶ βραδύτητι καὶ ρευμάτων EFGHIJKO, Ald. - Le texte de A est le seul complet. — 3 δέγονται, emend. al. manu E. - δσμήσι EGHIJKO. δδμής Α. - χροιής Α. - χροήσι EGHIKO, Ald. - λεπτότητι καὶ παχύτητι, alia manu λεπτότητος καὶ παχύτητος Α. - διασταθμώμενα Α. - 4 ταῦτα τὰ Α. -La négation μή, que j'ai ajoutée entre crochets, me paraît indispensable; elle aura été facilement omise, le mot suivant commençant par μη. - μηνύονται AIJO. - εύρη κενήσιν Ald. - εύρήσει κενήσιν ΕΗ. - εύρήσει έν ήσιν Κ. - οξοιν J. - άζημίως al. manu A. - άζύμιος Ε, Zwing. - είδόσιν Codd., Lind., Mack. - ἰδόσιν vulg. - 5 ποου (sic), al. manu ποιούσιν A. - διαχέειν A, Lind. - διαχείν vulg. - δριμύτητα J. - δριμυτάτων L. - όκως τεκμηρείται, al. manu τεκμηρήται A. – ὅπως τεκμαρήται (τεκμαρεῖται J) vulg.—  $^6$  ὧν αὕτη έν άμηγάνω τὸ ὀφθῆναι ἦν Α. - ὧν αὐτὴ (αὐτῆ ΕΓΗΙ) ἐμηχάνωτο (ἐμηχάνατο Zwing; ἐμηγανᾶτο Mack) (addit τὸ L) ὀφθηναι vulg. - Le texte de vulg. tout altéré qu'il est, porte encore des traces de l'ancienne et bonne leçon, qui est dans A. — ' τό τ' αὖ Codd., Ald. - ὄν om. A. - κατ. ὂν Lind. - Il faut lire ων, au lieu de öv, ce qui est à peine une correction, vu la prononciation identique de ces deux mots dans le grec moderne. - δδοῦσι (sic)

mot, dans toutes celles des cavités, de rien voir de cette vue des veux qui permet à chacun d'examiner suffisamment les objets, s'est créé des ressources auxiliaires, observant la netteté ou la raucité de la voix, la rapidité ou la lenteur de la respiration, et, pour chacun des flux ordinaires, les voies qui leur livrent issue. Elle juge de ces flux par leur odeur, par leur couleur, par leur ténuité et leur consistance, et en induit de quel état ces phénomènes sont signes, quels indiquent un lieu déjà affecté, quels un lieu pouvant s'affecter. Quand ces signes sont muets et que la nature ne les fournit pas elle-même de son plein gré, la médecine a trouvé des moyens de contrainte par lesquels s'ouvre la nature violentée sans dommage; celle-ci, relâchée de la sorte, révèle aux gens qui savent leur métier, ce qu'il faut faire. Ainsi, tantôt la médecine force la chaleur innée à dissiper au dehors l'humeur phlegmatique par l'intermédiaire d'aliments et de boissons âcres, afin d'appuyer son jugement sur la vue de quelque chose en des cas où autrement il lui était absolument interdit de rien voir ; tantôt, par des promenades sur des chemins montants et par des courses, elle oblige la respiration à révéler ce dont elle est la révélatrice ordinaire; tantôt enfin, provoquant les sueurs par les moyens indiqués plus haut, elle reconnaît tout ce qu'à l'aide du feu on reconnaît dans la vaporisation de l'eau. Quelquesois, ce qui est excrété par la vessie donne, sur la maladie, de meilleures notions que ce qui sort par la peau; en conséquence, la médecine a découvert des boissons et des aliments qui, étant plus chauds que la matière qui échauffe le corps, la fondent et en déterminent l'écoulement; matière

JO. – προσάντησι Η. – ἐκδιῆται Α. — \* δδ. θ. ἀπ. τεκμαίρεται vulg. – θερμὸν ὕδατος (al. manu, sed quod erat prius non liquet) ἀποπνοίησι πυρὶ ὅσα τεκμέρονται (al. manu μαί) Α. – Je lis τεκμαίρονται, τεκμαίρεται. L'omission de τεκμαίρονται dans vulg. et de τεκμαίρεται dans A se comprend très-facilement. Il faut compléter les deux leçons l'une par l'autre. — \* καὶ οm. Α. – δηλῶσαι τὴν νοῦσον Α. — 10 καὶ τὰ τ. Α. – πόματα καὶ οm. G. — 11 γιν. Α.

διαβρείν ποιέει, ¹ὰ οὐκ ἂν διεβρύη μὴ τοῦτο παθόντα. ετερα μέν οὖν πρὸς ετέρων, καὶ ἄλλα δι' ἄλλων ἐστὶ τά τε διιόντα τά τ' ἔξαγγέλλοντα, ὅστ' οὐ θαυμάσιον αὐτῶν ²τάς τε ἀπιστίας χρονιωτέρας γίνεσθαι τάς τ' ἐγχειρήσιας βραχυτέρας, οὕτω δι' ἀλλοτρίων ἕρμηνειῶν πρὸς τὴν θεραπεύουσαν ⁴ξύνεσιν ἕρμηνευομένων.

13. Οτι μεν οὖν καὶ λόγους ἐν έωυτἢ εὐπόρους <sup>8</sup> ἐς τὰς ἐπικουρίας ἔχει ἡ ἰητρικὴ, καὶ οὐκ εὐδιορθώτοισι δικαίως οὐκ ἄν ἐγχειρέοι
τῆσι νούσοισιν, ἢ ἐγχειρευμένας ἀναμαρτήτους ἀν <sup>6</sup>παρέχοι, οἴ τε νῦν
λεγόμενοι λόγοι δηλοῦσιν αἴ τε τῶν εἰδότων τὴν τέχνην ἐπιδείξιες, ἀς
ἐκ τῶν ἔργων <sup>7</sup>ἤδιον ἢ ἐκ τῶν λόγων ἐπιδεικνύουσιν, οὐ τὸ λέγειν
καταμελετήσαντες, ἀλλὰ τὴν πίστιν τῷ πλήθει ἐξ ὧν ἄν ἴδωσιν οἰκειοτέρην ἡγεύμενοι, ἢ ἐξ ὧν <sup>8</sup>ἀν ἀκούσωσιν.

1 H pro & A. - διερύη A. - έξαγέλλοντα A. - ώστε A. - 2 τάς τε πίστιας (ἀπίστιας sic J) vulg. - τάς τε ἀπιστίας FG, Ald. - χρονιοτέρας A, Ald. -3 γίν. τάς τ' έγχ. βρ. om. Α.-έγχειρήσιας EFGHKO, Ald. -έγχειρίσιας vulg. - βραδυτέρας Zwing. in marg., Mack. - Bien que les mss. confondent fréquemment βραδυτέρας et βραχυτέρας, et bien qu'au premier abord le premier paraisse ici préférable au second, cependant je garde βραγυτέρας, qui a pour lui l'unanimité de nos mss., et je lui donne le sens de moins efficace; βραδυτέρας, adopté, il est vral, par les traducteurs, a l'inconvénient de faire que ce membre de phrase soit une répétition de celui où l'auteur a mis χρονιωτέρας; il a surtout celui de n'être fourni par aucun ms. —  $^4$  ξ. Ε. – σ. vulg. —  $^5$  ἐς Α. – εἰς vulg. –  $\hat{\eta}$  om. Α. – ἰατρ. Ο. – εὐδιορθώτους Α. - έγχειροίη Α. - έγχειρέη ΕΗΚ. - έγχειρέει Ο, - τοῖσι ΕΟ. - έγχειρουμένης, al. manu ας Ε.- έγχειρευμένης HIKO.- έγκεχειρευμένης GJ. -6 παρέχοι ΑΟ, Kühn. -παρέχη vulg. - 7 ήδ. ή έκ τ. λ. om. Α. - καταμελήσαντες Q', Zwing. in marg. – πίστην A. – την άληθη pro τῷ πλήθει Merc. in marg. -- 8 αν A. - αν om. vulg. - τέλος σύν θεω Ίπποκράτους περὶ τέχνης A.

qui ne se serait jamais écoulée sans cette intervention. On le voit, les excrétions n'ont pas un rapport constant avec les renseignements qu'elles fournissent, et varient suivant les voies qu'elles suivent : il ne faut donc pas s'étonner que l'on s'y fie plus tardivement, et que l'application en soit moins efficace, puisqu'elles ne servent au jugement thérapeutique qu'après tant d'interprétations indirectes.

13. (Conclusion.) En définitive, la médecine dispose de raisonnements qui lui fournissent des secours pour le traitement, elle s'abstient avec raison de toucher aux maladies peu susceptibles de guérison, ou bien, y touchant, elle n'y commet aucune faute. Cette proposition est démontrée et par le présent discours et par les exemples des hommes sachant leur métier; ceux-là se plaisent plus à prouver par des faits que par des paroles, et, sans s'occuper de discourir, ils sont persuadés que le vulgaire a plus de confiance en ce qui frappe ses yeux, qu'en ce qui frappe ses oreilles.

FIN DU TRAITÉ DE L'ART.



# ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

# DE LA NATURE DE L'HOMME.

#### ARGUMENT.

Une opinion métaphysique appartenant à la philosophic éléatique et entre autres à Mélissus, de Samos, qui fut un philosophe célèbre, contemporain de Socrate, et qui est cité dans ce traité même, admettait que l'univers n'était formé que d'une seule substance. De la philosophie, cette opinion avait passé dans la médecine, et certains médecins avaient soutenu, de vive voix ou par écrit, qu'une substance unique composait le corps des animaux, et entre autres le corps humain. Notre traité est destiné à combattre cette hypothèse, et en même temps à établir la doctrine des quatre humeurs, sang, pituite, bile jaune, bile noire, qui prédominent suivant les quatre saisons de l'année. A partir du § 9, Galien pense que tout est une interpolation faite à Alexandrie; il est possible que cette fin n'appartienne pas, en effet, au plan de l'ouvrage primitif; toutefois, il est certain qu'au moins un morceau de cette partie finale est beaucoup plus ancien que la fondation des bibliothèques d'Alexandrie : c'est la singulière description des veines, § 11, qu'Aristote cite, et qu'il attribue à Polybe, gendre d'Hippocrate (voy. t. I, p. 46).

#### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253 = A, Cod. Medic. = B, 2146 = C, 2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. = L, 1868 = O<sup>1</sup>, 2332 = X, Imp. Corn. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q'; Cod. Hafniensis  $^2 = \gamma$ , Cod. Florentinus ap. Mack =  $\delta$ , 2147 =  $\varepsilon$ .

#### EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Latine, Andr. Brentio vertente, in Collect. Symphoriani Champerii, in-8° sine loco et anno ed. — Eadem versio, in operum quorumdam Rhasis Collect. Venet. 4497 in-fo; in Articella, Andr. Brentio vertente, Lugd. 4506 in-8°, Paris. 4546 in-4°; cum Galeni de Sectis libro et Alexandro Aphrodiszo, Brentio interprete, Paris. ap. H. Steph. 4518 in-4°; cum Hippocr. de Victus rat. in acutis liber de natura humana, Brentio interprete, Paris. ex offic. Colinæi 4524 in-12. — Guill. Copo vertente, Lugd. 1525 in-8°.— Galeni in hunc librum commentarii II, Hermanno Cruserio interprete, Paris. 1513 in-4°, Paris. 1534 in-12, Venet. 1538 in-12, Paris. 1539 in-12. Ex recensione Rabelaisii, vide t. II, p. 404. -Græce, cura Albani Torini, Basil. 1536 in-8°, 1543 in-8°; Paris. 1548 in-4°, Lugd. 1548, 1558 in-12, Bremæ 1584 in-4°, Ludg. Batav. 1627 in-8°, græco-latine, Lugd. 1570 in-12,-Blasius Hollerius, cum textu græco et latino Gal. Comment. Basil. 4536 in-8°, 4562 in-8°, et in Opp. Maceratæ 4582 in-f°. - Gallice vertit et Commentarium addidit Joh. de Bourges, Paris. 1548 in-16°. -Comm. Galeni in hunc librum, Andr. Brentio interprete, Ludg. 1549 in-16°. - Jac. Sylvii Scholia in hunc Librum, Lugd. 1549 in-16. — Eust. Quercetanus, acroamatωn in librum Hippocratis de natura hominis Commentarius unus, Basil. 1549 in-8°.

<sup>1</sup> Il n'y a dans ce ms. que quelques lignes du traité.

<sup>&#</sup>x27;C'est le ms. de Copenhague dont j'ai inséré la description, t. 1, p. 539.

-- Stephani Paparellæ Commentarii II, Venet. 4554 in-4°.-- Latine cum textu græco et paraphrasi, cura Hier. Massarii, Argent. 4558, 4564 in-4°. - Joh. Bapt. Montani perioche, Venet. 4560 in-8°. -Latine cum paraphrasi et explicatione Jacobi Scutellarii, Parm. 4568 in-8°. - Joh. Fr. Schreeter, Ienæ, 4585 in-8°, qui Scutellarii paraphrasin fere repetiit. - Jacob Segarra, in libros Galeni de naturalibus facultatibus Commentaria, Valent. 4596 et 4598 in-fo; continetur in hoc opere Hippocratis liber de natura humana cum Commentariis Salii et Segarræ. - Joh. Heurnius, in Hipp. Coi de hominis natura libros duos commentarius, Lugd. Bat. 4609 in-4º et in Opp. - Joh. Varandæus, physiologia et pathologia, Monspessuli, 1620. - Barth. Perdulcis in Jac. Sylvii anatomen et in libr. Hippocr. de natura humana commentarii, Paris. 1643 in-4°. -Cum Pauli Sismi commentario, Roterod. 1689 in-12. - Versuch einer kritisch-historischen Beleuchtung des dem Hippocrates zugeschriebenen Werkes Περὶ φύσιος ἀνθρώπου als dissertatio inauguralis von Dr. Albert Pettenkofer, München, 1837.-A. J. G. van Baumhauer, commentatio philosophico-literaria in librum qui inter Hippocraticos exstat, Περὶ φύσιος ἀνθρώπου, Trajecti ad Rhenum, 1843, in-8°.

## ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

1. 'Οστις 1 μεν είωθεν ακούειν λεγόντων αμωί της φύσιος της ανθρωπίνης προσωτέρω ή όχοσον αὐτέης ἐς ἐητρικὴν ἐφήκει, ²τουτέφ μέν οὐκ ἐπιτήδειος ὅδε ὁ λόγος ἀκούειν · οὕτε γὰρ τὸ ³πάμπαν ἠέρα λέγω τὸν ἄνθρωπον εἶναι, οὖτε πῦρ, οὖτε ὕδωρ, οὖτε γῆν, \*οὖτ' ἄλλο οὐδὲν, ὅ τι μὴ φανερόν ἐστιν ἐνεὸν ἐν τῷ ἀνθρώπω· ἀλλά τοῖσι βουλομένοισι ταῦτα λέγειν παρίημι. Δοχέουσι <sup>5</sup>μέντοι μοι οὐκ ὀρθῶς γινώσκειν οξ τὰ τοιαῦτα λέγοντες· γνώμη μὲν γὰρ τἢ αὐτέη πάντες χρέονται, λέγουσι δε οὐ 6 ταὐτά· άλλὰ τῆς μεν γνώμης τὸν ἐπίλογον τὸν αὐτὸν 7 ποιέονται. Φασί τε γὰρ ἕν 8 τι εἶναι, ὅ τί ἐστι, καὶ τοῦτ' εἶναι 9τὸ ε΄ν τε καὶ τὸ πᾶν, κατὰ δὲ τὰ οὐνόματα οὐχ δμολογέουσιν· λέγει δ' αὐτέων δ μέν τις φάσχων ήέρα 10 εἶναι τοῦτο τὸ ἕν τε καὶ τὸ πᾶν, 11 δ δὲ πῦρ, δ δὲ ὕδωρ, δ δὲ γῆν, καὶ ἐπιλέγει ἕκαστος τῷ ξωυτοῦ λόγω μαρτύριά τε καὶ τεκμήρια, ἄ γέ ἐστιν οὐδέν. 12° Οτε γὰρ τη μέν αὐτέη γνώμη πάντες χρέονται, λέγουσι δ' οὐ 13 τὰ αὐτὰ, δηλον ότι 14 οὐδὲ γινώσχουσιν αὐτά. Γνοίη δ' ἄν τις τόδε μάλιστα παραγενόμενος 15 αὐτέοισιν ἀντιλέγουσιν · πρὸς γὰρ ἀλλήλους ἀντιλέγοντες οί αὐτοὶ 16 ἄνδρες τῶν αὐτέων ἐναντίον ἀκροατέων οὐδέποτε τρὶς ἐφεξῆς δ αὐτὸς περιγίνεται ἐν <sup>17</sup>τῷ λόγω, ἀλλὰ ποτὲ μέν οδτος ἐπικρατέει,

<sup>1</sup> Μέν οδν Α. - ανθρωπείης Α. - όσον Α. - αυτής Α. - Ιητρον Ρ'0'. - αφήκει A, Gal. - ἀφίκει vulg. - ἐφίκει Zwing. in marg., Mack. - ἐφήκοι Ηγ. - ὁ γὰρ λόγος ό περί της φύσιος τοῦ ἀνθρώπου πολύς καὶ δυσδιεξίτητος δεῖ γὰρ οὖν τὸν ἀχροώμενον ὅσα ἀνήχει εἰς τὴν ἰατριχὴν, ταῦτα καὶ μόνα λέγειν, τὰ δὲ λοιπά ἐᾶν ὡς ἀσυντελή πρὸς αὐτὸν in marg. G. — 2 τούτω A. — 3 πᾶν C. τὸν om. Baumh. - Artemidore Capiton supprimait οὕτε γῆν, parce qu'il ne connaissait aucun livre ancien où il fût dit que la terre seule était un élément. Sabinus lisait: οὕτε γὰρ πάμπαν ἀέρα λέγω τὸν ἄνθρωπον, ώσπερ Άναξιμένης, ούτε ύδωρ ώς Θαλής, ούτε γήν ώς έν τινι Ξενοφάνης. - 4 ούτε AC, Mack. - ένεὸν A. - εν έὸν vulg. - Galien dit qu'on peut lire d'un seul mot eveov ou de deux ev eov, mais qu'il vaut mieux lire de deux. Malgré l'opinion de Galien, ἐνεὸν me paraît la véritable leçon. — 5 μέντοι A. -δὲ vulg. - ταῦτα pro τὰ τ. A. - γὰρ om. ε. - αὐτῆ A. - 6 τὰ αὐτὰ Ηγ, Gal. — 7 προτενται Α. – τε Α. – τε om. vulg. — 8 τε pro τι, τοῦτο pro τοῦτ', et τὸ ἔν τε καὶ om. A. -τε pro τι Gal. -ὅπερ pro ὅ τι Κ. - 9 τὸ om. Gal. -τι pro τε C. - οὐνόματα AFJK, Ald., Frob., Zwing., Gal. - ον. vulg. - δὲ Gal., Lind. - αὐτῶν Α. - φάσκων superfluum dicit in not. Foes., om. Lind. -10 είναι τοῦτο Gal. in cit. de Elem. I, 3, Baumh. - τοῦτο εῖναι vulg. - 11 ὁ δὲ

## DE LA NATURE DE L'HOMME.

1. (Opinion de ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers ; vanité et inconsistance de ce système.) L'auditeur habituel de ceux qui, dissertant sur la nature humaine, vont au delà de ses rapports avec la médecine, n'a aucun intérêt à entendre ce discours que je commence. Je dis en effet que l'homme n'est absolument ni air, ni feu, ni eau, ni terre, ni telle autre substance dont l'existence n'est pas manifeste dans le corps. Mais laissons dire là-dessus ce que l'on veut; toutesois ceux qui soutiennent de telles opinions ne me paraissent pas avoir des notions positives. Ils ont tous même idée, mais n'arrivent pas au même terme et n'en tiennent pas moins même raisonnement. Ils disent que ce qui est est un, étant à la sois l'un et le tout; mais ils cessent de s'entendre sur les noms : suivant l'un l'air est à la fois l'un et le tout, suivant l'autre c'est le feu, suivant un autre l'eau, suivant un autre la terre, et chacun appuie son raisonnement de témoignages et d'arguments qui sont sans valeur. Or, ayant tous même idée, mais n'arrivant pas au même terme, il est évident qu'ils n'ont pas non plus une notion positive. On s'en convaincrait surtout en assistant à leur controverse; car lorsque les mêmes argumentants dissertent devant les mêmes auditeurs, jamais le même n'est trois sois de suite victorieux dans son argumen-

ΰδ., ὁ δὲ πῦρ Α. – ὁ μὲν πῦρ J. – ὁ δὲ ὕδ. om. ε. – τοῦ pro τῷ J. – γε om. AC. — ½ ὁπότε δὲ γνώμη τῆ αὐτῆ Α. – ὅτι γὰρ τῆ μὲν Β, Lind. – ὅτι μὲν γὰρ τῆ vulg. Il faut lire ὅτε ου ὁπότε; voy. pour ὅτε pris avec ce sens, p. 38, l. 6, et p. 42, l. 6. – τοιαύτη pro τῆ αὐτέη FGHJKγ-πάντες om. AEFGHJ γε. – χρέονται δ, Gal. – προσχρέονται vulg. – προσχρέωνται Ald. — ⅙ ταυτὰ Α. — ⅙ οὐ Jδ. – οὕτε Lind. – αὐτὰ om. Α. – τὰ αὐτὰ Ρ΄. – ἄν τις τόδε Β, Lind. – ἄν τῷ δέ (τόδε Α, al. manu, FGL, Gal.) τις vulg. — ⅙ αὐτοῖσι Α, Lind. – αὐτοῖς Β. — ⅙ άνθρωποι CEFGHIJKLP'Q'γ. – τῶν αὐτῶν ἐν. ἀκροατῶν AB. – τρεῖς Α, emend. al. manu, Frob., Foes 1595. – τοὺς pro τρὶς Ald. – Post αὐτὸς addit ἄνθρωπος vulg. – ἄνθρ. om. A. — ⅙ Post τῷ addit αὐτῷ vulg. – αὐτῷ om. A, Gal. – ὁτὲ (ter) B, Lind., Mack. – τότε (ter) A. – ἐπικρατέῆ Α. – ἐπικρατεῖ Β.

3

ποτε δε οδτος, ποτε δε ῷ ἄν τύχη μάλιστα ἡ γλῶσσα ¹ἐπιρρυεῖσα πρὸς τὸν ὅχλον. ² Καίτοι δίκαιόν ἐστι τὸν φάντα ὀρθῶς ³γινώσκειν ἀμφὶ τῶν πρηγμάτων παρέχειν αἰεὶ ἐπικρατέοντα τὸν λόγον τὸν ἑωυτοῦ, εἔπερ ἐόντα 'γινώσκει καὶ ὀρθῶς ἀποφαίνεται. ᾿Αλλ' ἐμοί γε δοκέουσιν οἱ τοιοῦτοι ἀνθρωποι αὐτοὶ ἑωυτοὺς καταδάλλειν ἐν τοῖσιν ὀνόμασι τῶν λόγων <sup>6</sup>αὐτέων ὑπὸ ἀσυνεσίης, τὸν δὲ Μελίσσου λόγον ὀρθοῦν.

2. Περὶ τμὲν οὖν τουτέων ἀρχέει μοι τὰ εἰρημένα. Τῶν δὲ ἰητρῶν οἱ μέν τινες λέγουσιν, ὡς <sup>8</sup> ὥνθρωπος αἷμα μοῦνόν ἐστιν, οἱ δ' αὐτέων χολήν φασιν εἶναι τὸν ἀνθρωπον, <sup>9</sup>ἔνιοι δέ τινες φλέγμα · ἐπίλογον δὲ ποιεῦνται καὶ οδτοι πάντες τὸν αὐτόν · εν γάρ <sup>10</sup>τι εἶναί φασιν, ὅ τι ἔκαστος αὐτέων βούλεται ὀνομάσας, καὶ τοῦτο <sup>11</sup>εν ἐὸν μεταλλάσσειν τὴν ἰδέην καὶ τὴν δύναμιν, ἀναγκαζόμενον ὑπό τε τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ, καὶ γίνεσθαι <sup>12</sup> καὶ γλυκὸ καὶ πικρὸν καὶ λευκὸν καὶ μέλαν καὶ παντοῖόν τι ἄλλο. <sup>13</sup> Ἐμοὶ δὲ οὐδὲ ταῦτα δοκέει δῶς ἔχειν · οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τοιαῦτά τινα καὶ <sup>14</sup>ἔτι ἐγγύτατα τουτέων ἀποφαίνονται. Ἐγὼ δὲ <sup>15</sup> φημι, εὶ εν ἦν ὁ ἄνθρωπος, οὐδέποτ ἀν χλγεεν · <sup>16</sup>οὐδὲ γὰρ ᾶν ἦν ὑφ' ὅτου ἀλγήσειεν εν ἐών · εὶ <sup>17</sup> δ' οὖν καὶ

<sup>1</sup> Έπιδό. A. - φυείσα vulg. - τὸ pro τὸν C. - 2 καὶ τὸ FGIJ, Ald. - φήσαντα AB, Lind. — 3 Post γ. addunt ἐπαγγελλόμενόν τι ΕΚγδε, Zwing. in marg. (ἐπαγγειλάμενον P'; sine τι Q'). – πρηγμ. Αγ, Ald. – πραγμ. vulg. → ἀεὶ Gal. - ἐπικρατέοντα Αγ, Gal. - ἐπικρατοῦντα vulg. - 4 γινώσκειν ε. άποφαίνει Foes in notis. - έμοι γε AF. - 5 αὐτοὶ έωυτοὺς A. - αὐτοὶ σφᾶς αὐτοὺς Gal. (sine αὐτοὶ vulg.). — 6 αὐτῶν Α. – συνισίης J. – ἐπανορθοῦν Gal. - Μέλισσος καὶ Παρμενίδης φυσικοὶ φιλόσοφοι· ὁ μὲν εν τὸ ὂν λέγων καὶ ἄπειρον Παρμενίδης δὲ πολλὰ τὰ ὄντα καὶ πεπερασμένα. ἀμφότεροι δὲ ἐξελέγχονται ἀπὸ ᾿Αριστοτέλους τοῦ μεγάλου φιλοσόφου μὴ δοξάξοντες όρθως • ἀποδειχνύει γὰρ ὁ φιλόσοφος οὖτος ἐν τῆ φυσικῆ ἀκροάσει, ὅτι πάντα κατ' είδος τὰ ὄντα ὑπό τινα γένη ἀνάγεται, ὥςτε δέκα εἰσὶ τὰ ὄντα καὶ πεπερασμένα in marg. δ. - D'après Mélissus, la substance unique qui composait le monde était non pas un des éléments tels que l'air, l'eau, le feu ou la terre, mais la base commune de tous les éléments. De la sorte les raisonneurs critiqués par Hippocrate, en admettant une substance unique et en donnant à cette substance tantôt le nom d'un élément, tantôt le nom d'un autre, justifiaient au fond le système de Mélissus. — 1 pièv om. Ε. - οὖν om. Jε. - τούτων Α. - ἀρκέει Α, Gal. - ἀρκεῖ vulg. - τὰ μὴ εἰρ. pro μοι τὰ εἰρ. Ald.—8 ὁ (ὁ om. Aε) ἄνθρ. vulg.- ὥνθρωπος C.- μοῦνον om. A.αύτῶν A. -φασιν om. Gal. in cit., Baumh. - 9 ετεροι pro εν. C. - ποιέονται A, Gal. - ούτοι A. - αύτοι vulg. - 10 τι om. A. - Post φ. addunt τὸν ἄν-

tation; mais tantôt l'un triomphe, tantôt l'autre, tantôt celui qui se trouve avoir le débit le plus facile devant la foule. Cependant on est en droit d'exiger de celui qui prétend avoir des notions positives sur les choses, qu'il fasse toujours triompher son argumentation, s'il s'appuie sur des réalités et s'il sait s'expliquer. Mais ces gens me semblent, par malhabileté, se réfuter eux-mêmes dans les termes mêmes de leur argumentation, et mettre sur pied le système de Mélissus (voy. note 6).

2. (Extension du système de l'unité de substances à la médecine. Objection : si l'homme était un, il n'y aurait qu'une maladie et qu'un remède.) Au reste, là-dessus je n'en dirai pas davantage. Quand aux médecins, suivant les uns l'homme n'est que sang, suivant les autres que bile, suivant d'autres que pituite; et eux aussi tiennent tous le même raison. nement. Ils prétendent, en effet, qu'il y a une substance unique. (choisie et dénommée arbitrairement par chacun d'eux), et que cette substance unique change d'apparence et de propriété sous l'influence du chaud et du froid, devenant de la sorte douce, amère, blanche, noire, et tout le reste. A mon avis, cela non plus n'est point ainsi. En opposition à ces opinions et à d'autres très-voisines que la plupart soutiennent, moi je dis que, si l'homme était un, jamais il ne souffrirait; car où serait, pour cet être simple, la cause de souffrance? Admettant même qu'il souffrît, il faudrait que le remède fût un aussi. Or, les remèdes sont multiples. Il y a, en effet, dans le corps beaucoup de substances qui, s'échauffant et se refroidissant, se dessé-

άλγήσειεν, ανάγκη 1καὶ τὸ ζώμενον εν είναι· νυνὶ δε 2 πολλά· πολλά γάρ ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντα, ἀ, ³δχόταν ὑπ' ἀλλήλων παρὰ φύσιν θερμαίνηταί τε καὶ ψύχηται, 4 καὶ ξηραίνηταί τε καὶ ύγραίνηται, νούσους τίχτει . ώστε πολλαί μεν ιδέαι τῶν ενουσημάτων, πολλή δε καί ή ἴησις αὐτέων ἐστίν. <sup>6</sup>Αξιῶ δὲ ἔγωγε τὸν φάσχοντα αξμα εἶναι μοῦνον τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἄλλο μηδέν, δεικνύναι αὐτὸν τμή μεταλλάσσοντα την ιδέην μηδε γίνεσθαι παντοΐον, 8 άλλ' ή ώρην τινά τοῦ ενιαυτοῦ η της ηλικίης <sup>9</sup>της τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ῆ αξμα ἐνεὸν φαίνεται μοῦνον έν τῷ ἀνθρώπῳ· εἰχὸς 10 γὰρ εἶναι μίαν γέ τινα ὅρην, ἐν ἦ φαίνεται αὐτὸ ἐφ' ἑωυτοῦ ἐνεόν· 11 τὰ αὐτὰ δὲ λέγω καὶ περὶ τοῦ φάσκοντος φλέγμα μοῦνον εἶναι τὸν ἄνθρωπον, 12 καὶ περὶ τοῦ χολήν φάσκοντος είναι. Έγω μέν γαρ αποδείξω, α αν φήσω τον ανθρωπον είναι, 13 καί κατά τὸν νόμον καὶ κατά τὴν φύσιν, ἀεὶ τὰ αὐτὰ ἐόντα ὁμοίως, καὶ νέου ἐόντος καὶ γέροντος, καὶ τῆς ὅρης ¾ ψυχρῆς ἐούσης καὶ θερμῆς, καὶ τεκμήρια παρέξω, καὶ ἀνάγκας ἀποφανῶ, δι' ἀς ἕκαστον αὔξεταί τε καὶ φθίνει ἐν τῷ σώματι.

3. Πρῶτον μὲν  $^{15}$  οὖν ἀνάγκη τὴν γένεσιν γίνεσθαι μὴ ἀφ' ἑνός  $^{16}$  γὰρ ἂν ἕν γ' ἐόν τι γεννήσειεν, εὶ μή  $^{17}$  τινι μιχθείη;  $^{18}$  ἔπειτα οὐδ',

 $^1$  Δὲ καὶ FGIJ. – νῦν A – νυνὶ δὲ  $\pi$ . om. B. —  $^2$  πολλὰ om.  $AHK\gamma$ . – ἐστιν AC, Gal.-είσιν vulg.-ένεόντα Α, Gal.-έόντα vulg. — 3 ὅταν ΑΒ.-ἀπ' FGJ. - παραλλήλων Β. - 4 καὶ om. CHIKYE, Gal. - τε om. A. - νόσους A. Gal. — 5 σωμάτων J. - νοσ., in marg. γέγρ. καὶ ἀλγημάτων γ. - καὶ om. A. - ή om. Gal. - αὐτέων om. AB. - 6 ἐξιῶ Ι. - δ' Αγ, Gal. - γε om., restit. al. manu A. - αίμα μόνον είναι τὸν ἄνθρωπον καὶ ἄλλο μηδέν είναι δειχνύειν αὐτὸν μέτε ἀλάσσοντα (sic) τὴν ἰδέην μήτε γίνεσθαι A. — 7 μη om. J, quæd. exempl. ap. Foes. in not. - γίγνεσθαι Gal., Mack. — 8 ἄλλην pro άλλ' η ΕΚγδε, Zwing. in marg. — 9 της Α, Gal. – αῖμα ἔτι ἐν. Εγε. – ἕν ἐὸν quæd. exempl. ap. Foes. in not. - φαίνηται A. - 10 Post γὰρ addit ἐστιν Gal. - γὰρ ἔς τινα (al. manu. ἔστιν τινὰ) ὥρην, in marg. γὰρ εἶναί τινα ὥρην A. -γε Gal. - γε om. vulg. - φαίνηται A. - αὐτὸ (αὐτῶ A) ἐν ἐωυτῶ (ἐν ἑαυτῶ A; ἐφ' ἐωυτῷ Gal.; ἐφ' ἑωυτοῦ Foes in not., Baumh.) ἕν (ἕν om. AC) ἐὸν ( post έον addunt ο έστιν A; στι έστι ΕΗΚγδε ) vulg. - Il faut lire d'un seul mot ἐνεόν. Quant à la locution ἐφ' έωυτοῦ, voy. p. 40, l. 7. — 11 καὶ pro τά Gal. - ταυτά δὲ λέγω ταῦτα Α. - μοῦνον Α. - μ. om. vulg. - τὸν ἄνθρ. AC, Gal., Mack. - τὸν ἄνθρ. om. vulg. - καὶ περὶ τοῦ φάσκοντος χολήν εἶναι καὶ π. τ. φ. φλέγμα είναι EFGHIKγε. — 12 καὶ π. τ. φάσκ. χολήν είναι C. είναι A. - είναι om. vulg. - 13 καὶ om. CFIJ, Ald. - τὸν et τὴν om. Foes. in not., Lind. - εὶ (εὶ om. A; ἀεὶ ΒΕΗΚγε, Gal., Zwing.) ταῦτα (τὰ αὐτὰ A ΒΕΗγ) ἐόντα ὅμοια ( ὅμοια ἐόντα Α ; ὁμοίως ΕΗγε , Gal. , Zwing. in marg.) vulg. — 14 ψυχρῆς ἐούσης καὶ θ. Α, Gal., Mack. - ἐούσης καὶ (καὶ om. Ε)

chant et s'humectant l'une l'autre contre nature, produisent des maladies; d'où il suit qu'il y a beaucoup de formes de maladies et en même temps beaucoup de traitements pour ces formes; suivant moi, soutenir que l'homme n'est que sang et rien autre chose, oblige à montrer qu'il ne change pas de forme ni ne prend toutes sortes de qualités, et à signaler une époque, soit dans l'année, soit dans l'âge, où le sang seul paraisse existant; car il faut bien qu'il y ait au moins une époque où cette humeur se fasse voir exclusivement. Mon objection est la même contre ceux qui prétendent que l'homme n'est que bile ou pituite. Quant à moi, les principes que je dirai constituer l'homme et dans le langage habituel et dans la nature, je montrerai qu'ils sont constamment et identiquement les mêmes, et dans la jeunesse, et dans la vieillesse, et dans la saison froide, et dans la chaude; je donnerai les signes et dévoilerai les nécessités de l'accroissement et de la diminution de chaque principe dans le corps.

3. (La génération prouve que le corps humain n'est pas constitué par une seule substance.) D'abord la génération

ψ. καὶ θ. vulg. - ἀποφηνῶ C. - δι' ἃς ἂν ε. αὐξηταί τε καὶ φθίνη Gal. - αὐξάνεται ΕΡ'γε. - 15 οὖν om. EFGHJKγε. - Ante γίν. addunt αὐτέου ΕΗΚγ, quæd. exempl. ap. Foes. in not., Gal., Lind., Mack.; αὐτέω Q' - γενέσθαι A. -- 16 γάρ ἄν ἕν γ' ἐόν τι CE (F, γε ὄντα, supra lin. ὄντι) GHI (J γε ὄντα) Κε, Ald., Frob. - γὰρ ἕν γ' ἐόν (γε ὄν Α; γε ἐόν Gal.) τι vulg. - τοιαῦτα pro τι HKQ'γ, Lind. - γενήση εν C. - Post γενν. addunt άλλο Gal., Mack., Baumh. - 17 τι pro τινι FGHJKγε, Ald. - παριστά ώς ούχ εν δ άνθρωπος. εί γὰρ εν ην, εί μη ἐμίγνυτο έτέρω, πῶς ἂν ἐγέννα οὐδὲ γὰρ ὁ σίτος ἔτερον αν γεννήσειε σίτον, εὶ μὴ συμμιχθείη τῆ γῆ· καὶ ὅτι τὰ ὁμόφυλα καὶ τὴν αύτὴν ἔχοντα δύναμιν μιγνύμενα γεννῶσι · ὅταν γὰρ αὶ τέσσαρες ποιότητες, εί κατὰ τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐπὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν μετρίως ἐν τῷ σπέρματι τῷ ἀνδρώω καὶ τῷ γυναικείω ἔχωσιν, ὡσαύτως δὲ μετρίως κατά τε τὸ ποσὸν καὶ τὸ πυκνὸν καὶ τὸ ἀραιὸν ἔχωσι, τότε καὶ ἡ σύλληψις γίνεται, όταν δέ τι τούτων ἄμετρον, τότε οὐδὲ σύλληψις γίνεται in marg. Jδ. -18 εἴ που δ' ἐὰν A. -οὐδὲ ἄν vulg. -οὐδ' ἄν Gal., Mack. -Il faut lire οὐδ' ἐάν. - μίγνυται quæd. exempl. ap. Foes. in not. - γεννᾶι A.-Dans γεννᾶι, l'i est écrit à côté au lieu de l'être au-dessous; mais un correcteur mal habile a ajouté αν, de sorte que γεννά devient γενναΐαν (γενναίαν), qui dès lors se rapporte à δύναμιν. C'est ainsi que les textes anciens se sont tant de fois altérés.

έὰν μη όμοφυλα ἐόντα μίσγηται καὶ την αὐτην ἔγοντα δύναμιν, γεννῷ, οὐδ' ἄν 1 ταῦτα ἡμῖν ξυντελέοιτο. 2 Καὶ πάλιν, εἰ μὴ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ καὶ τὸ ξηρὸν τῷ ὑγρῷ μετρίως πρὸς ἄλληλα έξει καὶ ἴσως, ἀλλά 3θάτερον θατέρου πουλύ προέξει καὶ 4τὸ ἰσχυρότερον τοῦ ἀσθενεστέρου, ή γένεσις οὐχ ᾶν γένοιτο. "Ωστε πῶς εἰχὸς ἀπὸ ένός τι γεννηθῆναι, 6 ότε γε οὐδ' ἀπὸ τῶν πλειόνων γεννᾶται, ἢν μὴ τύχη καλῶς ἔχοντα της κρήσιος της πρός άλληλα; Ανάγκη τοίνυν, της φύσιος τοιαύτης ύπαργούσης και των άλλων <sup>8</sup> άπάντων και της του άνθρώπου, μη εν είναι τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' έχαστον τῶν <sup>9</sup>ξυμδαλλομένων ἐς τὴν γένεσιν έχειν 10 την δύναμιν έν τῶ σώματι, οίην περ ξυνεβάλετο. Καὶ πάλιν γε ανάγκη 11 αποχωρέειν ές την έωυτοῦ φύσιν έκαστον, τελευτῶντος τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, τό τε 12 ύγρὸν 13 πρὸς τὸ ύγρὸν καὶ τὸ ξηρὸν πρὸς τὸ ξηρὸν καὶ τὸ θερμὸν πρὸς τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ψυχρύν. Τοιαύτη δὲ καὶ τῶν ζώων ἐστὶν ἡ φύσις, καὶ τῶν ἄλλων 14 πάντων· γίνεταί τε όμοίως πάντα καὶ τελευτῷ όμοίως πάντα· 15 ξυνίσταταί τε γάρ αὐτέων ή φύσις ἀπὸ τουτέων τῶν προειρημένων πάντων, καὶ τελευτᾶ κατὰ τὰ εἰρημένα ἐς τωὐτὸ ὅθεν περ 16 ξυνέστη έχαστον, ενταῦθα οὖν καὶ ἀπεχώρησεν.

4. Το δε σωμα του ανθρώπου έχει εν <sup>17</sup> έωυτῷ αἶμα καὶ φλέγμα

1 T. om. A. - τὰ αὐτὰ Gal., Mack. - ξ. Gal., Lind. - σ. vulg. - συντελοῖτο A. - συνέλθοιτο K. - Galien s'étonne que cette phrase n'ait pas attiré l'attention des commentateurs; il dit qu'elle est obscure; qu'elle signifie sans doute que la copulation ne produirait pas un animal semblable aux parents; que d'ailleurs peut-être le texte est altéré. Il est singulier que Galien se soit mépris à ce point, ne voyant pas qu'il fallait lire non ταὐτὰ mais ταῦτα. Le sens n'est pas douteux; l'auteur veut dire que l'industrie humaine, même par son intervention, ne peut réussir à faire produire ensemble des espèces dissemblables. — 2 εί γάρ μη sine καὶ πάλιν Β. — 3 τὸ ἔτερον τοῦ ἐτέρου AB. - πουλὸ Fy, Lind., Mack. - πολὸ vulg. - 4 τῷ Gal., Mack. - Ισχυρόν A. - ή om. ΕΗΚγε. - 5 ότε γ. - ἀφ' Gal., Zwing. in marg., Mack., Baumh. - γενηθήναι Mack. - 6 όπου EQ', Gal., Zwing. in marg. . Lind., Mack. - ὅτι Jε. - γε om. A. - οὐδὲ Gal., Mack. - γίνεται A. - τύχης ε. - 7 τῆς om. Kühn. - 8 πάντων <math>A. - ἀνθρώπων pro ἀπ. C. -9 σ. Mack. - εἰς Gal. - 10 τὴν Α. - τινὰ vulg. - ξυνεβάλετο Gal. - συνεβάλετο A. - ξυνεδάλλετο vulg. - Post ξ. addunt δ εὐσεβής λόγος J (δ, sine δ). -11 ἀναγωρέειν Α. -ἀπογωρεῖν Β. - ἐς Α, Lind. - εἰς vulg. - ἐαυτοῦ Gal. - τοῦ σώματος τοῦ AC, Gal. - τοῦ σ. om. BFGHJLye, Lind., Mack. - τοῦ σ. τοῦ om, vulg. — 12 Post ύ. addunt προσχωρήσαι BEFGHIJKLyδε, Zwing. in marg., Lind., Mack. — 13 ές FGIJδ. – πρὸς τὸ ξηρὸν om. ε. — 14 ἀπάντων

ne peut se faire par un seul individu. Comment, en effet, un ètre unique engendrerait-il, sans s'unir à quelque autre? De plus, à moins que l'union ne soit d'ètres de même race et de même vertu, la génération ne se fait pas, et notre industrie même ne réussit pas à la procurer. D'autre part, si le chaud avec le froid, et le sec avec l'humide ne se correspondent pas avec modération et égalité, mais si l'un l'emporte de beaucoup sur l'autre, et le plus fort sur le plus faible, la génération ne s'effectue pas. De la sorte, comment pourrait-il y avoir génération par un seul être, puisqu'il n'y en a pas même par l'entremise de plusieurs, à moins qu'il ne se trouve entre eux la correspondance d'un juste tempérament? Puisque telle est la nature de tous les animaux et de l'homme en particulier, nécessairement l'homme n'est pas un, et chacun des principes qui concourent à la génération garde dans le corps la puissance suivant laquelle il y a concouru; nécessairement aussi chaque principe retourne à sa nature propre lorsque finit le corps humain, l'humide allant à l'humide, le sec au sec, le chaud au chaud et le froid au froid. Telle est aussi la nature des animaux et de toute chose; tout naît semblablement, et tout finit semblablement. Car la nature de tout est constituée par la combinaison de ces principes nommés plus haut, et d'après ce qui a été dit, elle y aboutit, retournant là d'où est venu chaque être composé.

4. (Le corps humain est constitué par quatre humeurs, dont le juste tempérament est la condition de la santé.) Le corps de l'homme a en lui sang, pituite, bile jaune et noire; c'est

Κγε, Gal. – γίγνεται Lind. – καὶ τελ. ὁμ. π. om. C. —  $^{15}$  σ. Α. – τε Α. – τε om. vulg. – αὐτῶν Α. – εἰρημένων Α. – ἐς τωὐτὸ C, Baumh. – ἐς τὸ αὐτὸ Α. – εἰς (ἐς Gal., Mack.) τὸ ἐωυτὸ vulg. – ἐς τὸ ἀυτὸ Lind. – ἐς τὸ τωυτὸ Κühn. – εἰς τὸ ἑωυτὸν J. – περ om. ε. – Baumhauer met le point après εἰρημένα. —  $^{16}$  σ. Α, Mack. – ξύνεστι Frob, Zwing. ξυνέστη in marg. – ἐν ταῦτα (sic) Lind. – οὖν om. C. —  $^{17}$  ἑαυτῷ Gal. in cit. De plac. Hipp. et Plat. VIII, 4. – χολὴν διττὴν ἤγουν (ἤγ. om. ε; διτ. ἤγ. om. AC, Gal. ib.) vulg. – τε om. Α. – ταῦτα Α, Gal., Mack. – αὐτῷ ACFγ, Gal. ib. – αὐτέῳ om. quæd. exempl. ap. Foes. in not. – ἡ om. Gal. ib.

καὶ χολὴν ξανθήν τε καὶ μέλαιναν, καὶ ταῦτ' ἐστὶν αὐτέφ ἡ φύσις ¹τοῦ σώματος, καὶ διὰ ταῦτα ἀλγέει καὶ ὑγιαίνει. ² Ὑγιαίνει μὲν οὖν μάλιστα, ὁκόταν μετρίως ἔχῃ ταῦτα τῆς πρὸς ἄλληλα κρήσιος ³καὶ δυνάμιος καὶ τοῦ πλήθεος, καὶ μάλιστα μεμιγμένα ἢ · ἀλγέει ⁴ δὲ ὁκόταν τι τουτέων ἔλασσον ἢ πλέον ἢ ἢ χωρισθἢ ἐν τῷ σώματι καὶ μὴ κεκρημένον ἢ τοῖσι εξύμπασιν. ᾿Ανάγκη γὰρ, ὁκόταν τι τουτέων χωρισθἢ καὶ ἐφ' ἑωυτοῦ στῆ, 6 οὐ μόνον τοῦτο τὸ χωρίον, ἔνθεν ἐξέστη, ἐπίνοσον γίνεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἔνθα ἄν ἐπιχυθἢ, πὸπερπιμπλάμενον ὀδύνην τε καὶ πόνον παρέχειν. Καὶ γὰρ ὅταν τι τουτέων ἔξω τοῦ σώματος ἐκρυἢ πλέον τοῦ ἐπιπολάζοντος, ὀδύνην παρέχει ἡ κένωσις. ³ Ἡν τ' αὖ πάλιν ποιήσηται ἔσω τὴν θκένωσιν καὶ τὴν μετάστασιν καὶ τὴν ἀπόκρισιν ἀπὸ τῶν ἄλλων, πολλὴ αὐτέῳ ἀνάγκη διπλῆν τὴν ὀδύνην παρέχειν κατὰ τὰ εἰρημένα, ἔνθεν τε ἐξέστη καὶ ἔνθα ὑπερέσάλεν.

5. 10 Εἶπον δὴ, ἀ ἀν φήσω τὸν ἀνθρωπον εἶναι, ἀποφανεῖν αἰεὶ ταὐτὰ ἐόντα 11 καὶ κατὰ νόμον καὶ κατὰ φύσιν φημὶ 12 δὴ εἶναι αἶμα καὶ φλέγμα καὶ χολὴν ξανθήν 13 τε καὶ μέλαιναν. 14 Καὶ τουτέων πρῶτον μὲν κατὰ νόμον τὰ οὐνόματα διωρίσθαι φημὶ καὶ οὐδενὶ 15 αὐτέων

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Τοῦ σ. om. FGHJ. - δι' αὐτὰ Α. - ταῦτ' Gal. in cit. ib. - 2 ὑγιαίνειν Gal. όταν ABFHIJKye, Gal. ib., Lind. - ταῦτα om. B. - χρήσιος Gal. - κρίσηος C. - αρήσιος καὶ om. A, Gal. in cit. ib. - 3 τε καὶ Lind., Baumh. δυνάμεως B, Gal. ib. - Post μάλιστα addit ην vulg. (μέν pro ην Gal. ib.). - ην om., εί supr. lin. al. manu A. - ην est inutile. - η om. J. - ίδ' A, Gal. - όταν AB. - τούτων τι A. - πλέον Gal. ib. - πλείον vulg. - είη vulg. -είη pour η est une faute fréquente. - ή η om. A, Gal. ib. - κεκραμένον Gal. - κεκριμένον C. - μεμιγμένον Baumh. - τοῖς Gal. - 5 πᾶσιν A, Gal. ib. - όταν Α. - τούτων τι Α. - τούτων Β. - έωυτοῦ ΑΒΕΗΚΕΥΕ, Gal. - έαυτοῦ Lind. - έωυτῶ CF. - έαυτῷ vulg. - μὴ στῆ FGIJL. - 6 οὐ μόνον τοῦτο τὸ χωρίον ἔνθεν ἐξέστη (τὸ χωρισθέν pro τ. τ. γ. ἔν. ἐξ. Gal. ib.), ἐπίνοσον γίνεσθαι (γενέσθαι Gal. ib.), ἀλλὰ καὶ ἔνθα ἄν στῆ καὶ ἐπιχυθῆ (ἐπισχεθῆ, Gal. ib.) Α.-ἔνθεν τε ἐξέστηκεν, οὐ μόνον τοῦτο τὸ χωρίον ἐπίνοσον γίγνεσθαι, αλλά καὶ ἔνθα στη καὶ ἐπιχυθη Gal. - ἔνθεν τε (τε om. E) ἐξέστηκεν, οὐ μόνον τοῦτο (τουτοί ΕΕΓΗΙΚγε) τὸ χωρίον νοσερὸν (ἐπίνοσον Mack) γίνεται (γίνεσθαι Lind., Baumh.), άλλα καὶ ἔνθα (addunt αν CE FGHIγε, Ald.; αν στη καὶ Zwing. in marg., Lind., Mack., Baumh.) έπιχυθή vulg. — 7 υπερεκπιμπλάμενον Gal. - υπερπληρούμενον Q'. ύπερεμπιμπλάμενον Κ, Gal. ib. - όκόταν ε, Gal. - τούτων Α. - πλέον Α, Gal. ib. - πλεῖον vulg. - παρέχειν ε. - η καὶ νόσον pro ή κένωσις Gal. ib. -D'après Gal., ἐπιπολάζον peut signifier ou ce qui surabonde ou ce qui

là ce qui en constitue la nature et ce qui y crée la maladie et la santé. Il y a essentiellement santé quand ces principes sont dans un juste rapport de crase, de force et de quantité, et que le mélange en est parfait; il y a maladie quand un de ces principes est soit en défaut soit en excès, ou, s'isolant dans le corps, n'est pas combiné avec tout le reste. Nécessairement, en effet, quand un de ces principes s'isole et cesse de se subordonner, non-seulement le lieu qu'il a quitté s'affecte, mais celui où il s'épanche s'engorge et cause douleur et travail. Si quelque humeur flue hors du corps plus que ne le veut la surabondance, cette évacuation engendre la souffrance. Si, au contraire, c'est en dedans que se font l'évacuation, la métastase, la séparation d'avec les autres humeurs, on a fort à craindre, suivant ce qui a été dit, une double souffrance, savoir au lieu quitté et au lieu engorgé.

5. (Les quatre humeurs sont manifestement distinctes l'une de l'autre.) J'ai promis de démontrer que les principes qui constituent l'homme suivant moi, sont toujours les mêmes, et dans le langage reçu, et dans la nature; or, je dis que ce sont le sang, la pituite, et la bile jaune et noire. Et d'abord, remarquons-le, dans l'usage ces humeurs ont des noms distincts qui ne se confondent pas; ensuite, dans la nature, les apparences n'en sont pas moins diverses, et ni la pituite ne res-

n'a pas subi la crase. —  $^8$  ἤν τ' αὖ π. A , Zwing. in marg. — ἤν τ' αὖ ταῦτα π. Lind. — ἢν ταῦτα π. vulg. — ἢ ἢν ταῦτα πάλιν δ. — ἤν τ' αὖθις Gal. — εἴσω ποιήσηται AC , Gal. — ἔσω ποιήσηται τὴν κίνησιν Gal. ib. — εἴσω vulg. —  $^8$  τήν τε κ. EFGHIJKγε — τὴν κ. τε C. — αὐτῶ Aγ. — γ' αὐτῷ Gal. ib. — ὑπερέ- βαλλεν Kühn. — ὑπερβάλλει C . — ἔνθα τε ἐξέστη καὶ ὅθεν ὑπ. Gal. ib. — ὑπερά ἐὰ Å , Gal. in cit. De Hipp. et Plat. plac. VIII , 5. — ἢν pro ἀ Κ. — ἀποφανεῖν αἰεὶ (al. manu ἀποφανῆναί οἱ Å), Gal. ib. — ἀποφαίνειν ἀεὶ (αὶεὶ C , Lind. , Mack) vulg. — ταυτὰ Zwing. in marg. — ταῦτα vulg. — <sup>11</sup> καὶ οπ. Α. — κ. κ. ν. οπ. C. —  $^{12}$  δὲ Å. — δ' C , Gal. ib. —  $^{13}$  τε οπ. Α. —  $^{14}$  καὶ οπ. Gal. ib. — τούτων Α. — τὸν νόμον vulg. — τὸν οπ. ABε , Gal. , Lind. , Mack. — Αnte τὰ addunt καὶ B , Lind. , Mack. — οὐνόματα AC , Ald., Frob. , Zwing. — ὀνόματα vulg. — διεωρίσθαι Ald. , Frob. — διηρῆσθαι Gal. ib. —  $^{15}$  αὐτῶν AB. — τωὐτὸ C , Gal. Gal. ib. , Kühn , Baumh. — τὸ ἀυτὸ (ὡυτὸ sine τὸ B) vulg. — τὸ αὐτὸ AFGJγε — ὄνομα AB , Gal.

τωύτο ούνομα είναι, έπειτα 1 κατά φύσιν τας ίδέας κεχωρίσθαι, καὶ ούτε τὸ φλέγμα 2οὐδὲν ἐοικέναι τῷ αξματι, οὐτε τὸ αξμα τῆ γολῆ, ούτε την γολην τῷ φλέγματι. Πῶς γὰρ ἄν ἐοικότα ³ εἴη ταῦτα ἀλλήλοισιν, ὧν ούτε τὰ χρώματα όμοια φαίνεται προσορώμενα, ούτε τῆ χειρί 4 ψαύοντι δμοια δοχέει είναι; ούτε γάρ θερμά δμοίως έστίν, ούτε ψυχρά, ούτε ξηρά, ούτε ύγρά. Ανάγχη τοίνυν, δότε τοσούτον διήλλακται άλλήλων την ίδέην τε καὶ την δύναμιν, μη έν αὐτὰ εἶναι, είπερ μή πύρ τε καὶ θύδωρ έν τε καὶ ταὐτόν ἐστιν. Γνοίης δ' αν τοϊσδε, ότι οὐγ εν ταῦτα πάντα ἐστὶν, 7 ἀλλ' ἔκαστον αὐτέων ἔγει δύναμίν τε καὶ φύσιν την έωυτέου · 8 ήν γάρ τινι διδῷς ἀνθρώπω φάρμαχον ο τι φλέγμα άγει, εμέεταί σοι φλέγμα, χαὶ ἢν θδιδῶς φάρμακον ő τι χολήν ἄγει, ἐμέεταί σοι 10 χολή. Κατά ταὐτά δὲ καὶ χολή μέλαινα καθαίρεται, ἢν διδῷς φάρμακον ὅ τι χολήν μέλαιναν, άγει· καὶ ἦν τρώσης 11 αὐτοῦ τοῦ σώματος μέρος τι ὅστε ἔλκος γενέσθαι, ρυήσεται 12 αὐτέω αξμα. Καὶ ταῦτα ποιήσει σοι πάντα πᾶσαν ημέρην καὶ νύκτα καὶ χειμῶνος <sup>13</sup> καὶ θέρεος , μέχρις αν δυνατὸς η τὸ πνεῦμα έλχειν ες έωυτὸν χαὶ πάλιν 14 μεθιέναι, δυνατὸς δὲ ἔσται ἔστ' ἄν τινος τουτέων στερηθή τῶν ξυγγεγονότων. 15 Ευγγέγονε δὲ ταῦτα τὰ εἰρημένα πῶς γὰρ οὐ ξυγγέγονε; Πρῶτον 16 μεν φανερός ἐστιν ὅνθρωπος έχων εν έωυτῷ ταῦτα πάντα αἰεὶ έως αν ζῆ, ἐπειτα <sup>17</sup>δὲ γέγονεν ἐξ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Κατὰ φ. (hic addit καὶ B) τὰς ἰδέας ABCFGHIJKye, Gal, Gal. in cit. ib. τὰς ίδ. κατὰ φ. vulg. - κεχωρῆσθαι J. - 2 οὐθὲν CEFGJKγε, Ald., Frob., Zwing. - ἔοικεν τῶ αἴματι, οὕτε τῶ αἴματι (ή supr. lin. al. manu) γολή, ούτε τὴν χολὴν τῶ φλέγματι Α. — 3 ταῦτα εἴη ΑCγε. - ταῦτ' Gal. ib. ταῦτα om. FGI. - τ. είη om. J. - φαίνονται ΕFGHIJKy. - πρόσορ. φαίνεται A. — ' ψαυόμενα ΕΗΚΩ'γ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - ψαυόμενον ε. - ψαυούση Gal. ib. - δμοια δὲ (οὐ supra lin. al. manu) δοχεῖ εἶναι A. ούτε ξηρά ούτε ψ. A. - 5 στε ΑΕΓΗΙγε, Gal., Zwing. in marg. - στι (ούτε J) vulg. — 6 υ. Εν τε καὶ τ. ἐστιν δ, Gal., Mack. – υ. Εν ἐστι Α. – υ. ταὐτόν ἐστι vulg. —  $^7$  ἀλλὰ ἔχει δ. τε χ. φ. την αὐτην ἕχαστον B. — αὐτέων om. A. - έωυτοῦ A, Gal. ib. - 8 εἶ AB, Gal. ib. - τι A. - διδοίης A, Mack. - δίδως vulg. - διδώς Gal., Baumh. - ἀπεμέεται Gal., Mack. - ἀπεμετται Β. - ἐμετται Α, Gal. ib. - θ διδώς Gal., Gal. ib., Baumh. - δίδως vulg. - δίδοις A. - δοίης Mack. - ἐμεῖται A, Gal. ib. - 10 γολή (A, al. manu) FGHIK, Gal. - χολήν vulg. - τὰ αὐτὰ Gal. - ταῦτα AC. - ταύτην FGHIJ, Zwing. in marg. - χολή μέλαινα καθαίρεται Α. - χολήν μέλαιναν καθαίρει vulg. -διδώς Gal, Mack., Baumh. - δίδως vulg. - δίδοις Α. - 11 αὐτοῦ ΑΒε - αὐτέω vulg. - αὐτῶ CEFGIJKy. - αὐτὸν quæd. exempl. ap. Foes, in not. - αδ

semble au sang, ni le sang à la bile, ni la bile à la pituite. En effet, quelle similitude y aurait-il entre des substances qui ne présentent ni la même couleur à la vue, ni la même sensation au toucher, n'étant ni chaudes, ni froides, ni sèches, ni humides de la même manière? Il faut donc, avec une telle dissemblance d'apparence et de propriétés, qu'elles ne soient pas identiques, s'il est vrai que le feu et l'eau ne sont pas une seule et même substance. On peut se convaincre qu'elles ne sont pas en effet identiques, mais que chacune a une vertu et une nature particulière : donnez à un homme un médicament phlegmagogue, il vomit de la pituite: un médicament cholagogue, il vomit de la bile; de même de la bile noire est évacuée si vous administrez un médicament qui agisse sur la bile noire ; enfin, blessez quelque point du corps de manière à faire une plaie, du sang s'écoulera. Et cela se produira devant vous chaque jour et chaque nuit, l'hiver comme l'été, tant que l'homme pourra attirer en lui le souffle et le renvoyer; il le pourra jusqu'à ce qu'il soit privé de quelqu'une des choses congénitales. Or, ces principes que j'ai dénommés sont congénitaux. Comment, en effet, ne le seraient-ils pas? D'abord, l'homme les a évidemment en lui sans interruption tant qu'il vit; puis il est né d'un être humain les ayant tous, et il a été

σὐ pro αὐ. Gal. in cit. ib. - μέρος om. A. - τι om. ε. - ἕλχος A. - τραῦμα vulg. — ½ αὐτῶ A, Gal. ib. - ποιήση C. - πάντα σοι Gal. - σοι om. Gal. ib. - τε καὶ νύκτα Gal., Mack., Baumh. — ¾ τε καὶ Gal., Baumh. — ἤρεος (sic) pro θέρεος Gal. ib. - μέχρι, al. manu μέχρις A. - ἦν pro ἢ C. - ἐς A, Gal., Mack. - εἰς vulg. — ¼ μεθίεται (μεθιέναι C) εἰ δυνατὸς ἔσται CEFGHIJΚγδε. - ἢ pro δ. δὲ ἔ. A. - δ. δὲ ἔ. om. Ald. - καὶ δ. ἔσται Gal. ib. - τινος om. JK. - Ante τινος addit ὅλου ε. - τούτων A, Gal. ib. - ξυμγεγονότων A. - συγγ. Mack, Gal. ib. — ¼ σανερῶς Gal. ib. - γὰρ om. quæd. exempl. ap. Foes. in notis. — ¼ γὰρ φανερῶς Gal. - ἤρανερὸς AB, Mack, Baumh. - φανερὸν vulg. - φανερῶς Gal. ib. - ἄνθρωπος AC. - ὁ ἄνθρ. vulg. - ἐν om. Ε. - πάντα om. ε. - αἰεὶ CFγ, Gal., Ald., Mack. - ἀεὶ vulg. - ἰδεῖν pro αἰεὶ AB. - C'est sans doute ἀίδια qu'il faut lire dans A au lieu de ἰδεῖν; νογ. p. 49, n. 16. — ¼ δὲ AC, Gal. - δὲ om. vulg. - τέθραπταί τε ἐν A. - ἔπειτα (addit δὲ C) τέθρ. ἐν vulg. - πάντα om., restit. al. manu A. - ὅσα ἐγώ φημί τε καὶ Α. -νῦν om. C.

ἀνθρώπου ταῦτα πάντα ἔχοντος, τέθραπταί τε ἐν ἀνθρώπω ταῦτα πάντα ἔχοντι, ¹ ὁχόσα ἔγω γε νῦν φημί τε καὶ ἀποδείχνυμι.

6. Οἱ δὲ λέγοντες ὡς ² ἕν ἐστιν ὥνθρωπος, δοχέουσί μοι ταύτη τῆ γνώμη κεχρησθαι · δρέοντες τούς πίνοντας τὰ φάρμακα καὶ ἀπολλυμένους εν <sup>3</sup>τησιν ύπερχαθάρσεσι, τούς μεν χολην εμέοντας, τούς δέ τινας φλέγμα, 4 τοῦτο έκαστον αὐτέων ἐνόμισαν εἶναι 5 τὸν ἄνθρωπον, δ τι καθαιρόμενον είδον αὐτὸν ἀποθανόντα καὶ οἱ τὸ αἷμα φάντες είναι τὸν ἄνθρωπον τῆ αὐτέη γνώμη χρέονται • δρέοντες ἀποσφαζομένους τους ανθρώπους και το αξμα ρέον έκ τοῦ σώματος, τοῦτο νομίζουσιν είναι την ψυγην 6τῷ ἀνθρώπω · καὶ μαρτυρίοισι τουτέοισι πάντες γρέονται εν τοΐσι λόγοισιν. 7 Καίτοι το μεν πρώτον εν τησιν ύπερχαθάρσεσιν οὐδείς πω ἀπέθανε γολήν μοῦνον χαθαρθείς άλλ' δκόταν τις πίη φάρμακον ο τι χολήν άγει, πρῶτον μὲν χολήν <sup>8</sup>ἐμέει, έπειτα δὲ φλέγμα· ἔπειτα <sup>9</sup>δὲ ἐπὶ τούτοισιν ἐμέουσί γολήν μέλαιναν άναγκαζόμενοι, τελευτώντες δε 10 και αξμα εμέουσι καθαρόν. Τά αὐτὰ δὲ πάσχουσι 11 καὶ ὑπὸ τῶν φαρμάκων τῶν τὸ φλέγμα ἀγόντων. πρώτον μέν γάρ φλέγμα έμέουσιν, 12 έπειτα χολήν ξανθήν, 13 έπειτα μέλαιναν, τελευτώντες δε αξμα καθαρόν, καὶ εν τώδε ἀποθνήσκουσιν. Τὸ γάρ φάρμαχον, δχόταν ἐσέλθη ἐς τὸ σῶμα, πρῶτον μὲν ἄγει δ ἄν αὐτέω κατά φύσιν μάλιστα η 14 των εν τῷ σώματι ενεόντων, ἔπειτα δὲ καὶ τάλλα έλκει τε καὶ καθαίρει. Ώς γάρ τὰ φυόμενά τε καὶ σπειρόμενα, δχόταν ες την γην έλθη, 15 έλχει έχαστον τὸ κατά φύσιν αὐτῷ ένεὸν ἐν τῆ γῆ, ἔνι δὲ καὶ ὀξὸ 16 καὶ πικρὸν καὶ γλυκὸ καὶ άλμυρὸν

<sup>1 &</sup>quot;Α ἐγώ τε φ. καὶ ἀπ. Gal. ib. — ² ἐνέστιν J. – ὥνθρωπος ΑC. – ὁ ἄνθρ. L Q', Gal., Mack., Baumh. – ἄνθρ. sine ὁ vulg. – δοκεῦσι Α. – ταύτη οm. ε. – χρῆσθαι ΑC. – ὁρῶντες Α. – Απιε τὰ addit ἀνθρώπους Α. – τὰ οm. C. — ³ τοῖσι FJ. – καθάρθεσι FG (in marg. ὑπερκαθ. Ηγ) IJδ. — ⁴ Post τ. addit δὲ Α. – αὐτῶν Α. – αὐτέω J. — ⁵ τὸν.... εἶναι οm. γ. – ὅ τι καὶ καθ. Α. – καθαιρήμενον (sic) C. – τοιαύτη pro τῆ αὐ. Α. – χρῶνται, al. manu χρέονται Α. – ὁρῶντες Α. – ὁρ. γὰρ ἀποσφαζ. Lind., Mack. – ῥέον post σώματος J. — ⁶ ἐν τῷ vulg. – ἐν οm. Α. – μαρτυρίοι (sic) J. – τούτοισι χρῶνται sine πάντες Α. — ΄ καίτοι τὸ μὲν πρῶτον Α. – καίτοι (καὶ C) πρῶτον μὲν vulg. – καὶ πρότερον μὲν ΕFGHIJΚγε, Ald. –πρότερον Zwing. in marg. – ὑποκαθάρσεσιν Ε. – οὐδεὶς ΑΚε, Gal. – οὐθεὶς vulg. – οὐχ εἰς FGIJL, Lind., Mack. – πως JK. – που Gal. – μοῦνον ΑC. – μόνον vulg. – μούνην Gal. – ὁπόταν Α. – πίη τις Α, Gal. — ³ ἐμέσι ΑCΕΙΗΙΚγε, Gal., Mack., Baumh. – ἐμέσει vulg. – δὲ καὶ φλ. ΑC (Η, supra lin.) γε, Gal. — ³ δ' Gal., Mack. – δὲ οm. Α. – τούτοισιν Α. – τῆ χολῆ pro τούτ. vulg. – ἐμέσουσι J. – καὶ χολὴν (Η, supra lin.) Κ

nourri dans un être humain les ayant tous aussi, à savoir ces principes qu'ici je nomme et démontre.

6. (Fausses apparences qui ont trompé les partisans de l'unité de composition du corps humain. Voyez au sujet des superpurgations mortelles ici mentionnées, Ép. v, t. V, p. 199.) Les partisans de l'unité de l'homme me paraissent être guidés par cette opinion-ci : voyant ceux qui, prenant un médicament évacuant, périssent dans les superpurgations, vomir les uns de la bile, les autres du phlegme, ils ont pensé que l'homme était respectivement constitué par l'humeur que devant leurs yeux il rendait en mourant. Et ceux qui prétendent que l'homme est sang, n'ont pas non plus une autre opinion: voyant le sang couler hors du corps des individus égorgés, ils font de ce liquide l'âme de l'homme. Tels sont les témoignages dont tous se servent dans leurs argumentations. Mais d'abord dans les superpurgations personne jamais n'est mort n'ayant rendu que de la bile; ce qui arrive alors après l'administration d'un médicament cholagogue, c'est qu'on vomit en premier de la bile, ensuite de la pituite, puis de la bile noire par la violence du remède, enfin du sang pur. Les mêmes accidents se manifestent avec les médicaments phlegmagogues : on vomit d'abord de la pituite, puis de la bile jaune, puis de la noire, ensin du sang pur, et alors on meurt; car le médicament, une fois introduit dans le corps, commence par entraîner ce qui y est le plus conforme à sa nature, puis attire et évacue le reste. Les boutures et les graines mises en terre attirent ce qui dans le sol est le plus conforme à la nature de chacune; le sol contient, en effet, des substances acides, amè-

γε, Gal. – ἀναγκ. om. A. —  $^{10}$  καὶ om. AB. – ταὐτὰ FGIJK, Ald. – ταῦτα AC γ. – τὰ.... καθαρὸν om. ε. – φάσκουσι A. —  $^{11}$  καὶ om. FGIK, Ald. – γὰρ om. A. —  $^{12}$  ἔπ. δὲ A. – ξανθὴν χ. Gal. —  $^{13}$  ἔπ. δὲ A. – ὅταν A. – εἰσέλθη εἰς B. —  $^{14}$  τῶν om. ε. — τὰ ἄλλα Gal. – ὡς γὰρ τὰ A. – ὥσπερ τὰ vulg. – ὁπόταν A. – ἐς AH. – εἰς vulg. —  $^{15}$  ἕλκη A. – αὐτῶ A. – ἑωυτῶ vulg. ( έ. om. C ). – ἑωυτοῦ B (Hε, supra lin.) Κγ, Gal. – ἐὸν B. —  $^{16}$  κ. γλ. κ. πικρὸν Gal., Mack. – καὶ γλ. om. Kühn. – Post οὖν addit καὶ A. – ἕλκυσεν ε. – ἐς A, Gal. , Mack. – εἰς vulg. – ἑωυτὸν J.

καὶ παντοῖον πρῶτον μὲν οὖν πλεῖστον τουτέου εξλκυσεν ἐς ἑωυτὸ, ¹δ τι ἀν ἢ αὐτῷ κατὰ φύσιν μάλιστα, ἔπειτα δὲ ἔλκει καὶ τάλλα ² τοιοῦτον δέ τι καὶ τὰ φάρμακα ποιέει ἐν τῷ σώματι ὁ δκόσα ἀν χολὴν ἄγῃ, πρῶτον ³ μὲν ἀκρητεστάτην ἐκάθηρε ⁴τὴν χολὴν, ἔπειτα δὲ μεμιγμένην • καὶ πάλιν τὰ τοῦ φλέγματος φάρμακα πρῶτον μὲν ἀκρητέστατον τὸ φλέγμα ἄγει, ἔπειτα δὲ μεμιγμένον • δ καὶ τοῖσιν ἀποσφαζομένοισι πρῶτον μὲν τὸ αἷμα ῥέει θερμότατόν τε καὶ ἐρυθρότατον, ἔπειτα δὲ ῥέει φλεγματωδέστερον καὶ χολωδέστερον.

7. <sup>7</sup> Αύξεται δὲ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ μὲν φλέγμα τοῦ χειμῶνος · <sup>8</sup>τοῦτο γὰρ τῷ χειμῶνι κατὰ φύσιν ἐστὶ μάλιστα τῶν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων, ψυχρότατον <sup>9</sup> γάρ ἐστιν. Τεκμήριον δὲ τουτέου, ὅτι τὸ μὲν φλέγμα ψυχρότατον, εἰ ἐθέλεις ψαῦσαι φλέγματος καὶ χολῆς <sup>10</sup> καὶ αἰματος, τὸ φλέγμα εὐρήσεις ψυχρότατον ἐόν καίτοι γλισχρότατόν ἐστι καὶ βίῃ μάλιστα ἄγεται <sup>11</sup> μετὰ χολὴν μέλαιναν ὁκόσα δὲ βίῃ <sup>12</sup> ἔρχεται, θερμότερα γίνεται, ἀναγκαζόμενα ὑπὸ τῆς βίης · ἀλλ ὁ ἀμως καὶ πρὸς <sup>13</sup> πάντα ταῦτα ψυχρότατον ἐὸν τὸ φλέγμα φαίνεται ὑπὸ τῆς φύσιος τῆς ἑωυτοῦ. <sup>6</sup>Οτι δὲ δ χειμὼν πληροῖ τὸ σῶμα φλέγματος, γνοίης ἀν τοῖσδε · οἱ ἄνθρωποι πτύουσί <sup>14</sup>τε καὶ ἀπομύσσονται φλεγματωδέστατον τοῦ χειμῶνος, καὶ τὰ οἰδήματα αὐτέοισι λευκὰ γίνεται μάλιστα <sup>15</sup> ταύτην τὴν ὥρην, καὶ <sup>16</sup> τάλλα νοσήματα φλεγματώδεα. Τοῦ δὲ ἦρος <sup>17</sup> τὸ φλέγμα ἔτι μένει ἰσχυρὸν ἐν τῷ σώματι, καὶ τὸ αἷμα αὔξεται · τά τε γὰρ ψύχεα ἔξανίει, καὶ τὰ ὕδατα ἐπιγίνεται, τὸ <sup>18</sup> δὲ αἷμα

<sup>4 \*</sup>Ω J. - αν η om. ε. - αὐτῶ A. - αὐτὸ quæd. exempl. ap. Foes. in not. έωντέφ vulg. - μάλιστα AC (H, in marg.) Κγε, Gal., Mack. - μάλ. om. vulg. - δ' Gal. - τὰ ἄλλα A, Gal. - 2τοιοῦτο A, Gal. - δη JKy, Ald., Zwing. in marg., Lind.-τοι pro τι G, Ald.-ποιέειν CFGJ. -ὅσα χολήν ἄγει Α.-όκ. γάρ τὴν χ. ἄγει Gal.—3 μὲν A, Gal., Mack, Baumh. - μὲν om. vulg.- ἀμιγῆ τινος άλλου χυμοῦ gl. F. — 4 την Gal., Mack. - την om. vulg. - πάλιν om. AC.- ἀκρητέστερον sine τὸ C.- 5 Post καὶ addunt πάλιν Gal., Mack.-τὸ αίμα φ. πρ. μέν (sine μέν A) C. -τε om. Αε. - έρυθρώτατον A. - 6 δὲ om. FG ΗΙΚγ. - ρει ΑΓγ. - τε και Α. - χολεδέστερον ε. - 7 ὅτι αυζεται χειμῶνος τὸ φλέγμα in marg. Ε. - ἄξεται ε. - δ' Α. - μεν om. Α. - του AC, Gal., Mack. -τοῦ om. vulg. - 8 τούτω F. - ἐστὶ Β, Mack, Baumh. - ἐστὶ om. vulg. - μάλ. om. ε. - μάλ. κατὰ φ. C. - τῶν om. J. - 9 γὰρ om. ΑCΕΗΚγε.έστὶν om. Lind. - τεκμήριον δὲ τουτέου Gal. (τούτων A). - τεκμήρια δὲ τουτέων vulg. - έθέλοις Κ. - θέλοις Α. - ψαύσαι Α. - 10 καὶ αϊμ. om. Α. xαì pro τὸ A. — 11 Post μ. addit δὲ A. - ὅσα A. — 12 ἄγεται Gal., Zwing. in marg., Baumh. — 13 ταῦτα πάντα A, Gal., Mack. — 14 το om. A. -ἐκμύσ-

res, douces, salées et de toutes sortes; parmi tout cela le végétal absorbe en lui ce qui lui est le plus conforme, puis il attire aussi le reste. C'est une action analogue que les médicaments évacuants exercent dans le corps; les cholagogues évacuent d'abord la bile la plus pure, puis une bile mélangée; de même les phlegmagogues expulsent d'abord la pituite la plus pure, puis une pituite mélangée; et chez les individus égorgés le sang coule d'abord le plus chaud et le plus rouge, puis il coule plus pituiteux et plus bilieux.

7. (De la prédominance de chacune des quatre humeurs suivant la saison.) La pituite augmente chez l'homme pendant l'hiver; car, étant la plus froide de toutes les humeurs du corps, c'est celle qui est la plus conforme à cette saison. Si vous voulez vous convaincre qu'elle est la plus froide, touchez de la pituite, de la bile et du sang, et vous trouverez que la première est plus froide que les deux autres; cependant elle a beaucoup de viscosité, et après la bile noire c'est l'humeur dont l'expulsion exige le plus de force; or, ce qui est expulsé avec force s'échauffe par la violence même de l'effort; et pourtant, malgré toutes ces conditions, la pituite se montre la plus froide en vertu de sa nature propre. L'influence de l'hiver sur l'augmentation de la pituite dans le corps, vous la reconnaîtrez aux signes suivants : c'est dans cette saison qu'on crache et qu'on mouche le plus de pituite et que surviennent de préférence les leucophlegmasies et les autres maladies pituiteuses. Au printemps, la pituite conserve encore de la puissance, et le sang s'accroît; le froid se relâche, les pluies

σονται Gal., Mack. - φλεγματωδέστερον EP'Q'ε. - Post τοῦ addit μὲν Α. - αὐτέσισι ΕΗΚγε, Zwing. in marg., Lind., Mack. (Gal. αὐτοῖς). - αὐτ. om. vulg. - λευκά Α. - λευκότατα vulg. - γίνονται Α. - 15 Ante τ. addunt κατά quæd. exempl. ap. Foes. in not., Gal., Zwing in marg., Lind., Mack. - 16 τὰ ἄλλα C., Gal. - νουσ. Lind., Mack. - ἤέρος Α. - 17 ἔτι μὲν ἰσχυρὸν τὸ φλέγμα ἐστὶν Α. - ἔτι μένει ἰσχυρὸν Gal. - ἐστὶ μὲν ἰσχυρότερον vulg. - ἔτι μένει quæd. exempl. ap. Foes. in not., Zwing. in marg. - ἐξανείει τε καὶ Α. - 18 δὴ Zwing. in marg., Lind. - κατὰ τ. om. Α. - τε om. C. - τούτων pro τε τῶν Α.

κατά ταῦτα αὔξεται ὑπό τε τῶν ὄμβρων ¹ καὶ τῶν θερμημεριῶν· \* κατά φύσιν γάρ αὐτέω ταῦτά ἐστι μάλιστα τοῦ ἐνιαυτοῦ · ὑγρόν τε γάρ ἐστι καὶ θερμόν. Γνοίης 3δ' ἄν τοῖσδε οἱ ἄνθρωποι τοῦ ἦρος καὶ τοῦ θέρεος μάλιστα ὑπό τε τῶν δυσεντεριῶν ἁλίσχονται, καὶ ἐκ τῶν ρινέων \*τὸ αξμα ρεῖ αὐτέοισι, καὶ θερμότατοί εἰσι καὶ ἐρυθροί. τοῦ δὲ θέρεος τό τε αξμα δίσχύει έτι, καὶ ή χολή ἀείρεται ἐν τῷ σώματι καὶ παρατείνει ές το φθινόπωρον . 6 εν δὲ τῷ φθινοπώρω τὸ μέν αξμα όλίγον γίνεται, έναντίον γὰρ ταὐτέου τὸ φθινόπωρον τῆ φύσει έστίν· ή δὲ γολή <sup>8</sup> τὴν θερίην κατέχει τὸ σῶμα καὶ τὸ φθινόπωρον. 9 Γνοίης δ' αν τοῖσδε οξ άνθρωποι αὐτόματοι ταύτην την ώρην γολήν έμέουσι, καὶ ἐν τῆσι φαρμακοποσίησι χολωδέστατα καθαίρονται, δηλον δε 10 και τοῖσι πυρετοῖσι και τοῖσι χρώμασι τῶν ἀνθρώπων. Τὸ 11 δὲ φλέγμα τῆς θερίης ἀσθενέστατόν ἐστιν αὐτὸ ἑωυτοῦ· ἐναντίη γὰρ αὐτέου τῆ φύσει ἐστὶν ἡ ώρη, ξηρή τε 12 γάρ ἐστι καὶ θερμή. Τὸ 13 δὲ αξμα τοῦ φθινοπώρου ἐλάχιστον γίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπω, ξηρόν τε γάρ έστι τὸ φθινόπωρον καὶ ψύχειν ἤδη ἄρχεται τὸν ἄνθρωπον ' ἡ δὲ μέλαινα γολή τοῦ φθινοπώρου 14 πλείστη τε καὶ ἐσγυροτάτη ἐστίν. Ὁκόταν δὲ ὁ χειμών καταλαμδάνη, ή 15 τε χολή ψυχομένη όλίγη γίνεται, καὶ τὸ φλέγμα αὔζεται πάλιν ὑπό τε τῶν ὑετῶν τοῦ πλήθεος καὶ τῶν νυχτῶν τοῦ μήχεος. Έχει μέν οὖν 16 ταῦτα πάντα αἰεὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ὑπὸ δὲ τῆς 17 περιισταμένης ὥρης ποτὲ μὲν πλείω 18 γίνεται αὐτὰ έωυτέων, ποτὲ δὲ ἐλάσσω, ἕκαστα κατὰ μέρος 19 καὶ κατὰ φύσιν. 'Ως γὰρ δ ἐνιαυτὸς μετέχει μὲν πᾶς πάντων καὶ τῶν θερμῶν καὶ τῶν ψυχρῶν καὶ τῶν ξηρῶν καὶ τῶν ὑγρῶν, 20 οὐ γάρ ἀν

¹ Καὶ ὑπὸ τῶν AC. - θερμημερεῶν HJ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - ² καὶ κατὰ CFGHJKγε. - αὐτέω quæd. exempl. ap. Foes. in not., Gal., Mack, Baumh. - αὐτῶ A. - αὐτέων vulg. - ταῦτ' A, Gal., Mack. - ³ δὲ Gal. - δ' om. ε. - δυσεντερικῶν ε. - ρίνῶν AFγ. - ⁴ τὸ Gal. - τὸ om. vulg. - τὰ αϊματα Aδ. - αὐτοῖσι A. - ἐρυθρότατοι Gal., Baumh. - θέρους Gal. - τε om. ε. - ⁵ ἴσχει EFGJKγε, Ald. - ἔτι om B. - αἴρεται A. - - έν.... φθινόπωρον, l. 8, om. Zwing. -  $^7$  αὐτοῦ A. - αὐτέω Gal. -  $^8$   $<math>^8$  θερινὴ B. - τὴν θερείην CE. - τοῦ θέρεος A. -  $^9$  γν. δ'ἀν τ. om. G. - δ' om. ε. - χολωδέστατα AC. - χολωδέστερα vulg. - -  $^9$  χαὶ ἐν τ. BEHKγε. - -  $^1$  δὲ om. Gal. - τῆς θερείης CE. - τοῦ θέρεος A. - τῆς θέρεος θερείης (sic) B. - ἀσθενέστερον E HKQ΄γε, Gal., Lind., Mack. - τῆ - ἐστὶν Codd. præter G, Gal. - ἐστὶ τῆ - νulg. - - ἐοῦσα pro γάρ ἐστι A. - - - δ' Gal., Mack. - γίγνεται Gal. - ξηρότερον τε (sine τε Lind., Mack) γάρ ἐστι B. - - - - - τη τε πλείστη καὶ G,

arrivent, et le sang prévaut sous l'influence de l'eau qui tombe et des journées qui s'échauffent; ce sont les conditions de l'année qui sont le plus conformes à sa nature, car le printemps est humide et chaud. Faites, en effet, attention à ces circonstances : c'est au printemps et en été qu'il y a surtout des attaques de dysenterie, que des hémorrhagies se font par les narines et que le corps est rouge et le plus chaud. En été, le sang a encore de la force, mais la bile se met en mouvement dans le corps, et elle se fait sentir jusque dans l'automne. Le sang diminue dans cette dernière saison, qui lui est contraire, mais la bile domine dans le corps en été et en automne; vous en aurez pour preuves les vomissements spontanés de bile qui se font à cette époque, les évacuations éminemment bilieuses que provoquent les cathartiques, et aussi le caractère des fièvres et la coloration de la peau. La pituite est au minimum dans l'été, saison qui, étant sèche et chaude, lui est naturellement contraire. Le sang est au minimum en automne, saison sèche et qui déjà commence à refroidir le corps humain; mais c'est alors que la bile noire surabonde et prédomine. Quand l'hiver revient, d'une part la bile refroidie décroît, d'autre part la pituite augmente derechef par l'abondance des pluies et la longueur des nuits. Donc toutes ces humeurs existent constamment dans le corps humain; seulement elles y sont, par l'influence de la saison actuelle, tantôt en plus grande, tantôt en moindre quantité, chacune selon sa proportion et selon sa nature. L'année ne manque en aucune saison

Ald. — 15 γε EFGIJKLγε. – ὑπό (ἀπό Gal.) τε τῶν ὑ. τοῦ πλ. καὶ (hic addit ἀπὸ Gal.) τῶν νυκτῶν τοῦ μήκεος AC, Gal. – ἀπό τε (τε οπ. ε) τῶν ὑ. τοῦ πλ. καὶ ὑπὸ τοῦ μ. τῶν ν. vulg. — 16 τ. οπ. Α. – ἀίδια pro αἰεὶ Α, Gal. – Voy. pour ἀίδια, p. 43, n. 16. — 17 ὥρης περιιστ. AC. – τότε (bìs) Α. — 18 γίγν. Gal. – Post γ. addunt σφῶν vulg., σφοῖν Gal. – σφ. οπ. Α. – ἑωυτῶν Α. — 19 τε καὶ Α, Gal., Baumh. – ὡς (ὥσπερ Gal., Mack, Baumh.) γὰρ ABL, Gal., Lind., Mack. – ὥσπερ sine γὰρ vulg. — 20 οὐδὲ C, Gal., Mack. – μένειε Κ, Ald. – μένει C. – μένη ἐν τουτέω οὐδὲν δ. – τουτέων οπ. Α. – Le Commentaire de Galien prouve qu'il faut conserver τουτέων, dont l'absence donnerait aussi un sens satisfaisant.

μείνειε τουτέων οὐδὲν οὐδένα χρόνον ἄνευ πάντων τῶν ¹ ἐνεόντων ἐν τῷδε τῷ χόσμῳ, ² ἀλλ' εἰ ἔν τί γε ἐκλίποι, πάντ' ἀν ἀφανισθείη ἀπὸ γὰρ τῆς αὐτέης ἀνάγκης πάντα ³ ξυνέστηκέ τε καὶ τρέφεται ὑπ' ἀλλήλων οὕτω δὲ καὶ εἰ τι ⁴ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκλίποι τουτέων τῶν ⁵ ξυγγεγονότων, οὐκ ἀν δύναιτο ζῆν ὥνθρωπος. Ἰσχύει δὲ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ⁶ τοτὲ μὲν ὁ χειμὼν μάλιστα, τοτὲ δὲ τὸ ἦρ, τοτὲ δὲ τὸ τὸ τὸ ρος, τοτὲ δὲ τὸ φθινόπωρον οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τοτὲ μὲν δ κολής πρῶτον μὲν ἡ ξανθή, ἔπειτα ¹٥ δ' ἡ μέλαινα καλεομένη. Μαρτύριον δὲ σαφέστατον, εἰ ἔθέλεις τῷ αὐτέῳ ἀνθρώπῳ δοῦναι τὸ αὐτὸ φάρμακον τετράκις τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐμέεταί σοι τοῦ μὲν χειμῶνος ¹¹ φλεγματωδέστατα, τοῦ δὲ ἦρος ὑγρότατα, τοῦ δὲ θέρεος χολωδέστατα, τοῦ δὲ φθινοπώρου μελάντατα.

8. <sup>3</sup>Οφείλει <sup>12</sup>οὖν, τουτέων <sup>13</sup>ὧδε ἐχόντων, ὅκόσα μὲν τῶν νουσημάτων χειμῶνος αὔξεται, θέρεος <sup>14</sup> λήγειν, ὅκόσα δὲ θέρεος αὔξεται, χειμῶνος λήγειν, ὅκόσα μὴ αὐτέων ἐν περιόδω ἡμερέων ἀπαλλάσσεται τὴν δὲ περίοδον <sup>15</sup> αὖθις φράσω τὴν τῶν ἡμερέων. 'Οκόσα δὲ ἦρος γίνεται νουσήματα, προσδέχεσθαι χρὴ φθινοπώρου τὴν ἀπάλλαξιν ἔσεσθαι αὐτέων ὁκόσα δὲ φθινοπωρινὰ <sup>16</sup>νουσήματα, τουτέων τοῦ ἦρος ἀνάγκη τὴν ἀπάλλαξιν γενέσθαι. ὅ τι δ' ἀν τὰς ὥρας ταύτας ὑπερδάλλῃ <sup>17</sup>νού-

<sup>1</sup> Γ' ἐνέοντων ε. - ἐνταῦθα κόσμω εἰκάζει τὸν ἄνθρωπον ὡς γὰρ ἑνὸς κοσμικού στοιχείου έκλελοιπότος φθαρείη αν σύμπας, ούτω καὶ χυμός τις είς, τὸ ζῶον φθείρεται in marg. F. - 2 ἀλλὰ εἴ τι ἐκλείπει Β. - γε Α. - γε om. vulg. - ἐκλείποι ΑΗΚε. - πάντα αν ἀφανισθη Α. - πάντα Gal. - αὐτης A — 3 σ. A, Mack. – ξυνέστηκέται (sic) καὶ ἀπ' ἀλλήλων γ. – τε om. A. – άπ' CFGHIJKLE, Gal., Mack. — 4 έκ om. A. – ἐκλείποι ΑΚε. — 5 σ. Gal., Mack. - δύνετο, alia manu αι A. - ωνθρωπος AC. - δ άνθρ. vulg. - δ' άν pro δὲ ἐν C. - δ' A, Mack. - 6 ποτέ (bis) Ald.; (septies) Gal., Mack. - τότε (septies) A. -  $\mu$ áλιστα om. B. -  $\tilde{\eta}\rho$  C. -  $\tilde{\epsilon}\alpha\rho$  vulg. -  $\tilde{\tau}$  θέρεος A. -  $\tilde{\tau}$  om. G, Ald. — 9 δè om. ε. — 10 δè AC, Gal., Lind., Mack., Baumh. – δ' om. FGH. - σαρέστατον AEJXP'Q', Gal., Zwing. in marg., Lind., Baumh. σαφέστερον vulg. - ἐθέλοις J. - θέλοις AC. - δοῦναι τῷ αὐ. ἀνθρ. Gal., Mack. - αὐτῶ Α. - ἐμεῖται Αγ. — " φλεγματωδέστερα ΕFGHIJKXQ'γε, Lind. - δγρότερα ΕΗΚΧΟ'γε, Lind. - χολωδέστερα ΕΗΚΧΟ'γε, Lind. μελάντερα ΕΗΚΧγε, Lind. - μελανότατα, in marg. μελάντατα F. - μελανότερα Q'. - μελανώτατα J. - 12 γούν B. - Galien dit qu'il y avait deux leçons equivalentes pour le sens, δφείλει et φιλεί. — 13 ούτως ΕΚε, Gal., Mack. - οὕτω γ. - ὅσα (ter) A. - νουσ. Gal., Lind., Mack. - νοσ. vulg. - τοῦ γειμώνος vulg. - τοῦ om. A. - 14 φθίνειν A, quæd. exempl. ap. Foes. in not. - ποΐα τῶν νουσημάτων αύξεται τοῦ θέρεος in marg. E. - Ante μή addunt

d'aucun des principes, chaud, froid, sec, humide; nul, en effet, de ces principes ne subsisterait un seul instant sans la totalité des choses existant dans ce monde, et, si un seul venait à faire défaut, tous disparaîtraient; car, en vertu d'une seule et même nécessité, tous sont maintenus et alimentés l'un par l'autre. De même dans l'homme, si manquait une des humeurs congénitales, la vie ne pourrait continuer. Dans l'année règnent tantôt l'hiver, tantôt le printemps, tantôt l'été, tantôt l'automne; semblablement dans l'homme prévalent tantôt la pituite, tantôt le sang, tantôt la bile, d'abord celle qu'on nomme jaune, puis celle qu'on nomme noire. Vous en avez la preuve la plus manifeste en donnant à la même personne le même évacuant quatre fois dans l'année: en hiver le vomissement est le plus pituiteux, au printemps le plus aqueux, en été le plus bilieux, en automne le plus noir.

8. (Déductions pratiques tirées de la prédominance de chacune des quatre humeurs suivant les quatre saisons.) Nécessairement, les choses étant ainsi, les maladies accrues par l'hiver cessent en été, accrues par l'été cessent en hiver (celles du moins qui ne se terminent pas en une période de jours, genre de période dont je parlerai ailleurs) (Voy. Pronost., § 20; Aph. 11, 23; Coaque, 123; Épid. 11, 3, 10) (Voy. n. 15). Les maladies engendrées au printemps, on en attendra la solution à l'automne; les maladies automnales, le printemps en amènera forcément la guérison. Mais pour toutes celles qui

δὲ CHKQ'γε, - αὐτέων om. A. — 15 αὖτις A. - φράσσω Ε. - φράσομεν C. - τὴν om. ABε, Lind. - ἡμερέον (sic) Ald. - ὅσα δὲ γ. ῆρος νοσήματα A. - χρὴ om. C. - φθινοπώρω B. - ἀπαλλαγήν ὁκόσα vulg. - ἀπάλλαξιν ἔσεσθαι αὐτῶν ὅσα A (αὐτέων ὁκόσα quæd. exempl. ap. Foes. in not., Gal., Mack, Baumh.) - ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι τῆς νούσου ὁκόσα C. - Il ne faudrait pas prendre les renvois que j'ai mis, pour l'indication des livres auxquels l'auteur se réfère. On ne sait où il a traité le sujet qu'il mentionne ici. — 16 τὰ νοσήματα, τούτων A. - ἀνάγκη ante γεν. A. - ὑπερδάλλοι ε. — 17 νούσ. Gal., Lind., Mack. - νόσ. vulg. - ὡς om. A, Gal. - Galien dit que ἐνιαύσιον peut signifier une maladie qui durera une année ou une période d'années, par exemple les maladies qui se terminent à sept ans, à la puberté, à l'âge critique.

σημα, εἰδέναι χρὴ ὡς ἐνιαύσιον αὐτὸ ἐσόμενον. Καὶ τὸν ἔητρὸν ¹ οὕτω χρὴ ἔῆσθαι τὰ νουσήματα ὡς ἑκάστου τὸυτέων ἔσχύοντος ἐν τῷ σώματι κατὰ τὴν ὥρην τὴν αὐτῷ κατὰ φύσιν ἐοῦσαν ² μάλιστα.

9. <sup>3</sup> Εἰδέναι δὲ χρὴ καὶ τάδε πρὸς \*ἐκείνοισιν, ὅτι ὁκόσα πλησμονὴ τίκτει νουσήματα, κένωσις <sup>5</sup>ἰῆται, ὁκόσα δὲ ἀπὸ κενώσιος γίνεται <sup>6</sup>νουσήματα, πλησμονὴ ἰῆται, ὁκόσα δὲ ἀπὸ ταλαιπωρίης γίνεται, ἀνάπαυσις ἰῆται, <sup>7</sup>ὁκόσα δ' ὑπ' ἀργίης τίκτεται, ταλαιπωρίη ἰῆται. Τὸ δὲ <sup>8</sup>ξύμπαν γνῶναι, δεῖ τὸν ἰητρὸν ἐναντίον ἔστασθαι τοῖσι καθεστεῶσι <sup>9</sup>καὶ νουσήμασι καὶ εἴδεσι καὶ ὥρησι καὶ ἡλικίησι, καὶ τὰ τὸ κάμνον ἀναπαύοιτο, <sup>11</sup> ἢ τε ἔησις τοῦτό μοι δοκέει εἶναι. <sup>12</sup> Αἱ δὲ νοῦσοι γίνονται, αἱ μὲν ἀπὸ τῶν διαιτημάτων, αἱ <sup>13</sup> δὲ ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ὁ ἐσαγόμενοι ζῶμεν. Τὴν δὲ διάγνωσιν <sup>14</sup>χρὴ ἐκατέρου ὧδε ποιέσθαι · ὁκόταν μὲν ὑπὸ <sup>15</sup> νουσήματος ἑνὸς πολλοὶ ἀνθρωποι ἀλίσκωνται κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τὴν αἰτίην χρὴ <sup>16</sup> ἀνατιθέναι τουτέῳ ὅ τι κοινότατόν ἐστι καὶ μάλιστα <sup>17</sup>αὐτέῳ πάντες χρεώμεθα· ἔστι δὲ τοῦτο ὁ ἀναπνέομεν. Φανερὸν γὰρ <sup>18</sup>δὴ ὅτι τά γε διαιτήματα ἑκάστου ἡμέων οὐκ αἴτιά ἐστιν, <sup>19</sup>δτε ἄπτεται πάντων ἡ νοῦσος ἑξῆς καὶ τῶν νεωτέσους καἴτιά ἐστιν, <sup>19</sup>δτε ἄπτεται πάντων ἡ νοῦσος ἑξῆς καὶ τῶν νεωτέσους καὶ τῶν νεωτέσος καὶ τῶν νεωτέσους καὶ τῶν νεωτέσους καὶ τῶν νεωτέσος καὶ τῶν νεωτέσους καὶ τῶν καὶ τῶν νεωτέσους καὶ τὰν τὰν νεωτέσους καὶ τὰνον καὶ τὰν καὶ τῶν νεωτέσους καὶ τὰνον καὶ τὰν τὰνον τὰνον τὰν τὰνον τὰνον

<sup>1</sup> Χρή οὕτως ἰᾶσθαι Α. - ἰῆσθαι (ἵστασθαι Gal., Baumh.) πρὸς τὰ CEFGHI JKP'Q'γε. - νουσ. Gal., Lind. - νοσ. vulg. - νουσήματα.... τίχτει om. ε. τούτων Α. - αὐτῶ Α. - έωυτῷ vulg. (έ. om. P'). - έωυτοῦ CFHIJ (Κ, τοῦ έα. pro την έα.) γε, Gal. - ἐοῦσαν A, Gal., Lind., Mack. - οὖσαν vulg. - 2 μάλιστα δὲ χρή εἰδέναι καὶ CEFHIJKLP'. — 3 ταῦτα γνήσια οὐκ ἐστὶν, ἀλλὰ προσκείμενα τῷ Περὶ φύσιος ἀνθρώπου βιβλίω, ὡς Γαληνός φησι Ald., Frob. - D'après Galien, ce passage, jusqu'à είναι, l. 11, avait été, ligne par ligne, marqué par Dioscoride du signe nommé δβελός qu'Aristarque employa pour les vers suspects d'Homère. Dioscoride attribuait ce passage à l'Hippocrate, fils de Thessalus. Voy. t. I, p. 36. — εκείνοις sine ὅτι Α. - δσα (quater) A. - νουσ. (bis) Gal., Lind., Mack. - νοσ. (bis) vulg. - Ante om. A. - ταλαιπωρίας F. - διόσα.... Ιήται om. FGIJK. - δὲ ὑπερτέρη άργίη νοσήματα (νουσ. Gal.) τίκτει, ταῦτα (sine ταῦτα Gal.) ταλ. Α. - δὲ ή (sine ή P', Lind., Mack.) ἀργίη νουσήματα τίπτει ΕΗΚγε. - Post ἀργίης addit νοσήματα C. -- 8 σ. A, Mack. - δή pro δεῖ G, Frob. - Ιατρόν F. - καθεστηκόσι A, Gal., Mack. - καθιστεώσι (sic) J. - 9 καί om. A. - νοσ. A. ίδέησι A. — 10 ξ. (bis) Gal. – σ. (bis) vulg. – Galien dit que la phrase serait plus régulière si l'auteur avait mis τὰ ξυντεταμένα. — " η .... είναι om. L. — 12 πῶς καὶ πόθεν γίνονται αὶ νόσοι in marg. EF. - μὲν pro δὲ FGIJ. γίγν. Gal., Lind., Mack. - τῶν om. CEFHIJKYE, Gal. - 13 δ' Gal., Mack. -

dépasseront ces limites, sachez qu'elles seront annuelles (voy. p. 51, note 17). Le médecin, de son côté, doit traiter les maladies en se souvenant que chacune prévaut dans le corps suivant la saison qui lui est le plus conforme.

9. (Règles générales de traitement. Maladies sporadiques, maladies épidémiques; ce qui les distingue. Galien dit que tout, à partir d'ici jusqu'à la fin du livre, est une interpolation due aux marchands de livres lors de la formation des bibliothèques d'Alexandrie et de Pergame, Ce morceau, qui, en effet, ne paraît pas tenir très-étroitement à ce qui précède, est plus ancien que ne le suppose Galien; et il appartient certainement à une époque reculée.) Outre cette notion, il faut encore être instruit que les maladies dues à la plénitude se guérissent par l'évacuation; dues à l'évacuation, par la plénitude; dues à l'exercice, par le repos (Des vents, § 1); dues à l'oisiveté, par l'exercice. Pour résumer toute notion, le médecin doit combattre le caractère constitutionnel des maladies, des complexions, des âges, et relâcher ce qui est resserré, ainsi que resserrer ce qui est relâché; de la sorte, la partie souffrante sera le plus en repos; c'est en quoi me paraît surtout consister le traitement. Les maladies proviennent les unes du régime, les autres de l'air, dont l'inspiration nous fait vivre. On distinguera ainsi ces deux séries : quand un grand nombre d'hommes sont saisis en même temps d'une même maladie, la cause en doit être attribuée à ce qui est le plus commun, à ce qui sert le plus à tous; or, cela, c'est l'air que nous respirons. Évidemment, en effet, on ne peut imputer au régime suivi par chacun de nous une maladie qui attaque

εἰσαγόμενοι Gal. — <sup>14</sup> ἑκατέρων ἄδε χρη Gal., Mack. – ἑκατέρων χρη ἄδε ε. – ἑκατέρου Α. – ἑκατέρων vulg. – ὅταν Α. — <sup>15</sup> ἑνὸς νοσ. ACEFXγ (νουσ. Gal.). – νουσ. Lind., Mack. – νοσ. vulg. – ἀλίσκωνται codd., Ald., Frob., Gal. – άλίσκονται vulg. – χρη οπ. ε. — <sup>16</sup> θέναι (sic) ε. – τούτω Α. – Αnte κ. addunt αν Gal., Mack. – κοινώτατον Α. – κοινότητα J. – κοινότερον Ald. — <sup>17</sup> αὐτῶ Α. – Αnte π. addunt ὧ EP'. – χρώμεθα Α. – χρεόμεθα Κ. – δὲ οπ. Ε. — <sup>18</sup> δὴ AC, Gal. – ἤδη vulg. – γε Gal. – γε οπ. vulg. – ἡμέων Α, Gal. – ἡμών vulg. — <sup>19</sup> ὅτε γε Α.

ρων και των πρεσθυτέρων, και γυναικών και ανδρών 1 δμοίως, και των θωρησσομένων και των δδροποτεόντων, και των μάζαν ἐσθιόντων και τῶν ἄρτον σιτευμένων, καὶ τῶν πολλὰ ταλαιπωρεόντων καὶ τῶν \* δλίγα · οὐχ ἄν οὖν τά γε διαιτήματα αἴτια εἴη, δχόταν διαιτεύμενοι πάντας τρόπους οἱ ἄνθρωποι ᾶλίσχωνται ὑπὸ τῆς αὐτέης νούσου. 3 Όκόταν δὲ αἱ νοῦσοι γίνωνται παντοδαπαὶ κατά τὸν αὐτὸν χρόνον, δηλον ότι τὰ διαιτήματά έξστιν αἴτια έκαστα έκάστοισι, καὶ τὴν θεραπείην χρή ποιέεσθαι έναντιούμενον τῆ προφάσει τῆς νούσου, ώσπερ μοι πέφρασται καὶ έτέρωθι, \*καὶ τῆ τῶν διαιτημάτων μεταδολῆ. Δηλον 6 γαρ ότι οἷσί γε χρέεσθαι εἴωθεν ώνθρωπος διαιτήμασιν, οὐκ ἐπιτήδειά οξ ἐστιν ἢ πάντα, ἢ τὰ πλείω, ἢ ἔν τές τι αὐτέων • ὰ δεῖ χαταμαθόντα μεταδάλλειν, καὶ σκεψάμενον τοῦ ἀνθρώπου <sup>8</sup>την φύσιν τήν τε ήλιχίην καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν ώρην τοῦ ἔτεος καὶ τῆς νούσου τὸν τρόπον, τὴν θεραπείην ποιέεσθαι, ποτὲ μὲν ἀφαιρέοντα, ποτὲ δὲ προστιθέντα, ώσπερ μοι 9 καὶ πάλαι εἴρηται, πρὸς ἕκαστα τῶν ἡλικιέων καὶ τῶν ὡρέων καὶ τῶν εἰδέων καὶ τῶν νούσων ἔν τε 10 τῆσι φαρμακείησι προτρέπεσθαι καὶ ἐν τοῖσι διαιτήμασιν. Οκόταν δὲ νουσήματος ένὸς ἐπιδημίη καθεστήκη, δῆλον ὅτι οὐ τὰ διαιτήματα αἴτιά έστιν, άλλ' δ άναπνέομεν, 11 τοῦτο αἴτιόν ἐστι, 12 καὶ δῆλον ὅτι τοῦτο νοσηρήν τινα απόχρισιν έχον 18 ανίει. Τοῦτον οὖν χρή τὸν χρόνον τὰς

<sup>1 &#</sup>x27;Ou. δὲ καὶ A, Gal., Mack. - θωρισσομένων F, Lind. - καὶ τῶν ὑδρ. om. Kühn. - ύδρωπ. A. - μᾶζαν Gal., Kühn. - ἄρτω σιτεόντων Βγ, Ald., Frob. - άρτοσιτεόντων CGIJKε. - σιτευμένων Α. - σιτεομένων Lind. - σιτεόντων vulg. - ταλαιπωρεόντων A, Gal. - ταλαιπωρούντων vulg. - 2 Post όλ. addunt καμνόντων B, Lind. - γε om. A. - δὲ pro γε γ. - ὅταν διαιτώμενοι Α. - διαιτώμενοι (διαιτεύμενοι Mack) οξ άνθρ. πάντα τρόπον Gal. άλίσκωνται FIJK, Ald., Frob., Gal. - άλίσκονται vulg. - αὐτῆς Α. - νούσου A, Gal., Lind., Mack. - νόσου vulg. - 3 ὅταν A. - δ' Gal., Mack. - γίγνονται Lind. - γίνονται Α. - παντοδαπαί post χρόνον C. - τοὺς αὐτοὺς χρόνους A. — 4 είσιν Ηγ. – εκαστα om. J. – θεραπείην ACFXε, Gal., Lind., Mack. - θεραπίην vulg. - μοι om. J. - 5 καὶ τῆ (sine τῆ C) τῶν δ. μεταβολῆ CEFG HIJKLXQ'γδε, Gal. - καὶ ἐκ (ἐκ om. Mack) τῶν διαιτημάτων μεταβάλλειν vulg. - 6 γαρ δή ὅτι Gal., Mack. - οί pro οίσι ε. - εἴωθε γρέεσθαι Gal., Mack. - εἰώθη χρῆσθαι Α. - χρέεσθαι Lind. - χρῆσθαι vulg. - ώνθρ. ΑC. - δ ἄνθρ. vulg. -- γε om. ΕΓΗΙΙΚγε. - αὐτῶν Α. - δὴ pro δεῖ Ε. - χρὴ καταμανθάνοντα Gal., Mack. — 8 τ. φ. om. Λ. - ώραν Ε. - θεραπείην ΑCγ, Gal., Lind., Mack. - θεραπείαν vulg. - καὶ τὴν θεραπείην ΕΡ'. - τὰ μὲν.... τὰ δὲ pro ποτέ μέν.... ποτέ δέ A. — 9 καί om. CFGHIJKyε. - είρ. om. ε.- εκαστα AB, Lind. - έκάστας vulg. - ήλικιών Α. - είδέων ΑΚε, Gal., Mack. - ίδεων

sans interruption tout le monde, les jeunes comme les vieux, les hommes comme les femmes, ceux qui boivent du vin et ceux qui boivent de l'eau, ceux qui mangent de la pâte d'orge et 🛩 ceux qui mangent du pain, ceux qui font beaucoup d'exercice et ceux qui en font peu. Certes la cause ne gît pas dans le régime, puisque des sujets suivant les régimes les plus divers sont saisis de la même maladie. Mais quand les maladies sont de toutes sortes dans le même temps, manifestement alors elles sont respectivement imputables au régime de chacun; et il faut diriger le traitement contre la cause, comme je l'ai dit aussi ailleurs, et changer le régime; car, on le voit, celui que le sujet suit habituellement, lui est mauvais ou complétement ou en grande partie, ou du moins en un point. La chose ainsi déterminée, on fera le changement; tenant compte de la nature du malade, de son âge, de sa complexion, de la saison de l'année et du caractère de la maladie, on dirigera le traitement; et tantôt retranchant, tantôt ajoutant, comme il a déjà été dit par moi depuis longtemps, on combattra chacune des conditions de l'âge, de la saison, de la complexion, de la maladie, et par les remèdes et par le régime. Mais au temps où une maladie règne épidémiquement, il est clair que la cause en est non dans le régime, mais dans l'air que nous respirons et qui laisse échapper quelque exhalaison morbifique contenue en lui. Voici les conseils qu'il faut alors donner : ne pas chan-

vulg. -iδίων J. -νούσων Αγ, Gal., Lind., Mack. -νόσων vulg. -i0 τη φαρμαχείη Α, Gal. - φαρμαχείησι CJε, Lind., Mack. - φαρμαχίησι vulg. - προστρέπεσθαι Α. - τησι διαίτησι Β. - τη διαίτη Α. - δταν Α. - νοσ. Α. - ένός τινος ε. - χαθεστήχει CH. - καταστη Β, Lind. - δηλον ότι Gal., Lind., Mack. - δηλονότι vulg. - δηλον η ότι Α. - | 11 τοῦτ' Gal., Mack. - | 12 καὶ τοῦτο δηλον ότι νοσερήν τινα Gal., Mack. - δηλον (sine καὶ) ἔτι τοῦτο νοσηρην την άπ. Α. - Αnte άπ. addit καὶ J. - νοσερήν Lind. - δπόχρισιν L. - ἀπόχρισις νοσερή Β. - | 13 αν είη vulg. - Ce conditionnel de vulg. me paraît également en désaccord avec le reste de la phrase, qui n'a que des présents de l'indicatif, et avec δηλον, qui implique une affirmation positive. Je lis donc ἀνίει au lieu de αν είη, cè qui est, pour le son, la même chose à cause de l'iotacisme. - οὖν Gal. - οὖν om. vulg. - δεῖ C. - χρη post χρόνον  $\mathbf{X}$ . - παραινέσειας, mutat. in παραινέσηας C. - τοῖσιν ἀνθρ. om.  $\mathbf{X}$ .

παραινέσιας ποιέεσθαι τοῖσιν ἀνθρώποισι τοιάσδε τὰ μὲν διαιτήματα παραινέσιας ποιέεσθαι τοῖσιν ἀνθρώποισι τοιάσδε τὰ μὲν διαιτήματα δρῆν, ὅχως ἔσται ὡς ἀογκότατον καὶ ²ἀσθενέστατον, τῶν τε σιτίων ἀφαιρέοντα καὶ τῶν ποτῶν, οἶσιν εἰώθει χρέεσθαι, κατ' ὀλίγον (ἢν γὰρ μεταβάλλη ταχέως τὴν δίαιταν, κίνδυνος καὶ ἀπὸ τῆς μεταβολῆς νεώτερόν τι γενέσθαι ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ χρὴ τοῖσι μὲν διαιτήμασιν οὕτω ³χρέεσθαι, ὅτε γε φαίνεται μηδὲν ἀδικέοντα τὸν ἄνθρωπον). τοῦ δὲ πνεύματος ⁴ὅχως ἡ ρύσις ὡς ἐλαχίστη ἐς τὸ στόμα ἐσίη καὶ ὡς ξενωτάτη ἔσται, προμηθέεσθαι, ⁵ τῶν τε χωρίων τοὺς τόπους μεταβάλλοντα ἐς δύναμιν, ἐν οἶσιν ἀν ἡ νοῦσος καθεστήκη, καὶ τὰ σώματα λεπτύνοντα οὕτω γὰρ ἀν ἡκιστα πολλοῦ τε καὶ πυκνοῦ ⁶ πνεύ-

10. ΤΟ Χόσα δὲ τῶν νουσημάτων γίνεται ἀπὸ τοῦ σώματος τῶν μελέων τοῦ ἰσχυροτάτου, ταῦτα δεινότατά ἐστιν καὶ γὰρ <sup>8</sup> ἢν αὐτοῦ μένη ἔνθα ἀν ἄρξηται, ἀνάγκη, <sup>9</sup>τοῦ ἰσχυροτάτου τῶν μελέων πονεομένου, ἄπαν τὸ σῶμα πονέεσθαι <sup>10</sup> καὶ ἢν ἐπὶ τι τῶν ἀσθενεστέρων ἀφίκηται ἀπὸ τοῦ ἰσχυροτέρου, χαλεπαὶ αὶ ἀπολύσιες <sup>11</sup> γίνονται. Όχόσα δ' ἀν ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἐπὶ τὰ ἰσχυρότερα ἔλθη, εὐλυτώτερά ἐστιν, <sup>12</sup> ὑπὸ γὰρ τῆς ἰσχύος ἀναλώσεται ρηϊδίως τὰ ἐπιρρέοντα.

1 "Οτε CEGHIK (P', sine γε) γ. - ότε τε J. - ἐπὶ pro ἐστι J. - νούσου Αγ, Gal., Mack. - νόσου vulg. - ὁρῆν Gal., Mack. - ὁρᾶν vulg. - ὅπως Α. - εὐογκότατον CFGKLQ'γε. - ἐνογκότατον Β. - ² εὐσθενέστατον Lind. - τῶν τε σ. Gal., Mack. - τῶν σ. τε vulg. - ποτῶν om. EKX (ε, supra lin. ποτῶν δῆλον). - οίς Gal. - είωθε χρησθαι Α. - κατολίγον ΑΚ. - εί pro ην Χ. - μεταβάλλη CEHJK, Gal., Mack., Kühn. - μεταβάλη vulg. - μεταβάλλειν Α. εί γὰρ μεταβάλλει ε. - καὶ ante ἀπὸ om. Χ. - γενέσθαι A, Gal. - γίνεσθαι (γίγν. Lind., Mack) vulg. — 3 χρησθαι A, Gal. - γε om. AC. - φαίνεται AC, Gal., Mack. - φαίνονται vulg. - οὐδὲν AC, Gal. - 4 ὅπως ἡ ρύσις (ὅκ. ρεῦσις sine ή Gal., Mack) ώς έλ. ές (είς Gal., Mack) τὸ σῶμα (σώμα sic A) ἐσίη Α (ἐσίοι C; εἰσίοι Gal., Mack).- ὅκ. ἐλαχ. ἡ ῥεῦσις (ῥύσις B in marg., ΗΚ, γ supra lin.) ές τὸ στ. (τὸν στόμαχον Lind.) ἐσίοι vulg. - ξενωτάτη Ald., Frob. - ξενοτάτη vulg. - ξεινοτάτη Mack. - ξεναιτάτη Α. - ξυνωτάτη F. - ξηροτάτη Lind. - μή ἐντόπιος gl. ε. - ἔσται om. A. - 5 τῶν δ' αὖ χ. Gal. μεταβάλλοντα CL, Gal., Lind., Mack, Kühn. - μεταβαλόντα vulg. - μεταβάλλοντας Α. - μεταβολῶντα (sic) J. - ἐς ΑΕ, Lind. - εἰς vulg. - καθεστήκη AFJ, Gal., Kühn. - καθεστήκει vulg. - καθεστήκοι C. - καθειστήκη ΕΧ. καθειστήκει Κ. — 6 Ante πν. addit τοῦ A. - οἱ om. ε. — 7 ὅσα A. - νουσ. Gal., Lind., Mack. - νοσ. vulg. - γίν. ἀπὸ τοῦ (ἀπ' αὐτοῦ τοῦ A) σ. AC.

ger le régime, puisqu'il n'est pour rien dans la maladie, mais réduire le corps au moindre embonpoint et à la plus grande atténuation en diminuant peu à peu la quantité habituelle des aliments et des boissons (peu à peu, car avec un changement subit il y aurait à craindre quelque perturbation dans le corps, et il faut user, en l'atténuant, du régime ordinaire lorsqu'il paraît ne faire aucun mal); quant à l'air, faire en sorte que l'inspiration en soit aussi petite et la qualité aussi étrangère que possible, c'est-à-dire d'une part s'éloigner autant qu'on peut, dans le pays, des localités envahies par la maladie, d'autre part atténuer le corps, atténuation qui réduit chez les hommes le besoin d'une forte et fréquente respiration.

10. (De la gravité des maladies suivant le lieu qu'elles affectent.) Les maladies qui naissent de la partie du corps la plus forte (voy. note 12), sont les plus fâcheuses. En effet, restent-elles là où elles ont commencé? nécessairement tout le corps souffre, la partie la plus forte souffrant; se portent-elles sur une partie plus faible? les solutions deviennent difficiles. Mais elles sont plus aisées quand le mal passe d'une partie plus faible sur une partie plus forte, qui, en vertu de sa force même, consumera aisément les humeurs affluentes.

Gal., Mack. - ἀπὸ τ. σ. γίν. (γίγν. Lind.) vulg. - Post ταῦτα addit δὲ A. -8 ήν Ald. - μεν ή, al. manu μενεί Α. - μεν μένη CEFGHJKγε. - ενθ' Α. αν om. J. — 9 τοῦ om. Mack. - πονευμένου πᾶν Α. - πᾶν τὸ σ. ὀχλέεσθαι Gal., Mack. - οχλέεσθαι in marg. H. - 10 καὶ ἢν A, Gal., Mack. - κἢν C. καν vulg. - ἐπὶ τῶν ἀσθ. τι A, Gal. - ἐπὶ τὰ ἀσθενέστερα B. - Ante ἀφ. addunt τι EFGHIJKye, Ald. - ἀφίκηται... ἀσθενεστέρων om. C. - ἰσχυροτάτου A, Gal. — 11 γίγν. Lind., Mack. - ὅσα A. - ἰσχυρότατα CFG. - ἔλθη ACE, Gal. - έλθοι vulg. - 12 ἀπὸ L, Lind. - γὰρ om. ε. - ἀπαλλάσσεται vulg. - ἀποπαλλήσσεται Mack. - ἀποκλείζεται Gal. - ἀποκληίζεται A. - Galien dit: « Quelques-uns écrivent ἀποκλείζεται ( lisez ἀποκληίζεται); d'autres, ἀποκλείεται; d'autres, ἀποπαγιώσεται (lisez ἀναλώσεται), mettant un ω à la troisième syllabe; d'autres, comme Dioscoride, écrivent par η et σ ἀπὸ τοῦ παγήσεσθαι (lisez ἀποπαλήσεται), donnant à ce verbe le sens d'être repoussé (ἀποχρούεσθαι). » De ces leçons, celle que Galien préfère, c'est αναλώσεται. D'autre part, dans son Gloss. on lit au mot ἀποπαλλήσιος: « ἀποπαλλώσεται (lisez ἀποπαλήσεται) a tantôt la signification active d'ἀποπάλλειν, comme dans le Ier livre Des maladies des femmes, tantôt la signi-

11. 1 Αξ παγύταται δε των φλεδων ώδε πεφύκασιν τέσσαρα ζεύγεά έστιν έν τῶ σώματι, καὶ εν μεν αὐτέων ἀπὸ τῆς κεφαλῆς όπισθεν διά τοῦ αὐγένος, ἔζωθεν <sup>3</sup> ἐπὶ τὴν ράγιν ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν παρά τὰ ἰσγία \*ἀφικνέεται καὶ ἐς τὰ σκέλεα, ἔπειτα διὰ τῶν κνημέων 5 ἐπὶ τῶν σφυρῶν τὰ ἔζω καὶ ἐς τοὺς πόδας διήκει. Δεῖ οὖν τὰς φλεβοτομίας <sup>6</sup> τὰς ἐπὶ τῶν ἀλγημάτων τῶν ἐν τῶ νώτω καὶ τοῖσιν ίσγίοισιν ἀπὸ τῶν ἰγνύων ποιέεσθαι καὶ ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἔξωθεν. <sup>7</sup> Αί δ' έτεραι φλέβες έχ της χεφαλής παρά τὰ οὔατα διὰ τοῦ αὐχένος, αξ σφαγίτιδες καλεόμεναι, ἔσωθεν <sup>8</sup>παρὰ τὴν ῥάχιν ἑκατέρωθεν φέρουσι 9 παρά τὰς ψόας ἐς τοὺς ὄρχιας καὶ 10 ἐς τοὺς μηροὺς, καὶ διὰ τῶν ἐγνύων ἐκ τοῦ ἔσωθεν 11 μέρεος, ἔπειτα διὰ τῶν κνημέων 12 παρὰ τὰ σφυρὰ 18 τὰ ἔσωθεν καὶ 14 ἐς τοὺς πόδας. Δεῖ οὖν τὰς φλεβοτομίας πρὸς τὰς δδύνας ποιέεσθαι τὰς ἀπὸ τῶν 15 ψοῶν καὶ τῶν ὀρχίων, ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ ἀπὸ τῶν σφυρῶν ἔσωθεν. 16 Αί δὲ τρίται φλέβες ἐκ τῶν κροτάφων διά τοῦ αὐχένος <sup>17</sup> ὑπὸ τὰς ὢμοπλάτας, ἔπειτα <sup>18</sup>ξυμφέρονται ἐς τὸν πλεύμονα καὶ ἀφικνέονται ἡ μεν 19 ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐς τὰ ἀριστερὰ, 20 ἡ δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐς τὰ δεξιὰ, καὶ ἡ μὲν <sup>21</sup> δεξιὴ ἀρικνέεται ἐκ τοῦ πλεύμονος ύπὸ τὸν μαζὸν καὶ ἐς τὸν σπληνα καὶ ἐς τὸν νεφρὸν, ἡ δε 22 ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐς τὰ δεξιὰ ἐκ τοῦ 23 πλεύμονος ὑπὸ τὸν μαζὸν καὶ ἐς τὸ ἦπαρ καὶ ²٤ ἐς τὸν νεφρὸν, τελευτῶσι δὲ ²5 ἐς τὸν ἀρ-

fication passive, comme dans le livre De la nature de l'homme.» Galien ajoute que par ἐσχυρότατα certains entendaient les viscères principaux, mais que c'est rendre la proposition fausse, car des affections, se portant d'organes moins importants sur des organes essentiels, causent un grand danger. Pour lui, par ἰσχυρότατα et ἀσθενέστατα il entend les parties fortes et les parties faibles chez chaque individu : ainsi les pieds, chez un goutteux, sont les parties faibles, etc.

¹ Περὶ τῶν παχυτάτων φλεδῶν in tit. E. – δὲ om. AC. — ² αἱ μὲν in marg. H. – μὲν δὴ Gal. — ³ παρὰ A. – περὶ B. – τὰ om. Χε. – ἔξωθεν veut dire ici en arrière, suivant l'acception de ce mot dans le traité Des articulations; voy. t. IV, § 46, p. 196, note 5. — ⁴ ἀπικ. C. — ⁵ ἐπὶ A (ἔως Gal., Mack). – καὶ pro ἐπὶ vulg. – Ante τὰ addunt ἐπὶ L, Lind., Mack. – ἔξωθεν ΗΚΧLγε, Lind. – ἀφίκη A. — ⁶ τὰς om. A. – καὶ ἐν τοῖσιν A. – ἰγνυέων A. – ποιέεσθαι pro ἔξωθεν A. – τίνας χρὴ φλέβας τέμνειν in tit. E. — ² αἱ δὲ δεύτεραι φλ. LQ΄, Lind. – δεύτεραι φλέβες in marg. F. – δὲ Gal. – φλ. ἔχουσιν ἐκ (ἀπὸ Κ) τῆς vulg. – φλ. ἔχουσαι την ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Gal., Mack. – φλ. ἀπὸ τῆς A. – ὅτα A. – ἔσωθεν A. – εἰσωθεν vulg. – εἴσοθεν (sic) Ald., Frob. – ἔξωθεν L. – Post ἔσ. addunt ἀπὸ τῆς κοίλης ε, Gal. — β ἐπὶ L. – φέρουσι codd., Ald.

.11. (Description confuse des veines. Voy, le livre de la nature des os.) Les plus grosses veines sont ainsi disposées: il y en a quatre paires dans le corps. L'une de ces paires, partant de derrière la tête, passe par le cou, parcourt en arrière le rachis et arrive à droite et à gauche aux hanches et aux membres inférieurs, puis gagne par les jambes les malléoles externes et les pieds. Il faut donc faire à la partie externe des jarrets et des malléoles les saignées que l'on pratique pour les douleurs du dos et des hanches. Les veines de la seconde paire, nommées jugulaires, viennent de la tête près des oreilles, passent par le cou, longent le rachis en avant des deux côtés, et arrivent le long des lombes aux testicules et aux cuisses, puis par la partie interne des jarrets et par les jambes aux malléoles internes et aux pieds. Il faut donc dans les douleurs des lombes et des testicules faire les saignées au côté interne des jarrets et aux malléoles internes. La troisième paire de veines se rend des tempes par le col aux omoplates, puis se porte au poumon et arrive, celle du côté droit à gauche, celle du côté gauche à droite, celle de droite allant du poumon dans la mamelle, à la rate et au rein, celle de gauche allant du poumon à droite dans la mamelle, au foie et au rein, toutes deux finis-

<sup>-</sup> φέρουσαι Gal. - φέρονται vulg. - 9 παρά om. A. - ψύας C. - ψίας ε. ψόαι καὶ ψοαὶ καὶ ψύαι αἱ λαγόνες ἢ τὰ νῶτα παρὰ τοῦ ψαύω ἡ ἐπιψαύσουσα σάρξ ἐπιπολης οὖσα τοῖς ὀστέοις in marg. F. - Post ψόας addit καὶ Mack. - 10 ές om. A. - ίγνυέων A. - ἔσωθεν Αγ, Kühn. - εἴσ. vulg. - 11 μέρους γ, Gal. - Ante αν. addunt εἴσωθεν ΚΧγε. - 12 ἐπὶ AJ. - 13 τὰ Aε, Gal. - τὰ om. vulg. - ἔσ. Aε. - εἴσ. vulg. - ἔξωθεν ε. - Post ἔσ. addit μέρεος Gal. - 14 ἐς om. A. -ποιέεσθαι post φλ. AC, Gal., Mack. - ἐπὶ pro ἀπὸ Lind. - 15 ψόων Lind. - ψυῶν C. - ὄρχεων Gal. - ὶγνυέων, A. - ἔσ. A. - εἴσ. vulg. - ἔξωθεν ε. — 16 τρίται φλέβες in marg. F. — 17 ἐπὶ Β (H, in marg.) JLΧγε. - ώμοπλάτους A. - 18 ξ. Gal., Lind. - σ. vulg. - ἐπὶ Gal., Mack. - πν. Fy, Gal. wex Gal., Mack. -είς Gal., Mack. - 20 ή.... πλεύμονος om. A. - έx Gal., Mack. - ἐπὶ Gal., Mack. — 21 δεξιὰ Gal., Mack. - Ante ἐκ addit καὶ Gal. - ἐκ τοῦ πλ. om. CFGIJ, Ald. - πλ. Lind., Mack. - πν. vulg. - 22 έχ Gal., Mack. -έπὶ Gal., Mack. - ἐκ τοῦ om. ε. - 23 πν. γ, Gal. - ἐς pro ὑπὸ A. - 24 ἐς ACFJKLXε, Gal., Lind., Mack. - ές om. vulg. -25 ές Αγ, Gal., Lind., Mack. - εἰς vulg. - ἐκ τῶν ἀρχῶν FG, Ald. - ἀμφότεραι pro ἐκ. AC, Gal., Mack.

γὸν αξται έχάτεραι. 1 Αξ δὲ τέταρται ἀπὸ τοῦ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλης και των οφθαλμών εύπο τον αυχένα και τας κληΐδας, ἔπειτα δὲ <sup>3</sup> ύπερ τῶν βραχιόνων ἄνωθεν ἐς τὰς <sup>4</sup>ξυγκαμπὰς, ἔπειτα <sup>5</sup> δὲ διὰ τῶν πήγεων <sup>6</sup> ἐπὶ τοὺς καρποὺς καὶ <sup>7</sup>τοὺς δακτύλους, ἔπειτα ἀπὸ τῶν δακτύλων πάλιν διὰ <sup>8</sup>τῶν στηθέων τῶν χειρῶν καὶ τῶν πήγεων ἄνω ἐς τὰς ξυγχαμπὰς, καὶ διὰ 9 τῶν βραγιόνων τοῦ κάτωθεν μέρεος ἐς τὰς μασγάλας, καὶ 10 ἀπὸ τῶν πλευρέων ἄνωθεν ἡ μὲν ἐς 11 τὸν σπλῆνα άφιχνέεται, ή δὲ ἐς τὸ ἦπαρ, 1º ἔπειτα ὑπέρ τῆς γαστρὸς ἐς τὸ αἰδοΐον τελευτῶσιν ἀμφότεραι. Καὶ αξ μέν παχέαι τῶν φλεδῶν ὧδε έχουσιν. Εἰσὶ δὲ <sup>13</sup> καὶ ἀπὸ τῆς κοιλίης φλέβες ἀνὰ τὸ σῶμα πάμπολλαί τε καὶ παντοῖαι, 14 καὶ δι' ὧν ή τροφή τῷ σώματι ἔρχεται. 15 Φέρουσι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν παγεῶν φλεδῶν ἐς τὴν κοιλίην καὶ 16 ἐς τὸ ἄλλο σῶμα καὶ ἀπὸ τῶν <sup>17</sup> ἔξω καὶ ἀπὸ τῶν εἴσω, καὶ <sup>18</sup> ἐς ἀλλήλας διαδιδόασιν αἴ τε εἴσωθεν ἔξω καὶ 19 αι ἔξωθεν εἴσω. 20 Τὰς οὖν φλεβοτομίας δεῖ ποιέεσθαι κατά τουτέους τοὺς λόγους • ἐπιτηδεύειν δὲ χρή τὰς τομὰς ὡς προσωτάτω 21 τάμνειν ἀπὸ τῶν γωρίων, ἔνθα ἄν αἱ ὀδύναι μεμαθήχωσι γίνεσθαι χαὶ τὸ αξμα 22 ξυλλέγεσθαι · ούτω γάρ αν ή τε μεταδολή ήχιστα μεγάλη γίνοιτο έξαπίνης, χαὶ τὸ έθος μεταστήσαις αν ώστε μηχέτι ες τὸ αὐτὸ χωρίον 23 ξυλλέγεσθαι.

12. 24 Όχόσοι πῦον πολλὸν πτύουσιν ἄτερ πυρετοῦ ἐόντες, καὶ

1 Τέταρται φλέβες in marg. F. - Post τέτ. addit φλέβες vulg. - φλ. om. Codd., Ald., Gal. - των pro του Kühn. - 2 ύπερ ε. - των αὐχένα γ. - κληίδας vulg. - δè AHKXY, Gal., Mack. - δè om., vulg. - 3 ἀπὸ L. - ἐπὶ pro ύπερ As. - ές A, Gal., Lind., Mack. - είς vulg. - 4 σ. (bis) Mack. - συνκαμπάς (bis) A. - ξυγκαμπτάς (bis) HK, Gal. - ξυγκαπτάς (bis) Χγε. -<sup>5</sup> δὲ om. A. - πήχεων (bis) FHγ, Ald., Gal. - πηχέων (bis) vulg. - Post π. addit καὶ (sine καὶ ΗΧγε) τῶν χειρῶν ἄνωθεν vulg. - καὶ τ. χ. ἄν. om. ACF GIJ, Ald., Gal. — 6 Ante ἐπὶ addit καὶ vulg. – καὶ om. H, Lind. – ἐς A. — 7 καὶ ἐπὶ τοὺς J. — 8 διὰ (hic addit τῶν στηθέων καὶ A) τῶν π. καὶ (sine καὶ CFGHJXγε) τῶν χειρῶν vulg. - στηθέων étant donné aussi par le livre De la nature des os, et devant être adopté, il faut supprimer xal avec plusieurs mss. et déplacer τῶν χειρῶν. - ἄνω Α. - ἄνωθεν vulg. - ἐς (quater) Ay, Gal., Lind., Mack. - εἰς (quater) vulg. - 9 τῶν om. Gal. - 10 ἐκ AL. πλευρών  $F_{\gamma}$ . — 11 τὸν om. Kühn. — 12 ἔπ. δὲ A. – ἀμφότερα J. – παχέαι A. - παχύτεραι X. - παχύταται vulg. - οὕτω πεφύκασιν A. -  $^{13}$  καὶ αἱ vulg. - αἱ om. ACFHIYE, Gal., Lind. - κοίλης Gal. - στόμα pro σῶμα ε. - πολαί (sic) τε A. — 16 καὶ om. C. – δι' ὧν τῷ σ. τροφαὶ ἔρχονται Gal., Mack. – ἐν τῷ vulg. - έν om. ΑΕΓΗΙΙΚε. - 15 έρχεται pro φ. C. - περί τῶν ἄνω τῆς κοιλίας φλεδῶν in marg. F. - καὶ ACy, Gal., Lind. - καὶ om. vulg. - παχειῶν AC, Gal. - ές Αγ, Lind. - είς yulg. - ποιλίαν και ἀπὸ τῶν εἴσω εἰς τὸ ἄλλο

sant à l'anus. La quatrième paire va du devant de la tête et des yeux sous le cou et les clavicules, puis d'en haut par les bras au pli du coude, puis par les avant-bras aux carpes et aux doigts, puis des doigts elle remonte par les paumes des mains et les avant-bras au pli du coude, par la partie inférieure des bras aux aisselles, et d'en haut, par les côtes, l'une se rend à la rate, l'autre au foie, toutes deux allant se terminer par le ventre aux parties génitales. Telle est la distribution des grosses veines. Il est aussi des veines venant du ventre qui sont distribuées dans le corps en grand nombre et de toute façon, et par lesquelles la nourriture arrive aux parties. D'autre part les grosses veines en fournissent qui se rendent tant du dedans que du dehors au ventre et au reste du corps, et qui communiquent entre elles les unes de dedans en dehors et les autres de dehors en dedans. C'est donc d'après ces considérations qu'il faut pratiquer les saignées; mais il faut avoir soin qu'elles soient aussi loin que possible du lieu où les douleurs se font sentir d'habitude et où le sang se rassemble. De cette façon, en effet, il ne se fera pas soudainement un grand changement, et en rompant l'habitude vous empêcherez le sang de continuer à se rassembler dans le même lieu.

## 12. (Des personnes qui passent d'une vie laborieuse à une

B. — 16 ές γ, Lind. - ές om. A. - είς vulg. - άλλον J. — 17 έξωτάτων Α. - έξωθεν Χ. - έξωτάτω κ. α. τ. έσωτάτω ές αλλήλας L, Lind. — 18 ές Fy. - εἰς vulg. - διδόασιν vulg. - διαδίδουσιν (sic) A. - 19 at om. FJε. - 20 δπως χρή ποιείσθαι τὰς φλεβοτομίας in marg. F. - χρη Α. - δεί om. C. - τούτους Α. -21 τάμνειν ACJP'ε. - τέμνειν vulg. - ταμεῖν L, Lind. - μεμαθητικόσι (sic), in marg. al. manu μεμαθήκασι A. - μεμαθήκασι vulg. - γίγν. Lind., Mack. -2 ξ. Lind. - σ. vulg. - οὕτω AC. - οὕτως vulg. - αν ήκ. ή τε μετ. γίν. (γίγν. Gal., Mack.) μεγάλη Α, Gal., Mack. - τε om. ε. - γίγν. Lind. - μεταστήσιας (sic) A. – μεταστήσαι C. – ές ACF, Lind. – εἰς vulg. – τωὐτὸ C. —  $^{23}$  σ. Gal., Mack. —24 όσοι Α. – περὶ τῶν πύον πολὺ πτυόντων in marg. Κ. – πῦον (bis) Kühn. - πύον (bis) vulg. - άτε pro ἄτερ FJ, Ald. - ἄπερ ε. - ἐόντος CG IJLE, Ald. - Galien dit qu'à la vérité il a vu des personnes, passant d'une vie active et laborieuse à l'oisiveté, être prises de déjections alvines sanguinolentes et ainsi guérir, mais qu'il n'a jamais vu les évacuations purulentes survenir dans ces cas. Il ajoute avoir observé, il est vrai, des évacuations de matières muqueuses, soit par les intestins, soit par les voies

1 δχόσοισιν ύπὸ τὸ οὖρον πῦον ὑφίσταται πολλὸν ἄτερ ὀδύνης ἐούσης, χαὶ \*δκόσοισι τὰ ὑποχωρήματα αξματώδεα ὅσπερ ἐν τῆσι δυσεντερίησι καὶ <sup>3</sup>γρόνιά ἐστιν ἐοῦσι πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων καὶ γεραιτέροισι, \*τουτέοισι πᾶσιν ἀπὸ τοῦ αὐτέου τὰ νουσήματα γίνεται · ἀνάγκη γὰρ 5 τουτέους ταλαιπώρους <sup>6</sup>τε γενέσθαι καὶ φιλοπόνους τῷ σώματι καὶ έργάτας νεηνίσχους εόντας, έπειτα <sup>7</sup>δε εξανεθέντας τῶν πόνων σαρχωθηναι μαλθακή σαρκί και πουλύ διαφερούση της προτέρης, και πολλὸν <sup>8</sup>διαχεχριμένον ἔχειν τὸ σῶμα τό τε προϋπάρχον καὶ τὸ ἐπιτραφέν, ώστε μή δμονοεῖν. 9 Οχόταν οὖν νόσημά τι καταλάδη τοὺς οὕτω διαχειμένους, τὸ μὲν παραχρῆμα διαφεύγουσιν, ὕστερον δὲ μετὰ τὴν νοῦσον χρόνω τήκεται τὸ σῶμα, καὶ 10 διαβρέει διὰ τῶν φλεδῶν, శ్రే αν εὐρυχωρίης μάλιστα τύχη, ἐχωροειδές. ἢν μὲν οὖν δρμήση ἐς τὴν χοιλίην την χάτω, σχεδόν 11 τι οξόν περ εν τῷ σώματι 12 αν ενέη τοιοῦτον καὶ τὸ διαχώρημα γίνεται · ἄ τε γὰρ τῆς ὁδοῦ κατάντεος ἐούσης, οὐχ ἵσταται πολλὸν χρόνον ἐν τῷ ἐντέρῳ. 13 Ὁ Χόσοισι δ' αν ἐς τὸ στῆθος ἐσρυῆ, ὑπόπυοι γίνονται· ἄτε γὰρ τῆς καθάρσιος ἀνάντεος ἐούσης, καὶ χρόνον ἐναυλιζόμενον 16 πουλύν ἐν τῷ στήθει, κατασήπεται καὶ γίνεται πυρειδές. 'Οκόσοισι δ' αν ές την κύστιν έξερεύγηται, 15 ύπὸ τῆς θερμότητος τοῦ χωρίου τοῦτο καὶ θερμόν καὶ λευκόν γίνεται, καὶ διακρίνεται \* καὶ τὸ μὲν ἀραιότατον ἐφίσταται ἄνω, τὸ δὲ παχύτατον κάτω, δ δή πῦον καλέεται. 16 Γίνονται δὲ καὶ οξ λίθοι τοῖσι παι-

pulmonaires, soit par les voies urinaires; et il se demande si le mot pus ne serait pas ici pris dans le sens qu'y attachait Érasistrate. Ce médecin regardait comme du pus les sédiments qui se déposent dans l'urine des fébricitants.

¹ Οἶσιν A. – ἐοῦσι AC, Gal., Mack. – ἐόντες Lind. — ² ὅσοις A. – διαχωρήματα G (H, supra lin.) γε. — ³ χρ. ἐστιν ἐοῦσι A. – χρ. ἃ (sine ἃ EFGHJK Lγε, Lind., Mack) νέοισιν ἐοῦσι vulg. – χρόνιά ἐστιν Β. – πέντε καὶ λ. Α. – τριάκοντα ἔτεσιν Β. – τριάκ. Gal. – Post γερ. addunt δὲ EHKε. — ⁴ τούτοισι Β. – ἀπὸ ταυτομάτου Gal. – αὐτοῦ τὰ νοσ. Α. — ⁵ τούτους Α, Lind. — ⁶ γεγενῆσθαι pro τε γ. Α. – γίνεσθαι Gal., Mack. – τὸ pro τῷ Α. – νεην. Α. – νεαν. vulg. — ² δ' Gal., Mack. – παρηωθῆναι (sic) pro σαρ. FGHJKγε. – Ante σαρκ. addunt καὶ Β, Lind., Mack. – σαρκοθῆναι μαλλακῆ σ. κ. πολλὶ Α. – πολὶ Γγ, Gal., Mack. — ³ διακεκρημένον J. – ὥστε καὶ μὴ C. – ὁμολογέειν Α. – ὁμολογεῖν C, Gal., Mack. — ⁵ ὅταν νοσήματι κ. Α. – νούσ. Gal., Lind., Mack. — νόσ. vulg. – τότε pro τὸ Gal., Mack. — ¹⁰ διαρρέει C. – ρέει vulg. – ρεῖ Α. – ρέη G, Ald., Frob. – εὐρυχωρίης Α. – εὐρυχωρίη vulg. – τύχη Codd., Gal. – τύχοι vulg. – οὖν οπ. Ε. — ¹¹ τι (A, sed post περ), Gal., Mack. – τι om. vulg. — ¹² Sine ἄν habent ἐνέη Gal.; ἐνῆ A; ἐνείη vulg.; ἐνῆν (H,

vie inoccupée, et des accidents qui leur surviennent. De la formation des calculs chez les enfants.) Ceux qui crachent beaucoup de pus sans avoir de la fièvre, ceux dont l'urine laisse déposer beaucoup de pus (voy. p. 61, n. 24) sans qu'il y ait douleur, et ceux dont les selles sont sanguinolentes comme dans les dysenteries et demeurent telles longtemps (l'âge étant de trente-cinq ans et plus), tous ceux-là deviennent malades par la même cause: en effet, nécessairement, ces individus ont mené une vie dure, et ont été gens de travail corporel et de métier pendant leur jeunesse, mais plus tard, délivrés de leurs labeurs, ils ont pris de l'embonpoint dû à une chair molle et bien différente de l'ancienne, et dans leur corps, profondément divisé entre la constitution antécédente et la constitution acquise, il n'y a plus accord. Lors donc qu'une maladie saisit des gens dans une telle disposition, ils en réchappent tout d'abord, mais ensuite le corps se fond à la longue, et une humeur ichoreuse s'écoule par les veines là où elle trouve la voie la plus large. Si le flux se fait dans le ventre inférieur, les selles deviennent à peu près telles que ce que le corps renferme; car, la voie étant déclive, le séjour n'est pas long dans l'intestin. Si le flux se fait dans la poitrine, la purulence s'établit; car, l'évacuation étant à contre-mont, le liquide séjourne longtemps dans le thorax, se corrompt et devient purulent. Si l'éruption se fait dans la vessie, le liquide, par la chaleur du lieu, s'échauffe, blanchit et se sépare : la partie la plus ténue va en haut, la plus épaisse en bas, ce qu'on nomme pus. C'est

in marg.) γ. – ἄν aura été omis à cause de la syllabe εν, qui commence le mot suivant. – τοιοῦτο Gal. – γὰρ οm. Κ. – οὐχ.... ἐούσης οm. FGHIJΚγε. – ἴσχεται πολὺν χρ. C. – πολλοῦ χρόνου ἐν τῷ ἤτρῳ Β. — ¹³ οἶσι Α. – τὰ στήθεα Α. – ἐνρυῆ C, Ald. – ἐνρυῆται G. – ἐρρῦῆ Q', Lind. – ὑπόπυον γίνεται Α. – γίγν. Lind. – γὰρ AB, Lind., Mack. – γὰρ οm. vulg. – καθάρσεως Gal. — ¹⁴ πολὸν Α. – πολλὸν Gal. – στήθεῖ F, Ald. – καταστῆ σήπεται pro κατασήπεται Α. – πολυειδὲς Β. – οἴσι Α. – ἐξερεύγη τοῖς pro ἐξερεύγηται Α. – ἐξερεύγεται γ. — ¹⁵ ἀπὸ Lind. – τουτέου τοῦ χωρίου τὸ pro τοῦ χ. τ. Gal. – τοῦτο καὶ θ. κ. οm. Α. – τουτέου pro τοῦτο in marg. Η. – ὑρίσταται ΕΚε, Gal. – ἀρίσταται Ι. – ἀμφίσταται Α. – πῦον Κühn. – πύον vulg. – καλεῖται Α, Gal. – λέγεται G. — ¹⁶ γίγν. Lind. – καὶ οm. J. – οἱ om. Gal.

δίοισι διά τὴν θερμότητα τοῦ χωρίου ¹τε τουτέου καὶ τοῦ ὅλου σώματος, τοῖσι δὲ ἀνδράσιν οὐ γίνονται λίθοι διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ σώματος. Εὖ γὰρ χρὴ εἰδέναι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος τῷ πρώτῃ τῶν ἡμερέων θερμότατός ἐστιν αὐτὸς ἑωυτοῦ, τῷ ²δὲ ὑστάτῃ ψυχρότατος ἀνάγκη γὰρ αὐξανόμενον καὶ χωρέον τὸ σῶμα πρὸς βίην θερμὸν εἶναι ὁ δκόταν δὲ ἄρχηται μαραίνεσθαι τὸ σῶμα, καταβρέον πρὸς εὐπέτειαν, ψυχρότερον γίνεται ⁴καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, ὁκόσον ὅτῷ πρώτῃ τῶν ἡμερέων πλεῖστον αὔξεται ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον θερμότερος γίνεται, καὶ τῷ ὑστάτῃ τῶν ἡμερέων, ⁶δκόσον πλεῖστον καταμαραίνεται, τοσοῦτον ἀνάγκη ψυχρότερον εἶναι. Ὑγιέες δὲ γίγνονται αὐτόματοι οἱ οὕτω διακείμενοι, πλεῖστοι μὲν ἐν τῷ ὥρᾳ, εξώνται τἡκεσθαι, πεντεκαιτεσσαρακονθήμεροι εἶναι δ'ὰν τὴν ὥρην ταύτην ὑπερδάλλωσιν, ¹0 ἐνιαυτῷ αὐτόματοι ὑγιέες γίνονται, ἢν μή τι ἄλλο κακουργῆται ὥνθρωπος.

13.11 Όχόσα τῶν νουσημάτων ἐξ ὀλίγου γίνεται, καὶ 12 δκόσων αξ προφάσιες εὖγνωστοι, ταῦτα δὲ ἀσφαλέστατά ἐστι προαγορεύεσθαι τὴν δὲ ἔησιν χρὴ ποιέεσθαι 18 αὐτὸν ἐναντιούμενον τῷ προφάσει τῆς νούσου οῦτω γὰρ ἄν λύοιτο τὸ τὴν νοῦσον παρασχὸν ἐν τῷ σώματι.

14. 15 Οχόσοισι ψαμμοειδέα δφίσταται η 15 πώροι εν τοῖσιν ούροισι,

<sup>1</sup> Τε A, Gal., Mack. - τε om. vulg. - τούτου A. - γίγν. Lind. - ὅτι om. A. -θερμότερος A. -2 δ' Gal., Mack. -3 βίον L. - ὅταν δὲ ἄρξηται θερμαίνεσθαι Α. - ἄρχεσθαι μαρένεσθαι γ. - δ' Gal. Mack. - 4 καὶ Α, Gal., Mack. - καὶ om. vulg. - τοῦτον A, Gal., Lind., Mack. - τουτέον vulg. - ὅσον A, Lind. -5 τη πρ. των ήμερέων A. - την πρώτην των ήμ. BCEFG (11, in marg. τη πρώτη) ΙΙΚγε. - τη προτέρη των ήμ. Gal., Mack. - τουτέων των ήμ. την πρώτην vulg. - ωνθρωπος C. - τοσούτο (bis) Gal. - θερμότατος A - 6 δχ. Gal., Mack. - όσον vulg. - ψυχρ. (ψυχρότατον A) άν. είναι A, Gal., Mack. - 7 γίν. A, Gal., Mack. - of om. A. - ούτω A, Gal. - ούτως vulg. - 8 ή αν άρξ. ΕΗΚγε. - ήν άρχονται (άρξονται Mack) Gal. - ήν άρξωνται vulg. - άρχονται Α. - τήκεσθαι om. Α. - πέντε καὶ τεσσαρακονθήμεροι vulg. - πέντε καὶ τεσσαράκοντα ήμερέων Gal., Mack. - β καὶ τε μ ήμερέων A. - D'après Galien, les uns lisaient 45, les autres 40; dans A il y a 42. — 9 oxógoigi FG, Ald. - οίσι.... ὑπερβάλλοι Α. - ὑπερβάλωσιν ΚL, Lind. -- 10 ἐν ἐν. Εγε. - ἐνιαυτὸν alia manu A. - ὑγ. γίν. om. A. - γίγν. Lind. -τι ἐς ἄλλο Gal., Mack. - ετερον A. - κακουργήται ACFHJKy, Gal. - κακουργείται vulg. - καχουργέετα: Lind., Mack. - ωνθρωπος C. - ὁ ἄνθρ. vulg. - 11 ὅσα Α. - δὲ τῶν Gal., Mack.-νουσ. Gal., Lind., Mack.-νοσ. vulg.-γίγν. Lind. -γίγνονται έξ ολ. Gal., Mack. - D'après Galien, les commentateurs trouvaient une opposition entre cette phrase et Aph. II, 19; et Sabinus avait vainement essayé

aussi par la chaleur de la vessie et de tout le corps que chez les enfants se forment les calculs (Comp. Des Airs, des Eaux et des Lieux, §9), formation que le froid du corps prévient chez les adultes (Comp. Coaque, 502). Chez l'homme, en effet, il faut bien le savoir, le maximum de la chaleur est au premier jour de l'existence, le minimum au dernier (Aph, 1, 14). De toute nécessité, le corps qui croît et se développe avec effort, est chaud; mais quand il entre sur la pente facile de la décadence, il se refroidit; et en vertu de cette proportion, l'homme, qui, au premier jour, croissant le plus, est le plus chaud, au dernier jour, décroissant le plus, est le plus froid. Les gens dans l'état indiqué plus haut guérissent spontanément, la plupart en quarante-cinq jours à partir du moment où la colliquation a commencé; pour ceux qui dépassent cet intervalle, ils se rétablissent spontanément au bout d'une année, à moins qu'il ne leur survienne quelque mal d'ailleurs.

- 13. ( Des maladies dont on connaît bien la cause.) Les maladies dont le temps de préparation est court et dont on connaît bien les causes, sont celles dont le pronostic a le plus de sûreté; il faut les traiter en s'opposant à la cause; de la sorte se résoudra ce qui détermine la maladie dans le corps.
- 14. (Diverses remarques sur l'urine.) Chez ceux dont l'urine dépose du sable ou des tophus, il y a eu d'abord auprès

une conciliation. Galien dit qu'on s'était trompé sur le sens de èξ δλίγου, qui signifie, non des maladies de courte durée et aiguës, mais des maladies développées depuis peu de temps, et sans longue préparation antérieure. — 12 δαόσον ε. – ὅσον Α. – προαγορεύεσθαι Α. – προσαγ. vulg. – διαγορ. ΕΓGHIJΚγε. – δὲ est ici pour δή. Voy. t. IV, p. 246, n. 20. — 13 αὐτὸν Α. – αὐτέων vulg. – ἐναγκούμενον (sic) Gal. – νούσου Αε, Gal., Lind., Mack. – νοσ. vulg. – λύοι τὸ sine ἀν Α. – παρέχον sine ἐν Α. – παρασχών C. — 14 περὶ ψάμμων τῶν οὐρητικῶν in marg. FK. – ὁκ. (οἶσι Α) δὲ Α, Gal., Mack. – ψαμμώδεα Α, Gal. – ψαμμοειδὲς Gal. Comm. in Ep. VI, I, 5. — 15 πόροι ἐν τῶ οὔρω Α. – τούτοισι Gal. ib. – Αnte φ. addit ἢ Ε. – ἐγένοντο Gal., Mack. – ἐν τῆ φλ. ΕΓGHJΚγε. – ᾶτε οm. Gal. ib. – αὐτέων pro ᾶτε (H, in marg.) γε. – ἄτε αὐτέων οὐ Q', Lind., Mack. – ἄτε οὺ τ. οm. Α. – ῥαγέν–των Gal. ib.

τουτέοισι την άρχην φύματα έγένετο πρὸς τῆ φλεδὶ τῆ παχείη, καὶ διεπύησεν, ἔπειτα δὲ, ἄτε οὐ ταχέως ἐκραγέντων τῶν φυμάτων, πῶροι ¹ξυνετράφησαν ἐκ τοῦ πύου, οἴτινες ἔξω θλίβονται διὰ τῆς φλεβὸς σὸν τῷ οὐρῳ ἐς την κύστιν. ² 'Οκόσοισι δὲ μοῦνον αίματώδεα τὰ οὐρήματα, τουτέοισι δὲ αὶ φλέβες πεπονήκασιν ' δ δκόσοισι δὲ ἐν τῷ οὐρήματι παχεῖ ἐόντι σαρκία \* σμικρὰ τριχοειδέα συνεξέρχεται, ταῦτα δὲ ἀπὸ τῶν νεφρῶν εἰδέναι χρη ἐόντα καὶ ἀπὸ ἀρθριτικῶν ' δ δκόσοισι δὲ καθαρὸν τὸ οὖρον ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, δκοῖον δὲ πίτυρα ἐπιφέρεται <sup>6</sup> ἐν τῷ οὐρήματι, τουτέων δὲ ἡ κύστις ψωριᾳ.

15. ΤΟἱ πλεῖστοι τῶν πυρετῶν <sup>8</sup>γίνονται ἀπὸ χολῆς · εἰδεα δὲ σφέων ἐστὶ τέσσαρα, χωρὶς τῶν <sup>9</sup> ἐν τῆσιν ὀδύνησι γινομένων τῆσιν ἀποχεχριμένησιν · <sup>10</sup> οὐνόματα δ' αὐτέοισίν ἐστι <sup>11</sup> ξύνοχος, ἀμφημερινὸς, τριταῖος, τεταρταῖος. Ὁ μὲν οὖν ξύνοχος <sup>12</sup> καλεόμενος γίνεται ἀπὸ πλείστης χολῆς καὶ ἀκρητεστάτης, καὶ τὰς κρίσιας ἐν ἐλαχίστω κρόνω ποιέεται · τὸ γὰρ σῶμα οὐ διαψυχόμενον οὐδένα χρόνον συντήκεται ταχέως, ἄτε ὑπὸ πολλοῦ τοῦ θερμοῦ θερμαινόμενον. <sup>13</sup> Ὁ δὲ ἀμφημερινὸς μετὰ τὸν ξύνοχον ἀπὸ πλείστης χολῆς γίνεται, καὶ ἀπαλλάσσεται τάχιστα τῶν ἄλλων, μακρότερος <sup>14</sup> δὲ ἐστι τοῦ ξυνόχου, δκόσω ἀπὸ ἐλάσσονος γίνεται χολῆς, καὶ ὅτι ἔχει ἀνάπαυσιν τὸ μακρότερος ἐστι τοῦ ἀμφημερινοῦ, καὶ ἀπὸ χολῆς ἐλάσσονος γίνεται· μακρότερος ἐστι τοῦ ἀμφημερινοῦ, καὶ ἀπὸ χολῆς ἐλάσσονος γίνεται· δο δος πλείονα χρόνον ἐν τῷ τριταῖος ἢ <sup>16</sup> ἐν τῷ ἀμφημερινοῦ τὸ

 $<sup>^{1}</sup>$  Ξ. A, Lind.  $-\sigma$ . vulg.  $-\dot{\epsilon}\xi$  ὧν λείδονται pro ἐχ τοῦ π. οἴτινες ξ. θλ. A. -των φλεδων Gal. ib. -ξὺν Lind. -εἰς Gal. ib. -² οἶσι δὲ μοῦνον αίμ. τὰ οὐρ. Α. - αίμ. μὲν (μόνον pro μὲν Gal., Mack; μόνα pro μὲν ε; ante μέν addit μόνα Κ) τὰ οὐρ. (διαχωρήματα pro οὐρ. ε) vulg. -- τούτοισι Α. -- δὲ AC. - δè om. vulg. - δè pro δή; voy. p. 65, n. 12. - Galien dit que οὖρημα est un mauvais mot dont ni Hippocrate ni Polybe ne se seraient jamais servis. - 3 οἶσι δ' αν έν A. -παχέι Lind. - παχέει Mack. - παχύ J. - 4 σμ. Αγ, Gal., Mack. - μ. vulg. - συνεξέρχεται ΑΕΗΚγε, Gal., Mack. - συνέρχεται vulg. (Lind. ξ.). - ἐξέργεται, forte ἐξέρχεται L. - δὲ om. ΕΗγ. - δ' C. - καὶ ἀπὸ άρθρ. om. A. - Post ἀπὸ addunt τῶν Gal., Lind., Mack. - ἀρθρητικῶν FJK, Ald. — 5 όσοισι Α. – όχόσοι Ε. – άλλοτε δὲ καὶ άλλ. οἶον πίτυρα ἐμφαίνεται A. - olov Gal. - όμοῖον Ald. - γε pro δὲ Gal. - εἰ pro δὲ C. - ἐπιφαίνεται CE FHIJKLP'Q'γε, Lind., Mack. - ἐκφέρεται Gal. - ἐμφέρεται vel ἐκφέρεται Foes in not. — 6 ἐπὶ FGHIJKLQ'γ, Lind. – τουτέοισι Gal., Mack. – δὲ A. – δὲ om. vulg. — 7 ὅτι εἴδη πυρετῶν εἰσιν δ, σύνοχος, ἀμφημερινὸς, τριταῖος καὶ τεταρταΐος in tit. A. - περί πυρετών in marg. FH. - οί δὲ πλ. Lind. - 8 γίγν. Lind. - ἀπὸ τῆς χ. Lind., Mack. - αὐτέων Gal., Mack. - ἐστὶ C. - εἰσὶ vulg.

de la grosse veine (veine cave) une tumeur qui suppura; puis, la tumeur ne s'étant pas rompue promptement, il s'est, du sein du pus, engendré des tophus, lesquels sont expulsés par la veine avec l'urine dans la vessie. Quand les urines ne contiennent que du sang, les veines ont souffert (Aph. 1v, 78). Quand dans une urine épaisse sont rendus de petits filaments de chair comme des cheveux, il faut savoir que cela vient des reins (Aph. 1v, 76) et des affections arthritiques. Quand l'urine est de temps en temps limpide, mais que le liquide contient comme des particules furfuracées, la vessie est affectée de psore (Aph. 1v, 77).

15. (Des fièvres. Comp. Ép. 1, 11, t. II, p. 671.) La plupart des fièvres proviennent de la bile; il y en a quatre espèces, indépendamment de celles qui naissent dans les douleurs à siége distinct; on les nomme synoque, quotidienne, tierce et quarte. La synoque provient de la bile la plus abondante et la plus intempérée, et a les crises dans le temps le plus court; en effet, le corps, n'ayant aucun intervalle de refroidissement, se fond vite par l'action de la grande chaleur. La quotidienne, après la synoque, est produite par le plus de bile, et cesse plus promptement que les suivantes, mais elle est plus longue que la synoque dans la proportion d'une bile moindre et en raison des intermissions; or, il n'y a point d'intermission dans la synoque. La tierce est plus longue que la quotidienne et provient d'une bile moindre; autant l'intermission de la première surpasse en durée celle de la seconde, au-

<sup>—</sup>  $^9$  σύν τισιν A. – ἀποκεκρυμμένησιν C, Lind. – ἀποκεκρημένησιν F. – ἀποκεκρισμένησιν Mack. – Galien , dans son Gl., rend ἀποκεκριμ. par κεχωρισμέναις. —  $^{10}$  οὐν. δ' αὐτέων Gal., Mack. – ἀνόμ. vulg. – αὐτοῖσιν A. —  $^{11}$  σ. (quinquies) A, Gal., Mack. – ἀφημερινὸς (ubique) EFGHJKγ. – καὶ ὰμρ. καὶ τρ. καὶ τετ. AC, Gal., Mack. – περὶ συνόχων in tit. A. – Galien dit que σύνοχος , ainsi que οὔρημα , est un mot moderne , en usage seulement chez les médecins postérieurs à Hippocrate et à Polybe. —  $^{12}$  κ. οπ. A. —  $^{13}$  περὶ ἀφημερινῶν Κ. – ἀπαλλάττεται Α. —  $^{14}$  δ' ἐστὶ Α. – ὅσω Α. – ὅτι ἀπ' ἐλάσσονός τε γ. χ. κ. ὅτι ἀν. ἔχει τὸ σ. Gal., Mack. – χολῆς γίνεται ε. – περὶ τριταίων in tit. Κ. – μακρότερον J. —  $^{15}$  ὅσω Α. —  $^{16}$  ἐν ΑΕΗγε , Gal., Mack. – ἐν οπ. vulg. – ἀναπαύεται AC, Gal., Mack.

σωμα διαναπαύεται, τοσούτω 1χρονιώτερος οδτος δ πυρετός τοῦ άμφημερινοῦ ἐστιν. Οἱ δὲ τεταρταῖοι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, χρονιώτεροι δὲ μάλα τῶν τριταίων εἰσὶν, ²όχόσω ἔλασσόν τι μέρος μετέχουσι χολης <sup>3</sup>της την θερμασίην παρεχούσης, τοῦ τε διαψύχεσθαι τὸ σῶμα πλέον μετέχουσιν προσγίνεται δὲ αὐτέοισιν ἀπὸ μελαίνης χολης τὸ περισσὸν τοῦτο καὶ δυσαπάλλακτον · ε μέλαινα γάρ χολή τῶν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων χυμῶν γλισχρότατον, καὶ τὰς έδρας χρονιωτάτας ποιέεται. Γνώση δὲ 6 ἐν τῷδε, ὅτι οἱ τεταρταῖοι πυρετοί μετέχουσι τοῦ μελαγχολικοῦ • φθινοπώρου γὰρ μάλιστα 7οξ άνθρωποι άλίσχονται ύπὸ τῶν τεταρταίων καὶ ἐν τῆ ἡλικίη <sup>8</sup>τῆ ἀπὸ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων θέως τῶν πέντε καὶ τεσσαράκοντα, ὅτι καὶ ἡ ήλιχίη αύτη ύπὸ μελαίνης γολής χατέγεται μάλιστα πασέων τῶν ήλικιῶν, ή τε φθινοπωρινή ώρη μάλιστα πασέων τῶν ὡρέων <sup>10</sup> ἐπιτηδειοτάτη. Οχόσοι δ' αν άλῶσιν ἔζω τῆς ὥρης ταύτης καὶ τῆς ήλικίης ύπὸ 11 τεταρταίου, εὖ χρη εἰδέναι μη χρόνιον ἐσόμενον τὸν πυρετὸν, ἦν μή άλλο τι κακουργήται ώνθρωπος.

1 Χρ. γίνεται ο. ό π. τ. άμφ. ἐστιν Α. - περὶ τεταρταίων in tit. Κ. - αὐτὸν om. A. - μάλα om. Ald. - δέ είσι μάλα (sine μ. AC) τ. τρ. Gal., Mack. -<sup>2</sup> όκόσα Ald. - όκόσον ἔλασσον (ἔλαττον Mack) μετέχουσι μέρος τῆς χ. Gal. -δσω έλάσσω μετέχουσι μέρος τῆς χ. Α. - δχόσω ἔλασσον μετ. μέρος χ. С. - ἔλαττον vulg. - 3 τῆς om. A. - δὲ pro τε CEHIJKγε, Gal., Mack. -πλέον Gal.  $-\pi\lambda\epsilon\tilde{\iota}$ ov vulg. -4 δè om. C.  $-\delta$ ' αὐτοῖσιν  $A.-\tau$ ό τε  $\pi\epsilon\rho$ . A.-5  $\pi\epsilon\rho$ ὶ τοῦ εἴδους τῆς μελαίνης χολῆς in tit. Κ. - ἐννεόντων A, Ald. - ἐόντων ΗJΚγ. - χυμών om. C. - χρονιωτέρας EFGHIJQ'γ, Lind .- ποιέεται Codd., Lind. ποιέει Gal., Mack. - πεποίηται vulg. - 6 έν om. AC. - τόδε A. - φθινοπώρου ACEFGIJ, Ald., Frob. - φθινοπώρω vulg. - φθινοπώρας Κε. - τε γάρ C. - γάρ om. A. — <sup>7</sup> ωνθρωποι C. – αλ. οἱ αν. Gal., Mack. — 8 τῆ A, Gal. – τῆ om. vulg. - Post πέντε addit τε Gal. - τριήκοντα pro εἴκοσιν C. - 9 ές τὰ AC, Gal. - β pro πέντε Α. - τεσσερέκοντα Gal. - ή δὲ pro ὅτι καὶ ἡ AC, Gal. - ή δε pro καὶ Mack. - φθινοπωρική Ald. - 10 έπ. om. AC, Gal. - όσοι δ' αν άλλῶσιν A. - " τε (τοῦ pro τε E, Gal., Lind., Mack; τε om. ACFGHIJKYE, Ald., Frob.) τετ. vulg. - τι άλλο C, Gal. - κακουργείται J. - ώνθρωπος AC. - δ ἄνθρ. vulg.

tant la tierce surpasse en durée la quotidienne. La sièvre quarte suit la même règle; elle dépasse d'autant plus la tierce en durée, qu'elle a moins de cette bile qui fait la chaleur, et qu'elle a de plus grands intervalles où le corps est frais. C'est la bile noire qui lui donne cet excès de durée et cette ténacité; l'atrabile, en effet, est, de toutes les humeurs du corps, la plus visqueuse et celle qui se fixe le plus longtemps. Un signe montrant que les sièvres quartes ont un élément atrabilaire, c'est qu'elles sont le plus fréquentes en automne et dans l'âge de vingt-cinq ans à quarante-cinq; or, cet âge est celui où l'atrabile domine surtout, et l'automne est la saison qui en favorise le plus la production. Mais quand on est pris de sièvre quarte hors de cette saison et de cet âge, croyez que la sièvre ne sera pas de durée, à moins qu'il ne survienne quelque mal d'ailleurs.

FIN DU TRAITÉ DE LA NATURE DE L'HOMME.

### ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

# DU RÉGIME SALUTAIRE.

#### ARGUMENT.

Cet opuscule, qui dans les manuscrits et les éditions fait suite au livre de la Nature de l'homme, donne des préceptes sur le régime à observer suivant les saisons, la complexion, l'âge, sur les moyens de diminuer l'embonpoint, sur les vomissements et les clystères de précaution, et sur la manière dont doivent vivre les personnes livrées aux exercices gymnastiques. Deux paragraphes, §§ 8 et 9, n'appartiennent pas à ce traité, et ils ont été distraits d'autres livres hippocratiques par une singulière erreur de ceux qui pour la première fois livrèrent au public notre opuscule.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253 = A, Cod. Medic. = B, 2446 = C, 2255 = E, 2444 = F, 2441 = G, 2142 = H, 2440 = I, 2443 = J, 2445 = K, Cod. Serv. = L, 4868 = O<sup>1</sup>, 2332 = X, Cod. 447 Suppl. grec = B'<sup>2</sup>, Imper. Corn. ap. Mack = K', Imper. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. = Q', 2147 =  $\varepsilon$ , Cod. Vatic. ap. Mack =  $\zeta$ .

#### ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Ce livre a été publié par André Brentius dans Collect. Symph. Champerii, sine anno et loco, in-8°, et Lugd. 4506, in-8°. — Par

<sup>1</sup> Ce ms. n'a qu'un fragment, qui commence à ὁκόσους δὲ δίψαι κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce ms. n'a qu'un fragment de quelques lignes.

Guill. Copus, Paris. 4529, in-8°, 4533, in-8°.— Par Guinterius, Basil. 4529, in-fol., Basil. 4544, in-4°, Basil. 4559, in-8°, Paris. 4577, in-42. — Avec le commentaire de Galien, par J. Vassæus, Basil. 4533, in-fol.—Avec le même commentaire, par Herm. Cruserius, Paris. 4534, in-42, Paris. 4539, in-42. — Ex interpretatione et cum commentario Gilb. Philareti, Antverp. 4543, in-8°. — Polibio, Libri utilissimi di conservare la sanità ovvero modo di vivere sani delle malattie del corpo umano lib. III, tradotti da Petro Lauro, Venet. 4545, in-4°. — Polybi De salubri victus ratione cum commentario Hier. Thriverii Brachelii, Lugd. 4548, in-8°. — Cet opuscule a été plusieurs fois imprimé en latin avec: Joh. Curionis Schola Salernitana; voy. ces éditions dans le Régime de Salerne, publié par Ackermann, p. 448.

### ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ '.

1. Τοὺς εἰδιώτας ὧδε χρη διαιτᾶσθαι τοῦ μὲν γειμῶνος ἐσθίειν ώς πλεϊστα, πίνειν <sup>3</sup>δ' ώς ελάχιστα, είναι δε το πόμα οίνον ώς άκρητέστατον, τὰ δὲ σιτία ἄρτον 5 καὶ τὰ όψα όπτὰ πάντα, λαγάνοισι δὲ ὡς ἐλαχίστοισι χρέεσθαι κατὰ ταύτην τὴν ὥρην · οὕτω γὰρ εὰν μάλιστα τὸ σῶμα <sup>7</sup>ξηρόν τε εἴη καὶ θερμόν. <sup>8</sup> Οκόταν δὲ τὸ ἔαρ ἐπιλαμδάνη, τότε χρη πόμα πλέον πίνειν οίνον ύδαρέστερον καὶ κατ' δλίγον, καὶ τοῖσι <sup>9</sup>σιτίοισι μαλακωτέροισι γρέεσθαι καὶ ἐλάσσοσι, καὶ τὸν ἄρτον ἀφαιρέοντα 10 μάζαν προστιθέναι, καὶ τὰ ὄψα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀφαιρέειν, 11 καὶ ἐχ τῶν ὀπτῶν πάντα έφθὰ ποιέεσθαι, καὶ λαχάνοισιν 12 ήδη χρέεσθαι τοῦ ἦρος όλίγοισιν, ὅκως ἐς τὴν θερίην καταστήσεται ώνθρωπος τοῖσί τε σιτίοισι 13 μαλαχωτέροισι χρεόμενος καὶ τοῖσιν ὄψοισιν 14 έφθοῖσι καὶ λαχάνοισιν 15 έφθοῖσι καὶ ώμοῖσιν· ώσαύτως καὶ τοῖσι πόμασιν, ώς ύδαρεστάτοισι καὶ πλείστοισιν, 16 ἀλλ' δχως μή μεγάλη ή μεταδολή έσται κατά μικρον μή έξαπίνης χρεομένω. 17 Τοῦ δὲ θέρεος τῆ τε μάζη μαλαχῆ τρέφεσθαι καὶ τῷ ποτῷ ύδαρέϊ καὶ πολλῷ καὶ τοῖσιν ὄψοισι 18 πᾶσιν έφθοῖσιν · δεῖ γὰρ · χρέ-

1 Περί διαίτης τῶν δ καιρῶν ε. - περί διαίτης Α. - τόδε τὸ βιβλίον καὶ αὐτὸ τῷ περὶ φύσιος ἀνθρώπου προσκείμενον Πολύβου τοῦ Ἱπποκράτους μαθητοῦ Γαληνός είναί φησι Ald., Frob. - περὶ διαίτης ὑγιεινῆς, ὁ Πολύβου λέγεται τοῦ Ἱπποκράτους μαθητοῦ Η. — 2 περὶ διαίτης χειμῶνος in marg. F.-Les particuliers, d'après Galien, sont ici ceux qui n'ont aucun emploi public, qui s'appartiennent, et qui n'ont d'autre occupation que leurs propres affaires. — 3 δè B', Gal. — 4 εἰδέναι pro εἶναι A. - δè χρη ΑΕΗΚε, Gal. - δè χρή τὸ μὲν π. Lind., Mack. - οίον pro οίνον ε. - ως om. quidam Codd. ap. Foes. - ἀκρητέστερον ΒΕΓGHJKε, Ald. - 5 τὰ δὲ pro καὶ τὰ Β'. - χρέεσθαι Gal., Lind., Mack. - χρησθαι vulg. - κατά om. ACB', Gal., Mack. - την om. ε. — 6 αν om. J. – μ. om. FG (H restit. al. manu) I. — 7 θερμόν τε εἴη ( $\hbar$ B') καὶ ξ. Gal., Mack. - Ici s'arrête B'. - 8 ξαρος πέρι in marg. E. - ὅταν Α. ύπολαμβάνει Α. - ἐπισταίη ΕFGHIJKLεζ, Lind. - τό τε πόμα χρη AC, Gal., Lind., Mack. - πλεῖον Ε. - οἶον pro οἶνον ε. - ποιέειν καὶ ὑδαρέστερον pro πίνειν οῖ. ὑδ. C. - ποιέεσθαι καὶ ὑδαρέστατον pro π. οῖ. ὑδ. Α. - πόμα χρὴ πλέον ποιέεσθαι καὶ ὑδαρέστερον quidam Codd. ap. Foes. - καὶ οἶνον Lind., Mack. - καὶ δδ. Gal. - 9 σιτέοισι (sic) FG, Ald. - μαλθακωτέροισι ΑΕΗΚε, Gal. - χρῆσθαι EFGJK. - χρ. om. Α. - τῶν ἄρτων Α. - 10 μᾶζαν Gal. - μάζα πᾶσα ἀρτώδης βρῶσις ὑγρῶ τινι μεμιγμένη εἴρηται δὲ παρὰ τὸ μάσσω μάζα, τροπή των δύο σο είς ζ δωρικώς, ή παρά το μώ το ζητώ γίνεται μάζα, έξ

# DU RÉGIME SALUTAIRE.

1. (Du régime selon les saisons.) Les particuliers (voy. n. 2) doivent ainsi régler leur régime : en hiver, manger le plus, boire le moins; la boisson sera du vin aussi pur qu'il sera possible; les aliments seront du pain et tous mets rôtis; en cette saison, on usera aussi peu que possible de légumes; de la sorte le corps sera à son maximum de sécheresse et de chaleur. Quand vient le printemps, alors on boira davantage, du vin plus trempé et par petits coups ; on usera d'aliments plus émollients et en moindre quantité; au pain on substituera la pâte de farine d'orge; on diminuera par la même raison ce qu'on mange en fait de mets, lesquels seront tous des mets bouillis; au printemps on commencera à prendre des légumes en petite quantité, afin de se disposer pour l'été à l'aide de substances plus émollientes, de mets bouillis, de légumes bouillis et crus, ainsi qu'à l'aide de boissons aussi trempées et aussi abondantes qu'il sera possible, mais en évitant, par un usage progressif et sans brusquerie, tout grand changement. En été, on se nourrira de molle pâte d'orge, de boisson très-trempée et abondante et de mets bouillis; c'est, en effet, ce dont il faut user en été,

οὖ καὶ μαστὸν ὂν ζητοῦσιν οἱ παῖδες in marg. F. — " ἔκ τε pro καὶ ἐκ Gal. - ἀφ. καὶ om. A. — 12 διαχρήσθαι (διαχρέεσθαι Ald., Lind.) pro ήδη χρ. CEF GIJKε. - χρησθαι A. -τοῦ η. om. EFGHIJKε. - ὅπως A. - ἕως quidam Codd. ap. Foes, Gal., Lind. - θερείην C. - θ. (θερείην Ε) ώρην FGHIJKP'Q'ε. θερινήν καταντήσηται (sic) B. - καταστήσηται ε. - ώνθρωπος AC. - δ ανθ. vulg.— 13 Ante μ. addunt πασι P', Gal., Mack. - μαλθακοΐσι πασι χρ. Α. χρεόμενος FK, Gal. - χρεώμενος GJ, Frob., Lind., Mack. - χρώμ. vulg. χρεωμένους Q'. - χρεομένοις E. - όψοις sine τοΐσιν A. - 14 ως έφην pro έ. EFGIJKQ'. - λαχάνοις Α. - 15 καὶ έφθ. C. - ώμ. καὶ έφθ. A, Gal., Mack. ώσαύτως om. AC. - ώς om. H. - Post ώς addunt ἔφην ΕΚΡ'Q'ε, Lind., Mack. - ἔφην pro ύδ. FGI. - ὑδαρεστέροισι ΕΚ. - 16 ἀλλ' EFGHIP'Q'ε, Lind. - καὶ pro άλλ' vulg. - άλλ' ὅκως καὶ μὴ J. - ὅκως om. A. - κατὰ μ. μὴ om. AC. -χρεομένω EFJK, Gal. - χρεωμ. vulg. - χρωμένω A. - 17 περί τοῦ θέρους in marg. Ε. - μαλθακή Α. - τρ. om. AC. - τρεφέσθω Κ. - πόματι ύδαρεῖ Α. τοῖς όψοις Α. — 18 έφθ. π. ACIε. - δεῖ γὰρ AC. - καὶ οὕτω δεῖ (δὴ J) vulg. χρησθαι τούτοις όταν θ. ή όπως τὸ σ. ψ. καὶ μ. γένηται Α. - όταν С.

εσθαι τουτέοισιν, δκόταν τὸ θέρος ἢ, ὅκως ψυχρὸν ¹ἢ τὸ σῶμα καὶ μαλακόν ² καὶ γὰρ ἡ ὥρη θερμή τε καὶ ξηρὴ, καὶ ποιέει τὰ σώματα καυματώδεα καὶ αὐχμηρά δεῖ οὖν τοῖσιν ἐπιτηδεύμασι ³ τουτέοισιν ἀλέξασθαι. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον, ὥσπερ ἐκ ⁴τοῦ χειμῶνος ἐς τὸ ἢρ, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ἢρος ἐς τὸ θέρος καταστήσεται, τῶν μὲν σιτίων ἀφαιρέων, ⁵τῷ δὲ ποτῷ προστιθείς καὶ οὕτω τὰ ἐναντία ποιέοντα καταστῆσαι ἐκ τοῦ θέρεος ἐς τὸν χειμῶνα. ⁶ Ἐν δὲ τῷ φθινοπώρῳ πάλιν τὰ μὲν σιτία πλέω ποιεύμενον καὶ ξηρότερα καὶ τὰ ὄψα κατὰ λόγον, τὰ δὲ ποτὰ ἐλάσσω τε καὶ ἀκρητέστερα, δακως ὅ τε χειμὼν ἀγαθὸς ἔσται ² καὶ ὅνθρωπος διαχρήσεται τοῖσί τε πόμασιν ἀκρητεστέροισι καὶ ὀλίγοισι ¹ καὶ τοῖσι σιτίοισιν ὡς πλείστοισί τε καὶ ξηροτάτοισιν · οὕτω γὰρ ᾶν ¹² καὶ ὑγιαίνοι μάλιστα καὶ ῥιγψη πκιστα · ἡ γὰρ ὥρη λίαν ψυχρή τε καὶ ὑγρή.

2. <sup>13</sup> Τοῖσι δὲ εἴδεσι <sup>14</sup> τοῖσι σαρχώδεσι καὶ <sup>15</sup> μαλθακοῖσι καὶ ἐρυθροῖσι <sup>16</sup> ξυμφέρει δὴ τὸν πλείονα χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ ξηροτέροισι διαιτήμασι χρέεσθαι ὑγρὴ γὰρ ἡ φύσις τῶν εἰδέων τουτέων. Τοὺς δὲ <sup>17</sup> στρυφνοὺς καὶ προσεσταλμένους καὶ πυβροὺς <sup>18</sup> καὶ μέλανας τῆ ὑγροτέρῃ διαίτῃ χρὴ τὸ πλεῖον τοῦ χρόνου ἐνδιαιτᾶσθαι τὰ γὰρ <sup>19</sup> σώματα τοιαῦτα ὑπάρχει ξηρὰ ἐόντα. Καὶ τοῖσι νέοισι τῶν σωμάτων <sup>20</sup> ξυμφέρει μαλακωτέροισί τε καὶ ὑγροτέροισι χρέεσθαι τοῖσι διαιτήμασιν ἡ γὰρ ἡλικίη ξηρὴ, <sup>21</sup> καὶ τὰ σώματα πέπηγεν. Τοὺς δὲ πρεσδυτέρους τῷ ξηροτέρῳ χρὴ τρόπῳ τὸ πλέον τοῦ χρόνου διάγειν τὰ

<sup>1</sup> Τὸ σ. ψ. ἡ καὶ μαλθακὸν C. - εῖη vulg. - 2 ἡ γὰρ sine καὶ A. - ποιεῖ FGJK. -παρέχεται AC. -τοῖς A. -3 τούτοισιν EFGJK. -τ. om. AC. -4 τοῦ om.EFGHIJKe. - ώσπερ εως τὸ ἔαρ ἐκ τ. χ., οὕτως ἐς τὸ θέρος καταστήσαι Α. είς (bis) vulg.-ές (bis) Lind. - ήρος pro ήρ FKHIJE, Ald. - καί om. C. - καταστήσαι ε, Gal. - κατάστησαι (sic) Κ. - σίτων Α. - 5 τὸ Α. - ούτω δὲ pro x. ο. C. - οὕτω δὲ καὶ Α. - οὕτως Ε, Gal. - ἐνιαύσια pro ἐν. CEFGHJKLP'Q'ε, Gal., Mack.  $- \dot{\epsilon}_{\zeta}$  A.  $- \dot{\epsilon}_{\zeta}$  vulg.  $- \dot{\epsilon}_{\eta}$  περλ φθινοπώρου in marg. Ε.  $- \pi \dot{\alpha}$ λιν om. C. -- πλέω C. - πλείω vulg. - ποιεόμενον Gal. - κατά τὸν αὐτὸν λ. Gal., Mack. τε om. A. — 8 ὅπ. A. – οὕτω δὲ χ. pro ὅ. ὅ τε χ. Lind. – ἀγ. om. A. — 9 εἰ pro καὶ ΒΕ (F, sine ώνθ.) ΗΙΚε, Lind., Mack. - καλ.... όλίγοισι om. G. - ὁ ἄνθρ. BEKE, Gal. (sine δ vulg.) - ὤνθρωπος Ald., Frob. - ὥνθρ. AC, Lind. - ἴδια χρήσεται pro καὶ ὁ ἄνθ. δ. J. – διαχρήσηται A. — 10 ἀκρατ. JK. - ἀκρητεστάτοισι A. — 11 καὶ om. FIJ. — 12 καὶ om. ε. - λίαν om. AC. - ύγρὰ FJ. — 13 τοῖσι A, Gal., Lind. - τοῖς vulg. - τοῖσι δ' ἐν εἴδ. ναρχώδεσι καὶ πλείω μαλθακοῖσι P'Q'. - δε εν ΕΗΙΚε. - 14 τοῖσι om. ΕΚε. - τ. σ. καὶ om. CFG (H, rescript. al. manu σαρχώδεσι καὶ πλείω μαλακοῖσι) IJ. — 15 μαλακοῖσι Α. - καὶ πλείω μαλαχοῖσι ΕΚ εζ, Gal.—  $^{16}$ σ. Α, Mack.—πλείω BC.—πλεῖστον Α.—ξηρ. τοῖσι

afin d'avoir le corps frais et relâché, la saison étant chaude et sèche et rendant les corps brûlants et arides; conditions que l'on doit combattre par ces précautions. Comme pour le passage de l'hiver au printemps, on se disposera pour celui du printemps à l'été en diminuant les aliments, en augmentant la boisson. De la même façon, on opposera les contraires aux contraires pour aller de l'été à l'hiver. Dans l'automne, on reviendra à une nourriture plus abondante et plus sèche, les plats seront en conséquence, la boisson sera moindre et moins trempée, de façon que l'hiver se passe bien et que l'on puisse user et de boissons peu trempées et peu abondantes, et d'aliments le plus abondants et le plus secs qu'il sera possible; de la sorte on se portera le mieux et on aura froid le moins; en effet, cette saison est très-froide et très-humide.

2. (Du régime selon la complexion et l'âge.) Aux individus en bon point, à chair souple, colorés, il importe d'user, la plus grande partie de l'année, d'un régime assez sec; car leur constitution est humide. Quant aux personnes à complexion dense, grêles, d'un blond tirant sur le rouge ou noir, leur régime doit être assez humide pendant la plus grande partie du temps; car elles ont le corps sec. Les jeunes gens aussi feront bien d'user d'un régime assez émollient et humide; car cet âge est sec, et le corps y a de la fermeté. Au contraire les personnes sur le retour se tiendront la plupart du temps à un mode assez

διαιτ. χρῆσθαι A. -τούτων A. — 17 τοὺς μὲν οὖν στεριφοὺς Β. - στριφνοὺς C. -στυφροὺς A. - στιφροῦς (sic) Mack. - στρεφνοὺς Lind. - στεριφνοὺς ap. Erot. - Il semble que πυβρὸς désigne un blond tirant sur le rouge; Galien disant que plusieurs qualifient à tort de ξανθοὶ les Germains, qui sont, à proprement parler, πυβρὸι; alors les ξανθοὶ seraient d'un blond tirant davantage sur le jaune. — 18 Ante καὶ addunt καὶ ἰσχνοὺς Ε (Ηε, supra lin.) Κ, Lind. - μέλαινας Ald., Frod. - μέλ. ἀνέρας FGHIJKLε. - χρῆσθαι τὸν πλείω χρ. sine ἐνδ. Α. - τὸν πλείω διαιτᾶσθαι χρ. Gal., Mack. - διαιτᾶσθαι C. — 19 τοιαῦτα σ. EFGHIJε. - ταῦτα AC. - ξηρά εἰσιν ἐόντα sine ὑπ. FGIJ. - ξηρά τε ἐόντα sine ὑπ. EHKε. — 20 σ. Mack. - μαλθακωτέροισι (Α, sine τε) C. - χρῆσθαι Α. — 21 κ. τ. σ. om. Α. - Ροst πέπ. addunt ἔτι ΑΕΗΚΡ΄ε, Lind., Mack. - τρόπω χρὴ Α. - πλέον Α. - πλεῖον νυlg. - πλεῖστον Κühn. - τὸν πλείω C.

γὰρ σώματα ἐν ταύτη τῆ ἡλικίη ὑγρὰ καὶ μαλθακὰ καὶ ψυχρά. Δεῖ οὖν πρὸς τὴν ἡλικίην καὶ τὴν ὥρην ¹ καὶ τὸ ἔθος καὶ τὴν χώρην καὶ τὰ εἴδεα ² τὰ διαιτήματα ποιέεσθαι ἐναντιούμενον τοῖσι καθισταμένοισι καὶ θάλπεσι καὶ χειμῶσιν · οὕτω γὰρ ἄν μάλιστα ὑγιαίνοιεν.

- 3. <sup>3</sup> Καὶ ὁδοιπορέειν τοῦ μὲν χειμῶνος ταχέως χρὴ, τοῦ δὲ θέρεος ήσυχῆ, ἢν μὴ διὰ καύματος ὁδοιπορέῃ · δεῖ δὲ <sup>4</sup> καὶ τοὺς μὲν σαρκώ-δεας θᾶσσον ὁδοιπορέειν, τοὺς <sup>5</sup> δὲ ἰσχνοὺς ήσυχέστερον. Λουτροῖσι δὲ χρὴ πολλοῖσι <sup>6</sup>χρέεσθαι τοῦ θέρεος, τοῦ <sup>7</sup> δὲ χειμῶνος ἐλάσσοσι, χρὴ δὲ τοὺς στρυφνοὺς μᾶλλον λούεσθαι τῶν σαρκωδέων. <sup>8</sup> Ήμφιέσθαι δὲ χρὴ τοῦ μὲν χειμῶνος καθαρὰ ἱμάτια, τοῦ δὲ θέρεος ἐλαιοπινέα.
- 4. Τοὺς <sup>9</sup> δὲ παχέας χρὴ καὶ ὅσοι βούλονται λεπτοὶ γενέσθαι, τὰς ταλαιπωρίας <sup>10</sup> ἀπάσας νήστιας ἐόντας ποιέεσθαι, καὶ τοῖσι σιτίοισιν ἐπιχειρέειν ἔτι ἀσθμαίνοντας ἐκ τοῦ κόπου καὶ μὴ <sup>11</sup> ἀνεψυγμένους καὶ προπεπωκότας οἶνον κεκρημένον καὶ μὴ σφόδρα ψυχρὸν, καὶ τὰ ὄψα σκευάζειν σησάμοισιν <sup>12</sup> ἢ ἡδύσμασι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι <sup>13</sup> τοῖσι τοιουτοτρόποισιν · καὶ <sup>14</sup> πίονα ἔστω τὰ προσαγόμενα ὄψα, οὕτω γὰρ ἄν ἀπὸ ἐλαχίστων ἐμπιπλαῖντο · ἀλλὰ καὶ μονοσιτέειν καὶ ἀλουτέειν καὶ <sup>15</sup> σκληροκοιτέειν καὶ γυμνὸν περιπατέειν ὅσον οἶόν τε μάλιστ' ἀν ἢ.

  <sup>16</sup> Οκόσοι δὲ βούλονται λεπτοὶ ἐόντες παχέες γενέσθαι, <sup>17</sup> τά τε ἄλλα
- 1 K, τ. ξ. x. τ. y. om. A. έτος (E, in marg. έθος) FGHJKLε, Ald. -² τηρεῖσθαι τὰ διαιτήματα Β. - ἐναντιούμενοι ε. - καὶ θάλ. om. C. - οὕτως Gal. – ὑγιαίνειεν A. —  $^3$  πῶς δεῖ ὁδοιπορεῖν ἐν τοῖς χαιροῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ in marg. Ε. -ταχύτερον EFGHI (J, sine χρή) ΚΡ'Q'εζ. - τοῦ θ. δὲ Ε. - ήσυχῶς Q'. - Post ήσ. addunt έχειν quidam Codd. ap. Foes, Gal., Mack. - δι' ήλίου A.- δδοιπορέη.... θᾶσσον om. A. - 4 καί om. C, Mack.- μέν C, Gal., Mack.μέν om. vulg.— 5 δε om. Ε. - τους δε ίσ. om. ε. - ήσυχαίτερον Α (Ε, al. manu ήσυχέστερον). - ήσυχή (sic) Κ. - όλιγέστερον CFG (H, al. manu ήσυχαίτερον) IJL, Lind., Mack. — 6 χρέεσθαι L, Gal., Lind., Mack. - χρήσθαι vulg. - καὶ τοῦ θ. J. - δὲ om. Ε. - στρεφνούς Lind. - στριφνούς ΗΚ. ίσχνούς C, quidam Codd. ap. Foes, Mack. - τούς στιφρούς χρή sine δέ A.λούειν C. — 8 ήμιρησθαι sine δε A. – ενδύεσθαι P', Mack. – ενδεδύσθαι gl. F. - μέν ΑΕΗΚε, Mack. - μέν om. vulg. - καθά pro καθαρά C. - πῶς δεῖ τοῦ χειμώνος ενδύεσθαι, πώς αν τους παχέας ποιήσης λεπτους in marg. E. έλαιοπιναΐα A. -Post έλ. addunt τους δέ στρυφνούς (στριφνούς Κ) τούναντίον (τὸ ἐν. Ε) CFGHIJKεζ, Ald., Mack. — 9 δὲ om. A. - καὶ om. A (C, et χρή post γενέσθαι) Χ. - γίνεσθαι Α. - 10 άπ. om. Β. - νή. ἐόντας ποι. άπάσας AC. - ἐόντας Gal., Mack. - ἐόντας om. vulg. - τοῖς A. - ἐπεχειρεῖν (sie) A. ἔτι om. AC. - έκ τοῦ κ. om. AC, quidam Codd. ap. Foes, Gal., Mack. -11 ἀνεψυγμένοντας (sic) Α. - κεκραμένον Gal. - κεκραμμένον ΒΡ'. - καί om.

sec, le corps à cette époque de la vie étant humide, relâché et froid. Il faut donc régler le régime suivant l'âge, la saison, l'habitude, le pays et la complexion, en s'opposant respectivement au règne des chaleurs et des froids; c'est de cette façon qu'on se portera le mieux.

- 3. (De la marche, du bain et du vêtement suivant les saisons, l'âge et la complexion.) Quant à la marche, il faut aller vite en hiver, doucement en été, à moins qu'on ne marche à l'ardeur du soleil; les personnes qui ont de l'embonpoint doivent marcher plus vite; les personnes grêles plus doucement. En été on se baignera beaucoup, moins en hiver; les personnes grêles se baigneront plus que les personnes d'embonpoint. En hiver, on portera des vêtements nets, en été des vêtements huilés.
- 4. (Du régime à suivre pour perdre ou gagner de l'embonpoint.) Les gens gros et tous ceux qui veulent devenir plus
  minces, doivent faire à jeun toute chose laborieuse, et se
  mettre à manger encore essoufflés par la fatigue, sans se rafraîchir, et après avoir bu du vin trempé et non très-froid; leurs
  mets seront apprêtés avec du sésame, des douceurs et autres
  substances semblables, et ces plats seront gras; de cette façon
  on se rassasiera en mangeant le moins; mais en outre on ne
  fera qu'un repas, on ne prendra pas de bain, on couchera sur
  un lit dur, on se promènera nu autant qu'on le pourra. Ceux
  au contraire qui, de minces veulent devenir gros, doivent faire

ΑC.  $-\pi$ άνυ (sine μὴ EXQ') (sine καὶ FGHIε).  $-\sigma$ ησάμοις Α.  $-^{12}$  ἢ om. AB. - D'après Érot. ἤδυσμα est un mot attique et signifie toute sorte de condiments. - ἄλλησι C.  $-^{13}$  τοῖς Α.  $-^{14}$  πλέονα ε. - Post π. addunt δὲ Α , Gal.; δ' C , Mack. - τὰ πρ. ὅψα om. AC. - ἄν om. A. - ἀπό γε ἐλ. πεμμάτων ἐνεμπίπλανται Gal., Mack (quidam Codd. ap. Foes , ἐμπίμπλανται). - ἐλαττόνων Β. - ἐμπίπλαϊντο Α. - ἐμπίπλαιντο EFGJKε , Ald. - ἐμπίμπλαιντο vulg. - ἄλλὰ om. AC. - -  $^{15}$  σκληροσιτέειν Α. - συχνόν pro γ. B. - περιπατεῖν AFGJK. - οἴον om. G. - μάλιστ' ἄν εἴη Α. - μάλιστα sine ἄν vulg. - εἴη Gal. -  $^{16}$  λεπτοὺς ποιῆσαι παχεῖς in marg. EK. - ὅσοι AC. - παχύτεροι γενέσθαι Gal., Mack. - γενέσθαι Α. - γίνεσθαι vulg. -  $^{17}$  τάδε pro τά τε EK. - τὰ δὲ ε. - τά τε ἄλ. π. om. X. - ποιεῖν Α. - τὰ ἐναντία C. - κείνοις Α. - ἐκείνοισι ε , Gal., Mack. - κείνησιν J. - οἶς EFGJ - - οἴοιν ἔφ. om. AC.

ποιέειν τάναντία κείνοισιν οἶσιν ἔφην, καὶ ¹νήστιας μηδεμίην ταλαιπωρίην ποιέεσθαι.

5. <sup>2</sup> Τοΐσι δὲ ἐμέτοισι χρη καὶ τοῖσι κατακλύσμασι <sup>3</sup>τοῖσι τῆς κοιλίης ώδε χρέεσθαι \* έξ μηνας τους χειμερινούς έμέειν, οδτος γάρ δ χρόνος φλεγματωδέστερος τοῦ θερινοῦ, καὶ τὰ δνουσήματα γίνεται περί την κεφαλήν <sup>6</sup> καὶ περί τὸ χωρίον τὸ ὑπὲρ τῶν φρενῶν • όταν δὲ ἦ <sup>7</sup>θάλπος, τοῖσι κατακλύσμασι χρέεσθαι, ή γὰρ ὥρη καυματώδης, καὶ <sup>8</sup>τὸ σῶμα χολωδέστερόν ἐστι, καὶ <sup>9</sup>βαρύτητες έν τῆ ὀσφύϊ καὶ ἐν τοῖσι γούνασι, καὶ θέρμαι γίνονται, 10 καὶ ἐν τῆ γαστρί στρόφοι. δεῖ οὖν τὸ σῶμα ψύχειν καὶ τὰ μετεωριζόμενα κάτω δπάγειν 11 έχ τῶν χωρίων τουτέων. \*Εστω δὲ τὰ κατακλύσματα τοῖσι μεν 12 παχυτέροισι καὶ ύγροτέροισιν άλμυρώτερα καὶ λεπτότερα, τοῖσι δὲ ξηροτέροισι καὶ προσεσταλμένοισι καὶ ἀσθενεστέροισι λιπαρώτερα 13 καὶ παχύτερα · ἔστι δὲ τῶν κατακλυσμάτων 14 τὰ λιπαρὰ καὶ παχέα <sup>15</sup>τὰ ἀπὸ τῶν γαλάκτων καὶ ἀπὸ ἐρεδίνθων ὕδωρ έφθὸν καὶ τῶν άλλων 16 τοιουτέων· τὰ δὲ λεπτά καὶ άλμυρὰ, 17 άλμη καὶ θάλασσα καὶ τὰ τοιαῦτα. 18 Τους δὲ ἐμέτους ὧδε χρή ποιέεσθαι · 19 ὅσοι μὲν τῶν ἀνθρώπων παχέες είσι και μη ισχνοί, νήστιες εμούντων δραμόντες ή δδοιπορήσαντες διὰ τάχεος κατὰ μέσον τῆς ἡμέρης. 40 ἔστω δὲ ἡμιχοτύλιον ύσσώπου 21 τετριμμένης εν ύδατος χοέϊ, 22 καὶ τοῦτο έκπιέτω, όξος παραχέων και άλας παραδάλλων, 3 όκως αν μέλλη ήδιστον έσε-

<sup>1</sup> Νήστιν CEFGHIJKE, Ald., Gal. - νηστείην μηδ. καὶ ταλ. ποι. Α. - μηδαμως FG (H, emend. al. manu) J. - Ante ταλ. addit ή E. - 2 περὶ ἐμέτων in margine E. - χρή post ώδε, cum ποιέεσθαι pro χρέεσθαι EFGHIJKε. κατωκλύσμασι (sic) χρῆσθαι B. —  $^3$  τοῖσι om. A. — χρῆσθαι A. —  $^4$  περὶ ἐμέτων καὶ κλυσμάτων in marg. Κ. - καὶ γὰρ οὖτος EFGHIJKε. - φλεγματωδέστατος C. - 5 νουσ. Gal., Lind., Mack. - νοσ. vulg. - 6 ή pro καί C. - περί om. A, Ald. - Post χ. addit τοῦτο vulg. - τοῦτο om. FGHIJP'ε. - τὸ om. ε. - 7 θάλπεα C. - τὸ θ. Gal., Mack. - τὰ θάλπεα Α. - χρῆσθαι Α. - 8 καὶ χ. ἐστι (ἐστι om. AC) τὸ σ. Gal., Mack. - ἐστι om. Ald. — 9 καὶ αί β. A, Gal., Mack. -Post β. addunt γίνονται GIJ. - έν τοῖσι A, Gal., Mack. - τοῖς sine έν vulg. -θερμά Gal., Mack. — 10 καί.... στρ. om. A. - τῆ EFGHIJKε, Ald., Gal. τη om. vulg. - Post στρ. addit γίνονται vulg. - γίν. om. EF (H, oblit.) Κε. — 11 ἀπὸ A, Gal. – κλύσματα Κ. — 12 οἱ παχεῖς in tit. Ε. – ὑγροτέροις Α. — 13 x. π. om. A. — 14 τὰ om. AC, Gal., Mack. – παχεῖα HJK. — 15 ὅσα pro τὰ EFGHIJKLE, Lind., Mack. - καὶ ἀπὸ τῆς ἐρεδίνθου τῶν (τῶν om. LP'Q') έφθων ύδάτων EFGHIJKε. - ἐρεβίνθου C. - έφθὲν Gal. — 16 Ante τ. addunt των AC, Gal., Mack. - τοιούτων A. - λεπτά δὲ sine τὰ AC. - 17 κράμδη pro

tout l'opposé de ce que je viens de dire, et n'exécuter à jeun aucune chose laborieuse.

5. (Des vomissements et des clystères de précaution.) Quant aux vomissements et aux clystères, voici comment il faut en user: on se fera vomir pendant les six mois hibernaux; car cet intervalle est plus pituiteux que les autres six mois, et les maladies attaquent la tête et la région située au-dessus du diaphragme. Mais pendant la chaleur, on emploiera les clystères; car, la saison étant brûlante, le corps devient plus bilieux, des pesanteurs se font sentir aux lombes et aux genoux; il survient des chaleurs, et, dans le ventre des tranchées. Il faut donc rafraîchir le corps et évacuer par le bas, hors des viscères, les humeurs qui se soulevent. Que les clystères soient, pour les personnes grosses et humides, plus salés et plus ténus, pour les personnes sèches, grêles et faibles, plus gras et plus épais. Les clystères gras et épais se préparent avec le lait, avec l'eau de pois chiches cuits (cicer arietinum L.), et choses semblables; les clystères ténus et salés, avec la saumure, l'eau de mer et autres. Quant au vomissement, voici comment on procèdera : les individus gros vomiront à jeun, après avoir couru ou marché rapidement dans le milieu du jour; le vomitif sera une demi-cotyle (0 litr., 13) d'hysope (hysopus officinalis L.) (voy. note 20) pilé dans un choeus (3 litr., 24) d'eau (voy. note 22); on boira le tout en y mettant du vinaigre et du sel, de

αλ. EFGHIJKε. - πράμβην καὶ θάλασσαν τὰ τοιαῦτα C. - καὶ τὰ τ. om. A. — 18 πῶς χρὴ ποιεῖσθαι ἔμετον in tit. A. — 19 παχέων ἔμετος in tit. E. - τάχεος Gal. - τάχους vulg. - κ. μέσης ἡμέρης A. - τῆς om. C. - ἡμέρης EF, Gal., Mack. - ἡμέρας vulg. — 20 ἔστω δὲ om. EFGHIJKε. - ὑσώπου AF. - Il y a doute sur la synonymie de l'hysope des anciens; on a indiqué l'origanum onites, le teucrium pseudo-hysopus. Les Grecs modernes donnent le nom d'ὅσσοπο à la Satureia juliana. V. Dierbach, die Arzneimittel des Hippocrates, p. 166. — 21 τετριμμένης A. - τετριμμένου vulg. - χοὶ AEFGHJK. - Galien dit qu'il ne sait au juste quelle quantité d'eau est ici prescrite; que, s'il s'agit d'un choeus attique, la quantité est bien forte; que toutefois les anciens ont eu l'habitude de prescrire, pour lavage, de très-grandes quantités soit de petit lait soit de liquides analogues. Le choeus attique, congius des Latins, vaut 3 litres, 24. — 22 κ. τ. om. FG (H, restit. al. manu) IJ. - τούτω Α. - ἐκ-

σθαι, πινέτω δὲ τὸ μὲν πρῶτον ήσυχέστερον, ἔπειτα δ' ἐπὶ θᾶσσον. 1 Οί δὲ λεπτότεροι καὶ ἀσθενέστεροι ἀπὸ σιτίων ποιεέσθωσαν τὸν ἔμετον τρόπον τοιόνδε. λουσάμενος θερμώ προπιέτω ακρήτου κοτύλην, ἔπειτα σιτία παντοδαπά ἐσθιέτω, καὶ μή πινέτω ἐπὶ τῷ σιτίῳ ²μηδ' ἀπὸ τοῦ σιτίου, ἀλλ' ἐπισγέτω ὅσον ³δέκα στάδια διελθεῖν, ἔπειτα δὲ \*ξυμμίξας οἴνους τρεῖς πίνειν διδόναι αὐστηρὸν ὅκαὶ γλυκὺν ⁶καὶ δξύν, πρώτον μεν ακρητέστερόν τε καὶ κατ' δλίγον καὶ διὰ πολλοῦ γρόνον, ἔπειτα δὲ ὑδαρέστερόν <sup>7</sup> τε καὶ θᾶσσον καὶ κατὰ πολλόν. "Οστις δὲ εἴωθε τοῦ μηνὸς δὶς ἐξεμέειν, δἄμεινον ἐφεζῆς ποιέεσθαι τους εμέτους εν δυσίν ημέρησι μαλλον, ή διά πεντεκαίδεκα · οί δε παν τούναντίον ποιέουσιν. 9 Οχόσοισι δὲ ἐπιτήδειον 10 ἀνεμέειν τὰ σιτία, ή όχοσοισιν αξ χοιλίαι οὐχ εὐδιέξοδοι, τουτέοισι πᾶσι 11 ξυμφέρει πολλάχις τῆς ἡμέρης ἐσθίειν, καὶ παντοδαποῖσι βρώμασι χρέεσθαι χαὶ ὄψοισι πάντας τρόπους ἐσχευασμένοισι, χαὶ οἴνους πίνειν δισσούς 12 καὶ τρισσούς δκόσοι δὲ μὴ ἀνεμέουσι τὰ σιτία, ἢ καὶ κοιλίας ἔχουσιν 13 ύγρας, τουτέοισι πασι τούναντίον τουτέου τοῦ τρόπου ξυμφέρει ποιέειν.

6. 14 Τὰ δὲ παιδία χρή τὰ νήπια βρέχειν ἐν τῷ θερμῷ ὕδατι ἐπὶ πουλὸν χρόνον, καὶ πίνειν 15 διδόναι ὑδαρέα τὸν οἶνον καὶ μή ψυχρὸν παντάπασι, τοῦτον 16 δὲ διδόναι, δς ἤκιστα τὴν γαστέρα μετεωριεῖ

πιέστω C. – ἄλλας C. – παραδαλών A. —  $^{23}$  ως A. – ήδιστον γένηται pro μέλλη ή. ἔ. ΕΓGHIJKP'ε. – μὲν om. A. – ήσυχαίτερον AC. – ἔπειτα δὲ ήσυχέστερον εὶ θᾶσσον B.

1 Λεπτων έμετος in tit. Ε. - λεπτοί CFGHIJKXε. - ἀσθενέστατοι C. - σιτίων As, Gal., Mack. - σίτων vulg. - ποιείσθω ΕΧ. - τρόπω τοιώδε Gal., Mack. - τρ. τ. om. Χ. - λουσάμενοι, et in plurali cætera P', quidam Codd. ap. Foes, Gal., Mack. - προσπιέτω Κε. - προσπινέτω C. - ακράτου FGJK. άκράτου.... σιτίω om. ε. -έσθιέσθω G. -2 μηδὲ E, Gal., Mack. - τοῦ om. E. -σίτου EFGJKP'. - άλλά Gal., Mack. - 3 τέσσαρα Η, Gal., Mack. - δεκατέσσαρα quidam Codd. ap. Foes. — έξ. A. -ξυμμίξαν Lind. -σ. vulg. - πίνειν διδ. post δξύν Lind. - διδότω A. - 5 και AC, Gal., Mack. - και om. vulg. — 6 καὶ om. ε. – πρῶτα EFGIJK. – τε AC. – τε om. vulg. – γε pro καὶ EFGHJKε. — 7 τε ACE, Gal., Mack; γε HKε. - τε om. vulg. - καὶ θ. om. A. θ. καὶ κατὰ om. FGIJ. - καὶ κατὰ om. Ε. - κατὰ om. Κε. - 8 ἄμ. ἔξει ἐφ. FGH ΙΙΚε. — "ότι οἱ δυσκοίλιοι καὶ δυσέμετοι πολλάκις τῆς ἡμέρας ἄξιον ἐσθίειν in marg. F. - ὅσοις (bis) Α. - ὁκόσοι ε. - ἀνεπιτήδειον CEFGJKX, quidam Codd. ap. Foes, Ald., Gal., Mack. - αν ἐπιτήδειον ΗΙ. - δκόσοι μεν ἀνεπιτήδειοι quidam Codd. ap. Foes. - δè om. AC. - μèν pro δè Gal. — 10 ἀπ. EF GHJKX, Ald., Gal. - έπ. ε. - Post εὐδ. addunt εἰσι ΕΗΚΧΟ'ε, Gal., Lind.,

manière à rendre le breuvage aussi agréable qu'il se peut ; on en prendra d'abord modérément à la fois, puis davantage. Les individus plus grêles et plus faibles doivent vomir après avoir mangé, de cette façon : on prendra un bain chaud, ensuite on avalera une cotyle (0 litre, 27) de vin pur; après quoi on mangera des aliments de toute espèce; sans boire ni en mangeant ni après avoir mangé, mais on attendra le temps nécessaire pour parcourir dix stades (dix-huit cents mètres); alors on boira un mélange de trois vins, astringent, doux et acide; d'abord le vin sera pur, puis en petite quantité et à de longs intervalles, puis trempé, pris à des intervalles rapprochés et en quantité. Pour celui qui a l'habitude de vomir deux sois par mois, il vaut mieux le faire en deux jours consécutifs que de quinze en quinze jours ; or, on fait tout le contraire. Les individus à qui il est avantageux de revomir les aliments, et ceux chez qui les voies abdominales ne sont pas coulantes, tous ceuxlà feront bien de manger plusieurs fois le jour et d'user d'aliments de toute sorte, de mets préparés de toute manière, et de vins de deux et trois espèces; mais à ceux qui ne vomissent pas les aliments ou qui ont le ventre humide, il conviendra de suivre une pratique opposée.

6. (Du régime des enfants et des femmes.) Aux enfants en bas âge on fera prendre des bains chauds prolongés, on donnera le vin trempé et non tout à fait froid, et on donnera un vin qui ne gonfle pas le ventre ni ne cause de flatuosités; on

Mack. -τουτέοισι Gal., Mack. -τούτοισι vulg. -τοΐσι pro τ. C. - 11 σ. A. -χρῆσθαι Α. -πάντα τρόπον EFGHIJKXε. -ἐσχευασμένοις EFG. -χαὶ οἴνους ΑC. - χαὶ οἴνους τε Gal., Mack. - οἴνους τε vulg. - 12 ἢ pro χαὶ Gal., Mack. - ὅσοι Α. - ὁχόσοισι CIJ. - μὴ om. EFGIJKε, Ald., Lind., Mack. - ἀναμέουσι Ald. - 13 ὑγιέας quidam Codd. ap. Foes. - τούτοισι δὲ π. Α. - τούτου Α. - τοῦ om. Ε. - ποιεῖν FG. - 14 περὶ τῆς τῶν νηπίων διαίτης in tit. Ε. - δὲ om. Α. -τῷ om. Α. - ἐπὶ om. Α, Gal. - πολὺν ΑΕΓGJK. - 15 ὑδαρέστατον τ. οῖ. διδ. Gal., Mack. - ὑδαρέστατον sine τὸν Κ. - 16 διδ. δὲ Ε. - ώς Η. -μετεωρεῖῆ (sie) Α. - μετεωρέει vulg. - μετεωρέειν καὶ φυσᾶν FGHIJε, Ald. - φῦσαν Kühn. - φύσαν vulg. - παρέξοι al. manu Α. - παρέξειν ε. - μετεωρέειν et φυσᾶν sont une tentative de correction; mais la vraie leçon est celle de A, corrigée de l'iotacisme, c'est-à-dire le futur attique.

καὶ φῦσαν παρέξει· ταῦτα δὲ ποιέειν, ¹ὅκως οἴ τε σπασμοὶ ἦσσον ἐπιλάδωσι, καὶ μείζονα γένηται καὶ ²εὐχροώτερα. ³Τὰς δὲ γυναῖ-κας χρὴ διαιτᾶσθαι τῷ ξηροτέρῳ τῶν τρόπων· καὶ γὰρ τὰ σιτία τὰ ξηρὰ ἐπιτηδειότερα \*πρὸς τὴν μαλθακότητα τῶν γυναικείων σαρκῶν, καὶ τὰ δἀκρητέστερα πόματα ἀμείνω πρὸς τὰς ὑστέρας καὶ τὰς κυοτροφίας.

7. 6 Τοὺς γυμναζομένους χρή τοῦ χειμῶνος καὶ τρέχειν καὶ παλαίειν, τοῦ <sup>7</sup>δὲ θέρεος παλαίειν μὲν δλίγα, τρέχειν δὲ μή, περιπατέειν δὲ πολλὰ κατὰ ψῦχος. 'Οκόσοι κοπιῶσιν ἐκ τῶν δρόμων, τούτους παλαίειν χρή · δκόσοι <sup>8</sup>δὲ παλαίοντες κοπιῶσι, τούτους χρή τρέχειν · οὕτω γὰρ <sup>9</sup> ἀν ταλαιπωρέων τῷ κοπιῶντι τοῦ σώματος διαθερμαίνοιτο καὶ ξυνιστῷτο καὶ διαναπαύοιτο μάλιστα. <sup>10</sup> 'Οκόσους γυμναζομένους διάρβοιαι λαμδάνουσι, καὶ τὰ ὑποχωρήματα σιτώδεα καὶ ἄπεπτα, <sup>11</sup>τουτέοισι τῶν τε γυμνασίων ἀφαιρέειν μὴ ἐλάσσω τοῦ τρίτου μέρεος, καὶ τῶν σιτίων τοῖσιν ἡμίσεσι χρέεσθαι · δῆλον γὰρ <sup>12</sup>δὴ ὅτι ἡ κοιλίη ξυνθάλπειν οὐ δύναται ὥστε πέσσεσθαι τὸ πλῆθος τῶν σιτίων · ἔστω δὲ <sup>13</sup>τουτέοισι τὰ σιτία ἄρτος ὡς ἐξοπτότατος, ἐν οἴνῳ ἐντεθρυμμένος, καὶ <sup>14</sup> τὰ ποτὰ ὡς ἐλάχιστα καὶ ἀκρητέστατα, τὰ περιπάτοισι μὴ χρεέσθωσαν ἀπὸ τοῦ σιτίου · μονοσιτέειν δὲ χρὴ ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον · οὕτω γὰρ ἀν μάλιστα ξυνθάλποιτο ἡ κοιλίη, καὶ τῶν <sup>18</sup>ἐσιόντων ἐπικρατοίη. Γίνεται δὲ ὁ τρόπος οὖτος τῆς διαβ-

<sup>1 &</sup>lt;sup>σ</sup>Οπ. Α. - ἐπιλαμβάνωσι Gal., Mack. - ἐπιλαμβάνουσι Α. - ἤσσον post ἐπ. C. – γένηται CE. – γίνηται vulg. – γίνεται A. —  $^2$  ἰσχυρώτερα Q'ζ. – ἰσχυρότερα ΕΗ, Lind. - καὶ ἰσχυρότερα καὶ εὐχρ. Κε. - 3 περὶ γυναικῶν in tit. EH. - δὲ om. A. - ὧδε χρη vulg. - ὧδε om. A, Lind. - τῷ om. Β. - τρόπω pro τῶν τρ. Gal., Mack. - τὰ ξηρὰ σ. Gal., Mack. - τὰ σ. ξηρὰ Α. - 4 εἰς ΕΓ GIJKε. - μαλακότητα A. - γυν. om. AC. - 5 π. άκρ. AC, Gal., Mack. ύστερέας Α. - χυητροφίας Η, Gal., Mack. - χυιοτροφίας P', quidam Codd. ap. Foes. - σκιατροφίας CEFGJK, Ald. - σκιητροφίας Α. - τροφίας ε. - κουροτροφίας Lind. — 6 περί τῶν γυμναζομένων in tit. Ε. – τοῦ om. Gal. – χειμ. μεν καὶ Mack. — 7 δε om. Gal., Mack. – περιπατεῖν Α. – καταψύχως (sic) EJ. -ψύχος A. - τάχος pro ψ. CHK. - δσοι (bis) A. - τουτέους (bis) Gal., Mack. -τούτοις C. - 8 δὲ ἄν A (δ' C, Gal.), Mack. -τρέχ. χρη A. - Post αν addunt à Gal., Mack. - ταλαιπωρέειν vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. - χοπιόντι Κ. - ξυνιστώτο Ρ'. - συνιστώτο Ε. - ξυνιστοῖτο Lind. - συνιστοῖτο vulg. - καὶ ξ. om. Αε. - 10 περὶ διαρροίας γυμναζομένων in tit. Ε. - ὅπ. Α. -τὰ om. ε. - Ante γ. addunt μάλιστα A, post γ. Gal., Mack, post άπεπτα ΕΗΚΡ'Q'ε. - "τούτοισί τε τῶν γ. A. - ἔλασσον Gal.,

prend ces précautions pour qu'ils soient moins sujets aux convulsions et qu'ils aient plus d'embonpoint et de couleur. Les femmes doivent user d'un régime assez sec; en effet, les aliments assez secs conviennent mieux à la mollesse des chairs féminines, et la boisson médiocrement trempée vaut mieux pour la matrice et les grossesses.

7. (Du régime à suivre par les gens qui se livrent aux exercices gymnastiques, par exemple les athlètes. Des précautions à prendre contre la diarrhée, les mauvaises digestions, la soif, les douleurs viscérales, accidents auxquels ils sont sujets.) Les gens qui se livrent à la gymnastique doivent en hiver et courir et lutter, en été peu lutter et ne pas courir, mais se promener beaucoup au frais. Ceux que 'la course fatigue doivent lutter; ceux que la lutte fatigue, courir ; c'est ainsi que tout en s'exercant on peut le plus réchauffer, raffermir et reposer la partie qui se fatigue. Des individus livrés à la gymnastique, ceux qui sont pris de diarrhée et qui ont les selles composées de matières alimentaires et non digérées, réduiront leurs exercices d'un tiers au moins, et leurs aliments de moitié; car évidemment le ventre n'a pas assez de chaleur pour digérer la quantité des aliments. Ces personnes prendront pour nourriture du pain très-cuit, émietté dans du vin; la boisson sera aussi peu abondante et aussi peu trempée qu'il se pourra; elles ne se promèneront pas après le manger; pendant ce temps elles ne feront par jour qu'un repas; de cette façon le ventre aura le plus de chaleur et triomphera des aliments ingérés. Cette espèce de

Μαςκ. – τοῦ οπ. ε. – τρίττου FG. – μέρους EFGJK, Gal., Μαςκ. – χρῆσθαι Α. — 12 δὴ οπ. Ρ΄, Lind., Μαςκ. – διότι sine δὴ Α. – ξὺν θάλπει FG. – ξὺν θάλπει C. – ὡς sine πέσσ. Β. – τῶν ἐσιόντων (εἰσ. ΒΗΡ΄ε, Gal., Μαςκ) σιτ. Α. – τῶν σ. τῶν εἰσιόντων ΕΚ. — 13 τουτέοισι Gal., Μαςκ. – τούτοισι vulg. – ὡς οπ. ΑCΕΗΚε. – ἐξοπτήματος (sic) Κ. – ἐντετριμμένος Gal. – ἐντεθριμμένος Α. — 14 τὰ ΑC. – τὰ οπ. vulg. – τὰ πόματα Gal., Μαςκ. – εὐκρητέστατα καὶ ἔλ. sine ὡς Α. – εὐκρητέστατα Μαςκ. – ἀκρητέστερα F. – ἀκρατέστερα CEHIJKε, Ald. – περιπάτησι G. – δὲ μὴ ΕΚε. – μὴ οπ. CFGIJ. = χρήσθωσαν Α. ¬ ὑπὸ οπ. Α. — 15 εἰσ. Gal., Μαςκ. – ἐσθιόντων ἐπικρατέει C. – ἐπικραταίοι Α.

δοίης τῶν σωμάτων ¹τοῖσι πυχνοσάρχοισι μάλιστα, δκόταν ἀναγκάζηται ώνθρωπος κρεηφαγέειν, τῆς φύσιος ὑπαρχούσης τοιαύτης. αί γὰρ φλέβες πυχνωθεῖσαι <sup>2</sup>οὐχ ἀντιλαμβάνονται τῶν σιτίων τῶν έσιόντων έστι 3δε αύτη μεν όξεη ή φύσις, και τρέπεται εφ' εκάτερα, \*χαὶ ἀχμάζει ὀλίγον γρόνον ἡ εὐεξίη ἐν τοῖσι τοιουτοτρόποισι τῶν σωμάτων. Τὰ δὲ ἀραιότερα τῶν εἰδέων καὶ δασύτερα καὶ τὴν δκρεηφαγίην δέγεται, καὶ τὰς ταλαιπωρίας μαλλον δυπομένει, καὶ χρονιώτεραι γίνονται αὐτέοισιν αξ εὐεξίαι. Καὶ δκόσοι τὰ σιτία ἀνερεύγονται τῆ ύστεραίη, καὶ τὰ ὑποχόνδρια μετεωρίζεται αὐτέοισιν ὡς ἀπέπτων τῶν σιτίων ἐόντων, τουτέοισι καθεύδειν μέν πλείονά χρόνον 8 ξυμφέρει, τη δὲ άλλη ταλαιπωρίη ἀναγκάζειν χρή αὐτῶν τὰ σώματα, καὶ τὸν οἶνον <sup>9</sup>ἀκρητεστέρον πινόντων καὶ πλείω, καὶ τοῖσι σιτίοισιν ελάσσοσι χρέεσθαι ύπὸ τοῦτον τὸν χρόνον· δῆλον γὰρ 10 δὴ ὅτι ἡ χοιλίη ύπὸ ἀσθενείης καὶ ψυχρότητος οὐ δύναται τὸ πληθος 11 τῶν σιτίων καταπέσσειν. Όκόσους δὲ δίψαι λαμβάνουσι, τουτέοισι τῶν τε σιτίων καὶ <sup>12</sup>τῶν ταλαιπωριέων ἀφαιρέειν, καὶ τὸν οἶνον πινόντων δδαρέα τε καὶ ὅτι ψυγρότατον. 18 Όκόσοισι δὲ δδύναι γίνονται τῶν σπλάγχνων ή ἐκ γυμνασίης ή ἐξ άλλης τινὸς ταλαιπωρίης, τουτέοισι 14 ξυμφέρει αναπαύεσθαι ασίτοισι, πόματι δε χρέεσθαι δ τι ελάχιστον ες το σωμα ἐσελθὸν πλεῖστον οὖρον διάξει, ὅπως αξ φλέβες 15 αξ διὰ τῶν σπλάγχνων πεφυχυῖαι μή κατατείνωνται πληρεύμεναι έκ γάρ τῶν τοιουτέων τά τε φύματα <sup>16</sup> γίνονται καὶ οἱ πυρετοί.

8. 47 Οχόσοισι δὲ νοῦσοι ἀπὸ τοῦ ἐγχεφάλου γίνονται, νάρχη πρῶ-

¹ Μάλ. τοῖσι πυχν. Gal., Mack.—πυχν.... αἱ οπ. ε.— ὅταν Α.—ὤνθρωπος ΑC.

- ὁ ἄνθ. vulg. —πρεηφαγείην J.— Il s'agit, comme le dit Galien, de l'anancophagie des athlètes, assujettis à manger beaucoup de viande.—² οὐχ οπ. C.—
εἰσ. Gal., Mack.—³ μὲν pro δὲ Κ.—μὲν οπ. (Η, obliter.) Κ.— ὀξέη Α.— ὀξείη
vulg.—⁴ ἀχμ.γὰρ sine καὶ Ε.—⁵ ἀναγχοφαγίην ΑCEFGIJΚε.—ἀδδηφαγίην Η.—
ἀδηφαγίην καὶ ἀναγχοφαγίην Ρ', quidam Codd. ap. Foes.—μάλιστα Α.— ⁶ ὑπ.
οπ. ΑC.—αὐτοῖσιν Α.— ὅσοι Α.— ὑστεραίη ΕΗΚ, Lind., Mack.— ὑστερέη vulg.
—αὐτέοισι μετεωρ. ε.—αὐτοῖσιν Α.— τουτέοισι Gal., Mack.— τούτοισι vulg.—
πλείω Α.— ε σ. Α, Μαck.— ταλεκπωρίη Ald.— ο ἄχρατ. IJΚ.— πίνειν ΗΚΡ'Q'ε,
Lind., Mack.— ἐλάσσω χρῆσθαι Α.— ο δὴ Α, Gal.— δὴ οπ. vulg.— ὅτι ὑπ'
ἀσθ. κ. ψ. ἡ κ. Gal., Mack.— ἀσθενίης G, Ald.— ο τον τε σ. καταπάσσειν
J.— ὅσους Α.— ὁκόσοις Ε.— δῖψαι Ε.— τουτέοισι Gal., Mack.— τούτοισι vulg.
— 1² τῶν ΑCEFHIJOε, Ald., Gal.—τῶν οπ. vulg.— ταλαιπωριῶν Α, Gal.— Le
ms. Ο n'a qu'un fragment commençant ici.— πίνειν ΕFGHIJΚΟQ'ε, Lind.,
Mack.— ὡς ὅτι Gal.— πάνυ pro ὅτι G.— ¹³ οἶσι Α.— γίγν. Mack.— τείνονται Α.—

diarrhée survient surtout chez les individus à chair dense, quand, ainsi constitués, ils sont mis au régime de la viande (vor. note 1), car les veines resserrées ne reçoivent pas les aliments introduits; une pareille complexion n'a pas de stabilité, elle tourne rapidement au mal ou au bien, et dans des corps ainsi disposés le summum de vigueur ne persiste que peu de temps (Aph. 1, 3). Mais les complexions plus lâches et plus velues s'accommodent davantage du régime de viande, supportent mieux la fatigue, et le summum de la vigueur y est plus durable. Aux personnes qui ont, le lendemain, des régurgitations de matières alimentaires et chez qui, vu que la nourriture n'est pas digérée, les hypochondres se gonflent, il convient de prolonger le sommeil; mais du reste elles s'assujettiront à tous les exercices, boiront du vin pur et en plus grande quantité, et diminueront les aliments pendant ce temps; car manifestement le ventre est trop faible et trop froid pour digérer la quantité des aliments. Chez ceux qui ressentent des soifs, il faut diminuer les aliments et les fatigues; ils boiront du vin trempé et aussi froid que possible. Dans les cas où il survient des douleurs des viscères à la suite soit d'exercices, soit de toute autre fatigue, il convient de se reposer à jeun, et d'user de la boisson qui, introduite dans le corps en la moindre quautité, fera évacuer le plus d'urine, afin que les veines qui sont dans les viscères ne soient pas distendues par la réplétion; car c'est de cette façon que naissent les tumeurs et les fièvres.

8. (Maladie de l'encéphale. Ceci est un fragment du IIe livre Des Maladies au commencement.) Quand des maladies provien-

ἐκ τῶν vulg. – ἐκ οm. A. – γυμνασίων A. – ἄλης Ε. – ὁδοιπορίης Gal. – τουτέοισι Gal., Mack. – τούτοισι vulg. —  $^{14}$  σ. A, Mack. – ἀσιτίοισι Ε. – πόματι A, Gal. – πόμασι vulg. – χρῆσθαι A. – ἐς A, Lind. – εἰς vulg. – ἐλθὸν A. – ἐσιὸν FGHIJKOε. – εἰσιὸν EP'Q', Lind., Mack. —  $^{15}$  αἱ οm. C. – πεπονηκυῖαι (H, in marg.) P'. – πεφυκυῖαι πεπονηκυῖαι EO. – πεφυκυῖα πεπονηκυῖα ε. – κατατείνονται J. – καταγίνωνται C. – πληρώμεναι (sic) Gal., Mack. – τοιούτων AG. – τά τε om. A. – τε om. Gal. —  $^{16}$  φύονται κ. οἱ π. γίνονται EFGHIJKLO P'Q'ε, Lind., Mack. —  $^{17}$  ὅτι νάρκη γίνεται τοῖς ἀπὸ ἐγκεφάλου νοσοῦσι καὶ οὐροῦσι θαμινὰ in marg. Ε. – οἰσιν αἱ ν. Α, – δὲ οἰπ. C. – αἱ ν. Gal.

τον ίσχει την κεφαλήν, καὶ οὐρέει θαμινὰ, καὶ τἄλλα πάσχει ¹δκόσα ἐπὶ στραγγουρίη οδτος ἐφ' ήμέρας ἐννέα ²τοῦτο πάσχει καὶ ην μὲν ραγῆ κατὰ τὰς ρίνας ἢ κατὰ τὰ ὧτα ὕδωρ ³ἢ βλέννα, ἀπαλλάσσεται τῆς νούσου, καὶ τῆς στραγγουρίης παύεται οὐρέει δὲ ⁴ἀπόνως πουλὸ καὶ λευκὸν, ἔστ' ὰν εἴκοσιν ήμέρας παρέλθη καὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἡ ⁵ δδύνη ἐκλείπει τῷ ἀνθρώπω, ἐσορέοντι δὲ βλάπτεταί οἱ ἡ αὐγή.

9. Ανδρα <sup>6</sup> δὲ χρὴ, ὅς ἐστι συνετὸς, λογισάμενον ὅτι τοῖσιν ἀνθρώποισι πλείστου ἄξιόν ἐστιν ἡ ὑγιείη, <sup>7</sup>ἐπίστασθαι ἐκ τῆς ἑωυτοῦ γνώμης ἐν τῆσι νούσοισιν ἀφελέεσθαι.

¹ Όχόσον Ο. – όχ. (ὅσα Α) περ Gal., Mack. — ² τ. om. Jε. – μὲν om. Α. – ρτνας FJ, Κühn. – ρίνας vulg. -τῶν τὰ pro ὧτα ΰ. ἢ ε. -³ καὶ pro ἢ Α. – βλαίνα (sic) J. – νούσου Α, Gal., Mack. -νόσου vulg. -⁴ ἀπ. καὶ πουλὺ καὶ λ. Gal., Mack. -ἀπ. πουλὺ (πολὺ Α) καὶ λ. Η. - πολὺ (πουλὺ ΕΚ) καὶ ἀπ. καὶ λ. vulg. -παρέλθοι Κ. -⁵ ἢδύνη (sic) Ε. -ἐκλείποι F. -τῷ ἀνθ. om. FGJ Ο. -καὶ ἐσ. sine δὲ EFGH (J, ἐσορέωντι) ΚΟε. -δὲ om. C. - βλάπτεται Α. - κλέπτεται CHKOε, Gal., Lind. Mack. -κλέπτηται Ε. -κλέπηται (sic) P'. - βλέπεται vulg. -ἡ om. A. -్ δὲ om. A.  $-\~$  ὅστις A.  $-\~$  δυνατὸς pro σ. C. -συν. om. EFGHJΚΟε. -συλλογισάμενον EHΚε, Gal., Mack. -δυνατὸς συλλογισάμενος quidam Codd. ap. Foes. -καὶ δυνατὸς λογισάμενος L. -ἱ ὑγείη Α. -ἱ δγίη L. -ં -ં καὶ addit al. manu ante ἐπ. A. -ἀπὸ pro ἐχ A. -τέλος Ἱπποχράτους περὶ φύσιος ἀνθρώπου A.

nent de l'encéphale, la tête est d'abord saisie d'engourdissement, le malade urine fréquemment, et du reste épouve les accidents de la strangurie; cela dure pendant neuf jours; et s'il s'écoule par les narines ou les oreilles de l'eau ou des mucosités, la maladie se dissipe et la strangurie cesse; il rend sans douleur beaucoup d'urine blanche jusqu'au delà du terme de vingt jours; la douleur de tête s'en va; mais quand il regarde, la vue est lésée.

9. (Conseil pour la santé. Cette phrase est le début du livre Des Affections.) Il faut que l'homme qui est intelligent, comprennant que la santé est le premier des biens, sache se secourir de son chef dans les maladies.

FIN DU TRAITÉ DU RÉGIME SALUTAIRE.

# ΠΕΡΙ ΦΥΣΩΝ.

# DES VENTS.

#### ARGUMENT.

Ce traité est un λόγος ou discours, tel qu'on avait alors l'habitude d'en prononcer ou d'en composer, et dont on voit un spécimen remarquable dans le Phèdre de Platon. Là Platon rapporte un discours de l'orateur Lysias sur une thèse amoureuse; ici, c'est un discours sur une thèse médicale. L'auteur se propose de montrer que toutes les maladies ont une cause unique, et que cette cause unique est l'air, ou plus particulièrement l'air qui est dans les corps, φῦσα. On peut considérer le traité de la Nature de l'Homme et aussi le traité de l'Ancienne Médecine comme destinés à réfuter ces thèses des sophistes du temps. Il n'y a même aucune raison pour ne pas croire que l'opuscule des Vents est positivement compris dans ces discours dont l'auteur du livre de la Nature de l'Homme parle au début.

#### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253 = A, 2254 = D, 2144 = F, 2144 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. = L, 2332 = X, Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. = Q'.

### EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Traduction latine de Franc. Philelphe ou de Constantin Lascaris, Paris, 4525, in-42. — Traduction latine de Fabius Calvus, 4527, in-42. — Grec et latin, Janus Cornarius, Basil., 4529, in-4°. — Traduction latine et Commentaire d'Adrianus Alemannus, Paris, 4557, in-8°. — Spachius, p. 86, cite un commentaire grec de J. Morisot. — Dans le recueil de Théod. Zwinger, Bâle, 4579, in-fol.

### ΠΕΡΙ ΦΥΣΩΝ.

1. Εἰσί τινες τῶν τεχνέων, αι τοισι μεν ¹κεκτημένοισιν εἰσιν ἐπίπονοι, τοισι δὲ ²χρεομένοισιν ὀνηισται, και τοισι μεν ³ιδιώτησι ξυνὸν ἀγαθὸν, τοισι δὲ μεταχειριζομένοισι ⁴σφᾶς λυπηραί. Τῶν ⁵δη τοιουτέων ἐστὶ τεχνέων, καὶ ἢν οἱ Ἑλληνες καλέουσιν ἰητρικήν · ⁶ ὁ μεν γὰρ ἰητρὸς ὁρῷ ¹τε δεινὰ, θιγγάνει ³τε ἀηδέων, ἐπ' ἀλλοτρίησί τε ξυμφορῆσιν ἰδίας ³καρποῦται λύπας · οἱ δὲ ¹0 νοσέοντες ἀπαλλάσσονται τῶν μεγίστων κακῶν διὰ τὴν τέχνην, νούσων, πόνων, λύπης, θανάτου · πᾶσι γὰρ τουτέοισιν ἄντικρυς ἰητρική εὑρίσκεται ἀκεστορίς. Ταύτης δὲ τῆς τέχνης τὰ μὲν φλαῦρα χαλεπὸν γνῶναι, τὰ δὲ σπουδαῖα ἡηίδιον · καὶ τὰ μὲν φλαῦρα τοισιν ¹¹ ἰητροισι μούνοισίν ἐστιν εἰδέναι, καὶ οὐ τοισιν ἰδιώτησιν · οὐ . γὰρ σώματος, ἀλλὰ γνώμης ἐστὶν ἔργα. ¹² Όσα μὲν γὰρ χειρουργῆσαι δεῖ, ¹³ χρὴ ξυνεθισθῆναι · τὸ γὰρ ἔθος τῆσι χερσὶ κάλλιστον διδασκάλιον γίνεται · περὶ δὲ τῶν ἀφανεστάτων καὶ ¹⁴ χαλεπωτάτων νουσημάτων δόξη μᾶλλον ἢ τέχνη κρίνεται · διαφέρει ¹⁵ δὲ ἐν αὐτέοισι πλεῖστον ἡ πείρη τῆς ἀπειρίης.

 $^1$  Κεπτημένοις A. — $^2$  χρεομ. Codd. — χρεωμ. vulg. — χρεομένοις A. — $\dot{\text{ο}}$ νηισταὶ DHKX, Lind. - ὀνηιστοὶ vulg. - ἀφέλιμοι Α. - 3 δημότησι κοινὸν Α. μεταχειριζομένοις A. — 4 Ante σφ. addunt έπὶ DFGHIJKLXQ', Lind., Mack. - σφᾶς Codd. - σφὰς vulg. - 5 δὲ δὴ vulg. - δὲ om. AHJ. - τοιουτέων Codd., Zwing., Mack. - τοιούτων vulg. - καὶ om. A. - οἱ om. J. - 6 οὖτος μέν γάρ ε. L. - δρέει vulg. - δρεῖ, al. manu όρη A. - δρη in cit. Eusebius, Hist. eccles. X, 4 init., Lucian. Bis accus. 1 .- Cette citation, faite par Eusèbe, a été prise pour des vers l'ambiques par Valois, qui a essayé de les rétablir de la façon suivante : Τῆς τῶν καμνόντων είνεκεν σωτηρίας, 'Ορᾶ τὰ δεινὰ, θιγγάνει δ' ἀηδέων, Άλλοτρίαις τε συμφορήσιν ίδίας — καρπούται λύπας. Voy. sur cette singulière méprise Rossignol, Virgile et Constantin le Grand, première partie, p. xiii, Paris, 1845.— 7 τε A, Luc. (μὲν Euseb.). - τὰ vulg. - τε τά J.- 8 δ' Euseb.- καὶ ἐπ' sine τε vulg.- τε sine καὶ A, Luc., Euseb.- 9Ce passage, cité par Eusèbe, l'a été aussi par Grégoire de Naziance : τὸ ἐπ' ἀλλοτρίαις συμφοραίς ιδίας καρπούσθαι λύπας, Orat. 1, p. 12; et ιδίας έπ' άλλοτρίαις συμφοραίς λυπάς καρπούμενος, Orat. in fratrem Cæsarium, p. 15 ed. Sinner. Sur quoi Basile ἐλάχιστος dit dans ses Scholies, ib. p. 48: ὅπως δὲ ἐπ' ἀλλοτρίαις συμφοραῖς ἐατροὶ λύπας καρποῦνται, εἴρηται τοῖς νοσοῦσι γάρ καὶ ἐν συμφοραῖς οὖσι συμπάσχουσι καὶ μάλιστα ταῖς ἀποτυχίαις. La pensée de l'auteur hippocratique est très-belle, et l'expression rivalise avec la pensée. On a une expression semblable dans le traité Des airs, des

# DES VENTS.

1. (Exorde. Grandeur et dissiculté de la médecine. Si on connaissait la cause des maladies, on saurait les guérir. Quelle est cette cause?) Parmi les arts, il en est qui sont pénibles à ceux qui les possèdent, et bienfaisants à ceux qui en usent, source commune de bien pour les gens du monde, mais peine et mal pour les gens du métier. De ce genre est l'art que les Grecs nomment médecine. Le médecin a la vue attristée, le toucher offensé, et dans les malheurs d'autrui son cœur est blessé de chagrins particuliers, tandis que les patients échappent, par l'entremise de l'art, aux maux les plus grands, maladies, souffrances, peines, mort; car c'est contre tous ces maux que la médecine offre des secours. Mais, s'il est facile de connaître les beaux côtés de cet art, il ne l'est pas d'en connaître les côtés faibles. Ces côtés faibles se montrent aux médecins, et non aux gens du monde, car c'est l'affaire non des yeux du corps, mais des yeux de l'esprit. Quand il s'agit d'opérations chirurgicales, on s'y habitue, et il le faut, car l'habitude est pour la main le meilleur enseignement; mais quand il s'agit des maladies les plus cachées et les plus difficiles, le jugement est dicté moins par l'art que par l'imagination; or, c'est là surtout que l'expérience l'emporte sur l'inexpérience.

εαιχ et des lieux : τοὺς δὲ κινδύνους καὶ θανάτους αὐτοὶ καρποῦνται (t. II, § 16, p. 64). — 10 νουσέοντες Mack. – ἀποτρέπονται διὰ τὴν τ. τῶν μεγ. κ. Α. – λύπης, πόνων Α. – τούτοις ἀνθέστηκεν ἰητρικὴ pro τ. ἄντ. ὶ. εὑρ. ἀκ. Α. — 11 ἰητρικοῖσιν Α. – μούνοις (μούνοισιν Η, Zwinger) ἐστὶν (εῦ pro ἐστὶν Foes in notis) εἰδέναι Α (Η, in marg.), Zwing. in marg., Foes in notis. – μ. ἐ. εἰδ. οm. vulg. – ἰδιώτοισιν J. – δημότησιν Α. – ἐστὶν ἔργα Α. – ἔργα εἰσὶν vulg. — 12 ὁκόσα L, Gal. in cit. de Usu partium, VIII, 8. – γὰρ Α (οὖν Κ). – γὰρ οm. vulg. – χειρουργεῖσθαι L. – χρὴ pro δεῖ Α. — 13 ξυν. δεῖ Α. – συν. vulg. – συν. χρὴ πάρος Gal., Lind. – τοῖσι Α. – μέγιστον J, Zwing. in marg. – διδασκάλιον ADFHJKLQ'. – διδασκαλεῖον vulg. – διδασκαλικὸν Lind. – γίνεται Α. – γ. οm. vulg. — 14 χαλαιπ. νοσ. Α. — 15 δ' ἐν αὐτοῖσι πλ. ἡ πείρα τοῖς (sic) ἀπειρίης Α.

\*Εν ¹δὲ δή τι τῶν τοἰουτέων ἐστὶ τόδε, τί ποτε τὸ αἴτιόν ἐστι τῶν νούσων, καὶ τίς ἀρχὴ καὶ πηγὴ γίνεται τῶν ἐν ²τῷ σώματι κακῶν; εἰ γάρ τις εἰδείη τὴν αἰτίην τοῦ ³νοσήματος, οἶός τ' ἄν εἰη ⁴προσφέρειν τὰ ξυμφέροντα τῷ σώματι, ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπιστάμενος τὰ δροηθήματα. Αὕτη γὰρ ἡ ἰητρικὴ μάλιστα κατὰ φύσιν ἐστίν· 6 αὐτίκα γὰρ λιμὸς νοῦσός ἐστιν· ὅ τι γὰρ ᾶν λυπέη τὸν ἄνθρωπον, τοῦτο καλέεται νοῦσος· τί οὖν λιμοῦ φάρμακον; ³δ παύει λιμόν· τοῦτο καλέεται νοῦσος· τί οὖν λιμοῦ φάρμακον; ³δ παύει λιμόν· τοῦτο τό ἐστὶ βρῶσις· τούτῳ ἄρα ἐκεῖνο ἰητέον. Αὖθις αὖ δίψαν ἔπαυσε πόσις· πάλιν αὖ πλησμονὴν ἰῆται κένωσις· κένωσιν δὲ πλησμονή· πόνον δὲ ἀπονίη· ³ἀπονίην δὲ πόνος. Ένὶ δὲ συντόμῳ λόγῳ, τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐστὶν ³ἰήματα· ἰητρικὴ γάρ ἐστι πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις, ἀφαίρεσις μὲν τῶν ὑπερδαλλόντων, πρόσθεσις δὲ τῶν ἐλειπόντων· ὁ δὲ ¹¹ τοῦτ' ἄριστα ποιέων ἄριστος ἰητρός· ὁ δὲ ¹¹ τοῦτέου πλεῖστον ἀπηλλαγμένος πλεῖστον ἀπήλλακται καὶ τῆς τέχνης. ¹²Τὰ μὲν οὖν ἐν παρέργῳ τοῦ λόγου τοῦ μέλλοντος εἴρηται.

- 2. Τῶν δὲ δὴ νούσων ἀπασέων ὁ μὲν τρόπος ὁ αὐτὸς, ¹³ ὁ δὲ τόπος διαφέρει · δοκέει μὲν οὖν ¹⁴ τὰ νουσήματα οὐδὲν ἀλλήλοισιν ἐοικέναι διὰ τὴν ἀλλοιότητα καὶ ἀνομοιότητα τῶν τόπων. Ἦστι δὲ ¹⁵ μία ἀπασέων νούσων καὶ ἰδέη καὶ αἰτίη ἡ αὐτή · ¹⁶ ταύτην δὲ , ἢ τις ἐστὶ , διὰ τοῦ μέλλοντος λόγου φράσαι πειρήσομαι.
- 3. Τὰ <sup>17</sup>γὰρ σώματα τῶν τε ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζώων <sup>18</sup> ὑπὸ τρισσέων τροφῶν τρέφεται<sup>\* 19</sup>ἔστι δὲ τῆσι τροφῆσι ταύτησι ταῦτα τὰ

<sup>1</sup> Δε A. - δε om. vulg. - τοιουτέων Α. - τοιούτων vulg. - έστὶ καὶ τόδε Κ. - $^2$ τ $\tilde{\omega}$  om. D. – παθ $\tilde{\omega}$ ν A. –  $^3$  σ $\tilde{\omega}$ ματος (D, in marg. νοσήματος) (H, mut. in νοσ.) IJ, Ald. - τά ξ. πρ. Α. - τῶν ἐν τῷ vulg. - τῶν ἐν om. Codd., Ald., Mack. — 5 νουσήματα vulg. -Je pense qu'il faut lire, en place, βοηθήματα. - ἐκ τῶν ἐν. ἐπ. τὰ β. om. A. - αὐτή Lind. - ἡ om. KL. — 6 αὕτη pro αὐτ. A. - νόσος D. - 8 pro 8 τι A. - γοῦν pro οὖν J. - 78 A. - 8 τι vulg. - δὲ ἐστὶ Zwing. - ἐκείνω τοῦτο sine ἄρα (D, restit. in marg.) FG (H, ἐκεῖνο) JKXQ'. - αὖτις A. - δίψαν Codd. - δίψην vulg. - 8 ἀπ. δὲ π. om. A. - 9 ἰάμ. DH. όρος λατρικής in marg. DH. - ἀφ. καλ πρόσθ. Α. - πλεοναζόντων Α. - έλλ:πόντων ADHIJKX, Ald., Frob., Zwing. — 10 τοῦτ' ἄριστα Α. - κάλλιστα τοῦτο vulg. — 11 τούτου πλ. ἀπολειφθεὶς, πλ. ἀπελείφθη τῆς τ. A. — 12 ταῦτα \* AJ. - ταῦτα μὲν οὖν μοι (H, ex emend.), Zwing. in marg. - τῶ λόγω A. νουσέων A.-ό μὲν om. (DGH, restit. al. manu) IJK.—13 δ δὲ τ. δ. om. (DGH, restit. al. manu) IJK. - μεν οῦν μοι DFGIJK (μή P'Q'). - 14 οὐδεν ἐοικ. τὰ νοσ. ἀλλ. A.-οὐδὲν om. GJK.-ἄλλοισιν (D, emend. in marg.) FG HIJK, Ald. - διὰ τὴν ὁμοιότητα καὶ ἀν. FGJ. - καὶ ἀνομ. om. A, Ald. --15 μία πασέων νούσων καὶ ιδέη καὶ αίτίη sine ή αὐτή Α. - μίη τῶν νουσέων

Un de ces points où l'on s'égare est la question de savoir quelle peut être la cause des maladies, et quelles sont l'origine et la source des maux qui affligent le corps. En effet, si l'on connaissait la cause de la maladie, on serait en état d'administrer ce qui est utile, prenant dans les contraires l'indication des remèdes (Aph., II, 22). De fait, cette médecine est toute naturelle. Par exemple, la faim est maladie, car on appelle maladie tout ce qui afflige l'homme. Quel est le remède de la faim? ce qui la calme. Or cela, c'est l'aliment; donc il faut guérir l'une par l'autre. Ainsi encore la soif est apaisée par la boisson, la plénitude est guérie par l'évacuation; l'évacuation par la plénitude; la fatigue de l'exercice par le repos, la fatigue du repos par l'exercice (de la Nature de l'Homme, 9). Bref, les contraires sont les remèdes des contraires, car la médecine est supplément et retranchement : retranchement de ce qui est en excès, supplément de ce qui est en défaut. Qui remplit le mieux cette double indication est le meilleur médecin; qui y fait le plus de manquements fait aussi le plus de manquements contre l'art; ceci soit dit, en passant à l'objet de ce discours.

- 2. (La cause des maladies est une.) Toutes les maladies ont un même mode d'être; elles ne diffèrent que par le siége. Au premier abord, elles n'ont entre elles aucune similitude, à cause de la diversité et de la dissemblance des lieux qu'elles affectent. Cependant il n'y a pour toutes qu'une forme et qu'une cause, toujours la même. Ce qu'elle est, j'essayerai de l'exposer dans la suite de ce discours.
- 3. (De l'air considéré comme agent dans le monde.) Le corps des hommes et des autres animaux est alimenté par trois sortes d'aliments; ces aliments sont nommés vivres, boissons, souf-

άπασέων D. – μία τῶν νουσέων άπασῶν (ἀπασέων H; άπ. om. L) vulg. —  $^{16}$  ταύτην δὲ ἢ τις ἐστὶ A. – τίς δὲ (δ' Mack) ἐστιν αὕτη vulg. – πειράσωμαι A. —  $^{17}$  γὰρ om. A. – καὶ τὰ τῶν ἄλλων ζ. καὶ τὰ τῶν ἀνθ. A. —  $^{18}$  ὑπὸ τρισσῶν A. – ἀπὸ vulg. – τρέφεται A. – τρέφονται vulg. —  $^{19}$  τῆσι δὲ τροφῆσι τάδε οὐνόματά ἐστιν A. – τὰ om. DIJKLX. – ὀνόματα vulg. – Cic. De nat. deorum,

οὐνόματα, σῖτα, ποτὰ, πνεύματα. 1Πνεύματα δὲ τὰ μὲν ἐν τοῖσ: σώμασι φῦσαι καλέονται, τὰ δὲ ἔζω τῶν σωμάτων ἄήρ. Οὖτος δὲ μέγιστος <sup>2</sup> εν τοΐσι πᾶσι τῶν πάντων δυνάστης ἐστίν · ἄξιον <sup>3</sup> δὲ αὐτοῦ θεήσασθαι την δύναμιν. "Ανεμος γάρ έστιν " ήέρος δεῦμα καὶ χεῦμα" όταν οὖν πολύς ἀὴρ ἐσχυρὸν τὸ <sup>5</sup> βεῦμα ποιήση, τά τε δένδρεα ἀνασπαστὰ πρόβριζα γίνεται διὰ τὴν βίην τοῦ πνεύματος, τό τε πέλαγος χυμαίνεται, δλχάδες τε 6 άπειροι τῷ μεγέθει ἐς ύψος διαβριπτεῦνται. Τοιαύτην μέν 7οὖν ἐν τουτέοισιν ἔχει δύναμιν ἀλλὰ 8μήν ἐστί γε τῆ μέν όψει ἀφανής, τῷ δὲ λογισμῷ φανερός τί γὰρ ἄνευ τουτέου γένοιτο άν; ή τίνος <sup>9</sup>οδτος άπεστιν; ή τίνι οὐ ξυμπάρεστιν; άπαν γὰρ τὸ μεταξὺ γῆς τε καὶ οὐρανοῦ πνεύματος 10 ἔμπλεόν ἐστιν. Τοῦτο καὶ γειμώνος καὶ θέρεος αἴτιον, ἐν μὲν τῷ γειμῶνι πυκνὸν καὶ ψυγρὸν γινόμενον, εν δε τῷ θέρει πρηΰ καὶ γαληνόν. 11 'Αλλὰ μήν ήλίου τε καὶ σελήνης καὶ 12 ἄστρων δδὸς διὰ τοῦ πνεύματός ἐστιν· τῷ γὰρ πυρὶ τὸ πνευμα τροφή του δε πνεύματος 13 το πυρ στερηθεν ουκ αν δύναιτο ζην · ώστε καὶ τὸν τοῦ ἡλίου 14 δρόμον ἀένναον δ ἀἡρ ἀένναος καὶ λεπτὸς ἐων παρέχεται. ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι 15 καὶ τὸ πέλαγος μετέχει πνεύματος, φανερόν οὐ γὰρ ἄν ποτε τὰ πλωτὰ ζῶα ζῆν ἠδύνατο, μὴ μετέγοντα πνεύματος· 16 μετέγοιεν δὲ πῶς αν άλλως, άλλ' ἢ διά τοῦ ὕδατος, 17 κάκ τοῦ ὕδατος ἕλκοντα τὸν ἡέρα; 18 καὶ μὴν ή τε γη τουτέου βάθρον, οδτός <sup>19</sup>τε της γης όχημα, κενεόν τε οὐδέν ἐστιν τούτου.

II, 54: nam cum tribus rebus animantium vita teneatur, cibo, potione, spiritu, etc. – σιτία Α (Η, erat σῖτα). – πνεῦμα Α. – Ici Α ajoute: ὅτι τὸ πνεῦμα διχῶς πνεῦμα ἡ φύσα, καὶ πνεῦμα ὁ ἀἡρ ἐν τοῖς σώμασιν. C'est un titre qui de la marge a passé dans le texte.

¹ Πνεῦμα δὲ τὸ μ. ἐν τ. σ. φύσα καλέεται, τὸ δὲ ἔξω τ. σ. ὁ ἀὴρ Α. – φῦσαι Kühn. – φύσαι vulg. —² ἐν τοῖσι πᾶσι τῶν πάντων δυνάστης ἐστὶν Α. – ἐστὶν ἐν (ἐν om. DX) ἄπασι τῶν συμπτωμάτων δυνάστης vulg. —³ δ' Α. – θεήσ. Α. – θεάσ. vulg. — ⁴ ἐν ἄπασι pro ἢ. J. – μὲν οὖν Κ. – οὖν om. J. – τὸ om. Α. — ⁵ ῥεῦμα ex emend., in marg. εἶχε πνεῦμα Η. – δένδρα Α. – πρόρρ. om. (DG, restit. al. manu) FHIJKL. – τὸ δὲ πέλ. Α. — ⁶ ἄπειραι FHIK. – ἀπείρατοι Α. – τῷ om. Α. – μεγέθεϊ in marg. Η. – ὲς ΰψ. om. Α. – διαρριπτεῦνται Α. – διαρρίπτονται vulg. — ˀ οὖν om. DHJK. – τούτοις Α. — ⁶ μὲν Frob. – τούτου γένοιτ' ἀν Α. — θ οὖτος, al. manu ἐόντος Η. – τε om. DHJ. — το ξμπλεον (Α, al. manu ἔμπλεων) Η. – σύμπλεων D. – συμπλέον vulg. – συμπνέων JL. – πρηὸ Α. – πραὸ vulg. – πρᾶον Η. — τὶ ὅτι ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων δδὸς διὰ τοῦ πνεύματος γίνεται in marg. Η. – τε ΑΗ. – τε om. vulg. — τὰ ἀστέ

fles. Le souffle s'appelle vent dans les corps, air hors du corps. L'air est le plus puissant agent de tout et en tout ; il vaut la peine d'en considérer la force. Le vent est un flux et un courant d'air; lors donc que l'air accumulé est devenu un courant violent, les arbres tombent déracinés par l'impétuosité du souffle, la mer se soulève, et des navires d'une grosseur démesurée sont lancés en haut. Telle est la puissance qu'en cela il possède. Invisible, à la vérité, pour l'œil, il est visible à la pensée; car, sans lui, quel effet se produirait? De quoi est-il absent, ou en quoi n'est-il pas présent? Tout l'intervalle entre la terre et le ciel est rempli de souffle. Ce souffle est la cause de l'hiver et de l'été: dense et froid dans l'hiver, dans l'été doux et tranquille. La marche même du soleil, de la lune et des astres est un effet du souffle; car le souffle est l'aliment du seu, et le seu privé du souffle ne pourrait pas vivre, de sorte que la course éternelle du soleil est entretenue par l'air, qui est léger et éternel lui-même. Évidemment aussi la mer est en communication avec le souffle; car les animaux nageurs ne pourraient pas vivre privés de cette communication, et comment l'auraient-ils autrement qu'en tirant l'air par l'eau et de l'eau? La terre est la base où l'air repose, l'air est le véhicule de la terre, et il n'est rien qui en soit vide.

ρων L, Mack. – τροφή ἐστιν H. —  $^{13}$  τὸ πῦρ τὸ πῦρ (sic) στ. D. – πῦρ δὲ ἡέρος στ. A. – ζῆν A. – ζώειν vulg. —  $^{14}$  βίον A. – Ante ὁ addit ἐόντα vulg. – ἐόντα om. A. – ἀένναος καὶ om. A. – τὸ (τὸ om. Lind.) εἶναι παρέχεται (ἀεὶ περιέρχεται Zwing. in marg.) vulg. – τὸ εἶναι om. A. —  $^{15}$  ὅτι καὶ τὸ πέλαγος μετέχει πνεύματος, φανερὸν A. – καὶ περὶ τοῦ πελάγους ὅτι μέθεξιν ἔχει τοῦ (τοῦ om. DFGHIJK, Ald.) πνεύματος, παντί που δῆλον vulg. – ζῆν A. – ζώειν vulg. – ἠδύναντο Κ. – ἐδύναντο A. —  $^{16}$  μετέχοι δ' ἄν πῶς ἐν ἄλλος (al. manu ἄλλοις) ἄλλη τοῦ ὕδατος ἕλκοντα τὸν ἡέρα A. – μετέχειν FJ. – δ' ἄν sine πως L. – ἄλλη FJ. —  $^{17}$  κ' ἐκ vulg. – κὰκ DFHIJKL, Ald. – ἢ (καὶ Κühn) ὲκ Zwing. in marg., Lind.. Mack. – ἀέρα vulg. —  $^{18}$  καὶ τῆ μήνη ἐπὶ τουτέου (τουτέω DI) τὸ (τὸ om. Ald.) βάθριον (βάροθρον L; βάραθρον Q΄; βάθρον DIKP΄) (τουτέω τῷ βάθρω FGJ) vulg. – καὶ μὴν ἥ τε γῆ ἡέρος βάθρον H. – καὶ μὴν ἥ τε γῆ τουτέου βάθρον Codd. ap. Foes in not., Zwing. in marg., Lind. – ἀλὰ (sic) μὴν καὶ ἡ γῆ τοῦτο βάθρον A. —  $^{19}$  τε A. – γε vulg. – τῆς om. A.

- 4. Διότι 1 μεν οὖν εν τοισιν ἄλλοισιν ὁ ἀὴρ ἔρρωται, εἴρηται 2 τοισι δ' αὖ θνητοισιν οὖτος αἴτιος τοῦ τε βίου, καὶ τῶν νούσων τοισι νοσέουσι τοσαύτη δὲ τυγχάνει πᾶσιν ἡ χρείη τοισι σώμασι τοῦ πνεύματος ἐοῦσα, ὅστε τῶν μὲν ἄλλων ἀπάντων ἀποσχόμενος ὥνθρωπος καὶ σιτίων καὶ ποτῶν δύναιτ ἀν ἡμέρας δύο καὶ τρεῖς καὶ πλέονας διάγειν εἰ δέ τις ἀπολάβοι τὰς τοῦ πνεύματος ἐς τὸ σῶμα διεξόδους, ἐν βραχεῖ μέρει ἡμέρης ἀπόλοιτο ἀν, ὡς μεγίστης ὅτῆς χρείης ἐούσης τῷ σώματι τοῦ πνεύματος. ἔτι τοίνυν τὰ μὲν ἄλλα πάντα διαλείπουσιν οἱ ἀνθρωποι πρήσσοντες, ὁ γὰρ βίος μεταβολέων πλέως ἔστί τοῦτο δὲ θμοῦνον ἀεὶ διατελέουσιν ἄπαντα τὰ θνητὰ ζῶα πρήσσοντα, τοτὲ δὲ δὲ ἔκπνέοντα.
- 5. Ότι μὲν οὖν μεγάλη κοινωνίη ἄπασι τοῖσι ζώοισι τοῦ ἠέρος ἐστὶν, εἴρηται· μετὰ τοῦτο τοίνυν <sup>9</sup> εὐθέως ρητέον, ὅτι οὐκ ἄλλοθέν ποθεν εἰκός ἐστι γίνεσθαι τὰς ἀρρωστίας <sup>10</sup> μάλιστα, ἢ ἐντεῦθεν, ὅταν τοῦτο <sup>11</sup> ἢ πλέον, ἢ ἔλασσον, ἢ <sup>12</sup> καὶ ἀθροώτερον, <sup>13</sup> ἢ μεμιασμένον νοσεροῖσι μιάσμασιν, ἐς τὸ σῷμα ἐσέλθη. Περὶ μὲν <sup>15</sup>οὖν ὅλου τοῦ πρήγματος ἀρκέει μοι ταῦτα· μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς αὐτὰ τὰ ἔργα <sup>15</sup>τῷ λόγῳ πορευθεὶς, ἐπιδείξω τὰ <sup>16</sup> νοσήματα τούτου ἀπόγονά τε καὶ ἔκγονα πάντα ἐόντα.
- 6. Πρώτον δὲ ἀπὸ τοῦ χοινοτάτου <sup>17</sup>νοσήματος ἄρξομαι, πυρετοῦ τοῦτο γὰρ <sup>18</sup>τὸ νόσημα πᾶσιν ἐφεδρεύει τοῦσιν ἄλλοισιν νουσήμασι, <sup>19</sup>μάλιστα δὲ φλεγμονῆ δηλοῖ δὲ τὰ γινόμενα προσχόμματα ἄμα γὰρ τῆ φλεγμονῆ εὐθὺς βουδών καὶ πυρετὸς ἔπεται. <sup>\*</sup>Εστι δὲ δισσὰ <sup>20</sup>εἴδεα πυρετῶν, ὡς ταύτη διελθεῖν ὁ μὲν χοινὸς ἄπασι <sup>21</sup>χαλεόμενος
- ¹ Οὖν ἐν Α. οὖν ἐν οπ. vulg. τοῖς (sic) ὁδοῖς pro τοῖσιν ἄλλοισιν Α. -2τοῖς Α. τε οπ. Α. νούσων Α, Lind. νοσέων vulg. τυγχάνη ἡ χρ. πᾶσι τοῖς σ. Α. ἡ οπ. vulg. ἄνθρωπος Α. ὁ ἀνθ. vulg. ³ καὶ δύο Α. πλέονας Α. πλείονας vulg. εἰ pro ἢν Α. ἢν vulg. ἀπολάβοι Α. ἐπ. vulg. ἐπιλαμ-βάνοι LQ΄. ἐς Α, Lind. εἰς vulg. ἐξόδους Α. ⁴ τῆς ἡμ. Η. ἀπόλοιτ Α. ἀπόλοιτο J. ἀπόλλοιτο vulg. ⁵ τῆς Α. τῆς οπ. vulg. ἐνεούσης Codd. ap. Foes in not., Zwing. in marg. οἱ AD. οἱ οπ. vulg. πλείως Α. πλείεος, al. manu πλέως D. πλεῖος JK. ἀνάπλεως Η, Zwing. in marg. ἀνάπλεος Codd. ap. Foes in not. ἐστὶ οπ. Α. ⁶ μόνον, sine ἀεὶ Α. ² τότε (bis) Α. ποτὲ (bis) supra lin. Η. ἐνπνέοντα Α. ὁ ἀναπνέοντα Α. οὖν οπ. J. · εὐθ. οπ. Α. ὡς pro ὅτι Α. ποθεν οπ. (D, restit. al. manu) FGHIKLX. γίγνεσθαι Lind., Mack. ὅτι αἱ ἀβρωστίαι ἀπὸ τοῦ καταστήματος τοῦ ἡέρος in tit. D. ¹θ μάλ. οπ. Α. ἢ οπ., restit. al. manu Α. ¹¹ ἢ οπ. ΛΗΧ. ἢ J. ὅταν τοῦτο (πνεῦμα) ἢ πλ. Mack. ¹² καὶ οπ. Α. Post ἀθρ. addunt γένηται ΛΗ. ¹³ ἢ καὶ J, Mack. καὶ sine ἢ vulg. ἢ

- 4. (De l'air considéré dans le corps des animaux.) Telle est donc la raison de sa force dans tout le reste; quant aux êtres mortels, il est la cause de la vie chez eux et des maladies chez les malades; et si grand est le besoin du souffle pour tous les corps, que l'homme, qui, privé de tout aliment solide et liquide, pourrait vivre deux ou trois jours ou même davantage, périrait, si l'on interceptait les voies du souffle au corps, en une brève portion du jour; tant la nécessité du souffle est prédominante! De plus, chez l'homme, tous les actes sont soumis à des intermissions, car la vie est pleine de mutations; cet acte seul ne s'interrompt jamais chez les animaux mortels, tous occupés à inspirer l'air et à l'expirer.
- 5. (L'air est la cause des maladies.) Ainsi donc il est dit que tous les animaux participent grandement à l'air; maintenant il faut exposer sans délai que, selon toute vraisemblance, la source des maladies ne doit pas être placée ailleurs, alors qu'il entre dans le corps, soit en excès, soit en défaut, ou trop à la fois ou souillé de miasmes morbifiques. Ces remarques me suffisent pour la chose en général; maintenant, arrivant aux faits mêmes dans la suite de ce discours, je vais montrer que toutes les maladies en naissent et en procèdent.
- 6. (L'air est la cause de la fièvre. Il est la cause de la fièvre épidémique ou pestilentielle.) Je commencerai par la maladie la plus commune, la fièvre; en effet, elle s'associe à toutes les autres maladies, et surtout à l'inflammation; on le voit par les contusions aux pieds; aussitôt l'inflammation est suivie de gonflement des glandes de l'aine et de fièvre. Il y a, pour suivre ce propos, deux espèces de fièvre : l'une, com-

sine καὶ Α, Zwing. in marg. - μεμιασ. Α. - μεμιησ. vulg. - νουσεροΐσι Lind. -νοσηροῖσι Α. — 14 οὖν οπ. Η. - δλου τουτέου τοῦ πρήγματος ΗΡ΄, Codd. ap. Foes in not. - δλου οπ. DFGIJ. - ἀρκέει Α. - ἀρκεῖ vulg. — 15 τῶ αὐτῶ λόγω Α. — 16 νουσ. Lind. - τουτέου Zwing., Mack. - ἀπόγ. τε καὶ οπ. Α. — 17 νουσ. Lind., Mack. — 18 τὸ οπ. DX. -νούσ. Lind., Mack. — 19 μάλιστα.... ἕπεται οπ. Α. - δηλοῖ.... φλεγμονῆ οπ. Κ. — 20 εἴδεα Ρ΄Ω΄, Lind., Mack. - ἔθεα (D, supra lin. al. manu εἴδεα καὶ ἔθνεα) ΗΧ. - ἔθνεα vulg. - Αnte πυρετῶν addunt καὶ DX. - κοινῶς D. — 21 ὁ καλ. Α. - ἰδίη Α. - ἰδίην vulg. - διαιτωμένοισι ΑD. - γιγν. Α.

χρωσθἢ μιάσμασιν, ἀ τἢ ἀνθρωπίνη φύσει πολέμιά ἐστιν, ἄνθρωποι τότε νοσέουσιν. ὅταν δὲ ἐτέρω τινὶ ἔθνει ζώων <sup>10</sup> ἀνάρμοστος ὁ ἢὴρ τοιουτέοισι κοποτο τοιοῦτός ἐστιν, ὅτι πνεῦμα τωὐτὸ πάντες ἔλκουσιν. <sup>3</sup> ὁμοίου δὲ ὁμοίως τοῦ πνεύματος τῷ σώματι μιχθέντος, ὅμοιοι καὶ τοῖσι ζώοισι, <sup>5</sup> ἀλλ' ἔσως φήσει τις. <sup>4</sup> διὰ τί οὖν οὐχ ἄπασι τοῖσι ζώοισι, <sup>5</sup> ἀλλ' ἔθνει τινὶ αὐτέων <sup>6</sup> ἐπιπίπτουσιν αἱ τοιαῦται νοῦσοι; <sup>7</sup> Διότι, φαίην ἀν, διαφέρει σῶμα σώματος, καὶ φύσις φύσιος, καὶ τροφὴ τροφῆς. οὐ γὰρ πᾶσι τοῖσιν ἔθνεσι τῶν ζώων ταὐτὰ <sup>8</sup> οὐτ' τὸναὶ ἔτερα ἐτέροισιν ἀζύμφορα. 'Οκόταν μὲν οὖν δ ἀὴρ τοιουτέοισι τότε νοσέουσιν. ὅταν δὲ ἔτέρω τινὶ ἔθνει ζώων <sup>10</sup> ἀνάρμοστος ὁ ἢὴρ γένηται, κεῖνα τότε νοσέουσιν.

7. <sup>11</sup> Αὶ μὲν οὖν δημόσιαί εἰσι τῶν νούσων, εἴρηται, καὶ ὅτε καὶ ὅκως, καὶ οἶσι, καὶ <sup>12</sup> ἀπὸ τεῦ γίνονται τὸν <sup>13</sup> δὲ διὰ πονηρὴν δίαιταν γινόμενον πυρετὸν διέξειμί <sup>15</sup> σοι. Πονηρὴ δέ ἐστιν ἡ τοιήδε δίαιτα, τοῦτο μὲν ὅταν τις πλέονας τροφὰς <sup>15</sup> ἢ ὑγρὰς ἢ ξηρὰς διδῷ τῷ σώματι ἢ τὸ σῶμα δύναται φέρειν, καὶ πόνον <sup>16</sup> μηδένα τῷ πλήθει τῶν τροφῶν ἀντιτιθῆ, τοῦτο <sup>17</sup> δὲ ὅταν ποικίλας καὶ ἀνομοίους ἀλλήλησιν ἐσπέμπη τροφάς τὰ γὰρ ἀνόμοια στασιάζει, καὶ τὰ μὲν θᾶσσον, τὰ <sup>18</sup>δὲ σχολαίτερον πέσσεται. Μετὰ <sup>19</sup>δὲ πολλῶν σιτίων ἀνάγκη καὶ πολ-

<sup>1</sup> Τούτων 6 άὴρ αἴτιος Α. - 2 πολύ pro οὖν Α. - Est-ce πολύχοινος? - δή αὐτὸς pro τοιοῦτος Α.-τωυτῶ Α.- Ελχουσιν ADHIJX, Lind., Mack.-Ελχωσιν vulg. - έχουσι L. - 3 όμοίου A. - όμοίω vulg. - όμοίου δε όμοίω Codd. ap. Foes in not., Lind., Mack. - φήση A. - 4διά om. A. - γοῦν J. - οὐ πᾶσι A.-6 ἀλλ' ἐνίοις αὐτῶν A.-6 ἐπιπίπτουσιν A.-περιπίπτουσι <math>H, Codd. ap. Foes in not.- ἐμπίπτουσιν (D, cum περι supra ἐμ eadem manu) K.έμπεριπίπτουσιν vulg. - περιεμπίπτουσιν X. - Dans les lexiques on ne cite pas d'autre exemple de ἐμπεριπίπτω que celui de ce passage; mais, comme on voit, la leçon de vulg. n'est guère autorisée. — τότι διαφαίρει φαίην αν καὶ σῶμα σ., καὶ ἡὴρ ἡέρος, καὶ φύσις Α.-διαφέρειν D.-τοῖς Α.-ταῦτα vulg. — 8 οὔτ' εὖάρ., οὕτ' ἀνάρ. Α. - ἐτέροις Α. — 9 καὶ ἕτερα ἐτέροις ἀξύμφορα Α. - καὶ ε̃. ε΄. άξ. om. vulg. - όταν Α. - τουτέοισι DFGHKX. - τοι. om. J. -γρωσθή A. - πλησθή (πλησθήναι D) vulg. - μιάσματος G. - μιάσματος δ..... πολέμιον L. - ἀνθοωπείη Α. - νουσέουσιν (bis) Lind., Mack. — 10 ἀνάρ. ὁ ἡἡο γένηται Α. - δ άὴρ ἀνάρ. ἢ vulg. - χοινῆ τότε νοσέουσιν Α. - τὸ νούσημα κείνα (κείνοι FHK, Ald.; κακείνοι J; κείνο Kühn) νοσέουσιν vulg. — "αί μ. ο. δ. είσι DFGHIJKL. - αί μ. ο. (νῦν A) δ. οὖσαι (οὖσαι om. A) vulg. -

mune à tous, appelée peste; l'autre, due à un mauyais régime, et survenant sporadiquement chez ceux qui vivent mal. De ces deux espèces de fièvre l'air est la cause. La fièvre commune est commune parce que tous respirent le même souffle ; un souffle semblable se mêlant semblablement au corps, les fièvres deviennent identiques aussi. Mais pourquoi, demandera-t-on peut-être, tous les animaux n'en sont-ils pas atteints? et pourquoi ces maladies n'attaquent-elles qu'une espèce? Parce que, répondrai-je, le corps diffère du corps, la nature de la nature, et l'aliment de l'aliment (des Maladies, I, 35). Car les mêmes choses ne sont ni propres ni impropres à toutes les espèces d'animaux; mais les unes sont bienfaisantes aux uns, et les autres malfaisantes aux autres. Lors donc que l'air est infecté des miasmes qui sont ennemis de la nature humaine, les hommes sont malades; quand, au contraire, l'air devient impropre à quelque autre espèce animale, c'est celle-là qui est frappée.

7. (L'air est la cause des fièvres sporadiques.) Je viens de dire quellés sont les maladies épidémiques, et quand, et comment, et chez qui, et d'où elles naissent; je passe à la fièvre engendrée par un mauvais régime. Le régime est mauvais, d'une part, quand on donne au corps plus de nourriture liquide ou sèche que le corps n'en peut supporter, sans opposer aucun exercice à cet excès d'aliment; d'autre part, quand on ingère des aliments divers et dissimilaires; car les dissimilaires ne s'accordent pas, et les uns sont digérés plus tôt, les autres plus tard. Or, avec beaucoup de nourriture, il entre nécessai-

νουσέων Mack. -εἴρηται J. -εἴρηνται vulg. -στε Zwing. in marg. -στι vulg. -κ. δ. κ. δκως om. A. -  $^{12}$  ἀπὸ τεῦ A. - ἀφ' οὖ vulg. -  $^{13}$  δ' ἤδη διὰ πονηρίην δίαιταν A. -  $^{14}$  σοι om. A. - μὲν οὖν vulg. - οὖν om. A. -πλέονας A. -πλείονας vulg. -  $^{15}$  ἢ om. A. - διδῶ J. -διδοῖ A. -δίδωσι vulg. -δύνεται (sic) A. -  $^{16}$  οὐδένα J. - ἀντιτίθη A. - ἀντιτεθῆ J, Zwing. in marg. - ἀντιτίθησι vulg. - -  $^{17}$  δ' A. - Ante καὶ addit τροφὰς quod non om. post ἐσπέμπη A. - άλλήλοισιν DX. - -  $^{18}$  δαὶ A. -  $^{19}$  δὴ DHJ. - ἀναγκάζη A. - πολὺ A. - ἐσιέναι A. - εἰστέναι vulg.

λὸν πνεῦμα ἐσιέναι μετὰ πάντων γὰρ τῶν ἐσθιομένων ¹καὶ πινομέτων ἀπέρχεται πνεῦμα ἐς τὸ σῶμα, ἢ πλέον, ἢ ἔλασσον. ² Φανερὸν δὲ τοῦτο τῷδὲ ἐστιν ἐρυγαὶ γὰρ γίνονται μετὰ τὰ σιτία καὶ ³τὰ ποτὰ τοῖσι πλείστοισιν ἀνατρέχει γὰρ ὁ κατακλεισθεὶς ἀὴρ, ὁ ὁκόταν ἀναρβήξῃ τὰς πομφόλυγας, ἐν ἦσι κρύπτεται. ὅ Οταν οὖν τὸ σῶμα σιτίων πλησθῆ, καὶ πνεύματος πλησμονὴ ἐπὶ πλέον γίνεται, τῶν σιτίων κρονιζομένων χρονίζεται δὲ τὰ σιτία, διὰ ὅτὸ πλῆθος οὐ δυνάμενα διελθεῖν ἐμφραχθείσης δὲ τῆς κάτω κοιλίης, ¹ἐς ὅλον τὸ σῶμα διέρραμον αἱ φῦσαι προσπεσοῦσαι δὲ πρὸς τὰ ἐναιμότατα τοῦ σώματος ὁραμον αἱ φῦσαι προσπεσοῦσαι δὲ πρὸς τὰ ἐναιμότατα τοῦ σώματος τοῦ βαίματος εἰσι, διὰ παντὸς τοῦ βσώματος ἡ φρίκη διῆλθεν ἄπαντος δὲ τοῦ ¹ο αἴματος ψυχθέντος, ἄπαν τὸ σῶμα φρίσσει.

8. Διὰ τοῦτο μὲν οὖν πρῶτον αἱ φρῖκαι γίνονται πρὸ τῶν πυρετῶν ὅκως δ' ἀν δρμήσωσιν αἱ φῦσαι πλήθει καὶ ψυχρότητι, ¹¹ τοιοῦτον γίνεται καὶ τὸ ρῖγος, ἀπὸ μὲν ¹²πλεόνων καὶ ψυχροτέρων ἰσχυρότερον, ἀπὸ δὲ ἐλασσόνων καὶ ἦσσόν τι ψυχρῶν ¹³ ἀνισχυρότερον. Ἐν δὲ τῆσι φρίκησι καὶ οἱ τρόμοι τοῦ σώματος ¹⁴ κατὰ τόνδε γίνονται τὸν τρόπον τὸ αἶμα φοδεόμενον τὴν παροῦσαν φρίκην ¹⁵ ξυντρέχει καὶ διαΐσσει διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἐς τὰ θερμότατα. Αδται μὲν οὖν αἱ ἀλαι καθαλλομένου δὲ τοῦ αἴματος ἐκ τῶν ἀκρωτηρίων τοῦ σώματος, ¹⁶τὰ σπλάγχνα τρομέουσι καὶ αἱ σάρκες τὰ μὲν γὰρ τοῦ σώματος γίνεται πολύαιμα, τὰ ¹² δὲ ἄναιμα τὰ μὲν οὖν ἄναιμα διὰ τὴν ψύξιν

 $^{1}$  Τε καὶ A.-ἀπέρχεται A.-εἴσεισι vulg.-εἰς  $D.-^{2}$  φανερὸν δ' ἐστὶν τῶδε A. - αίρυγαί, al. manu έρρυγαί A. - έρευγμοί vulg. - γάρ om. A. - γίγν. Mack. - 3 τὰ om. DFGHIJKX, Ald. - 4 ὅταν Α. - οἶσι Χ. - 5 ὅταν Codd., Zwing. in marg. - ὅτε vulg. - τὸ σῶμα πληρωθὲν τροφῆς πλησθῆ καὶ πνεύματος ἐπὶ πλέον pro τὸ.... γίνεται A. - πλεῖον vulg. - 6 τὸ A. - τὸ om. vulg. - οὐ δυναμένου τοῦ πνεύματος διεξελθεῖν H, Codd. ap. Foes in not., Zwing. in marg., Lind., Mack. — 7 ές A, Lind. – είς vulg. – φῦσαι Kühn. – φύσαι vulg. – πρὸς AH, Codd. ap. Foes in not., Zwing. in marg., Lind., Mack.-πρός om. vulg. -τούτων Α.-ὅπου αἱ ῥίζαι καὶ αἱ πηγαὶ Α.— 8 σώματος JK.—9 αἵματος L.- $\eta$  om. A. – ἔψυξαν $^{\circ}$  τουτέων δὲ τῶν τόπων ψυχθέντων pro  $\eta$ .... ψυχθέντος J.— 10 σώματος L. - οὖν om. Χ. -πρῶτον om. Α. - φρίκαι Kühn. - φρίκαι vulg. όπως Α.-φύσαι Kühn.-φύσσαι J.-φύσαι vulg.- "τοιούτο Α, Zwing. -γίγνεται Mack. - καί om. A. - τὸ Codd., Ald. - τὸ om. vulg. - ρῖγος Kühn. - ρίγος vulg. - φρίκος DFGIJKL. - 12 πλεόνων Α. - πλειόνων vulg. - τι om. Α. -13 ανισχυρότερον DFGHIJKLXP'Q', Zwing. in marg., Lind. - ήσσον ισχυρόν vulg. - φρίχεσι Α. - καὶ οί om. J. - 14 διὰ τόδε γίνονται Α. - φοβεύμενον Α. --15 ξ. H. - σ. vulg. - διαίσσει διά Α. - διέξεισι κατά vulg. - θερμότατα αὐτοῦ Α.

rement beaucoup d'air; tout ce qui se mange ou se boit est accompagné dans le corps par de l'air en plus ou moins grande quantité. En voici la preuve : la plupart ont des éructations après avoir bu et mangé; c'est que l'air enfermé remonte, après avoir rompu les vésicules où il se cache. Quand donc le corps se remplit d'aliments, il se remplit aussi d'air, surabondamment si les aliments font séjour; or, ils font séjour, la quantité les empêchant de cheminer; le ventre inférieur ainsi obstrué, les vents se répandent dans tout le corps, et, tombant sur les parties les plus sanguines, elles les refroidissent; à la la suite du refroidissement de ces lieux où sont les sources et les racines du sang, le frissonnement court dans tout le corps, et, le sang étant tout entier refroidi, le corps entier frissonne.

8. (L'air est la cause des principaux phénomènes qui accompagnent les fièvres: frisson, tremblement, baillements, résolution des articulations, sueurs, céphalalgie.) Voilà pourquoi les frissons précèdent les fièvres. Dépendant de la quantité et du froid des vents qui font irruption, le frisson est d'autant plus fort qu'ils sont plus abondants et plus froids, d'autant plus faible qu'ils sont moindres et moins froids. Dans les frissonnements, les tremblements du corps se produisent de cette manière: le sang, refluant devant le froid qui le poursuit, s'agite par tout le corps pour courir aux parties les plus chaudes. Telles sont ses courses vagabondes. Le sang s'étant élancé loin des extrémités, les viscères et les chairs tremblent; car les parties du corps deviennent, les unes hypérémiques, les autres anémiques; or, les anémiques, sous l'influence du froid,

<sup>-</sup>αὖται μὲν οὖν αἱ ἄ. om. A.-ἄλαι H.-ἄλλαι DJ.-ἄλλαι vulg.-Struve, dans le Suppl. du Dict. de Schneider, remarque que les noms en η provenant d'un verbe dont la consonne est redoublée, se forment d'après le primitif où la consonne est simple, que, par conséquent, il faudrait lire ἄλαι, mais que sans doute on doit préférer ἄλαι. Ἄλαι est en effet donné par un de nos mss.— 16 ἐς τὰ AL, Lind., Mack.—τρέμουσι ADHIKL, Mack.—καὶ αἱ σ. om. A.— 17 δ' A.—τὰ μὲν οὖν ἄν. om. (restit. al. manu D) X.— ἀτρομέουσιν Mack.

ούχ ἀτρεμέουσιν, άλλὰ ¹πάλλονται, τὸ γὰρ θερμὸν ἐξ αὐτέων ἐχλέλοιπεν · τὰ δὲ πολύαιμα διὰ τὸ πληθος τοῦ αϊματος ²τρέμουσι, καὶ φλεγμονάς έμποιέει, οὐ γάρ δύναται πολλόν γινόμενον ἀτρεμίζειν. Χασμώνται δὲ πρὸ τῶν πυρετῶν, 8 ὅτε πολὺς ἀὴρ ἀθροισθεὶς, 4 ἀθρόον άνω διεξιών, εξεμόγλευσε και διέστησε τὸ στόμα ταύτη γὰρ εὐδιέξοδός έστιν : ώς γάρ ἀπὸ τῶν λεβήτων ἀτμὸς ἀνέργεται πολὸς έψομένου του θδατος, οθτω καὶ του σώματος θερμαινομένου δίεισι διά τοῦ στόματος ὁ ἀὴρ ξυνεστραμμένος καὶ βίη φερόμενος. 8 Τά τε ἄρθρα διαλύεται πρό τῶν πυρετῶν γλιαινόμενα γάρ τὰ νεῦρα διίσταται. 9 Οχόταν δὲ 10 ξυναλισθη ἀθροισθὲν τὸ πλεῖστον τοῦ αἴματος, 11 ἀναθερμαίνεται πάλιν δ άλρ δ ψύξας τὸ αξμα, κρατηθείς ὑπὸ τῆς θερμότητος· διάπυρος δὲ 12 καὶ μύδρος γενόμενος 13 ὅλω τῷ σώματι τὴν θερμασίην ένειργάσατο. Συνεργόν δέ αὐτῷ τὸ αξμά ἐστι, τήκεται γάρ 14 πυρούμενον, καὶ γίνεται πνεύμα έξ αὐτοῦ τοῦ δὲ πνεύματος προσπίπτοντος πρός τοὺς πόρους τοῦ σώματος, οἱ ἱδρῶτες γίνονται τὸ 15 γάρ πνεῦμα ξυνιστάμενον ἐς ὕδωρ χεῖται , καὶ διὰ τῶν πόρων διεξελθὸν ἔξω περαιοῦται τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἀπὸ τῶν έψομένων ὑδάτων δ άτμὸς ἐπανιών, ἢν ἔχη στερέωμα πρὸς ὅ τι χρὴ προσπίπτειν, παχύνεται καὶ πυκνοῦται, καὶ σταγόνες 16 ἀποπίπτουσιν ἀπὸ τῶν πωμάτων, οξσιν αν δ άτμὸς προσπίπτη. Πόνοι δὲ τῆς κεφαλῆς άμα τῷ πυρετώ γίνονται διά τόδε στενοχωρίη τῆσι διεξόδοισιν ἐν τῆ κεφαλῆ τοῦ αξματος γίνεται. 17 πέπληνται γάρ αί φλέβες ήέρος, πλησθεῖσαι δέ καὶ 18 πρησθεϊσαι, τὸν πόνον ἐμποιέουσιν ἐν τῆ κεφαλῆ. βίη γὰρ τὸ

¹ Σφάλλονται Α. – αὐτῶν Α. – ἐκλέλειπε Α , Ald., Frob. — ² οὐ τρ. Α. – καὶ φλ. ἐμπ. οπ. Α. – δύνανται Α. – πολὺ Α (Η, al. manu). – γενόμ. Α. – In marg. γέγρ. καὶ ἀτρεμέειν Η. — ³ ὅτι Α. – ὅταν DJX. – ἢ ὁ ἀλρ νulg. – ἢ ὁ οπ. Α. – ἀθροισθεὶς ἀλρ Η. — ⁴ ἔπειτα ἀθρόως τε Η , Codd. ap. Foes in not. (Zwing. in marg. ἀθρόος). – ἀθρόως Α. – Post ἀθρ. addit τε vulg. – τε οπ. Α. – ἄνω Α. – ἄνωθεν vulg. — ⁵ ἀνεμ. DHΚΧQ΄, Zwing. in marg. – τὸ στ. post έξεμόχλ. J. — ⁶ ἡ διέξοδος al. manu Η. – ὅσπερ Α. — ˀ τοῦ ΑΗΙ. – τοῦ οπ. νulg. – διέσι (sic), al. manu διέσει Α. – Sans doute διαΐσσει. — ⁵ καὶ τά τε vulg. – καὶ οπ. Α. – διαλύεται Α. – διαλύονται vulg. — γὰρ οπ., restit. al. manu D. – διίσταται ΑΙ. – διίστανται vulg. — ց ἔστ' ἄν Α. – δὲ δὴ ΑΗ. – δὴ DJL. — ¹θ ξ. Α. – σ. νulg. – ἀθρ. οπ. Α. — ¹¹ ἀναθ. Α. – διαθ. νulg. – θέρμης Α. — ¹² καὶ οπ. L. – ἄμυδρὸς Α. – άδρὸς J, Zwing. in marg. – μυδρὸς Η. — ¹³ ἐν ὅ. νulg. – ἐν οπ. Α. – ἐνηργάσατο Α. – εἰργάσατο DFGHIJKX. — ¹⁴ χλιαινόμενον Α. – γίγνεται Μαck. – ἐξ αὐτοῦ πνεῦμα Α. – ἱδρὼς γίνεται Α. – γίγνονται Μack. — ¹δ γὰρ ξ. πνεῦμα Η. – συνιστ. νulg. – ἐς οπ. Α. – χεῖται Α. – ξερ-

loin de garder l'immobilité, sont saisies de mouvements spasmodiques, vu que la chaleur les a quittées; et les hypérémiques, sous l'accumulation du sang, tremblent, et causent des inflammations, vu qu'il ne peut y avoir immobilité là où il y a surabondance de ce liquide. Les baillements précèdent les 🗸 fièvres, lorsque beaucoup d'air accumulé, sortant par le haut à la fois, ouvre de force la bouche, comme serait un levier; c'est par là en effet qu'est l'issue la plus facile. De même que la vapeur s'élève en abondance des chaudières où l'eau bout, de même du corps échauffé s'échappe par la bouche l'air resserré et expulsé avec violence. Il y a aussi avant la fièvre résolution des articulations; c'est que les nerfs, chauffés, s'allongent. Lorsque la plus grande partie du sang s'est ainsi ramassée, l'air qui l'avait refroidi se réchauffe à son tour, dompté par la chaleur; étant devenu ainsi une masse incandescente, il communique son échauffement à tout le corps. Et le sang coopère avec lui; car, soumis à ce brasier, il se vaporise, et il s'en forme du souffle; ce souffle arrivant aux pores du corps, la sucur se produit, car le souffle condensé tombe en eau, et, traversant les pores, se montre au dehors, de la même façon que la vapeur s'élevant d'eaux bouillantes, si elle rencontre un corps solide où il lui faut s'arrêter, s'épaissit, se condense, et l'on voit les gouttes ruisseler des couvercles où la vapeur est venue se fixer. La céphalalgie qui accompagne la fièvre s'explique de la manière suivante : les voies du sang deviennent étroites dans la tête; car les veines se sont remplies d'air; ainsi remplies et brûlées, elles causent de la céphalalgie; en

χεται vulg. –διελθὸν Α. –ὁ οπ. Α. – ἔχει J. –πῶς γίνονται οἱ ἱδρῶτες in marg. D. — <sup>16</sup> ἐμπίπτουσιν L. – πωμάτων A. – σωμάτων vulg. – οἱς A. –προσπίπτει A. – τῆς οπ. A. –πῶς γίνονται ἐν τῆ κεφαλῆ πόνοι in marg. D. — <sup>17</sup> πέπληνται A. – πεπλήρωνται vulg. – αἱ φλέβες A (post ἡέρος H, Codd. ap. Foes in not., Zwing. in marg.). – αἱ φλ. οπ. vulg. — <sup>18</sup> προσθεῖσαι FGJ, Ald. –προθεῖσαι I. –ποιέουσι τῆ κ. A. – βίη ADL, Mack. – βία vulg. – ὁθεύμενον (sic) γὰρ τὸ αἰμα καὶ βιαζ. al. manu H, Zwing. in marg. – στενῶν ὁδῶν A. – ἐστιν σπ. A.

αξμα βιαζόμενον διὰ στενῆς όδοῦ θερμὸν ἐὸν οὐ δύναται περαιοῦσθαι ταχέως, πολλὰ γὰρ ἐμποδών ἐστιν αὐτῷ χωλύματα καὶ ¹ ἐμφράγματα · διὸ δή καὶ οἱ σφυγμοὶ γίνονται ² ἀμφὶ τοὺς κροτάφους.

- 9. Οἱ μὲν οὖν πυρετοὶ διὰ τοῦτο γίνονται καὶ τὰ μετὰ τῶν πυρετῶν ἀλγήματα καὶ ³νοσήματα τῶν δὲ ἄλλων ἀρβωστημάτων, ⁴όκόσοι μὲν ἀν εἰλεοὶ εἶεν, ἢ ἀνειλήματα, ἢ ⁵ἔτερα ἀποστηρίγματα, ⁶φύσας εἶναι αἴτια ἄπασιν ἡγέομαι φανερὸν εἶναι πάντων γὰρ τῶν ¹τοιουτέων αἰτίη τοῦ πνεύματος ἡ διόδευσις τοῦτο γὰρ ὁκόταν προσπέση πρὸς τόπους δάπαλοὺς καὶ ἀἡθεας καὶ ἀθίκτους, ὥσπερ τόζευμα ἐγτείμενον διαδύνει διὰ τῆς σαρκός προσπίπτει ⁰δὲ ποτὲ μὲν πρὸς τὰ ὑποχόνδρια, ¹0ποτὲ δὲ πρὸς τὰς λαπάρας, ¹1ποτὲ δὲ ἐς ἀμφότερα διὸ ὁποχόνδρια, ¹0ποτὲ δὲ πρὸς τὰς λαπάρας, ¹1ποτὲ δὲ ἐς ἀμφότερα διὸ τῶν κοίνον ¹² ἀραιούμενον γὰρ ὑπὸ τῆς θερμασίης τοῦ πυριήματος διέρχεται τὸ πνεῦμα ¹³ διὰ τοῦ σώματος, ὥςτε παῦλάν τινα γενέσθαι τῶν πόνων.
- 10. Ἰσως δ' ἄν τις εἴποι· πῶς οὖν τὰ ρεύματα γίνεται διὰ τὰς φύσας; ἢ τίνα τρόπον τῶν αίμορραγιῶν τῶν περὶ τὰ στέρνα ¹⁴τοῦτο αἴτιόν ἐστιν; οἶμαι δὲ καὶ ταῦτα δηλώσειν διὰ ¹⁵τωὐτὸ γινόμενα. Ὅταν αἱ περὶ τὴν κεφαλὴν φλέβες γεμισθῶσιν ἠέρος, πρῶτον μὲν ἡ κεφαλὴ βαρύνεται τῶν ¹6 φυσέων ἐγκειμένων ἔπειτα εἰλεῖται τὸ αἷμα, οὐ διαχέειν δυναμένων διὰ τὴν στενότητα τῶν δδῶν· τὸ ¹π δὲ λεπτότατον τοῦ αἴματος διὰ τῶν φλεβῶν ἐκθλίβεται τοῦτο δὴ τὸ ὑγρὸν ὅταν τοῦ αἴματος διὰ τῶν φλεβῶν ἔποι δ' ἄν ἀθρόον ἀφίκηται τοῦ σώ-

<sup>1</sup> Έρφρματα (D, restit. in marg.) FGIJ. — 2 περὶ Α. – διὰ ταῦτα Α. – Απτε γίν. addit ὡς ἔφην vulg. – ὡς ἔφην om. Α. – τὰ om. Κ. — 3 νουσ. Lind., Mack. — 4 ὁχόσοισι Η. – οἱ μὲν εἰλ., sine ἄν et εἶεν Α. – ἄν om. J. – ἀνηλήμματα Α. – ἐνειλήμματα Η. – εἶλήμματα D. – εἶλήμματα Ald. – ἐνειλήματα Zwing. in marg. – εἶλήματα ἢ στρόφοι vulg. – ἢ στρόφοι om. Α. – Weigel, Suppl. au Dict. de Schneider, au mot εἴλημα, croit ἢ στρόφοι une glose. — 5 ἔτερα om. Α. – ἀποστηρήγματα Α. — 6 ὅτι φυσέων ἐστὶ πᾶσιν ἡγεῦμαι φανερὸν εἶναι Α. – αἴτια εῖναι D. — 7 τοιούτων ἐπτρικὴ τοῦ πνεύματος ἀπαρύσαι Α. – La leçon de A serait acceptable aussi : « Le traitement de toutes ces affections est de dissiper l'air. » – Απτε τοῦ addit ἡ J. – διόδοσις Ald. – διάγνωσις J. – ὅταν Α. — 8 ἀπαθέας Α. – καὶ ἀθίκτους om. Α. – διαδύνει Α. – διαδῦνον vulg. — 9 δὲ Α. – δὲ om. vulg. – τοτὲ μὲν Α. — 10 τότε (sic) δὲ (bis) Α. — 11 ἄλλοτε δ' αῦ J. – θερμαίνοντος J. – τοῖς ἔξωθεν Α. – πυρέονται, al. manu πειρέονται Α. – πειρῶνται vulg. – τόπον Α. — 12 ἀραιούμενον ΑϜ, Ald. – ἀραιουμένου vulg. – ἀρ.... πόνων om. J. – Post θερμ. addit τοῦ χρωτὸς vulg. ~ τοῦ χρωτὸς

effet, le sang, poussé de force par une voie étroite, étant chaud, ne peut cheminer rapidement, attendu qu'il rencontre beaucoup d'empêchements et d'obstacles. De là les battements qui se produisent aux tempes.

- 9. (L'air est la cause des iléus et des tranchées.) Telle est la cause des fièvres, ainsi que des douleurs et des maladies qui s'y associent. Quant aux autres affections, telles que les iléus, les tranchées et douleurs fixes de ce genre, il est, je pense, évident pour tout le monde que la cause en est dans les vents, tout cela étant produit par le passage du souffle. Le souffle, quand il tombe sur des parties molles, inhabituées et intactes, s'y enfonce comme une flèche, et pénètre dans la chair, se jetant tantôt aux hypochondres, tantôt aux flancs, tantôt aux deux. Aussi s'efforce-t-on, par des applications chaudes à l'extérieur, d'adoucir la douleur (du Régime dans les maladies aiguës, § 7); en effet, le souffle, raréfié par la chaleur de la fomentation, se répand dans le corps, de manière à laisser du calme aux souffrances.
- 10. (L'air est la cause des fluxions et des hémoptysies.) Mais, dira-t-on peut-être, comment donc les vents produisent-ils les flux, et de quelle manière sont-ils cause des hémorrhagies thoraciques? J'espère montrer que ces affections ont aussi cette même origine: quand les veines de la tête se remplissent d'air, d'abord la tête est appesantie par les vents qui l'oppressent; ensuite tourbillonne le sang, que les vents ne peuvent faire marcher à cause de l'étroitesse des voies; mais la partie la plus ténue est exprimée au travers des veines; ce liquide, quand il s'est accumulé, coule par d'autres issues, et le point

om. A. —  $^{13}$  διὰ om. A.  $-\delta$ ' om. A.  $-\epsilon$ ǐτη J. – Post οὖν addit καὶ A. —  $^{14}$ τοῦτ' A.  $-\dot{\epsilon}$ στιν om. J. —  $^{15}$  τωὐτὸ A. -ταὐτὰ vulg. — ὅτε Ald. — αἱ π. τ. κ. φλ. A. -π. τ. κ. αἱ φλ. vulg. —  $^{16}$  φύσεων AH.  $-\epsilon$ ἰλεῖται τὸ αἶμα, οὐ διαχέειν δυναμένων διὰ τὴν A.  $-\dot{\epsilon}$ νειλεῖται (ἐνειλεῖ F, H in marg. ἐνειλοῦνται al. manu, IJ) τὸ πνεῦμα κατὰ (καὶ pro κ. H, Zwing. in marg.) τὸ αἵμα διὰ τὴν vulg. — Dans le texte de A, qui est le meilleur, il faut avec δυναμένων sous-entendre φυσέων. —  $^{17}$  δὲ om. A.  $-\lambda$ επτ. om. J. —  $^{18}$ Post ἀθρ. addunt πολὺ AH, Zwing, in marg.  $-\ddot{\sigma}$ πη A.  $-\ddot{\sigma}$ κου vulg.  $-\ddot{\alpha}$ φίκειται, al. manu κη A.

ματος, ενταθθα <sup>1</sup>ξυνίσταται ή νούσος. <sup>2</sup> ήν μέν οὖν ἐπὶ τὴν ὄψιν ἔλθη, ταύτης δ πόνος 3 ήν δὲ ἐς τὰς ἀχοὰς, ἐνταῦθ' ἡ νοῦσος 4 ήν δὲ ἐς τὰς φῖνας, κόρυζα γίνεται ήν δὲ ἐς τὰ στέρνα, βράγγος καλέεται. Τὸ γάρ φλέγμα δριμέσι χυμοΐσι 5 μεμιγμένον, όποι αν προσπέση ες αήθεας τόπους', έλκοῖ τη δε φάρυγγι άπαλη ἐούση θρεῦμα προσπίπτον τρηχύτητας έμποιέει το γάρ πνεῦμα 8το διαπνεόμενον διὰ τῆς φάρυγγος ες τὰ στέρνα βαδίζει, καὶ πάλιν θέξέργεται διὰ τῆς όδοῦ ταύτης · 10 δταν οὖν ἀπαντήση τῷ δεύματι τὸ πνεῦμα κάτωθεν ἰὸν κάτω ίόντι, 11 βηξ ἐπιγίνεται, καὶ ἀναββίπτεται ἄνω τὸ φλέγμα· τουτέων δὲ τοιουτέων ἐόντων, ἡ φάρυγζ έλκοῦται, καὶ τρηχύνεται, καὶ θερμαίνεται, καὶ ἔλκει τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρὸν θερμή ἐοῦσα· ἡ δὲ ¹² κεφαλή πάλιν παρά τοῦ ἄλλου σώματος λαμβάνουσα ταύτη διδοῖ· δχόταν 13 γοῦν ἐθισθῆ τὸ βεῦμα ταύτη βέειν καὶ χαραδρωθέωσιν οἱ πόροι, διαδιδοῖ ἤδη καὶ ές τὰ στέρνα, δριμὸ 14 δὲ ἐὸν τὸ φλέγμα προσπῖπτόν 18 τε τῆ σαρκὶ ἐλκοῖ καὶ ἀναβρηγνύει 16 τὰς φλέδας. 'Οκόταν δὲ ἐκχυθῆ τὸ αξμα ἐς ἀλλότριον τόπον, γρονιζόμενον καὶ σηπόμενον γίνεται πῦον, <sup>17</sup> καὶ οὖτε άνω δύναται άνελθεῖν, ούτε 18 χάτω ὑπελθεῖν · άνω 19 γὰρ οὐκ εὔπορος ἡ πορείη προσάντης τις οὖσα ύγρῷ χρήματι καὶ ἔτέρῳ παντὶ βάρος έχοντι· κάτω δὲ κωλύει φραγμὸς 20 δ τῶν φρενῶν. Διὰ τί δὲ δήποτε τὸ βεῦμα ἄναββήγνυται τὸ μεν αὐτόματον, τὸ δὲ διὰ πόνους; αὐτόματον

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Σ. A. –  $\hat{\eta}$  om. A. – <sup>2</sup>  $\hat{\eta}$ ν A. –  $\hat{\epsilon}$ π $\hat{\eta}$ ν vulg. – οὖν om. J. –  $\hat{\epsilon}$ λθη post πόνος DFHIJX. -ταύτη A. - 3 αν μεν DFGHIJKX. - ένταῦθα A. - 4 ἢν δὲ ἐς τ. β., κ. γ. om. A. - 5 μιγνύμενον Α. - όπη ΑΚ. - προσπέσοι DX. - άηθέας DH. - δὲ om. (D, restit. al. manu) FGHIJKX. -ές om. J. — 6 καὶ τὸ (γὰρ pro τὸ DF GHIJKXP) δευμα vulg. - καὶ τὸ om. A. - La bonne leçon est celle de A. L'omission de δè a amené l'intercalation de καὶ γὰρ, et un correcteur a changé γάρ en τὸ, ce qui est devenu la leçon de vulg. — 7 προσπίπτον Kühn. - προσπίπτον vulg. - τρυχήτητας, al. manu τρηχύτητας, έμποιέοι A. - τραχύτητα ἐργάζεται vulg. — 8 τὸ om. DHKP'. - τὸ δ. τ. φάρυγος διαπν. Α. - τοῦ pro τῆς Η. -φάρυγος F. -πορεύεται Α. - 9 διεξέρχεται Η. - ἔξεισι Α. - 10 ὅταν οὖν ἀπαντήση τὸ ῥεῦμα τῶ πνεύματι κάτωθεν ἰὸν κάτω ἰόντι Α. - ὅταν δὲ ξυμβάλλη τῷ πνεύματι τὸ ρεῦμα κάτωθεν τῷ ἀνιόντι (κατιόντι pro ἀν. D al. manu ἀν., FJKX, Ald.) (ἰὸν pro τῷ ἀνιόντι Η, Zwing. in marg.) (τὸ κατιὸν τῶ ἀνιόντι Lind.) (κάτωθεν ίδν τῶ ἀνιόντι P', Mack) vulg. - Il faut prendre la leçon de A, mais en mettant βεύματι et πνεύμα; car, dans cette théorie, le catarrhe descend de la tête. Une pareille permutation est une faute commise non rarement par les copistes. — "βήξ καὶ δύσπνοια ἐπιγ. Η, Zwing. in marg. - καὶ ἀναρρίπτει ἐς τὰ ἄνω τὸ φλ. Α. - ἀναχρέμπτεται Η, Zwing. in marg. - τρύτων δε τοιούτων εόντων Α. - όντων vulg. - ή om. A. - ό pro ή H. -

lu corps où il afflue devient le siège de la maladie. Ainsi, se porte-t-il sur les yeux? les yeux souffrent; sur l'ouïe? le mal 'y fixe; sur les narines? il survient un coryza; sur la poitrine? in rhume. Car la pituite, mêlée à des humeurs âcres, ulcère, où qu'elle se porte, les parties inhabituées à sa présence; et un lux se jetant sur la gorge, qui est délicate, y cause de l'irritaion. L'air inspiré arrive par la gorge à la poitrine, et ressort par la même voie; quand donc le souffle qui vient d'en bas rencontre le flux qui va en bas, il survient de la toux, et la pituite est rejetée en haut. Les choses étant ainsi, la gorge s'ulcère, s'irrite, s'échauffe, et, étant chaude, attire l'humide qui est dans la tête; la tête, à son tour, qui puise dans le reste du corps, fournit à cette attraction. Quand une fois le flux s'est habitué à prendre cette route, et que les pores se sont élargis, il en vient à gagner la poitrine même; la pituite, qui est âcre et qui tombe sur la chair, ulcère et rompt les veines. Le sang extravasé en un lieu étranger séjourne, se corrompt et devient du pus, et il ne peut ni être rendu par le haut ni sortir par le bas; par le haut, car il n'est pas facile à un liquide ou à toute autre substance pesante de cheminer contre-mont; par le bas, la cloison phrénique (diaphragme) s'y oppose. Mais pourquoi le flux fait-il éruption tantôt de soimème, tantôt à la suite de souffrances? L'éruption est spon-

θεςμὸς ἐὼν Η. — 12 ἐφολαὴ J. – πάλιν οπ. Α. – τῆ φάρυγγι διδοί Α. – δίδωσιν vulg. – ὅταν Α. — 13 οὖν Α. – δὲ ἐσθισθῆ J. – ταύτη Α. – οὕτως pro τ. vulg. – ῥεῖν Α. – χαραδρωθέωσιν L, Gal. in Gloss., Lind., Mack. – χαραδραθέωσιν vulg. (Η, al. manu δοω). – χαραδραθέωσιν J. – χαλαδραθέωσιν Ald. – χαλανδρωθώσιν Α. – διαδίδωσι vulg. – ἤδη Α. – δὴ vulg. — 11 δὲ οπ. Α. – ἐὸν Α. – δυ vulg. – προσπίπτον Κühn. – προσπίπτον vulg. — 15 δὲ Α. — 16 τὰς οπ. Α. – ὅταν δ² Α. – ἐς Η, Lind. – εἰς vulg. – ἐς ἀλλ. τ. οπ. Α. — 17 ούτε γὰρ pro καὶ οὕτε Α. – ἄνωθεν DFGHIKX, Ald. — 18 κάτωθεν Α. — 19 μὲν γὰρ Α. – ἔνπορος Α. – πρὸς ἄναντες Α. – τις οπ. ΑΙ. – οὖσα οπ. Α. – χοήματι, al. manu οχήματι Α. – πρήγματι vulg. – Post χρ. addunt πορεύεσθαι Α (Η, al. manu in marg.), Zwing. in marg. – καὶ ἐτ. π. β. ἔχοντι οπ. Α. — 20 δ ante φραγμὸς Α. – διατί Α. – διατὶ Zwing. in marg. – διότι vulg. – δὲ Α. – δὲ οπ. vulg. – Αnte ἀναρὸ. addit τὸ ἄνευ πνεύματος ἀναρὸηγνύμενον (ἐναρὸηγνύμενον Ald.) vulg. — τὸ ἄ. πν. ἀν. οπ. Α.

μέν οὖν, ὅταν αὐτόματος ὁ ἀἡρ ¹ἐλθὼν ἐς τὰς φλέβας στενοχωρίην ποιήση τῆσι τοῦ αἴματος διεξόδοισιν τότε γὰρ πιεζεύμενον τὸ αῖμα πουλὺ γενόμενον ἀναβρηγνύει τοὺς πόρους, ἦ ἄν ³ὡς τὰ μάλιστα βρίση ³ὅσοι δὲ διὰ πόνων πλῆθος ἡμοβράγησαν, καὶ τούτοισιν οἱ πόνοι πνεύματος ἐνέπλησαν τὰς φλέβας, ἀνάγκη γὰρ ⁴τὸν πονέοντα τόπον κατέχειν τὸ πνεῦμα, τὰ δὲ ἄλλα τοῖσιν εἰρημένοισιν ὅμοια γίνεται.

- 11. Τὰ δὲ ρήγματα πάντα γίνεται διὰ τάδε δκόταν ὑπὸ βίης διαστέωσιν αί <sup>8</sup>σάρκες ἀπ' ἀλλήλων, ἐς δὲ τὴν διάστασιν ὑποδράμη πνεῦμα, τοῦτο τὸν πόνον παρέχει.
- 12. \*Ην δὲ διὰ τῶν σαρχῶν αξ φῦσαι διεξιοῦσαι τοὺς πόρους τοῦ κένωθείσης ἀραιοὺς ποιήσωσιν, <sup>6</sup>ἔπεται δὲ τῆσι φύσησιν ὑγρασίη, <sup>7</sup>ἦς τὴν δόὸν ὁ ἀὴρ ἀπειργάσατο · διαδρόχου <sup>8</sup>δὲ γενομένου τοῦ σώματος, ὑπεχτήχονται μὲν αξ σάρχες, οἰδήματα <sup>9</sup>δὲ ἐς τὰς χνήμας χαταδαίνει · καὶ λέγεται τὸ τοιοῦτον νόσημα ὕδρωψ. Μέγιστον δὲ σημεῖον, ὅτι φῦσαι τοῦ <sup>10</sup> νουσήματός εἰσιν αξτιαι, τόδε ἐστίν ἤδη τινὲς ὀλεθρίως ἔχοντες ἐχαύθησαν χαὶ ἐχενώθησαν τοῦ ὕδατος · παραυτίχα μὲν τὸ <sup>11</sup> ἐξιὸν ἐχ τῆς χοιλίης ὕδωρ πολὸ φαίνεται, χρονιζόμενον δὲ ἔλασσον <sup>12</sup> γίνεται. Διὰ τί οὖν <sup>13</sup> γίγνεται καὶ τοῦτο, δῆλον · ὅτι παραυτίχα μὲν τὸ ὕδωρ ἠέρος πλῆρές ἐστιν · ὁ δὲ ἀὴρ ὄγχον παρέχεται μέφαν · ἀπιόντος δὲ τοῦ πνεύματος, ὑπολείπεται τὸ ὕδωρ αὐτό · διὸ δὴ φαίνεται μὲν μιχρὸν ἐὸν, ἔστι δὲ ἴσον · Ἄλλο δὲ <sup>14</sup> αὐτέων τόδε σημεῖον ·

¹ Ἐλθὼν Α. – εἰσελθὼν vulg. – ἐς ΑϜ, Lind. – εἰς vulg. – τοῖσι DϜΗ. – τῆσι om. Α. – τοῦ om. DX. – σώματος pro αἵμ. J. – τότε ADΗ, Κühn. – τό τε vulg. – πιεζεύμενον Α. – πιεζόμενον vulg. – πουλὸ Α. – πολὸ vulg. —² ὡς τὰ om. Α. – τὰ om. J. – βαρυνθῆ G, Ald. – βρίσει P'. —³ ὅσοι δὲ διὰ πόνων πλῆθος ἡμορράγησαν Α. – ὁκόταν (ὅταν J) δὲ πλῆθος αἰμορράγῆσαν vulg. – τούτοις Α. – οἱ πόροι Α. — ⁴ τόπον ἐόντα sine τὸν, al. manu in marg. πόνον ἐόντα Α. – Sans doute pour τὰ πονέοντα. – τὰ δ' ἄλλα Α. – τᾶλλα sine δὲ vulg. (καὶ τ' ἄλλα J). – τοῖς εἰρημένοις Α. – γίνονται Κ. – πάντα Codd., Ald., Zwing. in marg. – π. om. vulg. – τόδε Α. – ὅταν Α. – διαστῶσιν Α. — ⁵ φλέβες Α. – τοῦτον DHIJK, Ald., Zwing. – φῦσαι Κühn. – φύσαι vulg. – ποιέωσιν Α. — ⁶ ἐν pro ἕπ. Α. – Il faut ou prendre δὲ dans le sens de δὴ ou le supprimer. — ² τοῖσι pro ἡς Α. – ἡτις Η. – ἡ L, Lind., Mack. – ἀπειργάσατο D (Η, προειργάσατο), Κühn. – ἀπηργάσατο vulg. – ὑπηργήσατο, ἀπ. al. manu Α. — ϐ ὸὲ om. Lind. — ց δ' ἐς Α, Mack. – εἰς DH. – καταβαίνη Α. – καλέεται δὲ τὸ νόσημα τὸ τοιοῦτον ὕδρωψ Α. – νούσημα Lind., Mack. – Post ὕδρωψ addit

tanée quand l'air venant spontanément dans les veines rétrécit les voies du sang; alors le sang pressé et accumulé se fait jour par les pores sur lesquels il pèse le plus. L'hémorrhagie se produit par la force des douleurs quand les douleurs ont rempli de souffle les veines; car nécessairement une partie douloureuse retient le souffle; pour le reste, tout se comporte comme dans le cas précédent.

- 11. (L'air cause les ruptures.) Les ruptures (Coaque, 418) ont la cause suivante : quand les chairs, par une violence, s'écartent l'une de l'autre, et que le souffle s'insinue dans l'interstice, cela excite de la souffrance (des Maladies, I, § 20).
- dant parmi les chairs, dilatent les pores du corps, ces vents sont suivis de l'humidité à laquelle l'air a frayé le chemin; le corps étant ainsi devenu imbibé, d'une part les chairs se fondent, et, d'autre part, les jambes se tuméfient. Cette maladie se nomme hydropisie. Le plus grand indice que les vents en sont la cause, le voici : des hydropiques, déjà dans une situation désespérée, ont été cautérisés, et l'eau a été évacuée. Au premier abord, le liquide qui s'est écoulé hors du ventre paraît abondant; mais, au bout de quelque temps, il devient moindre. La raison en est évidente : de prime abord, l'eau est pleine d'air; or, l'air fait un grand volume; mais, l'air s'en allant, l'eau reste seule, et la quantité en semble réduite, tout en restant la même. Les mêmes malades fournissent une autre preuve : le ventre ayant été complétement vidé, trois jours ne

in marg. δ ἀνὰ σάρχα· περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἐν ἄλλοις γεγράψεται Α. — φῦσαι Κühn. — φύσαι vulg. — 10 νουσ. Η, Mack. — νοσ. vulg. — σώματος pro νουσ. D. — τόδ' ἐστὶν Α. — ἐχλύσθησαν (Α, al. manu ἢ ἢντλήθησαν ἐν ἄλλο (sic) ἐχαύθησαν, χαὶ πανταχοῦ δὲ τὸ χαὶ ἐχενώθησαν) DHIJKP. — ἐχλύθησαν vulg. — μὲν οὖν τὸ vulg. — οὖν οm. DHIJK, Ald. — 11 ἐξελθὸν Α. — χοιλίας Α. — 12 γίγν. IJK. — διότι L. — οὖν Codd., Ald. — δὴ pro οὖν vulg. — δῆλον οὖν pro διὰ τί οὖν γ. χ. τ. δ. Α. — 13 γίν. P. — δ δ' ἀὴρ D. — παρέχει μέγα Α. — ἔλασσον pro μιχρὸν ἐὸν Α. — ἔσον D. — ἔσον vulg. — 14 αὐτέων Α. — αὐτῶν vulg. — 15 οὐδ' ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ὕστερον πάλιν πλήρεις γίνονται Α. — οὖ τρεῖς ἡμέραι διέλθωσι (διέλθουσι DHI; διελθοῦσαι I; διελεύσονται J), χαὶ πάλιν πλήρης γίνεται vulg. — ἄρα οm. Α.

ρον πάλιν πλήρεις γίνονται. Τί οὖν ἄρα ἐστὶ τὸ πληρῶσαν, ἀλλ' ἢ

¹ πνεῦμα; τί γὰρ ἀν οὕτως ἀλλο ταχέως ἔξεπλήρωσεν; οὐ γὰρ δήπου
ποτόν γε τοσοῦτον ἐσῆλθεν ² ἐς τὸ σῶμα καὶ μὴν οὐδὲ σάρκες ὑπάρχουσιν ³ ἔτι αἱ τηξόμεναι λείπεται γὰρ ὀστέα καὶ νεῦρα καὶ ἶνες, ἀφ' .
οῦν οὐδενὸς οὐδεμίη δύναιτ' ἀν αὔξησις ὕδατος ⁴γεγενῆσθαι.

- 13. Το μεν οὖν αἔτιον τοῦ ὕδρωπος ἤδη εἔρηται αῖ δὲ ἀποπληξίαι γίνονται καὶ αὐταὶ διὰ τὰς φύσας δταν γὰρ αῖ φῦσαι ψυχραὶ οὖσαι καὶ πολλαὶ διαδύνωσι καὶ ἐμφυσήσωσι δτὰς σάρκας, ἀναίσθητα ταῦτα γίνεται τοῦ σώματος ¾ν μεν οὖν πολλαὶ φῦσαι ἐν δλω τῷ σώματι διατρέχωσιν, ὅλος δυθρωπος ἀπόπληκτος γίνεται ἢν δὲ ἐν μέρει τινὶ, τοῦτο τὸ μέρος καὶ ἢν ¹ομὲν ἀπέλθωσιν αδται, παύεται ἡ νοῦσος ἢν δὲ παραμείνωσι, παραμένει ὅτι δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, χασμῶνται συνεχῶς.
- 14. Δοχέει δέ μοι χαὶ τὴν <sup>11</sup> ἱερὴν χαλεομένην νοῦσον τοῦτο εἶναι τὸ παρεχόμενον · οἶσι δὲ λόγοισιν ἐμαυτὸν ἔπεισα, <sup>12</sup> τούτοισιν αὐτέοισι καὶ τοὺς ἀχούοντας πείσειν πειράσομαι. Ἡγεῦμαι δὲ <sup>13</sup> ἔμπροσθεν, μηδὲν εἶναι μᾶλλον τῶν ἐν τῷ σώματι ξυμβαλλόμενον ἐς φρόνησιν, <sup>14</sup> ἢ τὸ αῗμα · τοῦτο δὲ ὅταν μὲν ἐν τῷ χαθεστεῶτι μένη, μένει καὶ ἡ φρόνησις · <sup>18</sup> ἐξαλλάσσοντος δὲ τοῦ αἵματος, <sup>16</sup> μεταπίπτει καὶ ἡ φρόσις. Ότι δὲ ταῦθ ὅδο ἔχει, πολλὰ τὰ μαρτυρέοντα · <sup>17</sup> πρῶτον μὲν, <sup>18</sup> ἄπασι ζώοισι χοινόν ἐστιν, δ ὅπνος, οὖτος μαρτυρέει τοῖσιν εἰρημένοισιν · ὅταν γὰρ ἔπέλθη τῷ σώματι <sup>18</sup> δ ὕπνος, τότε τὸ αἷμα

¹ Tò πν. vulg. - τὸ om. ADHIJK. - πνεύματι, mut. al. manu in πνεῦμα. τί A. - γε A. - ἴσως pro γε vulg. - ² ἐς τὸ στόμα καὶ ἐς τὸ σ. FGHIJK, Zwing.in marg. - ές τὸ σ. καὶ ές τὸ στόμα D. - ἀλλὰ pro καὶ J. - 3 ἔτι αὶ τηξόμεναι A. – αἴτιαι ἀποταχησόμεναι (ἀποτηξάμεναι Ald., Zwing. in marg.; ἀποτααησάμεναι Κ) vulg. - Post γὰρ addit ἔτι Η. - ρινὸς pro ἴνες Α. - ρινὸς, la peau, est une aussi bonne leçon que ίνες. - οὐδενὸς om. J. - οὐδεμία A. -4 είναι Α. - τοῦ μὲν οὖν ὕδρ. εἰρ. τὸ αἴτιον sine ἤδη Α. - καὶ τὸ αἴτιον τοῦ ύδρωπος ούτω γίνεται, ώς καὶ ἀποπληξίαι γίνονται διὰ τὰς φύσας Χ. - καὶ αὐταὶ om. A. - αὖται vulg. - 5 ὁπότε γὰρ αὐταὶ διαδύνουσαι pro ὅταν.... καὶ A. - γὰρ om. Lind. - φῦσαι (bis) Kühn. - φύσαι (bis) vulg. - ες τὰς vulg. (ἐν ὅλω τῶ σώματι pro ἐς τὰς σ. J). - ἐς om. A. - γὰρ ταῦτα vulg. - γὰρ om.  $ADX. \rightarrow 7$  ἢν μ. οὖν ἐν τῶ σ. πολ. φ. διατρέχουσιν A. - 8 ὥνθρωπος A. - 6 ἄνθ. vulg.—9 εν om. A.— 10 μεν ουν vulg. - ουν om. A. - παραμείνωσι A. - παραμένωσι vulg.- ότι.... συνεχώς om. A.- έχει om. DHKX. -δοκέει A.- δοκεί vulg.δή pro δέ A. — " ίρην A. - Cet ionisme, qu'on trouve dans Hérodote, n'étant pas répété dans A, ne paraît être qu'une faute de copiste. - νοῦσον A, Lind., Mack. - νόσον vulg. - λόγοις Α. - 12 τοῖς αὐτοῖσι τούτοισι Α. - πεῖσαι

se passent pas avant qu'il soit rempli de nouveau. Qu'est-ce qui le remplit, sinon le souffle? Et par quoi, si ce n'est par le souffle, l'abdomen pourrait-il être aussi promptement distendu? Ce n'est pas la boisson: elle n'a pas été prise en quantité suf-fisante; ce ne sont pas les chairs: elles sont absolument fondues, et il ne reste que des os, des nerfs et des fibres qui ne peuvent fournir aucun accroissement à l'eau.

- 13. (L'air est la cause des apoplexies.) Telle est la cause de l'hydropisie. Les apoplexies aussi proviennent des vents. Quand les vents froids et abondants pénètrent et gonflent les chairs, les parties pénétrées deviennent insensibles; des vents abondants parcourent-ils tout le corps? tout le corps est frappé d'apoplexie; se fixent-ils en une certaine partie? c'est cette partie; se dissipent-ils? la maladie se dissipe; persistent-ils? la maladie persiste. Les continuels bâillements de ces malades prouvent qu'il en est ainsi.
- 14. (L'air est la cause de l'épilepsie.) J'attribue encore à la même cause la maladie appelée sacrée (épilepsie); j'essayerai de persuader les auditeurs à l'aide des raisons par lesquelles je me suis persuadé moi-même. D'abord, selon moi, de tout ce que renferme le corps, rien ne concourt plus à l'intelligence que le sang; tant qu'il demeure dans sa constitution, l'intelligence aussi demeure intacte; mais, quand il en sort, elle s'altère semblablement. Beaucoup de témoignages montrent qu'il en est ainsi: d'abord, le sommeil, qui est commun à tous les animaux, en témoigne; quand l'envie de dormir se fait sentir, le sang se refroidit, car la nature du sommeil est

J. – πείθειν (Α, πειράσωμαι) Η. – ήγεῦμαι Α. – ήγεόμαι vulg. – δὲ om., restit. al. manu Α. —  $^{13}$  οὐδὲν ἔμπρ. οὐδενὶ εἶναι Α. – ξυμβαλλομένων vulg. —  $^{14}$  ἄν ἢ vulg. – αν om. Α. – δ' Α. – μὲν Α. – μὲν om. vulg. – καθεστηκότι σχήματι vulg. – καθεστεῶτι sine σχήματι Α. —  $^{15}$  έτεροιουμένου Α. –  $^{16}$  έξαλλάσσει δὲ sine καὶ J. – τὸ φρόνημα vulg. (φρόνιμα Ald.). – ή φρόνησις ΑΗ. – δὲ om. J. – ταῦτα οὕτως Α (Η ταῦθ'). —  $^{17}$  πρῶτα FGIJ. – ἄπασι τοῖς ζ. Α. – κοινὸς DFG ΗΙ. – οὕτως , al. manu οὖτος Α. – μαρτυρέει Α. – μαρτυρεῖ vulg. – τοῖς Α. —  $^{18}$  δ ὕ., τότε om. Α. – νούσημα pro ὁ ΰ. (D, restit. al. manu) FGHIJK, Ald. – τήνεται pro ψύχεται J.

ψύχεται, φύσει γὰρ πέφυκεν δ υπνος ψύχειν ψυχθέντι δὲ τῷ αξματι νωθρότεραι γίνονται αι διέξοδοι· δηλον δέ· ρέπει γάρ τὰ σώματα καὶ βαρύνεται (πάντα γὰρ τὰ 2 βαρέα πέφυχεν ἐς βυθὸν φέρεσθαι), καὶ τὰ δμματα <sup>3</sup>συγκλείεται, καὶ ή φρόνησις άλλοιοῦται, δόξαι δέ τινες έτεραι ενδιατρίδουσιν, α δή ενύπνια καλέονται. Πάλιν εν τήσι μέθησι, πλέονος εξαίφνης γενομένου τοῦ αξματος, μεταπίπτουσιν αξ ψυγαί και τὰ ἐν τῆσι ψυχῆσι φρονήματα, \*και γίνονται τῶν μὲν παρεόντων χαχῶν ἐπιλήσμονες, τῶν δὲ μελλόντων εὐέλπιδες ἀγαθῶν. \*Εχοιμι δ' αν πολλά τοιαῦτα εἰπεῖν, 5 ἐν οἶσιν αί τοῦ αίματος ἐξαλλαγαί την φρόνησιν έξαλλάσσουσιν. Ήν μέν οὖν παντελῶς 6ἄπαν άναταραχθή τὸ αξμα, παντελώς ή φρόνησις ἐξαπόλλυται· τὰ γὰρ μαθήματα καὶ τὰ ἀναγνωρίσματα ἐθίσματά ἐστίν ὅταν οὖν ἐκ τοῦ εἰωθότος ἔθεος μεταστέωμεν, ἀπόλλυται ήμῖν ή φρόνησις. 8 Φημί δέ την ξερήν νοῦσον ὧδε γίνεσθαι. ὅταν πουλύ πνεῦμα κατά πᾶν τὸ σῶμα παντί τῷ αίματι μιχθῆ, πολλά ἐμφράγματα γίνεται πολλαχῆ <sup>9</sup>ἀνά τάς φλέδας · ἐπειδὰν οὖν ἐς τὰς παγείας καὶ πολυαίμους τῶν φλεδῶν πολύς άἡρ βρίση, βρίσας οὲ 10 μένη, κωλύεται τὸ αξμα διεξιέναι· τῆ μέν οὖν ἐνέστηκε, τἢ δὲ νωθρῶς 11 διεξέρχεται, τἢ δὲ θᾶσσον ἀνομοίης δὲ τῆς πορείης τῷ αξματι διὰ τοῦ σώματος 12 γενομένης, παντοῖαι αξ άνομοιότητες παν γάρ το σωμα πανταγόθεν έλκεται, καὶ τετίνακται τὰ μέρη τοῦ σώματος ὑπηρετοῦντα τῷ θορύδῳ καὶ ταράχῳ τοῦ αἴματος, <sup>13</sup> διαστροφαί τε παντοΐαι παντοίως γίνονται κατά δὲ τοῦτον τὸν καιρόν ἀναίσθητοι πάντων εἰσὶ, κωφοί τε τῶν λεγομένων, 14 καὶ τυφλοί τῶν γινομένων, ἀνάλγητοί τε πρὸς τοὺς πόνους οὕτως δ ἀὴρ ταραχθεὶς ἀνετάραξε 15 τὸ αξμα καὶ ἐμίηνε. Καὶ ἀφροὶ διὰ τοῦ στόμα-

<sup>1</sup> Ο ὅ. πέφ. Α. – ψυχθέντι δὲ τῶ αἵματι Α. – ψυχθέντος δὲ τοῦ αἵματος vulg. – νωθρότεροι DJ. – γὰρ οm. Α. — ² βαρέα ADH. – βάρεα vulg. – βυσσὸν Α. — ³ συγκλείεται AH. – κλείεται L (Zwing. in marg., vel συγκλείεται), Mack. – καίεται vulg. – δὲ ἕταιραί τινες Α. – αῖ Α. — ⁴ καὶ οm. DHIJK. – παρεόντων Α. – ὄντων vulg. – ἀγαθῶν εὐέλπιδες Α. — ⁵ ἐν οm. Α. – οἶσιν Α. – οἶς vulg. – ἐξαλάσουσιν Α. — ⁶ ἄπαν.... παντελῶς om. Α. – μαθήματα AH, Zwing. in marg. -παθήματα vulg. — ² τὰ om. DFGHIJK. – ὅταν οὖν ἐκ τοῦ Α. – ὅταν δὲ τοῦ vulg. – μεταστέωμεν DHJK. – μετασταίωμεν vulg. – μεταστῶμεν Α. – μετασταίημεν Mack. – ἀπόλλυται Α. – ἀναιρεῖται D. – ἀναίρεται vulg. – ἐν ἡμῖν J. —  $^8$  πῶς γίνεται ἱερὰ νοῦσος in tit. Λ. – πνεῦμα πολὺ Λ. – πουλὸ D. – πολὸ vulg. – γίνεται Α. – γίνονται vulg. —  $^9$  κατὰ Α. – φλέθας pro τῶν φλ. Α. —  $^{10}$  μείνη AH. – ἐνέστηκε Codd., Ald. – ἔστηκεν vulg. —

de refroidir; le sang ainsi refroidi chemine plus lentement; cela est évident, car le corps s'affaisse et s'allourdit (toutes les choses pesantes tendent vers le bas), les yeux se ferment, l'intelligence est modifiée, et devient le siége de certaines imaginations qu'on nomme rêves. De même dans l'ivresse, qui accroît subitement la quantité du sang, l'âme et les pensées de l'âme subissent un changement, et l'on devient oublieux des maux présents, et confiants dans les biens à venir. J'aurais à citer beaucoup d'autres exemples où les modifications du sang modifient l'intelligence. Si donc le sang tout entier éprouve une perturbation radicale, l'intelligence périt radicalement; car savoir et reconnaître n'est qu'habitude; or, venant à sortir de notre habitude, nous perdons l'intelligence. Donc je dis que la maladie se produit ainsi : beaucoup de souffle s'étant mêlé dans tout le corps à tout le sang, il se fait maint obstacle en maint endroit dans les veines. Quand beaucoup d'air charge les grosses veines pleincs de sang, et, les chargeant, y séjourne, le sang est empêché de cheminer; ici il s'arrête, là il va lentement, ailleurs plus vite. De la sorte, la marche du sang à travers le corps devient irrégulière, et il en résulte toute espèce d'irrégularités; le corps tout entier est tiré de tout côté; les parties se contractent sous l'action du trouble et du dérangement du sang; des perversions de toute nature se manifestent de toute façon; durant ce temps, les patients sont frappés d'anesthésic, sourds à ce qui se dit, aveugles à ce qui se fait, insensibles aux souffrances; tant l'air, par son trouble, a troublé le sang et l'a souillé! Ce n'est pas non plus sans raison

<sup>&</sup>quot; ἔρχεται DFGIJKL. - ἱερὰν νοῦσον καλεῖ τὴν τῶν δαιμονίως βιαζομένων καὶ ἀφρυζομένων in marg. Η. - τῶ αἵματι Α. - τοῦ αἵματος vulg. — ½ γιν. Α, κühn. - αὶ Α. - αὶ om. vulg. - τετίνακται Α. - τετάρακται vulg. - ὑπηρετοῦντα Α (Η τὰ ὑπ.), Zwing. in marg. - ὑπηρετοῦντος vulg. - τῶ ταρ. καὶ θορ. Α. — τοῦ διαστροφαί τε παντοῖαι παντοίως γίνονται Α. - ὑπὸ δὲ τῆς διαστροφῆς (ταραχῆς Η, Zwing. in marg.) τοῦ αἵματος αἱ διαστροφαὶ τοῦ σώματος παντοίως γίνονται vulg. — το τυφλοί τε Α. - ἀλλάγιτοι, al. manu ἀνάλγητοι Α. - οὕτω γὰρ vulg. - οὕτω, al. manu οὕτως, sine γὰρ Α. — το Αnte τὸ addit καὶ vulg. - καὶ οπ. ΑD. - ἔμηνε Α. - ἀφροὶ δὲ sine καὶ Α.

τος ἀνατρέχουσιν εἰκότως 'διὰ γὰρ τῶν 'σφαγιτίδων φλεδῶν διαδύτος ἀνάγει δὲ μεθ' ἐωυτοῦ τὸ λεπτότατον τοῦ αἵματος τὸ δὲ ὑγρὸν ἐτῷ γέρι μιγνύμενον λευκοῦται διὰ λεπτῶν γὰρ ὑμένων καθαρὸς ἐῶν ὁ ἀγρ διαφαίνεται 'διὸ δὴ λευκοὶ φαίνονται τος χειμῶνος οἱ ὑπὸ τούτου τοῦ νοσήματος ἀλισκόμενοι, 'ἐγὼ φράσω. Όκόταν γυμνασθὲν ὑπὸ τῶν πόνων ὅτὸ σῶμα θερμανθῆ, θερμαίνεται καὶ τὸ αἷμα τὸ δὲ αἷμα θερμανθὲν ἐξεθέρμηνε τὰς φύσας 'αὖται δὲ διαθερμανθεῖσαι διαλύονται καὶ διαλύουσι τὴν 'ξύστασιν τοῦ αἵματος, αἱ μὲν συνεξελθοῦσαι μετὰ τοῦ πνεύματος, αἱ δὲ μετὰ τοῦ φλέγματος 'ἀποζέσαντος δὲ τοῦ ἀφροῦ, καὶ καταστάντος τοῦ αἵματος, καὶ γαλήνης ἐν τῷ σώματι <sup>8</sup>γενομένης, πέπαυται τὸ νόσημὰ.

15. Φαίνονται οὖν αἱ φῦσαι διὰ πάντων τῶν νοσημάτων μάλιστα πολυπραγμονοῦσαι τὰ δ' ἄλλα πάντα θσυναίτια καὶ μεταίτια, 10 τὸ δὲ αἴτιον τῶν νούσων ἐὸν τοῦτο ἐπιδέδεικταί μοι. Ὑπεσχόμην δὲ 11 τὸ αἴτιον τῶν νουσημάτων φράσαι, ἐπέδειξα δὲ τὸ πνεῦμα καὶ ἐν 12 τοῖσιν ἄλλοισι πρήγμασι δυναστεῦον καὶ ἐν τοῖσι σώμασι τῶν ζώων ἡγαγον δὲ τὸν λόγον ἐπὶ 13 τὰ γνώριμα τῶν ἀβρωστημάτων, ἐν 14 οἶσιν ἀληθὴς ἡ ὑπόθεσις ἐφάνη · 18 εἰ γὰρ περὶ πάντων τῶν ἀβρωστημάτων λέγοιμι, μακρότερος μὲν ὁ λόγος 16 ἀν γένοιτο, ἀτρεκέστερος δὲ οὐδαμῶς, οὐδὲ πιστότερος.

<sup>1</sup> Σφ. om. A. - σφραγίδων J. - σφραγιδίων Ald. - σφαγιτιδίων DHK. - κατά pro δ άλρ, emend. al. manu D. - ἀνέρχεται Α. - διέρχεται Η. - ἔρχεται vulg. μεθ' έωυτοῦ A. - μετ' έωυτοῦ Zwing. in marg. - μετ' ώυτοῦ vulg. - μεθ' ώυτοῦ Foes Chouet, Kühn. - μετωυτοῦ Η. - 2 τῶ ἠέρι μιγνύμενον Α. - τὸ περιμισγόμενον vulg. - λευκαίνεται A (H, in marg.). - 3 παντελώς A. - πότε Codd. -ποτε vulg. - μεν om. A. - παύσονται A. - νούσου AD, Lind., Mack. - νόσου vulg. - τούτου A. - τούτου om. vulg. - έγω φρ. om. A. - Ante έγω addit  $[\pi\tilde{\omega}_{\zeta}\ \delta\hat{\epsilon}]\ \text{Lind.} - \delta\pi\acute{o}$ ταν Α. —  $^{5}$ τὸ σ. ὑπὸ τῶν π. DX. – τὸ σῶμα θερμήνη τὸ αΐμα, τὸ δὲ διαθερμανθὲν ἐθέρμηνε τὰς φύσας Α. - ἐξεθέρμανε vulg. — 6 διαθερμ. A (H, ex emend. al. manu), Zwing. in marg. - θερμ. vulg. - διαφέρονται pro διαλ. Α. – καὶ om. X. —  $^7$  σ. Α. – οὖν ἐξελθοῦσαι vulg. – συνεξελθοῦσαι ΑΗ. - 8 γιν. L. - νούσημα Lind., Mack. - γοῦν J. - τοίνυν pro οδν Α. -φύσαι (φῦσαι Kühn) διὰ (δη pro διὰ Foes in not. ex conject., Lind., Mack) πάντων τούτων (τουτέων Zwing., Mack) (post τούτων addunt τῶν νοσημάτων Η, Zwing. in marg., νουσ. Lind., Mack) πολυτροπώτεραι (πολ. om. K) αἰτίαι (ἔτι pro αἰτίαι Η) οὖσαι (αἰτιοῦσαι ΙΚ) vulg. - φύσαι διὰ πάντων τῶν νοσημάτων μάλιστα πολυπραγμονούσαι Α. — 9 συναίτιαι J. - καί μ. om. A. -10 τοῦτο δή τὸ αἴτιον τῶν νούσων ἐπιδέδεικταί μοι A.- 11 τῶν νούσων τὸ αίτιον φράσσειν A. - Post φρ. addunt ἀπασέων H in marg., Zwing, in marg.

que l'écume vient à la bouche; l'air, pénétrant par les veines jugulaires, passe, il est vrai, mais, en passant, entraîne la partie du sang la plus ténue; le liquide ainsi mélangé avec l'air blanchit, car l'air apparaît dans sa pureté à travers des membranes subtiles; voilà pourquoi toutes les écumes sont blanches. Quand donc les personnes en proie à cette maladie sortent-elles de l'accès et de la tempête qui les assaille? C'est ce que je vais dire. Le corps, par l'exercice que lui donnent les souffrances, s'échauffe, et le sang avec lui; le sang, échauffé, communique sa chaleur aux vents; sous cette influence, ceux-ci se dissolvent et dissolvent la coagulation du sang; ils sortent en partie avec la respiration, en partie avec la pituite. L'ébullition de l'écume cesse, le sang se remet, la tempête soulevée dans le corps s'apaise, et le mal est passé.

15. (Conclusion.) En définitive, les vents sont, dans toutes les maladies, des agents principaux; tout le reste est cause concomitante et accessoire; cela seul est cause effective; je l'ai démontré. J'avais promis de signaler l'origine des maladies, et j'ai établi que le souffle, souverain dans le reste, l'est aussi dans le corps des animaux. J'ai fait porter le raisonnement sur les maladies connues, où l'hypothèse s'est montrée véritable. Si j'entrais dans le détail de toutes les affections, mon discours en deviendrait plus long, mais il n'en serait ni plus exact ni plus convainquant.

- 12 τοῖς ὅλοις Α. - πρήγμ. Α. - πράγμ. Vulg. - 13 τὰ γνώριμα τῶν ἀρρωστημάτων Α. - τὸ γνώρισμα καὶ τῶν νοσημάτων (νουσ. Lind.; ὑποδειγμάτων pro voσ. H al. manu, Zwing. in marg.) καὶ τῶν ἀρό. vulg. —14 οξς A. - οξς σιν (sic) D. - ή (A, al. manu) DFGHIJKL. - ή om. vulg. - ὑπόσγεσις A. -Bien que ὑπόσχεσις paraisse très-plausible à cause de ὑπεσχόμην, qui précède, cependant je crois qu'il faut garder ὁπόθεσις. Comparez le début du livre De l'ancienne médecine, t. I, p. 570 : Οκόσοι ἐπεχείρησαν περί λητρικής λέγειν η γράφειν, υπόθεσιν σφίσιν αυτέοισιν υποθέμενοι τῷ λόγω ατλ. — 15 εἰ γὰρ περὶ πάντων τῶν ἀρρωστημάτων λέγοιμι Α. – ἀμφὶ δὲ τῶν (post τῶν addunt ἄλλων Η, Zwing., Lind., Mack) ἀδδ. εὶ λέγοιμι vulg. — 16 αν γένοιτο, άτρ. δὲ οὐδαμῶς οὐδὲ πιστ. Α. - γένοιτο αν, άτρ. δὲ οὐδὲν ήσσον (αν είη pro ήσσον Η, Zwing.; μαλλον pro ήσ. Lind.) οὐδὲ πιστ. vulg. - τέλος περί φυσῶν Ιπποκράτους Α.

### ΠΕΡΙ ΥΓΡΩΝ ΧΡΗΣΙΟΣ.

# DE L'USAGE DES LIQUIDES.

### ARGUMENT.

Cet opuscule est plutôt un recueil de notes ou d'extraits qu'un traité élaboré et destiné à la publication. Les objets dont il y est question sont l'eau douce, l'eau de mer, le vinaigre, le vin, et l'emploi du chaud et du froid. En général les observations sont judicieuses et utiles, et elles témoignent de la bonne pratique des Hippocratiques et de leur soin à étudier l'influence des choses médicales. En lisant cet opuscule, on reconnaît qu'il est rédigé comme le Mochlique, c'est-à-dire que les phrases sont incomplétement construites; que tout est dit d'une façon très-sommaire, et que le sens est souvent obscur. Or, le Mochlique (voy. t. IV, p. 328) est un abrégé du traité des Articulations. Il est donc très-vraisemblable que notre opuscule de l'Usage des liquides est aussi l'abrégé de quelque livre plus détaillé qui a péri comme tant d'autres livres des Hippocratiques (voy. t. I, p. 55). Cette considération doit rendre indulgent pour un opuscule qui est non un livre rédigé et destiné à la publication, mais un simple extrait fait sans doute en vue d'un usage tout personnel, et indulgent aussi pour le traducteur, qui n'a pu changer le caractère de l'original, ni donner partout la clarté à des textes si raccourcis et par conséquent si obscurs.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253=A, 2255=E, Cod. Serv.=L, Cod. Imp. Corn. ap. Mack=K', Cod. Imp. Samb. ap. Mack=P', Cod. Fevr.=Q'.

#### COMMENTAIRE.

Commentarius in hunc librum Joh. Nardii exstat in Nocte geniali prima, Bonon., 4656, in-4°.

### ΠΕΡΙ ΥΓΡΩΝ ΧΡΗΣΙΟΣ.

1. "Υδωρ ποτὸν, άλμυρὸν, θάλασσα. Ποτὸν μὲν, κατ' ἐητρεῖον κράτιστον· καὶ γὰρ σιδηρίοισι καὶ χαλκείοισι κράτιστον, καὶ φαρμάκοισι τοῖσι πλείστοισι ¹παλαιουμένοισι κοινότατον. Ἐς δὲ χρῶτα γνῶναι δεῖ, ὅτι τοῦτο ἢ τέγξει ἢ ψύξει ἢ ⁰θέρμῃ, ἄλλφ δὲ οὐδενὶ ἀφελέει ἢ βλάπτει ποτόν. "Οπου ³ δλίγου ποτοῦ, σπόγγῳ· χρῆσις, ἄριστον ὀφθαλμοῖσι, \*[εῖ] αὐτὸ τὸ δέρμα ἐφήλκωται. Θερμῷ, αἰόνησις, πυρίη τοῦ σώματος ἄπαντος ἢ μέρεος, δέρματος σκληροῦ μάλθαξις, συντεταμένου Ἦχάλασις, νεύρων συστελλομένων πάρεσις, σαρκῶν ἐπλαδαρῶν ἐκχύμωσις, ἱδρῶτος ἄφοδος· ὑγρῆναι, προσκλύσαι οἷον ρῖνας, κύστιν, φύσας, σαρκῶσαι, \*δπαλῦναι, τῆξαι, μινυθίσαι, χροιὴν ἀνακαλέσαι, χροιὴν ἀνασκεδάσαὶ. 'Υπνικὸν καὶ κατὰ κεφαλῆς καὶ ἄλλων· σπασμῶν, ³τετάνων παρηγορικόν ὁδύνας ¹0 κωφοῖ ἀτὸς, ὀφθαλμῶν, ¹¹ ὅσα τοιαῦτα. Τὰ ψυχρὰ θερμῆναι, οἷον ¹²πίσσα ἐν ἕλκεσι, πλὴν τοῖσιν αἱμορβαγεῦσιν ἢ μέλλουσι, κατήγμασιν, ἐκπτώμασι, τοῖσιν ἄλλοισι, οἷσιν ἀν δθόνια ἰητρός \* καρηβαρίη. Τὸ μέτριον

1 Παλαιουμένοισι A, Lind. - παλαιομένοισι vulg. - 2 θέρμη, al. manu θερμαίνει A. - θερμαίνει Ε, Ald., Frob., Zwing. - θερμάνσει vulg. - άλλως Zwing, in marg. - θερμάνσει de vulg, n'est donné ni par les mss, ni par les éditions antérieures. J'ai donc pris θέρμη de A. — 3 ολίγω Lind. - χρήσεις AE, Ald., Frob. (Zwing., in marg. χρήση). - χρήση vulg. - χρήση de vulg. est sans appui. Il faut prendre χρήσεις et lire χρῆσις. — 4 εί om. vulg. – έφ. θερμοῦ αλωνήσει (αλονήσει Ε, Ald., Frob., Zwing., Lind.) vulg. - έφ. θερμῶ. αἰόνησις, al. manu αἰονήσεις A.- Les traducteurs, suivant le texte de vulg., disent que l'eau chaude excorie la peau; mais il ne peut être ici question d'un tel degré de chaleur. De plus, parmi les inconvénients que l'auteur assigne à l'usage abusif de l'eau chaude (p. 121), il ne met pas l'excoriation de la peau. Il me paraît que el doit être suppléé (je l'ai mis entre crochets); il peut avoir été facilement omis à cause de l'a qui termine le mot précédent. Dès lors le sens devient qu'il faut se servir d'une éponge pour les yeux et pour les excoriations. Cela établi, on mettra le point avant θερμ $\tilde{\omega}$ . — 5 χαλάσις (sic) A. – συστελλομένων πάρεσις ELQ' (Lind., sine συστ.). - συστ. πάρεσις om. vulg. - 6 πλαδαρών ΕQ'. - πλαδ. om. vulg. σαρχῶν [ἀραίωσις, χυμῶν] ἐχχ. Lind. - ίδρ. πολλοῦ ἄφοδος ΕQ'. - <sup>7</sup> προσκλήσει vulg. - προκλήση, al. manu πρόκλησις Α. - προσκλύσει Κ', Zwing. - ρίνας A, Ald., Frob. - φύσιας Zwing. in marg., Lind. - φύσκας Mack ex conject. - En lisant προσκλύσαι on fait disparaître toute difficulté. - 8 άπα-

# DE L'USAGE DES LIQUIDES.

1. (De l'eau.) Eau potable, eau salée, eau de mer. L'eau potable est la meilleure dans l'officine du médecin, car elle est excellente pour les instruments en fer et en airain, et de l'usage le plus ordinaire pour la plupart des médicaments conservés. Quant au corps, il faut savoir qu'elle n'est utile ou nuisible qu'en humectant, qu'en refroidissant, qu'en échauffant, et qu'elle n'a aucune autre vertu. Là où il est besoin de peu d'eau douce, on se sert d'une éponge; cet emploi est ce qu'il y a de mieux pour les yeux et pour les excoriations de la peau elle-même. Avec l'eau chaude on pratique des affusions et des bains de vapeur, soit pour le corps entier, soit pour une partie : amollissement de la peau endurcie; assouplissement de la peau tendue, relâchement des nerfs contractés, dégorgement des chairs humides, diaphorèse; humecter, nettoyer en lavant, par exemple les narines, la vessie, les gaz, donner de la chair, mettre en bon point, faire fondre, atténuer, ramener la coloration, dissiper la coloration. En affusion sur la tête et sur d'autres parties, elle procure le sommeil, elle mitige les spasmes et les tétanos (Aph. v, 22), elle assoupit les douleurs des oreilles, des yeux, et autres semblables. Échauffer ce qui est froid, par exemple avec la poix dans les plaies (Des Fract., § 26, t. III, p. 502), excepté les plaies qui donnent du sang ou qui vont en donner (Aph. v, 19), dans les fractures, dans les luxations et dans tous les autres cas où le médecin emploie les bandes, ainsi que dans la pesanteur de tête. Ce

λύναι AE, Ald., Frob. – τήξαι AE, Ald., Frob., Zwing. – μινυθήσαι A, Ald. – χροίην (bis) AE, Ald., Frob., Zwing. —  $^9$  [καὶ] τετ. Lind. —  $^{10}$  In marg. al. manu ἀντὶ τοῦ χουφήζη A. —  $^{11}$  καὶ ὅσα τοιαῦτα (addunt hic τὰ LQ') ψυχρὰ ἐόντα. θερμῆναι δὲ οἶον <math>ELQ'. —  $^{12}$  φύσας pro πίσσα Zwing. in marg., Lind. — φύσκας Mack. — ἐν A. – ἐν om. vulg. — αίμορραγεῦσιν A. — αίμορραγεῖσιν vulg. — αίμορραγέουσιν Zwing. in marg., Lind., Mack.

έχάστω, μή πρόσω, ¹οἴδαμεν βασανίζειν, οἷον τὸ θερμὸν τῷ χρωτὶ, έξ ύπερδολης έφ' έχάτερα, ώς άμφοῖν μη άμαρτάνη, σημαινόμενος ταϊς βλάβαις ή οὐκ ὦφελείαις, οῗον χλιαροῦ · δεῖ γὰρ τῆσι βλάβησιν η τησιν ωφελείησιν, καν ωσι, εχρησθαι μέχρι τοῦ ωφελέοντος ή μέχρι τοῦ βλάπτοντος. Τέγξις μέν οὖν, ἀσθενές : ψύξις δὲ καὶ θάλψις, ἐσχυρὸν, ὡς ἐξ ἡλίου· τὸ δὲ ψυχρὸν, θερμὸν ἐὸν ὡς ποτὸν, ³ἀσθενέον τι. Άλλὰ τὸ μέν θερμὸν, μὴ πρόσω χαίειν, χρίνει δ' αὐτὸς, πλήν τοῖσιν ἀφώνοισιν, ἡ παραπληγικοῖσιν, ἡ νεναρχωμένοισιν, ἡ οἶα ἐπὶ τρώμασι κατεψυγμένοισιν ή ύπερωδύνοισι, τούτοισι δε αναίσθητα. λάθοις γὰρ ἂν κατακαύσας καὶ τὰ ἐκπτώματα δὲ τὰ βαθέα καὶ τὰ μεγάλα ήδη και πόδες ἀπέπεσον, καταψυχθέντες, ἐκ καταχύσιος θερμοῦ ἀλλά τούτοισιν δ τοῦ \*χαταχέοντος χρώς, χριτής. Καὶ ψυχροῦ δὲ ώσαύτως. Τούτων δ' αὐτῶν τὸ ὀλίγον έχατέρου, ἀσθενές · τὸ δέ πολό, ζοχυρόν άλλὰ εμήν έᾶν, μέχρι γένηται οδ ένεκα ποιέεται. τὸ ἔσχατον προπαύειν πρὶν γενέσθαι τούτων δὲ εκάτερον βλάπτει. Βλάπτει δὲ ταῦτα τὸ θερμὸν πλέον γχρεομένοισι, σαρχῶν ἐχθήλυνσιν, νεύρων αχράτειαν, γνώμης νάρχωσιν, αξμοβραγίας, λειποθυμίας, 8ταῦτα ἐς θάνατον· τὸ δὲ ψυχρὸν, σπασμοὺς, τετάνους, μελασμοὺς, ρίγεα πυρετώδεα. Αἱ μὲν μετριότητες ἐκ τούτων. Τὰ δ' ἄλλα βλάπτει καὶ ώφελέει τὰ εἰρημένα ήδονησι καὶ εὐφορίησι καὶ ἀχθηδόσι καὶ δυσφορίησιν, αὶ καθ' ἐν ἔκαστον αὐτῶν δμολογοῦσαι φαίνονται.

¹ Οἶδά μὲν A. - δς in marg. pro ὡς Zwing. - άμαρτάνει AE, Ald., Frob., Zwing. — 2 χρέεσθαι Lind. — 3 ἀσθενές τι Κ'. – ἀσθενέοντι vulg. – La correction de K', qui est celle de Cornarius (en effet K' n'est qu'un exemplaire annoté par Cornarius), me paraît seule donner un sens à cette phrase; je l'ai suivie en divisant ἀσθενέοντι de vulg. en ἀσθενέον τ:. — 4 καταχεομένου Κ', fausse correction. — 5 μη Zwing., quædam membranæ ap. Mack. - 6 έκάτερον Zwing., Mack. - έκατέρου L. - έκατέρων vulg. - 7 In marg. τίνα τὸ θερμὸν βλάπτει, καὶ τίνα τὸ ψυχρὸν Ε.- Ante χρ. addit ή πλεονάχις punctis subter notatum A. — 8 ταυτά in marg. Zwing. - En se reportant aux aphorismes indiqués ci-contre dans la traduction, on voit que le texte est identique des deux parts. Est-ce aux Aphorismes que le traité de l'Usage des liquides a fait emprunt? Ou sont-ce les Aphorismes qui ont emprunté à ce traité? Cette question de priorité entre deux livres revient souvent dans la Collection hippocratique; et il est difficile de la résoudre. On peut voir dans l'Argument mis en tête les raisons qui portent à croire que l'opuscule de l'Usage des liquides est l'abrégé d'un traité plus développé et véritablement rédigé; cette considération semblerait indiquer que l'emprunt a été fait plutôt à notre opuscule par les Aph. que vice versa.

qui convient dans chaque cas, ni plus, ni moins, nous savons le discerner, par exemple dans l'application du chaud au corps, par l'excès en l'un ou l'autre sens; et, pour ne pas faire de faute d'un côté ou de l'autre, on doit considérer le mal produit ou, comme dans l'usage de l'eau tiède, le bien manqué. Dans les choses qui peuvent nuire ou servir, il faut d'un côté rester en deçà du dommage, de l'autre aller jusqu'à l'utilité. L'humectation a peu de force, mais le refroidissement par l'eau froide en a beaucoup, ainsi que l'échauffement par l'eau chaude, autant que l'échauffement donné par le soleil; l'eau froide, à la température de la boisson, n'a pas d'efficacité. L'eau chaude ne doit pas aller jusqu'à brûler; le malade en est le juge, excepté dans les cas de perte de la parole, de paralysie, de coma, ou dans les plaies soit frappées de froid soit excessivement douloureuses; alors la sensibilité est éteinte, et vous brûleriez sans vous en apercevoir. Même remarque pour les luxations profondes et les luxations considérables, Il est plus d'une fois arrivé que des pieds gelés se sont détachés à la suite d'affusions d'eau chaude. Dans tous ces cas celui qui fait les affusions juge la température par ses propres sensations. Il en est de même pour le froid. Chacun de ces agents en petite quantité a peu d'action, en grande quantité en a beaucoup. Persévérer jusqu'à ce que soit produite l'action proposée; s'arrêter avant d'atteindre l'extrémité. L'un et l'autre agents ont des inconvénients. Le chaud cause à ceux qui en usent fréquemment les accidents suivants : l'amollissement des chairs, l'impotence des parties nerveuses, l'engourdissement de l'intelligence, les hémorrhagies, les lipothymies, et cela jusqu'à la mort (Aph. v, 16); le froid, les spasmes, les tétanos, les noirceurs (gangrènes), les frissons fébriles (Aph. v, 17). L'usage modéré se déduit de ces données. Au reste, les inconvénients et les avantages se manifestent par des sensations agréables et de bien-être, désagréables et de mal-être, sensations qui se montrent en rapport avec chaque emploi de ces agents.

2. 1 Υγιές σώμα, τὸ μέν έν σχέπη είθισμένον, ότι άηθες, 2 ότε προσωτάτω τοῦ οἰκείου θάλπεος, ἐγγύτατα δὲ τοῦ ἀλλοτρίου ψύγεος, διὰ ταῦτ' ἄρα τῷ θερμῷ ἤδεται καὶ φέρειν δύναται. 3 Έγκέφαλος καὶ όσα ἀπὸ \*τούτου, ψυγρῷ μεν ἄγθεται, θερμῷ δὶ ἤδεται, καὶ ἢν ἄρα η ψυγρότερον καὶ στερεώτερον φύσει. 5 Καὶ πρόσω τοῦ 6 οἰκείου θάλπεος, και πλείστα αὐτῶν διὰ τοῦτο ἀστέοισιν, ὀδοῦσι, γεύροισι τὸ ψυχρόν πολέμιον, τὸ δὲ θερμόν φίλιον, ὅτι ἀπὸ ταύτων σπασμοὶ, τέτανοι, δίγεα πυρετώδεα, & τὸ μεν ψυχρὸν ποιέει, τὸ δὲ θερμὸν παύει. Διά τοῦτο καὶ <sup>8</sup>γονη ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ήδοναὶ καὶ προκλήσιες, ἀπὸ δε τοῦ ψυγροῦ άλγηδόνες καὶ ἀποτρέψιες διὰ τοῦτο θόσωυς, στῆθος. νῶτον, ὑποχόνδρια μᾶλλον ψυχρῷ 10 ἄχθεται, θερμῷ δ' ἤδεται καὶ φέρειν δύναται· διά τοῦτ' ἄρα ὀσφύς, νῶτον, στῆθος, ὑπογόνδρια τὰ έναντία πέπονθεν, ότι έναντιαΐα· διά τοῦτ' ἄρα <sup>11</sup>τούτω τῷ χωρίω άσῶδες ἐνταῦθα χρωμένοισι 12 τὸ θερμὸν, τὸ δὲ ψυχρὸν παύει· διὰ τοῦτ' ἄρα ποτῷ ψυχρῷ ἤδεται, διὰ τοῦτ' ἄρα βρώμασι τοῖσι θερμοῖσιν ήδεται. Διὰ τοῦτ' ἄρα καὶ κατὰ ἀκρέων ἐν λειποθυμίαις τὸ ψυχρὸν καταχεόμενον ὡφελέει, "Οτι δὲ τὰ ὅπισθεν τῶν ἔμπροσθεν τὸ θερμόν μαλλον ἀνέχεται, τὰ εἰρημένα αἴτια· ὅτι δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ, 13 δρθῶς τά τε γὰρ ἄχρεα, ἔμπροσθεν, χαὶ οὐχ ἐν σχέπη εἰθισμένα.

<sup>&#</sup>x27; Υγιέες vulg. - ὑγιέος Ε, Frob., Zwing, - Dans vulg. le point est après δγιέες; mais cette ponctuation est vicieuse; car dans la phrase il s'agit à la fois de l'action nuisible et utile du chaud et du froid. Je lis donc byiès, le rapportant à σῶμα. - 2 ő τι vulg. - 3 Zwinger et à sa suite Mack font d'έγκέφαλος le sujet de δύναται. C'est une mauvaise correction. — 4 τοιούτων Α. — 5 καί.... αὐτῶν om. Mack. - πρόσω τοῦ Zwing. in marg. - πρὸς 8του vulg. - Cornarius et Foes ont omis cette phrase dans leurs traductions, et, à leur suite, Mack l'a omise dans son texte. Zwinger la met entre crochets, mais la traduit cependant de la sorte : etsi frigidius et solidius natura fuerit (et pleraque illorum extra familiarem calorem propagentur). Il lie les deux phrases et adopte πρόσω; j'ai fait comme lui. — 6 οίχείου, mut. al. manu in ήχε τοῦ Α. — 7 τούτων Α. - τούτου vulg. -8 γονή, mut. al. manu in γόνυ A.-γ. om. vulg.-τὸ θερμὸν, al. manu ἀπὸ τοῦ θερμοῦ Α. - προσκλίσιες in marg. Zwing. - 9 ὀσφύος, στήθους, νώτου, ύποχονδρίου A. — 10 άλλοστε (sic), in marg. al. manu ἄχθεται A. — 11 τοῦτο, al. manu τούτω A. - τοῦτο τὸ χωρίον paraît signifier ici l'estomac, comme ὁ τόπος οὖτος (Aph. v, 63) signifie le lieu où se rassemble la semence. - χρεομένοισι Lind.—12 τὸ θερμὸν, al. manu τῷ θερμῶ Α. –τῷ θερμῷ vulg.—13 ὀρθῶς ἀνέρχεται τά τε ἄκρεα, [καὶ τὰ] ἔμπροσθεν, καὶ [τὰ] οὐκ Lind.-Les traducteurs mettent; quod vero etiam frigidam aquam tolerent partes posteriores

2. (De l'application du chaud et du froid suivant les parties et les lésions.) Quant au corps en santé, ce qui en est d'ordinaire à l'abri, étant inhabitué au froid, et se trouvant le plus loin de la chaleur intérieure, le plus près du froid extérieur, aime pour cette raison le chaud, et peut le supporter. L'encéphale et ses dépendances se déplaisent du froid et se plaisent au chaud; en effet, il est de froide et solide nature, et éloigné de la chaleur intérieure, ainsi que la plupart de ses dépendances. Les os, les dents, les nerfs ont le froid pour ennemi, le chaud pour ami; car de ces parties proviennent des spasmes, des tétanos, des frissons fébriles, que le froid engendre, que le chaud arrête. Pour cette raison, dans les parties génitales le chaud cause des sensations agréables et des provocations, le froid des sensations désagréables et des répulsions. Pour cette raison, les lombes, la poitrine, le dos, les hypochondres souffrent plus du froid, mais se plaisent au chaud et le peuvent supporter. Pour cette raison, les lombes, le dos, la poitrine, les hypochondres offrent des affections opposées, parce qu'ils sont de conditions opposées. Pour cette raison, en ce lieu (à l'estomac) (voy. not. 11), le chaud provoque, chez ceux qui en usent de cette façon, des nausées, que le froid fait cesser; pour cette raison les boissons froides lui plaisent, pour cette raison les aliments chauds lui plaisent. Pour cette raison, dans les lipothymies, l'eau froide en affusion sur les extrémités est utile. Ce qui est dit ci-dessus est cause que les parties postérieures supportent le chaud mieux que les parties antérieures, et aussi que les parties exposées au froid supportent bien le chaud; en effet les extrémités sont des parties placées en avant et d'ordinaire non couvertes. De même le

nam et extremæ partes anteriores sunt, etc. Je ne puis trouver de sens à cette traduction, et le nam me paraît inintelligible. En conséquence je donne à  $\tau \alpha$   $\psi \nu \chi \rho \alpha$  le sens, non d'eau froide, mais de parties froides, parties exposées au froid. Ce sens peut s'appuyer sur un passage (p. 127) où il est dit que les parties naturellement froides se plaisent au chaud.

ώσπερ 1 τὸ ἔνδον τοῦ ἔξω. Μνηστέον δὲ καὶ ὅτι ἐκάτερον ἐφ' ἐκατέρου τοῦ σώματος \*χρέσσον τοῦ δέρματος τοῦ ἔξω, ὅτι συνεχές τε ξωυτῷ καὶ νεύρω <sup>3</sup> ἐναίμω· διὰ τὸ ἔξω τοῦ οἰκείου θερμοῦ ἐν τῷ ἔξω <sup>4</sup>ψυχρῷ εἶναι, ἐπ' ἀμφοῖν πυχνὰ χρατέεται, χαὶ ἑχατέρων πυχνὰ δεῖται, πυχνά δέ μᾶλλον θερμοῦ ἐς ήδονήν. Πάσχει δὲ καὶ ἄχρεα τοιοῦτο, ώστε ταχέως ένακούειν πολλών · βραδέως 5 δὲ πρώτον ἐπαείρεται, καὶ φλεδῶν δηλον, αξ πρότερον καὶ ύστερον ούτως πάντα φαίνεται, όκου τε ψύχεται άκρεα, όκου τε θερμαίνεται, έν κενεαγγικοῖσιν, έν λειποθυμικοΐσι, καὶ κατὰ λόγον εἰκότως ἄρα φλέβας, καὶ 6τὰ ἀπὸ τουτέων έπεται, και θερμαίνει πρώτον το θερμόν, οξον τών χειρών τὰ εἴσω. Τὰ τδ' ελκεα θερμῷ ήδεται δμολογουμένως, ὅτι ἐν σκέπη εἴθισται, εἰκότως ἄρα τῷ ἐτέρω ἄγθεται. Εἰκότως <sup>8</sup>ἄρα καὶ αὐταὶ αἱ φλέβες, ὅτι ἐν θερμῷ εἰσιν. Εἰκότως ἄρα καὶ αὐτὸς δ θώρηξ, καὶ αὐτὴ ἡ κοιλίη κρατουμένη ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ μάλιστα άγανακτεῖ καὶ θανατοῖ, ότι μάλιστα <sup>9</sup> ἀήθεα· ἀλλὰ πλεῖστον ἀπέγει τοῦ 10 παθεῖν τοῦτο· ἐγγύτατα γὰρ τοῦτο τὸ δεῖσθαι· εἰκότως ἄρα ποτῷ ψυχρῷ ἤδεται. 11 ούτως δμολογέει ταῦτα πάντα. Οτι δὲ μάλιστα πάντα τὰ ἀποσύρματα καὶ τὰ ἐπικαύματα ἐπιπολῆς, οὐ μάλιστα είθισμένα έν σκέπη, μάλιστα έν ψυχρῷ ἀγανακτεῖ εἰκότως. τάχιστα γὰρ χρατέεται, καὶ τὰ βαθύτατα εἶ χρατοῖτο, μάλιστ' ἀν άχθοιτο' έπειτα καὶ τῆς φύσιος τῆς νευρώδους μετέχει. "Οτι ὑπογά-

¹ Ot, al. manu τὸ A. - Ni Zwinger ni Foes n'ont rendu τοῦ ἔξω. Dans ses notes Zwinger dit que τὸ ἔνδον signifie le tronc, et il rend ce membre de phrase par : « Le tronc est habitué aux influences extérieures. » Pour moi, je sous-entends: μᾶλλον ἀνέχεται τὸ θερμόν. — 2 κρέσσων, al. manu κρέσσον Α. - τὸ ἔξω Zwing. - τοῦ εἴσω Lind., Mack. - Zwinger met un point avant δέρματος et traduit: observandum autem utrumque unicuique parti corporis conferre posse. Sic externa cutis, etc.—3 ἀναίμφ Mack. - Érot. p. 260 a la glose : νεύρου ἐναίμου, ἀντὶ τοῦ τῆς φλεβός. — 4 ψυχρῷ (A, al. manu ψυχρά) L, Zwing. in marg., Mack. - ψυχρά vulg. - ἀμφοῖμ πυχνά A. - δέεται Lind. - 5 τὸ δὲ πρ. A. - 6 τὰ om. EP'. - 7 δὲ Lind. - 8 ἄρα Frob. - αθται vulg. - 9 ἀηθέας Α. - ἀηθέα vulg. - ἀήθεα Lind. - καὶ pro ἀλλὰ Lind. — 10 παθεῖν' τούτου γὰρ ἐγγύτατα τοῦτο (τοῦτου sic A) τὸ δεῖσθαι vulg. -Zwinger lit en marge άλλα πλεῖστον ἀπέγει τοῦ οἰχείου τούτου γαρ ἐγγύτατα ποιοΐτο ήδεσθαι, et il traduit en conséquence : quodque plurimum abest ab eo cui assuevit, cujus præsentia delectationem affert. Foes de son côté dit : verum plurimum abest ab eo ut patiatur, cum ipsa indigentia

dedans supporte mieux le chaud que le dehors. Il faut se souvenir aussi que le froid ou le chaud appliqué aux parties antérieures ou postérieures du corps triomphe de la température de la peau extérieure, attendu que la peau est continue à ellemême et aux nerss sanguins (veines). Étant en dehors de la chaleur intérieure, et placée dans le froid extérieur, elle est souvent dominée par le chaud ou le froid, a souvent besoin de l'un ou de l'autre, mais plus souvent recherche le chaud à cause de la sensation agréable. Les extrémités sont soumises aussi à cette condition d'obéir promptement à plusieurs influences; d'abord elles se gonflent lentement, et cela se voit aux veines qui se montrent les premières et les dernières ; ainsi se passent visiblement les choses et là où les extrémités se refroidissent, et là où elles se réchauffent, dans les évacuations, dans les lipothymies, et ainsi de suite; naturellement donc les veines sont les premières, ce qui en dépend suit, et d'abord le chaud échauffe le dedans des mains par exemple. Les plaies aiment le chaud; naturellement, car elles sont d'ordinaire à l'abri; naturellement aussi elles souffrent du froid; naturellement les veines mêmes, parce qu'elles sont en lieu chaud; naturellement la poitrine même et le ventre même pénétrés par le froid s'irritent le plus et causent des accidents mortels, parce qu'ils y sont le plus inhabitués; mais éprouver une telle souffrance est ce qu'il y a de plus éloigné; car le besoin du froid est ce qu'il y a de plus voisin; naturellement donc les boissons froides plaisent. De la sorte tous ces phénomènes sont en rapport. Toutes les excoriations et les brûlures superficielles, qui ne sont guère habituées à un abri, s'irritent particulièrement du froid; cela est naturel, car le froid les pénètre très-promptement; et les parties les plus profondes, si elles venaient à être pénétrées, souffriraient le plus; en outre il y a là participation à la nature nerveuse. Comme l'hypo-

huic sit maxime propinqua. Ce sens me paraît le véritable, je l'ai suivi et j'y ai conformé le texte.— ιι ούτως Ε. – ούτω vulg.

χρόν. τὸ μὲν γὰρ ὅμοιον τῷ περιέχοντι, τὸ δὲ οὔ.

3. Θάλασσα δὲ, τοῖσι χνησμώδεσι χαὶ δαχνώδεσι, καὶ λούειν καὶ πυριῆν θερμῆ, τοῖσι <sup>8</sup>μὲν ἀήθεσιν ὑπολιπαίνονται, πρὸς ἔλχεα δὲ <sup>9</sup>πυρίχαυτα καὶ ἀποσύρματα καὶ ὅσα τοιαῦτα πολέμιον, ἐπιτήδειον δὲ τοῖσι χαθαροῖσιν, ἀγαθὸν καὶ ἰσχναίνειν εὖ, ὡς τὰ τῶν άλιέων ελχεα ταῦτα γὰρ οὐδ' ἐκπυεῖ, ἢν μὴ ψαύη καὶ πρὸς <sup>10</sup> ὑποδεσμίδας καὶ τὰ νεμόμενα παύἐι καὶ ἴστησιν, ὡς ἄλες καὶ άλμυρίδες καὶ λίτρον πάντα δὲ ταῦτα σμιχρῷ μὲν χρωμένῳ ἐρεθιστιχὰ, προσνιχῶντι δὲ <sup>11</sup> ἀγαθά. βέλτιον δὲ θέρμη πρὸς τὰ πλεῖστα.

4. 12 \*Οξος δε χρωτί μεν καὶ ἄρθροισι παραπλήσιον θαλάσση καὶ δυνατώτερον καταχέειν καὶ πυριῆν· καὶ ἔλκεσι τοῖσι νεοτρώτοισι, φρόμβοισιν, 18 οδ μέλασμα αἰδοίων, καῦσις οὐάτων ἢ καὶ ὀδόντων·

<sup>1</sup> Σχέπεται Zwing. in marg. — 2 μετέπειτα pro μετ. Κ', Mack. - μετέχει [σχέπης] Lind.- Foes ne traduit pas μετέχει; Zwinger sous-entend τῆς νευρώδους φύσιος, et je le suis. — 3 ἔντερα Zwing. in marg., Lind. - Correction difficile à recevoir dans un passage obscur. - ἄλλως Zwing. in marg., Lind. - τη pro τε Lind. - Weigel, dans le Súppl. du Dict. de Schneider, demande si γόνος ὁ γυμνὸς doit être traduit par : le pénis dont le gland est à découvert. Je pense que cela signifie en général les parties génitales qui sont à découvert. — 4 σκέπεται pro ot. Zwing. in marg. — 5 αίωσι (sic) A. - Dans vulg., un point est après ἀίσσει, et une virgule après ήδεται. Cette ponctuation n'est guère intelligible. Διὰ ταῦτα ήδεται est la conclusion de ce qui précède; et une nouvelle idée commence avec ὅτι. - 6 διαχυθέν conjicit Triller, Obs. crit. p. 265. -διαψυχθέν vulg. - Cette conjecture me paraît très-sûre à cause de l'opposition avec συσταλέν. — ' ἐπὶ τοῖσι (sic) θάλαττα κακόν, καὶ ἐπὶ τοῖσι ἀγαθὸν in tit. Ε. — 8 μέντοι Lind. – λυμαίνεται Κ'. - υπολυμαίνονται Lind. - Zwinger propose υπόλυπόν τι, et traduit en conséquence; mais ὑπόλυπος ne se trouve pas dans les lexiques. Foes propose ἀπολυμαίνεται et traduit comme Zwinger. Il ne paraît pas qu'il y ait rien à changer; comp. p. 132, l. 13: λίπος προσηνές, ώστε μή ἄπτεσθαι τὸ άλμώδες. — <sup>9</sup> πυρίκαυστα Zwinger. – Ισχναίνει, al. manu Ισχναίνειν A. — <sup>10</sup> Cornarius traduit όπ. par canaliculosa ulcera; il a sans doute lu ὕπουλα. –

région, qui participe aussi à la nature nerveuse; de même pour les extrémités, la vessie, l'utérus, et les parties génitales qui sont à découvert, en effet ces parties sont naturellement plus froides qu'on ne se l'imagine, la chaleur se portant en haut et non en bas; c'est pour cela que le chaud y est agréable. Il faut remarquer qu'après le chaud le corps raréfié se refroidit davantage, et que, condensé, après le froid, il se réchauffe davantage, comme les eaux qu'il faut refroidir ou réchauffer à cause de leur légèreté. Il faut remarquer qu'après le chaud le corps séché se durcit davantage, comme les yeux après le froid; car le corps est conforme au milieu extérieur, et les yeux ne le sont pas.

- 3. (De l'eau de mer.) L'eau de mer s'emploie dans les affections prurigineuses et mordicantes; chaude en bain et en fomentation; aux personnes qui n'en ont pas l'habitude on fait quelque onction grasse. Elle ne vaut rien pour les plaies résultant de brûlure, pour les excoriations et autres semblables, mais elle convient aux plaies mondifiées et a la vertu de bien dégonfler; voyez en effet les plaies des pêcheurs; elles ne suppurent même pas, à moins qu'on n'y touche. On s'en sert aussi pour les pièces d'appareil appliquées sur la peau (voy. De l'officine du médecin, § 11, t. III, p. 306, n. 3). Elle borne et fait cesser les affections rongeantes; même propriété appartient au sel, à la saumure et au nitre. De toutes ces substances l'usage à petite dose est irritant; à dose supérieure est avantageux. D'ordinaire il vaut mieux s'en servir à une température chaude.
- 4. (Du vinaigre.) Le vinaigre, pour la peau et les articulations, a des effets voisins de ceux de l'eau de mer, et il est plus efficace en affusion et en vapeur; il convient aux plaies récentes, aux thrombus, aux cas où il y a noirceur des parties

<sup>&</sup>quot; ἀγαθὸν Α. – θερμή Lind. — 12 ὅτι τὸ ὅξος παραπλήσιον θαλάσση χρωτὶ καὶ ἄρθροις in tit. Ε. –παρὰ πλήσιον Ald. — 13 οὐ, al. manu οὖ Α. –κλύσις Κ΄, Zwing. in marg., Lind.

θερμῷ δὲ ταῦτα, τά τε ἄλλα καὶ τῆ ὥρη ¹συντεκμαίρεσθαι ²ἐκ τήξεως ἄλες καὶ πρὸς ἄλλα δὲ ὅσα λειχῆσι, λέπρησιν, ἀλφοῖσι, ³συντείνει παχυνθὲν ἐν ἡλίω θερμῷ, μάλιστα δὲ ὄνυξι λεπροῖσι, ⁴κρατέει γὰρ μετὰ χρόνον. Μυρμηκίας ἀπαλύνει, καὶ τοὺς ἐν ὡσὶν δἱᾶται ρύπους, μαλάσσει δὲ καὶ χρῶτα, πολλαχῆ δὲ καὶ ἄλλη, εἰ μὴ ὀδμῆ ἔδλαπτε, καὶ μάλιστα γυναῖκας ἐδύνατο δ' ἄν καὶ ποδαγρίη, εἰ μὴ δ χρως δἐτιτρώσκετο. Ταῦτα καὶ τρὺξ ὅξους ποιέει.

5. <sup>7</sup>Οἶνος δὲ γλυκὺς, ὅσα χρόνια τρώματα, συνεχέως χρωμένω αὐταρκες, ἀτὰρ καὶ ἐς φαρμακοποσίην. Αὐστηρὸς δὲ ὁ λευκὸς καὶ μέλας οἶνος ψυχρὸς ἐπὶ τὰ ἔλκεα ἐνδέχεται, ψυχρὸς διὰ τὴν θέρμην. <sup>8°</sup>Ορια δὲ, ὅσα μὲν <sup>9</sup> ψύξιος εἴνεκα ἢ καταχεῖται ἢ ἐνίεται ἢ ἐμδάπτεται, ὡς ὕδωρ ψυχρότατον· ὅσα δὲ <sup>10</sup>στύψιος, ὁ μέλας οἶνος, καὶ <sup>11</sup>εἴρια <sup>12</sup>καταρρῆναι, οἷον καὶ φύλλα τευτλίων ἢ ὀθόνια βάπτεται ἐπὶ τὰ πλεῖστα ὅσα <sup>13</sup>δέ τι στύψιος, οἷον κισσοῦ φύλλα, ὁ λευκὸς, καὶ ὅσα στρυφνότερα ἢ <sup>14</sup> ψαθυρώτερα, οἷον κίστος τε καὶ βάτος, ροῦς

<sup>1</sup> Ξ. Lind. — 2 ἐκ τήξεως (τήξιος Lind.) άλες vulg. – ἐκτήκει ὡς άλες Zwing. in marg. - Zwinger, qui traduit: ex liquatione sal, dit en note: Cornarius legit cum Turnebo, ἐχτήξει ὡς ἄλες. Sed tautologiam committeret, cum paulo ante παραπλήσιον θαλάσση statuerit. Foes met : ex eliquatione salis; il lit donc άλός. Pour moi, je serais disposé à approuver la correction de Turnèbe; mais de tels passages, si brefs et si incomplétement rédigés, ne peuvent que rarement être corrigés avec probabilité. - 3 σ. om. Lind. έπιχυθέν, παλυνθέν Zwing. in marg. - καταχυθέν Κ'. - Ongles lepreux, expression dont il n'est pas facile de déterminer le sens, et qui peut désigner soit des ongles rugueux et se détachant de la matrice, soit des ulcérations autour de la racine comme dans l'onglade. — 4 κραταίοῖ (sic) A. - Myrmécie, espèce de verrues qui, dit Celse, V, 28, 14, sont larges à la base et étroites au sommet, et qui surviennent de préférence à la paume des mains ou à la plante des pieds.— 5 ἐώσει (sic) pro ίᾶται Α.— 6 ἐπιτρώσκετο (sic) Lind. -ποιέει, al. manu ποιέειν A. - 7 περί δυνάμεως οίνου Ε. - 8 ορια, al. manu εἰρία A.-εἰρία vulg. -εἴρια Lind. - εἰρίοις ΕQ'. -εἰρία δὲ om. Mack. - Zwinger, dans son texte, a mis εἰρία δὲ entre crochets; de là la correction de Mack. La bonne leçon est celle de A. — θψύχεος Mack. - οΰνεκα dans vulg.; leçon qui est répétée dans Lind. et dans Kühn. - ἐνδάπτεται (sic) Ε. - ἐμβάπτεται Mack. - ἐνβάπτηται Ald., Frob. - ἐμβάπτηται vulg. — 10 στύ-.ψιος Κ', Zwing. in marg., Lind., Mack. - ψύξιος vulg. - La correction semble sûre. Foes aussi met dans sa traduction : adstrictionis gratia. -11 εἰρίοις ΕΡ'. - εἴρια Lind. - εἰρία vulg. -- 12 καταρρήναι Mack. - καταρήναι vulg.-Post κατ. addit δύναται P'. - οίον φύλλοις τ. η όθονίοις P'. - φύλλα Ald., Frob. — 13 δ' ἔτι Zwing., Mack. - δ' ἔνι vulg. - τοῦ λευχοῦ (E, al. manu

génitales, ardeur des oreilles ou des dents; on l'emploie chaud dans ces circonstances et dans les autres; on consulte aussi la saison. Sel qu'on y fait fondre; pour toutes les affections, lichens, lèpres, alphos, il exerce, épaissi au soleil, une action réprimante, surtout pour les ongles lépreux (voy. note 3), car il en triomphe avec le temps; il amollit les myrmécies (voy. note 4), et guérit les saletés dans les oreilles; il assouplit aussi la peau, et aurait beaucoup d'autres usages s'il ne nuisait par son odeur, surtout aux femmes. On pourrait encore l'employer dans la goutte s'il n'entamait pas la peau. La lie de vinaigre exerce les mêmes actions.

5. (Du vin.) Le vin doux employé avec persévérance suffit pour les plaies de longue durée; on s'en scrt aussi pour administrer les médicaments évacuants. Le vin astringent, blanc ou noir, s'emploie froid pour les plaies, froid à cause de la chaleur. Règles de l'application: pour exercer une action réfrigérante, soit en affusion, soit en injection, soit en bain, on emploie le vin à la température de l'eau la plus froide. Pour exercer une action astringente, on emploie le vin noir, avec lequel on imbibe les lainages, de même qu'on en arrose la plupart du temps les feuilles de poirée (beta vulgaris L.) ou les bandes (voy. Des Artic. § 63). Si l'on se sert de substances quelque peu astringentes comme les feuilles de lierre (hedera helix L.), on emploie le vin blanc, ainsi que pour les végétaux plus astringents ou plus secs, tels que le ciste (cistus villosus ou salvifolius), la ronce (rubus fruticosus L.), le sumac (rhus

in marg.) LQ', Lind., Mack.—Les traducteurs prennent δ' ἔτι de Zwinger et τοῦ λευκοῦ, et traduisent : at quæ majorem adstrictionem requirunt, ils similia, ut sunt hederæ albæ folia. Pour moi, je pense qu'il faut lire δέ τι (ce qui sera parallèle à στρυφνότερα, qui suit) et garder ὁ λευκὸς, sousentendu οἶνος (ce qui sera parallèle avec ὁ μέλας οἶνος, qui précède).—

"ψαθυρώτερα Α, Foes Chouet, Lind., Mack.—ψαυθυρώτερα vulg.—ψαφαρώτερα Zwing. in marg.—κίστος Zwing. in marg.—κιστος zwing. je pense qu'il faut lire κίστος, ces deux mots étant facilement confondus; il vient d'être parlé du κισσός.—ροῦς Ε, Lind.—ἐφθὸν Α.—ροὺς vulg.

σχυτοδεψική, έλελίσφακος, καὶ ὅσα μαλθάσσειν δεῖ, οἶον ἄλητον έφθόν.

6. Τὸ ψυχρὸν ὡφελέει τὰ ἔρυθρὰ, οἶα ἄλλη καὶ ἄλλη ἐκθύει ¹ ὑποπλάτη, ²οἶα οἱ τοὺς σπλῆνας ὀγκηροὺς [ἔχοντες] ἀνίσχουσιν, εὐσάρκοισί τε καὶ ἀπαλοσάρκοισιν, ὑπέρυθρα δὲ μέλασι, καὶ οἷαι ³στρογγύλαι ἐοῦσαι, αἰθόλικας λέγουσι, καὶ ἐν αὐτῆσι τῆσι θερμολουσίησιν ἀνίσταται γενόμενα, καὶ γυναιξὶν ἐκ γυναικείων ⁴ἀναδρομῆς ὑπὸ χρῶτα, καὶ ὑπὸ ἐρεθισμοῦ δέρματος, ἢ ἱματίων ὅτρηχείων ἀήθει φορήσει, καὶ ἐξ ἱδρώτων ἐξόδου, ἢ ἐκ θψύχεος ἐξαίφνης πρὸς πῦρ ἐλθόντι ἢ λουτρὰ θερμὰ, ταῦτα ἢν ὕστερον ποιήση, ¹ἔτι οὐδαμῶς ἐκθύει. Ἐπεὶ δκόσα γε ἐκ ψύχεος γίνεται, ἢ δκόσα τρηχύνεται κεγ-

 $^{1}$  Υπό πλάτη  $A.-^{2}$ οΐα οἱ τοὺς σπληνας όλκηροὺς (ὀγκηροὺς A, Ald., Lind., Mack) ἀνίσχουσιν, εὐσ. δὲ καὶ άπ. ὑπέρρυθρα (ἀπέρυθρα Ε, Frob.; ὑπέρυθρα A, Lind., Mack, Kühn), μέλασι δὲ καὶ οἶαι vulg. - Manifestement cette phrase est altérée. Cornarius et Zwinger en traduisent la première partie, l'un par : Quales (papulæ) per splenia attractoria emergunt, et · l'autre par : Ut in iis qui splenia attractoria sustinent. Foes la rend par : Velut in iis qui lienes habent tumidos exoriuntur. Le texte grec de vulg. ne répond à aucune de ces traductions. Je pense toutefois que le sens est au fond celui de Foes; et, pour l'obtenir, on lira : οἶα οἱ σπληνες ὀγκηροὶ ἀνίσγουσιν, ou, en se tenant plus près de la leçon, οία οί τους σπληνας δγκηρούς ἔχοντες ἀνίσχουσιν. J'ai donc ajouté ἔχοντες entre crochets. Mais ce n'est pas tout: il n'est pas vraisemblable que l'auteur ait attribué aux αεύσρχοι et άπαλόσαρχοι une éruption ὑπέρυθρος; de plus μέλασι se trouve sans rien qui lui réponde. En conséquence je lis τε au lieu de δè après εὐσάρχοισι, et δὲ μέλασι au lieu de μέλασι δέ. — 3 στρογγίλαι Ε, Frob. - στρογγυλέουσαι, mut. al. manu in στρογγύλαι ἐοῦσαι Α. - αἰθόλικας Mack. - θοληκάς vulg. -θολίκας Α. - δοθιηνας Zwing. in marg, ex Cornarii conject. οΐα στρογγύλα ἐόντα, αἰθόλικας λέγουσι Lind. - Galien a la glose: Αἰθύλικες, qu'il rend par : cercles formés à la surface de la peau, semblables à ceux que fait naître le feu, ainsi nommés de αίθειν. Érotien, p. 64, a la glose : « αἰθόλιχες, phlyctènes développées à la surface de la peau soit par l'action du feu soit par toute autre cause, ainsi nommées de αίθειν. D'autres ont défini les αἰθόλικες des boutons arrondis à la surface; à la vérité, ces boutons sont produits par le chaud et réprimés par le froid; mais ce n'est pas ce qu'Hippocrate entend ici; car ce qui est chaud ne s'arrondit pas, à moins qu'il n'y ait forte chaleur, et, dans ce cas même, se durcit, loin de s'arrondir. Quelques-uns ont rendu les αἰθόλικες par ébullitions à la peau, lesquelles sont généralement arrondies. Glaucias, qui ignorait de quoi il s'agissait, a longuement écrit, prétendant que les αἰθόλικες sont les rougeurs qui se développent dans un bain chaud. » Foes, dans son Œcon. au mot αἰθόλιχες, propose de lire οία στρογγύλα ἐόντα, correction qui me pacoriaria L.), la sauge (salvia officinalis L.), ainsi que pour les cas où l'on a besoin d'émollients, par exemple avec la farine cuite.

6. (De l'emploi du froid et du chaud.) Le froid est avantageux dans les éruptions rouges, telles qu'il en survient cà et là de larges (Aph. vi, 9; Ép. vi, 2, 15), telles qu'en présentent les personnes qui ont la rate volumineuse (comp. Ép. 1v, 37), rouges chez les individus en bon point et bien nourris, d'un rouge obscur chez les individus noirs; il l'est dans les éruptions arrondies qu'on nomme ætholiques, dans celles qui se développent sous l'action même du bain chaud, dans celles qui viennent chez les femmes par la rétrocession des menstrues à l'intérieur, dans celles qui naissent de l'irritation de la peau par des vêtements rudes qu'on n'a pas l'habitude de porter, par un flux de sueur, ou parce qu'on s'est mis soudainement, en venant du froid, auprès du feu ou dans un bain chaud (remarquez que, si vous tardez à vous approcher du feu ou à prendre le bain, il ne se produit plus d'éruption). Mais pour ce qui est déterminé par le froid ou pour ce qui prend une appa-

rait superflue, et il ajoute que la glose d'Érotien est corrompue et ne présente pas de sens. J'en juge autrement; il me semble qu'on peut l'entendre. D'après Érotien, les αἰθόλικες sont des φλύκταιναι; quelques-uns avaient prétendu que c'étaient des φύματα; à quoi Érotien répond que le chaud (qui est la cause des αἰθόλικες) rend les φύματα non pas ronds mais durs. D'autres avaient dit qu'il s'agissait d'ἐκζέσεις; Érotien ne remarque rien sur cette interprétation. Mais il blâme Glaucias d'avoir vu dans les αἰθόλικες les rougeurs causées par les bains chauds. Quant à cette dernière opinion, si on la rapproche du texte hippocratique, on voit que Glaucias a cru que l'éruption produite par le bain chaud se rapportait aux αἰθόλικες, et qu'Érotien ne l'a pas cru. — 4 ἀναδρομής Lind., Mack ex Foesii conject. - ἀναδρομή vulg. - ἐρεθισμοῦ Zwing. in marg., Mack. - ἐρεθισμὸν vulg. - ἐρεθυσμὸν Ald. - 5 τρηχείων sans variante. Buttmann, Gr. Sprachl. \$ 62, Anm. 3, dit que les neutres en sia des adj. en vs, qui ont été contestés, doivent être protégés par trois passages : Soph. Trach. 122 (dans le chœur), et Théocr. I, 95, άδεῖα, et Aratus, 1068, θήλεια. L'exemple de άδεῖα n'est pas bon; les critiques y reconnaissent un féminin, mais θήλεια est un neutre, ainsi que ὀξεῖα, dans ὀξεῖα χρέμισαν, Hes. Scut. 347.— ψύχεως Α.- ελθούσαις ΕLP'Q'.- ταῦτα γὰρ ἢν P', Mack.- ἐνξιστέραις pro ἢν ὕστ. ΕΡ'. -ποιήσει vulg. - 7 ότι A. - 8 δκόσα AE, Ald., Frob., Zwing. - δσα vulg. ψερχνώδεα, al. manu z supra ψ A. - χερχνώδεα Ald.

γρώδεα, εἶτ' ἐφελχοῦται, τὸ μὲν ψυγρὸν βλάπτει, τὸ δὲ θερμὸν ώφελέει. <sup>Δ</sup>Α δὲ ἄμφω ὡφελέει, τὰ ἐν ἄρθροισιν ¹ οἰδήματα, καὶ ἄνευ ἕλκεος ποδαγρικά, καὶ σπάσματα πλεῖστα, τοῦτο ψυγρὸν πολλὸν καταγεόμενον ερηίζει, ισγναίνει και δδύνην ναρκοί, νάρκη δέ μετρίη δδύνης <sup>3</sup>ληκτικόν· καὶ τὸ θερμὸν ἰσχναίνει καὶ μαλθάσσει. Τοῖσι δὲ ποδαγρικοΐσι, παρέσεσι, τετάνοισι, σπασμοΐσι, τὰ τοιαῦτα συντάσιες, τρόμοι, παραπληγίαι, τὰ τοιαῦτα 'γαλάσιες, νάρχαι, ἀναυδίαι, τὰ τοιαῦτα κάτωθεν δάπολήμψιες, φυλάσσεσθαι δὲ ἐν τῆ ψυχρά χρήσει, ψυγροίσι γρεόμενος μάλλον ή τάναντία. Τὰ δὲ ἐς τὰ άρθρα ἐσκληρυσμένα ἢ ὑπὸ φλεγμονῆς <sup>6</sup>ποτε γενομένης ἢ ἀγκύλης, <sup>7</sup>προυργιαίτατα, ες ἀσκίον <sup>8</sup>θερμὰ εγγέοντας, τὴν γεῖρα ἐναποδῆσαι. Καὶ όμματα, δακρύου παρηγορικόν θκαταλείφοντα, πρὸς τὰ δριμέα λίπος προσηνές, ώστε μή άπτεσθαι τὸ άλμῶδες, καὶ τοῖσι βοθρίοισι διάνιψις και πλήρωσις ές φύσιν άγουσα. "Οφθαλμοΐσι θερμόν, δδύνησιν, έμπυήσεσι, δακρύων δακνωδέων, ξηροΐσιν άπασιν. Τὸ ψυχρὸν, 10 ἀνωδύνοισιν, έξερύθροισι τοῖσι δὲ εἰθισμένοισι συστροφάς κατά φλέ-

1 Οίδ. [καὶ ἀλγήματα] ἄνευ έλκεος [καὶ] ποδ. Κ', Lind., Mack, ex Aph. σπάσματα Κ', Zwing. in marg., Lind., Mack, ex Aph. - σώματα vulg. τουτέων τὰ πλεῖστα pro τοῦτο Lind. - καταχεόμενον ΑΕ, Zwing., Lind., Mack. - καταχεόμενος vulg. - 2 ρηίζει Lind. ex Aph. - ίδρῶσιν vulg. - Zwinger et Foes traduisent : sudoribus affusam, l'eau froide versée pendant la sueur. Mais je crois, comme Lind., qu'il faut corriger ce mot sur l'aph. correspondent. — 3 ληκτικόν A. - λυτικόν vulg. - παραπληγία vulg., faute d'impression répétée dans Kühn. - 4 χαλῶσι η (η om. Κ') χωλώσιες (η χωλ. om. Lind.) vulg. - Zwinger a mis η χωλώσιες entre crochets; Videtur, dit-il, in margine a quopiam loco glossæ adscriptum (cum verbum γαλῶσι non assequeretur) a librariis in ipsum contextum postea translatum fuisse. Au reste cela a été très-diversement traduit; Cornarius: Talibus laxatis, claudicationes; Zwinger: Tales affectiones horum usu remittunt; item claudicationes; Foes: Ejusmodi affectiones remittunt, aut claudicationes. Je crois le texte altéré; toutes les phrases parallèles se terminent par τὰ τοιαῦτα, sans addition; χαλῶσι paraît donc de trop; aucune de ces phrases n'a n'; cette particule est également suspecte. Mais elle offre, ce me semble, un moyen de correction. L'inutilité même dont elle est dans le texte, montre que χωλώσιες est une variante écrite à la marge, de cette facon : η χωλώσιες. Un copiste inhabile aura, ce qui est arrivé si souvent, reporté la variante de la marge dans le texte. Mais quelle était la leçon à aquelle χωλώσιες servait de variante? c'était χαλάσιες, qui va très-bien avec les νάρκαι. Il faut donc substituer χαλάσιες à χαλῶσι et reléguer ή χωλώσιες parmi les variantes. — 5 ἀπολήψιες Zwing. in marg. - φυλάσεσθαι

rence rugueuse en forme de millet, puis s'exulcère, le froid y est mauvais, le chaud y est bon. Des affections sont soulagées aussi bien par le froid que par le chaud : les gonflements dans les articulations, la goutte sans ulcération, la plupart des ruptures sont amendées par d'abondantes affusions d'eau froide qui diminuent la tuméfaction et engourdissent la douleur; or, un engourdissement modéré fait cesser la douleur (Aph. v, 25); mais le chaud aussi atténue et assouplit. Aux affections goutteuses, aux atonies, aux tétanos, aux spasmes, le froid et le chaud; aux contractions, aux tremblements, aux paralysies, le froid et le chaud; aux relâchements, aux engourdissements, aux pertes de la parole, le froid et le chaud; les suppressions inférieures (v. note 5), mais user de précaution dans le traitement par le froid; or, on traite plus par le froid que par le chaud. Quant aux articulations devenues roides soit par une inflammation qui s'y sera développée, soit par une ankylose, il est très-avantageux d'attacher le bras à un vase rempli de quelque chose de chaud. Et pour les yeux, on calme l'action du larmoiement avec une onction; les corps gras servent de protection contre les substances âcres, empêchant l'humeur salée de toucher les parties; pour les ulcérations de l'œil, laver et remplir, ramenant la partie à l'état naturel. Le chaud est bon pour les yeux, pour les douleurs, pour les abcès, pour les larmoiements corrosifs, pour tout ce qui est sec. Le froid est bon pour ce qui est sans douleur et très-rouge (Aph. v, 23); mais chez ceux qui vivent sous son influence, il produit des engor-

A.—Les suppressions inférieures sont les suppressions des menstrues, de l'urine, du flux hémorrhoïdal, de la diarrhée.— δ δχότε vulg.— Il faut lire, ce me semble, ποτε.— προῦργ' (προύργου Lind., Mack) ἰάσασθαι vulg.— ἰάσασθαι est tout à fait inutile au sens, puisque le verbe nécessaire est ἐναποδῆσαι. Cela m'a suggéré προυργιαίτατα.— β θερμὸν Κ'.— θέρμους Α.—La leçon de A pourrait faire songer à De vict. in ac. § 7 (t. II, p. 270): πυρίη δὲ ξηρὴ, ἄλες, χέγχροι. Mais il n'y a rien à changer.— β καταλείποντα Α.—προσινὲς Ald.—διάνιψις Α, Zwinger.— διάνηψις vulg.— ἄγουσαν Α.— το ἀνωδύνοισιν Zwing. in marg.— ἀνώδυνουσιν vulg.— ἐξερύθροισι Α.— ἐξερυθροῖσι vulg.— ἐξ ἐρυθροῖσι Ε.—τε pro δὲ Zwing, in marg., Lind.— ἀνθρώποι-

δας ποιέον, οἷα χοιραδώδεα, κατὰ θώρηκα, καὶ ἄλλα σκληρά· ἀρχῷ δὲ καὶ ὑστέρησιν οὐ πάνυ ἐνδέχεται, ¹αξια ἐν ψύχει οὐρέουσιν. ελκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, ²δέρμα περισκληρύνει, ὀδυνώδεα ἀνεκπύητα ποιέει, πελιαίνει, μελαίνει, ρίγεα πυρετώδεα, σπασμούς,
τετάνους. Έστι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνῳ ἄνευ ἕλκεος νέῳ εὐσάρκῳ, θέρεος
μέσου, ψυχροῦ πολλοῦ ¾ κατάχυσις θέρμης ἐπανάκλησιν ποιέει· θέρμη
δὲ ταῦτα ρύεται, τὰ δὲ ἐν κεφαλῆ καὶ καρηδαρίας. Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν, οὐκ ἐπὶ παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφάλειαν, δέρμα
μαλθάσσει, ἰσχναίνει, ἀνώδυνον, ριγέων, σπασμῶν, τετάνων παρηγορικόν ⁴τὸ δ' ἐν κεφαλῆ, καὶ καρηδαρίαν λύει· πλεῖστον δὲ διαφέρει
διστα τῶν ἐν κεφαλῆ τρώμασιν ἐκουσίοισι καὶ ἀκουσίοισι, καὶ ⁶ὅσα
ὑπὸ ψύχεος ἡ θνήσκει ἡ ἑλκοῦται, πἔτι ἐλκώμασιν ἑκουσίοισί τε καὶ
ἀκουσίοισιν, ¾ ἀποσύρμασιν, ἔρπησιν ἐσθιομένοισι, μελαινομένοισιν
ἐν νούσοισιν, ἀκοῆ, ἔδρη, ὑστέρη, τούτοισι πᾶσι τὸ 10 θερμὸν φίλιον

σιν άνωδύνουσιν, έξερύθροισι, τοΐσί τε είθισμένοισι Mack. - συστροφάς Ald. -ποιέειν vulg. - χυραδώδεα Α, Ald. - χοιραδώδεα Lind., Mack. - άχυρώδεα vulg. - ἀχωρώδεα Zwing. in marg. - Cette phrase est altérée; mais le sens, sinon le texte, est donné par un passage parallèle : τὸ ψυχρὸν πάνυ, φλεδῶν ἡηκτικὸν καὶ βηχῶδες, οἶον χιὼν, κρύσταλλος, συστρεπτικὸν δὲ, οἶον τὰ φηρεῖα καὶ αἱ γογγρῶναι συναίτιον καὶ αἱ σκληρότητες (Ép. VI, 3, 6). Notre phrase veut donc dire que le froid produit des engorgements dans les veines, des tumeurs scrofuleuses et des tubercules. En conséquence on changera d'abord ποιέειν en ποιέον. Puis, que faire de είθισμένοισι? Il faut ou l'entendre au sens de πλεονάκις χρεομένοισι (Aph. v, 16), chez ceux qui usent du froid trop fréquemment, ou, si cela n'est pas possible, substituer un autre mot, par exemple συναιτίοισι, qui m'est fourni par le passage parallèle d'Ép. vi; cette correction signifierait : mais avec les causes concomitantes le froid produit des engorgements, etc. Le commentaire de Galien sur συναίτιον αἱ σκληρότητες d'Ép. vi ferait songer à lire σκληροΐσι au lieu de είθισμένοισι.

¹ Οὖθ' αἴμα Κ', Mack (οὐδὲ Lind.). — ² θέρμα Ε, Frob. — περισχληρύνη Ε, Ald., Frob. — περὶ σχληρύνη Α. —πυρετώδεα ποιέει Κ'. — ³ χατάχυσις γίνεται καὶ θέρμης LQ', Mack. — ποιέει οπ., restit. al. manu Α. — ρύεται ΑΕ, Zwing. in marg. — ρέεται vulg. — τοῖσι pro τὰ Α. — τὰ δὲ ἐν χ. χ. χ. α. οπ. Lind. — Zwinger a mis ce membre de phrase entre crochets et ne l'a pas traduit. — ἀσφαλείην Lind. — ⁴ τὴν δ' ἐν τῆ κεφαλῆ καρηβαρίην λύει Κ', Lind., Mack. — ⁵τουτέων Lind. — τοῖσι pro τῶν Lind. — τοῖσι (τῶν Mack) ἐν τῆ χ. ἕλχεα ἔχουσι sine ἐχ. καὶ ἀχ. Κ', Mack. – Zwinger pense que ἐχ. et ἀχ. ont été introduits à tort dans le texte, n'étant bien placés que deux lignes p lus

gements dans les veines, des scrofules, des tubercules dans la poitrine et autres duretés (Ép. vi, 3, 6); il ne convient guère au siége, à l'utérus, ni à ceux qui dans le froid urinent du sang. Le froid est mordant pour les plaies, il durcit la peau tout autour, il cause des douleurs non suppuratives, il rend livide, il noircit, il produit des frissons fébriles, des spasmes, des tétanos (Aph. v, 20). Il est cependant des cas où, dans un tétanos sans plaie, chez un jeune homme bien en chair, au milieu de l'été, une abondante affusion d'eau froide rappelle la chaleur; or, la chaleur dissipe les affections de ce genre (Aph. v, 21), ainsi que, pour la tête, les pesanteurs. La chaleur est suppurative dans les plaies, mais non dans toutes, et fournit, quand elle l'est, un signe très-important de salut; elle ramollit la peau, l'amincit, amortit la douleur, calme les frissons, les spasmes, les tétanos, et, quant à la tête, dissipe les pesanteurs; elle est particulièrement utile dans les fractures des os, surtout quand ils sont dénudés, et encore davantage pour ceux de la tête, dans les plaies faites à dessein ou accidentellement; elle l'est dans tout ce qui, par le froid, se mortisie ou s'ulcère; elle l'est aussi pour les plaies artificielles et accidentelles, pour les excoriations, les herpès rongeants, les parties gangrenées dans les maladies, l'ouïe, le siége, la matrice; à tout cela la chaleur est amie et décide les crises, le

bas. Foes le suit, mais à tort; il s'agit ici des plaies de tête faites soit accidentellement soit par le chirurgien. — δ δχόσα Lind., Mack. — 7 ἐπὶ Α, Ald. – Post ἐλκ. addunt δ' vulg.; τ' Α; θ' Ε, Ald., Frob., Zwinger. – Cette particule paraît inutile. — 8 Ante ἀπ. addit οἶσιν vulg. — Ce mot, pour lequel Zwing. in marg. et Κ' proposent de lire οἴον, provient de la répétition de la finale de ἀχουσίοισιν. – ἀποσύρμασιν Α. – ἀποσύρματα vulg. — 9 μελ. ἢ ἐν ν. (οὕλοισιν Zwing., Lind.) ἢ ἐν ἀχ. ἢ ἐν ἕ. ἢ (ἐν Lind.) ὕστ. vulg. – ἢ ἐν οὕλοισιν, dit Foes dans ses notes, lego cum interpretibus omnibus; aliter tamen habetur Aph. v, 22. Cette correction me paraît mauvaise; elle n'est pas appuyée par l'Aph. parallèle; de plus comment admettre des μελαινόμενα (lividités, gangrènes) à la matrice? je crois qu'il faut garder νούσοισιν, supprimant seulement ἢ. et, pour le reste, se conformer à l'aphor. — 10 τὸ [μὲν] θ. Lind. — χρῖνον Lind. — χρίνον vulg. — ὁπόσα Α. — αξμορραγίης Α Ald.

καὶ κρῖνον, τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον, πλὴν δκόσα αίμοβραγέειν ἔλπίς.

7. Οὕτω <sup>1</sup> χατάχυσις ύγρῶν, ἐπίχρισις ἀλειπτῶν, ἐπίθεσις φύλλων ἢ ὀθονίων, χατάπλασις, δχόσα ἢ ψύξις ἢ θέρμη ὦφελέει ἢ βλάπτει.

'Καταχύσησιν (καταχύσισιν Ald.; καταχύσεσιν Zwing., Lind., Mack) 
ύ., ἐπιχρίσησιν (ἐπιχρίσισιν Ald.; ἐπιχρίσεσιν Zwing., Lind., Mack; ἐπιχρήσας sic A) ἀλείπτων (ἀλειπτῶν Zwing., Lind.) ἐπιθέσησι (ἐπιθέσισι Ald.; ἐπιθέσεσιν Zwing., Lind., Mack; ἐπίθεσις A) φ. ἢ ὀθ. (ὀθωνίων A), καταπλάσεις (καταπλάσεσιν Zwing., Lind., Mack; καταπλάσεις al. manu κατάπλασις A) vulg. - δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν δόξα σοι, ὅτι τέλος πέφυκεν Ἱπποκράτους, λέγω δὴ τοῦ περὶ ὑγρῶν χρήσιος A.

froid est ennemi et mortel (Aph. v, 22), excepté dans les cas où l'on s'attend à une hémorrhagie (Aph. v, 19 et 23).

7. (Résumé.) Ainsi affusion des liquides, onction avec les substances onctueuses, application de feuilles ou de bandes, cataplasmes, dans les cas amendés ou empirés par le froid ou le chaud.

FIN DU TRAITE DE L'USAGE DES LIQUIDES.

## ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ.

## DES MALADIES. LIVRE PREMIER.

### ARGUMENT.

Ce titre de livre premier des maladies est un fort mauvais titre; car ce prétendu premier livre n'a rien de commun avec les livres suivants (voy. t. I, p. 359). C'est un ouvrage complet en soi et dont le but est de donner au médecin des idées générales sur les nécessités pathologiques qui font qu'une maladie a telle ou telle issue, sur les hasards heureux ou malheureux que rencontre le praticien, et sur les conditions qu'il doit remplir pour exercer habilement. Vu quelques mots du début, on pourrait croire que c'est un livre de polémique, ou du moins destiné à munir d'arguments victorieux des médecins engagés dans des discussions et pour des motifs que nous ignorons. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, les dix premiers paragraphes font un morceau très-intéressant et d'une lecture utile, car l'auteur nous y parle de choses qui sont aussi vraies pour le médecin d'aujourd'hui qu'elles le furent pour le médecin d'il y a vingt-deux siècles.

On remarquera, § 7, l'observation relative à l'influence de la fièvre pour atténuer et obscurcir l'état convulsif et spasmodique. Cette observation, qui se trouve en plusieurs autres endroits de la Collection hippocratique, paraît confirmée par les recherches des modernes.

Le reste du livre, où il est traité de différentes maladies, doit être considéré, ce me semble, comme donnant un exemple propre à éclairer les principes posés dans la première partie.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. = L, 2332 = X, 2148 = Z, Imp. Corn. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', Cod. Vindobonensis =  $\theta^4$ .

### ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Græce et latine ex versione Georg. Pylandri, Paris. 1540, in-4°. — Petri Salii diversi comment. in quatuor Hipp. libros de morbis, Francof. 1602, in-fol., 1612, in-fol., 1646, in-fol. — Græce et latine cum prælectione Jo. Martini, ed. a M. Renato Morello, Paris, 1637, in-4°. — G. D. Coschwitz de Spadone hippocratico, lib. I de morbis, Hal. 1721, in-4°. — Joh. Bubbe, de Spadone, reimprimé dans le deuxième volume des thèses de Haller. — Giov. Maria Zecchinelli, Commento ad alcuni passi d'Ippocrate, tendente a provare ch'egli a veduto gli aneurismi interni del petto, cosa communemente negatagli, Padova, 1825, in-4°, et auparavant dans Atti dell'Academia di Padova, t. VII.

¹ Ce ms. appartient à la bibliothèque impériale de Vienne, et a le nº 1 d'après Lambecius, et le nº 1 v d'après Nesselius. M. Villemain, alors ministre de l'Instruction publique, et à qui je témoigne ici toute ma reconnaissance, eut la bonté de faire collationner pour moi les deux livres des Maladies des femmes, le livre des Femmes stériles, et le livre de la Nature de la femme, seules parties de ce ms. qui n'aient pas été collationnées par Mack dans son édition d'Hippocrate. Depuis, j'eus quelque méfiance de la collation de Mack, et, voulant en avoir le cœur net, je fis collationner, à mon compte cette fois, le premier livre des Maladies et quelques autres. Ce travail a été fait avec une extrême exactitude et un soin parfait par M. le docteur Poeschl de Vienne; cela même m'a permis de reconnaître que la collation de Mack était plus exacte que je ne l'avais supposé.

## ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ.

1. Ος αν περί 1 ίήσιος έθέλη έρωταν τε δρθώς, και 2 έρωτώντι ἀποχρίνεσθαι, χαὶ ἀντιλέγειν ὀρθῶς, ἐνθυμέεσθαι χρή τάδε · πρῶτον μέν, ἀφ' ὧν αί νοῦσοι γίνονται πᾶσαι τοῖσιν ἀνθρώποισιν Επειτα δὲ, όχοσα ἀνάγχας ἔχει τῶν <sup>3</sup>νοσημάτων, ὥστε, ὅταν γένηται, εἶναι ἢ μακρά, ή βραγέα, ή θανάσιμα, ή μή θανάσιμα, ή έμπηρόν τι τοῦ σώματος γενέσθαι, ή μή έμπηρον καὶ δκόσα, ἐπὴν γένηται, ἐνδοιαστὰ, 5εὶ κακὰ ἀπ' αὐτέων ἀποδαίνει, ἢ ἀγαθά· καὶ ἀφ' δκοίων νουσημάτων ες όχοῖα μεταπίπτει· καὶ <sup>6</sup> δχόσα ἐπιτυγίη ποιέουσιν οί λητροί θεραπεύοντες τους ἀσθενέοντας· καὶ <sup>7</sup>δκόσα ἀγαθὰ ἢ κακὰ οξ νοσέοντες εν τησι νούσοισι πάσχουσιν· καὶ <sup>8</sup> δκόσα εἰκασίη ἡ λέγεται η ποιέεται υπό τοῦ ἰητροῦ πρὸς τὸν νοσέοντα, η <sup>9</sup>υπὸ τοῦ νοσέοντος πρός τὸν ἐητρόν· καὶ 10 δκόσα ἀκριδῶς ποιέεται ἐν τἢ τέχνη καὶ λέγεται, καὶ ἄ τε ὀρθὰ ἐν αὐτῆ, καὶ 11 ἃ μὴ ὀρθά· καὶ ὅ τι αὐτῆς 12 ἀργὴ, ή τελευτή, ή μέσον, ή άλλο τι των τοιούτων, ο τι καὶ δρθώς ἀποδεδειγμένον έστιν έν αὐτῆ είναι, ἡ μὴ είναι και τὰ σμικρά και τὰ μεγάλα, καὶ τὰ 13 πουλλὰ καὶ τὰ δλίγα· καὶ ὅτι ἄπαν 16 ἐστὶν ἐν αὐτῆ έν, <sup>15</sup> καὶ ότι έν πάντα· καὶ <sup>16</sup> τὰ ἀνυστὰ νοῆσαί τε καὶ <sup>17</sup> εἰπεῖν, καὶ, εὶ δέοι, καὶ ποιῆσαι, καὶ τὰ μὴ ἀνυστὰ μήτε νοῆσαι, μήτε εἰπεῖν, μήτε ποιησαι· καὶ ὅ τι εὐχειρίη ἐν αὐτῆ, καὶ ὅ τι ἀγειρίη· καὶ ὅ τι

¹ Ἰήσιος ΕΗΙΚθ.-ὶήσεως vulg. -θέλη GKZ, Ald.-θέλει J. -² ἐρωτώμενος Εθ, Frob.- ἐρωτῶντ' J.- ἐρωτῶν Κ.-ἐνθυμεῖσθαι θ.- γίγν. Lind.- πᾶσι L.- τοῖσιν ἀνθρ. πᾶσαι θ.- ὁπόσα ΕΗΙ, Ald.- ὅσα θ. -- ³ νουσ. Lind., Mack.- ὥστε θ.- ὡς vulg. -- ⁴θαν. οπ. Εθ.- ἔμπειρον (bis) θ.- ὅσα θ. -- ἔγ vulg. - Il faut lire εἰ.- αὐτῶν Εθ.- ἀφοποίων νοσ. ἐς ὁπ. θ.-νοσ. Ε.- ἐφ' vulg. -- ὅσα θ. -- οἰ οπ. IJK, Ald. -- ὅσα θ. -- εἰκασίη (Ε, al. manu ἀκαιρίη) HJΚQ'θ.- ἀκαιρίη vulg. - ποιεται (sic) θ.- ὑπὸ... ποιέεται οπ. Ζ.- τοῦ οπ. Ε. -- ὁ ὑπὸ θ, Mack. - ἀπὸ vulg. -- 10 ὅσα θ. -- αἴ τε G. - ἐν αὐτῆ.... ὀρθὰ οπ. Lind. -- ¹¹ ἄ τε (ἄ τε οπ. Η) vulg. - τε οπ. θ. -- ¹² ἡ ἀρχὴ θ.- ἀποδεδειγμένον ponitur ante τῶν vulg. - J'ai déplacé ce mot; νογ. le passage parallèle § 9. - ἐστὶν οπ. FGIJZ. -- ¹³ πολλὰ EGHJK. -- ¹⁴ ἔστιν αὐτῆ εν (sic) θ. -- ¹⁵ καὶ πάντα καὶ (καὶ οπ. Lind., Mack) ὅτι ἕν (ἑνὶ θ) vulg. - L'opposition qui règne entre ces membres de phrase me paraît justifier ma correction. -- ¹⁶ τὰ οπ., restit, al. manu Ε. -- ¹² εἰπεῖν καὶ εἰ δέη (δέει GIJZ;

# DES MALADIES. LIVRE PREMIER.

1. (Notions nécessaires pour discuter, en connaissance de cause, les conditions du traitement.) Celui qui veut, en fait de traitement, interroger avec justesse, répondre aux interrogations et contredire à propos, doit se recorder les points qui suivent : d'abord d'où proviennent toutes les maladies chez les hommes; puis, quelles sont les nécessités pathologiques qui déterminent la longueur ou la brièveté, la mortalité ou la non-mortalité des affections, ainsi que l'impotence ou la nonimpotence de quelque partie du corps; quelles maladies, une fois survenues, laissent du doute si elles tourneront à mal ou à bien; de quelles maladies en quelles maladies il y a transmutation; ce que font avec chance les médecins dans le traitement des malades; quels biens ou quels maux échoient aux malades dans les maladies; ce qui se fait ou se dit de conjecture par le médecin au malade, ou par le malade au médecin; ce qui, en médecine, se fait ou se dit avec précision, ce qui est droit ou n'est pas droit; ce qui, en médecine, est fin, commencement, milieu, ou toute autre détermination de ce genre qui soit démontrée à bon droit y exister ou n'y pas exister; ce qui est petit et ce qui est grand, ce qui est compliqué et ce qui est simple; que, dans la médecine, tout est un et qu'un est tout; qu'à choses faisables il faut songer, en parler et, au besoin, les faire, mais à choses non-faisables ne pas songer, n'en pas parler, ne pas les faire; ce qu'est, en médecine, l'adresse de la main, et ce qu'est la maladresse; ce qu'est l'opportunité, et ce qu'est l'inopportunité; auxquels,

δέοι ΕΚ) (ίδεῖν θ, ίδέειν Η, pro εἰ δ.) (hic addit καὶ ποιῆσαι, καὶ τὰ μὴ ἀνυστα sic θ) μήτε νοῆσαι μήτε (μήτ' θ) εἰπεῖν (hic addit μήτε ίδεῖν θ) μήτε ποιῆσαι vulg.—Il faut garder εἰ δέοι; mais du reste le ms. θ fournit une excellente restitution.

καιρός, καὶ ὅ τι ἀκαιρίη καὶ τῶν τεχνέων τῶν ἄλλων ἦσί τε ἔοικε, αὶ ¹ἦσιν οὐδὲν ἔοικε καὶ τοῦ σώματος ²ὅ τι θερμὸν ἢ ψυχρὸν, ³ἢ ἔηρὸν ἢ ὑγρὸν, καὶ ὅ τι ἰσχυρὸν ἢ ἀσθενὲς, ἢ πυκνὸν, ἢ ⁴ἀραιόν καὶ ὁκόσα τῶν πολλῶν ὀλίγα γίνεται, ἢ ἔπὶ τὸ ὅκάκιον, ἢ ἔπὶ τὸ ἄμεινον καὶ ὅ τι καλῶς ἢ αἰσχρῶς, ἢ βραδέως ἢ ταχέως, ἢ ὀρθῶς ⁶ἢ μὴ ὀρθῶς ''καὶ ὅ τι κακὸν ἐπὶ κακῷ γενόμενον ἀγαθὸν ποιέει καὶ ὅ τι κακὸν ἐπὶ κακῷ ἀνάγκη γενέσθαι. Ταῦτα ἐνθυμηθέντα διαφυλάσσειν δεῖ ἐν τοῖσι λόγοισιν ὅ τι ἀν ⁰δέ τις τούτων ἁμαρτάνῃ ἢ λέγων, ἢ ἔρωτῶν, ἢ ¹ο ἀποκρινόμενος, καὶ ἢν πουλλὰ ἐόντα ὀλίγα φῆ εἶναι, ἢ μεγάλα ἐόντα σμικρὰ, καὶ ἢν ἀδύνατα ἐόντα δυνατὰ ¹¹φῆ τι ἀν ἄλλο ἁμαρτάνῃ λέγων, ¹²ταύτῃ φυλάσσοντα χρὴ ἐπιτθεσθαι ἐν τῆ ἀντιλογίῃ.

- 2. Αί μεν οὖν νοῦσοι γίνονται <sup>13</sup> ἄπασαι, τῶν μεν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων, ἀπό τε χολῆς καὶ φλέγματος, τῶν δὲ ἔξωθεν, ἀπὸ πόνων καὶ <sup>14</sup> τρωμάτων, καὶ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ <sup>18</sup> ὑπερθερμαίνοντος, καὶ τοῦ ψυχροῦ <sup>16</sup> ὑπερψύχοντος, <sup>17</sup> καὶ τοῦ ξηροῦ <sup>18</sup> ὑπερξηραίνοντος, καὶ <sup>19</sup> τοῦ ὑγροῦ <sup>20</sup> ὑπερυγραίνοντος. Καὶ ἡ μεν χολὴ καὶ τὸ φλέγμα γινομένοισί τε <sup>21</sup> συγγίνεται, καὶ ἔνι αἰεὶ ἐν τῷ σώματι ἢ πλέον ἢ ἔλασσον τὰς δὲ νούσους παρέχει, τὰς μεν ἀπὸ σιτίων καὶ ποτῶν, τὰς δὲ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ ὑπερθερμαίνοντος.
- 3. Ανάγκη δὲ τὰ <sup>22</sup>τοιάδε ἔχει ὥστε γίνεσθαι, <sup>23</sup>δκόταν γίνηται · ἐν μὲν τοῖσι τρώμασι νεῦρα τὰ παχέα τιτρωσκομένους <sup>24</sup>χωλοῦσθαι αὶ τῶν μυῶν τὰς κεφαλὰς, <sup>25</sup>μάλιστα τῶν ἐν τοῖσι μηροῖσιν · ἀπο-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> How EHJKL0, Mack. – οἶσιν vulg. — ² ὅτιν (sic) ψ. ἢ θερμὸν θ. – ἢ ξηρὸν ἢ ψυχρὸν IK. — ³ ἢ ξ. ἢ ὑ. καὶ ὅ τι οm. θ. – ἢ addit ante ἰσχ. θ. — ⁴ Post ἀρ. addit ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν θ. – ὅσα θ. – πουλλῶν GIJKZ, Ald., Frob. — ⁵ κάκειον θ. — ⁶ ἢ μὴ ὀρ. οm., restit. al. manu H. — ˀ καὶ ὅ τι κακὸν ἐπὶ κακῷ γενόμενον ἀγαθὸν ποιέει θ. – καὶ. ... ποιέει οm. vulg. — ⁵ τῶ κακῶ Ε. – γενέσθαι θ. – γίνεσθαι vulg. – ταῦτ 'θ. – φυλάσσειν θ. — ⁶ δέ FHθ. – ὁἡ vulg. — ¹⁰ ὑποκριν. θ. – καὶ ἢν πουλλὰ (πολλὰ ΕΗΚ) ἐόντα σμικρὰ vulg. – καὶ ἢν (ην θ) πουλλὰ (πολλὰ θ) ἐόντα ὀλίγα φαίη (φη θ; φῆ Mack) εἶναι, ἢ μεγάλα ἐόντα (ὄντα θ) σμικρὰ (H, addit. al. manu in marg.) θ, Mack. — ¹¹ φῆσαι J. – ἢ οm. θ. – καὶ ρτο ἢ Κ. — ¹² ταῦτα L. – δεῖ θ. – ἐπιτιθέσθαι Ε. – ἀντιλογίη ΕΗΙJΚLθ. – ἀντιλογία vulg. – νόσοι Κ. — ¹³ Ante ἄπ. addit ἡμῖν θ. — ¹⁴ τραυμ. GZ. – ἀλλὰ καὶ τοῦ θερμοῦ vulg. – καὶ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ θ, Mack. — ¹⁵ καὶ ὑπ. vulg. – καὶ οm. ΕΓΗΡ'θ, Lind., Mack. — ¹¹ καὶ ὑπ. vulg. – καὶ οm. ΕΓΗΡ'θ, Lind., Mack. — ¹² καὶ ὑπ. vulg. – καὶ οm. ΕΓΗΡ'θ, Lind., Mack. — ¹² καὶ ὑπ. vulg. – καὶ οm. ΕΓΗΡ'θ, Lind., Mack. — ¹² καὶ. ... ὑπερυγραίνοντος οm. θ. – Ma collation de θ indique cette lacune; celle de Mack énonce au contraire ces mots comme

parmi les arts, la médecine ressemble, et auxquels elle ne ressemble pas; ce qui, dans le corps, est chaud ou froid, sec ou humide, fort ou faible, serré ou lâche; ce qui, de compliqué, devient simple, et tourne soit au pis soit au mieux; ce qui va de belle ou de vilaine façon, avec lenteur ou vitesse, droit ou de travers; quel mal survenant à un mal est cause de bien; et quel mal nécessairement survient à un mal. Telles sont les notions qu'il vous faut recorder et garder sidèlement dans les discours; en quelque point que l'interlocuteur s'y trompe ou discourant, ou interrogeant, ou répondant, soit qu'il dise qu'une maladie compliquée est simple, ou, grande, est petite, soit qu'il déclare possible ce qui est impossible, ou toute autre méprise de ce genre, c'est par ces notions que, attentif, vous le prendrez dans la réplique.

- 2. (Origine des maladies.) Toutes les maladies proviennent, quant aux choses du dedans, de la bile et de la pituite; quant aux choses du dehors, des fatigues, des blessures, et du chaud trop échauffant, du froid trop refroidissant, du sec trop desséchant, de l'humide trop humectant. La bile et la pituite se forment avec l'être qui se forme, et existent toujours dans le corps, plus ou moins; or, elles déterminent les maladies par l'intermédiaire, tantôt des aliments et des boissons, tantôt du chaud trop échauffant et du froid trop refroidissant.
- 3. (De ce qu'il y a d'inévitable dans les lésions pathologiques.) Voici, le cas échéant, des conséquences inévitables : dans les plaies, la lésion des grosses parties nerveuses estropie, ainsi que la lésion des têtes des muscles, surtout aux

existants. -τοῦ om. E.  $- \frac{18}{2}$  καὶ ὑπ. vulg. -καὶ om. HP', Lind., Mack. - Ante 5π. addit τοῦ K.  $- \frac{19}{2}$  τοῦ om. E.  $- \frac{20}{2}$  καὶ ὑπ. vulg. -καὶ om. HP', Lind., Mack.  $- \frac{21}{2}$  συνγίν.  $\theta$ .  $- \frac{1}{2}$  υγς. Lind., Mack.  $- \frac{1}{2}$  καὶ ἐνι αἰεὶ ἐν  $\theta$ . -καὶ ἔστιν ἐν vulg.  $- νόσους Κ. - παρέχει <math>\theta$ .  $- παρέχεται vulg. - σιτιῶν <math>\theta$ .  $- πότων <math>\theta$ . - ἀπδθερμοῦ τοῦ J. <math>- ἀπδθ ψυχροῦ τοῦ J. <math>- ²²² τοιαδ (sic)  $\theta$ .  $- ²³δ τι αν <math>\theta$ . - γένηται L. - παχεῖα Ε. <math>- ²⁴ ἀνάγκη χωλ. vulg. - ἀν. om.  $\theta$ . - ²³δ καὶ μάλ. EHθ. <math>- ἀποθνήσκειν θ, Lind., Mack. - ἀποθνήσκει vulg. <math>- δ (sic) pro δὲ  $\theta$ . - ραχῖτιν Η.

θνήσκειν δέ, ήν τις έγκέφαλον τρωθή, ή βαγίτην μυελόν, 1ή ήπαρ. η φρένας, η χύστιν, η φλέδα αξμόδροον, η χαρδίην μη αποθνήσχειν δε τιτρωσχόμενον εν οξοι ταῦτα τῶν μελέων μη ενείη, άλλά τουτέων προσωτάτω έστίν. Των δὲ 3νουσημάτων τὰ τοιάδε ἔγει ἀνάγκας ώστε ύπ' αὐτῶν ἀπόλλυσθαι, όσταν γένωνται φθίσις, ύδρωψ ύποσαρχίδιος, καὶ γυναῖκα <sup>5</sup>δκόταν ἔμδρυον ἔχουσαν περιπλευμονίη ἡ καύσος λάδη, ή πλευρίτις, ή φρενίτις, ή έρυσίπελας εν 6τησιν ύστέρησι γένηται. Ένδοιαστά δὲ τὰ τοιάδε ἀπολλύναι τε καὶ μή περιπλευμονίη, καῦσος, "φρενῖτις, πλευρῖτις, κυνάγγη, σταφυλή, ήπατίτις, σπληνίτις, νεφρίτις, δυσεντερίη, εγυναικί βόος αίματώδης. Τὰ θδὲ τοιάδε οὐ θανάσιμα, ἢν μή τι αὐτοῖσι προσγένηται κέδματα, 10 μελαγχολίη, ποδάγρη, ἰσχιὰς, 11 τεινεσμός, τεταρταΐος, τριταΐος, στραγγουρίη, οφθαλμίη, λέπρη, λειχήν, 12 άρθρῖτις Εμπηροι δέ 13 πολλάχις ἀπὸ τῶνδε γίνονται 14 πουλλοὶ, ἀπόπληκτοι μὲν 15 χεῖρας καὶ πόδας, καὶ φωνῆς ἀκρατέες, καὶ παραπλῆγες ὑπὸ μελαίνης γολῆς, χωλοὶ δὲ ὑπὸ ἐσχιάδων, ὄμματα δὲ ¹6 πηροῦνται καὶ ἀκοὴν ὑπὸ φλέγματος καταστηρίξαντος. 17 Μακρά δὲ τάδε ἀνάγκη εἶναι, φθίσιν, δυσεντερίην, ποδάγρην, κέδματα, φλέγμα λευκόν, 18 ἰσχιάδα, στραγγουρίην, γεραιτέροισι δέ νεφρίτιν, γυναιξί δέ ρύον αίματώδη, αίμοβροίδας, σύριγγας. Καῦσος 19 δε, φρενῖτις, 20 περιπλευμονίη, κυνάγχη, σταφυλή, πλευρίτις, ταχέως κρίνει. Μεταπίπτει δε τάδε έκ πλευρί-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hic addit ή κοιλίην θ. – αίμόρροον θ. – αίμορρόον vulg. — <sup>2</sup> ένιηι (sic) θ. – άλλά om. EFGHIJKO, Ald. - άλλ' & L. - τουτέων Η. - τούτων vulg. - προσώτατα Κ. - προσώτατον GZ, Ald. - 3 νοσ. ΕΗθ. - ώσθ' ΕΗ. - 4 ότ' αν ἐπιγένηται ύδρωπι φθίσις, καὶ γυναϊκα θ. - φθίσις [καὶ] ύδ. Lind., Mack. - ύδροψ Κ. - ύδωρ, al. manu ύδρωψ, ύπὸ σαρχίδιος Ε. - ύποσαρχίδιον FG. - 5 όταν GKZ. – περὶ πλευμονίη  $\theta$ . – περιπλ. Lind. ubique. – περιπν. vulg. – πλευρίτις, φρενίτις ubique IJKZθ, Ald., Frob. — 6 τοΐσιν ύστέροισιν Z. – δοιαστά GIJ KZ. - τοιάδε (sic) θ. - τοιάδε EJQ', Mack. - τοιαύτα vulg. - ἀπολλύναι Kühn. -ἀπολλῦναι vulg. - ἀπολῦναι Η. - περὶ πλευμονίη θ. - περιπν. vulg. - 7 πλ., φρ. θ.-Ante ήπ. addunt φρενίτις ΙΚ.-σπλ., ήπ. ΕΗ.-νεφριτιπατιτις (sic) sine σπλ., θ. - ήπατίτις, νεφρίτις ubique IJZ, Ald., Frob. - σπλ. om. FGIJ KZ. – σπληνίτις ubique Ald., Frob. – 8 γυναιξὶ EP'. – καὶ γ. Lind.  $\leftarrow$  9 δὲ om. restit. al. manu Ε. - αὐτοῖς θ. - προσγίν. (Ε, al. manu γέ) θ. - κέδμα (in marg. τὰ οὐ θανάσιμα) Ε. - In marg. κέδματα ἐστὶν ή χρονία περὶ τὰ άρθρα νοσώδης διάθεσις τινές δέ φασιν καὶ τὴν περὶ τὰ γεννητικὰ μόρια ΕG. - 10 μελαγχολη η (sic) ποδ. θ. - 11 την. (al. manu τιν. H) θ. - τιν. GIJZ. -12 ἀρθρίτις ubique IJKZθ, Ald., Frob. - ἀρθρίτις, λεπρη, sine λειχήν, θ.

Inval.

cuisses (Coa. 498); on meurt si on est blessé à l'encéphale, à la moelle épinière, dans le foie, dans le diaphragme, à la vessie, ou dans une veine à hémorrhagie, ou au cœur (Aph. vi, 18); on ne meurt pas quand on est blessé en des parties où ne sont pas ces organes, mais qui en sont le plus loin (Coa. 499). Quant aux maladies, la mort est inévitable lorsqu'on est affecté de phthisie, d'hydropisie anasarque, quand une femme enceinte est prise de péripneumonie, de causus, de pleurésie, de phrénitis (voy. t. II, p. 571), ou d'érysipèle à la matrice (Aph. v, 30, 43). Il y a doute pour la vie ou la mort dans la péripneumonie, le causus, la phrénitis, la pleurésie, l'angine, le mal de la luette, l'hépatite, la splénite, la dysenterie, et, chez une femme, les pertes de sang. Ne sont pas mortelles, à moins de quelque complication : les fluxions aux parties inférieures, la mélancolie, la podagre, la coxalgie, le ténesme, la fièvre quarte, la tierce, la strangurie, l'ophthalmie, la lèpre (psoriasis), le lichen, l'arthrite; mais elles laissent fréquemment des lésions permanentes : résolution des pieds et des mains, impuissance de la voix, paralysies par l'effet de la bile noire, claudication par suite de coxalgie, perte de la vue et de l'ouïe par des dépôts de pituite. Une longue durée est inévitable dans la phthisie, la dysenterie, la podagre, les fluxions aux parties inférieures, la leucophlegmasie, la coxalgie, la strangurie, la néphrite chez les vieillards, les pertes chez les femmes, les hémorrhoïdes, les fistules. Le causus, la phrénitis, la péripneumonie, l'angine, le mal de la luette, la pleurésie se jugent promptement. Il y a changement de pleurésie en causus, de phrénitis en pé-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> πουλλάκις J. – πολλ. om. (H, restit. alia manu). — <sup>14</sup> πουλοὶ J. – π. om. (H, restit. al. manu) θ. – In marg. ἔμπληκτος, ἀπόπληκτος καὶ παραπλήξ ταυτὸν ἐστὶν H. — <sup>15</sup> καὶ χ. καὶ π. θ. — <sup>16</sup> π. om. (H, restit. al. manu) θ. — <sup>17</sup> μακρὰ τὰ τοιάδε (E, in marg.), Lind. – φθοην (sic) θ. — <sup>18</sup> ἰσχιας (sic) θ. – ἰσχιάδια FGZ. – γαιρετέροισι δὲ νεφρίτις γυναικὶ δὲ ροὸς (sic) αἰματώδης, αἰμορροίδες, σύριγγες θ. – αἰμορροίδες, σύριγγες al. manu H. — <sup>19</sup> δὲ θ, Mack. – δὲ om. vulg. — <sup>20</sup> περιπλ. ubique θ, Lind. – περιπν. vulg.

τιδος ¹ἐς καῦσον, καὶ ἐκ ²φρενίτιδος ἐς περιπλευμονίην ἐκ δὲ περιπλευμονίης καῦσος οὐκ ἄν γένοιτο '⁴ἐς δυσεντερίην τεινεσμός · ἀπὸ δὲ δυσεντερίης λειεντερίη · ἐκ δὲ λειεντερίης ὅἐς ὕδρωπα · ⁶καὶ ἐκ λευκοῦ φλέγματος ἐς Ἦδορωπα, ϐκαὶ ἐκ περιπλευμονίης καὶ πλευρίτιδος ἐς ἔμπυον.

- 4. Τὰ <sup>9</sup>δὲ ἐπὶ κακοῖσιν ἀνάγκη κακὰ γίνεσθαι ὁῖγος ἢν λάδη, πῦρ ἐπιλαβεῖν καὶ νεῦρον ἢν διακοπῆ, <sup>10</sup> σπασμόν καὶ μήτε ξυμφῦναι <sup>11</sup>διακοπὲν ἐπιφλεγμῆναί τε ἰσχυρῶς καὶ ἢν ὁ ἔγκέφαλος σεισθῆ <sup>12</sup>τε καὶ πονέση, πληγέντος, ἄφωνον παραχρῆμα γενέσθαι ἀνάγκη, καὶ μήτε ὁρῆν, μήτε ἀκούειν ἢν δὲ τρωθῆ, πυρετόν <sup>18</sup>τε ἐπιγενέσθαι καὶ χολῆς ἔμετον, <sup>14</sup>καὶ ἀπόπληκτόν τι τοῦ σώματος γενέσθαι, καὶ ἀπολέσθαι ἐπίπλοον δὲ ἢν ἐκπέση, ἀνάγκη τοῦτο ἀποσαπῆναι <sup>16</sup>καὶ ἢν αἴμα ἐκ τρώματος ἢ φλεβὸς ῥυῆ ἐς τὴν ἄνω κοιλίην, ἀνάγκη τοῦτο πῦος γενέσθαι.
- 5. Καιροὶ δὲ, τὸ μἐν <sup>16</sup> καθάπαξ εἰπεῖν, πολλοί τέ εἰσιν ἐν τῆ τέχνη καὶ παντοῖοι, ὥσπερ καὶ τὰ <sup>17</sup> νουσήματα καὶ τὰ παθήματα καὶ τρυτέων αἱ θεραπεῖαι. Εἰσὶ δὲ ἀξύτατοι μὲν, ὅσοισιν ἢ ἐκψύχουσι δεῖ τι ἀφελῆσαι, ἢ οὐρῆσαι ἢ ἀποπατῆσαι μὴ δυναμένοισιν, ἢ πνιγομένοισιν, ἢ γυναῖκα τίκτουσαν ἢ τιτρωσκομένην ἀπαλλάξαι, ἢ ὅσα τοιαῦτά ἐστιν. <sup>18</sup>Καὶ οὖτοι μὲν οἱ καιροὶ ἀξέες, καὶ οὐκ ἀρκέει ἀλίγω ὕστερον ἀπόλλυνται γὰρ οἱ πουλλοὶ ἀλίγω ὕστερον. Ὁ μέντοι

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es  $\theta$ , Lind. -  $\varepsilon$ is vulg. -  $\kappa$ ai om. GJ. - <sup>2</sup>  $\nu$ eppítidos  $\theta$ . -  $\varepsilon$ is JZ. -  $\pi$ epi $\pi$  $\nu$ . vulg. -3 repirv. vulg. -4 reinesmás (thnesmás, al. manu tin. H) és dusenτερίην ΕΗ. - τηνεσμός έχ λιεντερίης έχ δὲ λιεντερίης ἐς ὕδρωπα καὶ σπληνὸς οἴδημα ἐς ὕδρωπα pro ἐς.... φλέγματος ἐς ὕδρωπα θ. - Mack cite ainsi d'après θ : τεινεσμός έχ λιεντερίης, έχ δὲ λιεντερίης ἐς ὕδρωπα, καὶ ἐχ λευχοῦ φλέγματος ἐς ὕδρωπα, καὶ σπληνὸς οἱδημα ἐς ὕδρωπα. - τινεσμός IJK. - τινασμός GZ. - τεινασμός Ald., Frob. - έκ pro ἀπό EHQ', Lind. - 5 είς υδροπα K. — 6 καί.... υδρωπα om. FGIJKZ. — 7 Post υ. addit in marg. al. manu καὶ σπλην οἰδίσκεται Η. — 8 καὶ om. θ. - έκ π. δὲ pro καὶ ἐκ π. ΕΗ. περιπν. vulg. - ές om. J. -  $\theta$  δ'  $\theta$ . -  $\gamma$ ίγν. Lind. -  $\theta$   $\tilde{\epsilon}$ γος Kühn. -  $\theta$   $\tilde{\epsilon}$ γος ubique vulg. - ἐπιλαδεῖν θ. - ἐπιλαμβάνει vulg. - 10 σπασμὸν ποιεῖ (ποιεῖ om., restit. al. manu H) (σπ. π. om. θ) vulg. - καί om. θ. - ξυνφῦναι θ. - συμφῦναι vulg. -συμφήναι GIKZ, Ald. — 11 δ. om.  $\theta$ . – ἐπιφλεμήναι (sic)  $\theta$ . – φλεγμήναι vulg. - δὲ pro τε Lind. - ὁ om.  $\theta$ . -  $\frac{12}{2}$  τε om.  $\theta$ . - πονήση  $\theta$ . - ἀνάγκη γεν.  $\theta$ . - δρήν θ. - δράν vulg. - 18 τε om. θ. - 14 καί om. Ε. - έπιπλοΐον θ. - δὲ om. (restit. al. manu H) θ. — 15 κήν (sic) θ. - φλεφός Ε. - πῦος Kühn. - πύος vulg. - πύον Ε (H, al. manu) θ, Mack. - 16 καθάπερ IJZ. - τ' θ. - έν θ, Mack. -

ripneumonie, mais non de péripneumonie en causus; changement de ténesme en dysenterie, de dysenterie en lienterie, de lienterie en hydropisie, de leucophlegmasie en hydropisie, de péripneumonie et de pleurésie en empyème.

- 4. (Maux qui suivent nécessairement un mal.) Nécessairement un mal sera suivi d'un mal, en ces cas: si le frisson vient, la fièvre surviendra; une partie nerveuse, tranchée, amène le spasme; une partie nerveuse tranchée ne se réunit pas (Aph. vi, 19; Coa. 494), et elle cause une violente inflammation; quand le cerveau éprouve une commotion et souffre d'un coup, nécessairement le blessé perd la parole, et ne voit ni n'entend (Aph. vii, 14, 58; Coa. 489); si le cerveau reçoit une blessure, il survient de la fièvre, des vomissements de bile, et la paralysie de quelque partie du corps, et le blessé succombe (Aph. vii, 50; Coa. 490); l'épiploon, quand il fait issue au dehors, tombe nécessairement en pourriture (Aph. vii, 58; Coa. 492); du sang quii, d'une plaie ou d'une veine, s'épanche dans le ventre supérieur (poitrine), devient nécessairement du pus (Aph. vii, 20).
- 5. (De l'opportunité et de l'inopportunité.) Les opportunités en médecine sont, pour le dire en une fois, nombreuses et de toutes sortes, comme les maladies, les lésions et les traitements. Les opportunités les plus fugitives sont quand il s'agit de secourir un patient qui tombe en défaillance, qui ne peut ou uriner ou aller à la selle, qui étouffe, ou de délivrer une femme qui accouche ou qui se blesse, et autres tels cas. De fait ces opportunités sont fugitives, et il ne suffit pas d'intervenir un peu après, car un peu après la plupart ont succombé. Ainsi l'opportunité existe quand le patient éprouve quelqu'un

ἐπὶ vulg. – πάντοιοι θ. – παντοῖσιν (sic) Lind. — <sup>17</sup> νοσ. ΕΗθ. – τουτέων Η. – τούτων vulg. – αὶ (Η, al. manu) θ, Mack. – αὶ οm. vulg. – ὅσοισιν θ, Mack. – ὅσοις vulg. – ἐκψύχουσι ΕΗΚ, Mack, Κühn. – ἐκ ψύχους εὶ θ. – ἐκψυχοῦσι vulg. – τρωσκομένην θ. — <sup>18</sup> καὶ οm. Lind. – οἱ καιροὶ θ, Mack. – οἱ κ. om. vulg. – ἀρκέσει Κ΄. – πουλλοὶ IZ, Lind. – πουλοὶ vulg. – πολλοὶ ΕΗθ, Mack.

καιρός 1 έστιν, επήν πάθη τι τούτων ώνθρωπος δ τι 2 άν τις προ τοῦ την ψυχην μεθείναι ώφελήση, 3τοῦθ' ἄπαν έν καιρῷ ώφέλησεν. \*Εστι μέν οὖν σχεδόν τι οῧτος δ καιρὸς καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι \*νουσήμασιν α α εί γάρ, εν ῷ ἄν τις δωφελήση, εν καιρῷ ἀφέλησεν. Όκόσα δε τῶν νουσημάτων ἢ τρωμάτων μὴ ες θάνατον εφέρει, ἀλλὰ καίριά έστιν, δδύναι τε γίνονται έν αὐτέοισι, <sup>7</sup> καὶ οῗά τέ ἐστιν, ἤν τις ὀρθῶς θεραπεύση, παύσασθαι, τούτοισι δὲ <sup>8</sup>ἀρχέουσι <sup>9</sup>γινόμεναι αξ ώφέλειαι ἀπὸ τοῦ ἐητροῦ ὅταν γίνωνται καὶ γὰρ μὴ παρεόντος ¹0 τοῦ ἐητροῦ, ἐπαύσαντο ἄν. Έτερα δὲ νουσήματά ἐστιν, οἶσι καιρός ἐστι θεραπεύεσθαι 11 τὸ πρωί της ημέρης, διαφέρει δε οὐδεν ή πάνυ πρωί. ή δλίγω υστερον· έτερα δὲ 12 νουσήματά ἐστιν, οἶσι καιρὸς θεραπευθήναι άπαξ της ημέρης, και όπηνίκα γε οὐδεν διαφέρει " έτερα δε, διά 18 τρίτης ή τετάρτης ημέρης. 14 καὶ έτερα άπαξ τοῦ μηνός. 18 καὶ έτερά γε διά τριῶν μηνῶν, 16 καὶ τοῦ τρίτου ίσταμένου ἡ φθίνοντος, οὐδὲν διαφέρει τοιούτοι 47 οί καιροί είσιν ενίοισι, καὶ ακριδείην οὐκ έγουσιν άλλην, ή 18 ταύτην. Αχαιρίη δέ έστι τὰ τοιάδε · όσα μὲν πρωτ δεῖ θεραπεύεσθαι, ήν μεσημβρίη θεραπεύηται, ακαίρως θεραπεύεται ακαίρως δὲ 19 ταύτη, ἐπεὶ ὅσα τάγα ροπὴν ἴσγει ἐς τὸ κάκιον διὰ τὴν μὴ έν καιρῷ θεραπείην, ἤν τε μεσημδρίης, 20 ἤν τε ὀψὲ, ἤν τε τῆς νυκτὸς

<sup>1</sup> Eστιν om. FGIJKZ. - τι Lθ. - τι om. vulg. - ών έρωπος (sic) θ. - δ άνθο. vulg. -δ ἄνθρ. τούτων J.—² αν θ.-ην vulg.-Struve (Lect. Lucianeæ, in Miscellanea maximam partem critica, t. II, p. 229) propose de lire δ τι αν η, ην τις; il est vrai qu'il conserve le texte vulgaire. Mais je crois que ce changement n'est pas nécessaire avec les leçons fournies par les mss. -μεθεῖναι θ. - μεθιέναι vulg. - μεθιέναι λαδών ώφεληθη Q'. - ώφεληθη vulg. - ώφελησαι θ. - ώφελήση EFGHIJKZ, Ald., Frob. - 3 τοῦθ' ἄπαν θ. - τοῦτο πᾶν Κ'. τοῦτο ἐπὰν (ἐπὴν Lind., Mack) vulg. - Post καιρῷ addit λάβη vulg. - λάβη om. EFGHIJKθ, Ald. - ώφέλησεν θ. - ώφελεῖται (al. manu λη H) yulg. ωφελῆται J. - ωφελεῖσθαι P'. - 4 νοσ. EHθ. - αἰεὶ θ, Lind. - ἀεὶ vulg. - ὅτανpro ἐν ῷ ἄν θ. – εἰ pro ἄν EFGHIJKZ, Ald. — δ ώφελήσει EGHIJKZ, Ald. —  $^{6}$  φέρη GH. – δ' ἐνγίνονται θ. – αὐτοῖσι EHθ. —  $^{7}$  καὶ EHθ. – ἀλλ' pro καὶ vulg. - εί Εθ. - θεραπεύει Ε. - θεραπεύη Ηθ. - παύεσθαι θ. -- 8 οὐκ ἀρκέουσι vulg. - Cet oux, quoique donné par tous les manuscrits, doit être supprimé; il est dû sans doute à quelque correcteur qui n'a pas entendu le texte. Suivant l'auteur, si le danger est pressant, les secours doivent être donnés à point; mais si le danger n'est pas pressant, les secours donnés suffisent quand ils sont donnés, όταν γίνωνται. Ces mots déterminent le sens et excluent la négation. — 9 γινόμενα Ald. - αὶ H. - αἱ om. vulg. - ὡφέ-

de ces accidents : tout secours sauvant un homme près de rendre l'âme est un secours donné à temps. Et cette opportunité, on peut le dire, est dans les autres maladies : toujours, un secours qui a été utile est un secours donné à temps. D'autres maladies ou blessures ne sont pas mortelles, mais elles ont de la gravité, et il y survient des douleurs qu'un bon traitement peut faire cesser; en ces cas suffisent les secours donnés par le médecin, quand ils sont donnés; car, même sans l'intervention médicale, les douleurs cesseraient. Dans d'autres maladies l'opportunité est de les traiter le matin, mais il n'importe pas que ce soit de très-bonne heure ou un peu après; dans d'autres, l'opportunité est de les traiter une fois dans le jour, mais il n'importe pas à quel moment; dans d'autres, c'est tous les trois ou quatre jours; dans d'autres, une seule fois par mois; dans d'autres enfin c'est tous les trois mois, et il n'importe pas que ce soit au commencement ou à la fin du troisième mois, Telles sont les opportunités pour certains cas, et elles ne comportent pas d'autre exactitude. Quant à l'inopportunité, la voici : traiter à midi ce qui doit être traité le matin, c'est traiter à contre-temps; à contretemps en ce sens que les cas qui penchent rapidement vers une aggravation faute d'un traitement appliqué avec opportunité, sont traités à contre-temps, s'ils sont traités à midi, le soir

λιαι θ. – γένωνται θ. – καὶ γὰρ καὶ μὴ θ. —  $^{10}$  τοῦ θ, Mack. – τοῦ om. vulg. – ἔτερα δ' ἔστι νοσ. θ. – νοσ. EH. —  $^{11}$  τῶ EH. – δουδὲν ἡ (sic) θ. —  $^{12}$  νοσ. EHθ. – δ' pro γε θ, Mack (δὲ Lind.). —  $^{13}$  τρ. ἡμ. ἢ τετ. θ. —  $^{14}$  καὶ ἔτερά γε θ, Mack. —  $^{15}$  ἢ καὶ E. – γε om. Kθ, Mack. —  $^{16}$  τοῦ δὲ τρ. Lind. – ἢ ἱσταμ. EH. —  $^{17}$  δὲ οἱ vulg. – δὲ om. θ. – ἐνίσισι θ. – ἐν οἶσι vulg. – ἀκριβείην EHIJKθ, Mack. – ἀκριβίην vulg. —  $^{18}$  τήνδε L. – ἐστι om. θ. – μεσαμβρίη θ. – ἀκαίρως θεραπεύεται θ, Mack. – ἀκ. θερ. om. vulg. —  $^{19}$  ταύτη (ταύτην J), ἐπεὶ (ἐπὶ GHIJKZ) ῥοπὴν (ῥώμην E emend. al. manu, FGHIJKLZP'θ, Ald.) ἔσχει ἐς (ἔχει εἰς θ) τὸ κάκιον διὰ τὴν μὴ (μὴ om. E restit. al. manu, FGHIJ, Ald.) ἐν καιρῷ (ἐν οὐ καιρῷ Κ; οὐκ ἐν καιρῷ θ) θεραπείην ὅσα δὲ ἐς (ἐς om. θ) τάχα (τάχος Ε), ἤν τε μεσημβρίης (μεσαμβρίης θ; μεσημβρίη, al. manu ης Ε) vulg. – Ma correction, qui consiste à déplacer ὅσα et omettre δὲ, paraîtra, ce me semble, indispensable, si l'on fait attention à la marche de la phrase et à la suite des idées. —  $^{20}$  ἤν τ' ὀψὲ τῆς νυκτὸς θ. – τῆς om. J.

¹θεραπεύηται, ἀκαίρως θεραπεύεται καὶ ἢν τοῦ ἦρος δέη θεραπευθῆναι, ²θεραπεύηται δὲ χειμῶνος, ἢ τοῦ μὲν χειμῶνος ³δέη, τοῦ θέρεος δὲ θεραπεύηται ⁴ἢ ὅτι ἤδη δεῖ θεραπεύεσθαι, ὅτοῦτο ἀναδάλληται, ἢ ὅτι ἀναδάλλεσθαι δεῖ, ὅτοῦτ' ἤδη θεραπεύηται τὰ τοιαῦτα ἀκαίρως θεραπεύεται.

6. 'Ορθῶς 7 δὲ ἐν αὐτῆ καὶ οὐκ ὀρθῶς τὰ τοιάδε οὐκ ὀρθῶς μέν, τήν τε νοῦσον έτέρην ἐοῦσαν <sup>8</sup> έτέρην φάναι εἶναι, καὶ μεγάλην έουσαν <sup>9</sup> σμικρήν φάναι είναι, καὶ σμικρήν ἐοῦσαν, μεγάλην, καὶ περιεσομένον μή 10 φάναι περιέσεσθαι, καὶ μέλλοντα 11 ἀπολεῖσθαι μή φάναι ἀπολεῖσθαι, καὶ ἔμπυον ἐόντα μὴ γινώσκειν, 12 μηδὲ, νούσου μεγάλης τρεφομένης έν τῷ σώματι, γινώσχειν, καὶ φαρμάχου 13 δεόμενον δχοιουούν δή μή γινώσχειν καὶ τὰ δυνατὰ μή 14 ἐξιῆσθαι, καὶ τὰ ἀδύνατα 15 φάναι ἐξιήσεσθαι. Ταῦτα μέν οὖν ἐστι κατὰ γνώμην οὐκ δρθώς· κατά δὲ χειρουργίην τάδε· πῦον ἐν ἔλχει ἐνεὸν ἢ 16 ἐν φύματι μή γινώσκειν, <sup>17</sup> καὶ τὰ κατήγματα καὶ τὰ ἐκπτώματα μή γινώσκειν, καὶ 18 μηλώντα κατά κεφαλήν μή γινώσκειν εἶ τὸ ὀστέον κατέηγε, 19 μηδ' ες χύστιν αὐλίσχον χαθιέντα δύνασθαι χαθιέναι, μηδε λίθου εν χύστει ένεόντος γινώσχειν, 20 μηδ' έμπυον έόντα διασείοντα γινώσχειν, καὶ τάμνοντα ἢ καίοντα ἐλλείπειν ἢ τοῦ βάθεος ἢ τοῦ μήκεος. 21 ἢ καίειν τε καὶ τάμνειν & οὐ χρή. Καὶ ταῦτα μὲν οὖκ ὀρθῶς · ὀρθῶς δὲ, τά τε <sup>22</sup> νουσήματα γινώσχειν ἄτέ ἐστι καὶ ἀφ' <sup>23</sup> ὅτων, καὶ τὰ μακρὰ αὐτῶν καὶ τὰ βραχέα, καὶ τὰ θανάσιμα, καὶ τὰ μὴ θανάσιμα, καὶ τά μεταπίπτοντα καὶ τὰ αὐξανόμενα καὶ τὰ μαραινόμενα, καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ σμικρά, καὶ θεραπεύοντα τὰ μὲν 24 ἀνυστὰ ἔκθερα-

¹ Θεραπεύηνται J. - ἢρως GZ. - δέη θεραπεύεσθαι θ. - δέοι vulg. - δέον J. - ² θεραπεύηται θ. - θεραπεύοιτο vulg. - ³ δέη τοῦ δὲ θέρεος θ. - δέοι vulg. - θεραπεύεται Ε. - ⁴ ἢ.... θεραπεύηται οπ. GZ. - ἤδη οπ. J. - ⁵ τοῦτο δὲ vulg. - δὲ οπ. θ. - ⁶ τοῦτο ΕΗ. - ² δ' θ. - οὖσαν Ε. - ⁵ Απτε ἐτ. addit καὶ J. - φανέειν vulg. - Ϝοττε φωνέειν vel φάναι L. - φᾶναι θ, Mack. - εἶναι θ, Mack. - εἶναι οπ. vulg. - ͽ σμ. ΕΗθ, Mack. - μ. vulg. - φανέειν vulg. - φᾶναι εἶναι θ, Mack. - περισσόμενον θ. - ¹⁰ φᾶναι (ter) Εθ, Mack. - μὴ.... σώματι οπ. Z. - περιέσασθαι Ald. - ¹¹ ἀπολλεῖσθαι Η. - ὄντα ΕΗ. - ¹² μηδὲ.... γινώσκειν οπ. FGIJK. - ¹³ δεόμενον ἢ (ἢ οπ. θ) πότου (ποτοῦ Mack; ποίου FGIJZ, Ald.; τοιούτου Κ; όκοίου Η, al. manu) τοῦ (τοῦ oblit. al. manu Η; οὖ ΕΓ GIJKZ, Lind., Mack) δεῖ (ὁποιου του δει sic θ) vulg. - Je pense qu'il faut lire ὁκοιουοῦν δή. - ¹⁴ ἐξιᾶσθαι θ. - ¹⁵ Απτε φ. addunt μὴ FGIJ; μὲν Κ. - ἔξιῆσθαι FGIJKLZ. - ἐστι ΕΗθ. - εἰσι vulg. - χειρουργίην ΕΗθ. - χειρουργίαν vulg. - πύον ubique Ε. - ¹⁶ ἐν οπ. (Η, restit. al. manu) θ. - ¹² καὶ.... γι-

ou dans la nuit. Il en est de même si l'on traite en hiver ce qui doit être traité au printemps, en été ce qui doit l'être en hiver, si l'on ajourne ce qui doit être traité dès à présent, et si l'on traite dès à présent ce qui doit être ajourné. Ce sont là autant d'exemples d'inopportunité.

6. (De l'habileté et de l'inhabileté en médecine.) Ce qui est droit ou de travers en médecine, le voici : de travers, c'est; la maladie étant ceci, dire qu'elle est cela, étant grande dire qu'elle est petite, étant petite dire qu'elle est grande, e'est ne pas déclarer qu'un malade qui doit guérir guérira, qui doit succomber succombera, c'est ne pas reconnaître un empyème, c'est, une maladie considérable se nourrissant dans le corps, ne pas s'en apercevoir, c'est, besoin étant d'un remêde quelconque, ne pas le savoir, c'est ne pas promettre de guérir le possible et promettre de guérir l'impossible. En cela l'intelligence agit de travers, en ceci la main : méconnaître la présence du pus dans une plaie ou dans une tumeur, ne pas reconnaître les fractures et les luxations, ne pas discerner en ruginant le crâne (Traité des plaies de tête, § 10) si l'os est fracturé, ne pas réussir, sondant un malade, à pénétrer dans la vessie, ne pas reconnaître une pierre dans la vessie, ne pas s'apercevoir, pratiquant la succussion, de l'existence d'un empyème, pécher dans l'incision ou la cautérisation en ne les faisant pas assez profondes ou assez longues, ou bien cautériser et brûler ce qu'il ne faut pas. Cela est de travers, mais ceci est droit : connaître les maladies, ce qu'elles sont, d'où elles proviennent, quelles sont longues, courtes, mortelles, non mortelles, sujettes à permutation, s'augmentant, décroissant, grandes, petites, amener à bien dans le traitement les choses

νώσκειν om. G. -ἐπεπτωκότα (sie) θ. —  $^{18}$  Remarquez l'ionisme μηλῶντα et non μηλοῦντα. Comparez ἰδρῶντες p. 192, l. 7 et 9. - κατὰ θ. - κατὰ om. vulg. —  $^{19}$  μηδὲ θ. - ἐς θ, Lind., Mack. - εἰς vulg. - ἐνεόντος ἐν κύστι θ. —  $^{20}$  μηδὲ πῦον διασείοντα γινώσκειν θ. - ἐλλείπειν EHΙθ. - ἐκλείπειν vulg. - βαθέος Ε. —  $^{21}$  ἢ τεμν. τε κ. κ. J. —  $^{22}$  νοσ. EHθ. —  $^{23}$  ὧν al. manu H. - ὧν ἐστι θ. —  $^{24}$  ἄνυστα (ter) θ. - θεραπεύειν FGIJ.

πεύειν, τὰ δὲ μὴ ἀνυστὰ εἰδέναι, ¹διότι οὐχ ἀνυστὰ, χαὶ θεραπεύοντα τοὺς τὰ τοιαῦτα ἔχοντας ἀφελέειν ἀπὸ τῆς θεραπείης ἐς τὸ ἀνυστόν. Τὰ δὲ προσφερόμενα τοῖσι νοσέουσιν ὧδε χρὴ φυλάσσειν τά τε ὀρθῶς χαὶ τὰ μὴ ὀρθῶς 'ἤν τις ἃ δεῖ ξηραίνειν, ὑγραίνη, ²ἢ ὰ δεῖ ὑγραίνειν, ξηραίνη, ἢ ³ὰ παχύνειν δέοι, μὴ προσφέρῃ ἀφ' ὧν δεῖ παχύνειν, ἢ ὰ δεῖ λεπτύνειν, μὴ λεπτύνη, ἢ ⁴ψύχειν, μὴ ψύχη, ἢ ⁵θερμαίνειν, μὴ θερμαίνη, ἢ ⁵σήπειν, μὴ σήπη, καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τούτοισιν.

7. Τὰ δὲ τοιάδε ἀνθρώποισιν ἀπὸ ταυτομάτου ἐν τῆσι νούσοισι γίνεται καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά πυρέσσοντι μὲν καὶ χολῶντι εὐν καιρῷ σκεδασθεῖσα ἔξω ἡ χολὴ, ἀγαθὸν, ὑπὸ τὸ δέρμα εκεχυμένη καὶ ἐσκεδασμένη 10 καὶ εὐπετεστέρη ἔχειν τε τῷ ἔχοντι, καὶ τῷ ἰωμένῳ ἰῆσθαι κεχυμένη δὲ καὶ ἐσκεδασμένη, πρὸς ἔν τι τοῦ σώματος προσπεσοῦσα, κακόν. Κοιλίη ταραχθεῖσα ὑπὸ πλευρίτιδος ἔχομένῳ ἢ τετρωμένω κοιλίη ἀποξηρανθεῖσα, κακόν πυρέσσοντι δὲ ἢ τρῶμα τετρωμένω κοιλίη ἀποξηρανθεῖσα, κακόν ὑφύδρω καὶ σπληνώδεϊ καὶ ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἔχομένω ταραχθεῖσα ἡ κοιλίη ἰσχυρῶς, ἀγαθόν. Ἐρυσίπελας ἢν ἔζω κατακεχυμένον τέσω τράπηται, κακόν τὰ καταμήνια ῥαγῆναι, ἀγαθόν τὸ ρόου δὲ τη πιεζομένη, ἐς τὰς ρῖνας ἢ τὸ ἐχομένω ἐσχυρῆ ὁ ἔμετος γενόμενος, ἀγαθόν. Γυναικὶ αἷμα εκτακεσεῖν τὸν ρόον, ἀγαθόν. Γυναικὶ ὑπὸ σπασμοῦ τὸ ἐχομένη ἐκ τόκου πυρετὸν ἔπιγενέσθαι ἀγαθόν τον καὶ τετάνου

faisables, discerner celles qui ne le sont pas et pourquoi elles ne le sont pas (Des artic. § 58, t. IV, p. 253), et en ces cas procurer aux patients toute l'amélioration compatible avec la lésion qu'ils portent. Quant aux choses administrées aux malades, on distinguera ainsi ce qui est droit et ce qui est de travers: humecter ce qui doit être desséché, dessécher ce qui doit être humecté, ne pas administrer, dans les cas où il convient de donner de l'embonpoint, ce qui donne de l'embonpoint, ne pas amaigrir ce qui doit être amaigri, ne pas refroidir ce qui doit être refroidi, ne pas échauffer ce qui doit être échauffé, ne pas mûrir ce qui doit être mûri, et ainsi du reste.

7. (Biens ou maux survenant spontanément dans les maladies.) Voici des biens et des maux qui surviennent spontanément aux patients dans les maladies : chez un homme fébricitant et que la bile tourmente, si la bile se porte au dehors en temps opportun, cela est favorable, étant alors répandue et dissipée sous la peau, et plus facile à supporter pour le malade, à guérir pour le médecin; mais répandue et dissipée, si elle se jette sur quelque point du corps, cela est fâcheux. Il est mauvais que, dans une pleurésie ou une péripneumonie. ou un empyème, le ventre se dérange (Aph. vi, 16); mais chez un fébricitant ou un blessé la constipation ne vaut rien. Dans l'hydropisie, dans l'affection de la rate, dans la leucophlegmasie, une violente diarrhée est avantageuse (Aph. VII, 19). Il est fâcheux qu'un érysipèle répandu au dehors rentre en dedans, mais avantageux que du dedans il vienne au dehors (Aph. vi, 25; Coa. 360). Le vomissement qui survient dans une forte diarrhée (Aph. vi, 15) est favorable. Chez une femme vomissant du sang il est bon que les règles fassent éruption (Aph. v, 32); chez une femme qui est affectée de perte, il est bon que le flux se transporte sur les narines ou sur la bouche. Chez une semme prise de spasme après l'accouchement il est bon que la fièvre survienne; il est bon encore que la fièvre survienne durant le tétanos ou le spasme (Aph.

έχοντος καὶ σπασμοῦ, πῦρ ἐπιγενέσθαι ἀγαθόν. Τὰ ¹γὰρ τοιαῦτα δι' οὐδεμίην οὔτε ἀμαθίην οὔτε σοφίην ἐητρῶν γίνεται τε καὶ οὐ γίνεται, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ ἐπιτυχίης, ² καὶ γενόμενά τε ἀφελέει ³ ἢ βλάπτει, ⁴ καὶ οὐ γενόμενα ἀφελέει ἢ βλάπτει κατὰ τὸν ἀὐτὸν λόγον.

8. Επιτυγίη δε τα τοιάδε οί εητροί ποιέουσιν εν τη δθεραπείη άγαθά. ἄνω φάρμαχον δόντες γαθαίρουσι και ἄνω και κάτω καλώς. καὶ γυναικὶ φάρμακον δόντες κάτω χολῆς ἡ φλέγματος, ἐπιμήνια οὐ γίνομενα κατέββηξαν· καὶ σπληνα ἔμπυον ἔχοντι κάτω φάρμακον δόντες 6 ώστε γολήν και φλέγμα καθήραι, πῦος κάτω ἐκάθηραν ἐκ τοῦ σπληνὸς καὶ ἀπήλλαξαν τῆς νούσου καὶ λιθιῶντι φάρμακον δόντες, 7 τὸν λίθον ἐς τὸν οὐρητῆρα προσέωσαν ὑπὸ βίης τοῦ φαρμάκου, ώστε έξουρηθηναι καὶ πῦον έγοντι έν τη άνω κοιλίη έν φύματι, οὐχ εἰδότες ὅ τι ἔχει, δόντες ἄνω φάρμαχον ὅ τι φλέγμα καθαίρει, 8 ήμεσε τὸ πῦον καὶ ἐγένετο ὑγιής καὶ ἐκ φαρμάκου ὑπερκαθαιρόμενον ἄνω θεραπεύοντες, καταβραγείσης της κοιλίης ἀπὸ 9 ταυτομάτου, · ύγιέα ἐποίησαν τοῦ ἐμέτου. 10 Κακὰ δὲ τάδε ἀπεργάζονται ἀπὸ ἀτυχίης · φάρμαχον δόντες άνω γολης ή φλέγματος, 11 φλέδα εν τοΐσι στήθεσιν ἔρρηξαν <sup>12</sup>ύπὸ τοῦ ἐμέτου, οὐδὲν ἔχοντος πρόσθεν ἄλγημο έν τῷ στήθει φανερόν, καὶ ἐγένετο νοῦσος καὶ γυναικὶ ἐν γαστρὶ έχούση ἄνω φάρμακον δόντες, <sup>13</sup> κάτω βαγεῖσα ή κοιλίη ἐξέτρωσε τὰ έμβρυον καὶ έμπυον θεραπεύοντι ή κοιλίη δυεῖσα διαφθείρει καὶ δφθαλμούς θεραπεύοντι καὶ ὑπαλείψαντι δδύναι ἐνέπεσον ὀξύτεραι, 14 κήν ούτω τύχη, βήγνυνται οί δφθαλμοί, καὶ άμαυροῦνται, καὶ αίτιώνται τὸν ἐητρὸν, ὅτι ὑπήλειψε καὶ 15 λεχοῖ ἐπὶ γαστρὸς ὀδύνη, ἡν

¹ Γὰρ οπ. θ. – οὐδὲ μίαν θ. – ἄμαθίαν οὕτε σοφίαν ἰατρῶν J. – ἀλλὰ K. – ταυτομάτου J. – καὶ ἀπὸ ἐπιτυχίης θ. – καὶ ἀπὸ τύχης J. —² καὶ θ. – καὶ οπ. vulg. —³ ἢ θ. – καὶ vulg. —⁴ καὶ.... βλάπτει θ. – καὶ.... βλάπτει οπ. vulg. – τὰ ἐξ ἐπιτυχίας καλὰ in marg. E. — ⁵ θεραπίη θ. — ⁶ ιστε οπ., restit. al. manu E. – πύος vulg. – πῦος Kühn. – πῦον Eθ, Mack. – ἐκ EHQ'θ, Lind. – ἀπὸ vulg. – ὑπὸ P', Mack. – τῆς Pro τοῦ K. – νόσου PIK, PId. PI γιν θ. – προέωσαν PI και αl. PI και αl. PI και αl. PI τὸν θ. – προέωσαν PI και αl. PI τοῦ αὐτομάτου θ. – ὑγια (ὑγιαία θ) ἐπ. τοῦ ἐμ. PI θ. – τοῦ (ἀπὸ τοῦ PI h.) ἐμ. ὑγια ἐπ. PI ναι αλὰ θ. – ἀπεργάζεται PI παι PI παι PI τὰ ἀξ ἀποτυχίης κακὰ PI και PI νοῦσος PI καταρράγεῖσα PI τὸ ἀπὸ PI τῷ οπ. PI σῦν νοῦσος PI καταρράγεῖσα PI τὸς ἐποτυχίης το τὸ θ. – θεραπεύοντες PI τὸς οπεύοντα PI οπ. θ. — ἀπὸ PI νοῦσος PI καταρράγεῖσα PI τὸς ἐποτυχίης τὰ τὸ δ ὁφθαλμὸς θ. – ἀμαυροῦται, PI μαι ροῦν PI ο ὑπείληψεν PI δ εχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI εκτείληψεν PI δεχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI καταρροῦναι, PI να παι η οῦν PI ο ὑπείληψεν PI δεχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI οῦν ται, PII και παι ροῦν PI ο ὑπείληψεν PI ο δέχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI οῦν ται, PII και παι ροῦν PI ο ὑπείληψεν PI ο δέχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI οῦν ται, PII ο δεχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI οῦν ται, PI ο οῦν PI ο ὑπείληψεν PI ο δέχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI οῦν ται, PI ο οῦν PI ο ὑπείληψεν PI ο δέχοι (sie) θ. – ἐπὶ οπ. (PI ο οῦν PI ο οῦν PII ο οῦν PI ο

aucune ignorance ou habileté des médecins, mais spontanément et par fortune; et, se montrant, ils sont soit utiles soit nuisibles, ou, ne se montrant pas, ils sont soit utiles soit nuisibles par même raison.

8. (Bien et mal que le médecin fait par hasard.) Voici des cas où les médecins font du bien dans le traitement par hasard : donnant un vomitif, ils évacuent avec succès et par le haut et par le bas; donnant à une femme un purgatif cholagogue ou phlegmagogue, ils ont déterminé l'éruption des règles qui ne venaient pas ; donnant à un patient affecté d'abcès de la rate un purgatif destiné à évacuer la bile et le phlegme, ils ont fait sortir par les selles le pus de la rate et délivré le patient de son mal; donnant un évacuant à un calculeux, ils ont poussé par la force du médicament la pierre dans l'urêthre, de sorte qu'elle est sortie avec l'urine; un malade ayant du pus dans le ventre supérieur (poitrine) en une collection, ils donnent, sans savoir cette circonstance, un vomitif phlegmagogue, le malade vomit le pus et se trouve guéri; un malade, à la suite d'un vomitif, étant pris de vomissements excessifs (t. IV, p. 199, § 11), ils le traitent; des déjections abondantes surviennent spontanément, et le vomissement se trouve guéri. En revanche voici des maux causés par un hasard malheureux : on donne un vomitif cholagogue ou phlegmagogue, le vomissement rompt une veine dans la poitrine, sans qu'auparavant le patient eût aucune douleur apparente en cette partie, et une maladie s'ensuit; on donne un vomitif à une femme enceinte, il survient un flux de ventre, et elle avorte; on traite un empyème, le flux de ventre arrive et emporte le malade; on traite les yeux et on y fait des applications, les douleurs deviennent plus aiguës, et,

restit. al. manu) FGHJ0, Ald. - ὀδύνη L, Lind., Mack. - ὀδύνης vulg. - δοίη vulg. - δοι (sic) θ. - Struve, ib. p. 247, veut qu'on lise δώη; ce qui est très-bon sans doute; mais δῷ (δοι) est donné par un ms.

δῷ τι δ ἰητρὸς, ¹χαὶ χαχῶς σχῆ, ἢ ²χαὶ ἀπόληται, δ ἰητρὸς αἴτιος. Σχεδὸν δὲ ὅσα ἀνάγχας ἔχει ὥστε γίνεσθαι ἐν τοῖσι ³νουσήμασι καὶ τρώμασι κακὰ ἐπὶ κακοῖσι, τὸν ἰητρὸν αἰτιῶνται τούτων ⁴γινομένων, καὶ τὴν ἀνάγχην τὴν ὅτὰ τοιαῦτα ἀναγκάζουσαν γίνεσθαι οὐ γινώσκουσιν. Καὶ ἢν ὅἐπὶ πυρέσσοντι ἢ τρῶμα ἔχοντι, ἐσελθών καὶ προσενέγκας, τὸ πρῶτον μὴ ἀφελήση, ἀλλὰ τῆ ὑστεραίη κάκιον ἔχη, τὸν ἰητρὸν αἰτιῶνται ἢν Ἰδὲ ἀφελήση, τοῦτο δὲ οὐχ θόμαλῶς ἐπαινέουσι ¹¹0χρεών γὰρ πεπονθέναι αὐτὸν ὁοκέουσι τὰ ¹¹1 δὲ ἔλκεα φλεγμαίνειν, καὶ ἐν τῆσι νούσοισιν ¹² ἔστιν ἦσιν ὀδύνας γίνεσθαι, ταῦτα δὲ οὐ δοκέουσι χρεών εἶναι γίνεσθαι αὐτοῖσιν, οὐδὲ τὰ τοιάδε ὥστε γίνεσθαι · ¹³ νεῦρον διακοπὲν μὴ ξυμφῦναι, μηδὲ κύστιν, μηδὲ ἔντερον, ὴν ἦ τῶν λεπτῶν, μηδὲ φλέδα αἰμόρροον, μηδὲ γνάθου τὸ λεπτὸν, μηδὲ τὸ ἐπὶ τοῦ αἰδοίου δέρμα.

9. ᾿Αρχὴ δὲ ἰήσιος ἀποδεδειγμένη μὲν οὐκ ἔστιν, ἥτις ὀρθῶς ἀρχή ἔστι <sup>14</sup> πάσης τῆς τέχνης, οὐδὲ δεύτερον οὐδὲν, οὐδὲ μέσον, οὐδὲ τε-λευτή · ἀλλὰ ἀρχόμεθά τε <sup>15</sup> αὐτῆς, ἄλλοτε λέγοντες, ἄλλοτε ἐργαζόμενοι, καὶ τελευτῶμεν ὡσαύτως · καὶ οὔτε λέγοντες ἀρχόμεθα ἐκ τῶν αὐτῶν λόγων, οὐδὶ ἢν <sup>16</sup> περὶ τῶν αὐτῶν λέγωμεν, οὐδὲ ἐς τοὺς αὐτοὺς τελευτῶμεν · καὶ ἐργαζόμενοι, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε ἀρχόμεθα ἐκ τῶν αὐτῶν ἔργων, οὔτε τελευτῶμεν ἐς <sup>17</sup>τὰ αὐτὰ.

 $^1$  Καὶ ἢν EP'. – ἔχη  $\theta$ . —  $^2$  καὶ om.  $\theta$ . – ἀπόληται  $H\theta$ . – ἀπόλλυται vulg. –  $\delta'$ θ. - 3 νοσ. ΕΗθ. - 4 γεν., al. manu γιν. I. - 5 τὰ τ. om. ΕΡ'. - 6 ἐπιπυρέσσοντι Η. -πυρέσσοντα ή τ. έχοντα θ, Mack. - είσελθών Ε.J. - ύστερέη, al. manu ραί H. - κακειον (sic) θ. - 7δ' EHθ, Mack. - 8δη Lind. - δε est en effet pris dans le sens de δέ; mais il n'y a rien à changer. — 9 δμοίως θ. – Erot. p. 266: 'Ομαλῶς, ὁμοίως. Gal. Gloss.: 'Αμαλῶς, τό τε ἀπαλῶς, ὅπερ ίσον δύναται τῷ μετρίως, ὡς ἐν τῷ Περὶ ἐμπύων, Τοῦτο δὲ ἁμαλῶς ἐπαλλέουσι (sic). Καὶ τὸ ῥαδίως, ὥσπερ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ νούσων τῷ μείζονι, Καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐγ ἀμαλῶς ὁρᾶ. Καὶ ἐν τῷ δευτέρω μείζονι, Καὶ τὰ σιτία ούχ άμαλῶς προσίεται. - άμαλῶς n'est donné par aucun de nos manuscrits. - 10 χρεων θ. - χρήν vulg. - χρήν Mack. - χρή EFGHIJK, Ald. - χρήναι Lind. — 11 δ' θ. – φλεγμαίνειν θ, Mack. – φλεγμαίνει vulg. — 12 ἔστιν ήσιν δδύνας γίνεσθαι, ταῦτα δὲ οὐ δοχέουσι χρεων (sic) εἶναι γίνεσθαι αὐτοῖσιν, οὐδὲ τὰ τοιᾶδε (sic) ὥστε γίνεσθαι θ. - ἔστιν ὀδύνας ἦσι (ἦσιν ὀδύνας ΕΗ) (πσι om. P') χρη γίνεσθαι αὐτοῖσιν, οὐδὲ τὰ τοιάδε ώστε μη γίνεσθαι vulg. - 13 ν. ην διακοπη, μη συμφυναι (ξυνφυναι θ), μη δὲ κύστιν, μη δὲ ἔντερον (μη δ' ἔντερα θ), ην μη (ην η θ) τῶν λεπτῶν, μη δὲ φλέδα αἰμόρροον, μη δὲ γνάθου τὸ λεπτὸν, μὴ δὲ τὸ ἐπὶ τοῦ αἰδοίου (αἰδ. om., restit. al. manu E) δ έρμα ΕΗθ. - ν. διακοπέν οὐ συμφύει (συμφύεται L), οὐδὲ κύστις, οὐδὲ τῶν

si le sort le veut ainsi, l'œil se rompt, la vue se perd, et le médecin est accusé parce qu'il a fait telle application; ou bien, le médecin donne quelque chose à une semme en couche qui souffre du ventre, elle va mal ou même elle meurt, c'est le médecin qui en est accusé. En général, les maux qui nécessairement surviennent aux maux dans les maladies et les plaies, sont, survenant, imputés au médecin, et on ignore la nécessité qui détermine ces phénomènes. Un médecin, visitant un fébricitant ou un blessé, fait une prescription, le patient n'en est pas soulagé tout d'abord, mais il va plus mal le lendemain, on accuse le médecin; si au contraire il y a soulagement, l'éloge est loin d'être pareil, car on se figure qu'il devait en arriver ainsi. Mais que des plaies s'enflamment, que dans certaines maladies des douleurs surviennent, c'est ce que les patients ne se figurent pas leur devoir arriver nécessairement, comme il arrive nécessairement qu'une partie nerveuse tranchée ne se réunit pas (Aph. vr., 19; Coa. 494), non plus que la vessie, que l'intestin, si c'est un des intestins grêles (Aph. vi, 24; Coa. 493), qu'une veine à hémorrhagie, que la portion mince de la joue, que la peau qui est aux parties génitales (Aph. vi, 19; Coa. 494).

9. (Il n'y a point en médecine de précepte général.) Il n'est point, dans le traitement, de commencement démontré qui, à droit, soit le commencement de toute la médecine, il n'est rien qui soit le second point, le milieu ou la fin; mais nous entamons la chose, tantôt en parlant, tantôt en agissant, et nous la terminons de même; et, parlant, nous ne l'entamons ni ne la terminons par les mêmes discours, fût-il question des mêmes objets; et, agissant, semblablement nous ne l'entamons ni ne la terminons par les mêmes actes.

έντέρων τι (ἔντερον ἢν μὴ pro τῶν ἐντ. τι GIJK, Ald.) τῶν λεπτῶν, οὐδὲ ρλὲψ αἱμόρρους (αἱμόρρους Lind.), οὐδὲ γν. τὸ λ., οὐδὲ τὸ ἐπὶ τ. αἰ. δ. vulg. —  $^{14}$  Ante π. addit ἀποδεδειγμένη θ. —  $^{15}$  αὐτὸς (sic) θ. – αὐτῶν Lind. – ἄλλό τε (bis) EJ. —  $^{16}$  περὶ GHJKθ, Ald. – π. om. vulg. – λέγομεν Η. – οὐδ' ΕΗθ. – ἐς IJKθ, Lind., Mack. – εἰς vulg. —  $^{17}$  ταῦτα θ.

- 10. Εὐχειρίη δέ ἐστι τὰ τοιάδε ὅταν τις ¹τάμνη ἢ καίη, μήτε νεϋρον τάμνειν ἢ καίειν, μήτε φλέδα καὶ ἢν ἔμπυον καίη, ²ἐπιτυγ-χάνειν τοῦ πύου, καὶ τάμνοντα ³δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ κατήγματα συντιθέναι ὀρθῶς καὶ ὅ τι ἀν τοῦ σώματος ἐκπέση ἐκ τῆς φύσιος, ὀρθῶς ἐς τὴν φύσιν τοῦτο ἀπῶσαι λαβεῖν τε ὰ δεῖ ἰσχυρῶς, καὶ λαβόντα πιέζειν, εκαὶ ὅσα ἀτρέμα λαβεῖν, καὶ λαβόντα μὴ πιέζειν καὶ ἐπιδέοντα στρεβλὰ μὴ ἐποιέειν ἐξ εὐθέων, μηδὲ πιέζειν ὰ μὴ δεῖ καὶ ψαύοντα ὅκου ὰν ψαύη, μὴ ὀδύνην παρέχειν ἐκ περισσοῦ. Ταῦτα μὲν οὖν ἐστιν εὐχειρίη τὸ ὸὲ τοῖσι δακτύλοισιν εὐσχημόνως λαμβάνειν, ἢ καλῶς ἢ μὴ καλῶς, ἢ ¹θ μακροῖσιν ἢ βραχέσιν, ἢ καλῶς ἐπιδεῖν, καὶ ἐπιδέσιας παντοίας, οὺ πρὸς ¹¹ τῆ τέχνη κρίνεται εὐχειρίης πέρι, ἀλλὰ χωρίς.
- 11. 12 Οχόσοι ἔμπυοι γίνονται τὸν 13 πλεύμονα, ἢ τὴν ἄνω ἢ τὴν κάτω κοιλίην, ἢ φύματα ἔσχουσιν 14 εἔτε ἐν τῇ ἄνω κοιλίη 15 εἔτε ἐν τῷ κάτω, ἢ ἐν 16 τῷ πλεύμονι, ἢ ἔλκεα ἔνδοθεν, ἢ αξμα 17 ἐμέουσιν ἢ πτύουσιν, ἢ 18 ἄλγημά τι ἔχουσιν 19 ἢ ἐν τοῖσι στήθεσιν 20 ἢ 21 ἐν τοῖσι ὅπισθεν ἐν τῷ νώτῳ, ταῦτα πάντα ἔσχουσι, τῶν μὲν ἐν 22 τῷ σώματ ἐνεόντων, ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, τῶν δὲ ἔξωθεν, ἀπὸ 23 τοῦ ἢέροι ἐπιμιγνυμένου τῷ συμφύτφ θερμῷ, ἀτὰρ καὶ ἀπὸ πόνων καὶ τρωμάτων.
- 12. Καὶ <sup>24</sup> δχόσοι μὲν τὸν πλεύμονα ἔμπυοι γίνονται, ἀπὸ τῶνδι γίνονται ἢν περιπλευμονίη ληφθεὶς μὴ χαθαρθἢ ἐν τἢσι χυρίησι ἡμέρησιν, ἀλλ<sup>3</sup> <sup>25</sup> ὑπολειφθἢ ἐν τῷ πλεύμονι πτύαλόν τε χαὶ φλέγμα

¹ Τάμνη ἢ καῆ (sic), μήτε νεῦρον τάμη μήτε φλέβα θ. – τάμνων ἢ καίω μήτε νεῦρον τάμνη (τάμη HIL) ἢ καύση μήτε φλέβα vulg. — ²τυγχάνειν θ. ἐπιτυγχάνη vulg. — τυγχάνη, alia manu ἐπιτ. H. — ³ δὲ οm. θ. – τὰ θ, Mack — τὰ οm. vulg. — ⁴ πέση θ. – τοῦτ' ΕΗθ. – ἀπώσαιεν ὰ λαβεῖν τε ὰ vulg. απωσαι (sic) ὁ ἐμβάλλειν δὲ α (sic) θ. — ⁵ λαμβάνοντα δὲ (δὲ οm. θ) vulg. — ⁶ ἄ καὶ δσα ΕGHIJKL, Ald., Lind. — καλ.... πιέζειν om. dans θ d'après Mack toutefois ma collation n'indique pas cette lacune. — 7 λαβεῖν τε δεῖ vulg. τε δει οm. restit. al. manu H. — ³ποιεῖν θ. — πιέειν (sic) Ald. — εὐθειέων ΕG JK. — 9 μηδὲ πιεζέοντα θ. — ὅτου ΕΗθ. — ψαύη οm. Ε. — οῦν οm. θ. — ¹θ μα αροῖς θ. — ἐπιδέσιας Η, Lind., Mack. — ἐπιδεσίας vulg. — ¹¹ τῆς τέχνης κρ εὐχειρίης \* περὶ ἄλλα θ. — εὐχειρίης Η. — εὐχειρίας Κ. — ¹² ὅσοι θ. — ¹³ πν ubique EGIK. — ¹⁴ εἴτ' Ηθ. — ¹⁵ εἴτ' ΕΗθ. — ¹⁶ τῷ πλευμονίη (sic) ἑλκει (sic) εισω (sic) θ. — ¹² ἔμμ. G. — ¹δ ἄλγῆματι θ. – ἴσχουσιν ΕΙ. — ¹θ εἴτ ΕΗ. — εἴτ' θ. — ²θ εἴτ' ΕΗθ. — ²¹ ἐν τοῖσιν ὅπισθεν θ. – ἔν τ. δ. om. vulg.

- 10. (De l'adresse et de la maladresse de main.) Il y a adresse de main, quand, incisant ou cautérisant, on n'incise ou ne brûle ni partie nerveuse ni veine; quand, opérant un empyème par cautérisation ou par incision, on arrive au pus; quand on réduit régulièrement les fractures; quand on remet régulièrement en place ce qui a été démis; quand, saisissant ce qui doit être saisi avec vigueur, on comprime; quand, saisissant ce qui doit être saisi doucement, on ne comprime pas; quand on applique un bandage sans rendre tortu ce qui est droit, et sans comprimer ce qu'il ne faut pas; et quand, palpant en quelque lieu que ce soit, on ne cause pas de la douleur inutilement. Ce sont là des exemples d'adresse; quant à saisir avec les doigts disposés gracieusement, droits ou de travers, allongés ou courts (De l'offic. du méd. § 4), quant à faire des bandages élégants et de toute espèce, cela n'est pas du ressort de l'adresse en médecine, mais en est indépendant.
- 11. (De l'empyème du poumon.) Chez ceux qui ont un empyème dans le poumon, dans le ventre supérieur ou dans l'inférieur, qui ont des tumeurs, soit dans le ventre supérieur, soit dans l'inférieur, soit dans le poumon, ou des ulcérations à l'intérieur, qui vomissent ou crachent du sang, qui ont quelque douleur, soit dans la poitrine, soit au dos dans les parties postérieures, chez ceux-là, disons-nous, toutes ces affections sont dues, pour les choses du dedans, à la bile et au phlegme, pour les choses du dehors, à l'air mêlé avec la chaleur innée, et aussi aux fatigues et aux blessures.
- 12. (De l'empyème du poumon, suite de péripneumonie.) L'empyème du poumon se produit de cette façon : si, un patient étant pris de péripneumonie, il n'y a pas dégorgement dans les jours critiques, mais s'il est resté dans le poumon de la matière d'expectoration et du phlegme, un empyème se

νότω θ. — <sup>22</sup> τῷ om. Lind. – ἐόντων θ. – δ' ΕΗ. — <sup>23</sup> τοῦ.... ἀπὸ om. θ. — <sup>24</sup> ὅσοι θ. — <sup>25</sup> ὑποληφθῆ Η. – πῦον θ. – πτύελον J.

ἔμπυος γίνεται. 1 καὶ ἢν μὲν αὐτίκα θεραπευθῆ, διαφεύγει ὡς τὰ πουλλά. ἢν δὲ ἀμεληθῆ, διαφθείρεται, διαφθείρεται δὲ ὧδε. τοῦ φλέγματος ἐν τῷ πλεύμονι ἐνισταμένου τε καὶ σηπομένου, ἔλκοῦταί ²τε ὁ πλεύμων καὶ διάπυος γίνεται, καὶ ³οὕτε ἔτι ἔσω ἕλκει ἐς ἔωυτὸν ὅ τι ⁴καὶ ἄξιον λόγου τῆς τροφῆς, ὅοὕτ' ἔτι ἀποκαθαίρεται ἀπ' αὐτοῦ ἄνω οὐδὲν, ἀλλὰ πνίγεταί τε καὶ δυσπνοεῖ ἀεὶ ἐπὶ μᾶλλον, καὶ ρέγχει ἀναπνέων, καὶ ἀναπνέει αὐτόθεν ἄνωθεν ἐκ τῶν στηθέων, τέπος δὲ ἀποφράσσεται ὑπὸ τοῦ πτύσματος, καὶ ἀποθνήσκει.

13. Γίνεται 6 δ' ἔμπυος, 7 καὶ ἢν ἐκ τῆς κεφαλῆς φλέγμα οἱ καταβφυἢ ἐς τὸν πλεύμονα καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὡς τὰ πολλὰ λανθάνει καταρβέον, καὶ βῆχά τε παρέχει λεπτήν, καὶ τὸ σίελον πικρότερον ολίγω τοῦ ἐωθότος, καὶ ἄλλοτε 8θέρμη λεπτή δκόταν δὲ δ χρόνος προίη, τρηγύνεταί τε δ πλεύμων, καὶ έλκοῦται θ ἔνδοθεν ὑπὸ τοῦ φλέγματος ένισταμένου καὶ ένσηπομένου, καὶ βάρος τε παρέχει τοῖσι στήθεσι καὶ δδύνην 10 δξέην πρόσω καὶ δπίσω, θέρμαι τε δξύτεραι εμπίπτουσιν ές τὸ σῶμα· καὶ 11 δ πλεύμων ὑπὸ τῆς θερμασίης ἄγει ἐς έωυτὸν έκ τοῦ σώματος φλέγμα, καὶ μάλιστα έκ τῆς κεφαλῆς. ή δὲ κεφαλή. θερμαινομένη, έχ τοῦ σώματος καὶ 12 τοῦτο σηπόμενον πτύει ὑπόπαχυ' όσω δ' αν δ χρόνος προίη, 18 είλικρινές πτύει πύος και οί πυρετοί όξύτεροι γίνονται, καὶ ή βήξ πυκνή 16 καὶ ἰσχυρή, καὶ ή ἀσιτίη διαχναίει καὶ τέλος ή χοιλίη 15 ή χάτω ταράσσεται, ταράσσεται δὲ ύπὸ τοῦ φλέγματος· τὸ δὲ φλέγμα 16 ἀπὸ τῆς χεφαλῆς χαταβαίνει· οὖτος, ὅταν ἐς τοῦτο ἀφίκηται, ἀπόλλυται, καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖσιν έμπροσθεν, διαπύου τοῦ πλεύμονος 17 καὶ σαπροῦ γενομένου, ἢ τῆς γαστρός δυείσης της κάτω.

¹ Καὶ οπ. L. - ταπολλὰ Ε. - πολλὰ θ. - ἡν δαμεληθῆ (sic) διαφθείρεται διαφθείρεται διαφθείρεται δὲ ὧδε τοῦ φλέγματος ἐν τῷ πλεύμονι ἐνισταμένου θ. - ἢν δὲ ἀμεληθῆ ἐν τῷ πλεύμονι διαφθείρεται ἐνισταμένου vulg. - ² τε οπ. J. - ³ οὖτε θ. - οὖχ vulg. - ἔλχει οπ. θ. - 4 χαὶ οπ. J. - ⁵ οὔτέτι (sic) θ. - οὔτε τι vulg. - δυσπνοεῖ ΕΚθ. - δυσπνοεῖ vulg. - αἰεὶ Lind. - χαὶ pro ἀεὶ θ. - ρέγχει θ. - ἀναπνεῖ θ. - 6 δ' ἔμπ. θ. - δὲ χαὶ (χαὶ οπ. Mack) ἔμπ. vulg. - 7 χαὶ οπ. EFGHIJK, Lind. - ἀπὸ θ. - πουλλὰ Lind. - λανθάνειν θ. - βῆχαν FG. - σίαλον vulg. - σίελον μικρότερον θ. - πυκνότερον L. - ἐωθότος θ. - εἰωθότος vulg. - - ἐνσηπομένου θ. - σηπομένου vulg. - τε οπ. vulg. - ἐν τοῖσι στήθεσι θ. - ἱν δξέην θ. - δξείην vulg. - χαὶ ἔμπροσθεν χαὶ ὅπισθεν θ. - ὅπισθεν ΕΗ. - θερμαὶ θ. - εἰς J. - ¹¹ ὁ EFGHIJKθ, Ald., Mack. - ὁ οπ. vulg. - ὑπὸ θ, Mack. - ἀπὸ vulg. - - - ἀπὸ vulg. - - ἀπὸ vulg. - άπο νulg. - - - απὸ vulg. - - - δημακ. - - δημακ. - - - δημακ. - - - δημακ. - - - δημακ. - - - δημακ. - - - δημακ. - - - δημακ. - - - - - δημακ. - - - δημακ. - δημακ. - - δημακ. - δημακ. - δημακ. - - δημακ. -

forme; traité immédiatement, le patient en réchappe d'ordinaire; mais s'il est négligé, il succombe, et il succombe ainsi: le phlegme se fixant et se pourrissant dans le poumon, cet organe s'ulcère, devient purulent, et il ne peut ni attirer à lui quoi que ce soit de la nourriture, ni se dégorger aucunement par le haut, dès lors le patient étouffe, la respiration est gênée de plus en plus, il râle dans l'inspiration, qui se fait par la partie supérieure de la poitrine, enfin la matière de l'expectoration obstrue les voies, et il meurt.

13. (Emprème du poumon produit par du phlegme descendant de la téte.) Il se fait encore un empyème quand du phlegme descend de la tête au poumon; et d'abord en général cette descente n'est pas percue; elle provoque une toux légère, la salive est un peu plus amère que d'habitude, et de temps en temps survient un peu de chaleur fébrile; mais à la longue le poumon devient raboteux, le phlegme qui s'y fixe et s'y corrompt, l'ulcère à l'intérieur, il se fait sentir un poids dans la poitrine et une douleur aiguë en avant et en arrière, et le corps est en proie à des chaleurs plus vives; le poumon, par l'effet de la chaleur, attire à lui le phlegme du corps et surtout de la tête; et la tête, échauffée, l'attire du corps. Ceci se pourrit, et le malade le crache un peu épais; mais à mesure que le temps s'avance, cette expectoration devient du pus véritable; l'état fébrile croît en acuité, la toux est fréquente et forte, l'inappétence fatigue; enfin le ventre se dérange, et il se dérange par le phlegme, lequel descend de la tête; le malade, quand il est à ce point, succombe, comme il a été dit précédemment, par l'effet du poumon devenu purulent et pourri, ou par le flux de ventre.

τοῦ σώματος θ, Mack. – παντὸς σώματος vulg. —  $^{12}$ τὸ pre τοῦτο θ. – ὑποταχὺ (sic) θ. —  $^{13}$  είλ. Ε. – πῦον πτύει θ. – πύος vulg. – ὀξύτεραι θ. —  $^{14}$  τε καὶ θ, Mack. – Gal. Gloss.: διακνέει, ὅπερ καὶ ἀποκναίει. Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ διακνάιει λέγεται. – τέλος οπ. θ. —  $^{15}$  ή οπ. JL. – τοῦ οπ. θ. —  $^{16}$  έκ EHQ'θ, Lind., Mack. – ἀπίκηται, al. manu φί H. – ἀπόλλυται ἀπόλλυται δὲ ἡ (sic) καθάπερ θ. —  $^{17}$ καὶ σ. οπ. θ. – γιν. ΙΚ. – ἡ τ. γ. ῥυήσης (sic) κάτω θ.

14. Γίνεται δε καὶ ἀπὸ τῶνδε ἔμπυος ὁ πλεύμων 1 δκόταν τι τῶν έν αὐτῷ φλεβίων βαγῆ, βήγνυται δὲ ὑπὸ πόνων, καὶ ὅταν βαγῆ, <sup>3</sup> αίμοβροεῖ τὸ φλέβιον · <sup>3</sup> κὴν μὲν παχύτερον ἔη , μᾶλλον, ἢν δὲ λεπτότερον, ήσσον καὶ τὸ μὲν, παραυτίκα τοῦ αξματος πτύει τὸ δὲ, ἡν μή στεγνωθή ή φλέψ, χεῖται ές τὸν πλεύμονα καὶ σήπεται ἐν αὐτῶ. καὶ, ὅταν σαπῆ, πῦον πτύει προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, ἄλλοτε πῦον ε είλιχρινές, άλλοτε πύον υφαιμον, άλλοτε αξμα· καί ήν μαλλον πληρωθή τὸ φλέβιον, ἀπεμεῖ τὸ πλήρωμα 6ἀφ' έωυτοῦ ἄλες τοῦ αξματος, τό τε πύον πτύεται παχύ ύπὸ τοῦ προσγινομένου καὶ ἐνσηπομένου φλέγματος. Οδτος ήν καταληφθή άργομένου τοῦ <sup>7</sup>νουσήματος πρὶν ή την φλέδα αίμοβροείν <sup>8</sup>η χαλάν ἰσχυρῶς, <sup>9</sup>πρίν τε λεπτυνθήναι καὶ κλινοπετέα γενέσθαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ἄρξασθαι φθίνειν, καὶ τὸ ἄλλο σωμα τήχεσθαι, 10 έξάντης της τοιησδε νούσου γίνεται ην 11 δ' αμεληθή καὶ ταῦτα καταλάδη, ώστε παθέειν ἡ πάντα ἡ τὰ πλεῖστα, ἀπόλλυται · ἀπόλλυται δὲ οὖτος ἢ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὰ εἴρηκα 12 ἔμπροσθεν, ἢ ὑπὸ ἐμέτου αξματος πουλλοῦ 18 καὶ πολλάκις ἐμευμένου. \*Ην δὲ τὸ φλέδιον 14 παντάπασι μὲν μὴ διαβραγῆ, σπάδων 15 δ' ἐν αὐτῷ ἐγγένηται, γίνεται δὲ μάλιστα 16 οἶον χιρσός· δ καὶ παραυτίκα μὲν, ὅτα γένηται, δδύνην τινά παρέχει λεπτήν καὶ βῆχα ξηρήν ήν δὲ χρονίστ τε καὶ ἀμεληθῆ, διαδιδοῖ αξμα, τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγον καὶ <sup>17</sup> ὑπόμελαν ἔπειτα δὲ ἐπὶ πλέον τε καὶ εἰλικρινέστερον, εἶτα πῦον, καὶ πάσχει

<sup>&#</sup>x27; 'Οτ' αν θ. - εν αὐτῆ θ. - δ' ὑπὸ θ. - δὲ ἀπὸ vulg. - ὑπὸ Mack. - 2 αίμος ροεῖ EHJ, Mack. – αίμορροιεῖ vulg. – αίμορραγή  $\theta$ . — 3 καὶ ἢν  $\theta$ . –  $\frac{\pi}{2}$   $\theta$ . – στε νωθη JL. - Addit τε θ. - ές EH. - είς vulg. - πτύει θ. - ποιεί vulg. - 5 είλ E. -τὸ (δὲ pro τὸ EGHIJK, Ald., Frob.) αίμα vulg. - τὸ om. θ, Lind. Post αξμα addit [πτύει] Lind. — 6 ἀπὸ ΕΗ. – άλις Η. — 7 νοσ. ΕΗθ. – αίμορ ροῖν (sic)  $\theta$ . — 8 η  $\theta$ . — καὶ vulg. — 9 καὶ πρὶν η (sic) λεπτυνθηναι τὲ καὶ κλι νοπετή  $\theta$ . - λεπτυθήναι, al. manu λεπτυνθήναι H. - ἄρχεσθαι  $\theta$ . -  $\frac{10}{2}$  ύγιη pro ε. τ. τ. νούσου θ. - τουτέστιν έξω τῆς τοιαύτης νόσου in marg. J. -11 δὲ θ. – παθεῖν θ. – οὖτος om. FGIKL. – ή om. θ. – ἀπὸ EHP'Q', Lind. Mack. — 12 εν τη πρόσθεν θ. - ἀπὸ Η, Lind. - πολλοῦ ΕΗθ. — 13 καὶ θ, Mack - καί om. vulg. - πουλλάκις IJ. - έμευμενου (sic) θ. - έμεομένου Ε, Lind. Mack. - έμεουμένου vulg. — 14 μεν παντ. J. - Erot. Gl.: σπάδων, σπασμί σώματος. - Gal. Gl.: σπαδών (sic), σπάσμα· θηλυκόν τούνομα. —13 δὲ J. ένγένηται θ. - δὲ om. Lind. - 16 οἶα FGIJK. - καὶ om. θ. - τε pro τενά θ. διαδίδοι θ. - αξμα, τὸ μὲν θ, Mack. - αξματος μὲν vulg. - 17 ὑπομέλαν vulg. έπὶ (ἐς L; εἰς FGJK) πλεῖον vulg. - ἐπιπλέον EH. - ἐπὶ πλέον Mack. - τε on GIJK. - είλιπρινέστερον ΕΗθ, Mack. - είλιπρινέστατον vulg. - είτα πύον οπ

14. (Empreme du poumon produit par ce que les médecins hippocratiques appelaient une rupture; voy. t. V, p. 579. On a pensé que ces ruptures de veine dans la poitrine notées ici et ailleurs étaient relatives aux anévrysmes internes. Mais cela ne paraît pas certain. Le langage de l'auteur hippocratique est trop vague, et l'idée qu'il se fait de ces ruptures trop peu précise pour qu'on puisse y reconnaître une description d'anévrysme.) Un empyème se forme aussi dans le poumon de cette facon : lorsqu'une des veinules qui sont dans cet organe se rompt, rupture causée par des fatigues, la veinule laisse écouler du sang, d'autant plus qu'elle est plus grosse, d'autant moins qu'elle est plus petite; du sang, une partie est crachée sur le moment, l'autre, si la veine ne s'est pas resserrée, se répand dans le poumon, et s'y pourrit; et quand ce sang est pourri, c'est du pus que crache le patient; dans la suite il crache tantôt du pus tout pur, tantôt du pus sanguinolent, tantôt du sang; si la veinule s'est remplie davantage, cette plénitude dégorge du sang en abondance, et un pus épais est craché par l'effet du phlegme fixé et pourri. Le patient, si on le prend au début du mal avant que la veine ne donne beaucoup de sang ou ne se relâche grandement, avant qu'il ne maigrisse et ne s'alite, avant que la tête ne commence à se consumer et le reste du corps à se fondre, le patient, disonsnous, réchappe de la maladie; mais s'il est négligé, s'il lui advient d'être atteint de tous ces accidents ou de la plupart, il succombe; et il succombe soit aux mêmes lésions que j'ai dites plus haut, soit au vomissement de sang abondant et souvent répété. Si la veinule ne s'est pas rompue complétement, mais qu'il s'y forme une convulsion, cette convulsion produit une espèce de varice; il en résulte, à l'instant de la production de la lésion, une douleur légère et une toux sèche; mais si le mal dure et est négligé, il vient du sang, d'abord peu et presque noir, puis davantage et plus pur, enfin du pus, et le patient

 $<sup>\</sup>theta$ , Mack. – τε δσα vulg. – J'ai supprimé ce τε de vulg.; τε, comme on voit par nos mss., se glisse très-souvent à tort. – τ $\bar{\eta}$  πρόσθεν pro τ. ἔμπρ.  $\theta$ .

σσα περ ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν εἴρηται. ¹ξυμφέρει δὲ τοῖσι τοιούτοισιν, ἢν καταρχὰς λάδης ὅστε θεραπεύειν, φλέβες ἐξιέμεναι ἐκ τῶν χειρῶν, καὶ δίαιτα, ὑφ' ἦς ἔσται ³ὡς ξηρότατός τε καὶ ἀναιμότατος. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ τὰ ἐν τῷ πλευρῷ φλέβια πάσχει, ὅσα ἔσω ἀκρόπλοά ἐστιν ὁκόταν οὖν πονέση, κιρσοειδέα τε γίνεται καὶ μετέωρα ³ἔνδον καὶ ἢν μὲν ἀμεληθῆ, τάδε πάσχει ἐκρήγνυται, 'καὶ πτύουσί τε ἀπὸ σφέων αἷμα, καὶ ἐνίοτε καὶ ἐμέουσι, καὶ ἔμπυοι γίνοι αι, καὶ ὡς τὰ πουλλὰ διεφθάρησαν ἢν δὲ θεραπευθῶσιν ἀρρὸν τὰ φλέβια, καὶ γίνεται ταπεινά. Καὶ δ μὲν πλεύμων ἀπὸ τούτων ἔμπυος γίνεται, καὶ οἀπ' αὐτοῦ πάσχουσί τε τὰ τοιαῦτα καὶ τελευτῶσιν οὕτως.

15. Τὴν δὲ ἄνω κοιλίην ἔμπυοι γίνονται πολλαχῶς καὶ γὰρ ὅταν φλέγμα ρυἢ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἄλες ἐς τὴν ἄνω κοιλίην, <sup>8</sup>σήπεται τε καὶ γίνεται πῦον <sup>9</sup>σήπεται δ' ἐπὶ τῶν φρενῶν κεχυμένον σήπεται <sup>10</sup> δὲ ἐν ἡμέρησι μάλιστα δυοῖν καὶ εἴκοσι τοῦτο οὖν διασείεται, καὶ <sup>11</sup> ἐγκλυδάζεται τὸ πῦον πρὸς τὰ πλευρὰ προσπῖπτον οὖτος ἢν καυθἢ ἢ τμηθἢ, <sup>12</sup> πρὶν χρονίσαι τὸ πῦον, ὑγιὴς γίνεται ὡς τὰ πολλά. <sup>13</sup> Γίνονται δὲ τὴν ἄνω κοιλίην ἔμπυοι καὶ ἐκ πλευρίτιδος, <sup>14</sup> ὁκόταν ἰσχυρὴ γένηται, καὶ ἐν τῆσι κυρίησιν ἡμέρησι μήτε σαπἢ μήτε πτυσθἢ, ἀλλ' ἑλκυθἢ τὸ πλευρὸν ὑπὸ τοῦ <sup>18</sup> προσπεπτωκότος φλέγματός τε καὶ χολῆς:

<sup>1</sup> Ξ. θ, Lind. - σ. vulg. - λάβης θεραπεύειν ώστε αξ τε (τε om. Ε) φλέβες vulg. - λάδης ώστε θεραπεύειν φλέδες θ. - Foes, dans ses notes, propose de lire θεραπεύειν ώστε τὰς φλέδας ἐξιέναι τῶν χειρῶν. - ἐξιεμέναι θ. - Post χειρων addunt τέμνεσθαι ELQ'. - 2 ως om. vulg., faute d'impression. - ἀνεμότατος θ. - φλεβία Ε. - έστιν ΕΗQ'θ. - είσιν vulg. - στ' αν θ. - πονέση, al. manu ή Ε. πονήση vulg.-πρισσοείδεα (sic) θ.-τε om. EIJK, Lind.-μετεωρότερα P'Q'. -3 ἔνδον  $\theta$ . - εἴσω vulg. -4 τε καὶ vulg. - τε om.  $\theta$ . - ἔνι ὅτε  $\theta$ . - πολλὰ  $H\theta$ . -ταπολλά Ε. - διουν (sic) ἐφθάρησαν θ. - 5 νοσ. Εθ. -πάλιν καταχωρην (sic) προσπίπτει τε πρὸς τὸ θ. -πρὸς ΕΗQ', Lind., Mack. - εἰς vulg. - "τὰ ἀπ' vulg. - J'ai supprimé τὰ, mais sans autorité de mss. - τὰ om. θ. - οῦτως GIJ. - οὕτω vulg. - δ' θ. - ἔχ τε (τε om. Lind.) κεφ. vulg. - ἐχ τῆς κεφ. θ. Mack. - ἄλες ἀθρόον vulg. - ἀθρόον om. Ε (H, restit. al. manu) ΙΡ'θ. - ἐν τῆ ἄνω ποιλίη EP'. —  $^8$  σήπτεται K. – πύον  $\theta$ . – πύος valg. —  $^9$  σήπεται  $\delta'$  ἐπὶ τῶν φλεβων (sic) κεχυμένον θ. - σήπεται... κεχ. om. vulg. - Ma collation a φλε-6ων; celle de Mack, φρενών, ce qui est la véritable leçon, soit qu'il y ait ainsi dans le ms., soit que Mack ait corrigé son texte, ce qui lui arrive parfois. — 10 δ' θ. - δυοίν και είκοσι θ. - μιή και είκοστή vulg. - τουτ' ΕΗθ,

éprouve tout ce qui a été énoncé plus haut. Il convient à ces patients, si vous en prenez le traitement au début, de leur ouvrir les veines des bras et de les mettre à un régime qui les rende aussi secs et aussi exsangues que possible. De la même manière sont lésées les veinules du côté qui sont superficielles à l'intérieur; quand elles souffrent, elles deviennent variqueuses et saillantes au dedans; et si on néglige le cas, il survient ces accidents-ci: rupture, crachement et parfois vomissement de sang, empyème et d'ordinaire perte de la vie; mais si le patient est traité dès le début du mal, les veinules rentrent à leur place dans le côté, et la saillie s'en efface. Telles sont les origines de l'empyème du poumon, les accidents qui en résultent, et la fin des malades.

du phlegme descendant de la tête sur le diaphragme; 2° par une pleurésie; 3° par du phlegme descendant de la tête et se fixant au côté; 4° par une rupture.) Quant au ventre supérieur (poitrine), l'empyème s'y forme de plusieurs façons: le phlegme, quand il y descend de la tête en abondance, pourrit et devient du pus; il pourrit répandu sur le diaphragme; et cette pourriture s'effectue d'ordinaire en vingt-deux jours; on pratique la succussion, et le flot du pus vient heurter les parois de la poitrine; ce patient, cautérisé ou incisé, avant que le pus n'ait vieilli, revient généralement à la santé. Un empyème se forme encore dans le ventre supérieur (poitrine) à la suite de la pleurésie, quand elle est forte, et qu'il n'y a ni maturation ni expectoration aux jours décisifs, mais ulcération du côté par l'effet du phlegme et de la bile qui s'y fixent;

Mack.—" Supra lin. σπορπίζεται Κ. – πύον θ, Mack. – πύος vulg. – πρὸς θ, Mack.—ἐς HIK. – εἰς vulg. – προσπίπτον Κühn. – προσπίπτον vulg. — ½ πρὶν η (sic) θ. – πύον θ, Mack. – πύος vulg. – πουλλὰ Lind. — ⅓ γίνεται FGIK. – κατὰ (μετὰ Lind.) τὴν vulg. – κατὰ οm. (Η, restit. al. manu) θ, Mack. – ἔμπυον Κ. — ⅙ δς ὁκόταν EFGHIJKP'Q'. – ὅτ' ἄν θ. – προσπεπηγότος FGKL. – πρισίμοισι (Η, supra lin.) J. — ⅙ προσπεπτωκότος θ. – προσπεπηγότος vulg. – πεπηγότος E. – αἵματος pro φλ. J. – τε ΕΙJΚLθ, Mack. – τε om. vulg.

καλ δκόταν έλκος γένηται, 1 άναδιδοῖ ἀπὸ έωυτοῦ πῦος, καλ ἐκ τῶν πλησίον γωρίων ύπο θερμασίης άγει έφ' 2 έωυτο φλέγμα καὶ τοῦτο δχόταν σαπη, πτύεται <sup>3</sup>πῦος · ἐνίοτε δὲ χαὶ ἐχ τῶν φλεδίων διαδιδοῖ ές τὸ έλχος αίμα, καὶ γίνεται σηπόμενον πύος οδτος ήν μέν παραχρημα ύποληφθη, ύγιλς γίνεται ώς τὰ πολλά · ην 4δε ἀμεληθη, διαφθείρεται. Γίνονται δὲ ἔμπυοι, καὶ ἢν φλέγμα εκ τῆς κεφαλῆς δυὲν πρός τὸ πλευρὸν προσπαγή καὶ 6σαπή. τότε γάρ τὸ πλευρὸν ώς τὰ πολλά χαίεται, χαὶ πάσχει όσα περ έχ πλευρίτιδος, όταν έμπυος γένηται. Γίνονται δὲ καὶ δικόταν υπό ταλαιπωρίης, ἢ ἐκ γυμνασίης, ἢ άλλως πως ραγη η έμπροσθεν η όπισθεν, ραγη δε ώστε 8μη παραυτίχα πτύσαι αξμα, άλλ' ἐν τἢ σαρχὶ <sup>9</sup> σπάδων γένηται, καὶ ἡ σὰρξ σπασθεῖσα εἰρύση ἰκμάδα ὀλίγην, καὶ γένηται ὑποπέλιδνος, καὶ παραυτίκα μεν μη αἰσθάνηται δ παθών δπὸ ρώμης καὶ εὐεξίης, 10 ήν δὲ καὶ αἴσθηται, μηδὲν πρῆγμα ἡγήσηται οὕτως ὅταν καταλάδη 11 ώστε αὐτὸν επὸ πυρετῶν λεπτυνθῆναι ἡ 12 ποσίων ἡ λαγνείης ἡ ἄλλου του, 13 ή σάρξ ή τετρωμένη δποξηραίνεταί τε καὶ ὑποθερμαίνεται, καὶ έλχει ἰχμάδα ες έωυτην ἀπὸ τῶν πλησίον καὶ φλεδῶν καὶ σαρχῶν. όταν 14 δε εἰρύση, οἰδίσκεταί τε καὶ φλεγμαίνει, καὶ ὀδύνην παρέχει λεπτήν καὶ βῆχα ἀραιήν τε καὶ ξηρήν τὸ πρώτον, ἔπειτα 15 ἐπὶ μᾶλλον έλχει τε ές έωυτην, χαὶ ὀδύνην παρέχει ἐσγυροτέρην χαὶ βῆγα πυχνοτέρην· 16 χαὶ πτύει τὸ μὲν πρῶτον ὑπόπυον, ἐνίοτε δὲ ὑποπέλιδνον καὶ υφαιμον · όσω 17 δὲ ἀν ὁ χρόνος προίη, ἔλκει τε μᾶλλον ἐς έωυτὴν καὶ σήπει και αὐτῆς τῆς σαρκὸς, ὅσον πελιδνὸν ἐγένετο τὴν ἀρχὴν, 18 τοῦτο πᾶν έλχος γίνεται, χαὶ ὀδύνην παρέχει 19 ὀξείην χαὶ πυρετὸν

¹ ἀναδίδοται ἀποτε (sic) αὐτὸ εωυτοῦ (sic) ποτον (sic) 0.-πύος vulg. -πύον Mack. -² έωυτῶ J.-³ πὕον (bis) θ, Mack. -πύος (bis) vulg. - ἔνι ὅτε 0.- διαδίδοι 0.- ὑπολειφθῆ J.-πουλλὰ Lind. -⁴ δὲ διαμεληθῆ EH.- ⁵ ἔχ τε π νulg. - ἐχ τῆς π. (L vel Q', non indicavit Foes in not. uter τῆς habuerit) π0, Lind., Mack. - π0 απῆ πρὸς τὸ πλευρὸν ὡς π0. - τοτε vel τό τε, sine γὰρ τὸ (π1, restit. al. manu τὸ) π1, Ald. -πουλλὰ Lind. -περ οπ. π2, εν γυμνασίοις π3 ἐν αλλω (sic) τω ραγῆ π3. π6ς π6, π7 ὅτ' ἀν π4. - ττύσαι π6. - ὑποπελιος π5 Supra lin. ταλαίπωρος π6. - ὑρύση ἰχμαδασαιγην (sic) π6. - ὑποπελιος π6. - παθῶν, sine π7 ἢν δὲ καὶ αἰσθάνηται (sic) π7. - ἐν αὶ αἰσθάνεται vulg. - ἢν δὲ καὶ αἰσθάνηται π4. - πρῆγμα HJKL, Mack. -πρᾶγμα vulg. - ἡγήσηται π6. - ἡγήσεται vulg. - οὕτως π6. - ὑτος vulg. - π1 ὡς ταυτον (sic) π6. - Post πυρ. addit ληφθέντα vulg. - J'ai supprimé, quoique sans mss., ληφθέντα, qui empêche la construction et qui me paraît ævoir été produit par la répétition des premières lettres

l'ulcération, étant formée, donne du pus et, par la chaleur, attire à elle, hors des parties voisines, le phlegme, qui, venu à maturation, est expectoré en pus; quelquesois même les veinules fournissent à la plaie du sang, qui devient pus par la pourriture. Le patient, s'il est traité tout d'abord, guérit généralement; mais, négligé, il succombe. Un empyème se forme aussi quand du phlegme s'écoulant de la tête se fixe au côté et pourrit; car alors généralement le côté s'échauffe, et souffre ce que fait souffrir la pleurésie passant à l'empyème. Autre cause d'empyème : dans des fatigues ou des exercices ou de toute autre façon il se fait une rupture ou en avant ou en arrière (t. V, p. 579, § 3; Coa. 418), de telle sorte que du sang n'est pas craché immédiatement, mais qu'une convulsion se forme dans la chair. La chair, prise de convulsion, attire un peu d'humeur, et devient sublivide; sur le moment le patient ne s'aperçoit de rien à cause de sa force et de son embonpoint, ou, s'il s'en aperçoit, il n'en tient compte; mais, quand il lui advient d'être amaigri soit par des fièvres, soit par des excès de boisson ou de coït, soit de toute autre façon, la chair blessée se dessèche et s'échauffe un peu, et tire à elle de l'humeur hors des veines et chairs voisines; attirant ainsi, elle se tuméfie, s'enflamme et provoque une douleur légère et une toux rare et sèche d'abord ; puis , à fur et à mesure qu'elle attire davantage à elle, la douleur devient plus forte et la toux plus fréquente; l'expectoration est d'abord subpurulente, quelquesois sublivide et sanguinolente; mais, plus le temps avance, plus l'attraction augmente, ainsi que la corruption. Toute la portion de la chair même qui, au début, était devenue livide, devient une plaie, et provoque une douleur aiguë, de la fièvre

de λεπτυνθήναι. —  $^{12}$  ποσιῶν θ. –πόσιος Ε. –πόσιων Η, Lind. – λαγνίης θ. —  $^{16}$  ή ΗJ, Ald., Lind., Mack. –  $^{1}$  νυlg. –ξηραίνεται EJP'. – εἰς ΕΗ. —  $^{14}$  δεἰρύση (sic) θ. —  $^{15}$  ἐπεὶ pro ἐπὶ ΙΚ. – ἔτι pro ἐπὶ P', Mack. – τε καὶ ἐς Ε. – ελκεται pro ἔλκει τε θ. – ἰσχυρῆν (sic) θ. —  $^{16}$  καὶ repetitur Ε. – ἔνι ὅτε δὲ καὶ ὑποπέλιον καὶ ὕφαιμον θ. —  $^{17}$  δ' ΕΗθ. –αν οπ. FGIK. – ἕλκεται pro ἕλκει τε θ. – εἰς Ε. —  $^{18}$  τοῦτο πύος (πῦος Kühn; πᾶν pro πύος, Ε cum πύος al. manu, GHIJK) γίνεται νυlg. – τοῦτο πᾶν ἕλκος γίνεται θ, Mack. —  $^{19}$  ἰσχυρῆν (sic) θ.

καὶ βῆχα πολλήν τε καὶ πυκνήν, καὶ τὸ πτύσμα ¹ εἰλικρινὲς πτύει πύος το δε γρονίση το πύος εν τη κοιλίη, διαθερμαίνεται 2 αὐτοῦ το σωμα παν, μάλιστα δε τὰ έγγυτάτω, θερμαινομένου δε τοῦ σώματος, <sup>3</sup> ἐκτήκεται τὸ ὑγρὸν, καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῶν <sup>4</sup>ἄνω ἐς τὴν ἄνω κοιλίην μάλιστα συβρεῖ, καὶ γίνεται πῦος, πρὸς τῷ ἐνεόντι, τὸ δὲ καὶ ἐς τὴν κάτω κοιλίην ρεί, και ένίστε ταράσσεται ή κοιλίη ύπ' αὐτοῦ, και 6διέφθειρε τὸν ἄνθρωπον. Τὰ γὰρ ἐσιόντα τῶν σιτίων διαχωρέει 7 άπεπτα, καὶ τροφή ἀπ' αὐτέων οὐ γίνεται τῷ σώματι καὶ ἡ τοῦ πτύσματος άνω κάθαρσις οὐγ δμαλή γίνεται, άτε διατεθερμασμένης της χοιλίης χαὶ ἀγούσης πάντα χάτω ἐφ' έωυτήν καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ πτύσματος πνίγεταί τε καὶ <sup>8</sup> ρέγγει οὐ καθαιρόμενος, ὑπὸ δὲ τῆς γαστρὸς βεούσης ἐξασθενέει, καὶ ὡς ταπουλλὰ διαφθείρεται. Μάλιστα <sup>9</sup>δὲ εν τησι τοιαύτησι των νούσων το ρεύμα τούτο ή κεφαλή παρέγει, άτε χοίλη ἐοῦσα <sup>10</sup> χαὶ ἄνω ὑπερχειμένη · ὁχόταν γὰρ διαθερμανθῆ <sup>11</sup> ὑπὸ της κοιλίης, έλκει ές έωυτην έκ τοῦ σώματος το λεπτότατον τοῦ φλέγματος σταν δε άλισθη εν αὐτη, ἀποδιδοῖ πάλιν άλες 12 καὶ παχὸ, καὶ, ώσπερ εἴρηται, τὸ μὲν αὐτοῦ ἐς τὴν ἄνω κοιλίην καταβρεῖ, τὸ 18 δὲ ἐς την κάτω δκόταν οὖν ἄρξηται ή τε κεφαλή δεῖν, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα τήκεσθαι, οὐκ ἔτι 14 δμαλῶς, οὐδὲ καυθέντες, περιγίνονται κρατέει γάρ πρὸς μεν τὸ πῦον τὰ ἐπιβρέοντα κακὰ 15 ἢ τὰ ἀπορβρέοντα, αἱ δὲ σάρχες τηχόμεναι μᾶλλον δπὸ τῶν χαχῶν, 16 ἡ τρεφόμεναι ὑπὸ τῶν 17 ἐσιόντων.

16. Οδτοι δκόσοι τοιουτότροπα νουσήματα ίσχουσι καὶ ἀπὸ τούτων, ἔνιοι μὲν δι' ὀλίγου ἀπόλλυνται, ἔνιοι δὲ πουλὺν χρόνον ἔλκουσιν διαφέρει 18 γὰρ σῶμα σώματος, καὶ 19 ἡλικίη ἡλικίης, καὶ πάθημα

Είλ. Ε. – ἔπειτα pro πτύει Lind. – πύος (bis) Kühn. – πύος (bis) vulg. – πῦον (bis) θ. – δὲ om. (H, restit. al. manu) θ. — ² ὑπ' αὐτοῦ vulg. – ὑπ' om. θ. — ³ μάλιστα (μάλ. om. θ) ἐκτ. vulg. — ⁴ ἀνθρώπων pro ἄνω L. – εἰς Κ. – συρρεῖν G. – συνρεῖ θ. – πῦον θ. – πῦος Κühn. – πύος vulg. — ⁵ καὶ om. GIJK L. – εἰς I. — ϐ διουν ἔφθειρε (sic) θ. — ⁻ ἄσηπτα θ. – αὐτέων θ. – αὐτών vulg. – ὁμαλῶς θ. – διαθερμασμένης J. – διά τε θερμασμένης θ. — ⁵ βέγκει θ. – ραιούσης θ. – ταπολλὰ EJ. – τὰ πολλὰ HIθ. — ⑤ δ' θ. – τῶν ν. om. FGIJK. — Θτε καὶ E (H, cum ἐοῦσα post ἄνω). – ἐπικειμένη EQ΄θ. – δὲ pro γὰρ Ε. – διαθερμαθῆ G. — Π τῆς (sine ὑπὸ) ἄνω κοιλίη(ς erasum) θ. – εἰς Κ. – ἀποδίδοι θ. — Τε καὶ EHθ, Mack. – In marg. τὸ άλμυρὸν δοκεῖ λέγειν φλέγμα ἄλες Ε. – παχὺ, καὶ ὥσπερ εἴρ. τὸ μὲν αὐτοῦ θ. – παχὺ, ὥσπερ εἴρηται (εἴρεται Lind.), καὶ αὐτοῦ τὸ μὲν vulg. — Π δ' θ. – ὅτ' ἄν sine οὖν θ. – τε om. vulg. —

et une toux forte et fréquente; et l'expectoration est du pus véritable. Si le pus vieillit dans la cavité, tout le corps s'échauffe, surtout les parties voisines; le corps étant échauffé, l'humide se dissipe; une portion, provenant des parties supérieures, afflue dans le ventre supérieur (poitrine), et devient du pus à côté du pus préexistant; l'autre portion descend dans le ventre inférieur, qui parfois se dérange par ce flux et emporte le patient. En effet, les aliments introduits passent sans digestion, et le corps n'en reçoit aucune alimentation; le dégorgement par l'expectoration n'est pas facile, attendu que le ventre est échauffé et entraîne tout à lui vers le bas. Le patient est étouffé par la matière de l'expectoration, râle faute de dégorgement, s'affaiblit par le flux de ventre, et meurt d'ordinaire. C'est surtout dans ces maladies qu'un tel flux est fourni par la tête, qui, en effet, est creuse et placée au sommet; quand elle est échauffée par le ventre, elle attire à elle hors du corps la partie la plus ténue du phlegme; quand ce phlegme s'y est accumulé à son tour, elle le rend abondant et épais; et, comme il a été dit, une part descend dans le ventre supérieur, une autre part dans le ventre inférieur. Lors donc que la tête commence à fluer et le reste du corps à se fondre, les patients, même opérés par cautérisation, ne réchappent plus avec facilité, car plus d'humeur mauvaise arrive au pus qu'il n'en est évacué, et les chairs se fondent plus sous l'action du mal qu'elles ne se nourrissent par les aliments.

16. (Difficulté de dire à l'avance la durée de ces maladies.) De ceux qui ont des maladies semblables et produites par ces causes, les uns succombent en bref délai, les autres traînent longtemps, car le corps diffère du corps, l'âge de l'àge, la lésion de la lésion (Des vents, § 6); et les uns sont plus durs

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> όμοίως θ. – καυθέντος Ε. – καθέντε (sic) Κ. – τὸ πῦον θ. – τοῦ πύους vulg.— <sup>15</sup> καὶ pro ἢ GL. – ἢ καὶ EQ΄. – ἢ τὰ om. Ald. – Mack dit que ἢ manque dans θ; ma collation, au contraire, a cet ἢ. — <sup>16</sup> ἢ om. θ. — <sup>17</sup> ἐσ. θ. – εἰσ. vulg. – ὄσοι θ. – νοσ. ΕΗΙΚθ. – ὀλίγου ΕΗΙJΚLθ. – ὀλίγον vulg. – πολὸν ΕΗ. – πουλλὸν Lind. — <sup>18</sup> γὰρ καὶ Ηθ. — <sup>19</sup> καὶ ἢ Ald. – καὶ ἡλ. ἡλ. om. θ.

¹παθήματος ·² καὶ οἱ μὲν ταλαιπωρότεροἱ εἰσιν ἐν τῆσι νούσοισιν, οἱ δὲ παντάπασι ταλαιπωρέειν ἀδύνατοι. Οὔκουν ἐστὶ τὸ ἀκριβὲς εἰδέναι καὶ τυχεῖν εἰπαντα τοῦ χρόνου, ἐν ῷ ἀπόλλυνται, ³οὐτε εἰ ⁴πολλὸν, οὕτ' εἰ ὀλίγον · σοὐδὲ γὰρ οῦτος ὁ χρόνος ἀκριβὴς, δν ἔνιοι λέγουσιν, ὡς τὰ πολλὰ, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἐκποιέει · διαφέρει γὰρ καὶ ἔτος ἔτεος, καὶ ὅρη ὅρης, 'ἐν ἦ ἄν νοσέωσιν · ἀλλ' ἤν τις θέλη περὶ αὐτέων ὀρθῶς γινώσκειν καὶ λέγειν, ¹γνώσεται ὧδε πᾶσαν ὥρην καὶ ἀπολλυμένους καὶ περιγινομένους καὶ πάσχοντας ἄπερ ᾶν πάσχωσιν.

17. Την δὲ κάτω κοιλίην ἔμπυοι γίνονται, μάλιστα μὲν, ὅταν φλέγμα ἢ χολὴ δτυστῆ ἄλες μεσηγὺ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ δέρματος · γίνονται δὲ καὶ ἀπὸ σπασμῶν, <sup>9</sup>καὶ ὅταν φλέβιον σπασθὲν ραγῆ · τὸ αῖμα ἐκχυθὲν σήπεται <sup>10</sup>καὶ ἐκπύει · ἢν δὲ ἡ σὰρξ σπασθῆ ἢ φλασθῆ , ἔλκει ἐκ τῶν παρ' ἑωυτῆ φλεδίων αῖμα, καὶ τοῦτο σήπεται <sup>11</sup>καὶ ἐκπύει. Τούτοισιν ἢν μὲν ἔξω ἀποσημήνη, καὶ τὸ πῦον ἐζελθη, ὑγιέες γίνονται · ἢν δὲ ἐκραγῆ αὐτόματον ἔσω, ἀπόλλυνται. Κεχυμένον δὲ <sup>12</sup>πῦος ἐν τῆ κάτω κοιλίη , ὥσπερ ἐν τῆ ἄνω εἴρηται <sup>13</sup> ἐγγίνεσθαι , οὐκ ᾶν δύναιτο ἐγγενέσθαι , ἀλλ' ὥσπερ μοι εἴρηται , ἐν χιτῶσί τε καὶ ἐν φύμασιν ἐγγίνεται · καὶ ἢν μὲν <sup>14</sup> ἔνδον ἀποσημήνη , δυσπετὲς γνῶναι · οὐδὲ γὰρ διασείσαντά ἐστιν <sup>15</sup> εἴδέναι · γινώσκεται δὲ μάλιστα τῆ ὀδύνη ἔνθα ἀν ἔη , καὶ ἢν καταπλάσης <sup>16</sup> τῆ κεραμίτιδι ἢ ἄλλφ τφ τοιούτφ , ἀποξηραίνει δι' ὁλίγου.

1 Post παθ. addit καὶ ώρη ώρης ἐν ἦ ὰν νοσέωσι vulg. - Voy., note 6, pourquoi j'ai supprimé ici ces mots. — 2 καὶ οξικαί καὶ οξ ταλ. θ. - νούσησι vulg. - νούσοισι Ε, Lind., Mack, Kühn. - ούκ οδν έστι τὸ ἀκριβὲς εἰδέναι καὶ τυχεῖν εἰ πάντα τοῦ χρόνου ἐν ὁπόσω ἀπόλλυται θ. - οὕκουν ἐστὶ τὸ άκριβές τοῦ χρόνου ἐν ῷ ἀπόλλυνται vulg.-Je prends la leçon de θ, sauf είπαντα au lieu de εί πάντα. Le participe είπας est particulièrement ionien; voy. Buttmann, Gr. Sprachl. § 114, v. εἰπεῖν.— 3 οὕτ' εἰ ΕΗθ.— 4 πουλλὸν Lind. — 5 οὐδὲ θ. – οὖτε vulg. – ὄν θ. – ὢν ΕΗ. – ὡς τὰ π. om. FGIJKL. – πουλλά Lind. - έκποιέει θ. - έκπύει vulg. - 6 έν η αν νοσέωσιν om. vulg. -Plus haut, note 1, j'ai supprimé καὶ ώρη ώρης ἐν ἡ ἄν νοσέωσιν; ici j'ajoute ἐν ἢ ἀν νοσέωσιν, le tout sans ms. Cependant je crois la correction sûre: καὶ ώρη ώρης, si on le laisse dans les deux passages, fait une répétition inintelligible; καὶ ώρη ώρης doit venir naturellement après ἔτος ἔτεος; enfin ἐν ἢ ἄν νοσέωσιν n'est traduisible que dans le deuxième passage, et ne l'est pas dans le premier. - ἐθέλη θ. - θέλει Κ. - αὐτέων ΕQ', Mack. – αὐτῶν vulg. —  $^{7}$  καὶ γν. ΕΗΙΚQ'. –  $\ddot{o}$  δὲ (sic) L. – οὕτω  $\theta$ . – περὶ γινομένους θ. -περιγεν. vulg. - ά ΕΗθ. - 8 συνστῆι αλης (sic) ἐν τῶ μέσφ τῆς τε θ. - μέση γάρ pro μεσηγύ G. - 9 όταν καὶ Ald. - 10 τε καὶ θ. - ἐκπύει, al. manu

au mal dans les maladies, les autres sont absolument incapables d'y résister. Donc on ne peut rien préciser, ni réussir à indiquer l'intervalle de temps où ils succombent, soit long, soit court; car généralement ce temps n'a pas la précision que quelques-uns y attribuent, et cela même ne comprend pas toutes les conditions, attendu qu'il y a aussi des différences entre l'année et l'année, entre la saison et la saison où ces gens sont malades. Mais, si l'on veut avoir sur ces malades de justes notions et en bien parler, il faut savoir qu'en toute saison ils meurent, guérissent et souffrent ce qu'ils souffrent (Aph. III, 19).

17. (Des collections purulentes dans le ventre.) Du pus se forme dans le ventre inférieur, surtout quand du phlegme ou de la bile se rassemble en abondance entre la chair et la peau; il s'en forme encore à la suite de spasmes et quand une veinule se déchire par convulsion; le sang épanché pourrit et devient pus ; si c'est la chair qui éprouve une convulsion ou une contusion, elle attire, des veinules avoisinantes, le sang, qui pourrit et suppure. Ces patients, si le mal pointe au dehors et que le pus sorte, guérissent; mais, si le pus s'épanche spontanément en dedans, ils succombent. Le pus répandu dans le ventre inférieur ne peut se former comme j'ai dit qu'il se forme dans le ventre supérieur, mais il se produit, ainsi que je l'ai déjà dit, en des tuniques et des tumeurs, et, s'il pointe en dedans, le reconnaître est difficile, car on ne peut s'en assurer par la succussion. C'est surtout par la douleur, là où elle se fait sentir, qu'on le découvre; et, si l'on applique de l'argile à potier ou toute autre substance de ce genre sur le lieu, elle se dessèche en peu de temps.

ἐμ (bis) Η. - ἐκποιέει (bis) θ. - ἐμπύει (bis) vulg. - θλασθῆ GIJK. - τε ἐκ vulg. - τε οm. θ. - παρὰ I. — <sup>11</sup> τε καὶ ΗJΚθ. - τούτοις θ. - τὸ πῦον θ, Mack. - πύος (πῦος Kühn) sine τὸ vulg. - ὑγιὲς θ. - δ' ΕΗ. - δὲ κρατῆ ἔσω αὐτόματον θ. — <sup>12</sup> πῦον θ. — <sup>13</sup> ἐνγ. ubique θ. - μοι οm. θ. - εἴρηταί μοι J. — <sup>14</sup> ἔσω θ. - οὐδὲ Lθ, Lind., Mack. - οὕτε vulg. — <sup>15</sup> γνῶναι θ. - τῆ τε θ. - ἄν θ. - ἄν οm. vulg. - ἢ θ. - καταπλάσσης J. — <sup>16</sup> γῆ Mack. - Mack a pris cette leçon à Gal. Gloss.: γῆ κεραμίτιδι, τῆ ἀργίλη. - ἄλλο Κ. - δι' om., restit. al. manu Ε.

- 18. Ἐρυσίπελας 1δὲ ἐν τῷ πλεύμονι γίνεται, ὅταν ὑπερξηρανθῆ ὁ χαὶ ὑπὸ ταλαιπωρίης καὶ ἀκρασίης καὶ εδκόταν ὑπερξηρανθῆ, ἕλκει τὸ αξμα ἐφ' έωυτὸν, μάλιστα μὲν καὶ πλεΐστον ἐκ τῶν μεγάλων φλεδῶν· αὖται γὰρ αὐτῷ ³ ἐγγυτάτω εἰσὶ, καὶ ἐπίκεινται ἐπ' αὐτῷ· ἔλκει δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ⁴πλησίον • ἕλκει δὲ τὸ λεπτότατον καὶ ἀσθενέστατον. 'Οκόταν δ' εἰρύση, πυρετὸς ἀπ' αὐτοῦ γίνεται όξὸς, καὶ βήξ ξηρή, καὶ πληθώρη ἐν τοῖσι στήθεσι, καὶ ὀδύνη ὀξέη ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν <sup>6</sup> καὶ ὅπισθεν, μάλιστα δὲ κατὰ τὴν ράχιν, ἄτε τῶν φλεδῶν τῶν μεγάλων διαθερμαινομένων καὶ ἐμέουσιν ἄλλοτε μεν υφαιμον, ἄλλοτε δὲ πελιδνόν εμέουσι δὲ καὶ φλέγμα καὶ χολήν καὶ εχψύγουσι πυχνά· εχψύγουσι δε διά τοῦ αξματος την μετάστασιν έξαπίνης <sup>8</sup>γενομένην. Καὶ μάλιστα διασημαίνει τοῦτο, ὅταν ἐπὶ τοῦ πλεύμονος ἐπιγένηται ἐρυσίπελας, καὶ τοῦ πυρετοῦ θἔη συνεγής λῆψις. Τούτω ἢν μὲν οὐο ἢ τριῶν ἢ τεσσάρων τὸ πλεῖστον ἡμερέων διαχυθή καὶ μεταστή τὸ ἔνδον 10 ἐς τὸ ἔξω, ὑγιὴς γίνεται ὡς τὰ πολλά. Ϋν δὲ μὴ διαχυθῆ καὶ μεταστῆ, ἐνσήπεταί τε καὶ ἔμπυος γίνεται, καὶ 11 ἀπόλλυται · ἀπόλλυται δὲ δι' ὀλίγου, ὅτε τοῦ πλεύμονος διαπύου ἐόντος ὅλου καὶ σαπροῦ · ἢν 12 δὲ ἔξω κατακεγυμένον ἔσω τράπηται καὶ λάδη του πλεύμονος, τούτον οὐδεμίη ελπίς περιγενέσθαι. όταν γάρ προαπεξηρασμένος δ πλεύμων είρύση ές έωυτον, οὐκ ᾶν ἔτι μετασταίη, αλλά παραγρημα ύπο τοῦ καύματος καὶ τῆς ξηρασίης 18 οὐκ έτι δέγεται οὐδὲν, οὔτε ἄνω ἀναδιδοῖ οὐδὲν, ἀλλὰ διέφθειρεν.
  - 19. 4 Φυμα δὲ γίνεται ἐν τῷ πλεύμονι ὧδε δκόταν φλέγμα ἢ

 $<sup>^1</sup>$  Δ' Εθ. —  $^2$  ὅτ' ἄν θ. – τὸ αἴμα ἐφ' θ. – τοῦ αἵματος πλεῖστον ἐφ' vulg. —  $^3$  ἐγγυτάτω (sic) θ. – ἐγγύταται vulg. —  $^4$ πλησίων θ. —  $^5$  δὲ ρύση vulg. — δ' εἰρύση Ε. – δὲ εἰρύση Κ. – ὅτ' ἄν δειρύηι (sic) θ. – ὀξείη vulg. —  $^6$  τε καὶ θ, Mack. —  $^7$  μὲν οπ. θ. – δὲ οπ. θ. – ἐκψυχοῦσι (bis) vulg. – ἐκψύχουσι (bis) Εθ, Mack. – πυκινὰ ΕΗθ. —  $^8$  γενομένην Κ. – γινομένην vulg. —  $^9$  ή pro ἔη θ. – ἢν ΕΗθ. – εἰ vulg. – τεσσάρων ΕΗ, Mack. – τεττάρων vulg. – τεσσέρων θ. – ἡμερέων τὸ πλ. J. —  $^{10}$  ὡς τὸ pro ἐς τὸ Κ. – ἐς τὸ οπ. θ. – πουλλὰ Lind. —  $^{11}$  ἀπόλλυνται Ε. – διαπύου θ. – ἐμπύου vulg. —  $^{12}$  δ' ΕΗθ. – Mack dit que ἔξω κατακεχυμένον manque dans θ. Il n'en est rien. – ἔσω ΗΙΚθ, Lind. – εἴσω vulg. – λάβη θ. – λάβηται vulg. – καταλάβηται ΕΡ'Q', Lind., Mack. – τοῦτον ΕΚθ, Mack. – τούτου vulg. – τούτω L. – οὐδεμία ΕΗθ. – προαπεξηραμένος ΕΗθ. – προαπεξηραμένος vulg. – προαπεξηραμμένος Mack. —  $^{13}$  οὖτε pro οὖκ ἔτι θ. – ἀναδίδο: θ. – δι ουν (sic) ἔφθειρε θ. —  $^{14}$  σύμα nbique ΙΚθ. – δτ' ἀν θ.

18. (De l'éry sipèle dans le poumon. Ce paraît être une affection aiguë du poumon dans laquelle un érysipèle survenait, ce qui était jugé favorable, ou rétrocédait, ce qui était jugé funeste.) L'érysipèle se forme dans le poumon, quand cet organe a un excès de sécheresse. Or, l'excès de sécheresse s'y produit par la chaleur, par les sièvres, par les satigues, par l'intempérance. Quand il est desséché excessivement, il attire à lui le sang, principalement et le plus des grandes veines (elles lui sont le plus voisines et gisent sur lui); mais il attire aussi des autres veines qui sont proches, et il attire la partie la plus ténue et la plus faible. Ayant ainsi attiré, il provoque une fièvre aiguë, une toux sèche, de la plénitude dans la poitrine, une douleur intense en avant et en arrière, surtout au rachis, attendu que les grandes veines sont échauffées. Les patients ont des vomissements tantôt sanguinolents, tantôt livides; ils vomissent aussi du phlegme et de la bile; ils ont des défaillances fréquentes, défaillances qui proviennent du déplacement subit du sang. Ce sont là les signes principaux quand le poumon est affecté d'érysipèle et que la fièvre est continue. Chez ce patient, si en deux, ou trois, ou quatre jours an plus, il y a effusion et métastase du dedans au dehors, la santé se rétablit d'ordinaire; s'il n'y a ni effusion ni métastase, il se forme corruption et empyème, et le malade succombe, et il succombe en peu de temps, le poumon étant tout entier purulent et putride. Si, répandu au dehors, l'érysipèle se tourne au dedans et saisit le poumon', il n'y a aucune espérance de salut, car, lorsque le poumon préalablement desséché attire à lui, il n'y a plus de métastase possible; mais, dès lors, en raison de la chaleur et de la dessiccation, il ne reçoit plus rien, ni ne se débarrasse de rien par le haut, et le patient succombe.

19. (Des tumeurs dans le poumon. On ne voit pas bien la différence entre ces tumeurs qui suppurent dans le poumon et l'empyème du poumon indiqué plus haut.) Les tumeurs se forment ainsi dans le poumon : quand de la pituite ou de la bile

γολή έξυστραφή, σήπεται, και έως μεν αν έτι ωμότερον έη, δδύνην τε παρέγει λεπτήν καὶ βῆγα ξηρήν · δκόταν δὲ πεπαίνηται, όδύνη 2 γίνεται καὶ πρόσθεν καὶ όπισθεν όξέη, καὶ θέρμαι λαμβάνουσι καὶ βηξ ισχυρή και ην μεν ότι τάχιστα πεπανθή, και ραγή, και άνω τράπηται το πύον, καὶ ἀναπτυσθή πᾶν, καὶ 4 ή κοιλίη, ἐν ἡ 5 το πύον ένι, προσπέση τε καὶ ἀναζηρανθῆ, ὑγιὴς γίνεται παντελῶς ἡν δὲ δαγή μεν ότι τάγιστα καὶ πεπανθή καὶ ἀνακαθαίρηται, ἀποξηρανθήναι δὲ παντάπασι μὴ δύνηται, άλλ' αὐτὸ ἀφ' ξωυτοῦ τὸ φῦμα ἀναδιδῷ τὸ πῦον, 6 δλέθριον τοῦτο, καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 7τε καὶ τοῦ άλλου σώματος φλέγμα καταβρέον ές τὸ φῦμα σήπεταί τε καὶ πῦον γίνεται καὶ πτύεται, δι' οδ ἐφθάρη. Διαφθείρεται δὲ ὑπὸ γαστρὸς δυείσης, ἀφ' ὧν περ καὶ ἐπὶ τῶν πρόσθεν εἴρηται λεσχηνευομένου 8 δὲ αὐτοῦ καὶ φρονέοντος πάντα χρήματα όμαλῶς ὡς καὶ ἐν τῷ πρὶν χρόνω, ἀποξηραίνεταί τε καὶ ἀποψύχεται, 9 καὶ ξυμμύει τὰ φλέδια τὰ ἐν τῷ σώματι πάντα, ἄτε τοῦ αἵματος ἐξ αὐτέων ἐχχεχαυμένου ύπὸ πυρετοῦ, ἐνίστε δὲ ὑπὸ 10 χρόνου τε πλήθεος, καὶ μεγέθεος τῆς νούσου, καὶ τῶν ἐνεόντων κακῶν, καὶ τῶν προσεπιγινομένων. Ἡν δὲ μή δύνηται πολλοῦ χρόνου βαγῆναι, μήτε 11 ἀπὸ ταυτομάτου, μήτε ὑπὸ φαρμάχων, τήχεται δ ἀσθενέων δπὸ όδυνέων ἰσγυρῶν, καὶ ἀσιτίης, καὶ βηγὸς, καὶ πυρετῶν, καὶ ὡς τὰ πολλὰ διαφθείρεται. \*Ην δὲ ἤδη λελεπτυσμένω καὶ κλινοπετέϊ ἐόντι ραγἢ τὸ πῦον, οὐδ' οὕτω μάλα άναφέρουσιν, άλλὰ διαφθείρονται 12 τρόπω τῷ αὐτῷ. \*Ην 13 δὲ ραγῆ μέν ότι τάχιστα καὶ πεπανθή, πεπανθέν δὲ ἐκχυθή ἐπὶ τὰς φρένας τὸ πολλὸν αὖτοῦ, 16 τὸ παραυτίκα μὲν δοκέει βάων εἶναι προϊόντος

 $<sup>^1</sup>$  Ξ. θ, Lind.  $-\sigma$ . vulg.  $-\dot{\omega}$ μότερος FGJ.  $-\dot{\eta}$  θ.  $-\dot{\phi}$  Addunt τε EH ( $\tau$  θ).  $-\dot{\phi}$  δυγίνεται θ.  $-\dot{\phi}$  δι θ.  $-\dot{\phi}$  δι νυlg.  $-\dot{\phi}$  ην οπ., restit. al. manu E.  $-\dot{\phi}$  Κ.  $-\dot{\phi}$  δυγίνεται θ.  $-\pi$  δυν... τὸ οπ., restit. al. manu E.  $-\dot{\phi}$  η Hθ, Mack.  $-\dot{\eta}$  οπ. vulg.  $-\dot{\phi}$  τὸ ποῖον IJ.  $-\dot{\delta}$  νη (sic) θ.  $-\dot{\delta}$  νι οπ. vulg.  $-\pi$ ροσπέσηται sine τε vulg.  $-\pi$ ροσπέση τε IJK, Lind., Mack. - Post τε addunt τὸ πῦον GIJK.  $-\dot{\phi}$  γιὲς G.  $-\ddot{\sigma}$  τι οπ. θ.  $-\varkappa$ αθαίρηται θ.  $-\dot{\phi}$  αλολίδω θ.  $-\dot{\phi}$ αναδίδοῖ vulg.  $-\dot{\tau}$  ο οπ. θ.  $-\dot{\phi}$  όλ. τ. οπ. (E, restit. al. manu) GHIJKθ, Ald.  $-\dot{\tau}$  τε EHθ, Mack.  $-\dot{\phi}$ ε vulg.  $-\pi$ τύηται διοῦν ἐφθάρη (sic) θ.  $-\dot{\phi}$ πὸ τῆς γ.  $\dot{\phi}$ .  $\dot{\eta}$  ἀφωνπερ (sic) τὸ πρόσθεν εἴρηται θ. - In marg. λεσχηνεύω κατὰ τοὺς γραμματιχοὺς τὸ φλυαρῶ J.  $-\dot{\phi}$ 8 δὲ θ. -τε vulg.  $-\dot{\phi}$ φρονέοντος θ.  $-\dot{\phi}$ 8 ρτο  $\dot{\phi}$ 9 κ.  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ οπ. FGIJK, Ald., Lind.  $-\dot{\phi}$ 9.  $-\dot{\phi}$ 9, Lind.  $-\dot{\sigma}$ 9. vulg.  $-\sigma$ υμμύει τε  $\dot{\phi}$ λ. πάντα τὰ ἔν τῶ σ. J.  $-\dot{\phi}$ τε τοῦ σώματος ἐχχεκαυμένου ὑπὸ πυρετῶν θ.  $-\dot{\phi}$ 10 χρόνον.... πολλοῦ οπ. θ.  $-\dot{\phi}$ 6 σου J.  $-\dot{\phi}$ 10 εχρόνον.... πολλοῦ οπ. θ.  $-\dot{\phi}$ 6 σου J.  $-\dot{\phi}$ 10 εχρόνον.... πολλοῦ οπ. θ.  $-\dot{\phi}$ 6 σου J.  $-\dot{\phi}$ 10 εχρόνον.... πολλοῦ οπ. θ.  $-\dot{\phi}$ 6 σου J.  $-\dot{\phi}$ 10 εχρόνον.... πολλοῦ οπ. θ.  $-\dot{\phi}$ 6 σου με τὸ τοῦ σώματος ἐχκεκαυμένου ὑπὸ τος διαδικό επ.  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ οπ.  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ τὸ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ σου  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ τὰ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ συρετῶν θ.  $-\dot{\phi}$ 9 το  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ τὰ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ συρετῶν θ.  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ τὰ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ τὰ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ  $-\dot{\phi}$ 9 καὶ

s'est amassée, elle pourrit, et, tant qu'elle est à l'état de crudité, elle produit une douleur légère et une toux sèche; mais, quand il y a maturation, la douleur devient aiguë en avant et en arrière, et des chaleurs et une toux forte saisissent le malade. Si la maturation et la rupture sont très-promptes, si le pus prend la voie d'en haut et est expectoré entièrement, et si la cavité où est le pus s'affaisse et se dessèche, le patient guérit complétement. Au contraire, si, même avec une rupture et une maturation promptes, avec un dégorgement, la cavité ne peut se dessécher entièrement, mais si la tumeur fournit par elle-même le pus, le cas est funeste; car le phlegme affluant de la tête et du reste du corps dans la tumeur, pourrit, devient pus et est expectoré; de là la perte du malade. Et il succombe, par le flux de ventre à la suite des accidents que j'ai indiqués dans les cas précédents, tout en parlant et en ayant sa pleine connaissance comme auparavant; il se dessèche et expire, toutes les veinules du corps se fermant, attendu que le sang en a été consumé par la fièvre, et quelquefois par la longueur du temps, par la grandeur de la maladie, par le mal originaire et les complications survenues. Dans le cas où la rupture ne peut s'en faire en beaucoup de temps ni spontanément ni par les remèdes, le patient se fond par les douleurs intenses, par le défaut d'alimentation, par la toux, par la fièvre, et d'ordinaire il succombe. Si le pus fait éruption alors que le malade est déjà amaigri et alité, il n'y a guère de chance de salut, et la mort arrive de la même manière. Si la rupture et la maturation sont, il est vrai, très-rapides, mais qu'ainsi mûri, le pus s'épanche en grande partie sur le diaphragme, le malade paraît d'abord être plus à l'aise; mais le temps marche, et alors,

αὐτομάτου ΕΗθ. – ὁ οπ. Ald. – ἀσθενέων Jθ. – ἀσθενών vulg. – ὑπό τε θ. – ἰσχυρέων ΕΙJΚ. – λελεπτυσμένω ΕΗJθ, Mack. – λελεπτισμένω vulg. – κλεινοπετη (sic) θ. – κλινοπετεῖ Κ. – οὕτως ΕGΗJ. — τρ. τῷ αὐτῷ θ. – τρ. τοιούτω Ε. – τρ. τοιῷδε vulg. — τρ. δὲ οπι. J. — τρ. τοιῷδε vulg. – μὲν δοκ. ΕΗθ. – ὸοπ. μὲν vulg. – ρᾶον ΗJΚL.

δὲ τοῦ χρόνου, ἢν μὲν ἀναπτύση πᾶν, καὶ ἡ κοιλίη, ἐν ἦ τὸ πῦος ¹ἔνι, προσπέση τε καὶ ἀναξηρανθῆ, ὑγιὴς γίνεται ἢν δὲ ὅ τε χρόνος πλείων γένηται, καὶ αὐτὸς ἀσθενέστερος, καὶ ἀναπτύσαι μὴ δύνηται, ἀλλὰ καυθῆ ἢ τμηθῆ, καὶ τὸ ²πῦος ἐξέλθη, παραυτίκα μὲν καὶ οὕτω δή τι δοκέει ῥάων γεγονέναι, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, διαφθείρεται ὑπὸ τῶν αὐτῶν, ὑρ' ὧν περ καὶ ἐν τῆ πρώτη εἴρηται.

20. Έν δε τῷ πλευρῷ γίνεται μεν φύματα καὶ ἀπὸ φλέγματος καὶ ἀπὸ χολῆς κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τοῖσιν ἐν τῷ πλεύμονι γίνεται δε καὶ ἀπὸ 3 πόνων, δκόταν τι τῶν φλεδίων σπασθεν δαγῆ, ἡ σπασθῆ μέν, δαγη δε μή παντελώς, άλλα σπάδων εν αὐτῷ γένηται ήν μεν οὖν βαγη παραυτίκα, τὸ αξμα ὅτὸ ἐκχυθὲν ἐκ τοῦ φλεβίου σήπεταί 6 τε καί έκπυέει ήν δε σπάδων εν τῷ φλεδίω γένηται, τοῦτο κατ' άργας μεν δδύνην τε παρέγει καί σφύζει, προϊόντος δε τοῦ γρόνου διαδιδοί ή φλέψ τοῦ αξματος ές την σάρκα, καὶ τοῦτο σηπόμενον έν τη σαρκί πύος γίνεται. Κατά τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ ή σὰρξ, ἡν μὲν μαλλον πονέση, πλέον τοῦ αξματος έλχει ἐς ἑωυτὴν ἐχ τῶν ἐγγυτάτω φλεδῶν, καὶ παραγρημα ἐκπυέει ἡν δὲ ἦσσον πονέση, σγολαίτερον 8 καὶ έλκει καὶ ἐκπυέει. Ἐνίοισι δὲ δκόταν ἀσθενέα γένηται τὰ σπάσματα εν τησι σαρξίν ή εν τησι φλεψίν, ούκ εκπυίσκεται, άλλά γίνεται άλγήματα πολυχρόνια, & καὶ καλέουσι δήγματα. Καὶ δκόσα μέν έν τη σαρκί γίνεται, ώδε γίνεται 10 δκόταν ή σάρξ 11 πονέση τι, ή σπασθεῖσα, ἢ πληγεῖσα, ἢ ἄλλο τι παθοῦσα, γίνεται, ὥσπερ 12 προεῖπον, πελιδνή, 13 πελιδνή δε οὐκ εἰλικρινεῖ αξματι, ἀλλά λεπτῷ τε καλ ύδαρέϊ, καὶ τούτῳ ὀλίγῳ. ὅταν 14 οὲ ὑπερξηρανθῆ μᾶλλον τοῦ είωθότος, διαθερμαίνεταί τε καὶ δδύνην παρέχει, καὶ έλκει ἐς έωυ-

¹ 'Ενῆ (ἐνῆ οπ., Ε restit. al. manu , FGJKL) vulz. – προσπέσηται καὶ 0. – καὶ οπ. G. – ἀποξηρανθῆ E. – δύνηται  $EH\theta$  , Mack. – δύναται vulz. — ² πῦον  $\theta.$  – πύος vulg. — πῦος Kühn. – δοκέει δή τι  $\theta.$  – ρᾶον L. – εῖναι pro γεγ.  $H\theta.$  — ³ τῶν  $\pi.$  vulg. – τῶν οπ.  $H\theta.$  – ὅτ' ἀν  $\theta.$  – ραγῆ , ἢ σπασθῆ μὲν, ραγῆ δὲ μὴ  $\theta.$  – ραγῆ , μὴ ραγῆ δὲ vulg. — ⁴ Supra lin. ἢ σπάσμα K. — ⁵ τὸ οπ.  $\theta.$  — † τὸ οπ.  $\theta.$  – ἐκπυέει  $\theta.$  – ἐκπύει vulg. – ἢν  $\theta.$  – εἰ vulg. – τοῦτο οπ.  $\theta.$  – εἰς IJK. – πῦον  $\theta.$  – πονήση (bis)  $\theta.$  – ²τε τοῦ vulg. – τε οπ.  $\theta.$  – ἐγγυτάτων  $\theta.$  – εἰς IJK. – πῦον  $\theta.$  – πονήση (bis)  $\theta.$  – ἐκπύει (bis) vulg. – τε οπ.  $\theta.$  – ἐγγυτάτων  $\theta.$  – ἐκπυέει (bis)  $\theta.$  – ἐκπύει (bis) vulg. – ἐμπύει  $\theta.$  – ἐγιστοίς (sic)  $\theta.$  – πονέσει  $\theta.$  – ἐνπνέτι (bis) vulg. – τε οπ.  $\theta.$  – ἐνίησι  $\theta.$  – ἐνίησι  $\theta.$  – γενωνται τὰ σ. ἢ ἐν τῆ σαρκὶ  $\theta.$  – † τοῖσι  $\theta.$  – Αld. – ἃ  $\theta.$  – ὰ οπ. vulg. – ὅσα  $\theta.$  –  $\theta.$  ὅτ' ὰν δὲ ἡ  $\theta.$  — "πονήση  $\theta.$  — † εἰρηται  $\theta.$  –  $\theta.$  οπ. vulg. – ὅσα  $\theta.$  —  $\theta.$  ὅτ' ὰν δὲ ἡ  $\theta.$  — "πονήση  $\theta.$  — † εἰρηται  $\theta.$  —  $\theta.$  οπ. vulg. – ὅσα  $\theta.$  —  $\theta.$  ὅτ' ὰν δὲ ἡ  $\theta.$  — "πονήση  $\theta.$  — † εἰρηται  $\theta.$  —  $\theta.$  οπ. vulg. – ὅσα  $\theta.$  —  $\theta.$  ὅτ' ἀν δὲ ἡ  $\theta.$  — "πονήση  $\theta.$  —  $\theta.$  Είθη. — 13 πε-

ou bien le pus est entièrement expectoré, la cavité qui le contenait s'affaisse et se dessèche, et le malade guérit; ou bien, après un plus long intervalle de temps, le patient s'affaiblit, ne peut expectorer; on l'opère par cautérisation ou incision; le pus est évacué, et d'abord de cette façon aussi il paraît être devenu un peu plus à l'aise, mais il n'en finit pas moins par succomber aux mêmes accidents indiqués dans le premier cas.

20. (Des tumeurs du côté. Des ruptures.) Des tumeurs se forment dans le côté, et par le phlegme et par la bile, de la même façon que dans le poumon; elles viennent aussi à la suite de fatigues, quand quelqu'une des veinules, prise de convulsion, se rompt, ou, prise de convulsion sans se rompre entièrement, devient le siége d'un effort. Si donc il y a rupture immédiate, le sang épanché de la veinule pourrit et devient pus; si, au contraire, il y a effort dans la veinule, cela d'abord cause de la douleur et des battements, puis, avec le temps, la veine laisse aller du sang dans la chair, et ce sang, pourri dans la chair, devient du pus. De la même façon, la chair, avant fortement souffert, attire à elle hors des veines les plus voisines un excès de sang, dont il se fait du pus immédiatement; ayant moins souffert, l'attraction et la transformation en pus sont plus lentes d'autant. Chez quelques-uns, quand les convulsions dans les chairs ou dans les veines sont faibles, il n'y a pas suppuration, mais il surgit des douleurs de longue durée qu'on appelle aussi ruptures (Des vents, § 11). Tout ce qui arrive dans la chair arrive ainsi : quand la chair a souffert, soit d'une convulsion, soit d'un coup, soit de toute autre façon, elle devient, comme je l'ai déjà dit, livide, et livide non par un sang pur, mais par un sang ténu, aqueux et en petite quantité; mais, quand elle a été desséchée plus que d'ordinaire, elle s'échauffe, cause de la douleur, et attire à elle l'hu-

λιδνή δὲ  $\theta$ .  $-\pi$ . δὲ om. vulg. - οὐκ ἐν εἰλ. GIK. - <sup>14</sup> δ' EH. - τε om. Ε. - εἰς Ε. - ἀπὸ τῶν πλησιων (sic) καὶ φλεθῶν καὶ σαρκῶν  $\theta$ . - ἀπὸ τῶν φλεθίων καὶ σαρκῶν τῶν πλησίον vulg.

την ἀπὸ τῶν πλησίον καὶ φλεδῶν καὶ σαρκῶν ¹τὸ ὑγρόν · καὶ ὁκόταν ύπερυγρανθη, καὶ τοῦτο αὐτὸ τὸ ύγρὸν ὑπερθερμανθη ὑπ' αὐτης της σαρχὸς, <sup>2</sup> σχίδναται ἀνὰ τὸ σῶμα πᾶν, οἶόν περ εἰρύσθη, καὶ μᾶλλον δή τι σχίδναται 3 ές τὰς φλέβας, ή ές τὰς σάρχας έλχουσι γὰρ αξ φλέβες μαλλον των σαρχών, έλχουσι δὲ καὶ αξ σάρχες. "Οχόταν δὲ ές πολλόν ύγρον, το έν τῷ σώματι, δλίγον το ἀπο τῆς σαρκός εξλθη. άδηλον γίνεται καὶ ἀνώδυνον, καὶ ἀντὶ νενοσηκότος γίνεται ὑγιὲς τῷ χρόνω. ην δε διαθερμανθή τε μάλλον ή σάρξ, και εξρύση πλέον τὸ ύγρον, δδύνην παρέγει, καὶ όπη αν τοῦ σώματος ἀπ' αὐτῆς δρμήση καὶ καταστηρίξη, οδύνην παρέχει οξέην, καὶ δοκέουσιν ένιοι <sup>6</sup> αὐτοῖσι τὸ δῆγμα μεθεστάναι τὸ δὲ οὐκ ἀνυστόν 7 ἔλκος γὰρ μεταστῆναι οὐκ άνυστόν· έγγυτάτω 8δὲ έλκεός έστιν δκόσα τοιαῦτα· άλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς σαρχὸς ύγρὸν ἀΐσσει διὰ τῶν φλεβίων. 90 Οταν δὲ διαθερμανθῆ τε χαὶ παχυνθή, καὶ γένηται πλέον, ὀδύνην παρέχει, ἔστ' αν 10 γένηται δμοιον τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ κατὰ λεπτότητα καὶ ψυγρότητα. Όκόσα δὲ έν τοῖσι φλεβίοισι 11 γίνεται, αὐτὸ μέν τὸ 12 φλέβιον, δχόσον ἔσπασται, κατά χώρην μένει όταν δε σπασθή, σπάται δε ύπο τόνου και βίης. 13 γίνεται οξον χιρσός · 14 διαθερμαίνεται δὲ καὶ έλκει ἐς έωυτο 15 νοτίδα τινά ύγρην· ή δέ νοτίς έστιν από χολης καὶ φλέγματος. Καὶ 16 δκόταν μιχθη τό τε αίμα και το ύγρον <sup>17</sup>το από της σαρκός, παχύνεται το αξμα 18 πολλαπλασίως αὐτὸ ξωυτοῦ ταύτη, ἢ αν ἡ φλὲψ τυγχάνη έσπασμένη, καὶ νοσωδέστερον γίνεται καὶ στασιμώτερόν τε καὶ πλέον · καὶ 19 δκόταν πλέον γένηται, 20 μετανέστη τὸ πλήρωμα, ἦ αν

mide hors des veines et chairs voisines. La chair ainsi humectée outre mesure, et ce liquide à son tour étant échaussé en excès par la chair elle-même, tout ce qui avait été attiré se dissipe par tout le corps, de telle sorte cependant qu'il en va plus dans les veines que dans les chairs, car les veines attirent plus que les chairs, bien que les chairs attirent aussi. Lorsque la petite quantité d'humide venant de la chair arrive dans la masse de l'humide du corps , elle n'y est ni visible ni douloureuse, et, à la longue, elle devient saine d'altérée qu'elle était. Mais, si la chair s'échauffe davantage et attire plus d'humide, elle cause de la douleur; partout où ce qui vient d'elle se jette et se fixe, une souffrance aiguë se fait sentir, et quelques malades s'imaginent que la rupture s'est déplacée; mais cela n'est pas possible. En effet, une plaie ne peut se déplacer; or, de telles lésions ont beaucoup d'analogie avec les plaies. Mais c'est le liquide fourni par la chair qui s'élance par les veinules. Quand ce liquide s'est échauffé, épaissi et accru, il cause de la douleur jusqu'à ce qu'il soit devenu semblable au reste du liquide en ténuité et en température (De l'anc. Méd., SS 14 et 19; de la Nat. de l'Homme, S 4). Quant à ce qui se passe dans les veinules, toute veinule qui subit une convulsion reste en place; mais, après cette lésion, qui est l'effet de la tension et de la violence, il se forme comme une varice; elle s'échauffe et attire à elle une certaine vapeur humide; cette vapeur vient de la bile et du phlegme. Le sang et l'humide venant de la chair se mêlent; par ce mélange le sang est rendu, là où la veine se trouve avoir subi la convulsion, un grand nombre de fois plus épais qu'il n'était auparavant, et il devient altéré, plus stationnaire et plus abondant; étant devenu plus abondant, le trop-plein se transporte là où le veut la

αΐμα om., restit. al. manu H. —  $^{18}$  καὶ πολλ. vulg. — καὶ om. θ. — στασιμώτερόν τι (τε pro τι θ, Mack; τι om. Κ) (addunt καὶ EH0, Mack) ἐπὶ (ἐπὶ om. θ, Mack) πλέον vulg. —  $^{19}$  ὅτ' ἄν θ. —  $^{20}$  μετουν (sic) ἔστι θ. — ὀξέην vulg. — ωστ' ἐν τοῖσι δοκέει θ. — μεθεστάναι θ. — μεθιστάναι vulg. — μεταστῆναι Lind., Mack.

τύχη, καὶ δούνην παρέχει όξέην, ώστε ένίοισι δοκέειν τὸ ρῆγμα έωυτοῖσι μεθεστάναι καὶ ἡν τύχη ώστε ες τὸν ὦμον μεταστῆναι, βάρος τε ἐν τῆ χειρὶ παρέχει καὶ νάρκην καὶ ²νωθρίην καὶ ἡν μὲν ἐς τὴν φλέδα σκιμφθῆ, ¾ ἐς τὸν ὧμόν τε ⁴καὶ τὸν νῶτον τείνει, παύεται ἡ δούνη παραχρῆμα ὡς τὰ πολλά. Γίνεται δὲ ⁵τὰ σπάσματα καὶ ἀπὸ πόνων καὶ πτωμάτων, καὶ ἀπὸ πληγῆς, καὶ ἤν τις ἄχθος μέζον δαἴρηται, καὶ ἀπὸ δρόμων καὶ πάλης, καὶ τῶν τοιούτων πάντων.

21. Οχόσοι δὲ ἀπὸ τρωμάτων ἔμπυοι τγίνονται, ἢν ὑπὸ δόρατος, η έγχειριδίου, η τοξεύματος έσωτέρω τρωθώσιν, εως μεν αν έχη το έλχος έξω αναπνοήν ανά τὸ αργαΐον τρώμα, ταύτη τε τὸ ψυγρὸν ἐπάγεται ἐφ' έωυτὸ, καὶ τὸ θερμὸν θάφ' έωυτοῦ ταύτη ἀφίησι, καὶ αποχαθαίρεται 10 εὐχόλως τὸ πῦον καὶ ἢν δή τι άλλο. Καὶ ἢν μὲν δγιανθη 11 τό τ' ένδον καὶ τὸ έζω δμοῦ, ύγιης γίνεται παντελώς· ην δε τὸ μεν έξω δγιανθη, τὸ 12 δε έσω μη δγιανθη, έμπυος γίνεται· καὶ ην ύγιανθη μεν δμοῦ <sup>13</sup> καὶ τὸ ἔσω καὶ τὸ ἔξω , ή δὲ οὐλὴ <sup>14</sup> ἔσω ἀσθενής γένηται καὶ τρηγείη καὶ πελιονή, ἀνελκοῦται ἐνίοτε, καὶ 15 ώδοε έμπυος γίνεται · άνελκοῦται δε καὶ ήν τι πονέση πλέον, καὶ ήν λεπτυνθή, καὶ ἢν φλέγμα ἢ γολὴ πρὸς τῆ οὐλῆ προσπαγῆ, καὶ ἢν νούσω έτέρη 16 ληφθείς λεπτυνθη. Οταν δέ γένηται έλχος, ήν τε ούτως, ήν τε προσυμφυή το έξω <sup>17</sup> τοῦ έσω, δούνην τε παρέχει δξέην καὶ βῆχα καὶ πυρετόν καὶ τήν τε ψύξιν ἐπάγεται αὐτὸ έωυτῶ τὸ έλχος διά τὸ πλέον <sup>18</sup>τε καὶ θερμότερον εἶναι· καὶ αὐτὸ ἀφ' <sup>19</sup>ξωυτοῦ άποπνεῖ τὸ θερμὸν, καὶ τὸ πῦον 20 ἀποκαθαίρεται, καὶ προσιητρεύεταί τε διά πλείονος, καὶ σχολαίτερον ύγιαίνεται ενίστε δὲ 21 οὐδ'

¹ Ἄν ΕΗΙJΚ. – ὅστ' θ. – μεταστῆναι ΕΗθ. – μεθιστάναι vulg. – ἐν οπ. θ. – παρέχειν Κ. — ² νωθρείην J. – ἐς οπ. G. — ³ἢ vulg. – Il faut lire ἢ et prendre τείνει des mss. – ὧμόν τε καὶ οπ., restit. al. manu H. — ⁴ καὶ ἐς τὸν ὧτον (sic) θ. – τείνει HJθ. – τείνη vulg. – ἐς pro ὡς FG. — ⁵ τὰ θ, Mack. – τὰ οπ. vulg. – σπάσμα FGIJΚ. — ⁶ αἴρη θ. – ὅσοι θ. – ὁπόσοισι GJ. — γγένονται G. – ἢν θ. – ἢ pro ἢν vulg. – ἀπὸ G. – ἐσωτέρω θ. – ἔσω vulg. — ፄ ἔως θ, Mack. – τέως vulg. – ἀν ΕΗΙJΚθ, Mack. – ἢν vulg. – ἔξω τὸ ἔλκος ΕΗθ. – Αnte ἀναπν. addit ἢ al. manu H. — β ἐφ' FG, Ald. — ¹⁰ ταύτη pro εὐκόλως θ. – εὐκ. οπ., restit. al. manu H. — πύος JK. – καὶ δι' ἢν (ἥν J) τι ἄλλο vulg. – καὶ ἢν δῆ (sic) τι ἄλλο θ. – καὶ δὴ ἢν τι ἄλλο Κ', Lind., Mack. — ¹¹ Αnte τό addit ταύτη H. – τοτενδον (sic) θ. – τό τε εἴσω (ἔσω Lind.) vulg. — ¹² δ' θ. — ¹³ τὸ ἔνδον sine καὶ θ. — ¹⁴ ἔσωθεν Ε. – ἀσθενής τε θ. — ¹⁵ ὧδε οπ. θ. – πονήση τι θ. — ¹⁶ ληφθεῖσα θ. – οὕτω ΕGI. – πρὸς συμφυῆ θ. — ¹² τῷ L. – ὀξέην θ. – ὀξείην vulg. —

chance, et y cause une douleur aiguë, de telle sorte que quelques-uns croient que la rupture s'est déplacée chez eux. Si le déplacement s'est fait sur l'épaule, on ressent dans le bras pesanteur, engourdissement et lenteur (Aph. vi, 22). Mais s'il se fait sur la veine qui se rend à l'épaule et au dos, la douleur se calme d'ordinaire sur-le-champ. Ces ruptures sont encore produites par les fatigues, les chutes, les coups, les efforts pour soulever un poids trop lourd, les courses, la lutte et toute autre cause de ce genre.

21. (Des plaies pénétrantes de poitrine.) Dans les empyèmes, suite de plaies pénétrantes faites par une lance, un poignard, une flèche, tant que la plaie a respiration au dehors par la solution primitive de continuité, cette voie lui sert à la fois à attirer à elle le froid et à exhaler loin d'elle le chaud, et permet l'issue facile du pus et du reste. Si le dedans et le dehors guérissent en même temps, le blessé recouvre complétement la santé. Si le debors guérit sans que le dedans guérisse, il se forme un empyème (Coa. 421). Si, malgré la guérison simultanée du dedans et du dehors, la cicatrice intérieure devient faible, inégale et livide, elle se déchire parfois, et c'est encore une cause d'empyème; elle se déchire aussi quand le patient se fatigue trop, ou maigrit, ou a soit de la pituite, soit de la bile qui vienne se fixer sur la cicatrice, ou, pris d'une autre maladie, perd l'embonpoint. Une ulcération s'étant formée soit ainsi, soit parce que le dehors s'est cicatrisé avant le dedans, il en résulte une douleur aiguë, de la toux et de la fièvre. L'ulcération attire à elle le frais parce qu'elle est pleine et trop chaude, et elle exhale le chaud; le pus s'évacue, le traitement se prolonge, et le patient guérit plus lentement; quelquesois même il ne guérit pas. En effet,

<sup>18</sup> τε καὶ θ, Lind., Mack. – τε (τὸ pro τε Ε) sine καὶ vulg. – Peut-être faudrait-il lire διὰ τὸ πλέον τὸ θερμὸν εἶναι. — 19 ἐαυτοῦ Ε. — 20 ἀποκαθαίρεται διαπλείονος καὶ προσανιητοντε (sic) καὶ σχολέτερον ὑγιάζεται πολλῷ θ. – τε post πλείονος Η. – σχολαίτερον ΕΗΙΚΙ, Lind. – σχολαιότερον vulg. — 21 οὐδὲ Ε. – ὑγιάζεται Q'θ, Lind.

ύγιαίνεται ή γάρ σάρξ ή του έλχεος ύπο του καύματος του έν τω σωματι έψεται, 2 καὶ υπερυγραίνεται, ωστε μή δύνασθαι μήτε ξηρανθηναι, μήτε σαρχοφυήσαι, μήτε ύγιανθηναι άλλ' 3 δχοταν δ χρόνος προίη, τελευτά πάσχων τὰ τοιαῦτα, ὰ καὶ ἐν τῆ πρόσθεν εἴρηται. \*Ην δε τύγη ώστε τρωθηναί τι των φλεδίων των παχυτέρων, καὶ \* ἔσω ρυη τὸ αξμα καὶ ἐνσαπη, ἔμπυος γίνεται καὶ ην μὲν τοῦτο τὸ πῦον πτυσθη παν, καὶ ή φλέψ ή τετρωμένη στεγνωθη, καὶ τὸ έλκος ύγιανθη καὶ <sup>5</sup>τὸ ἔσω καὶ τὸ ἔζω, ὑγιὴς γίνεται παντελῶς · ἡν δὲ μὴ δύνηται μήτε τὸ έλχος 6 συμφυήναι, μήτε ή φλέψ στεγνωθήναι, άλλ' άλλοτε καὶ άλλοτε <sup>7</sup> ἀναδιδῷ αξμα, καὶ <sup>8</sup>ἢ παραυτίκα ἐμέηται <sup>9</sup>ἢ πτύηται, ή καὶ σήπηται 10 καὶ πύον πτύηται, διαφθείρεται ώς τὰ πολλά, ή παραυτίκα έμεων αξιια, ή ύστερω χρόνω, ύφ' ὧν καὶ ἐν τῆ πρόσθεν εἴρηται διαφθειρόμενος. Πολλάκις 11 δὲ ὅσοι τι τῶν φλεδίων έσω τιτρώσκονται υπό τρωμάτων, ή υπό τινων πόνων, ή γυμνασίων. ή 1º ὑπ' ἄλλου του, δκόταν συμφυή καὶ δοκέη ὑγιὲς εἶναι τὸ φλέδιον. άναβρήγνυται υστερον χρόνω. άναβρήγνυται δέ ύπο των αὐτων, ύω δν περ καὶ 13 πρόσθεν· δκόταν δὲ ἀναβραγῆ, αξμοβροέει, καὶ παραυτίχα ἀπόλλυνται ἐμέοντες αίμα πολλόν τε καὶ πολλάκις, ἡ ἄλλοτε 14 μεν καὶ άλλοτε αξμα ἐμέουσι πρόσφατον, πῦον δὲ πτύοντες ἀνὰ 15 πάσην ήμέρην πολλόν τε καὶ παχύ, 16 διεφθάρησαν τρόπω τοιούτω ή παραπλησίω, ως καὶ ἐν τῆσιν ἄλλησι νούσοισιν εἴρηται.

22. Τοῖσι δὲ ταῦτα τὰ <sup>17</sup> νουσήματα ἔχουσι καὶ ὅσα τοιαῦτα, διαφέρει <sup>18</sup> ἐς τὸ εὐπετεστέρως τε ἀπαλλάσσειν καὶ δυσπετεστέρως ἀνήρ <sup>19</sup>τε γυναικὸς, <sup>20</sup> καὶ νεώτερος γεραιτέρου, καὶ γυνὴ νεωτέρη <sup>21</sup> παλαιο-

<sup>1 &#</sup>x27;Η τοῦ ἕλαεος θ. -τό τε ἔλαος vulg.  $-^2$ τε καὶ EHθ, Mack. - ὑγιασθῆναι H.  $-^3$  ὅτ' ἀν θ. - ὁ οιν. θ. - τὰ αὐτὰ H. -ταῦτα sine τὰ θ.  $-^4$  εἴσω θ. - ἐνσαπῆ θ. - σαπῆ vulg. - ἔμπυος θ, Mack. - ἔμπυον vulg. - κὰν pro καὶ ἢν θ. - μὲν οιν. J.  $-^5$  τὸ οιν. GIJ.  $-^6$  συμφυῆναι τὸ ἔνδον, μήτε ἡ φλὲψ στεγνωθῆ (στεγνωθῆναι Lind.) ἡ τετρωμένη (ἡ τετρ. οιν., E restit. al. manu, FGIJK, Ald.), ἀλλὶ vulg. - συμφυῆναι: μήτε ἡ φλὲψ στεγνωθῆναι, ἀλλὰ θ.  $-^7$  ἀναδιδοῖ vulg. - ἀναδίδοι θ.  $-^8$  ἡ θ. - ἢν (ἢν μὲν EHQ', Lind.) vulg.  $-^9$  ἢ θ. - καὶ vulg.  $-^{10}$  καὶ οιν. Κ.  $-^{11}$  δ' θ. - ἢ ὑπὸ τρ., ἢ πόνων, ἢ κατὰ γυμνασίην θ. - τινων οιν. Η. - ἢ ὑπὸ γυμνασίων EHP'.  $-^{12}$  ὑπὸ ΕΗ. - ὅτ' ἀν θ. - ὑγιὴς θ. - φλεδίον Ε. - ὕστερον θ. - ἔτέρω pro ὕστ. vulg.  $-^{12}$  πρόσθεν πάσχει (πάσχειν EFGHIJ, Ald., Frob., Lind.) vulg. - πάσχει οιν. θ. - ὅτ' ἀν δ' θ. - αἰμορροέει θ, Mack. - αἰμορροέει vulg. - αἰμορροέει θ, Mack. - αἰμορροεί vulg. - αἰμορροξοεί vulg. - απόλυνται I. -  $^{14}$  μέν τε vulg. - τε οιν. θ, Mack. -  $^{15}$  πᾶσαν EHIJKθ. -  $^{16}$  δι' οὖν ἐφθάρησαν θ. - νούσοισιν Η, Lind., Mack, Kühn. - νούσησιν vulg. -  $^{17}$  νοσ. EHθ. - ἔσχουσι θ.

la chair de la plaie se cuit par la chaleur qui est dans le corps, et elle s'humecte outre mesure, au point de ne pouvoir ni être séchée, ni produire une cicatrice, ni guérir; mais, à la longue, le patient succombe avec les symptômes indiqués dans le premier cas. S'il advient que la blessure ait atteint quelqu'une des veinules plus grosses, et que le sang s'épanche en dedans et y pourrisse, un empyème se forme. Le blessé peut guérir radicalement à condition que ce pus soit expectoré totalement, que la veine lésée se ferme, et que la plaie se cicatrise en dedans et en dehors. Mais la plaie ne peut se réunir, ni la veine se fermer; loin de là, elle rend, de fois à autres, du sang qui est ou vomi sur-le-champ, ou craché, ou qui même se corrompt et est expectoré sous forme de pus; alors le malade est perdu d'ordinaire, et il succombe soit tout d'abord à un vomissement de sang, soit plus tard aux accidents indiqués dans le premier cas. Souvent il arrive que chez ceux qui éprouvent une lésion de quelqu'une des veinules intérieures soit par blessure, soit par quelques fatigues, soit par des exercices, soit par toute autre cause, la veinule, après réunion et guérison apparente, se déchire au bout d'un certain temps, et elle se déchire par les mêmes causes que plus haut. Cette déchirure est suivie d'hémorrhagie, et le patient tantôt succombe sans délai, vomissant du sang en abondance et souvent; tantôt, vomissant de fois à autre du sang pur, mais crachant chaque jour du pus abondant et épais, il meurt comme, ou à peu près comme il a été dit pour les autres maladies.

22. (Des différences de ces affections, suivant l'âge particulièrement.) Dans ces affections et autres semblables, il est très-différent, pour la facilité ou la difficulté à en réchapper, d'être homme ou femme, jeune ou vieux, jeune femme ou femme déjà âgée, et, en outre, d'être malade en telle ou telle

<sup>-</sup><sup>18</sup> εἰς θ.-<sup>19</sup> τε γὰρ vulg.- γὰρ om. EFHIJKθ, Mack.-<sup>20</sup> καὶ θ.- καὶ om. vulg.- γερετέρου θ.-<sup>21</sup> καὶ παλαιοτέρη pro παλ. (E, emend. al. manu) FGHIJKθ.

τέρης, καὶ πρὸς τούτοισιν <sup>1</sup>ή ώρη τοῦ ἔτεος, ἐν ἦ αν νοσέωσι, καὶ - ήν έξ έτέρης νούσου <sup>2</sup>νοσέωσιν, <sup>3</sup> ή μη έξ έτέρης · διαφέρει δέ καὶ πάθημα παθήματος μέζον τε καὶ ἔλασσον, καὶ χρώς χρωτὸς, καὶ θεραπείη θεραπείης. \*Τούτων δὲ ούτω διαφερόντων, ανάγκη διαφέρειν καὶ τὸν χρόνον, καὶ τοῖσι μὲν πλέω γίνεσθαι, ὅτοῖσι δὲ ἐλάσσω, καὶ απόλλυσθαι ή μή, και τοῖσι μέν παραμόνιμά <sup>6</sup>τε εἶναι και μέζω. τοῖσι <sup>7</sup>δὲ ἐλάσσω τε καὶ όλιγογρόνια, τοῖσι <sup>8</sup>δὲ παραμένειν ἐς τὸ γῆρας τὰ νουσήματα καὶ θσυναποθνήσκειν, τοὺς δὲ ἀπόλλυσθαι δι' όλίγου ὑπ' αὐτῶν. Καὶ ὁχόσοι μὲν νεώτεροι πάσγουσί τι τούτων, ὅσα εξρηται ἀπὸ πόνων παθήματα γίνεσθαι, πάσχουσι πλέω 10 τε καὶ ἰσγυρότερα καὶ ἀλγέουσι μᾶλλον τῶν ἄλλων, καὶ παραυτίκα ἔκδηλα αὐτοῖσιν, ώστε ή πτύσαι 11 αξμα ή εμέσαι, τὰ δὲ 12 καὶ γινόμενα λανθάνει αὐτοὺς ὑπὸ εὐεξίης τοῦ σώματος οἱ δὲ γεραίτεροι πάσχουσι μὲν όλιγάκις, καὶ όταν πάθωσιν, 13 ἀσθενέστερα πάσχουσιν, άτε ἀσθενέστεροι ἐόντες, καὶ ἐπαΐουσι μᾶλλον, καὶ 14 ἐπιμελέονται μᾶλλον τῶν παθημάτων. Γίνεται οὖν τὴν ἀρχὴν τὸ παράπαν ἦσσον τῷ γεραιτέρω ἡ τῷ νεωτέρω: καὶ δκόταν γένηται, τῷ μὲν γεραιτέρω ἀσθενέστερα γίνεται, τῷ δὲ νεωτέρω ἰσχυρότερα. Καὶ τῷ 15 μὲν νεωτέρω, ἄτε τοῦ σώματος τόνον τε ἔχοντος καὶ ξηρασίην, καὶ τὴν σάρκα πυκνήν τε καὶ ισχυρήν και πρός τοισιν όστέοισι προσκαθημένην, και περί αθτήν του δέρματος περιτεταμένου, <sup>16</sup> όχόταν τι πονέση πλέον τοῦ εἰωθότος, μαλλον καὶ έξαίφνης, σπασμοί τε γίνονται ἐσχυροὶ, καὶ δήγματα <sup>17</sup> πολλά τε καὶ παντοῖα τῶν φλεδῶν καὶ <sup>18</sup> τῶν σαοκῶν· καὶ τούτων τὰ υεν παραυτίκα έκδηλα γίνεται, τὰ δ' ὕστερον γρόνω ἀναφαίνεται. <sup>19</sup> Τοῖσι δὲ γεραιτέροισι ™ τόνος ἰσχυρὸς οὐκ ἔνι, αἴ τε σάρκες περὶ τὰ δστέα περιβρέουσι, καὶ τὸ δέρμα περὶτὰς σάρκας, καὶ <sup>21</sup> αὐτὴ ἡ σὰρξ

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Η τε vulg. – τε om. θ, Mack. — <sup>2</sup> νοσήσωσιν ΕΗ. –νουσήσουσιν G. – νουσήσωσιν vulg. – νοσέωσιν θ. — <sup>3</sup> ήν τε θ. – καὶ om. ΕΗ. – πάθημά τε (τι pro τε GIJ) vulg. – τε om. θ. – μετζον ΕΗ. – θεραπίηι (sic) θ. – θεραπητη θεραπητης ΕΗ. — <sup>4</sup> τούτω, emend. al. manu Η. – δ' Ηθ. — <sup>5</sup> τίσι (bis) G. – ελάσσω τε (δὲ Κühn) vulg. – τε om. ΕΙΚθ. — <sup>6</sup> τ' θ. — <sup>7</sup> δ' θ. — <sup>8</sup> τε Lind. – νοσ. ΕΗJθ. — <sup>9</sup> ξ. Lind. – συναποθνήσκει θ. – άπ' θ. – ὅσοι θ. – τι θ, Mack. – τι om. vulg. — <sup>10</sup> τε πλέω G. – ἀλγέουσιν οὐτοι vulg. – οὕτοι om. θ, Mack. – Post μᾶλλον addit πλέον Ε. – ἔνδηλα Ηθ. — <sup>11</sup> ἢ αῖμα vulg. – αῖμα ἢ θ, Mack. — <sup>12</sup> καὶ om. θ. — <sup>13</sup> ἀσθενέα ΕFGHIJKLθ, Ald. – ἐπαίουσι θ, Lind., Mack. – ἐπανίουσι vulg. — <sup>14</sup> ἐπιμέλονται θ, Mack. – ἐπιμελέον (sic) G. – ὅτ' ἄν θ. — <sup>15</sup> μὲν om. θ. – σχόντος sine τε θ. – πυκινὴν IIJΚθ. — <sup>16</sup> ὅτ' ἄν θ. – πονήση

saison de l'année, et de relever de telle ou telle maladie; il y a encore des différences entre affection et affection, plus grande ou plus petite, entre corps et corps, entre traitement et traitement. Avec de pareilles différences, il est nécessaire que le temps diffère aussi, plus long pour les uns, plus court pour les autres, que les uns succombent et les autres non, que chez les uns les affections soient permanentes et plus considérables, chez les autres moindres et de peu de durée, que chez les uns les maladies se prolongent jusqu'à la vieillesse et ne finissent qu'avec le patient, et chez les autres amènent promptement la mort. Chez les jeunes gens, ces affections, provenant, comme il a été dit, de fatigues, sont plus communes et plus intenses, causent plus de douleur que chez les autres, et se manifestent tout d'abord, soit par un crachement, soit par un vomissement de sang; quelquefois aussi ils ne s'en aperçoivent pas, à cause du bon état du corps. Au contraire, les vieillards en sont atteints rarement, et, quand ils le sont, ils en souffrent moins, vu qu'ils sont plus faibles (Aph. 1, 14; 11, 39); ils s'en occupent davantage, et se soignent mieux. Ainsi, à l'origine, ces affections arrivent moins aux vieux qu'aux jeunes, et, quand elles sont arrivées, elles sont plus faibles chez les vieux, plus fortes chez les jeunes. Les jeunes, chez qui le corps a du ton et de la sécheresse, qui ont la chair compacte, forte et appliquée aux os et la peau tendue sur la chair, sont exposés, quand ils font des efforts plus considérables que d'habitude, et surtout des efforts subits, à de violentes convulsions et à des ruptures nombreuses et diverses des veines et des chairs; et, de ces accidents, les uns deviennent apparents tout d'abord, les autres ne se révèlent que plus tard. Mais, chez le vieillard, il n'y a pas beaucoup de ton, les chairs sont flasques autour des os, la peau l'est autour des chairs, et la chair même est re-

vulg. – Voyez plus haut, p. 176, l. 16 et 21, et p. 164, l. 5. —  $^{17}$  πουλλὰ G, Ald., Frob. —  $^{18}$  τῶν om. E. – ἔνδηλα γίνεται θ. – γίνονται vulg. – ὕστερον θ. – ὑστέρω vulg. —  $^{19}$  οἴσι G. —  $^{20}$  χρόνος τε pro τόνος θ. – τόνος τις EH. – καὶ αἴ σάρχες θ. —  $^{21}$  αὕτη θ. – πάθη EHΙΚ.

άραιή τε καὶ ἀσθενής καὶ οὖτε τι ἂν πάθοι τοιοῦτον δμοίως ¹ώς καὶ δ νεώτερος, καὶ ήν τι πάθη, πάσγει ἀσθενέα τε καὶ παραυτίκα ἔκδηλα. 2 Τοσούτω μέν έν τη άρχη των παθημάτων δυσχερέστερον απαλλάσσουσιν οξ νεώτεροι των γεραιτέρων. Όχόταν δε ή νούσος έμφανής γένηται, καὶ ἢ πῦος ἢ αξμα πτύσωσιν ἢ ἀμφότερα, ὅσοι μὲν νεώτεροί είσιν, άτε τοῦ σώματος εὐτόνου <sup>8</sup>τε ἐόντος καὶ πυκνοῦ, οὐ δύνανται ἀποκαθαίρεσθαι δμαλῶς ἀπὸ τῶν ξλκέων \*τῶν ἐν τῆ ἀνω κοιλίη τὸ πῦον · ὅ τε γὰρ πλεύμων οὐ κάρτα ἔλκει ἐς τὰς ἀρτηρίας πυχνότερος έων, αξ τε άρτηρίαι λεπταί καὶ στεγναί δεούσαι οὐκ ενδέχονται τὸ πῦον, εἰ μὴ ὀλίγον τε καὶ ὀλιγάκις, ώστε ἀνάγκη τὸ <sup>6</sup>πῦος έν τῷ θώρηχί τε χαὶ ἐπὶ τῶν ἑλχέων ἀθροίζεσθαί τε χαὶ παχύνεσθαι. Τῷ τοὲ ἀφηλικεστέρω ο΄ τε πλεύμων ἀραιότερος καὶ κοιλότερος, καὶ αί άρτηρίαι εὐρύτεραι, ώστε μή έγχρονίζειν τὸ πῦος ἐν τῆ κοιλίη καὶ έπὶ τῶν έλκέων, καὶ ὅ τι αν ἐπιγένηται, τοῦτο <sup>8</sup> ἀνάγκη πᾶν ἀνασπᾶσθαι άνω ύπὸ τοῦ πλεύμονος ἐς τὰς ἀρτηρίας, καὶ παραγρημα ἐκπτύεσθαι. Τῷ μέν οὖν νεωτέρω, ἄτε τῶν παθημάτων ἰσγυροτέρων ἐόντων, καὶ τῆς καθάρσιος <sup>9</sup>οὐ γινομένης κατὰ λόγον τοῦ πτύσματος, ος τε πυρετοί δξύτεροι καὶ πυκνότεροι γίνονται, καὶ δδύναι ἐμπίπτουσιν 10 δζέαι αὐτοῦ τε τοῦ παθήματος καὶ τοῦ ἄλλου σώματος, ἄτε τῶν φλεβίων 11 ἐντόνων τε ἐόντων καὶ ἐναίμων · ὅταν δὲ ταῦτα διαθερμανθή 12 ύφ' έωυτων, δδύναι διαΐσσουσιν άλλοτε άλλη τῷ σώματος, καὶ οδτοι μέν διαφθείρονται ώς τὰ πολλὰ δι' όλίγου. Τοῖσι δὲ γεραιτέροισιν, ἄτε τῶν παθημάτων ἀσθενεστέρων ἐόντων, καὶ τοῦ πτύσματος ἀπ' αὐτῶν καθαιρομένου, οί τε πυρετοί λεπτότεροι καὶ 13 ολιγάκις γίνονται, καὶ δδύναι ένεισι μέν, ένεισι δὲ λεπταί καὶ παντάπασι μέν τῶν παθημάτων τῶν τοιούτων οὐκ ἀπαλλάσσονται 14 οὐδὲ οἱ γεραίτεροι, 15 ἀλλ' ἔχοντες αὐτὰ πουλύν γρόνον καταφθείρονται, καὶ ἄλλοτε

 $<sup>^{17}\</sup>Omega$  EGHIK.  $^{-3}$  pro ώς J.  $^{-6}$  om. J.  $^{-}$ ασθενέα τε καὶ παρ. οἱ ἔκδ. (εὕδηλα ΕQ΄; ἔνδ. HIJK) γίνεται vulg.  $^{-}$  ἀσθ. τε καὶ παρ. ἔνδηλα θ.  $^{-2}$  τοσοῦτο δὲ ἐν J.  $^{-6}$ τ' ἄν δ' θ.  $^{-}$ πῦον θ, Mack.  $^{-}$ πτύσωσιν θ, Mack.  $^{-}$ πτύωσιν vulg.  $^{-}$  ἀμφότεροι sine  $^{+}$  J.  $^{-3}$  τι G.  $^{-}$  ἐόντος Hθ, Mack.  $^{-}$  ὅντος vulg.  $^{-}$ πυκινοῦ θ, Mack.  $^{-6}$  μαλῷ Mack.  $^{-4}$  τῶν ὧν vulg.  $^{-}$  ὧν οm. θ, Mack.  $^{-5}$  ἐοῦσαι Ε.  $^{-}$  οὖσαι vulg.  $^{-}$ λ. ἐοῦσαι καὶ στεναὶ θ.  $^{-}$ ὲνδέχονται θ.  $^{-}$  εἰσδέχονται vulg.  $^{-}$ 6 πῦον θ, Mack.  $^{-}$ θώρηκι EGHI.  $^{-}$ θώρακι vulg.  $^{-}$ ἐν τῶ ρηκι (sic) J.  $^{-7}$ δ' ΕΗ.  $^{-}$ αὶ οm. Ε.  $^{-}$ ἐνχρ. τὸ πῦον θ.  $^{-}$ πῦον Mack.  $^{-}$ 8 πᾶν (πάλιν θ) ἀνάγκη ΕΗθ.  $^{-}$  εἰς ΙΚ.  $^{-}$  ἐχπύεσθαι Η.  $^{-}$ 9 οὺ οm. Κ.  $^{-}$ 10 ὀξέαι θ.  $^{-}$  ὀξεῖαι vulg.  $^{-}$ 

lâchée et faible ; il ne peut donc éprouver des accidents semblables à ceux du jeune homme, et, s'il en éprouve, ils sont faibles et tout d'abord apparents; conditions qui rendent d'autant ces affections, à leur origine, plus difficiles à résoudre chez les jeunes gens que chez les vieux. Puis, quand la maladie est devenue visible, et que le patient crache du pus ou du sang ou l'un et l'autre, les jeunes, chez qui le corps a du ton et est compacte, ne peuvent facilement expectorer le pus des ulcères siégeant dans le ventre supérieur (poitrine), car le poumon, vu sa densité, n'attire guère dans les artères (bronches), et les artères (bronches), vu leur ténuité et leur resserrement, ne reçoivent pas le pus, si ce n'est peu et peu souvent, de sorte que nécessairement ce liquide s'accumule et s'épaissit dans la poitrine et sur les ulcères. Mais, chez l'homme âgé, le poumon est plus lâche et plus creux, et les artères (bronches) sont plus larges, de sorte que le pus ne séjourne pas dans la poitrine et sur les ulcères; ce qui s'en forme est nécessairement expulsé en haut par le poumon dans les artères (bronches) et expectoré aussitôt. Ainsi, chez le jeune homme, les lésions étant plus fortes, et l'évacuation des crachats ne s'opérant pas comme il convient, les accès fébriles deviennent plus aigus et plus fréquents, des douleurs intenses se font sentir tant au lieu affecté que dans le reste du corps, vu que les veinules ont du ton et du sang; quand tout cela s'est échauffé par soi-même, les douleurs se portent tantôt sur une partie, tantôt sur une autre, et ces patients succombent d'ordinaire en peu de temps. Mais, chez les hommes âgés, comme l'affection est moindre, et que le lieu affecté se débarrasse par l'expectoration, les accès fébriles sont moins forts et moins fréquents; il y a des douleurs, mais légères. A la vérité, les vieillards eux-mêmes ne guérissent pas de telles affections, seulement ils les gardent et se

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> εὐτ. Ε. – ἐντείνοντες (sic) ὄντων θ. —  $^{12}$  ἐφ' θ. —  $^{13}$  ὀλιγάχις θ. – ὀλίγοι vulg. —  $^{14}$  οὐδ' θ. —  $^{15}$  ἀλλὰ ΕΗθ. – πουλλὺν  $\mathbf{J}$ . – καταφθ. πολὺν (πουλὺν θ) χρ. ΕΗθ.

πῦον πτύουσιν, <sup>1</sup> ἄλλοτε δὲ αἷμα, ἄλλοτε δὲ οὐδέτερον, τέλος δὲ συναποθνήσκει <sup>2</sup> αὐτοῖσιν · ἀποθνήσκουσι δὲ μάλιστα οὕτως, ὅταν τι αὐτοὺς νόσημα <sup>8</sup> τούτω, ῷ ἀν ἔχωσι, παραπλήσιον καταλάδη, ὥστε ἔχειν καὶ τοῦτο, <sup>4</sup> καὶ δ ἀν ἔχωσι νούσημα ἰσχυρότερον γίνεσθαι, καὶ ὡς τὰ πολλὰ διαφθείρονται. Ταῦτα <sup>5</sup> δὲ ἐστι τὰ μάλιστα ἐξεργαζόμενα τῶν νουσημάτων πλευρῖτίς τε καὶ περιπλευμονίη.

23. Πυρετὸς δὲ ἀπὸ τῶνδε γίνεται· <sup>6</sup> ὁχόταν χολὴ ἢ φλέγμα θερμανθῆ, θερμαίνεται <sup>7</sup>τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα ἀπὸ τουτέων, καὶ καλέεται <sup>8</sup>τοῦτο πυρετός· θερμαίνεται δὲ ἡ χολὴ καὶ τὸ <sup>9</sup>φλέγμα ἔνδοθεν μὲν ἀπὸ σιτίων καὶ ποτῶν, ἀφ' ὧν <sup>10</sup>καὶ τρέφεται καὶ αὕξεται, ἔξωθεν δὲ ἀπὸ <sup>11</sup>πόνων καὶ τρωμάτων, καὶ <sup>12</sup> ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος, καὶ <sup>13</sup>ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ὑπερψύχοντος· θερμαίνεται δὲ <sup>14</sup>καὶ ἀπὸ ὄψιος καὶ <sup>15</sup> ἀχοῆς, ἐλάχιστα δὲ ἀπὸ τούτων.

24. Το δὲ ¹6 ρῖγος ἐν τῆσι νούσοισι γίνεται μὲν καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἀνέμων, καὶ ὕοὰστος, καὶ αἰθρίης, καὶ ἔτέρων τοιούτων, γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐσιόντων σιτίων καὶ ¹ποτῶν μάλιστα δὲ ἰσχυρότερον γίνεται, ὅταν χολὴ ¹8 καὶ φλέγμα συμμιχθῆ ἐς τωυτὸ τῷ αἴματι, ἢ τὸ ἔτερον, ἢ ἀμφότερον μᾶλλον ¹9 δὲ, ἢν τὸ φλέγμα μοῦνον ²0 ξυμμιχθῆ τερον δὲ τι καὶ ἡ χολὴ τοῦ αἴματος. "Όταν οὖν ταῦτα ²² συμμιχθῆ, ἢ ἀμφότερα, ἢ τὸ ἔτερον ἐς τὸ αἴμα, ²³ συμπήγνυσι τὸ αἴμα, οὐ παντάπασι δὲ, ²⁴ οὐ γὰρ ᾶν δύναιτο ζῆν ὥνθρωπος, εἰ τὸ αῖμα πυκνότερόν τε καὶ ψυχρότερον γένοιτο πολλαπλασίως αὐτὸ ἑωυτοῦ. Ψυχρώτενου

¹ Άλλοτε δὲ αἴμα θ. – ἄλλοτε αἴμα vulg. – ἄλλοτε αἴμα om. dans Kühn par une faute d'impression.  $-\delta$ ' θ. – οὐθέτερον EGHIJK, Ald., Frob. -2 τούτοισιν θ. – μάλιστα EHθ. – μ. om. vulg. – οὕτω Κ. – νούσ. Lind., Mack. -3 τούτων θ. – ἔχουσι Κ. – ὥστ' θ. — ⁴ καὶ οπ. Κ. – νόσ. EH. – ἰσχνότερον G. – γίγνεται (γίνεται EHΙΚθ) vulg. – γίνεσθαι me semble exigé par la construction. – πουλλὰ Lind. – διουν ἔφθειρε θ. – διέφθειρε, al. manu διαφθείρονται Η. — 5 δ' θ. – μάλιστα τὰ θ. – νοσ. EHθ. – πλευρίτης J. – τε om. E.  $\frac{1}{2}$  6 στ' ἄν θ. —  $\frac{1}{2}$  [καὶ] τὸ Lind. – πᾶν τὸ ἄλλο σῶμα θ. – τουτέων Ε, Mack. – τούτων vulg. – τούτου Κ. —  $\frac{1}{2}$  πυρ. τοῦτο EHθ. —  $\frac{1}{2}$  ὅπό τε θ. – ὑπὸ om. Mack. —  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τοῦ om. FGIJK. – ὑπὸ om. θ , Mack. —  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τε θ. – ὑπὸ om. Mack. —  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τοῦ om. FGIJK. – ὑπὸ om. θ , Mack. —  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τοῦ om. Θ. –  $\frac{1}{2}$  τοῦτου οπ. Θ. –  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τοῦ om. FGIJK. – ὑπὸ om. θ , Mack. —  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τοῦ om. θ . —  $\frac{1}{2}$  ὑπὸ τοῦ om. FG. – μιχθῆ IJK. – του οπ. (θ , habet δ'), Mack. —  $\frac{1}{2}$  ἢ pro καὶ θ. – συμ. om. FG. – μιχθῆ IJK. – συνμιχθῆ (bis) θ. – ἐπὶ τῷ αὐτῷ αἴματι vulg. – ἐς (ἐς om. θ) τωυτὸ τῷ αἴματι EP'Q'θ, Lind., Mack. – ἐς τῶυτῶ (sic) αἵματι Η. – ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἵματι EP'Q'θ, Lind., Mack. – ἐς τῶυτῶ (sic) αἵματι Η. – ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἵματι

consument longtemps, crachant tantôt du pus, tantôt du sang, et parfois ni l'un ni l'autre; finalement le mal meurt avec eux, et ils périssent surtout de la sorte, quand une maladie analogue à celle qu'ils portent les saisit; alors, ayant cette nouvelle maladie, et l'ancienne devenant par là plus forte, ils meurent d'ordinaire. Tels sont les effets que produisent, plus que toute autre maladie, la pleurésie et la péripneumonie.

- 23. (De la fièvre.) Voici comment naît la fièvre : la bile ou la pituite étant échauffée, tout le reste du corps s'échauffe par leur intermédiaire; c'est ce qu'on nomme fièvre. Or, la bile et la pituite s'échauffent, du dedans par les aliments et les boissons, qui, en même temps, nourrissent et font croître ; du dehors par les fatigues, par les plaies, par un excès de chaud, par un excès de froid; elles s'échauffent aussi par la vue et l'ouie, mais c'est ce qui agit le moins.
- 24. (Du frisson.) Le frisson, dans les maladies, vient, d'une part, des vents du dehors, de l'eau, du serein, et autres influences semblables; d'autre part, il vient des aliments et des boissons ingérées. Il prend particulièrement de l'intensité quand la bile et la pituite se mêlent dans le même point avec le sang, soit l'une des deux, soit l'une et l'autre; et encore plus, si la pituite se mêle seule; car naturellement la pituite est la plus froide des humeurs, le sang est le plus chaud, et la bile est un peu plus froide que le sang. Quand donc ces humeurs, soit l'une et l'autre, soit l'une des deux, se mêlent avec le sang, celui-ci se coagule, non complétement néanmoins, car l'homme ne pourrait vivre si le sang devenait bien des fois plus dense et plus froid que dans l'état naturel. Le

Κ. – ἀμφότερον θ. – ἀμφότερα vulg. —  $^{19}$  δ' θ. – μοῦνον οm. Ε (H, restit. al. manu) θ. —  $^{20}$  σ. ΕΙJΚ, Mack. – τοῦ ἀνθρώπου pro φύσει θ. – φησι τοῦ ἀνθρώπου Ε (H, al. manu φύσει). – τοῦ ἀνθρώπου φύσει Q'. – τὸ οm. θ. —  $^{21}$  τὸ οm. ΕΗ (θ, habet δ'). – τι οm. ΕΗθ. – ἡ οm. θ. – ὁκόταν Η. —  $^{22}$  ξ. Lind. —  $^{22}$  συνπήγυσι θ. – πήγνυσι vulg. – πήγνουσι Lind. – πηγνύουσι Mack. —  $^{24}$  οὐ Εθ. – οὐδὲ vulg. – ἀνθρωπος (sic) θ. – ὁ ἄνθρωπος vulg. – τε οm. Ε.

<sup>1</sup>οὖν τοῦ αἴματος, ἀνάγκη ψύχεσθαι καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν, καὶ <sup>2</sup>καλέεται ρῖγος, ὁκόταν τοῦτο τοιοῦτον γένηται κἢν μὲν ἰσχυρῶς γένηται, ρῖγός τε ἰσχυρὸν καὶ τρόμος, αὶ γὰρ φλέβες συσπώμεναι, <sup>3</sup>καὶ συνιόντος καὶ πηγνυμένου τοῦ αἴματος, συσπῶσί τε τὸ σῶμα καὶ τρέμειν ποιέουσιν ἢν δέ τι ἦσσον ἡ <sup>5</sup>ζύνοδος τοῦ αἴματος γένηται, τοῦτο <sup>6</sup>οὲ καλέεται ρῖγος φρίκη <sup>7</sup>οὲ, τὸ ἀσθενέστατον. <sup>6</sup>Οτι δὲ μετὰ τὸ ρῖγος ἀνάγκη πυρετὸν ἐπιλαβεῖν ἢ πλέω ἢ ἐλάσσω, ὧδε ἔχει <sup>8</sup>δκόταν τὸ αἶμα διαθερμαἴνηταί τε καὶ ἀποδιᾶται <sup>9</sup>καὶ ἀπίγ πάλιν ἐς τὴν ἑωυτοῦ φύσιν, <sup>10</sup>συνδιαθερμαίνεται καὶ τοῦ <sup>11</sup>φλέγματος καὶ τῆς χολῆς τὸ ἐν τῷ αἴματι συμμεμιγμένον, καὶ γίνεται τὸ αἷμο θερμότερον αὐτὸ ἑωυτοῦ πολλαπλασίως τούτων οὖν διατεθερμασμένων, ἀνάγκη πυρετὸν ἐπιγενέσθαι ὑπὸ τῆς θερμασίης τοῦ αἴματος μετὰ τὸ ρῖγος.

25. 12 Τορώς δὲ γίνεται διὰ τόδε · οἶσιν ἄν νοῦσοι κρίνωνται ἐν τῆσ 18 κυρίησι τῶν ἡμερέων, καὶ τὸ πῦρ μεθίη, ἐκτήκεται ἀπὸ τοῦ ἐν 14 τῷ σώματι φλέγματος καὶ τῆς χολῆς τὸ λεπτότατον, καὶ ἀποκρίνεται καὶ χωρέει τὸ μὲν ἔξω τοῦ 15 σώματος τὸ δὲ ἔνδον καὶ αὐτοῦ ἐν τῷ σώματι ὑπολείπεται · τὸ δὲ ¹6 ὑπὸ θερμασίης λεπτυνόμενον ἀτμὸς γίνεται, καὶ σὸν τῷ 17 πνεύματι μισγόμενον ἔξω χωρέει. Ἡστι μὲν οὖ ταῦτα τοιαῦτα, καὶ ἀπὸ ¹8 τούτων ἀπογεννᾶται ὁ ἱδρώς. Διότι δὲ ὁτ μὲν θερμὸς, ὁτὲ δὲ ψυχρός ἐστιν, οὐτως · δ μὲν θερμὸς ἀπὸ ¹9 δια-

 $<sup>^{1}</sup>$  Δè pro οὖν EHθ.  $-^{2}$  καλέεται τοῦ τοιοῦτο (sic) γένηται ἡν (sic) μὲν ἐσχυρῶ γένηται δίγος τε ισχυρόν και τέτραμος (sic) θ. - καλέεται (καλέουσι L) δίγο (ῥῖγος Kühn), δχόταν τοῦτο (τοῦτο, δχόταν Lind.) τὸ (τὸ om. EGIJK) τοιοῦ τον (τοιούτο Ε) γένηται κην (ην EGHIJK, Ald.) μεν ισχυρόν γένηται ρίγο (δύγος Ald.; δίγος Kühn), ἰσχυρότερός ἐστι (ἐστι om., restit. al. manu Η ααὶ ὁ (ὁ om. H) τρόμος vulg.- Plus bas l'auteur dit que le frisson le plu faible se nomme φρίκη, le frisson plus fort, ρίγος; par conséquent le fris son le plus fort a dû avoir une désignation particulière. On voit donc qu le texte de vulg. est altéré; mais celui de  $\theta$  l'est aussi. Cependant, en le combinant, on arrive très-près, je pense, de la leçon véritable. Ύτγος n signifie en effet que le frisson sans tremblement, voy. la note des commen tateurs Aph. v, 69; et ρίγος λσχυρον est une des désignations du frisson Ep. vi, 1, 8. — 3 καὶ ἐπεωυτας (sic) ἰουσαι πηγνυμένου τε pro καὶ.... πη γνυμένου θ. - σπώσι FGIJK. - 4 δὲ ἐπὶ θ. - 5ξ. θ. - σ. vulg. - γένηται το αΐμ. ΕΗθ.— 6 δή Lind. - ρίγος ubique vulg. - ρίγος ubique Kühn. — 7 δὲ λέγε ται vulg.- λέγ. om. (Η, restit. al. manu) θ. - πλείω θ. - οὕτως ἔχοι θ. - ὅδε J - 8 οτ' αν θ. - διαθερμαίνεται vulg., par une faute d'impression répété

sang étant refroidi, tout le reste du corps est refroidi nécessairement; quand il en est ainsi, c'est ce qu'on nomme frisson. Si l'action sur le sang est forte, c'est le frisson intense et
le tremblement, car les veines, contractées en raison du resserrement et de la coagulation du sang, contractent le corps et
le font trembler. Si le resserrement du sang est un peu moindre, c'est le frisson; le frissonnement, c'est cet état au minimum. Après le frisson, il survient nécessairement plus ou
moins de fièvre; voici pourquoi : quand le sang se réchausse,
fait violence et revient à sa nature, la part de pituite et de bile
qui est mêlée au sang se réchausse aussi, et le sang devient
bien des sois plus chaud qu'à l'ordinaire. Toutes ces humeurs
étant échaussées, la sièvre, par la chaleur du sang, suit nécessairement le frisson.

25. (De la sueur.) La sueur se produit ainsi: quand les maladies se jugent aux jours décisifs, et que la fièvre quitte le patient, la partie la plus ténue de la pituite et de la bile qui sont dans le corps s'atténue, se sépare, et sort au dehors du corps; le reste demeure à l'intérieur; la partie atténuée par la chaleur devient vapeur et s'en va au dehors mêlée au souffle. C'est ainsi que sont ces chosés, et c'est ainsi que se forme la sueur. Mais pourquoi est-elle tantôt chaude, tantôt froide? le voici: la sueur chaude provient d'un mal échauffé, consumé,

dans Kühn.  $-\lambda$ ποβίηται vulg.  $-\lambda$ ποβιῆται Mack.  $-\lambda$ ποβιᾶται θ. -9 καὶ om. FGIJK.  $-\epsilon$ ὶς HI. -10 διαθερμαίνεται θ. -11 αἴματος J.  $-\epsilon$ ωυτῶ I, Ald.  $-\delta$ πὸ τῆς ὑπὲρ θερμασίης θ. -τὸ θ. -τὸ  $\delta$ m. vulg. -12 ίδροῦν θ.  $-\delta$ κόσαι (ὁκόσοις, E al. manu σαι, Q'; ὁκόσοισιν Mack; οἶσιν θ) ἄν νοῦσοι (ἄν αὶ νούσοι Ε) κρίνωνται (κρίνωνται νοῦσοι H; κρίνωνται αὶ νοῦσοι θ) vulg. -13 Post τῆσι addit τοιούτοισι Ε; τοιούτησι (sic) H.  $-\mu$ εθίη EHIJKθ.  $-\mu$ εθίει vulg. -14τῷ om. Lind. -σώματι θ. -αἴματι vulg. -τε καὶ Lind. -χορέει θ. -16 αἴματος θ. - ἔνδον om. (H, restit. al. manu) θ. -16 δ. θ. om. J. -αὐτὸς, supra lin. ἀτμὶς J. -17 αἵματι θ. -σμιγόμενον EGIJK. -ἐκχωρέει θ. -τοιαῦτά τε θ. -18 τούτων δ ἱδρώς ὅτι δὲ ὁ μὲν θερμὸς, ὁ δὲ ψυχρός ὁ μὲν θερμὸς θ. - ἀπογενν. om., restit. al. manu H. - ποτὲ (bis) J. - ἐστιν οὕτως om., restit. al. manu H. - σύτως θερμὸς μὲν ἀπὸ vulg. -19 τεθερμασμένου θ. -τε τοῦ (τε καὶ τοῦ GIJ) vulg. - τε om. Εθ. - ἐχ τοῦ κεκαυμένου pro ἐχκ. Ε. -πολλοῦ EHΚθ, Mack. -πολλῷ vulg. - πολλὰ L, Lind.

τεθερμασμένου τοῦ κακοῦ, καὶ ἐκκεκαυμένου, καὶ λελεπτυσμένου, καὶ ἀσθενέος, καὶ οὐ λίην πολλοῦ ἀποκρίνεται, καὶ ἀνάγκη θερμότερον αὐτὸν ἐκκρίνεσθαι ἐκ τοῦ σώματος ¹ὁ δὲ ψυχρὸς ἀπὸ πλέονος τοῦ κακοῦ ἀποκρινόμενος, τοῦ τε ὑπολειπομένου, καὶ ἔτι ἰσχύοντος, καὶ οὔπω συσσεσηπότος, οὐδὲ λελεπτυσμένου, οὐδὲ ἐκκεκαυμένου, ψυχρότερος καὶ παχύτερος καὶ κακωδέστερος ἐκχωρέει. Δῆλον ²δὲ τοῦτο ἐν τῷδε οἱ ψυχρῷ ἱδρῶτι ἱδρῶντες μακρὰς νούσους νοσέουσιν ὡς ἐπιτοπουλὸ, ἔτι ἰσχύοντος τοῦ κακοῦ τοῦ ἐν τῷ σώματι ὑπολειπομένου οἱ δὲ θερμῷ ἱδρῶτι ἱδρῶντες ταχύτερον ἀπαλλάσσονται τῶν ³ νουσημάτων.

26. Πλευρίτις δε και περιπλευμονίη γίνονται ώδε ή μεν πλευρῖτις, δκόταν πόσιες άλέες τε καὶ ἐσχυραὶ κάρτα λάθωσι διαθερμαίνεται γάρ τὸ σῶμα ἄπαν ὑπὸ τοῦ οἴνου καὶ ὑγραίνεται, μάλιστα δὲ ή τε γολή και το φλέγμα διαθερμαίνεται τε και υγραίνεται. 5 Όκόταν οὖν, τούτων κεκινημένων τε καὶ διυγρασμένων, ξυγκυρήση ώστε διγῶσαι μεθύοντα <sup>6</sup> ή νήφοντα, άτε ἐὸν τὸ πλευρὸν ψιλὸν φύσει σαρκὸς μάλιστα τοῦ σώματος, καὶ οὐκ ἐόντος αὐτῷ ἔσωθεν τοῦ ἀντιστηρίζοντος οὐδενὸς, ἀλλὰ ποιλίης, αἰσθάνεται μάλιστα τοῦ βίγεος καὶ δκόταν διγώση τε καὶ ψυχθῆ, 8ξυνέλκεταί τε καὶ συσπάται ή τε σὰρξ ή ἐπὶ τῷ πλευρῷ, καὶ τὰ φλέδια καὶ όσον θέν αὐτἢ τἢ σαρκὶ ἔνι χολης 10 καὶ φλέγματος η έν τοῖσιν έν αὐτη φλεδίοισι, 11 τούτου τὸ πολλὸν ἢ πᾶν ἀποκρίνεται 12 ἔσω πρὸς τὸ θερμὸν, πυκνουμένης τῆς σαρκὸς ἔζωθεν, καὶ προσπήγνυται πρὸς τῷ πλευρῷ, <sup>18</sup> καὶ ὀδύνην παρέχει ίσχυρην, καὶ διαθερμαίνεται, καὶ 14 διὰ τῆς θερμότητος ἄγει ἐφ' έωυτὸ άπὸ τῶν πλησίον 15 καὶ φλεδῶν καὶ σαρκῶν φλέγμα τε καὶ χολήν. Γίνεται μεν 16 οὖν τούτω τῷ τρόπω. Όκόταν δὲ τὰ πρὸς τῷ πλευρῷ

<sup>!</sup> Ψυχρὸς δὲ pro ὁ δὲ ψ. Lind. -πλείονος θ. -ἀποχεκριμένος θ. -ἐκκρινόμενος ΕΡ'. <math>-συσσσηπότος HKLθ. -συσσσηπότος I. -σεσηπότος vulg. <math>-2 δὲ τῶδε τοῦτο θ. - ἱδρῶντες (bis) θ. - ἱδροῦντες (bis) vulg. <math>-νούσους Hθ, Mack. -νόσους vulg. -νουσέουσιν Mack. <math>-ἐπὶ τὸ πολὺ θ. -ἔτι ἰσχύοντος <math>θ. -ἐπισχύοντος pro ἔ. ἰ. vulg. <math>-³νοσ. EHIJθ. -δὲ om. EIθ. -⁴δτ' ἄν ποσὶν (sic) ἐς άλέες τε καὶ <math>θ. -γὰρ om. EHθ. -πᾶν θ. -ἀπὸ G, Ald. -⁵ ὁκόταν (ὅτ' ἄν θ) οὖν EHP'Q'θ, Mack. <math>-καὶ δὴ pro όκ. οὖν vulg. -διυγρασμένων EH. -ὑγρασμένων vulg. - ξυγκυρήση <math>θ. -συγκυρήση EH. -συγκυρήσει vulg. -ξυγκυρήσει Lind., Mack. -⁶ ἢ Εθ. -ἤν τε vulg. -γ κοίλου (Ε, al. manu κοιλίης) HP'Q', Lind., Mack. -ὅτ' ἄν <math>θ. -τε om. θ. -πεν vulg. -τε om. <math>ε. -σπᾶται θ.

atténué, saible et peu étendu; dès lors, nécessairement, la sueur sort chaude du corps. La sueur froide provient d'un mal plus considérable, et d'un reliquat encore plein de force, non mûri, non atténué, non consumé; dès lors, la sueur sort plus froide, plus épaisse, et plus fétide. On le voit manifestement en ceci : ceux qui ont des sueurs froides font généralement de longues maladies, le mal laissé dans le corps conservant encore de la force; mais ceux qui ont des sueurs chaudes sont délivrés plus promptement de leurs affections (Aph. IV, 42, VI, 85).

26. (Mode de production de la pleurésie.) La pleurésie et la péripneumonie naissent ainsi : pour la pleurésie, la cause en est dans des boissons fortes prises avec excès. En effet, le corps entier est échauffé et humecté par le vin, et c'est particulièrement la bile et la pituite qui s'échauffent et s'humectent. Quand donc, ces humeurs étant mises en mouvement et humectées, il arrive que l'individu, ivre ou non, est saisi de frisson, le côté, qui naturellement est la partie du corps la plus dépourvue de chair, et qui, loin d'avoir rien en dedans qui l'appuie, est adjacent à une cavité, le côté, disons-nous, ressent particulièrement le froid. Après le frisson et le refroidissement, la chair qui est au côté et les veinules se resserrent et se contractent; et ce qu'il y a de bile ct de pituite dans la chair même ou dans les veinules de la chair est, en grande partie ou en totalité, sécrété en dedans vers le chaud, vu qu'en dehors la chair est compacte. Cela se fixe au côté, cause une douleur intense, s'échauffe, et, par la chaleur, attire à soi la bile et la pituite hors des veines et des chairs voisines. Tel est le mode de production. Quand ce qui s'est fixé au côté

<sup>-</sup> φλεδία E. —  $^9$ τε ἐν vulg. – τε om.  $\theta.$  – ταύτη pro αὐτῆ  $\theta.$  – τῆ om. GJ. —  $^{10}$  η pro αὰὶ  $E\theta.$  —  $^{11}$  τούτου τὸ πολλὸν  $\theta.$  – τοῦτο πολλὸν vulg. —  $^{12}$  ἔσω συνωθεό μενον vulg. – συνωθ. om.  $\theta.$  —  $^{13}$  αὰὶ ὀδ. τε  $\theta.$  —  $^{14}$  ὑπὸ  $EH\theta.$  – έωυτὸ ἀπὸ τῶν  $\theta.$  – έωυτὸ αὰὶ ἀπὸ τῶν vulg. – έωυτὸ ἀπό τε τῶν Lind. , Mack. – πλητίων  $\theta.$  —  $^{15}$  καὶ φ. – καὶ om. vulg. —  $^{16}$  οὖν om. G. – οὖν [ταῦτα] τούτω Lind. – ὅτ' ἄν  $\theta.$  – τῶ πλεύρω (bis)  $EH\theta.$  – τὸ πλευρὸν (bis) vulg. – ὑγειεες (sic)  $\theta.$ 

προσπαγέντα σαπή καὶ πτυσθή, δγιέες γίνονται ήν δὲ τό τε ἀρχαῖον πολλόν προσπαγή πρός τῷ πλευρῷ, καὶ ἄλλο προσεπιγένηται, αὐτίχα ἀπόλλυνται, οὐ δυνάμενοι ἀναπτύσαι ὑπὸ πλήθεος τοῦ σιάλου, ή έμπυοι γίνονται καὶ οἱ μὲν ἀπόλλυνται, οἱ δὲ διαφεύγουσιν διαδηλοῖ δὲ ταῦτα ἐν τῆσιν ἐπτὰ ἡμέρησιν, ἢ ἐννέα, ἢ ἔνδεκα, ἢ τεσσαρεσχαίδεχα. <sup>3</sup>Οδύνην <sup>2</sup>δὲ παρέχει ἐς τὸν ὧμον καὶ ἐς τὴν <sup>3</sup>κληῗδα καὶ ές την μασχάλην διὰ τόδε. ή φλέψ ή σπληνῖτις καλεομένη τείνει ἀπὸ τοῦ σπληνὸς ἐς τὸ πλευρὸν, ἐχ δὲ τοῦ πλευροῦ ἐς τὸν ὧμον καὶ ές την <sup>4</sup>γεῖρα την ἀριστερήν· ή δὲ ήπατῖτις ἐς τὰ δεξιὰ ώσαύτως· καὶ δχόταν ταύτης τὸ ἐπὶ τοῦ πλευροῦ συνειρυσθῆ ὑπὸ τοῦ ῥίγεος, καὶ φρίξη τὸ αξμα τὸ ἐν αὐτῆ, ἔς τε τὴν μασχάλην καὶ τὴν κληξδα καὶ τὸν ὦμον 6ξυνέργεταί τε καὶ σπᾶ, καὶ δδύνην παρέγει. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ περὶ <sup>7</sup>τὸν νῶτον χωρία διαθερμαίνεται ὑπὸ τοῦ προσπεπηγότος ύγροῦ πρὸς τῷ 8 πλευρῷ, φλέγματός τε καὶ χολῆς. Παρέχει οδὲ δδύνην ἐνίστε καὶ τοῖσι τοῦ πλευροῦ κάτωθεν χωρίσισι πολλάχις δὲ ἢν ἐς τὰ κάτω τράπηται 10 ὀδύνη, διαδιδοῖ ἐς τὴν κύστιν διά τῶν φλεβίων, καὶ οὐρέει πολλόν τε καὶ γολῶδες · νομίζουσι δὲ ταύτης τῆς νούσου τὸ ρῖγος αἴτιον εἶναι καὶ 11 ἀργήν.

27. 'Η δὲ περιπλευμονίη <sup>12</sup>γίνεται, δκόταν, κεκινημένου καὶ θερμαινομένου τοῦ φλέγματος καὶ τῆς χολῆς, <sup>13</sup> ελκύση ὁ πλεύμων ὑπὸ θερμασίης ἐφ' ἐωυτὸν ἀπὸ τῶν πλησίον χωρίων πρὸς τοῖσιν ὑπάρχουσιν ἐν ἑωυτῷ διαθερμαίνει <sup>14</sup>μὲν πᾶν τὸ σῶμα, καὶ ὀδύνην παρέχει, μάλιστα δὲ τῷ τε νώτῳ καὶ τῆσι πλευρῆσι καὶ τοῖσιν ὤμοισι καὶ τῆ ῥάχει, ἄτε ἀπὸ <sup>15</sup>τούτων ἕλκων ἐς ἑωυτὸν τὴν ἰκμάδα τὴν πλείστην, <sup>16</sup> καὶ ὑπερξηραίνων τε ταῦτα καὶ ὑπερθερμαίνων ὁκόταν δὲ εἰρύση ἐς ἑωυτὸν, καὶ ἔδρην λάδη ἥ τε χολὴ καὶ τὸ φλέγμα ἐν τῷ

¹ Προσπαθῆ (sic) Lind. – δυνάμεναι ἀν. ἀπὸ J. – ἀναπτῦσαι θ. – πλήθεος θ. – πλήθους vulg. – ἐκφεύγουσι θ. – διάδηλοι ΕΗ. – Mack dit que θ a διάδηλα. Ma collation n'indique rien. – τεσσερεσκαίδεκα θ. — ² δὲ ΕΗθ. – τε vulg. — ³ κληΐδα Κühn. – κληΐδα vulg. – τείνι (sic) θ. – εἰς ΙJΚ. — ⁴ ράχιν θ. – δ' Ε. – ἡπατίτις Κθ, Frob. – ἐς Εθ. – εἰς vulg. – ὅτ' ἀν θ. – ῥήγεος θ. — ⁵ τὸ οπι. θ. — ⁶ξ. θ. – σ. vulg. — ² τὸν ἀτον (sic) θ. – ὑγροῦ οπι. θ. — ⁵ πλεύμον (sic) θ. – πλεύμον dans ma collation, πλεύμονι dans Mack. — ⁰δ' θ. – κάτωθε θ. — 10 ὀδύνη θ. – ὁδύνην vulg. – διαδίδοι θ. — 11 καὶ ἀρχὴν δὲ θ. — 12 γίνεται οπι. (Η, restit. al. manu) θ. – ὅτ' ἀν θ. – κεκεινημένου θ. – τε καὶ ΕΗ. – θερμαινομένου Κ΄, Mack. – ὑγραινομένου vulg. — Mack dit que θ a θερμαινομένου; ma collation n'indique pas cette variante. — 13 ἢν έλκ. FG (Η, al. manu) IJK. – ἢν

mûrit et est expectoré, le patient guérit. Mais si, dès le début, ce qui se fixe au côté est considérable, et si d'autres matières continuent à y affluer, les malades succombent sans délai, ne pouvant cracher à cause de l'abondance des crachats, ou ils deviennent empyématiques; en ce cas, les uns succombent, et les autres réchappent. Cela se manifeste dans les sept jours, ou les neuf, ou les onze, ou les quatorze (Coa. 373). La douleur ressentie à l'épaule, à la clavicule et à l'aisselle est produite par ceci : la veine nommée splenitis va de la rate au côté, du côté à l'épaule et au bras gauche; l'hépatitis se comporte à droite de la même façon. Quand donc la partie de ces veines appartenant au côté est saisie par le frisson et que le sang qu'elles contiennent a froid, la contraction s'étend jusqu'à l'aisselle, la clavicule et l'épaule; de là, douleur. Semblablement, la région dorsale s'échauffe par l'humeur, pituite et bile, qui se fixe au côté. La douleur gagne quelquefois aussi les parties situées au dessous de la poitrine; et souvent, si la douleur se porte en bas, il y a communication avec la vessie par les veinules, et une urine abondante et bilieuse est renduc. On regarde le frisson comme étant la cause et le début de cette maladie.

27. (Mode de production de la péripneumonie.) La péripneumonie se produit quand, la pituite et la bile étant mises en mouvement et échauffées, le poumon, par l'effet de la chaleur, attire à lui, des lieux voisins, une humeur qui s'ajoute à celle qui est déjà en lui. Il échauffe tout le corps et cause de la douleur, surtout dans le dos, aux côtés, aux épaules, au rachis, lieux d'où il attire à lui le plus d'humeur, et qu'il dessèche et échauffe en excès. Quand cette attraction est opérée, et que la bile et le phlegme ont pris siége fixe dans le poumon,

κύση, al. manu ην έλκ. Ε. —  $^{16}$  τε pro μὲν, restit. al. manu H. – μὲν om. θ. – μάλιστα repetitur FGIK. —  $^{15}$  τῶν J. —  $^{16}$  καὶ ὑπερξηραίνονται (ὑπερξηραίνωνται θ) ταῦτα καὶ ὑπερθερμαίνονται (ὑπερθερμαίνων θ) vulg. – ὅτ ἀν δ' θ. – ἐν τῶ πνεύμονι (πλ. θ) EHQ'. – ἐς (εἰς J) τὸν πλεύμονα (πν. GIJK) vulg.

πλεύμονι, σήπεται καὶ ¹ἐμπυοῦται καὶ ἢν μὲν ἐν τῆσι κυρίησι τῶν ἡμερέων σαπέντα πτυσθῆ, ²περιγίνεται ἢν δὲ τά τε ἐπελθόντα τὴν ἀρχὴν δέχηται, καὶ προσεπιγίνηται ἔτερα, καὶ μήτε πτύων, μήτε σήπων κρατέη ὑπὸ πλήθεος τῶν ἐπιγινομένων, ³ἀπογίνονται ὡς τὰ πολλά ἢν δὲ πρὸς τὰς ἡμέρας ⁴διαγένωνται τὰς δύο καὶ εἴκοσι, καὶ τὸ πῦρ μεθῆ, καὶ ἐν ταύτησι μὴ ἐκπτυσθῆ, ⁵ἔμπυοι γίνονται, γίνονται δὲ μάλιστα ἐκ τούτων, οἶσιν ἐσχυρόταται ἢ τε πλευρῖτις καὶ ἡ περιπλευμονίη.

28. Γίνεται δε 6 και άπτυστος περιπλευμονίη και πλευρίτις, άμφω τύπο τοῦ αὐτοῦ, ὑπὸ ξηρασίης ξηραίνει δὲ καὶ τὰ θερμά, ὅταν ὑπερθερμαίνη, καὶ τὰ ψυχρὰ, ὅταν ὑπερψύχη πήγνυται εδὲ τὸ πλευρὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ τῷ πλευρῷ φλέδια, καὶ <sup>9</sup>ξυσπᾶται, <sup>10</sup>καὶ δκόσον ἐν αὐτῷ ἔνι φλέγματος 11 καὶ χολῆς, τοῦτο ὑπὸ τῆς ξηρασίης ἐνέσκληκέ τε καὶ δδύνην παρέχει καὶ ὑπὸ τῆς δδύνης πυρετόν τούτου 12 ξυμφέρει την φλέδα ἀποσχάσαι την έν τῆ χειρί, την σπληνῖτιν καλεομένην, ή την ήπατῖτιν, καθ' δπότερον αν ἔη τὸ 18 νούσημα· καὶ οὕτως ή δδύνη μαλαχωτέρη γίνεται τοῦ πλευροῦ τε χαὶ τῶν ἄλλων ἡ γὰρ φλέψ, όσον ένι έν αὐτῆ χολῆς 14 καὶ φλέγματος, αὐτοῦ τοῦ αἵματος νενοσηκότος, μετὰ 15 τούτου μεθίει τὸ πουλὺ ἔξω τὸ δὲ ἐκ τῆς σαρκὸς ύπό τε φαρμάχων 16 χαλ ποτών διαχέεται καλ ύπο χλιασμάτων προστιθεμένων έζωθεν, ώστε την νοῦσον σχίδνασθαι ανά πᾶν τὸ σῶμα καλέεται δὲ αύτη πλευρίτις ἄπτυστος. Ἡ δὲ περιπλευμονίη, <sup>17</sup> δκόταν δ πλεύμων ύπερξηρανθη 18 καὶ αὐτός · 19 καὶ όσον ἐν αὐτῷ ἔνι γολῆς ἡ φλέγματος, ούτε σήπει δμαλώς, ούτε τὸ σίελον ἀναδιδοῖ • ὅσον τε ἐν

¹ Ἐκπυοῦται, al. manu ἐμ H. -πύεται θ. -² περιγίνονται (Ε, in marg. ήτοι οὐκ ἀποθνήσκουσι) Η. -ὑγιὴς γίνεται θ, Mack. - πάδε pro τά τε Lind. - προσεπιγίνηται θ, Mack. - προσεπιγένηται vulg. - κρατέει J. - ³ ἀπογίνονται (ΕΗ, supra lin. ἀποθνήσκουσιν) θ. - ἀποθνήσκουσιν vulg. - ⁴ διαγένωνται ΕΗ. - διαγένηται θ. - διαγίνονται vulg. - διατείνωνται G, Ald. - ἐν οπ. θ. - ⁵ Ante ἔμπ. addunt πᾶν Ε; πάντες Hθ. - ⁶ καὶ πλευρίτις ἄπτ. καὶ περιπλ. (Ε, περιπν.) Hθ, (Mack, πλευρίτις). - ² ἀπὸ (bis) θ. - ὑπερθερμανθῆ θ. - ὑπερψυχθῆ θ. - δ δὴ IJθ. - 9 ξ. θ. - σ. vulg. - ½ θ καὶ οπ. Lind. - ½ η pro καὶ ΕΗθ, Ald. - θερμασίης vulg. - ξηρασίης θ. - ἐνεσκλήκεται pro ἐν. τε θ. - ½ σ. ΕΗΙΙΚ. - ἀποσκάσαι. G, Ald. - τὴν ἐν τ. χ. οπ. Κ. - σπληνίτην J. - καθὸ πότερον θ. - καθ᾽ ὁποτέρην (ὁποτερην Ε) vulg. - εἰη vulg. - η θ. - τὸ οπ. vulg. - ½ νόσ. ΕΗΙΚθ. - ¼ η pro καὶ ΕΗθ. - [καὶ] αὐτοῦ τοῦ Lind. γ Mack. - ½ τούτου θ. - τούτων vulg. - μεθιηισι (sic) θ. - πολὺ ΕΗ. - δ' Εθ. - ½ οπ. θ. - ποτων (sic) διαχεῖται θ. - ὑποχλιαμάτων G. - χλιαμάτων IJ. - δὲ οπ.

la matière pourrit et devient du pus. Si la matière pourrie est expectorée dans les jours décisifs, le patient réchappe; si le poumon, outre la matière qui lui est arrivée au début, en recoit en outre de nouvelle, et que l'expectoration et la maturation soient empêchées par l'abondance de ces afflux, les malades succombent généralement. S'ils vont jusqu'aux vingt-deux jours et que la fièvre tombe, sans expectoration cependant, un empyème se forme, et il se forme surtout dans les cas où la pleurésie et la péripneumonie ont le plus d'intensité.

28. (Péripneumonie et pleurésie sans expectoration.) Il y a aussi une péripneumonie et une pleurésie sans expectoration, toutes deux par la même cause, par sécheresse. Or, les choses chaudes, quand elles échauffent en excès, et les choses froides, quand elles refroidissent en excès, dessèchent également. Le côté et les veinules qui sont dans le côté sont frappés de coagulation, se contractent, et tout ce qui s'y trouve de pituite et de bile est durci par la sécheresse et cause de la douleur, et, par la douleur, de la fièvre. Dans ce cas, il convient d'inciser la veine du bras nommée splenitis ou l'hépatitis, suivant le côté où est la maladie. De la sorte, la douleur du côté et du reste est mitigée. Car la veine laisse aller, avec le sang, qui est luimême malade, la plus grande part de la bile et de la pituite qu'elle renferme. Quant à ce qui en est dans la chair, les médicaments, les boissons, et les fomentations appliquées à l'extérieur le dissipent, de sorte que la maladie se disperse dans tout le corps. C'est là ce qu'on appelle pleurésie sans expectoration. La péripneumonie a ce caractère quand le poumon est desséché, lui aussi, en excès. La part de bile ou de pituite qui est en lui, il ne la mûrit pas facilement, et il n'expectore pas les crachats; la part d'humide qui lui vient soit

restit. al. manu H.  $-\delta$ ' αὕτη ή νοῦσος pro δὲ αὕτη θ.  $-\frac{17}{6}$  ὅτ' ἄν θ. - ὁπόταν J. - καὶ ὁκόταν Lind.  $-\frac{18}{8}$  καὶ οm. Lind.  $-\frac{19}{8}$  καὶ ὁκόταν ἐν αὐτῷ ἐνεόντι (ἐνεόν τι Kühn; ἔνι EHIJK) χολῆς vulg. - καὶ ὅσον ἐν αὐτῷ ἕνι χολῆς θ, Mack. - σή-πτει K. - σίελον θ. - σίαλον vulg. - ἀναδίδοι θ.

αὐτῷ ἐστιν ἐκμάδος, ἢ ἀπὸ ¹ποτοῦ, ἢ ἀπὸ ροφήματος, ἢ ἀπὸ τῶν πλησίον χωρίων, τοῦτο πᾶν ἐκκαίει ὑπὸ τῆς ὑπερξηρασίης τε καὶ θερμασίης. ³Τούτῳ ξυμφέρει πόματα πίνειν, ὑφ' ὧν ὑγραίνεται ὁ πλεύμων καὶ πτύσεται ἢν γὰρ μὴ πτυσθῆ, σκληρότερός τε γίνεται ὁ πλεύμων, καὶ ³συναυαίνεται, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀπόλλυσι.

29. Καῦσος δὲ λαμβάνει 4μεν μᾶλλον τοὺς γολώδεας, λαμβάνει δὲ καὶ τους Φλεγματίας, λαμβάνει δὲ ὧδε δκόταν γολή κινηθη ἀνὰ τὸ σώμα, καὶ εξυγκυρήση ώστε τὰς ολέβας καὶ τὸ αξμα εἰρύσαι τῆς γολης, εἰρύσαι δὲ τὸ πλεῖστον 6 ἐχ τῶν σαρχῶν καὶ της κοιλίης τὸ πρόσθεν ένεὸν, άτε 7τη φύσει θερμότατον έὸν έν τῷ σώματι, τὸ αξμα, διόταν διαθερμανθή έκ τῶν σαρκῶν καὶ τῆς κοιλίης πρὸς τῷ ἐνεόντι \* μαλλον έτι ύπο της γολης, διαθερμαίνει καὶ τὸ άλλο σῶμα παν καὶ τὰ μὲν ἔνδον ὑπὸ θ πολλῆς ἐκμάδος οὐ δύναται ἀποξηραίνεσθαι παντάπασιν ην δε αποξηρανθή, αποθνήσκει ώνθρωπος τὰ 10 δε εν τοῖσιν αχρωτηρίοισι τοῦ σώματος, ἄτε ξηρά ἐόντα φύσει, ἀποξηραίνεταί τε καὶ ἐκκαίεται ἐξ αὐτῶν τὸ ύγρὸν τὸ πλεῖστον, καὶ εἰ θέλοις ψαύειν, ψυγρά τε ευρήσεις αὐτὰ καὶ ξηρά· 11 καὶ διὰ τοῦτο δκόσοι υπὸ καύσου άλίσχονται, τὰ μὲν ἔνδον χαίονται ὑπὸ τοῦ πυρὸς, τὰ 12 δὲ ἔξω ψυχροί είσιν, ή τε γλώσσα καὶ 13 ή φάρυγξ τρηχύνεταί τε καὶ 14 αὐαίνεται ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἔνδον 15 καὶ τῆς θερμότητος. "Οσον δ' αν ἐν τῆ κοιλίη <sup>16</sup> καὶ ἐν τῆ κύστει ἐγγένηται χολῆς, τὸ μὲν ἐν τῆ κοιλίη ἐνίστε μέν διαταράσσεται κάτω, τὰ δὲ πολλὰ ἐμέεται ἐν τῆσι πρώτησιν ἡμέρησιν, <sup>17</sup> ή τέσσαρσιν, ή πέντε εμέεται δε δια τόδε δχόταν ή ανω χοιλίη ὑπερθερμανθῆ, ἔλχει ἐφ' έωυτὴν, χαὶ γίνεται ἔμετος • διὰ τοῦτο

<sup>&#</sup>x27; Άπὸ τοῦ ποτου (sic) ἢ ἀπὸ τοῦ ρυφήματος θ. —² τοῦτο J. —πώματα θ. — πλεύμων... γίνεται οπ. (Ε, restit. al. manu) G. —πτύσεται HIJθ, Ald. — πτύσσεται Κ. —πτύσκεται vulg. —σκληρὸς Εθ. —δὲ pro τε θ. — ³ συνλυαίνεται θ. — ⁴ μὲν οπ. θ. —φλεγματείας θ. —δ' θ. — ὅταν GI. —ὅτ' ἄν θ. — κατὰ τὸ θ. — ⁵ ξ. θ. —σ. vulg. —εἰρῦσαι (bis) θ. — ⁶ ἔκ τε θ. — τῆς σαρκὸς J. —τὸ δὲ πρόσθεν vulg. —δὲ οπ. θ, Mack. — 7 καὶ τῆ vulg. — καὶ οπ. θ. — ὁ κόταν γοῦν (οὖν ΕΗ) vulg. —γοῦν οπ. θ. — ἔντε θ. — ¾ ἔτι μᾶλ. ΕΗΙJΚ. —μᾶλ. ἔτι οπ. θ. —ἔνδον θ. — ἔνδον οπ. vulg. — Ἦς πολλῆς vulg. —τῆς οπ. Εθ. —δ' θ. —ωνθοωπος (sic) θ. — ὁ ἄνθρωπος vulg. — 10 δ' ΕΗθ. —καίεται, al. manu ἐκ Ε. —ἐθελοις θ. —θέλεις ΕGJΚ. —αὐτὰ εὐρήσεις ΕΗΙΚ. — 11 καὶ ΕΗΟ'θ. —καὶ οπ. vulg. —ὅσοι θ. —καὶ τὰ μὲν Η. —ἔνδον θ. —εἴσω vulg. — ½ δ' Εθ. — 13 ἢ (Ε, al. manu δ) θ. —δ vulg. — 14 ξηραίνεται θ. —ὑπὸ τοῦ εἴσω πν. vulg. — ὑπὸ πνεύματός τε τοῦ εἴσω ΕΗ. —ὑπὸ τοῦ πν. τοῦ ἔνδον θ. — 15 καὶ οπ. GIJ. — 16 ἢ pro καὶ ΕΗθ. —κύστι θ. —

des boissons, soit des potages, soit des lieux voisins, il la consume entièrement par excès de sécheresse et de chaleur. Dans ce cas, il convient de prendre des boissons qui humectent le poumon et qui fassent expectorer; car, s'il n'y a pas d'expectoration, le poumon devient plus dur, se dessèche et cause la mort du patient.

29. (Du causus.) Le causus attaque de préférence les bilieux, mais il attaque aussi les phlegmatiques. Voici comment : quand la bile est mise en mouvement à travers le corps, s'il arrive que les veines et le sang absorbent de la bile et absorbent aussi la plus grande part de ce qui existait antécédemment dans les chairs et le ventre, le sang, qui naturellement est l'humeur la plus chaude du corps, étant de surcroît échauffé par la bile en outre de ce qui, se trouvant dans les chairs et le ventre, en a été attiré, le sang, disons-nous, échauffe à son tour le reste du corps entier. A la vérité, les parties intérieures, à raison de l'abondance de l'humide, ne peuvent être desséchées complétement (car, si elles sont desséchées, l'homme meurt); mais les extrémités du corps, qui sont sèches naturellement, se dessèchent, la plus grande partie de l'humide s'en consume, et, si vous les touchez, vous les trouvez froides et sèches. Pour cela, les malades attaqués de causus sont brûlés à l'intérieur par la fièvre, et sont froids à l'extérieur, la langue et la gorge deviennent âpres et se sèchent par l'effet du souffle intérieur et de la chaleur. Quant à la bile qui se trouve dans le ventre et dans la vessie, celle qui est dans le ventre est rendue quelquesois par le bas, mais, le plus souvent, elle est vomie dans les premiers jours ou dans les quatre ou dans les cinq. Voici pourquoi elle est vomie : le ventre supérieur (poitrine), étant échauffé, attire à lui, et le vomissement s'opère. C'est pour la même raison que du causus et de la

ἐνγένηται θ. – ἐγγίνεται G, Ald. – ἐγγένεται (sic) K. – μὲν om., restit. al. manu E. —  $^{17}$   $\mathring{\eta}$  τ. (τέσσερσιν θ)  $\mathring{\eta}$   $\pi$ . EH0. –  $\mathring{\eta}$  ἐν τ.  $\mathring{\eta}$  ἐν  $\pi$ . vulg. –  $\mathring{\sigma}$ τ' ἄν θ. – τε ἐκ καύσου J.

δ' αὐτὸ καὶ ἐς περιπλευμονίην ἐκ καύσου τε ¹καὶ πλευρίτιδος μάλιστα μεθίσταται τὰ νουσήματα · δκόταν γὰρ ἡ ἄνω κοιλίη ὑπερθερμανθῆ, ἔλκει ἐφ' ἑωυτὴν, καὶ ὑποδέχεται ὁ πλεύμων, καὶ γίνεται
περιπλευμονίη, καὶ ὡς τὰ πολλὰ ἀπόλλυνται, ἄτε ²ἀσθενέες ἤδη ἐόντες, καὶ, ἑτέρης νούσου καινῆς ἐπιγεννηθείσης, οὐ δυνάμενοι τὰς
ἡμέρας διατελέειν, ἄχρις οὖ τὸ σίαλον πεπανθῆ ἐν τῷ πλεύμονι, ἀλλ'
ὡς τὰ πολλὰ ἀπόλλυνται ὑπὸ ἀσθενείης · ἔνιοι δὲ περιγίνονται. ³Οσον
δὲ ἐς τὴν κύστιν συρρεῖ χολῆς, οὐρέεται παχύ · παχὺ ⁴δὲ ὑπὸ φλέγματος καὶ χολῆς διαχωρέει, ὅταν διαχωρέη, ὑπὸ τοῦ ξυγκεκαῦσθαι ἐν
τῆ κοιλίη τὰ ἐνέοντα.

30. Φρενίτις δε δε δε έχει το αίμα στο εν τῷ ἀνθρώπῳ πλεϊστον ξυμβάλλεται μέρος συνέσιος ενιοι δε λέγουσι, το πᾶν δχόταν οὖν χολή χινηθεϊσα ες τὰς φλέβας χαὶ ες το αίμα ε ἐσέλθη, διεχίνησε χαὶ διώβρωσε το αίμα εχ τῆς ἐωθυίης συστάσιός τε χαὶ χινήσιος, χαὶ διεθέρμηνε διαθερμανθεν δε διαθερμαίνει χαὶ το άλλο σῶμα πᾶν, χαὶ παρανοέει τε ὧνθρωπος χαὶ οὐχ εν έωυτῷ ἐστιν ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ τοῦ πλήθεος χαὶ τοῦ αίματος τῆς 10 διοβρώσιός τε χαὶ χινήσιος γενομένης οὐ τῆς ἐωθυίης. Προσεοίχασι δὲ 11 μάλιστα οἱ ὑπὸ τῆς φρενίτιδος χολώδεες, δχόταν φθαρῆ τὸ αίμα ὑπὸ χολῆς χαὶ φλέγματος, τὴν νοῦσον ἰσχουσι χαὶ παράνοοι γίνονται, ἔνιοι δὲ χαὶ μαίνονται χαὶ ἐν τῆ φρενίτιδι 12 ώσαύτως οὕτω δὲ ἦσσον ἡ μανίη τε χαὶ ἡ παραφρόνησις γίνεται, ὅσῳ περ ἡ χολὴ 18 τῆς χολῆς ἀσθενεστέρη ἐστίν.

¹ Καὶ ἐκ πλ. vulg. - ἐκ om. θ. - νοσ. ΕΗθ. - ὅτ' ἄν θ. - γὰρ om. J. -- ² ἐόντες ήδη ἀσθ. ΕΗθ.-ἐπιγενηθήσεις (sic) θ.-ἐπιγενηθείσης Η.-ἡμερέας Κ.ἄχρι θ. - ἐν τῷ πλ. om., restit. al. manu cum πν. Η. -πουλλά Lind. - προαπόλλυνται Mack. - D'après Mack, c'est la leçon de θ; ma collation ne l'indique pas.  $-\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$  FG.  $-\dot{\alpha}\sigma\theta$  eving  $\theta$ . -3 5000  $\delta'$  es  $\theta$ . -6 x 6000  $\delta$  es  $\theta$  evulg.  $-\sigma uv$ ρεί θ.- τι γολής vulg.-τι om., restit. al. manu H.- D'après Mack, τι manque dans θ, ce que ma collation n'indique pas. — 4δ' ύπὸ φλέγματος καὶ χολῆς διαχωρέει· ὅτ' ἄν διαχωρέη ὑπὸ τοῦ ξυνκεκαύσθαι (sic) θ. - δὲ ὑπὸ φλέγματος γολώδες δὲ διαχωρέει ὑπὸ τὸ συγκεκαῦθαι (συγκεκαῦσθαι Η; συγκεκαῦφθαι K) vulg.—5τε vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn.ούτως  $\theta$ .—  $\theta$ τὸ om.  $\theta$ . – τὸ ἐν om. LQ'.—  $\theta$  σ. ΕΗΙΙΚ $\theta$ . –  $\theta$ τὸ αν  $\theta$ . – κεινηθεῖσα  $\theta$ .  $-\epsilon$ iς (bis) K. - \*  $\dot{\epsilon}$ σέλ. IK $\theta$ .  $-\epsilon$ iσέλ. vulg.  $-\delta$ ιουν  $\dot{\epsilon}$ κείνησε  $\theta$ .  $-\delta$ ιούρησε vulg. - Il faut lire διώβρωσε; voy. le Gl. de Gal. au mot διοβρώσιος, et le Suppl. de Schneider à διουρέω. - έωθοίης (sic) θ. - είωθυίης vulg. - είωθυίας J.-εἰωθείης K.-στάσιος  $\theta.-$ χεινήσιος  $\theta.-^{9}$ διαθερμαίνει δὲ sine διαθερμανθεν θ. - παρανοεί τε ΕΗΙΙ. - παρανοείται pro π. τε vulg. - παρανοέει sine τε

pleurésie il y a surtout métastase en péripneumonie; en effet, le ventre supérieur, étant échauffé en excès, attire à lui; le poumon reçoit, et il se fait une péripneumonie; ce qui cause généralement la mort, les malades étant dejà faibles, et ne pouvant, à l'arrivée d'une nouvelle maladie, durer le nombre de jours nécessaire pour la maturation des crachats dans le poumon. Ils succombent d'ordinaire par faiblesse; quelquesuns pourtant réchappent. Quant à ce qui va de bile dans la vessie, cela rend l'urine épaisse. Le phlegme et la bile rendent épaisses les déjections alvines quand il y a des déjections, attendu que les matières contenues dans le ventre sont brûlées.

30. (De la phrénitis.) La phrénitis se comporte ainsi (voy. t. II, p. 571): le sang dans l'homme apporte la plus grande part de l'intelligence; quelques-uns même disent qu'il l'apporte tout entière. Quand donc la bile mise en mouvement a pénétré dans les veines et dans le sang, elle ôte à ce liquide, en le déplacant et en le changeant en sérum, son mouvement et sa constitution habituelle, et elle l'échauffe. Échauffé, il échauffe à son tour le corps entier; dès lors le patient délire et est hors de lui, vu la force de la fièvre et le changement qu'a subi le sang par sa modification séreuse et dans son mouvement. Les malades atteints de phrénitis ressemblent surtout aux individus en proie à la folie atrabilaire. En effet, c'est quand le sang est gâté par la bile et le phlegme que les mélancoliques sont pris de leur mal et qu'ils délirent; quelquesuns même ont le transport. Il en est de même dans la phrénitis. Au reste, le transport et le délire sont moindres en proportion que la bile est plus ou moins faible.

θ. -ωνθρωπος (sic) θ. -ὁ ἄνθρωπος vulg. -ὑπό τε τοῦ πλ. τοῦ πυρετοῦ vulg. -ὑπὸ τοῦ πυρ. τοῦ πλήθεος θ. — <sup>10</sup> διουρήσιος vulg. -δι' οὐρήσιος  $\mathbf{H}$ . -κεινήσιος θ. - γεν.  $\mathbf{H}\theta$ . - γιν. vulg. - ἐωθοίης θ. - εἰωθυίης vulg. - εἰωθείης  $\mathbf{K}$ . - δὲ om.  $\mathbf{FGIJK}$ . — <sup>11</sup>  $\mathbf{\mu}$ . om. (E, restit. al. manu)  $\mathbf{H}$ . - τῆς om.  $\mathbf{K}$ . -  $\mathbf{\mu}$ ελαγχολώδεσι  $\mathbf{\theta}$ . - ὅτ' ἀν  $\mathbf{\theta}$ . - ὑπὸ τῆς χολῆς  $\mathbf{J}$ . - νόσον  $\mathbf{K}$ . - ἔχουσι  $\mathbf{G}$ . - παράνοιοι  $\mathbf{EH}\theta$ ,  $\mathbf{Lind}$ .,  $\mathbf{Mack}$ . - παράνοιοι vulg. — <sup>12</sup> ὡς αὕτως  $\mathbf{\theta}$ . - τοσούτω  $\mathbf{pro}$  οὕτω  $\mathbf{K}'$ . — <sup>13</sup> τῆς χολῆς  $\mathbf{\theta}$ . - τοῦ φλέγματος (τοῦ αἴματος  $\mathbf{K}$ )  $\mathbf{pro}$  τῆς χολῆς vulg.

- 31. Υφαιμον δὲ καὶ πελιδνὸν ¹ ἐν τἢ πλευρίτιδι καὶ περιπλευμονή τὸ πτύαλον διὰ τόδε πτύουσι καταρχάς μὲν ὡς τὸ πουλὸ οὐδέτερα πτύουσιν, οὕτε πελιδνὸν, οὕτε ὕφαιμον εἰδέναι δὲ χρὴ² τὴν νοῦσον ἰσχυρὴν ἐοῦσαν, δκόταν τὸ σίαλον ὑπόπαχυ ἄρξωνται πτύειν ³ καὶ καθαίρεσθαι μάλιστα τότε. Πτύεται δὲ ⁴ἀπὸ διατάσιος τῶν φλεδῶν, τῆς μὲν πλευρίτιδος ⁵ ἐκ τῶν ἐν πλευρῷ, τῆς δὲ περιπλευμονίης ἐκ τῶν ἐν <sup>6</sup>τῷ πλεύμονι, καὶ θερμασίην ἐπάγει ἐφ' ἑωυτήν ἢν δὲ <sup>7</sup>ἑηγματίης ἔῃ ὁ τὴν νοῦσον ἔχων καὶ σαβακὸς, ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης αἴμα <sup>8</sup> καὶ ὕφαιμον <sup>9</sup> καὶ πελιδνὸν σὺν σιάλῳ πτύει τὸ δὲ πελιδνὸν ἀπὸ τοῦ αἴματος γίνεται, ἢν ὀλίγον συμμίγηται ἐς πουλὸ σίαλον, καὶ μὴ παραυτίκα πτύηται, <sup>10</sup> ἀλλὰ ἐμμένῃ ἡμισαπὲς ἐὸν καὶ ἐκτεθηλυσμένον ἐν τῷ σώματι.
- 32. ᾿Αποθνήσκουσι δὲ ἀπὸ μὲν <sup>11</sup> τῆς πλευρίτιδος, δκόταν πολλὸν μὲν τὴν ἀρχὴν τῷ πλευρῷ προσπαγῆ φλέγμα τε καὶ χολὴ, πολλόν <sup>12</sup>τε προσεπιβρυῆ καὶ ἐκ τοῦ ἄλλου σώματος, καὶ μήτε πτύων κρατέῃ ὑπὸ πλήθεος <sup>13</sup>τούτων, μήτε σήπων πιμπλῶνται δὲ αἱ ἀρτηρίαι ὑπὸ τῶν ἐνεόντων, φλέγματός <sup>14</sup>τε καὶ πύου, τότε δὲ βέγχει, καὶ ἀναπνεῖ πυκνόν τε καὶ αὐτόθεν ἄνωθεν, τέλος δὲ ἀποφράσσεται πάντα, καὶ ἀποθνήσκει. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ ἐκ περιπλευμονίης ἀπόλλυνται.
- 33. "Οσοι δὲ ὑπὸ καύσου ἀποθνήσκουσι, πάντες ὑπὸ ξηρασίης ἀποθνήσκουσιν, ἀποξηραίνεται 15 δὲ πρῶτον μὲν αὐτῶν τὰ ἀκρωτήρια,

<sup>1</sup> Εν τε τῆ πλ. καὶ ἐν τῆ περιπλ. θ. – τὸ πτ. οπ. (Κ, restit. al. manu) θ. – πολὺ ΕΗΚθ. – οὐδέτερα θ, Mack. – οὐθέτερα νυlg. — ² ἰσχ. ἐοῦ. τ. νοῦσον θ. – ὅτ' ἄν τὸ σίαλον θ. – ὁκ. δὲ τὸ σ. νυlg. – ἄρξ. ὑπόπαχυ πτῦσι (sic) θ. — ³ καὶ οπ. L, Lind. – καθαίρεσθαι FGHIKθ, Ald. – καθαίρεται J. – καθαίρονται νυlg. – Τουτ ce passage me paraît altéré et inintelligible. En effet, l'auteur, se proposant d'expliquer la formation de l'expectoration sanguinolente et livide, dit qu'elle ne se voit pas au début. On attend alors qu'il va dire à quel moment et comment elle paraît; et, de cela, il n'est plus question. On ne comprend pas non plus ce que veut dire θερμασίην ἐπάγει ἐφ' ἑωυτήν; il semble qu'il faudrait ἐφ' ἑωυτό. Mais tout cela est incertain, et les mss. ne donnent pas de secours. — ⁴ ὑπὸ Q', Lind., Mack. – διαστάσιος FGKL, Lind., Mack. — ⁵ ἐκ οπ. θ. — ⁶ τῷ οπ. Ε. — ' ῥωγματίης ῷ θ. — § καὶ ponitur ante αῖμα θ. — ⑤ Απτε καὶ addit πύος (πῦος Κühn; πύον Ε) νulg. – πύος οπ. (Η, restit. al. manu) θ. – συνμίσγηται θ. – συμμίσγηται Ε, Mack. – συσμίγηται GIJK, Ald. – πουλὺν G. — <sup>10</sup> ἀλλ' ΕΙΚθ. – ἐμμένη Mack. – ἐμμένει νulg. –

- 31. (De l'expectoration sanguinolente et livide.) L'expectoration sanguinolente et livide dans la pleurésie et la péripneumonie se produit ainsi : au début, en général, le patient ne rend des crachats ni livides ni sanguinolents, et il faut savoir (voy. note 3) que la maladie est intense quand l'expectoration est un peu épaisse dès le début, et que le dégorgement commence dès lors (Coa. 373). L'expectoration vient de la distension des voines, de celles du côté dans la pleurésie, de celles du poumon dans la péripneumonie, et la chaleur est attirée. Si le patient est porteur de ruptures (voy. § 20, p. 177) et mal en point, du sang et des matières sanguinolentes et livides sont, dès le premier jour, mêlés aux crachats. Le livide vient du sang, il résulte du mélange, avec beaucoup de crachat, d'un peu de sang qui, n'étant pas expectoré aussitôt, séjourne demipourri et affaibli dans le corps.
- 32. (De la mort dans la pleurésie et la péripneumonie.) On succombe à la pleurésie quand, dès le début, beaucoup de phlegme et de bile se fixe au côté, que beaucoup continue d'affluer du reste du corps, et que l'abondance de ces humeurs empêche le malade d'en triompher par expectoration et par maturation. Les artères (bronches) se remplissent des matières, phlegme et pus, qui s'y trouvent; alors le patient râle; il respire fréquemment et du haut de la poitrine; enfin tout s'obstrue, et il succombe. C'est de cette même façon que tue la péripneumonie.
  - 33. (De la mort dans le causus.) Mais ceux qui meurent du causus meurent tous de sécheresse; d'abord se dessèchent les extrémités, pieds et mains, puis les autres parties sèches.

έμμ. om. θ. – μένη GJ. – μένει Ald. – τεθηλυσμένον θ. —  $^{11}$  τῆς om. θ, Mack. – ὅτ' ἄν θ. —  $^{12}$  τε KJθ. – δὲ (δὲ om. G) vulg. —  $^{13}$  τούτων θ. – τ. om. vulg. —  $^{14}$  τε om. θ. – τότε θ, Mack. – τοῦτο pro τότε vulg. – ρέγκει θ. – ἄνωθεν om. dans vulg. par une faute d'impression qui est répétée dans Kühn. – ἀποφράσεται Ε. – τε πάντα θ. – ἀποθνήσκεται Ald. – τοῦτον om. Κθ. —  $^{15}$  δὲ Ε (δ' θ; τε K; γὰρ L, Lind.). – δὲ om. vulg. – αὐτῶν μὲν πρῶτον θ. – ἀκροτήρια GHI.

πόδες τε καὶ χεῖρες, ἔπειτα δὲ τὰ ἐπιζηρότερα <sup>1</sup> ὅκοταν δὲ ἐκκαυθῆ <sup>2</sup>καὶ ἀποζηρανθῆ παντάπασι τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ σώματος, τὸ μὲν αἷμα πήγνυταί τε παντελῶς καὶ ψύχεται, τὸ <sup>3</sup> δὲ ἄλλο σῶμα ἀποξηραίνεται, καὶ οὕτως ἀποθνήσκει.

34. 'Υπὸ δὲ τῆς φρενίτιδος 'ἀπόλλυνται ὧδε' παραφρονέουσιν ἐν τῆ νούσω διὰ παντὸς, ἄτε τοῦ αἴματος ἐφθαρμένου τε καὶ κεκινημένου οὐ τὴν ἐωθυῖαν κίνησιν καὶ ἄτε παραφρονέοντες, οὐκέτι τῶν προσφερομένων δέχονται, ὅ τι ἄξιον λόγου 'δταν δὲ προίη ὁ χρόνος, μαραίνονταί <sup>6</sup> τε καὶ μινύθουσιν ὑπό τε <sup>7</sup>τοῦ πυρετοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ μηδὲν τρέφεσθαι καὶ πρῶτα μὲν τὰ ἐν τοῖσιν ἀκρωτηρίοισι <sup>8</sup>μινύθει τε καὶ ψύχεται, ἔπειτα δὲ τὰ ἐπ' ἐγγυτάτω. Καὶ ψύχεός <sup>9</sup>γε καὶ πυρὸς καὶ πόνων ἀρχὴν ταύτην ἔσχει 'ὅταν τὸ αξια <sup>19</sup> ἐν τῆσι φλεψὶν ὑπὸ τοῦ φλέγματος ψυχθῆ, μεταπίπτει <sup>11</sup>τε καὶ ξυσπᾶται ἄλες άλλοτε <sup>12</sup> ἄλλη, καὶ τρέμει, τέλος δὲ ψύχεται πάντα, καὶ ἀποθνήσκει.

¹ Όχότε FGK. -ὅτ αν δ' θ. -³τε καὶ θ. -³δ θ. -θνήσκει sine οὕτως <math>FGI JK. -⁴απόλλυνται <math>θ. -ἀπόλλυται vulg. - οὕτω <math>θ. -νούσω EHθ, Mack. -νόσω vulg. - ἐκφθαρμένου <math>G. - κεκινημένου <math>θ. - ἐκκεκινημένου <math>vulg. - οὐ θ. - οὐ σμ vulg. - εωθοιαν (sic) <math>θ. - εἰωθυῖαν <math>vulg. - εἰωθείαν <math>v. - εἰωθυῖαν <math>v. - εἰωθυῖαν <math>v. - εἰωθυῖαν <math>v. - ειωθυῖαν <math>v. - ειωθν <math>v. - ειωθυῖαν <math>v. - ειωθν <math>v. - ειω

Quand l'humide est complétement tari dans le corps par combustion et dessiccation, le sang se coagule tout à fait et se refroidit; le reste du corps se dessèche, et le patient succombe ainsi.

34. (De la mort dans la phrénitis.) Dans la phrénitis, voici comment arrive la mort : le patient délire continuellement dans le cours de la maladie, vu que le sang est gâté et se meut d'un mouvement qui ne lui est pas habituel. Dès lors, étant dans le délire, les patients ne prennent pour ainsi dire plus rien; mais la maladie dure; l'amaigrissement et le marasme viennent par l'effet de la fièvre et faute d'alimentation. L'amaigrissement et le froid s'emparent d'abord des extrémités, puis des parties les plus voisines. Telle est l'origine du froid, de la fièvre et des souffrances. Quand le sang est refroidi dans les veines par le phlegme, il se déplace, il s'accumule tantôt ici, tantôt là, il tremble; enfin tout se refroidit, et le patient meurt.

FIN DU PREMIER LIVRE DES MALADIES.

# ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ.

# DES AFFECTIONS.

#### ARGUMENT.

Le traité précédent est une sorte de discours sur la médecine, destiné à indiquer au médecin les points et les arguments qui doivent donner l'avantage dans la discussion. Celui-ci est un livre de médecine populaire qui a pour but de mettre l'homme du monde (ἐδιώτης) en état de s'aider lui-même dans ses maladies et de comprendre les règles qui dirigent le médecin. On y remarquera la mention très-fréquente d'un livre intitulé φαρμακῖτις, qui semble avoir été une sorte de formulaire et auquel l'auteur renvoie. Ce livre des Hippocratiques s'est perdu, comme tant d'autres, avant l'établissement des grandes bibliothèques d'Alexandrie et de Pergame.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2255  $\equiv$  E, 2444  $\equiv$  F, 2141  $\equiv$  G, 2142  $\equiv$  H, 2140  $\equiv$  I, 2443  $\equiv$  J, 2445  $\equiv$  K, Cod. Serv.  $\equiv$  L, 2332  $\equiv$  X, 2448  $\equiv$  Z, Imp. Corn. ap. Mack  $\equiv$  K', Imp. Samb. ap. Mack  $\equiv$  P', Cod. Fevr.  $\equiv$  Q', Cod. Vindobonensis n° 1v  $\equiv$  0.

### ÉDITIONS ET TRADUCTIONS.

Ce livre a été publié sous le nom de Polybe par Albinus Torinus, Basil. 1544, in-4°.—Joh. Varandæus a publié des commentaires sur ce livre, Lugd. 1658; in-fol.

# ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ '.

1. "Ανδρα χρή, "δστις έστὶ συνετός, λογισάμενον ότὶ τοῖσιν άνθρώποισι πλείστου ἄξιόν ἐστιν ἡ ὑγιείη, ἐπίστασθαι ἀπὸ τῆς ἑωυτοῦ γνώμης εν τῆσι νούσοισιν ὡφελέεσθαι ἐπίστασθαι δὲ τὰ εὑπὸ τῶν ξητρών καὶ λεγόμενα καὶ προσφερόμενα πρὸς τὸ σώμα τὸ δέωυτοῦ καὶ διαγινώσκειν ἐπίστασθαι δὲ τούτων ἔκαστα, εξς ὅσον εἰκὸς ίδιώτην. Ταῦτ' οὖν ἐπίσταιτο ἄν τις μάλιστα εἰδώς καὶ ἐπιτηδεύων 6 τάδε· 7 νουσήματα τοῖσιν ἀνθρώποισι γίνεται ἄπαντα ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος· ή δε γολή 8 καὶ τὸ φλέγμα τὰς νούσους παρέγει, ὅταν ἐν τῷ σώματι θ ἡ ὑπερξηραίνηται, ἡ ὑπερυγραίνηται, ἡ ὑπερθερμαίνηται, ή ύπερψύχηται. Πάσχει δὲ ταῦτα τὸ φλέγμα καὶ ή χολή καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ 10 ποτῶν, καὶ ἀπὸ πόνων καὶ 11 τρωμάτων, καὶ 12 ἀπὸ όσμῆς καὶ ἀκοῆς καὶ ὄψιος καὶ λαγνείης, καὶ ἀπὸ τοῦ <sup>13</sup>θερμοῦ τε καὶ ψυχροῦ πάσχει δὲ, ὅταν τούτων ἔκαστα τῶν εἰρημένων ⁴π μη εν τῷ δέοντι προσφέρηται 15 τῷ σώματι, ἡ μὴ τὰ εἰωθότα, ἡ πλείω τε καὶ ἰσχυρότερα, ἢ ἐλάσσω τε καὶ ἀσθενέστερα. Τὰ μέν οὖν ¹6 νουσήματα γίνεται τοισιν ανθρώποισιν απαντα από τουτέων. Δει δὲ πρὸς ταῦτα τὸν ἰδιώτην ἐπίστασθαι, ὁχόσα <sup>17</sup> εἰχὸς γινώσχειν <sup>18</sup> ἰδιώτην όσα δὲ τους χειροτέχνας εἰχὸς ἐπίστασθαι καὶ προσφέρειν καὶ διαχειρίζειν, περί 19 δε τούτων και των λεγομένων και των ποιευμένων οδόν 20 τε είναι τον ιδιώτην γνώμη τινὶ 21 ξυμβάλλεσθαι. "Ηδη οὖν τούτων δπόθεν έχαστα δεῖ τὸν ἰδιώτην ἐπίστασθαι, ἐγὼ φράσω.

¹ Τοῦτο δὲ ὁ Γαληνὸς τοῦ Πολύδου λέγει εἰναι FG. —²δς FG, Ald. – αὐτοῖσι pro ἀνθρ. H. – ἡ (H, al. manu) θ, Mack. – ἡ om. vulg. – νούσοισιν H, Lind., Mack, Kühn. – νούσησιν vulg. — ³ ὑπὸ (H, al. manu) θ. – ἀπὸ vulg. — ⁴ ἑαυτοῦ sine τὸ θ. — ⁵ ἐς θ. – ἐς om. vulg. – εἰδιωτην (sic) θ. – ἐπίσταιτο EH, Mack, Kühn. – ἐπίστατο vulg. – ἡπίστατο Lind. — ⁶ τὰ δὲ νοσήματα θ. — ² νοσ. EHθ. – Addit δὲ ante τοῖσιν alia manu H. – ἄπαντα γίν. EHθ. – ἀπὸ Lind. — ϐ καὶ om. J. – νόσους H. — ϐ ἢ om. θ. – ὑπερυγρ. ἢ ὑπερξηρ. θ. – ἡ ὑπερυγρ. om. GJK. — ¹⁰ ἀπὸ ποτῶν vulg. – ἀπὸ om. EHθ, Lind., Mack. — ¹¹ ἀπὸ τρ. vulg. – ἀπὸ om. EHθ, Lind., Mack. — □¹ ἀπὸ τρ. vulg. – ἀπὸ om. EHθ, Lind., Mack. — θερμοῦ τε καὶ ψ. EHθ, Mack. – θερμοῦ (θερείου FGIJ Κ) καὶ ἀπὸ (ἀπὸ om. Lind.) τοῦ ψ. vulg. — ¹⁴ εῖ θ. – ἢ.... σώματι om. Kühn. — ¹⁵ τῷ om. P', Lind. — ¹⁶ νοσ. ubique EHθ. – τουτέων E. – τούτων vulg. —

### DES AFFECTIONS.

1. (Utilité pour l'homme du monde d'avoir quelques notions médicales, et indication de ces notions. Toutes les maladies proviennent du phlegme et de la bile.) Quiconque est sensé doit, résléchissant que pour les hommes la santé est du plus haut prix, savoir se secourir dans les maladies par son propre jugement, savoir même discerner ce que les médecins lui disent et lui administrent, et savoir tout cela dans la mesure qu'il convient à un homme du monde. C'est à quoi on réussira en prenant surtout connaissance des points suivants et en s'y appliquant. Les maladies proviennent toutes, chez les hommes, de la bile et du phlegme. La bile et le phlegme produisent les maladies, quand, dans le corps, l'une de ces humeurs éprouve un excès ou de sec ou d'humide, ou de chaud ou de froid; or, un tel excès dans le phlegme et la bile provient des aliments et des boissons, des fatigues et des blessures, de l'odorat, de l'ouïe, de la vue, du coït, ainsi que du chaud et du froid; cet excès est déterminé quand chacune des influences susdites est administrée au corps ou comme il ne convient pas, ou contre l'habitude, ou en plus et trop forte, ou en moins et trop faible. Ainsi c'est de là que pour les hommes naissent toutes les maladies. Il importe que là-dessus l'homme du monde sache ce que doit savoir l'homme du monde; quant aux prescriptions et aux opérations qui sont du domaine des hommes de l'art, il importe aussi que l'homme du monde soit en état de concourir par son propre jugement à ce que le médecin dit et fait. Je vais donc indiquer où l'homme du monde doit puiser ses notions sur chacun de ces objets.

TOM. VI.

14

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> εἰκὸς om. Ald. – γιν. om., restit. al. manu H. — <sup>18</sup> ἰδιωηι (sic), et ὄσα.... ἐπίστασθαι om. θ. – διαχειρίζεσθαι G. — <sup>19</sup> δὲ est pour δή. – καὶ EFHlJθ, Lind., Mack. – καὶ om. vulg. –ποιουμένων θ. — <sup>20</sup> τ' θ. – ἐστι pro εἶναι K', Mack. — <sup>21</sup> σ. θ. – τούτων om. θ. – ὁκόθεν Mack. – τὸν ἰδιώτην θ. – τὸν ἰδ. om. vulg.

- 2. 1 τΗν ές την κεφαλήν δδύναι έμπέσωσι, τούτου την κεφαλήν εξυμφέρει διαθερμαίνειν λούοντα πολλώ θερμώ, καὶ πταρμόν <sup>8</sup>ποιέοντα φλέγμα καὶ μύξας ῦπεξάγειν· <sup>4</sup>καὶ ἢν μὲν πρὸς ταῦτα ἀπαλλάσσηται τῆς δδύνης, ἀρχεῖ ταῦτα ἡν δὲ μή ἀπαλλάσσηται, καθηραι την κεφαλην φλέγμα, διαιτάν δε ροφήματι και ποτῷ ὕδατι, οἶνον δὲ μὴ προσφέρειν, ἔστ' ἀν ἡ περιωδυνίη θπαύσηται τὸν γὰρ οίνον όταν θερμή ἐοῦσα ή κεφαλή σπάση, ή περιωδυνίη ἰσχυροτέρη γίνεται. Τὰ δὲ ἀλγήματα ἐσπίπτει τύπὸ τοῦ φλέγματος, ὅταν ἐν τῆ κεφαλή κινηθέν άθροισθή. ήν δε άλλοτε και άλλοτε δούνη και <sup>8</sup>σκοτοδινίη έμπίπτη ές την κεφαλήν, ώφελέει μεν καὶ ταῦτα προσφερόμενα · ώφελέει δὲ, θ καὶ ἢν αξμα ἀφαιρεθἢ ἀπὸ τῶν μυκτήρων, ἢ ἀπὸ της φλεδός της έν τῷ μετώπῳ. ην δὲ 10 πουλυχρόνιον καὶ ἰσχυρὸν τὸ νούσημα εν τη κεφαλή γίνηται, και μή ἀπαλλάσσηται, καθαρθείσης τῆς κεφαλῆς, ἡ σχάσαι δεῖ τούτου τὴν κεφαλὴν, ἡ τὰς φλέβας κύκλω ἀποκαῦσαι· 11 τῶν γὰρ λοιπῶν ἀπὸ τούτων μοῦνον ἐλπὶς ὑγιέα γενέσθαι.
- 3. Τοὺς νοσέοντας 12 χρή σχοπεῖν εὐθὺς ἀρχομένους ἐν τῆ καταστάσει τῶν νουσημάτων, 13 ὅτου ἀν δέωνται, καὶ οΐους τε ὅντας 14 φαρμακευθῆναι, καὶ ἄλλο ὅπερ ἀν τις θέλη προσενέγκαι ' ἢν δὲ, τὴν ἀρχὴν παρεὶς, τελευτώσης τῆς 15 νούσου προσφέρης, ἐν ἀπειρηκότι ἤδη τῷ 16 σώματι, εἰ δεῖ ἐν ἰσχυρόν τι προσενέγκαι, κίνδυνος ἁμαρτάνειν μᾶλλον ἢ 17 ἐπιτυγχάνειν.
- 4. <sup>\*</sup>Ην ἐς τὰ ὧτα δδύνη ἐμπέση, λούειν <sup>18</sup> ξυμφέρει πολλῷ θερμῷ, <sup>10</sup> καὶ πυριῆν τὰ ὧτα· καὶ <sup>20</sup> ἢν μὲν πρὸς ταῦτα περιίστηται τὸ φλέγμα λεπτυνόμενον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ ἡ δδύνη ἀπολείπη, ἀρκέει
- ¹ ¾ν Ε. —² σ. θ. καὶ θερμῷ vulg. καὶ οπ. Κ. —³ ποιεῦντα θ. ὑπεξάγειν (H, al. manu) θ. ὑπάγειν vulg. ⁴ καὶ οπ. EFGHIJK. ⁵ δίαιταν θ. ὑνφ. (ubique) EGHIJK, Ald. ἐσταν μὴ ἡ περιωδύνη θ. ⁶ πραύνεσθαι. forsan πραύνεται aut πραύνηται L. πραύνηται Lind. σπάση EFGHIJKθ. σπάσει vulg. περιωδύνη θ. ఄ ὅσκοτοδίνει ἢι ἐμπίπτη θ. ἐμπίπτη Ε. ἐμπίπτει vulg. ϶ κην (sic) θ. ΄ ὅσκοτοδίνει ἢι ἐμπίπτη θ. ἐμπίπτη Ε. ἐμπίπτει vulg. ϶ κην (sic) θ. ΄ ἱ πολυχρ. EHIJθ. γίνεται J. ΄ τὸ γὰρ λοιπὸν [καὶ] ἀπὸ Lind. μόνων EHθ. μούνων J. ὑγιαῖα θ. ΄ [δὲ] χρὴ Lind. εἰ εὐθὺς EGHK, Ald. ΄ ὅπου G. ΄ καὶ φαρμ. θ. ὅτι (al. manu ὅπερ H) θ. ἐθέλη H. παρῆς Ε. ΄ ὁ νόσου IJK. προσφ. οπ., alia manu προσφέρεις Ε. ΄ ὁ σώματι δεδιὼς (δέδιεν EFGIJK, Ald.) (σώματι δὲ διενισχύοντ τι (ἰσχύοντι, Ε al. manu ἰσχυρόν τι, FGHIJK, Ald.) (σώματι δὲ διενισχύοντ θ) vulg. Je lis εἰ δεῖ ἕν au lieu de δέδιεν ου δέδειεν des mss. ΄ ΄ ἀπ. IJ. ΄ ὅσ. θ

- 2. (Maladies de la tête. Douleurs de tête.) Si des douleurs se jettent sur la tête, il importe d'échauffer la tête du patient avec des affusions abondantes et chaudes, et de provoquer l'issue du phlegme et de la mucosité en déterminant l'éternuement; si, à l'aide de ces moyens, la douleur cesse, cela suffit; sinon, purger la tête du phlegme, alimenter avec des potages et de l'eau, et interdire le vin jusqu'à ce que le mal de tête ait cessé. En effet, quand la tête étant chaude attire le vin à elle, la douleur devient plus forte. Les douleurs surgissent par le phlegme quand, mis en mouvement, il s'est accumulé dans la tête. Si la douleur et le vertige saisissent la tête par intervalle, il est utile, à la vérité, de faire ce qui a été dit plus haut, mais il est utile aussi de tirer du sang des narines ou de la veine frontale. La maladie devient-elle, dans la tête, longue et durable, sans céder aux purgations de cette partie, il faut inciser la tête du patient ou brûler circulairement les veines; car, de tous les autres, ce moyen est le seul qui donne espérance de guérison. (Un moyen analogue a été proposé, Bull. de l'Acad. de médec., t. XIII, p. 1027, 1848.)
  - 3. (Agir au début.) C'est au début, quand la maladie commence à prendre de la consistance, alors que les malades sont en état d'être évacués et de recevoir tout ce qu'on voudra administrer, qu'il importe d'examiner de quoi ils ont besoin; mais si, laissant passer le début, vous prescrivez vers la fin de la maladie, il est à craindre, dans le cas où il faudrait prescrire quelque moyen énergique, que, le corps étant déjà affaibli, il n'y ait plutôt insuccès que succès.
  - 4. (Affection des oreilles, de la gorge, des gencives, de la luette, des dents.) Si la douleur se porte aux oreilles, il convient de faire des affusions chaudes abondantes et de fomenter la partie; le phlegme atténué à l'aide de ces moyens se détourne-t-il de la tête, et la douleur s'apaise-t-elle, cela suffit;

<sup>-</sup> καὶ θερμῷ vulg. - καὶ om., restit. al. manu H. — 19 καὶ om. θ. - πυρίᾶν θ. — 20 εὶ J. - πρὸς τ. om. (Ε, restit. al. manu post περιίστ.) FG (Η, restit. al. manu) JK. - ἀπολείπη Codd., Lind., Mack. - ἀπολείπει vulg. - ἀρκεῖ θ.

ταῦτα· 1 ήν δὲ μή, τῶν λοιπῶν ἄριστον φάρμακον πῖσαι ἄνω, ὅ τι φλέγμα κάθαίρει, ή την κεφαλήν καθήραι, ε καθαίρεται τὸ τῆς κεφαλής φλέγμα· τὸ δὲ ἄλγημα καὶ <sup>3</sup>τοῦτο γίνεται, ὅταν ἔσωθεν πρὸς την ακοήν φλέγμα έκ της κεφαλής προσπέση. Ήν δὲ ετά παρά τήν φάρυγγα φλεγμήνη, αναγαργαρίζειν γρή · γίνεται δε και ταῦτα από φλέγματος · ήν δὲ τὰ οὖλα ή 6τι τῶν ὑπὸ τῆ γλώσση φλεγμαίνη, διαμασσητοΐσι γρησθαι· ἀπὸ φλέγματος δὲ καὶ ταῦτα γίνεται. "Ην δὲ ή σταφυλή κατακρεμασθή καὶ πνίγη, ἔνιοι δὲ τοῦτο καλέουσι γαργαρεώνα, παραγρημα μέν τοῖσιν ἀναγαργαλίκτοισι γρησθαι, σκευάζων ώς γέγραπται έν τοῖσι φαρμάχοισιν. ἢν δὲ πρὸς ταῦτα 8μή ζοχνή γένηται, όπισθεν ξυρήσαντα την κεφαλήν, σικύας προσδάλλειν δύο, καὶ τοῦ αξματος ἀφαιρέειν ὡς πλεῖστον, καὶ θάνασπάσαι ὁπίσω τὸ βεῦμα τοῦ φλέγματος ἡν δὲ 10 μηδὲ τούτοισι καθίστηται, σχάσαντα μαχαιρίω το ύδωρ 11 έξαγαγεῖν, σχάζειν δὲ, ὅταν το ἄκρον δπέρυθρον γένηται· ην δὲ μη τοιοῦτον 12 γενόμενον τμηθη, φλεγμαίνειν εθέλει, καὶ ἔστιν ὅτε 13 εξάπινον ἔπνιξε· γίνεται δὲ 14 καὶ τοῦτο ύπο φλέγματος, όταν έκ τῆς κεφαλῆς θαλφθείσης ἀθρόον καταρδυῆ. Οσα δὲ περὶ ὀδόντας γίνεται ἀλγήματα, ἢν μὲν βεδρωμένος ἢ καὶ 18 χινέηται, έξαιρέειν· ήν δὲ μή βέβρωται, 16 μηδὲ χινέηται, όδύνην δὲ παρέχη, καύσαντα ἀποξηρῆναι' ώφελέει δὲ καὶ τὰ διαμασσήματα' αξ δὲ δδύναι γίνονται, ὅταν φλέγμα ὑπέλθη ὑπὸ τὰς ῥίζας τῶν δδόντων ἐσθίονται δὲ 17 καὶ βιδρώσκονται οἱ μὲν ὑπὸ Φλέγματος, οἱ δὲ ύπο σιτίων, ήν φύσει ἀσθενέες ἔωσι, καὶ κοιλίην ἔχοντες, καὶ πεπηγότες έν τοΐσιν ούλοισι κακώς.

¹ Εἰ ΕΗθ. – φάρμαχον ΕΓΙΙΚθ, Lind., Mack. – φαρμάχων vulg. – πεῖσαι θ. – ὅτι ἄνω Lind. – ἄγει pro χαθαίρει θ. —² ῷ χ. τὸ τ. χεφ. om. θ. – τὸ om. (Ε, restit. al. manu) GJK. — ³ καὶ [διὰ] τ. Lind. — ⁴ ἀπὸ θ. — ⁵ τὰ om. J. – φάρυγα IJ. –ἢν φλεγμήνη τὰ περὶ τὴν φάρ. Ε. – φλεγμαίνη θ. – ἀναγαργαλίχτοισι (ἀναγαργαρίστοισι H; ἀναγαργαρίστοις θ) χρῆσθαι, sine χρὴ ΕΗθ. — ⁶ τι post γλ. ΕΗθ. – τὴν γλῶσσαν θ. – φλεγμήνη Ε. – διαμασητοῖσι GHIJK, Ald. – διαμάση τοῖσι (sic) θ. — ² αὐτὰ Κ. – γίνονται IJ. – πνιγῆ θ. – καλοῦσι θ. – ἀναγαργαριστοῖσι (sic) θ. – φαρμάχοις θ. — ⁵ ἰσχνὴ μὴ γίνηται θ. – ξυρίσαντα θ. – προδάλλειν IJK. — ໑ ἀνασπάσαι Κühn. – ἀνασπάσαι vulg. — ιο μηδὲ ΕΕGHIJ, Frob. – μὴ vulg. — ιι ἔξιέναι ΕΗQ΄θ. – σχίζειν FJK. – δ΄ θ. – γένηται ΕΗθ. – γίν. vulg. — ιι ἔξιέναι ΕΗQ΄θ. – σχίζειν FJK. – δ΄ θ. – γένηται ΕΗθ. – γίν. vulg. — ιι ἀπνοον, supra lineam eadem manu ἐξαίφνης H. – ἀπνουν (sic) pro ἐξ. θ. — ιι καὶ οm. θ. – ἀπὸ Lind. – θαλφθείσης Codd., Ald., Foes Chouet,

sinon, le meilleur des autres remèdes est de donner un vomitif phlegmagogue ou de purger la tête avec un des médicaments par lesquels le phlegme de la tête est purgé. Cette douleur aussi se développe quand du phlegme se jette du dedans de la tête sur l'ouïe. Si les parties d'entour la gorge s'enflamment, il faut gargariser; cela provient encore du phlegme. Si les gencives ou quelqu'une des parties sublinguales s'enflamment, employez les masticatoires; c'est encore le phlegme qui est en cause. Si la luette devient pendante et suffoque, ce que quelques-uns appellent gargareon, aussitôt on mettra en usage les gargarismes préparés comme il est écrit dans les Remèdes; au cas où cela ne procure pas l'atténuation de la luette, on rasera le derrière de la tête, on y appliquera deux ventouses, on tirera autant de sang qu'il sera possible, et on appellera en arrière la fluxion pituiteuse. Ces moyens même sont-ils insuffisants, on incise la luette avec un bistouri, et on en fait sortir l'eau; cette incision sera faite quand l'extrémité en est devenue un peu rouge; si on incise avant que cette extrémité soit devenue telle, la luette est exposée à s'enflammer, et il est des cas où elle a causé une suffocation soudaine. Le phlegme produit encore cette affection, c'est lorsqu'il descend en abondance de la tête échauffée. Quant aux douleurs causées par les dents, si la dent est cariée et branlante, il faut l'ôter; si, sans être ni cariée ni branlante, elle excite cependant de la douleur, il faut la dessécher en la brûlant; les masticatoires servent aussi; les douleurs se font sentir quand du phlegme va sous les racines des dents. Les dents sont rongées et cariées, les unes par le phlegme, les autres par les aliments, quand naturellement elles sont faibles, creuses et mal fixées dans les gencives.

Lind., Mack.  $-\theta$ αλφείσης vulg. - ὅτ' ἄν ἐκ τ. κ. θαλφθίσης ὅτ' ἄν ἀθρόον κατ. θ. - <sup>15</sup> κινέηται EHθ. -κινέεται vulg. - έξερέειν θ. - <sup>16</sup> ἢ μηδὲ GIK. - ἢ μὴ Ε (H, cum δὲ al. manu) θ. -παρέχη θ, Kühn. -παρέχει vulg. -διαμασήματα GIJK, Ald. -διασήματα, al. manu μα H. - <sup>17</sup> καὶ βιβρ. om. (H, restit. al. manu) θ. - ὑπὸ (bis) EHQ'θ. - ἀπὸ (bis) vulg. - σίτων θ. - ἀσθενεῖς θ. - ἐῶσι JKθ, Ald.

- 5. \*Ην δὲ ¹ἐν τἢ ρινὶ πόλυπος γένηται, οἶον ²πρῆγμα πνέεται, καὶ ἀπογκέει ἐκ τοῦ μυκτῆρος ἐς τὸ πλάγιον ἐξαιρέεται δὲ βρόχω διελκόμενος ἐς τὸ στόμα ³ἐκ τῆς ρινός οἱ δὲ καὶ φαρμάκοισιν ἐκσήπονται φύεται δὲ ⁴ὑπὸ φλέγματος. Ταῦτα μὲν ὅσα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ὅφύεται νουσήματα, πλὴν ὀφθαλμῶν ταῦτα δὲ εἰδίως γεγράψεται.
- 6. Περὶ δὲ τῶν κατὰ κοιλίην νουσημάτων ἐνθυμέεσθαι χρὴ τάδε πλευρῖτις, <sup>7</sup>περιπλευμονίη, καῦσος, φρενῖτις, αδται καλέονται δξεῖαι, <sup>8</sup>καὶ γίνονται μὲν μάλιστα καὶ ἰσχυρόταται τοῦ χειμῶνος, γίνονται δὲ καὶ τοῦ θέρεος, ἦσσον δὲ καὶ μαλακώτεραι ἢν δὲ παρατυγχάνης, <sup>9</sup>ταῦτα ἄν καὶ ποιέων καὶ ξυμδουλεύων τυγχάνοις μάλιστα.
- 7. Πλευρίτις πυρετὸς ἔσχει, καὶ τοῦ πλευροῦ δούνη, καὶ ὁρθοπνοίη, καὶ βήξ καὶ τὸ σίελον κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπόχολον πτύει, ἐπειδὰν δὲ πεμπταῖος γένηται 10 ἢ ἐκταῖος, καὶ ὑπόπυον. Τούτῳ τοῦ μὲν πλευροῦ τῆς δούνης διδόναι, ὅ τι ἀποστήσει ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τό τε φλέγμα καὶ τὴν χολήν ἡ γὰρ δούνη οὕτως ἄν εἴη μαλακωτάτη τὴν δὲ κοιλίην 11 θεραπεύειν ὑπάγοντι καὶ ψύχοντι κλύσματι οὕτω γὰρ τῷ νούσῳ τῷ 12 ξυμπάσῃ 13 ξυμφορώτατα προσφέρειν δὲ ποτόν τε καὶ 14 ῥόφημα, καὶ τὰ πόματα διδόναι δξύτερα, ὡς τὸ σίελον ἀνακαθαίρηται ἀπὸ τοῦ πλευροῦ ὅταν δὲ καθαίρεσθαι ἀρξηται τὸ πῦον, θερμαίνοντα 15 ξυμφέρει τὸ πλευρὸν ἔξωθεν πεπαίνειν τὰ πρὸς 16 τὸ πλευρόν πρόσθεν δὲ οὐ ξυμφέρει ἡ ξηραίνεται γάρ. Γίνεται δὲ ἡ νοῦσος αὕτη μάλιστα μὲν ἐκ ποσίων, ὅταν τις, ὑγράζοντος τοῦ σώματος, ἡ μεθύων ἡ νήφων ῥιγώσῃ γίνεται δὲ καὶ ἄλλως. Κρίνεται δὲ ἡ 17 νοῦσος, ἡ μὲν

<sup>&#</sup>x27; Έν οπ. Ε. -πωλυπος θ, Lind. -γένηται θ. -έγγένηται νulg. <math>-2 πρήγμα (sic) θ. -πρῆσμα Foes in not., Lind., Mack. - Foes, pour lire πρῆσμα, s'appuie sur Gal. Gloss.: πρῆσμα, έμφύσημα, καὶ πρήσιος, τῆς έμφυσήσεως, καὶ πρηστικώτατον, τὸ έμφυσητικώτατον. Cette glose ne paraît pas se rapporter à notre passage; d'ailleurs tous les mss. ont uniformément πρῆγμα. Foes traduit: Velut quiddam flatu distentum. -πνίγεται θ. -τείνεται Foes in not., Lind. -τε καὶ νulg. <math>-τε, qui est nuisible, vient sans doute par répétition de la finale ται. -ἐς EHθ, Lind. -εἰς νulg. -³ διὰ pro ἐκ J. -φαρμάκοις θ. -⁴ ἀπὸ Lind. <math>-⁵ φύεται (H, al. manu ον) θ. -φύονται νulg. <math>-ὀ φθαλμίας Κ. -ఠ γωρὶς Ε (H, al. manu ἱδίως) θ. -γπεριπλ. Hθ. -περιπν. νulg. -καλεῦνται θ. -δ καὶ οπ. Κ. -μὲν οπ. FGIJK. -δ τάδ EHθ. -ποιὼν θ. -συμβ. EHJΚθ. -τυγχάνοις FGIJΚθ. -τυγχάνης νulg. -σίελον θ. -σίαλον νulg. <math>-ίναὶ GIJK. -ἀποστήση ΕΗ. -ἱ ὑπάγειν θεραπεύοντα καὶ ψύχοντα κλύσματι <math>θ. -ὑπάγοντα καὶ ψύχοντα HIJΚ. <math>-ἱ 2σ. θ. -ἱ 3συμφ. (ξ. Lind.) νulg. -ξυμφερωτατα Η. -συμφερωτατα EIJK, Ald., Frob. -ἱ 4 ρύφ.

- 5. (Polype du nez.) Si un polype s'engendre dans le nez, c'est une affaire de respirer, et la narine fait une saillie de côté. On l'extirpe en le tirant hors du nez dans la bouche avec un lien; il en est encore que l'on consume à l'aide de médicaments. Le polype est le produit du phlegme. Telles sont les maladies qui proviennent de la tête, excepté les maladies des yeux; celles-là seront traitées à part.
- 6. (Maladies du ventre, c'est-à-dire de la poitrine et de l'abdomen.) Quant aux maladies du ventre (poitrine et abdomen), il faut se recorder ceci : la pleurésie, la péripneumonie, le causus, la phrénitis sont dites maladies aiguës; elles surviennent le plus souvent et avec le plus d'intensité en hiver; elles surviennent aussi en été, mais moins et avec moins de force; si vous vous trouvez présent, vous serez le plus utile en agissant et en conseillant comme il suit.
- 7. (Pleurésie.) Pleurésie : il y a fièvre, douleur de côté, orthopnée, toux; la salive est d'abord crachée subbilieuse, puis, le cinquième jour ou le sixième, subpurulente. En ce cas, pour la douleur de côté, on donnera ce qui détournera du côté le phlegme et la bile; car, de cette façon, la douleur sera très-adoucie; on soignera le ventre à l'aide d'un clystère évacuant et rafraîchissant; c'est une précaution qui importe beaucoup à la maladie tout entière. On donnera des boissons et des potages; les boissons seront acidulées de manière à débarrasser de la matière de l'expectoration le côté; quand l'expectoration commence à devenir purulente, il convient d'échauffer le côté par le dehors, et de mûrir ce qui y adhère; avant, ces. moyens ne conviennent pas, car ils dessèchent. Cette maladie provient surtout de boissons, quand, le corps étant ainsi humecté, l'individu, soit ivre, soit à jeun, est pris de frisson; elle survient aussi d'autre façon. Cette maladie se juge, la plus

<sup>(</sup>ubiqu 3) EHθ.  $-\pi$ ώματα διδ. δὲ ὀξύτερον θ.-σίελον (H, al. manu) θ.-σίαλον vulg. - <sup>16</sup> σ. θ.- <sup>16</sup> τῶ πλευρῶ EHθ. -ποσίων EHQ'θ, Mack. -πόσιων Lind. -πόσιος vulg. - <sup>17</sup> νόσος Κ.

βραχυτάτη εδδόμη, ή δε μαχροτάτη τετάρτη καὶ δεκάτη· 1 καὶ ἢν μεν εν ταύτη πτυσθῆ καὶ καθαρθῆ τὸ πῦον ἀπὸ τοῦ πλευροῦ, ὑγιὴς γίνεται ἢν δε μὴ πτυσθῆ, ἔμπυος γίνεται, καὶ ἡ νοῦσος μακρή.

- 8. Κρίνεσθαι <sup>2</sup>δέ έστιν έν τῆσι νούσοισιν, ὅταν αὔξωνται αῖ νοῦσοι, ἢ μαραίνωνται, ἢ μεταπίπτωσιν <sup>3</sup>ἐς ἔτερον νούσημα, ἢ τελευτῶσιν.
- 9. Περιπλευμονίη πυρετός ἴσχει καὶ βήξ καὶ ἀποχρέμπτεται τὸ μέν πρῶτον φλέγμα παχὺ καὶ καθαρὸν, 'ἔκτη δὲ καὶ ἑδόόμη ὑπόχολον καὶ ὑποπέλιον, ὀγδόη δὲ καὶ ἐνάτη ὑπόπυον. Τούτω ἢν μὲν δούνη ἐγγίνηται ἢ τοῦ νώτου ἢ τῶν πλευρέων, διδόναι ὅπερ ἐν τῆ πλευρίτιδι τοῦ πλευροῦ τῆς ὀδύνης ἐν τῆ φαρμακίτιδι γέγραπται τοῦ ποτοῖσι δὲ <sup>6</sup>καὶ ροφήμασι καὶ τῆς κοιλίης ἐς τὴν ὑποχώρησιν καὶ ψύξιν πατὰ ταὐτὰ θεραπεύειν τῆ πλευρίτιδι ὅκως δὲ τὸ σίαλον ἐκ τοῦ <sup>8</sup>πλεύμονος ἀνακαθαρεῖται καὶ τὸ πῦον, διδόναι φάρμακα ποτὰ, οἶσιν ὁ πλεύμων ὑγραίνεται, καὶ καθαίρεται τὸ πῦον ἄνω. Ἡ δὲ νοῦπος αὕτη γίνεται, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς φλέγμα <sup>9</sup>ἀθρόον ρυῆ ἐς τὸν πλεύμονα ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐκ πλευρίτιδος μεθίσταται ἐς περιπλευμονίην, <sup>10</sup> καὶ ἐκ καύσου κρίνεται δὲ ἐν ἡμέρησιν, ἡ μὲν βραχυτάτη <sup>11</sup>ἐν τεσσαρεσκαίδεκα, ἡ δὲ μακροτάτη ἐν δυοῖν <sup>12</sup>δεούσαιν εἴκοσι διαφεύγουσι δὲ ταύτην ὀλίγοι γίνονται δὲ καὶ ἔμπυοι ἐκ ταύτης τῆς νούσου, ἢν μὴ ἐν τῆσι κυρίησιν ὁ πλεύμων καθαρθῆ.
- 10. Φρενῖτις ὅταν λάδη, πυρετὸς ἔσχει βληχρὸς τὸ πρῶτον, καὶ οδύνη πρὸς τὰ ὑποχόνδρια, μᾶλλον <sup>13</sup> δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ <sup>14</sup> ἐς τὸ ἦπαρο ὅταν δὲ τεταρταῖος γένηται καὶ πεμπταῖος, ὅ τε πυρετὸς ἐσχυρότερος γίνεται, καὶ ¹⁵αἱ ὁδύναι, καὶ τὸ χρῶμα ὑπόχολον γίνεται, καὶ τοῦ νοῦ ¹⁶ παρακοπή. Τούτῳ, τῆς μὲν ὀδύνης, ἄπερ ἐν τῆ πλευρίτιδι, διδό-

¹ Κἢν θ. —² δ' ἔστιν ΕΗ. —τοῖσι ΗJ. —³εἰς θ. — ⁴τῆ ἔκτη vulg. -τῆ οm. (H, restit. al. manu) θ. -ἐνάτη ΗΚθ. -ἐνν. vulg. <math>-ἐγγίνηται ΕGHIJΚ. -ἐγγένηται Μαck. <math>-ἐγγίνεται vulg. —⁵πότοισι θ. —⁶καὶ οm. Κ. <math>-ὑποχώρησι καὶ Ψῦξι (sic) θ. — ²καὶ pro κατὰ ΕΡ'. <math>-καὶ κατὰ Q'. -ὅπως ΕΗθ. —⋄πν. (ubique) GJK. <math>-ἀνακαθαίρηται θ. -ἀνακαθάραι (ἀνακαθάραι Ε) vulg. <math>-ὁ ΕFGHIJθ, Lind., Mack. <math>-ό om. vulg. -ὑγραίνεται ό πν. Κ. <math>-πλ. καθαίρεται καὶ ὑγρ. τὸ πῦον ἄνω <math>θ. — ⋄πν. εἰς IJ. -δὲ ὅτε θ. <math>-μεθίσταται ΕΗΚθ. -μεθίσται vulg. — ¹⁰καὶ καῦσον vulg. <math>-καὶ ἐκ καύσου ΕΗθ. <math>-δὶ Η. — ¹¹ εν οm. Lind. -τέσσαρσι καὶ δέκα Ε. <math>-τέσσερες καίδεκα (sic) θ. — ¹²δεουσαιν (sic) θ. <math>-δεούσαις vulg. -ταύτην om. FGJ. <math>-ἔμπυοι καὶ θ. -νόσου θ. -μὴ om. G. -ταῖσι κυρίαισιν θ. — ¹³δ' ἐς pro δὲ πρὸς ΕΗ. <math>-δὲ ἐς Q΄, Lind. — ¹⁴πρὸς ΕQ΄θ, Lind. — ¹⁵αὶ om. EFGJ. — ¹⁰παρακόπτει θ.

courte en sept, la plus longue en quatorze jours, et si, à ce jour, le pus est expectoré et évacué hors du côté, le patient guérit; sinon, il se forme un empyème, et la maladie devient longue.

- 8. (Définition de la crise.) Une crise dans les maladies c'est ou une exacerbation, ou un affaiblissement, ou une métaptose en une autre affection, ou la fin.
- 9. (Péripneumonie.) Péripneumonie : il y a fièvre, toux, expectoration d'abord d'un phlegme épais et pur, puis subbilieuse et sublivide au sixième et au septième jour, subpurulente le huitième et le neuvième. Au patient, si la douleur se fait sentir au dos ou aux côtés, on donnera ce qui est écrit dans la Pharmacie, à l'article de la pleurésie, pour la douleur de côté. En fait de boissons, de potages, d'évacuation et de rafraîchissement du ventre, le traitement sera le même que dans la pleurésie. On administrera, pour procurer l'expectoration des crachats et du pus, les potions médicamenteuses qui humectent le poumon, et évacuent le pus par en haut. Cette maladie survient quand du phlegme découle en abondance de la tête dans le poumon; parfois aussi d'une métastase de pleurésic ou de causus en péripneumonie. Elle se juge, la plus courte en quatorze jours, la plus longue en dix-huit. Peu réchappent de cette maladie. L'empyème peut en être aussi la conséquence, si le poumon ne s'est pas purgé dans les jours décisifs.
- 10. (Phrénitis; voy. pour cette sièvre t. II, p. 571. Ici l'auteur paraît décrire la phrénitis d'après son étymologie, de epéves, diaphragme, et insister particulièrement sur l'affection des hypochondres. Dans le fuit, les sièvres rémittentes et pseudo-continues affectent les organes de cette région.) Phrénitis: il y a une sièvre obscure d'abord, et de la douleur aux hypochondres, plus sorte au côté droit vers le soie; mais, quand le patient est au quatrième jour et au cinquième, la sièvre et les douleurs croissent en intensité, la coloration devient subbilieuse, et l'intelligence se dérange. Dans ce cas,

ναι, καὶ χλιαίνειν, 'ίν' ἡ ὁδύνη ἔχει' τὴν κοιλίην δὲ θεραπεύειν, καὶ τάλα ποιέειν τὰ αὐτὰ, πλὴν τοῦ ποτοῦ' ποτῷ δὲ χρῆσθαι τῶν άλλων ὅτῳ ἀν ²ἐθέλης, πλὴν οἴνου, ἢ ὅξος καὶ μέλι καὶ ὕδωρ διδόναι '³οἶνος δὲ οὐ ξυμφέρει τοῦ νοῦ παρακόπτοντος, οὖτε ἐν 'ταύτη τῆ νούσῳ, κοὖτε ἐν τῆσιν άλλησι' λούειν δὲ πολλῷ καὶ θερμῷ <sup>6</sup>κατὰ τὴν κεφακὶ ἱδρὼς μᾶλλον γίνεται, καὶ ἡ κοιλίη καὶ τὸ οὖρον διαχωρέει, καὶ αὐτὸς ἑαυτοῦ ἐγκρατέστερος γίνεται. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται ὑπὸ χονεται δὲ ἡ μὲν βραχυτάτη ἑδδομαίη, ἡ δὲ μακροτάτη ἑνδεκαταίη διαφεύγουσι δὲ καὶ ταύτην δλίγοι μεθίσταται δὲ καὶ αὕτη ἐς περιπλευμονίην, καὶ ἡν μεταστῆ, δλίγοι διαφεύγουσιν.

11. Καῦσος 10 δὲ ὅταν ἔχη, πυρετὸς ἔσχει καὶ δίψα ἐσχυρή· καὶ ἡ γλῶσσα τρηχέη καὶ μέλαινα γίνεται 11 τοῦ πνεύματος ὑπό γε θερμότητος, καὶ τὸ χρῶμα ὑπόχολον γίνεται, καὶ τὰ 12 ὑπιόντα χολώδεα, καὶ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὸς γίνεται, τὰ 13 δ' ἔσω θερμός. Τοὑτω 14 ξυμφέρει ψύγματα προσφέρειν, καὶ πρὸς τὴν κοιλίην, καὶ ἔξωθεν πρὸς τὸ σῶμα, φυλασσόμενον μὴ φρίξη· καὶ τά τε πόματα καὶ τὰ ροφήματα διδόναι πυκνὰ 15 καὶ κατ' ὀλίγον ὡς ψυχρότατα, τὴν δὲ κοιλίην θεραπεύειν, 16 κἢν μὲν μὴ ὑποχωρέῃ τὰ ἐνεόντα, κλύσαι· ψύχειν 17 δὲ κλύσμασιν ὡς ψυχροτάτοισιν ἢ ὁσημέραι ἢ διὰ τρίτης. Ἡ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται ὑπὸ χολῆς, ὅταν κινηθεῖσα ἐντὸς τοῦ σώματος καταστηρίξῃ· φιλέει δὲ καὶ ἐς περιπλευμονίην μεθίστασθαι· κρίνεται δὲ ἡ μὲν βραχυτάτη

<sup>&</sup>quot;Ήν pro ἕν' ἡ ΕΗθ. -ἔχη vulg. - ποιεῖν-J. -π. οπ. Ηθ. -τοῖσιν αὐτοῖσιν pro τὰ αὐτὰ (Ε, cum ποιέειν post αὐτοῖσι)  $Q'\theta$ , Lind. - αὐτοῦ pro αὐτὰ J. -² ἐθέλη, al. manu ης H. - θελήση  $\theta$ . -πλὴν οἴνου ponitur post χρῆσθαι ΕΗθ. - ἡ οπ.  $\theta$ . - καὶ ὕδωρ οπ. K. - διδόναι οπ. (Ε, habet δίδου, quod ponitur post ἐθέλης) H. - Post διδ. addunt ἢ ὕδωρ JKθ. - ³ οἴνον FGJK. - συμφ.  $\theta$ . - παρακοπτοντος (H, al. manu)  $\theta$ . - παρακοπέντος vulg. - οὕτ' (bis)  $\theta$ . - 4 αὐτῆ ΕΗΚQ', Lind. -τῶν πυρετῶν pro τῆ ν. FGJ. - Post νούσω addunt τῶν πυρετῶν ΕΚQ', Lind. -5 Post οὕτε addit al. manu τῶν πυρετῶν H. -τῆσιν EH  $Q'\theta$ , Lind., Mack. -ἔτέρησιν pro τῆσιν vulg. - ἄλλησι οπ. K. -6 καὶ κατὰ vulg. -καὶ οπ. ΕΗ $Q'\theta$ . - Απιε κατὰ addit τὰ K. -τῆς κεφαλῆς ΕΗQ' ( $\theta$ , sine τῆς), Lind., Mack. -  $^7$  σ.  $\theta$ . - κοιλία  $\theta$ . - διαχωρεῖ  $\theta$ . - αὐτοῦ ΕGHIJΚ $\theta$ . - δἡ δὲ νοῦσος (ἡ δὲ ν. οπ., H restit. al. manu,  $\theta$ ) κρ. (addit δὲ  $\theta$ ) vulg. - ταχυτάτη Ε. - ἑδδομαία G. - ἑδδομαῖα IJK. - ἑδδόμη  $\theta$ . - ἑνδεκάτη Ε $\theta$ . - δεκαταίη K. - 9 αὐτὴ  $\theta$ . - διέφυγον  $\theta$ . - 10 δὲ οπ. K. -τρηχέη IJΚ $\theta$ . - τρηχείη vulg. -τριχείη Ald. - 10 ὁπιόντα (Ε, - τριχείη Ald. - 10 ὁποὸ θερμότητος τοῦ πν. ΕΗΚ $\theta$ , Lind., Mack. - 10 δπιόντα (Ε,

pour la douleur, on administrera ce qui a été dit à l'article pleurésie, et on fomentera l'endroit douloureux; on aura soin du ventre, et du reste on fera la même chose. Il y a une exception pour la boisson : on emploiera, il est vrai, la boisson que l'on voudra, à condition que le vin sera exclus; on peut encore donner le vinaigre, le miel et l'eau. Le vin ne convient pas quand il y a délire, soit dans cette maladie, soit dans les autres. Il importe, dans cette affection, de faire des affusions chaudes abondantes sur la tête; car, le corps étant assoupli, il y a davantage tendance à la sueur, aux évacuations alvines et urinaires, et au retour de l'intelligence. Cette maladie est produite par la bile, qui, mise en mouvement, se fixe aux viscères et aux parties phréniques. Elle se juge, la plus courte en sept jours, la plus longue en onze. De celle-là aussi peu réchappent. La phrénitis peut également se changer en péripneumonie, et, quand il en est ainsi, il y a peu de chances de salut.

11. (Causus.) Causus: la fièvre et la soif sont intenses; la langue devient rude et noire, sans doute à cause de la chaleur du poumon; le corps prend une teinte subbilieuse; les excrétions sont bilieuses; le patient est froid en dehors, chaud en dedans. Il importe d'administrer des rafraîchissants à l'intérieur et à l'extérieur, prenant garde de ne pas provoquer de frisson. On donnera les boissons et les potages fréquemment, peu à la fois, aussi froids que possible; on soignera le ventre; s'il n'y a pas de déjections, on prescrira des lavements; les lavements aussi froids que possible seront donnés ou tous les jours ou de deux jours l'un. Cette maladie provient de la bile, qui, mise en mouvement, s'est fixée à l'intérieur du corps. Elle est sujette aussi à se transformer en péripneumonie. Elle

al. manu πτύελα) θ, Lind., Mack. – ὑπεόντα Q'. – πτύαλα (πτύα FIJ) vulg. – χολώδη θ. —  $^{13}$  δὲ EG, Ald., Frob., Lind. – λίαν (λίην E) θ. – λίαν om. (H, al. manu λίην) θ. —  $^{14}$ σ. θ. – φυλασσόμενον θ. – φυλασσόμενος vulg. – φρύξη Ε. – τε om. θ. – πώματα θ. —  $^{16}$  καὶ om. θ. —  $^{16}$   $\mathring{η}$ ν Hθ. – κλῦσαι Hθ. —  $^{17}$  δὲ EHθ. – τε vulg. – ψυχροτάτοις θ.

ες περιπλευμονίην, δλίγοι διαφεύγουσιν ην δὲ μη μεταστῆ , διαφεύγουσι πολλοί αδται μὲν οὖν όξεῖαι καλέονται, καὶ δεῖ ταύτας οὕτω θεραπεύειν.

- 12. \* Όχοσοι δὲ ἄλλοι τοῦ χειμῶνος πυρετοὶ γίνονται, εἴτε ἐξ οἴνου, εἴτε ἐχ χόπου, εἴτε ὅξ ἄλλου τινὸς, φυλάσσεσθαι χρή μεθίστανται γὰρ ἐνίοτε ἐς τὰς ὀξείας νούσους. Ἡ δὲ μετάστασις αὐτῶν τοιαύτη γίνεται ὅταν, ὅτῶν δύο χεχινημένων τοῦ φλέγματός τε χαὶ τῆς χολῆς, μὴ τὰ Ἦξυμφέροντα προσφέρηται τῷ σώματι, ὅσυστρεφόμενα αὐτὰ πρὸς ἑωυτὰ τό τε φλέγμα χαὶ ἡ χολὴ προσπίπτει τοῦ σώματος ἦ ἀν τύχη, χαὶ γίνεται Ἦπλευρῖτις, ἢ φρενῖτις, ἢ περιπλευρινίη φυλάσσεσθαι οὖν χρὴ τοὺς πυρετοὺς τοὺς ἐν τῷ χειμῶνι ἡ δὲ φυλαχὶ πομασι δὶ άγειν, ἔως ἀν ὁ πυρετὸς μειωθῆ.
- 13. Τῶν νούσων σχεδόν τι μάλιστα αἱ δξεῖαι καὶ ἀποκτείνουσι καὶ ἐπιπονώταταί εἰσι, καὶ δεῖ πρὸς αὐτὰς φυλακῆς τε πλείστης καὶ θεραπείης ἀκριδεστάτης, καὶ ἀπὸ τοῦ θεραπεύοντος κακὸν μὲν μηδὲν προσγίνεσθαι, ἀλλ' ἀρκέειν τὰ ἀπ' αὐτῶν τῶν νουσημάτων ὑπάρχοντα, ἀγαθὸν δὲ ὅ τι ¹¹ ἀν οἷός τε ἢ· καὶ ἢν μὲν, ὀρθῶς θεραπεύοντος τοῦ ἰητροῦ, ὑπὸ μεγέθεος τῆς νούσου κρατέηται ὁ κάμνων, ¹² οὐχὶ τοῦ ἰητροῦ αὕτη ἡ ἁμαρτίη ἐστίν· ἢν δὲ, μὴ θεραπεύοντος ὀρθῶς ¹³ ἢ μὴ γινώσκοντος, ὑπὸ τῆς νούσου κρατέηται, τοῦ ἰητροῦ.

14. Τοῦ δὲ θέρεος τάδε <sup>14</sup>γίνεται · πυρετὸς ἴσχει ἰσχυρὸς καὶ δίψα, καὶ ἐμέουσιν ἔνιοι χολήν · ἐνίοισι δὲ καὶ κάτω διαχωρέει · τούτοισι <sup>15</sup> δὲ πίνειν διδόναι καὶ ροφεῖν, ὅ τι ἄν σοι δοκέη ἐπιτήδειον εἶναι · ἢν

¹ Ἐνάτη Ε.-ἐνν. vulg.-Post ἐν. addit ἡ δεκάτη ὑulg.-ἢ δεκ. om. θ, Mack.—² ἐν τ. FGIK. —³ μεταστῆ ΕΗΙΚθ, Mack.—καταστῆ vulg.-πουλοὶ Ϝ, Frob.-πουλοὶ Ϝ, Ald. —⁴ ὁπ. ΕΗ.-ὅσοι θ.-τοῦ om., restit. al. manu Η.-εἴτ' (ter) ΕΗ.—⁵ ἐξ om. θ.-μεθίσταται ΕFGΗΙΘ.-νόσους ΙΚ.—⁶ τῶν om. ΕΗQ', Lind.-τῶν δύο om. θ.-τοῦ et τῆς om. ΕΗθ.-τε om. Κ.—² σ. ΕΗθ.-προσφέρη θ.— εξ. [δὲ] αὐτὰ Lind.-πρὸς ἑαυτὰ θ.-ἢ ΕΗΡ'Q' (ἢ θ), Lind.-ὅπου vulg.— εξ [δὲ] αὐτὰ Lind. Μαck.-ἡ vulg.-τῶ Ηθ, Mack.-τῷ om. vulg.— ιο αὐτῶν ἔστω vulg.-αὐτῶν om. (Η, restit. al. manu) θ.-ποτήμασι Ε (Η, πόμασι in marg.) Κθ.— ιι οἶός τε ἀν ξ θ.-μεγάθεος Mack.- Μack dit que dans θ il y a μεγάθεος; ma collation de ce ms. porte μεγέθους.— ι² οὐχὶ καὶ (καὶ om. θ) τ. ἰη. α. ἡ ἁμαρτίη ἐστὶν ΕΗΚ (ἁμαρτία Ι; αἰτία J).-οὐχὶ καὶ αὕτη ἡ ἁμαρτία τοῦ ἰη. ἐστὶν vulg.-ἐὰν θ.— ιὶ ἡ μὴ θ.-μηδὲ vulg.-νούσου Η.-νόσου vulg.-κρατεῖται θ.-κρατέεται J.— ιι γίνεται

se juge, la plus courte en neuf jours, la plus longue en quatorze. S'il y a métastase en péripneumonie, peu réchappent; sinon, beaucoup réchappent. Telles sont les maladies nommées aiguës, et tel en doit être le traitement.

- 12. (Fièvres d'hiver.) Quant aux autres fièvres qui surviennent en hiver, soit par le vin, soit par la fatigue, soit par toute autre cause, il faut y prendre garde, car elles se changent parfois aux maladies aiguës. Cette métastase se fait ainsi: quand, les deux humeurs, phlegme et bile, étant mises en mouvement, ce qui convient n'est pas administré au corps, ces deux humeurs, phlegme et bile, se condensant l'une avec l'autre, se jettent sur telle ou telle partie, selon la chance, et il survient ou une pleurésie, ou une phrénitis, ou une péripneumonie. Il faut donc se précautionner contre ces fièvres d'hiver, et la précaution sera le repos, l'atténuation du corps et l'évacuation du ventre; on tiendra le malade au régime des potages et des boissons jusqu'à ce que la fièvre diminue.
- 13. (Gravité des maladies aiguës; responsabilité du médecin.) Des maladies, les aiguës sont, on peut le dire, celles qui emportent le plus de monde, qui causent le plus de souffrance, et qui réclament le plus de précaution et le traitement le plus exact (Aph. 1, 6). Celui qui traite ne doit ajouter de son fait aucun malà la maladie, qui en a bien assez par elle-même, et doit y apporter tout le bien qu'il lui est possible. Si, le médecin traitant bien, le malade est vaincu par la force de la maladie, la faute n'en est pas au médecin; mais si, le médecin ne traitant pas bien ou méconnaissant le mal, le patient est vaincu par la maladie, la faute en est au médecin.
- 14. (Fièvre d'été ou fièvre causode.) En été, il survient ceci: la fièvre et la soif sont intenses; quelques-uns vomissent de la bile, quelques-uns même en rendent par le bas. A ces patients vous donnerez en boisson et en potage ce qui vous paraîtra con-

Ρ'θ. - γίνονται vulg. - δτψα Η. - καὶ ἔν. ἐμοῦσι χολὴν θ. - - δε δὲ om. θ. - φοφῆν Frob. - φυφῆν Ald. - φυφᾶν ΕFGIJK. - καὶ φ. ponunt post εἴναι Ηθ.

δε 1 προσίστηται πρὸς τὴν χαρδίην γολή ή φλέγμα, ἐπιπίνοντες εδωρ ψυχρον <sup>2</sup> ή μελίκρητον, εμούντων ήν δε ή γαστήρ μη υποχωρέη. κλύσματι χρησθαι ή βαλάνω. ή δε νοῦσος γίνεται ύπο γολης άπαλλάσσονται δὲ μάλιστα έδδομαῖοι ἡ ³ἐναταῖοι. Ἦν δὲ τοῦ πυρετοῦ έχοντος μή καθαίρωνται μήτε κάτω μήτε άνω, πόνος δὲ ἐνῆ καθ' άπαν τὸ σῶμα, ὅταν \* ἢ τριταῖος ἢ τεταρταῖος, φαρμάκω ὑποκαθῆραι έλαφρῷ κάτω, ἢ πόματι κποιέειν δὲ ρόφημα ἀπὸ κέγγρου ἢ ἀλήτου, καὶ πόμασι τοῖσιν αὐτοῖσι θεραπεύειν πάσχουσι δὲ καὶ ταῦτα ύπο χολης. Ήν δε τὰ μεν έξω 6μη πυρώδης ή σφόδρα, τὰ δ' έσω, καὶ ή γλῶσσα τρηχέη καὶ μέλαινα γίνηται, καὶ οἱ πόδες καὶ αἱ χεῖρες άκραι ψυχραί, τούτω φάρμακον μέν μη διδόναι, θεραπεύειν δέ προσφέρων ψύγματα καὶ πρὸς τὴν κοιλίην καὶ πρὸς τὸ ἄλλο σῶμα. Καλέεται δὲ <sup>7</sup>χαυσώδης δ πυρετὸς οὖτος· χρίνεται δὲ μάλιστα <sup>8</sup>δεχαταΐος, καὶ ένδεκαταΐος, καὶ τεσσαρεσκαιδεκαταΐος. "Ην δὲ τὸ πῦρ λαμβάνη καὶ θμεθίη, τοῦ δὲ σώματος βάρος αὐτὸν ἔχη, τοῦτον, ἔως μέν αν τὸ πῦρ ἔχη, 10 ροφήμασι καὶ πόμασι θεραπεύειν όταν δὲ μή έχη, διδόναι καὶ σιτία· καθῆραι 11 δὲ ὡς τάχιστα φαρμάκω, ἤν τε άνω δοχέη σοι δεῖσθαι, ήν τε χάτω.

15. \*Ην δὲ πυρετὸς 12 μὲν μὴ ἔχῃ, τὸ δὲ στόμα πικρὸν ἔχῃ, καὶ τὸ σῶμα βαρύνηται, καὶ ἀσιτέῃ, φάρμακον διδόναι πάσχει δὲ ταῦτα ὑπὸ χολῆς, ὅταν ἔς τὰς φλέβας καὶ τὰ ἄρθρα καταστηρίξῃ. 18 \*Οκόσαι δὲ ἄλλαι ὀδύναι ἐν τῷ θέρει κατὰ τὴν κοιλίην γίνονται, 14 δκόσαι μὲν πρὸς τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὴν καρδίην, μελίκρητον ὑδαρὲς ποιέων, ὅσον

Προσίεται περὶ J. - καρδίην ΕΗΚθ, Mack. - καρδίαν vulg. —  $^2$ καὶ F. - μηλίκρητον ἐμούντων θ. - ἐμέειν vulg. - ὑποχωρέει F. - βαλανίω θ. —  $^3$  ἐνατ H. - ἐνν. vulg. - μήτε ἄνω μήτε κάτω ΕΗ. —  $^4$  ἢ ΗΚθ, Mack. - ἢ vulg. - πώματι (per ω ubique) θ. —  $^5$  ἀπὸ δὲ κέγ. ποι. ἢ τοῦ ἀλ. ῥύφ. ΕΗθ. - τοῖς αὐτοῖς θ. - J'ai admis ailleurs, t. II, p. 273, avec M. Dierbach (die Arzneimitte des Hipp., p. 18), que le cenchros était l'holcus sorghum L.; mais M. Fraas Synopsis plantarum Floræ classicæ, p. 310, y reconnaît le panicum miliaceum; et comme c'est sur les lieux mêmes qu'il a fait ses recherche botaniques, j'ai du penchant à le suivre. —  $^6$  μὴ οπ. Κ. - τρηχείη Lind. Mack. - τρηχεία θ. - γίνηται ΕΗθ. - γίνεται vulg. —  $^7$  καυσώδης ὁ π. οὖτο ΕΗΙΙΚ, Lind. - ὁ π. καυσ. οὖτος vulg. - καλεῖται δὲ καυσώδης ὁ δὲ π. οὖτος κρίνεται θ. —  $^8$  δεκ. οπ. Mack. - καὶ ἐνδεκαταῖος (H, al. manu) θ. - κα ἑνδ. οπ. vulg. - Foes propose dans ses notes, d'après Cornarius, de sub stituer ἐνδεκαταῖος à δεκαταῖος; H et θ donnent les deux. —  $^9$ μεθείη θ. αὐτὸν βάρος Εθ. —  $^{10}$  ροφήμασι.... ἔχη οπ., restit. al. manu Ε. - ρυφήματ

venable. Si la bile ou le phlegme se fixent au cardia, les patients, buvant de l'eau froide ou du mélicrat, vomiront; les évacuations font-elles défaut, on emploiera lavement ou suppositoire. La maladie est produite par la bile. On s'en tire d'ordinaire le septième ou le neuvième jour. Si, la fièvre durant, il n'y a d'évacuation ni en bas ni en haut, mais que tout le corps soit dolent, il faut, au troisième ou au quatrième jour, provoquer des évacuations alvines par un médicament léger ou par des boissons; on fera le potage avec le cenchros (panicum miliaceum, L.) (voy. note 5) ou le blé, et on traitera le malade avec les mêmes boissons; cela est aussi l'effet de la bile. Si à l'extérieur le malade n'est pas très-sébrile, mais qu'il le soit à l'intérieur, et que la langue soit âpre et noire, les pieds et les mains froides, on ne lui donnera pas de médicament évacuant, mais on le traitera en administrant des rafraîchissants et au dedans et au dehors. Cette fièvre se nomme fièvre causode; elle se juge surtout le dixième jour, le onzième et le quatorzième. Si la fièvre prend et quitte, et que le corps soit pesant, on traitera le malade, tant qu'il aura la fièvre, avec des potages et des boissons; quand il ne l'a plus, on lui donne même des aliments; on lui administrera aussitôt que possible un médicament qui évacue soit par le haut, soit par le bas, suivant le besoin.

15. (En été, embarras gastrique; douleurs du ventre.) S'il n'y a pas fièvre, mais que la bouche soit amère, le corps pesant, l'appétit nul, on donnera un médicament évacuant (Aph. IV, 17 et 20); cela provient de la bile, qui s'est fixée dans les veines et les articulations. Quant à toutes les autres douleurs qui, dans l'été, affectent le ventre, pour celles qui affectent les hypochondres et le cardia, vous préparerez trois cotyles (0 litr.

καὶ πόματι J.—"δ' ὡς ΕΗ.—σοι δοκέη θ.—  $^{12}$ μὲν om., restit. al. manu Η.—βαρύνεται Κ.—βαρύνειται καὶ ἀσιτίη θ.—ἐς Ηθ, Lind.—εἰς vulg.—  $^{13}$  ὁπ. (bis) ΕΗ, Ald.—τὴν Ε (Η, al. manu).—τὴν om. vulg.— $^{14}$  ὅσαι θ.—μελίκρατον ὑδ. ποιὼν (sic) θ.—χλιερὸν θ.—χλιαρὸν vulg.

τρεῖς κοτύλας, όξος παραγέας, δὸς πιεῖν γλιερόν καὶ ἐπισγών ὀλίγον χρόνον, 1 καὶ ξυνθαλφθείς πυρί καὶ ξματίοισιν, ἐμείτω το δὲ απεμέσαντι αὖθις προσιστῆται καὶ πνίγη, αὖθις ἔμετον ποιείσθω. ἡ λούσας αὐτὸν πολλῷ καὶ θερμῷ, ὑποκλύσαι, καὶ χλιάσματα προστιθέναι, ἐὰν δή ὀδύνη ἔγη πάσγουσι δὲ ταῦτα μάλιστα ὑπὸ τοῦ φλέγματος, όταν κινηθέν προσπέση πρός την καρδίην δίδοναι δέ τοισι τὰ τοιαῦτα ἀλγήματα ἀλγέουσι, \*καὶ τῶν φαρμάκων & γέγραπται της δδύνης παύοντα έν τη φαρμαχίτιδι. Ήν δέ μεθιστηται ή δδύνη άλλοτε άλλη τῆς χοιλίης, <sup>6</sup>χαὶ ἀπύρετος ἦ, λούειν πολλῷ χαὶ θερμῷ. καὶ πίνειν διδόναι τῆς δδύνης είνεκα, 7 & έν τῆ πλευρίτιδι γέγραπται, η τῶν ἄλλων ὅ τι ἄν σοι δοχέή. ἡν δὲ μὴ ἀπαλλάσσηται τῆς ὀδύνης, ύποκαθήραι φαρμάκω κάτω, σιτίων δε ἀπέχεσθαι, έως αν ή δδύνη έχη· τὰ δὲ τοιαῦτα ἀλγήματα <sup>8</sup>όσα ούτως πλανᾶται, ὑπὸ γολῆς γίνεται. "Όσαι δὲ κάτωθεν τοῦ δμφαλοῦ δδύναι γίνονται, ὑποxλύσαι μαλαχῷ xλύσματι· ἢν δὲ μὴ παύηται, φάρμακον δοῦναι χάτω.

16. 9 Όχόσαι δὲ δδύναι έξαπίνης γίνονται ἐν τῷ σώματι ἄνευ πυρετοῦ, 10 ζυμφέρει λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ χλιαίνειν τὸ γὰρ φλέγμα καὶ ἡ χολὴ 11 ξυνεστηκότα μὲν ἰσχυρά ἐστι, καὶ κρατέει καθ' ὅκοῖον ἂν τοῦ σώματος στῆ, καὶ πόνον τε καὶ δδύνην ἰσχυρὴν παρέχει, διακεχυμένα δὲ ἀσθενέστερά 12 ἐστι καθ' ὁ ἂν εὕδηλα ἦ τοῦ σώματος.

17. Τὰ δὲ νουσήματα, ὅσα τοῦ θέρεος ¹³ γίνεται, εἴωθε γίνεσθαι οὕτως · ὅταν τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ ἡλίου θαλφθῆ, ὑγραίνεται · ὑγραινό-

¹ Καὶ FGHJθ, Ald.—καὶ om. vulg.—συνθαλφθεὶς ΕΗθ.—θαλφθεὶς Mack.—ἐμεέτω Lind., Mack.—² ἐπ. Ε (Η, al. manu) Ρ'.—αὖτις (bis) (Η, al. manu αὖθις) θ.—προσίστηται (προσίσταται J) vulg.—πνίγηται θ.—ποιεέσθω Mack.—ὑποκλῦσαι Ηθ.—³ ἡ om. θ.—τοῦ om. FGHIJθ.—κινηθῆ J.—καρδίαν J.—τὰ om. EH.—⁴ καὶ om. Κ.—φαρμακίων FGIJ.—τῆς ὀδύνης παύοντα θ.—τὴν τοιαύτην νοῦσον (τῆς τοιαύτης νούσου Ald.) vulg.— ⁵μεθίστηται (μεθίσταται J) vulg.—Νος mss. accentuent comme vulg.— ⁶ καὶ ἀπ. ἢ om. (Η, restit. al. manu) θ.—Ρος θερμῶ addunt ἢν ἢ ἀπύρετος (Η, obliter. al. manu) (θ. ἄπυρος).—ἔνεκα IJK.—² ἄπερ Η.—ὅπερ ΕQ'θ.—σίτων θ.—δ' ΕΗ.—δ ὅσα οὕτως om. Η.—οὕτως om. θ.—καὶ ὑπὸ Η.—κάτω, al. manu κάτωθεν Η.—γίνεται, al. manu νον Η.—ὑποκλῦσαι ΕΗθ.—παύωνται Mack.—βόπ. ΕΗ.—ὅσαι θ.—δ' ΕΗ.—10 σ. θ.—καὶ χλι. om. Κ.—11 σ. θ.—γέ (δέ G, Ald.; δή IJK) ἐστι vulg.—γέ om. ΕΗθ.—κρατεῖ θ.—κραταίςι ΕJ.—όποῖον ΕΗθ.—ὰν om. GI.—παρέχη G,

81) de mélicrat étendu d'eau; vous y ajouterez du vinaigre, et vous ferez boire cela tiède; puis, après l'intervalle d'un peu de temps, le malade, échaussé en outre par le seu et les couvertures, vomira; si après le vomissement il y a retour des accidents et suffocation, faites vomir derechef, ou bien, après l'avoir lavé avec de l'eau chaude et abondante, faites-lui prendre un lavement, et appliquez des fomentations tant que la douleur dure. Ces accidents dépendent surtout du phlegme, qui, mis en mouvement, se jette sur le cardia. Aux personnes affectées de la sorte on donnera encore les médicaments qui sont écrits dans la Pharmacie comme calmants de la douleur. Si la douleur se porte tantôt sur un point du ventre, tantôt sur un autre sans qu'il y ait fièvre, on lavera le patient avec beaucoup d'eau chaude, et on lui fera boire, pour la douleur, ce qui est écrit à l'article pleurésie, ou on lui prescrira tel autre calmant qu'on trouvera convenable. La douleur persiste-t-elle, on prescrit un médicament évacuant par le bas, et, tant que la douleur dure, l'abstinence des aliments. De telles souffrances, qui sont erratiques de la sorte, proviennent de la bile. Les douleurs qui surviennent au-dessous de l'ombilic réclament un lavement émollient; si elles ne cèdent pas, un médicament purgatif (Aph. IV, 18).

16. (Douleurs naissant soudainement sans fièvre.) Pour toutes les douleurs naissant soudainement dans le corps, sans fièvre, il convient de laver le patient avec beaucoup d'eau chaude et de fomenter. Car le phlegme et la bile, condensés, sont puissants, dominent dans le point du corps, quel qu'il soit, où ils se sont fixés, et causent beaucoup de travail et de douleur; mais, disséminés, ils sont plus faibles dans la partie où l'action s'en fait sentir.

17. (Origine des maladies d'été.) Les maladies qui viennent en été se produisent d'ordinaire ainsi : le corps, étant échauffé

Ald. — 12 τέ ἐστι  $\theta$ . – ἔνδηλα ΕΗΙ. – ἔνδηλον  $\theta$ . — 13 γίνεται ΕΗ $\theta$ . – γίνονται vulg.

μενον δὲ νοσέει, ἢ πᾶν, ἢ ἔς ¹ὅ τι ἄν καταστηρίξη τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή. Ἦν μὲν οὖν τις αὐτὰ ²ἀρχόμενα θεραπεύη, οὔτε μακρὰ γίνεται, οὔτε ἐπικίνδυνα ³ἢν δὲ μὴ θεραπεύη, ἢ κακῶς ⁴θεραπεύη, φιλέει καὶ μακρότερα γίνεσθαι, πολλάκις δὲ καὶ κτείνει.

18. 5 Καὶ τριταῖοι δὲ καὶ τεταρταῖοι πυρετοὶ ἐκ τῶν 6 αὐτῶν γίγεσθαι πεφύκασιν· αύτη ή κατάστασις τῶν νουσημάτων μάλιστα μέν τοῦ θέρεος γίνεται, ἐνίοισι δὲ καὶ τοῦ γειμῶνος. Τριταΐος δὲ πυρετός όταν έχη, ην μέν σοι δοκέη ακάθαρτος είναι, 8 τη τετάρτη φάρμαχον δούναι ήν δὲ μή σοι δοχέη φαρμάχου δεῖσθαι, διδόναι <sup>9</sup>φάρμακα ποτά, <sup>10</sup>οξσιν μεταστήσεται δ πυρετός ή ἀπολείψει, διδόναι 11 δὲ ώσπερ γέγραπται ἐν τοῖσι φαρμάκοισι · καὶ τῆ μὲν λήψει βοφήματι και ποτῷ διαιτᾶν, ταῖς δὲ διὰ μέσου, σιτίοισι διαχωρητιχοισι. 12 Λαμβάνει δ' ως έπι το πουλύ ουκ έπι πλείστον ήν δε μή θεραπεύηται, έθέλει μεθίστασθαι ές τεταρταΐον καὶ 13 γίνεσθαι πουλυχρόνιος. \*Ην 14 δὲ τεταρταῖος λαμδάνη, ἢν μὲν ἀκάθαρτος ἢ, καθαίρειν πρώτον μέν την κεφαλήν καὶ 15 διαλιπών τρεῖς ή τέσσαρας ήμέρας, φάρμαχον διδόναι άνω χατ' αὐτὴν τὴν λῆψιν · διαλιπών δέ κάτω δοῦναι έτερον εν αὐτῆ τῆ λήψει • ἢν δὲ πρὸς ταῦτα 16 μὴ παύηται, διαλιπών πάλιν, λούσας πολλῷ καὶ θερμῷ, δοῦναι τῶν φαρμάκων & γέγραπται. 17 ποτήμασι δε καὶ ροφήμασι καὶ τῆ ἄλλη διαίτη χρησθαι, ώσπερ έπὶ τοῦ τριταίου λαμβάνει δὲ οδτος δ πυρετὸς τοὺς μέν πλείστους πουλύν χρόνον, τούς δέ καὶ δλίγον· καὶ γίνεται μέν 18 δ τριταῖος καὶ 19 δ τεταρταῖος ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος · διότι δὲ 20 δ τρι-

<sup>160</sup> τι ΕΗθ.-δ μέρος vulg.-δτι μέρος P'Q', Lind., Mack.-αν om. GIJK. καταστηρίξει FIJK. — 2 Ante άρχ. addit μη al. manu J. -θεραπεύη.... κακῶς om. J. -ούτ' ΕΗ. — 3 ην δεη (sic) μη θεραπευθη θ. — ην δὲ μη (addit. al. manu θεραπεύη η κακῶς) θεραπευθη Η. — 4 θεραπευθη ΕΗQ'θ. - καὶ ἔστιν ὅτε κα κτείνει θ. — 5 καὶ om. Ε. - μὲν pro δὲ Κ. — 6 αὐτῶν Ηθ. - τοιούτων vulg. — 7 γίνεται γίνεται δὲ ἐν τοῖσι καὶ τοῦ χ. θ. -δοκῆ θ. — 8 τῆ om. Ε. — 9 διδόνα δὲ φάρμακα Η. — 10 οἰσιν η vulg. — η om. θ. — 11 δ' θ. - τοῖς φαρμάκοι θ. - τῆσι φαρμακίησι FGIJK (φαρμακείησι alia manu in margine Η). - Ante τῆ addit ἐν alia manu Η. -δίαιταν θ. — 12 καὶ λαμβάνει δὲ ὡς ἐπ τὸ πολὺ θ (πουλὸ Mack). - πολὸ ΕΗΙΚ. — 13 γίνεται ΕΗθ. - πολυχρ. Η JK. — 14 δὲ om. θ. — 15 διαλειπὼν θ. -διαλείπων vulg. - τέσσαρας ΕΗ, Lind. Mack. - τέσσερας θ. - τέτταρας vulg. - δοῦναι ΕΗθ. - ἄνω om. (Ε, restit. al manu) FGIK. - κατ'.... ἐν om. θ. - δὲ ἔτερον κάτω (δοῦναι ἐν om., restit. al manu) αὐτῆ Η. — 16 μη ponitur ante πρὸς θ. - διαλειπὼν θ. - πάλιν om. (Η restit. al. manu) θ. - φαρμακέων FG. - φαρμακίων FG. - πότοισι θ. - πο

par le soleil, s'humecte; humecté, il devient malade soit en totalité, soit dans la partie où se fixent le phlegme et la bile. Traitées dès le début, ces maladies ne sont ni longues ni dangereuses; mais, non traitées ou traitées mal, elles sont sujettes à se prolonger, et mainte fois même elles tuent.

18. (Fièvre tierce et sièvre quarte.) Les sièvres tierces et quartes proviennent aussi de telles influences. Ce sont les maladies qui règnent principalement en été; cependant elles règnent aussi parfois en hiver. Dans un cas de fièvre tierce, si le corps vous paraît impur, vous donnerez, le quatrième jour, un médicament évacuant; si le médicament évacuant ne vous paraît pas nécessaire, vous administrerez les potions médicamenteuses qui déplaceront ou feront cesser la fièvre, et vous les administrerez comme il est écrit dans la Pharmacie; pendant l'accès, le patient ne prendra que des potages et des boissons; dans les jours intermédiaires, des aliments relâchants. Ce n'est pas une maladie qui soit très-intense, mais, si elle n'est pas traitée, elle est sujette à dégénérer en fièvre quarte et à durer longtemps. Dans un cas de fièvre quarte, si le corps est impur, on purgera d'abord la tête; après un intervalle de trois ou quatre jours, on donnera un vomitif au moment même de l'accès; après un nouvel intervalle, on donnera un purgatif dans l'accès même. Cela ne réussissant pas, après un autre intervalle, on lavera le malade avec beaucoup d'eau chaude, et on lui administrera les remèdes qui sont écrits; les boissons, les potages et le reste du régime seront les mêmes que pour la fièvre tierce. Cette fièvre est ordinairement de longue durée, mais il arrive aussi qu'elle dure peu. La fièvre tierce et la fièvre quarte naissent de la bile et du phlegme; c'est pourquoi j'ai traité ailleurs de ces deux fièvres (Traité perdu; voy. t. I, p. 57). Les potions médicamenteuses qu'on

τοῖσε FHKQ', Lind., Mack. – πολὺν EHIJKθ. — 18 ὅ τε vulg. – τε om. (H, restit. al. manu) θ. — 19 ὁ EHJθ, Lind. (ὅ τε Mack). – ὁ om. vulg. — 20 ὁ om. (H, restit. al. manu) θ, Mack.

ταῖος καὶ ¹ὁ τεταρταῖος ἐτέρωθί μοι γέγραπται. Δύναμιν δὲ ἔχει τούτων τῶν πυρετῶν τὰ φάρμακα πινόμενα, ὥστε τὸ ²σῶμα κατὰ χώρην εἶναι ἐν τῆ ἐωθυίη θερμότητί τε καὶ ψυχρότητι, καὶ μήτε θερμαίνεσθαι παρὰ φύσιν μήτε ψύχεσθαι διδόναι δὲ, ὡς ἐν τῆ φαρμακίτιδι γέγραπται.

19. <sup>3</sup>Φλέγμα λευκὸν ὅταν ἔχη, τὸ σῶμα οἰδέει πᾶν λευκῷ οἰδήματι, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρης τοτὲ μὲν δοκέει ράων εἶναι, τοτὲ δὲ φλαυρότερος, καὶ τὸ οἴδημα ἄλλοτε ἄλλη τοῦ σώματος μέζον τε καὶ ἔλασσον γίνεται τούτῳ φάρμακα διδόναι κάτω, ὑφ' ὧν ὕδωρ ἢ φλέγμα καθαίρεται · διαιτᾶν δὲ σιτίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ πόνοισιν, ὑφ' ὧν εως ξηρότατος ἔσται καὶ ἰσχνότατος. Ἡ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται ἀπὸ φλέγματος, ὅταν τις ἐκ πυρετῶν πολυχρονίων φλεγματώδης ὧν ἀκάθαρτος γένηται, <sup>6</sup>τρέπηταί τε τὸ φλέγμα αὐτοῦ ἀνὰ τὰς σάρκας · καὶ λευκότερον μὲν οὐδὲν τοῦτο τοῦ ἄλλου φλέγματος, ὁ δὲ <sup>8</sup>χρως φαίνεται λευκότερος · τὸ γὰρ αἷμα ὑπὸ πλήθους τοῦ φλέγματος ὑδαρέστερον γίνεται, καὶ εοὐκ ἔνι δμοίως ἐν αὐτῷ τὸ εὔχροον, καὶ διὰ τοῦτο μὲν οὖν θεραπευθῆ ἀρχομένης τῆς νούσου, ὑγιὴς γίνεται · ἢν δὲ <sup>10</sup> μὴ, ἔς ὕδρωπα μεθίσταται ἡ νοῦσος, καὶ διέφθειρε τὸν ἄνθρωπον.

20. 11 Οχόσοι δὲ σπληνα ἔχουσι μέγαν, 12 ὅσοι μέν εἰσι χολώδεες, 13 κακόχροοί τε γίνονται καὶ κακελκέες καὶ δυσώδεες ἐκ τοῦ στόματος καὶ λεπτοί· καὶ ὁ σπλην 14 σκληρὸς, καὶ αἰεὶ παραπλήσιος τὸ μέγεθος καὶ τὰ σιτία οὐ διαχωρέει· 18 ὁκόσοι δὲ φλεγματίαι, ταῦτά τε ῆσσον

¹ 'O om. EGHIJKθ, Mack. – έτερω οι (sic) θ. – δ' EH. – ἔχη  $\mathbf{F}$ . – ἔχει δὲ θ. – τούτων τῶν EHθ. – τούτων ponitur post φάρμακα vulg. – πινόμενα ὥστε  $\mathbf{E}$  Hθ. – ὥστε πινόμενα vulg. — ²τὸ σ. om.  $\mathbf{K}$ . – τὰ σώματα καταχωρεῖν θ. – εωθυιη (sic) θ. – εἰωθυίη vulg. – τε om. θ. – παραφύσι θ. — ³ φλέγμα [δὲ] Lind. – τότε μὲν, τότε δὲ θ, Lind., Mack. – τὸ μὲν, τὸ δὲ vulg. – ῥᾶον  $\mathbf{J}$ . – φαυλότερος EH. – φαυρότερος IJK. — ⁴ μεῖζον θ. – φάρμακον θ. – δίαιταν θ. — ⁵ ὡς om. EH, Mack. — ⁶ τρέπεται  $\mathbf{K}$ . — ² τοῦτον Ald. – τοῦτο om., et addunt τούτου post ἄλλου  $\mathbf{F}$ G. – τοῦ ἄλλου τοῦτο IJK. – ἢ (ἢ Hθ) φλέγμ. vulg. – J'ai supprimé ἢ οι ἢ, qui est superflu. — 8 ὁχρὼς  $\mathbf{G}$ . — φαίνηται  $\mathbf{H}$ . — 9 οὐκ om.  $\mathbf{E}$ . – ἐναὐτῷ όμοίως τὸ εὕχρουν θ. – καλεῖται ἡ νόσος θ. — 10 μὴ θεραπευθῆ θ. – ὕδροπα IJK. — 11 ὁπ.  $\mathbf{H}$ θ. — 12 ὁκόσοι  $\mathbf{E}$ . – ὅσοι μ. ε. χ. om. θ. — 13 κακόχροιο  $\mathbf{E}$ Hθ. – κακόχροιοι vulg. – κακόχροι (sic)  $\mathbf{K}$ . – καχελκέες Foes Chouet, Lind., Mack. – Les mss. ont unanimement le κ. – λευκοὶ pro λεπτοὶ  $\mathbf{J}$ . — 11 ξηρὸς  $\mathbf{F}$ G  $\mathbf{J}$ . — σιτῖα  $\mathbf{H}$ . — 15 ὅπ.  $\mathbf{E}$ H. – ὅσοι θ. – τε om.  $\mathbf{J}$ . — ἡ ἡσσον Lind., Mack. – ἰσον  $\mathbf{G}$ , Ald. – μέζων  $\mathbf{E}$ HΙΚθ, Mack. – μέζον  $\mathbf{J}$ . — μείζων vulg.

donne pour ces fièvres ont la propriété de mettre le corps à l'aise en sa chaleur et sa fraîcheur habituelles, sans qu'il soit échauffé ou refroidi anomalement; il faut les donner comme il est écrit dans la Pharmacie.

- 19. (Leucophlegmasie.) Dans la leucophlegmasie, le corps « est gonflé tout entier par un œdême blanc ; dans la même journée, le malade paraît être tantôt mieux, tantôt pis, et le gonflement devient plus considérable ou moindre, tantôt sur un point du corps, tantôt sur un autre. On administrera les purgatifs qui évacuent l'eau ou le phlegme. Le régime en aliments, en boissons et en exercices sera tel que le malade soit aussi desséché et atténué que possible. Cette maladie naît du phlegme, quand, un patient étant pituiteux à la suite de fièvres de longue durée, le corps devient impur, et que le phlegme se jette dans les chairs. Ce phlegme n'est en rien plus blanc que tout autre; mais la peau paraît plus blanche, car le sang devient plus aqueux à cause de la surabondance du phlegme, et il n'a plus sa bonne coloration; c'est ce qui rend les malades plus blancs, et la maladie est appelée leucophlegmasie. Si le traitement est pris dès le début de la maladie, la santé se rétablit; sinon, la maladie se change en hydropisie, et emporte le patient.
- 20. (Engorgement de la rate. « L'hypertrophie de la rate, dit M. Pallis, Remarques sur les maladies endémiques de la Grèce, dans Omodei, Annali, 1842, t. CII, p. 58, est une affection qui s'observe chez les enfants de l'île de Spezzia durant l'époque de la dentition; elle est accompagnée de phénomènes scorbutiques, tels que ecchymoses de la peau, hémorrhagie des gencives. » Il est probable que l'auteur hippocratique a eu des phénomènes analogues sous les yeux.) Des individus qui ont la rate grosse, ceux qui sont bilieux ont mauvaise couleur, des ulcérations de mauvaise nature. sentent mauvais de la bouche, et sont maigres; la rate est dure et ne varie jamais de volume, et il y a constipation; ceux qui sont phlegmatiques éprouvent ces accidents à un moindre degré, et la rate est tantôt plus grosse,

πάσγουσι, καὶ ὁ σπλήν άλλοτε μέζων γίνεται, άλλοτε δὲ ἐλάσσων. Τούτοισι 1 δε ξυμφέρει, ήν μεν ακάθαρτοι φαίνωνται, καθαίρειν 2 καλ την κεφαλήν και το άλλο σώμα ήν δέ μη δέωνται φαρμακείης, διαιτᾶν, <sup>8</sup>τοῖσι μεν φλεγματώδεσι ξηραίνοντα τὸ σῶμα καὶ ἐσχναίνοντα σιτίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ ἐμέτοισι καὶ γυμνασίοισιν ὡς πλείστοισι καὶ περιπάτοισι καὶ τοῦ ἦρος ἐλλεδόρω καθαίρειν ἄνω δικόσοι δὲ χολώδεες, ξυμφέρει διυγραίνοντα τη διαίτη υπάγειν την χοιλίην χαι την κύστιν, και την φλέβα την <sup>5</sup> σπληνῖτιν ἀφιέναι πυχνά· και τοῖσι διουρητικοίσι φαρμάκοισι γρησθαι, & γέγραπται μαλθάσσειν τὸν σπληνα, καὶ καθαίρειν έτεος ώρη, καὶ τοῦτο χολήν. "Ενιοι δὲ τῶν σπληνιώντων δπό μεν τῶν φαρμάχων πίνοντες οὐχ ὡφελέονται, οὐδ' ύπὸ τῆς ἄλλης θεραπείης, <sup>6</sup>οὐδὲ ἐσχνότερος οὐδὲν γίνεται αὐτῶν δ σπλήν, αλλά χρατέεται τὰ προσφερόμενα ὑπὸ τοῦ μεγέθεος τῆς νούσου προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου τἐνίοισι μὲν ἐς ὕδρωπα περιίσταται ἡ νούσος, καὶ διεφθάρησαν' ἐνίοισι <sup>8</sup>δὲ ἐκπυΐσκεται, καὶ καυθέντες ύγιέες γίνονται· ἐνίοισι δὲ καὶ οζυγκαταγηράσκει σκληρός τε ἐών καὶ μέγας. Τὸ δὲ νούσημα γίνεται, όταν ἐκ πυρετῶν καὶ κακοθεραπείης χολή ή φλέγμα ή 10 και άμφότερα ἐς τὸν σπλῆνα καταστηρίξη, καὶ πολυχρόνιον μέν ἔστι 11 τὸ πάθος, θανατῶδες δὲ οὔ. Τῶν 12 δὲ φαρμάκων δσα δίδοται τοῦ σπληνός, τὰ μὲν 13 διὰ τῆς κύστιος καθαίρει καὶ ποιέει λαπαρώτερον, τὰ δὲ χαθαίρει μὲν οὖτε διὰ τῆς χύστιος οὐδὲν ὅ τι καὶ φανερὸν οὖτ' ἄλλη οὐδαμῆ, λαπάσσει δὲ τὸν σπλῆνα.

21. Είλεὸς ὅταν λάδη, ἡ γαστήρ σκληρή γίνεται, καὶ διαχωρέει οὐδέν καὶ δδύνη <sup>14</sup>κατὰ πᾶσαν τὴν κοιλίην ἔχει, καὶ πυρετὸς, καὶ δίψα ἐνίστε δὲ ὑπὸ πόνου καὶ ἐμέει χολήν. Τοῦτον χρὴ διυγραίνειν

 $<sup>^1</sup>$  Δὲ θ. – δὲ οm. vulg. – συμφ. ΕΗθ. —  $^2$  καὶ οm. θ. – δίαιταν θ. —  $^3$  δκόσοι μὲν φλεγματώδεες ΕQ΄, Lind. (ὁπόσοι Η; ὅσοι θ, Mack). – ξηραίνονται τὸ σ. καὶ ἰσχναίνονται σιτίοις καὶ πότοις καὶ ἐμέτοις καὶ γυμνασίοις ὡς πλείστοις καὶ περιπάτοις θ. —  $^4$  όπ. Η. – ὅσοι θ. – συμφ. ΕΗθ. – ὑπάγην θ. – ὑπάγειν.... σπλ. οm. G. —  $^5$  σπληνίτην J. – σπληνίτιν Ald. – ἀφῆναι θ. – πυκινὰ Lind. — φαρμάκοις θ. – μαλάσσειν FGIJ. – μαλθάσσοντα Q΄. – τὸν σπλ. μαλθάσσοντα ΕΗθ , Mack. – ἔτεος ὥρη, c'est l'été. – τοῦτον Ε. – σπληνώντων θ. – πίνοντας θ. – θεραπείας θ. —  $^6$  οὐδὲ (οὐδὶ θ; οὐδὲ οm. Ald.) ἰσχν. οὐδὲν (οὐδὲ Ald.) γίνεται ΕΗΙΚθ, Ald. – οὐδὲν ἰσχν. (ἰσχν. οm. FGJ) γίνεται vulg. – ὁ σπλὴν αὐτῶν θ. – τοῦ οm. ante μεγ. ΕΗθ. —  $^7$  èν. μὲν οm. Κ. – ὕδροπα JΚ. – ὲς ὕδρ. μὲν περ. ἡ ν. ἐνίοισι Κ. – καὶ δι' οῦ ἐφθάρησαν θ. —  $^8$  δὶ (δὲ θ; δὲ καὶ Q΄, Lind., Mack) ἐκπυίσκεται ΕΗΚθQ΄, Lind., Mack. – δὲ καὶ πυίσκεται vulg.

tantôt plus petite. Chez ces patients il convient, s'ils paraissent avoir des impuretés, de purger et la tête et le reste du corps; si la purgation n'est pas nécessaire, on mettra les phlegmatiques à un régime qui les dessèche et les atténue par les aliments, les boissons, les vomissements, les exercices aussi fréquents que possible, et les promenades; au printemps on les fera vomir avec l'ellébore. Quant aux bilieux, le régime sera humectant; on provoquera les selles et les urines; on tirera souvent du sang de la veine splénitis (veine du bras); on emploiera les diurétiques qui sont écrits comme amollissant la rate; dans l'été on administrera un évacuant, et ce sera un cholagogue. Des splénétiques, quelques-uns ne sont pas soulagés par les médicaments qu'ils boivent ni par le reste du traitement; la rate n'en devient pas plus petite, mais les choses administrées sont vaincues par la grandeur de la maladie; avec le temps, chez quelques-uns, la maladie tourne en hydropisie, et ils succombent; chez d'autres, la rate suppure; on cautérise, et ils guérissent; chez d'autres enfin elle reste dure et grosse, et le mal vieillit avec eux. Cette maladie se produit quand, à la suite de fièvres traitées mal, la bile ou le phlegme, ou même tous les deux, se sont fixés dans la rate; cette maladie est de longue durée, mais elle n'est pas mortelle. Des médicaments qui sont donnés pour l'affection de la rate, les uns purgent par la vessie et dégorgent la rate, les autres ne procurent, ni par la vessie ni par toute autre voie, aucune évacuation sensible, et cependant la rate s'en trouve dégorgée.

21. (Iléus.) Dans l'iléus le ventre devient dur; point d'évacuation alvine; l'abdomen entier est douloureux; fièvre,

<sup>-9</sup> συνασταγηρά  $\theta$ . - σκληρότερος EH (sine τε Q', Lind., Mack).  $-\hat{\epsilon}$  ων  $\theta$ .  $-\hat{\omega}$ ν vulg. - ὅταν οπ. EH. - Αnte χολή addit  $\hat{\eta}$ ν H. - - 10 καὶ οπ. FGHIK $\theta$ , Ald., Mack. - καταστηρίζη  $\theta$ . - 11 τὸ  $\pi$ . οπ.  $\theta$ . - δ' οὕ EH. - 12 δὲ οπ. Codd., Ald. - 13 καὶ διὰ vulg. - καὶ οπ. EH, Lind., Mack. -  $\pi$ οιεῖ  $\theta$ . -  $\pi$ ονερὸν  $\theta$ , Mack. -  $\pi$ ονερώτερον vulg. - 14 κάτω vulg. - κατὰ (H, al. manu), Lind. -  $\pi$ ῦρ Lind. - δῖψα H. - καὶ ἐμέει  $\theta$ . - έμ. καὶ (παὶ οπ. E) vulg.

\*χαὶ ἔσωθεν καὶ ἔζωθεν, καὶ λούειν πολλώ ²χαὶ θερμῷ, καὶ πίνειν σσα τήν τε κοιλίην κινέει καὶ τὸ οὖρον ὑπάγει, καὶ ὑποχλύζειν ἢν δέχηται τὸ κλύσμα, αὐλίσκον προσδήσας πρὸς ὅποδεῶνα ἀσκίου, φυσήσας, ἐνιέναι τὴν φῦσαν πολλήν καὶ ἐπειδὰν ἀρθἢ τὸ ἔντερον ὑπὸ τῆς φύσης καὶ ἡ γαστὴρ, ἔξελῶν τὸν αὐλίσκον, ἔνιέναι παραχρῆμα κλύσμα καὶ ἢν δέξηται, ὑποχωρήσει καὶ ὑγιὴς ἔσται ἢν δὲ ἡμηδ' οὕτω δέξηται τὸ κλύσμα, ἀποθνήσκει μάλιστα ἔδδομαῖος. Ἡ δὲ ὅτοιαύτη νοῦσος γίνεται, ὅταν τῆς κόπρου Ἦνης ἔντερον, ἄτε τούτων ὅἀθρόων ἐνεσκληκότων, περιοιδέει καὶ οὐτε τῶν ἀνωθεν πινομένων φαρμάκων δέχεται, ἀλλὰ ἀνεμέει, οῦτε τῶν κάτω θεν προσφερομένων κλυσμάτων δέχεται ἔστι δὲ τὸ νούσημα όξὸ καὶ ἔπιχίνδυνον.

22. "Υδερος δε γίνεται τὰ μεν πλεϊστα, ὅταν τις ἐχ 10 νούσου μαχρῆς ἀχάθαρτος διαφέρηται πολὺν χρόνον 'φθείρονται γὰρ αἱ σάρχες,
χαὶ τήχονται, καὶ γίνονται ὕδωρ 'γίνεται δὲ ὕδρωψ καὶ ἀπὸ τοῦ
σπληνὸς, ὅταν νοσήση, καὶ ἀπὸ τοῦ ἤπατος, καὶ ἀπὸ 11 λευκοῦ φλέγματος, καὶ ἀπὸ δυσεντερίης καὶ λειεντερίης. Καὶ ἢν μεν ἐξ ἀχαθαρσίης
γένηται ὕδρωψ, ἡ μεν γαστὴρ ὕδατος πίμπλαται, οἱ δὲ πόδες καὶ αἱ
χνῆμαι ἐπαίρονται, οἱ δὲ ὧμοι καὶ αἱ κληιδες καὶ τὰ στήθεα καὶ οἱ
μηροὶ τήχονται. Τοῦτον ἢν ἀρχόμενον λάβης 12 πρὸ τοῦ ὑπέρυδρον γενέσθαι, φάρμακα πιπίσκειν κάτω, ὑρ' ὧν ὕδωρ ἢ φλέγμα καθαίρεται,
χολὴν δὲ 13 μὴ κινέειν, σιτίοισι δὲ καὶ ποτοῖσι καὶ πόνοισι καὶ περιπάτοισι 16 διαιτᾶν, ὑρ' ὧν ἰσχνὸς καὶ ξηρὸς ἔσται, καὶ αἱ σάρκες ὡς ἰσχυρόταται 'ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης, ἄλλως τε 15 καὶ ἢν φθῆ ἡ γαστὴρ

¹ Καὶ ἔξ. καὶ ἔσ. ΕΗθ. – καὶ λούειν ΕΗθ, Μαςκ. – λούειν τε vulg. — ²καὶ οπ. Κ. – κεινεῖ θ. — ³ πρὸς τὸν Lind., Μαςκ. – ἐνεναι (sic) θ. – φύσαν ubique Codd., Ald., Frob., vulg., Lind., Μαςκ. – φῦσαν Κühn. — ⁴ἢν pro ἡ θ. – ἐσιέναι θ. – δέξηται δὲ ὑποχωρήσει ὑγιὴς ἔσται al. manu H. — ⁵ μηδ' ΕΗθ, Μαςκ. – μὴ vulg. – ἐδδ. μάλιστα θ. — ⁶ τ. οπ. (H, restit. al. manu) θ. – μάλιστα γίνεται Ε. — ȝ σ. θ. – συγκαυθείσης al. manu H. – [καὶ] περὶ Lind. — ² ἀθρόον Ε. – περιοιδεῖ θ. – πεινομένων θ. – φαρμάκων Εθ, Μαςκ. – φάρμακον vulg. – ἀλλ' θ, Lind. – ἀπεμεῖ θ. – ἀναμέει IJ. – ὀξύτερον al. manu H. — ց δὲ οπ. FGJ. — ¹⁰ νούσου ΕΗθ, Lind., Μαςκ. – νόσου vulg. – φθίρονται θ. – ΰδροψ (bis) Κ. — ¹¹ ἀπὸ τοῦ Μαςκ. – λιεντερίης θ. – κνίμαι θ. – κληΐδες Ε, Κühn. – κληΐδες ubique vulg. — ¹² πρὶν pro πρὸ τοῦ ΕΗΩ'θ. – ὑπέρυδρον ΕFG (H, al. manu ὑπέρυγρον) IJΚθ, Ald., Frob., Μαςκ. – ὑπέρυθρον vulg. – κάτω οπ. Ε (H, restit.

soif; quelquesois même le malade est si travaillé qu'il vomit de la bile. Dans ce cas, on humectera au dedans et au dehors, on lavera avec beaucoup d'eau chaude, on fera boire ce qui provoque les selles et les urines, et on administrera un lavement si le patient peut le recevoir; sinon, on adaptera un tuyau au pied d'une outre, on la gonflera, et, par ce moyen, on injectera dans l'intestin beaucoup d'air; l'intestin et le ventre ayant été ainsi distendus, on ôte le tuyau, et on injecte aussitôt un lavement. S'il est reçu, il y a selle et guérison; si, même de cette façon, il n'est pas reçu, le malade succombe d'ordinaire au septième jour. Cette maladie survient quand une grande quantité de matières fécales s'est calcinée dans l'intestin; le phlegme s'agglomère autour de cet amas, et l'intestin se gonfle tout autour de ces matières endurcies ; les médicaments pris par le haut ne sont pas reçus, mais sont revomis, et les lavements administrés par le bas ne pénètrent pas. C'est une maladie aiguë et dangereuse.

22. (Hydropisie.) L'hydropisie se produit d'ordinaire quand un patient reste longtemps le corps impur à la suite d'une longue maladie. En effet, les chairs se consument, se fondent et deviennent de l'eau; elle provient encore et de la rate malade, et du foie, et de la leucophlegmasie (voy. § 19), et de la dysenterie, et de la lienterie. Provient-elle de l'impureté, le ventre se remplit d'eau; les pieds et les jambes se tuméfient; les épaules, les clavicules, la poitrine et les cuisses se fondent. Si vous prenez le traitement au début avant que l'accumulation de l'eau ne soit excessive, vous administrerez les purgatifs qui évacuent l'eau ou le phlegme, mais vous ne mettrez pas en mouvement la bile; le régime en aliments, en boissous, en exercices et en promenades sera tel que le patient devienne maigre et sec, mais que ses chairs soient aussi fortes que pos-

al. manu). —  $^{13}$  μη ΕΚθ, Lind., Mack. — μη om. vulg. — κεινεῖν θ. — πότοισι θ. —  $^{14}$  δίαιταν θ. — ως om. θ. —  $^{15}$  κην θ. — μεστοθεῖσα θ. — δυσεντερίας Κ. — υδροπα JK. — τοῖς αὐτοῖς θ.

μεστωθείσα ύδατος. "Όταν δὲ ἀπὸ σπληνὸς, ἢ ἤπατος, ἢ λευχοῦ φλέγματος, ἢ δυσεντερίης ἐς ὕδρωπα μεταστῆ, θεραπεύειν μὲν τοῖσιν αὐτοῖσι ¹ξυμφέρει · διαφεύγουσι δὲ οὐ μάλα · τῶν γὰρ νουσημάτων ὅ τι ἀν ἔτερον ἐφ' ἐτέρῳ γένηται, ὡς τὰ πολλὰ ἀποχτείνει · ὅταν γὰρ ²ἀσθενεῖ τῷ σώματι ὄντι ὑπὸ τῆς παρούσης νούσου ³ἐτέρη νοῦσος ἐπιγένηται, προαπόλλυται ὑπὸ ἀσθενείης, πρὶν ἢ τὴν ἔτέρην νοῦσον τὴν ὑστέρην γενομένην τελευτῆσαι. Τὸ ⁴δὲ ὕδωρ γίνεται οὕτως · ἐπειδὰν αἱ σάρχες ὑπὸ φλέγματος καὶ χρόνου καὶ ὁνούσου καὶ ἀχαθαρσίης καὶ καχοθεραπείης καὶ πυρετῶν διαφθαρῶσι, τήχονται καὶ γίνονται ὑδωρ · καὶ ἡ μὲν χοιλίη οὐ διαδιδοῖ τὸ ὕδωρ <sup>6</sup>ἐς ἐωυτὴν, κύχλῳ δὲ περὶ αὐτὴν γίνεται. <sup>7</sup> Ἡν μὲν οὖν ὑπὸ τῶν φαρμάχων καὶ τῆς ἄλλης διαίτης ὡφελέηται, καὶ ἡ γαστὴρ λαπάσσεται αὐτοῦ · <sup>8</sup>ἢν δὲ μὴ, ταμὼν ἀφεῖναι τοῦ ὕδατος · τάμνεται δὲ ἢ παρὰ τὸν ὀμφαλὸν, ἢ ὅπισθεν κατὰ τὴν λαγόνα · διαφεύγουσι δὲ καὶ ἐντεῦθεν δλίγοι.

23. Δυσεντερίη όταν ἔχη, δούνη ἔχει κατὰ πᾶσαν τὴν κοιλίην, καὶ στρόφος, καὶ διαχωρέει <sup>9</sup>χολήν τε καὶ φλέγμα, καὶ αῖμα <sup>10</sup>ξυγκεκαυμένον. Τούτου καθήρας τὴν κεφαλὴν, φάρμακον πῖσαι ἄνω, ὅ τι φλέγμα καθαίρει, καὶ τὴν κοιλίην γάλακτι ἔφθῷ διανίψας, τὸ ἄλλο σῶμα θεραπεύειν <sup>11</sup> καὶ ἢν μὲν ἄπυρος ἢ, τὴν μὲν κοιλίην λιπαροῖσι καὶ πίσσι καὶ γλυκέσι καὶ ὑγροῖσιν ὑπάγειν αἰεὶ τὰ ἐνεόντα, καὶ λούειν <sup>12</sup>πολλῷ καὶ θερμῷ τὰ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, ἢν ὀδύνη ἔχη τὰ δὲ πόματα καὶ <sup>18</sup> τὰ ῥοφήματα καὶ τὰ σιτία προσφέρειν κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῆ φαρμακίτιδι. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἐπειδὰν χολὴ καὶ φλέγμα καταστηρίξη ἐς <sup>14</sup>τὰς φλέδας καὶ τὴν κοιλίην: νοσέει μὲν τὸ αἷμα καὶ διαχωρέει ἐφθαρμένον, νοσέει δὲ <sup>18</sup>καὶ τὸ ἔντερον καὶ ξύεται καὶ ἔλκοῦται. Γίνεται <sup>16</sup> δὲ αὕτη ἡ νοῦσος καὶ μακρὴ καὶ πολύπονος καὶ θανατώδης καὶ ἢν μὲν ἔτι τοῦ σώματος ἰσχύοντος θεραπεύηται, ἐλπὶς

¹ Σ. ΕΗθ.  $-\delta$ ' ΕΗ. -2 ἐν ἀσθενείηι (sic) τῶ θ. - ὄντι om. (H, restit. al. manu) θ. - ἐτέρης pro παρούσης FGIJ. - νόσου K. -3 ἔτέρα θ. - ἀπόλλυται ΕΡ'. - ἀπὸ θ. - ἢ om. (H, restit. al. manu) θ. - ἔτέρην om. Εθ. - ⁴ δὲ GHIJθ, Ald. - δὴ vulg. - ⁵ νούσου ΕΗ, Lind., Mack. - νόσου vulg. - διαδιδοῖ ΕΗΙJ Κθ. - μεταδιδοῖ vulg. - τὸ ΕΚ. - τὸ om. vulg. - 6 ἐς om., restit. al. manu H. - γίνεται δὲ κ. περὶ αὐτὴν Ε. -  $^{7}$  καὶ ἢν vulg. - καὶ om. ΕΗθ, Mack. - ἀφελεῖται θ. - λαπάσσηται Lind., Mack, Kühn. -  $^{6}$  εἰ ΕΗθ. - τάμνεται θ, Mack. - τέμν. vulg. -  $^{9}$  χολὴ, al. manu ὴν H. -  $^{10}$  σ. ΕΗθ. - φαρμάκων Ald. -  $^{11}$  κἢν θ. - ἄπειρος J. - τὴν κοιλίην μὲν Ε. - μὲν om. J. - λιπαροῖς θ. - αἰεὶ om. θ. -  $^{12}$ π. καὶ om. θ. - ἔχει θ. - πώματα θ. -  $^{13}$  τὰ om. Εθ. - σιτῖα H, - καὶ pro κατὰ

sible. Cette maladie est mortelle, surtout si par avance le ventre se remplit d'eau. L'hydropisie provient-elle de la rate, ou du foie, ou de la leucophlegmasie, ou de la dysenterie, il faut traiter par les mêmes moyens; mais peu réchappent. En effet, quand une maladie vient s'enter sur une autre, elle tue le plus souvent; le corps est affaibli déjà par la maladie actuelle, et la nouvelle maladie qui survient emporte le malade, la débilité ne donnant pas le temps à la maladie secondaire de se terminer. L'eau se produit ainsi : les chairs, étant consumées par le phlegme, par la durée, par la maladie, par l'impureté, par le mauvais traitement et par les fièvres, se fondent et deviennent de l'eau; le ventre ne transmet pas l'eau en son intérieur, mais le liquide se répand autour de cette cavité (c'està-dire dans le péritoine). Si donc le patient est soulagé par les médicaments et par le reste du régime, le ventre se vide aussi; sinon, on évacue l'eau à l'aide d'une incision; l'incision se pratique ou à côté de l'ombilic, ou en arrière au flanc. C'est encore une maladie dont peu réchappent.

23. (Dysenterie.) Dans la dysenterie, la douleur occupe l'abdomen entier; tranchées, évacuation de bile, de phlegme et de sang calciné. Après avoir purgé la tête, on fait prendre un vomitif phlegmagogue; ayant lavé le ventre avec du lait cuit, on soigne le reste du corps; s'il n'y a pas de fièvre, on débarrassera continuellement le ventre des matières à l'aide de substances grasses, onctueuses, douces et humides, et, s'il y a douleur, on lavera avec beaucoup d'eau chaude les parties sous-ombilicales; les boissons, les potages et les aliments seront suivant ce qui est écrit dans la Pharmacie. La maladie se produit quand la bile et le phlegme se sont fixés dans les veines et le ventre; le sang devient malade, et sort corrompu par les selles; l'intestin aussi devient malade, il se râcle, il s'ulcère. C'est une maladie longue, douloureuse et dangereuse; si on

FG. — 14 ἐς δὲ τὰς IK. — 15 καὶ om. Hθ. — 16 δ' θ. –πουλύπονος Lind., Mack –πην θ. –διαφηγεῖν Ald.

διαφυγείν ήν δε ήδη εκτετηκότος και της κοιλίης παντάπασιν 1 ήλκωμένης, ζωής οδδεμία ελπίς.

24. Λειεντερίη τὰ σιτία διαχωρέει ἀσηπτα, ὑγρά δούνη δὲ οὐκ ἔνι λεπτύνεται δὲ τὸ σῶμα τοῦτον θεραπεύειν τοῖσιν αὐτοῖσιν, σοῗσι τοὺς ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένους. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἀνω κοιλίης κατάρβοος γένηται τοῦ φλέγματος ἐς τὴν κάτω κοιλίην ὅταν δὲ τοῦτο ἦ, τὰ σιτία ὑπ' αὐτοῦ ψύχεται, καὶ ὑγραίνεται, καὶ ἡ ἄφοδος αὐτῶν δαήπτων ταχείη γίνεται, καὶ τὸ οῶμα τήκεται, ἄμα μὲν οὐ πεσσομένων τῶν σιτίων ἐν τῆ κοιλίη χρόνον ἱκανὸν, ἄμα δὲ ὑπὸ τῆς κοιλίης θερμῆς ἐούσης παρὰ φύσιν θερμαινομένων.

25. Διάρδοια δὲ <sup>6</sup> ἡ μακρὴ ὅταν ἔχη, διαχωρέει πρῶτον μὲν τὸ ἐσιόντα ὑγρὰ, ἔπειτα φλέγμα καὶ ἐσθίει μὲν ἐπιεικῶς, ὑπὸ δὲ τῆς πολλῆς διαχωρήσιος ἀσθενὴς καὶ λεπτὸς γίνεται. <sup>8</sup> Τοῦτον ἄνω ἀποξηραίνειν ἐλλέδορον πιπίσκων καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρων φλέγμα <sup>9</sup> διανίψαι δὲ καὶ τὴν κοιλίην γάλακτι ἔφθῷ, ἔπειτα τάλλα σιτίοισ καὶ ποτοῖσι θεραπεύειν, ὑρ' ὧν ξηρανεῖται ἡ <sup>10</sup> τε κοιλίη καὶ τὸ σῶμε πᾶν ἡ δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτῶν γίνεται, <sup>11</sup> ἀρ' ὧν καὶ ἡ λειεντερίη Αὖται αἱ νοῦσοι, <sup>12</sup> ἡ τε δυσεντερίη καὶ ἡ λειεντερίη <sup>13</sup> καὶ διάρδοια παραπλήσιαί εἰσι, καὶ δεῖ αὐτὰς οῦτως ἰῆσθαι τὸν μὲν κατάρδοον ἀπο λαμβάνειν τὸν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω κοιλίης, ἡ ἀποτρέπειν τοῦ γὰρ νουσήματος ἡ φύσις ἐντεῦθεν γίνεται, καὶ <sup>14</sup> οὐδεὶς οὐδέν σο πεῖν, <sup>15</sup> δκόθεν ἔκάστῳ ἡ φύσις γίνεται καὶ <sup>16</sup> οῦτω σκοπῶν καὶ λαμβά νων τὴν ἀρχὴν τῶν νουσημάτων ἤκιστ' ᾶν ἄμαρτάνοις.

¹Είλκωμένης ΚΙθ. – ζωῆς οπ. (Η, restit. al. manu) θ. – [καὶ] ὑγρὰ Lint —²οὐ κινέει Gal. in cit. in Comm. Aph. vi, 1, L. – λεπτύνονται ΕΗθ. – κα τὸ vulg. – καὶ οπ. Ηθ, Gal. ib. – τούτους al. manu Η. – οἶον pro τοῦτον Q – ἐν τοῖσιν vulg. – ἐν οπ. ΕΗθ, Μαςκ. – τοῖσιν οπ. θ. —³ οἶσι (οἶσι οπ. J θ) τοὺς ὑ. δ. ἐχομένους ΕΗΚΙΟ΄, Lind. – οἶον ὑ. δ. ἐχομένους Μαςκ. – τοῖς ἱ δ. ἐχομένους vulg. — ⁴ τούτοις al. manu Η. – ἢ θ. – ἢ οπ. vulg. – ὑπ' αὐτο τὰ σιτία θ. — ⁵ ἄσηπτος al. manu Η. – ταχείη οπ., al. manu ἐν ταχείη Η. ἐν τάχει θ. – καὶ ἄμα θ. – θερμαινόμενον vulg. – J'ai fait cette correction sar mss. — ⁶ ἡ οπ. θ. – διαχωρέη θ. – πρῶτα GΙΚ. – ἐσιόντα ΕΗθ. – εἰσ. vulg. ἔπ. δὲ φλέγμα θ, Lind. — † π. οπ. (Η, restit. al. manu) θ. — β τούτου τὰ (τ θ) ἄνω ΕΗθ. — β καὶ τὴν κ. διαν. ΕΗθ, Μαςκ. – ἔπ. τά τε ἄλλα σ. καὶ πότοι θ. — ¹0 τε θ, Μαςκ. – τε οπ. vulg. — ¹¹ ὑφ' ΕΗΡ'. – αὖται αὶ ν. οπ. θ. — ¹² ἥ λειεντ. καὶ ἡ δυσ. Ε. – καὶ ἡ δυσεντερίη sine καὶ ἡ λει. θ. — ¹³ καὶ δ. οπ. (Η

commence le traitement, le corps ayant encore de la force, il y a chance de guérison; mais, si le corps est déjà fondu et le ventre complétement ulcéré, le cas est sans espérance.

24. (Lienterie.) Lienterie: les aliments passent sans être digérés, les selles sont liquides; il n'y a pas de douleur, mais le corps s'amaigrit. On traite ce cas par les mêmes moyens que la dysenterie. La maladie se produit quand de la tête et du ventre supérieur (poitrine) il se fait un flux de phlegme dans le ventre inférieur; à ce point, les aliments sont refroidis et humectés par ce phlegme, ils passent rapidement sans être digérés; et le corps se fond, d'un côté parce que les aliments ne sont pas cuits un temps suffisant dans le ventre, d'un autre, parce qu'ils sont échauffés contre nature par le ventre échauffé lui-même.

25. (Diarrhée.) Dans la diarrhée de longue durée, les aliments passent d'abord sous forme de selles liquides, puis du phlegme est rendu; le malade mange, il est vrai, passablement, mais il s'affaiblit et se fond par l'abondance des évacuations. Dans ce cas, on séchera les parties supérieures en administrant une potion d'ellébore et en purgeant la tête du phlegme (par des errhins); on nettoiera aussi le ventre avec du lait cuit; puis le traitement sera du reste en aliments et en boissons qui dessécheront et le ventre et le corps entier. Cette maladie est produite par les mêmes causes que la lienterie. Ces affections, la dysenterie, la lienterie et la diarrhée, sont analogues, et il faut les traiter de manière à intercepter ou à détourner le flux venant de la tête ou du ventre supérieur (poitrine); en effet la nature de la maladie est là, et personne ne vous blâmera de voir ainsi la chose. En général, pour toutes les maladies, il faut examiner où en est la nature; c'est avec un tel examen et en saisissant le commencement des maladies que vous commettrez le moins de fautes.

restit. al. manu) θ. -παραπλήσιοι Ε (H, al. manu) θ. - ἰᾶσθαι Εθ. - μὲν om. : H, restit. al. manu) θ. - ἐντεῦθε θ. — '' οὐδεὶς om. (H, restit. al. manu) θ. - μεμψαιτο Η. — '' ὁπ. ΕΗθ. — '' οῦτως θ. - ἥκιστα ΕΙΙΚ. - ἦκιστ' om. G.

- 26. ¹Τεινεσμὸς ὅταν λάβη, διαχωρέει αἷμα μέλαν καὶ μύξα, καὶ πόνος ἐν τῆ κάτω κοιλίη γίνεται, καὶ μάλιστα ὅταν ²ἐς ἄφοδον ζζη τούτου ξυμφέρει τὴν κοιλίην διυγραίνειν καὶ λιπαίνειν καὶ ἀλεαίνειν, καὶ ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα, καὶ λούειν θερμῷ, πλὴν τῆς κεφαλῆς. Φιλέει δὲ ἡ νοῦσος αὕτη τὰ σιτία πλείω ³τελέειν οἱ γὰρ στρόφοι κενουμένης τῆς κοιλίης ὑπὸ τοῦ αξματος διεξιόντος καὶ τῆς μύξης καὶ προσπιπτόντων πρὸς τὸ ἔντερον γίνονται ⁴ἐνόντων δὲ τῶν σιτίων, ἦσσον δῆξιν παρέχει τῷ ἐντέρῳ. Καὶ γίνεται μὲν ἀπὸ τῶν αὐτῶν, ὧν καὶ ἡ δυσεντερίη, ἀσθενεστέρη δὲ καὶ δλιγοχρονίη, καὶ οὐ θανατώδης.
- 27. Όταν δὲ ἐξ οἴνου ἢ εὐωχίης χολέρη λάβη ἢ διάρροια, τῆ μὲν διαρροίη ξυμφέρει διανηστεύειν, καὶ ἢν δίψος ἔχη, εοἴνον διδόναι γλυκὸν, ἢ στέμφυλα γλυκέα, ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι ταῦτα, ἀ καὶ τοῖσιν ὑπὸ φαρμάκου κεκαθαρμένοισιν ἢν δὲ μὴ παύηται, ἐθέλης δὲ παῦσαι, ἔμετον ἀπὸ σιτίου ἢ εφακίου ποιῆσαι καὶ παραχρῆμα ἀνέσπασται ἀνω ἡ κάτω ἀφοδος καὶ ἢν διακλύσης χυλῷ φακῶν ἢ ἐρεβίνθων, καὶ οὕτω πεπαύσεται. Τῆ δὲ χολέρη ξυμφέρει, ἢν μὲν ὀδύνη τὴν ¹οδὲ κοιλίην θεραπεύειν τήν ¹¹ τε ἄνω καὶ τὴν κάτω, διυγραίνοντα πόμασι, καὶ μαλάσσοντα τὸ σῶμα λουτροῖσι θερμοῖσι, πλὴν τῆς κεφαλῆς καὶ ὅ τε ἔμετος οὕτως εὐπετέστερος γίνεται, ¹² ἢν ἐσίη τι ὑγρὸν, λον διαχωρέει ἢν δὲ ¹\* κενὸς ἢ, ἐμέεται βιαίως, καὶ ὑποχωρησις μᾶλτερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτω, ὅσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτως καὶ ὑποχωρέρι βιαιόσον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτως ἐσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτως ἐσαπερ ¹δ τῷ φαρμακοποστερον ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ τούτως ἐντομος ἐντομος ἀναποντα τὸ τῶν ἐντομος ἀναποντα ἐν τὸν ἐντομος ἀναποντα τὸν τὰν ἀναποντα τὸν τὰν ἐντομος ἀναποντα τὰν διὰν ἐντομος ἀναποντα τὰν διὰν ἐντομος ἀναποντα τὰν ἐντομος ἀναποντα τὰν ἐντομος ἐν

¹ Την. θ. -μέλαν (H, al. manu) θ, Mack. -μέλ. om. vulg. -μύξαν FGH. -ξνγίνεται θ. -μέξαν vulg. -ξξη vulg. -ξξη EFGHIJKθ. -ξξη vulg. -ξξη Ald. -τούτου EHIJKθ. -τοῦτου vulg. -κοιλίην Ε, Mack. -κοιλίαν vulg. -λλεαίνειν EHKθ, Ald., Mack. -λεαίνειν vulg. -κοιλίην Ε, Mack. -ποιλίαν vulg. -δηξιεν Ε΄. -παροπιπτόντων FG, Ald. -μξινείντων Lind., Mack. -ητον θ, Mack. -ητον νυlg. -δηξιεν ε΄. -παροξενεν FGJ. -κενείντων Lind., Mack. -ητον θ, Mack. -ητον θ, νυlg. -ντον θ, καὶ στ. θ. -κενείντων GIJ. -διαρροίη Kθ, Mack. -διαρροίη νυlg. <math>-κενείντων συν γλ. καὶ στ. θ. -κενείντων ε΄. -κενείντων ε΄ν εκενείντων ε΄. -κενείντων ε΄. -κειίντων ε΄. -κενείντων ε΄. -κενείντων ε΄. -κενείντων ε΄.

- 26. (Ténesme.) Dans le ténesme, du sang noir et des mucosités sont rendus par le bas, de la douleur est ressentie dans le
  ventre inférieur, surtout quand on va à la selle. En ce cas, il
  importe d'humecter, de graisser et d'échauffer le ventre, d'évacuer les matières, et de laver le corps avec de l'eau chaude, la
  tête exceptée. Il est ordinaire que cette maladie consomme un
  excès d'aliments; en effet, les tranchées sont produites lorsque,
  le ventre étant vidé, le sang qui passe et les mucosités tombent
  sur l'intestin; mais l'intestin en est moins irrité, quand il y a
  des aliments. Cette affection a les mêmes causes que la dysenterie, mais elle est moins grave, de courte durée et non mortelle.
- 27. (Choléra et diarrhée.) Dans le choléra ou la diarrhée, suites d'excès de vin ou de table, pour la diarrhée, on fera jeûner le malade; s'il a soif, il boira du vin doux ou de la piquette douce; le soir, il prendra ce qu'on prescrit aux personnes purgées par un évacuant; si la diarrhée ne s'arrête pas, et que vous vouliez cependant y mettre fin, vous procurerez le vomissement après avoir avoir fait prendre des aliments ou de l'eau de lentille; aussitôt l'évacuation par le bas éprouve une révulsion vers le haut. C'est encore un moyen d'y mettre fin que de nettoyer avec une décoction de lentille ou d'ers. Pour le choléra, s'il y a douleur, il convient de donner ce qui est écrit dans les Remèdes comme calmant la douleur, et de soigner le ventre, tant celui d'en bas que celui d'en haut (abdomen et poitrine), humectant avec des boissons, assouplissant avec des bains chauds le corps, excepté la tête. De la sorte, quelque liquide étant introduit, le vomissement est plus facile, les matières adhérentes sont expulsées par le haut, et les évacuations alvines vont mieux; mais, si le malade est vide, il évacue par le haut et par le bas avec plus d'effort. Le soir, à lui aussi on donnera ce qui est prescrit pour les personnes

<sup>-</sup> κενώσης Foes in not. ex Cornario, Mack. - κενόση θ. - Lisez κενὸς η. - 15 τῷ om. (H, restit. al. manu) θ. - φαρμακοποτῆ θ.

τέοντι. Γίνεται <sup>1</sup> δὲ ταῦτα τὰ ἀλγήματα, ὅσα ἐκ ποσίων γίνεται ἢ ἐξ εὖωχίης, <sup>2</sup> ὅταν τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ πλέω τοῦ εἰωθότος ἐς τὴν κοι-λίην ἐσέλθη, καὶ τὰ ἔξωθεν εἰωθότα ὑπερθερμαίνειν τὸ σῶμα κινέη χολήν καὶ φλέγμα.

- 28. Στραγγουρίης τρόποι μέν πολλοί \*καὶ παντοῖοι \* ξυμφέρει δὲ ἔξωθεν \*μὲν τὸ σῶμα μαλάσσειν λουτροῖσι θερμοῖσιν, ἔσωθεν δὲ διυγραίνειν τὴν μὲν κοιλίην σιτίοισιν ὑφ' ὧν εὐροος ἔσται, τὴν δὲ κύστιν ποτοῖσιν ὑφ' ὧν τὸ οὖρον ὡς πλεῖστον διαχεῖται · διδόναι δὲ καὶ τῶν τὸ διουρητικῶν φαρμάκων, ἃ γέγραπται ἐν τῆ φαρμακίτιδι παύοντα τῆς δδύνης. Ἡ δὲ νοῦσος ὑπὸ <sup>6</sup>τοῦ φλέγματος γίνεται · καὶ ὅταν μὲν ἡ κύστις ξηρανθῆ, <sup>7</sup>ἢ ψυχθῆ, ἢ κενωθῆ, ὀδύνην παρέχει · ὅταν δὲ <sup>8</sup>ὑγρή τε καὶ πλήρης ἢ καὶ κεχυμένη, ἦσσον · ἡ δὲ νοῦσος τοῖσι μὲν παλαιοτέροισι μακροτέρη γίνεται, <sup>9</sup>τοῖσι δὲ νεωτέροισι βραχυτέρη, θανατώδης δὲ οὐδετέροισιν.
  - 29. Ἰσχιὰς ¹⁰ δὲ ὅταν γένηται, ὀδύνη λαμβάνει ἐς τὴν πρόσφυσιν τοῦ ἰσχίου καὶ ¹¹ ἐς ἄκρον τὸ πυγαῖον καὶ ¹² ἐς τὸν γλουτόν · τέλος δὲ καὶ διὰ παντὸς τοῦ σκέλεος πλανᾶται ἡ ὀδύνη. Τούτω ¹³ ξυμφέρει, ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχη, μαλάσσειν καθ' ὁκοῖον ἄν τυγχάνη τοῦ σκέλεος στηρίζουσα ἡ ὀδύνη, ἐν λουτροῖσι καὶ χλιάσμασι καὶ πυρίησι, καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγειν · ὅταν δὲ λωφήση ἡ ὀδύνη, φάρμακον δοῦναι κάτω καὶ μετὰ ταῦτα πιεῖν ¹⁴γάλα ὄνου ἑφθόν · διδόναι δὲ τῆς ὀδύνης ὰ γέγραπται ¹⁵παρὰ τοῖσι φαρμάκοισιν. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἐπειδὰν χολὴ καὶ φλέγμα ἐς τὴν αἰμόρροον φλέδα καταστηρίξη, ἡ ἐξ ἑτέρης νούσου, ¹⁶ ἢ ἄλλως, ὁκόσον ᾶν τοῦ αἴματος ὑπὸ φλέγματος καὶ ¹πχολῆς νοσήση ξυνεστηκός · τοῦτο γὰρ πλανᾶται ἀνὰ τὸ σκέλος διὰ τῆς

¹ Δὲ καὶ vulg. -καὶ om. EFGIJKθ. -πόσιων Lind. -² καὶ ὅταν EQ'. -πλέω H. -πλείω θ. -πλέον vulg. -ἐσέλθη EHK. -εἰσ. vulg. -ὑπερθερμαίνοντα θ. -κινέη FGIJ. -κεινέη θ. -κινέει vulg. -³ καὶ om. θ. -δ' EKθ. -4 μὲν om. J. - εύρωος al. manu H. -κῦστιν Ald., Frod. -τὸ οὖρον om., restit. al. manu H. -εὕρον pro οὖρον K. -5 δίεισι E (H, al. manu διακεῖται) P'Q'θ. -διακεῖται n'est pas sans doute au futur, malgré la correspondance avec ἔσται. Buttmann, Griech. Spr. § 95, Anm. 19, note, dit seulement : - 0n connaît de la langue alexandrine la forme biblique ἐκκεῶ, Act. 2, 17. -διαπαύοντα θ. -6 τοῦ om. K. -φλέματος (sic) H. -7 ἢ κεν. ἢ ψυ. E. -δ' EHK. -8 ὑγρή τέ ἐστι (ἐστι om. HKθ) καὶ πλ. ἢ (ἢ EHKθ, Ald.) καὶ (καὶ om. EG K) κεχ. (ἐκκεχυμένη pro καὶ κεχ. F) vulg. -παλαιτέροισι FG. -9 τοῖς θ. -0 υδετέροις θ. -10 δὲ om. I. -εἰς I. -11 ἐς om. GI. -12 ἐς om. E, Mack. -13 ξ. EH. -σ. vulg. -τοῦτον θεραπεύειν pro τούτω.... ἐν θ. -όποῖον EHK,

purgées par un évacuant (voy. § 41). De ces maladies, celles qui proviennent d'excès de vin ou de table naissent quand les aliments et les boissons sont pris en plus grande quantité que d'habitude, et que les choses du dehors, dont l'effet est d'échauffer le corps en excès, émeuvent la bile et le phlegme.

28. (Strangurie.) La strangurie a des formes nombreuses et variées; il convient d'assouplir le corps en dehors par des bains chauds, et en dedans d'humecter le ventre par des aliments qui le rendront coulant, et la vessie par des boissons qui procureront la plus grande quantité d'urine. On donnera aussi parmi les médicaments diurétiques ceux qui sont écrits dans la Pharmacie comme calmant la douleur. Cette maladie provient du phlegme; quand la vessie est sèche ou froide ou vide, elle cause de la douleur; quand elle est humide, pleine et développée, elle en cause moins. La strangurie, plus longue chez les hommes d'un certain âge, plus courte chez les jeunes, n'est mortelle ni chez les uns ni chez les autres.

29. (Mal de la hanche.) Dans le mal de la hanche (sciatique et coxalgie) la douleur occupe la jointure de l'ischion, l'extrémité du siége (coccyx) et la fesse; finalement elle se promène dans tout le membre inférieur. Il convient, tant qu'il y a douleur, d'employer les émollients sur le point, quel qu'il soit, du membre inférieur où la souffrance s'est fixée, bains, fomentations, applications chaudes, et de relâcher le ventre; quand la douleur s'est adoucie, on donne un purgatif, puis on fait boire du lait d'ânesse cuit. On donne en outre les médicaments qui sont écrits pour la douleur dans les Remèdes. Cette maladie vient quand la bile et le phlegme se sont fixés dans la veine sanguine, soit à la suite d'une autre maladie, soit autrement, suivant que telle ou telle quantité de sang a été viciée et coagulée par le phlegme et la bile, car ce sang se promène le long

Ald. -ἐν om. EHKP', Mack. -πυρίη θ. — ¹⁴ ὄνου γάλα θ. — ¹⁵ ἐν θ, Mack. - τοῖς φαρμάχοις θ. — ¹⁶ ἢ καὶ θ. - ὁπόσον HKθ. — ¹¹ καὶ τῆς χ. EKQ'θ, Lind., Mack. - νοσήση EHKθ. - νουσήση vulg. - συνεστηκὸς θ. - ξυνεστηκότος EHQ', Lind. - ὅπου EHθ, Ald.

φλεδός τῆς αίμοβρόου καὶ ὅκου ἄν στῆ, ¹ή ὁδύνη κατὰ τοῦτο ἔνδηλος μάλιστα γίνεται, ἡ δὲ νοῦσος μακρὴ γίνεται καὶ ἐπίπονος, θανατώδης δὲ οῦ· ²ἢν δὲ ἐς ἕν τι χωρίον καταστηρίξη ἡ ὀδύνη καὶ στῆ, καὶ τοῖσι φαρμάκοισι μὴ ἐξελαύνηται, ³καῦσαι καθ' ὁκοῖον ἄν τόπον τυγχάνη ἐοῦσα ἡ ὀδύνη, καίειν δὲ τῷ ὡμολίνῳ.

- 30. \* Άρθρῖτις νοῦσος ὅταν ἔχη, ὅλαμβάνει πῦρ, καὶ ὁδύνη τὰ ἄρθρα τοῦ σώματος λαμβάνει όζείη, καὶ ἐς ἄλλο τε καὶ ἄλλο τῶν ἄρθρων ὀξύτεραί τε καὶ μαλακώτεραι καταστηρίζουσιν αἱ ὁδύναι. Τούτιρ ξυμφέρει προσφέρειν, ⁶ ἢ ἄν ἡ ὀδύνη ἔχη, ψύγματα, καὶ ἐκ τῆς κοιλίης ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα ਕκλύσμασιν ἢ βαλάνω, καὶ ροφᾶν διδόναι καὶ πιεῖν ὅ τι ἄν δοκέη σοι ὁ ξυνοῖσον · ὅταν δὲ ἡ ὀδύνη ἀνἢ, φάρμακον κάτω πίσαι, καὶ μετὰ τοῦτο πίνειν ὀβρὸν ἑρθὸν ἡ ὄνου γάλα. Ἡ δὲ νοῦσος γίνεται ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, ὅταν κινηθέντα ἐς τὰ ἄρθρα καταστηρίξη · ¹0 καὶ ὀλιγοχρονίη μὲν γίνεται καὶ ὀξείη, θανατώδης δὲ οὖ · νεωτέροισι ¹¹ δὲ εἴωθε μᾶλλον ἢ γεραιτέροισι γίνεσθαι.
- 31. Ποδάγρη 12 δὲ βιαιότατον μὲν τῶν τοιούτων ἀπάντων ὁκόσα περὶ τὰ ἄρθρα, καὶ πολυχρονιώτατον, καὶ δυσαπαλλακτότατον καὶ ἔστι μὲν ἡ νοῦσος αὕτη, τοῦ αἴματος ἐφθαρμένου τοῦ ἐν 13 τοῖσι φλε-δίοισιν ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος ὅσω 14 δὲ ἐν λεπτοτάτοισί τε φλε-δίοισι καὶ ἐν ἀνάγκη πεφυκόσι πλείστη τοῦ σώματος καὶ ἐν νεύροισι 15 καὶ ὀστέοισι πολλοῖσί τε καὶ πυκνοῖσι, τοσούτω 16 παραμονιμώτατόν τέ ἐστι τὸ νούσημα καὶ δυσαπαλλακτότατον. Ξυμφέρει δὲ καὶ ταύτη τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ τῆ ἀρθρίτιδι καὶ μακρή μὲν καὶ αὕτη ἡ νοῦσος καὶ

<sup>1</sup> Κατὰ τοῦτο καὶ (καὶ οπ., restit. al. manu Η) ἡ δδύνη ἔνδ. γίν. μάλιστα (μάλ. γίν. Ε) καὶ ἐπίπονος vulg. -ἡ δδύνη κατὰ τοῦτο ἔνδ. μάλ. γίνεται, ἡ δὲ νοῦσος μακρὴ γίνεται καὶ ἐπίπονος θ. —² ἢν ΗΚθ. -εὶ vulg. -δ' ΕΗΚ. -ἔν τινι J. — ³ κλυσαι (sic) θ. -όποῖον ΕΗθ, Ald. -τόπον ΕΚQ', Lind., Mack. -τόπον οm. vulg. -οῦσα θ. — ⁴ ἀρθρίτις Ald. — ὁ λαμβάνει π. (πυρετὸς al. manu Η) καὶ (καὶ οm. Ι) ὸδ. τὰ ἄρ. τοῦ σώματος ὁ λαμβάνει δὲ καὶ (καὶ οm. ΗΚθ) δξείη (ὀξηι sic θ) vulg. - J'ai corrigé sans mss. - ἄλλοτε ἄλλο ΕΗΚ, Ald. - ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ΕΙJ. - αῖ (αὶ Ε) τῶν ἄλλων pro τῶν ἄρθρων FGIJ. - στηρίζουσιν J. — ὅ ὅταν ἡ ὸδύνη ἔχη θ. - ἡ οm. J. -ἔχη JΚ. -ἔχει vulg. — ² κλυσμοῦσιν ΗΚ. - κλυσμῷ θ. - ῥυφεῖν θ. - ῥυφᾶν ΕGΗΙJΚ, Ald. -ἐπιδιδόναι ΕΚ Q', Lind. - ὅ τι ἢν δοκῆ θ. — ⁵ σ. ΕΚ. - συνῆσον ΙJ. - ξ. οm. (Η, al. manu συνοῖσον) θ. - ἀνῆ (Ε, al. manu ἐνῆ) Q'θ, Lind., Mack. - ἐνῆ vulg. - τοῦτο Codd., Ald., Frob., Lind. - τοῦτον vulg. - πιεῖν ὄρον θ. — ἢ ΚQ'θ, Lind., Mack. - καὶ vulg. - ἐς Ε, Lind. - εἰς vulg. — πιεῖν ὄρον θ. — ἢ ΚQ'θ, Lind., Μαck. - καὶ vulg. - ἐς Ε, Lind. - εἰς vulg. — πιεῖν ὄρον θ. — ἢ ΚQ'θ, Lind., Μαck. - καὶ vulg. - ἐς Ε, Lind. - εἰς vulg. — πιεῖν ὄρον θ. — ἢ ΚΩ'θ , ΕΗΚ. - ἡ γέρουσι γίγνεσθαι θ. - γίνεσθαι ἢ παλαιοτέροισι ΕΙΚ. - παλαιτέροισι ΕGJ. - ἡ

du membre inférieur par la veine sanguine, et, là où il s'arrête, la douleur se fait surtout sentir. La maladie est longue et dou-loureuse, mais non mortelle. Si la douleur se fixe en un point particulier et y demeure sans que les médicaments puissent l'expulser, on cautérisera le lieu douloureux quel qu'il soit; la cautérisation sera faite avec un moxa de lin écru.

- 30. (Arthrite.) Dans l'arthrite, la fièvre survient, une douleur aiguë s'empare des articulations du corps, et ces douleurs,
  tantôt plus aiguës, tantôt plus douces, vont se fixer tantôt sur
  une articulation, tantôt sur une autre. Il convient d'appliquer
  sur la partie douloureuse des rafraîchissants, de débarrasser le
  ventre des matières par des lavements ou un suppositoire, et
  de donner en potages et en boissons ce qui vous paraîtra utile.
  Quand la douleur s'est relâchée, on donne un purgatif, puis
  on fait boire du petit lait cuit ou du lait d'ânesse. Cette maladie provient de la bile et du phlegme, qui, mis en mouvement,
  se sont fixés sur les articulations; elle est de courte durée et
  aiguë, mais non mortelle; elle attaque les jeunes plus volontiers que les vieux.
- 31. (Podagre.) La podagre est la plus violente de toutes les maladies articulaires, la plus longue et la plus tenace; elle se produit quand le sang qui est dans les veinules a été vicié par la bile et le phlegme; et, comme là sont les veines du corps les plus ténues et les plus étroitement serrées, ainsi que des nerfs et des os nombreux et rapprochés, là aussi le mal a le plus de persistance et de ténacité. Les mêmes moyens qu'à l'arthrite conviennent ici; la maladie est longue et douloureuse, mais

γερ. om. Η (al. manus restituit ή παλαιοτέροισι post γίνεσθαι).— 12 δὲ θ, Mack.—δὲ om. vulg.—βιαιότατον ΕΗΩ'θ, Lind., Mack.—βιαιότερον vulg.— όπόσα ΗΚ.—ὅσαπερ θ.—δυσαπαλλαντώτατον Ε.Ι.— 13 τοῖς θ.—ὅσον Ε.— 14 δ' ΕΗθ.—λεπτοτάτοις τε φλεδίοις θ.—λεπτοτάτοισιν ή φλεδίοισιν vulg.—Post φλ. addunt τοσούτω ΕΓ (Η, al. manu) IJΚΡ'Ω'; addit ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος ὅσω δὲ ἐν λεπτοτάτοισιν ἡ φλεδίοισιν τοσούτω G.—πεφύκασι ΕGIJ ΚΩ'.—ἐνεύροισι, al. manu ἐν ν. Η.— 15 τε καὶ ΕΗ.—ὀστέοις θ.—πουλλοΐσι FG, Ald., Frob.— 16 Ante π. addit δὲ vulg. (δὴ Lind., Mack).—δὲ om. ΕΗ'. —παραμονικώτατων J.—τέ om. FGIJ.—δ' οὐ ΗΚ.

ἐπίπονος, θανατώδης δὲ οὔ. Ἦν ¹δὲ τοῖσι δακτύλοισι τοῖσι μεγάλοισι ή ὁδύνη ἐγκαταλείπηται, καῦσαι τὰς φλέδας τοῦ δακτύλου ὑπὲρ τοῦ κονδύλου ὀλίγον, καίειν δὲ ὡμολίνω.

- 32. <sup>2</sup> Ικτερον δὲ ὧδε χρὴ θεραπεύειν ἔζωθεν μὲν τὸ σῶμα μαλθάσσειν λουτροῖσι θερμοῖσι, τὴν δὲ κοιλίην διυγραίνειν καὶ τὴν κύστιν, καὶ τῶν διουρητικῶν διδόναι, ἃ ³προγέγραπται ἢν δὲ ἰσχυρὸς ἢ, καθήρας τὴν κεφαλὴν, φάρμακον πίσαι κάτω, ὅ τι χολὴν καθαίρει, ἔπειτα δὲ τοῖσι διουρητικοῖσι χρῆσθαι ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ὅταν χολὴ κινηθεῖσα ὑπὸ τὸ δέρμα τράπηται.
- 33. Ταῦτα <sup>5</sup> δὲ ἐπιστάμενος ἀνὴρ ἰδιώτης οὐκ ᾶν δμοίως ἐμπίπτοι ἐς ἀνήκεστα νουσήματα <sup>6</sup>καὶ γὰρ νουσήματα εἴωθεν ἀπὸ <sup>7</sup> σμικρῶν προφασίων μεγάλα καὶ πολυχρόνια γίνεσθαι. Καὶ ὅσα μὲν σιτίων ἢ ποτῶν ἐχόμενά ἐστιν ἢ βορημάτων ἢ φαρμάκων, <sup>8</sup>ὅσα ὀδύνης εἵνεκα δίδοται, ἀκίνδυνά ἐστιν ἄπαντα προσφέρειν ἀεὶ, ἐὰν κατὰ τὰ γεγραμμένα προσφέρης <sup>6</sup> ὅσα δὲ καθαίρει τῶν φαρμάκων χολὴν ἢ φλέγμα, ἐν τούτοισιν οἱ κίνδυνοι γίνονται καὶ αἱ αἰτίαι τοῖσι θεραπεύουσι <sup>9</sup>φυλάσσεσθαι οὖν χρὴ ταῦτα μάλιστα. <sup>10</sup> Ταῦτα μὲν ὅσα κατὰ κοιλίην γίνεται νουσήματα πλὴν περὶ ἐμπύων καὶ φθινόντων καὶ τῶν γυναικείων, ταῦτα <sup>11</sup> δὲ χωρὶς γεγράψεται.
- 34. Φύματα <sup>12</sup> δσα φύεται, πάντα δπὸ φλέγματος ἢ αξματος φύεται ὅταν δὲ ὁπὸ τρώματος ἢ πτώματος ἀθροισθῷ, ξυμφέρει <sup>13</sup> δὴ τούτων, τὰ μὲν καταπλάσσοντα καὶ φάρμακα πιπίσκοντα διαχεῖν, τὰ δὲ καταπλάσσοντα πεπαίνειν καὶ <sup>14</sup> διαχέει μὲν τῶν καταπλασμάτων ὅσα θερμὰ ἐόντα ὑγραίνει, καὶ μὴ σπῷ ἐς ἑωυτά πεπαίνει δὲ ὅσα

¹ Δ' ἐν ΕΗΚ. -τοῖς μεγάλοις θ. -τοῖσι μεγάλοισιν Mack. -τ. μεγ. om. vulg. -ἡ όδ. om. H. - ἐγκαταλείπηται ΕΗΙJθ, Lind. - ἐγκαταλίπηται Κ. -καταλείπηται Mack. - ἐγκαταλείπεται vulg. - ² ἴκτερον δὲ ΕΗΚθ. -τὸν δὲ ἴκτ. vulg. - ³ γέγραπται, al. manu προ H. -καθαίρειν J. -φαρμ. τι (τι om. ΕΗΚθ) π. κ. δ (ὅ τι ΕΗΚθ) vulg. - ⁴ δὲ om. θ. - ⁵ δ' Ε. -δὲ om. (H, restit. al. manu) θ. - ἐμπίπτει ΕΓGJ. - ὲς H, Lind. -εἰς vulg. - 6 καὶ γὰρ ν. om. θ. -νονσ. om. H. -ἀεὶ ωθεν (sic) pro εἴωθ. θ. - ² σμ. ΕΗΚθ. -μ. vulg. -προφάσιων Ε (H, al. manu) Κ, Lind. -σίτων θ. -σχόμενα θ. - 8 [καὶ] ὅσα Lind. - ἕνεκα θ. - ἀεὶ ante προσφ. HK. -ᾶ δεῖ προσφέρειν, et ἀεὶ om. θ. - 9 φυλάττ. ΕΗΚ. -ταῦτα μάλ. θ. -τὰ (τὰ om. H) μάλ. vulg. - 10 [καὶ] ταῦτα μὲν Lind., Mack. - 11 δὲ θ. -γὰρ vulg. - 12 δὲ ὅσα Ε. -πάντα ponitur ante ὅσα θ. - Ante ὅταν addunt εἰ (ἡ H) γὰρ ὑπὸ φλέγματος, et δὲ om. ΕΗθ. -δὴ legit Cornarius et superioribus adjungit, Foes in not. -τραύματος Εθ. - 13 δὲ ΕΗΚθ. - 14 διαχεῖν θ. -τῶν

non mortelle. Si la douleur reste fixée sur les gros orteils, on brûlera les veines (comp. pour l'ustion des veines, Des Lieux dans l'homme, § 40) de l'orteil un peu au-dessus du condyle, et on les brûlera avec du lin écru.

- 32. (Ictère.) L'ictère doit être traité ainsi : en dehors on assouplira le corps par des bains chauds; on humectera le ventre et la vessie, et on donnera les diurétiques indiqués cidessus. Si l'ictère est intense, après avoir purgé la tête (par les errhins), on administre un purgatif cholagogue, puis on se sert des diurétiques. Cette maladie est produite quand la bile mise en mouvement se porte sous la peau.
- 33. (Remarque sur l'utilité des notions précédentes.) Avec de telles connaissances un homme du monde ne tombera pas aussi facilement qu'un autre en des maladies incurables; car c'est ordinairement de petites causes que les maladies deviennent grandes et durables. Pour tout ce qui tient aux aliments, aux boissons, aux potages, aux médicaments donnés pour la douleur, on les administrera constamment sans aucun danger, si on les administre conformément à ce qui a été écrit. Mais il n'en est pas de même des évacuants cholagogues ou phlegmagogues; là commencent les dangers (Epid. v, t. V, p. 199) et les accusations contre les médecins; il faut donc s'en garder particulièrement. Telles sont les maladies qui surviennent au ventre (poitrine et abdomen), excepté l'empyème, la phthisie et les affections des femmes. De celles-là il sera traité à part.
- 34. (Des tumeurs.) Les tumeurs proviennent toutes du phlegme ou du sang; quand la collection est la suite d'un coup ou d'une chute, il convient, pour les unes, de les dissoudre à l'aide de cataplasmes et d'évacuants pris à l'intérieur pour les autres, de les mûrir à l'aide de cataplasmes. Sont résolutifs les cataplasmes qui, étant chauds, humectent et n'attirent pas à soi; sont maturatifs ceux qui, échauffant, conden-

om., restit. al. manu Η. -ἐόντα θ. -ὅντα (ὄν. om. J) vulg. -δὲ κᾶν pro καὶ μὴ J.

θερμαίνοντα <sup>1</sup> ξυνάγει· όταν δὲ τμηθη, η αὐτόματον ραγή, \*φαρμάκω ἀνακαθαίρειν τὸ ὑγρόν· όταν δὲ πυοβροοῦντα παύσηται, ὡς ἔλκος ἔῆσθαι.

- 35. Λέπρη καὶ κνησμός καὶ ψώρη καὶ λειχῆνες καὶ ἀλφὸς καὶ ἀλώπεκες ὑπὸ φλέγματος γίνονται ἔστι δὲ ³τὰ τοιαῦτα αἶσχος μᾶλλον ἢ νουσήματα κηρίον καὶ χοιράδες καὶ φύγεθλα καὶ δοθιῆνες καὶ ἄνθραξ ὑπὸ φλέγματος φύεται.
- 36. Τούτοισι <sup>4</sup>τοῖσι φαρμάχοισιν ἀποχαθαίροντα ὧδε χρῆσθαι <sup>3</sup> στοι μὲν χολώδεἐς εἰσι, διδόναι <sup>5</sup>τὰ ὑφ' ὧν χολή χαθαίρεται <sup>7</sup> στὰ ὑφ' ὧν φλέγμα <sup>3</sup> στοι δὲ μελαγχολῶσι, <sup>7</sup>τὰ ὑφ' ὧν μέλαινα χολή <sup>8</sup>τοῖσι δὲ δδρωπιῶσι τὰ ὑφ' ὧν ὕδωρ. <sup>3</sup> Οσα δε δίδοται φάρμαχα ποτὰ χαὶ μὴ χαθαίρει μήτε χολήν μήτε φλέγμα, ὅταν ἐς τὸ σῶμα ἐσέλθη, τὴν δύναμιν αὐτὰ παρέχεσθαι δεῖ ἢ ψύχοντα ἢ θερμαίνοντα ἢ ξηραίνοντα ἢ ὑγραίνοντα ἢ <sup>9</sup>ξυνάγοντα ἢ διαχέοντα <sup>3</sup> σα δὲ ὅπνον ποιέει, ἀτρεμίην δεῖ τῷ σώματι παρέχειν τὸ φάρμαχον.
- 37. Όταν δὲ ἐπὶ νοσέοντα ἀφίκη, ¹ο ἐπανερωτᾶν χρὴ ἀ πάσχει, καὶ ἐξ ὅτου, καὶ ποσταῖος, καὶ τὴν κοιλίην εὶ διαχωρέει, καὶ δίαιταν ἤντινα διαιτᾶται, καὶ ἐνθυμέεσθαι πρῶτα μὲν τὸ νούσημα πότερον ἀπὸ χολῆς ἢ φλέγματος γεγένηται ἢ ἀμφότερα, καὶ τοῦτο εὖ εἰδέναι ὅτι ¹¹ ἀνάγκην ἔχει ὥστε ὑπὸ τούτων τοῦ ἐτέρου ἢ ἀμφοτέρων γίνεσαι, ἔπειτα πότερον ¹² ξηρασίης ἢ ὑγρασίης χρήζει, ἢ τὰ μὲν τοῦ σώματος ξηρασίης, τὰ δὲ ὑγρασίης ἔπειτα τὴν νοῦσον, εἴτε ἄνω δεῖ θεραπεύειν, εἴτε κάτω, εἴτε διὰ τῆς κύστιος, καὶ εἴτε αὕξεται ἡ νοῦσος, εἴτε μαραίνεται, εἴτε ¹³ λύεται, εἴτε μεταπίπτει εἰς ἔτέρην νοῦσον.
- 38. Τοὺς τρωματίας λιμοχτονέειν, καὶ ἐκ τῆς κοιλίης ὁπάγειν τὰ ἐνεόντα, ἢ ὑποκλύζοντα, ἢ φάρμακον κάτω <sup>14</sup>διδόντα, καὶ πίνειν

¹ Συν. θ. –δέ τι vulg. –τι οπ. ΕΗΚθ. —² ἢ φ. ἀν. τὸ πῦον θ. –δὲ οπ. J. –ἰᾶσθαι ΕΗΙJθ. – κνισμὸς κ. ψώρα θ. – ληχῆνες Ald. – λιχῆνες GIJ. – αλώπεκις al. manu H. – γίνεται ΕΗΡ΄. —³ ταῦτα pro τὰ ΕΗΚ. – ταῦτα pro τὰ τ. θ. – ἀεἰκεα (sic) pro αἰσχος θ. — φύγετρα θ. — ἄνθρακες θ. — ⁴ τοῖς θ. — ὅ τὰ οπ. (Η, restit. al. manu) θ. —φλεγματῶδες θ. — ⁶ τὰ οπ. ΕΗΚθ. —μελαγχολῶσι ΕΗΚθ, Μακκ. — μελαγχολοῦσι vulg. —² τὰ οπ. Ηθ. — ϐ τοῖς θ. — καθαίρει Κ΄θ, Μακκ. — καθαίρει νulg. — ἐσέλθη Εθ. — εἰσ. vulg. — ἢ συν. θ. — ποιεῖ θ. — ἀτρεμείην θ, Μακκ. — σώματι θ, Μακκ. — αἴματι vulg. — ἱρ ἐπανέρεσθαι θ. — ποστέος θ. —διαίτην θ. — ἢν G. — πρῶτον ΚΡ΄θ. — ¹¹ D'après Mack, θ a ἀνάγκη sans ἔχει; ma collation n'en dit rien. — ¹² ὑγρ. ἢ ξ. χρίζει θ. — ¹³ τελευτᾶ θ.

sent. Si on incise, ou si l'ouverture se fait spontauément, on purge l'humeur à l'aide d'un médicament; quand l'écoulement du pus a cessé, on traite comme une plaie.

- 35. (Lèpre, prurigo, gale, lichen, alphos, alopécie, favus, scrofules.) La lèpre, le prurigo, la gale, le lichen, l'alphos, l'alopécie, proviennent du phlegme; ce sont là plutôt des difformités que des maladies. Le favus, les scrofules, les pustules, les boutons, l'anthrax sont produits par le phlegme.
- 36. (De l'emploi et de l'effet des médicaments.) On emploiera ainsi qu'il suit les médicaments purifiants : aux personnes bilieuses, on donnera les cholagogues; aux personnes phlegmatiques, les phlegmagogues; aux personnes mélancoliques, les remèdes qui purgent la bile noire; aux hydropiques, les remèdes qui purgent l'eau. Les potions médicamenteuses qui n'évacuent ni la bile ni le phlegme doivent, introduites dans le corps, manifester leur propriété en refroidissant, en échauffant, en desséchant, en humectant, en contractant, en résolvant. Les médicaments qui procurent le sommeil doivent mettre le calme dans le corps.
- 37. (Examen du malade.) Quand vous visitez un malade, demandez-lui ce qu'il souffre, par quelle cause, depuis quand, si le ventre est libre, et quel régime il mène. D'abord on examinera si la maladie est produite par la bile ou le phlegme, ou par tous les deux, sachant bien que nécessairement elle a pour cause soit l'un et l'autre, soit l'un ou l'autre. Puis onverra si le malade a besoin d'être desséché ou humecté, ou si une partie du corps a besoin d'être desséchée et une autre d'être humectée. On recherchera si la maladie réclame un traitement ou par le haut ou par le bas ou par la vessie, si elle est dans l'augment ou dans la décroissance, si elle se résout où se change en une autre.
  - 38. (Des plaies.) Dans les blessures, il faut prescrire la

<sup>-</sup>ές Lind. – ἑτέρην Εθ , Lind., Mack. – ἑτέραν vulg. – λειμοχτονέειν  $\theta$ . — <sup>14</sup> διδόναι EP'Q'.

τά δὲ ³τοιαῦτα καταπλάσματα εἶναι ἢ τεῦτλα έφθὰ ἐν ὕδατι, ἢ σέλινον, ἢ ἐλαίης φύλλα, ἢ συκῆς φύλλα, ⁴ἢ ἀκτῆς φύλλα, ἢ βάτου, ἢ ροιῆς γλυκείης, έφθοῖσι εμὲν τούτοισι χρῆσθαι ωμοῖσι δὲ εράμνου φύλλοισιν, ἢ ἄγνου, ἢ ἐλελισφάκου, ἢ τιθυμάλλου, ἢ γλήγωνα χλωρλν, ἢ πράσα, ἢ σέλινα, ἢ κορίανον, ἢ ἐσάτιος φύλλα ἢν δὲ εμηδὲν τούτων ἔχης μήτε ἄλλο τι μηδὲν κατάπλασμα, ἄλφιτον φυρήσας ὕδατι ἢ οἴνω κατάπλασαι. 10 Τοσοῦτον δὲ χρόνον καταπλάσματα τάδ' ἀφελέει, 11 δκόσον ἀν ψυχρότερα ἢ ἢ τὸ ἕλκος ὅταν δὲ ἢ θερμότερα ἢ διριώς θερμὰ, βλάπτει. Τὰ λιπαρὰ 12 πρὸς τὰ σηπόμενα ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ φλεγμαίνοντα οἰ πρὸς μὲν τὰ φλεγμαίνοντα οἰ τὰ ἐντὰ σηπόμενα 15 τὰ δριμέα καὶ ὅσα δῆξίν τινα παρεχόμενα καθαίρει ὅταν δὲ σαρκοφυῆσαι βούλη, 16 τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ θερμὰ μᾶλλον ξυμφέρει, πρὸς ταῦτα γὰρ ἡ σὰρξ θάλλει.

39. 47 Ο χόσοισιν ἄνθρωποι σιτίοισιν ἢ ποτοῖσιν ὑγιαίνοντες ἐς δίαιταν χρῶνται, ἐκ τούτων χρὴ τῶν παρεόντων <sup>18</sup> χρῆσθαι πρὸς τοὺς νοσέοντας σκευάζοντα θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ξηρά ἐκ μὰ ψυχρῶν θερμὰ, <sup>19</sup> ἐκ δὲ θερμῶν μὴ θερμὰ, <sup>20</sup> καὶ ξηρὰ ἐκ μὴ ξηρῶν, καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ᾿Απορέειν δὲ <sup>21</sup>οῦ χρὴ, οὐδὲ τοῖσι

<sup>1 &</sup>quot;H vulg.-J'ai corrigé sans mss. - 2 καὶ θ. - ή vulg. - ρυφεῖν EGHIJKθ. Ald. - Post δ. addunt ὕδωρ ΕΡ'Q'θ. - 3 τ. om. ΕΗΡ'Q'θ. - σέλινα Κ. - ή συχ. φ. om. J. - 4 η ακτης φύλλα θ. - η α. φ. om. vulg. - Post βάτου addit η βαλάνου vulg. - ή βαλάνου om. ( H, restit. al. manu) θ. - έφθοῖς θ. - 5 μέν ΕΗ Kθ. – δὲ vulg. — 6 ραφάνου θ. — 7 ἢ om. Lind. – γλήχονα GJ, Ald., Frob. – γληχω (sic) θ.-κορρίαννον Η.-κορίαννον ΕΚ.-κόριον θ.-Ισάτεος Κ.-σάτιος FGHIJ. - 8 μηδε FG. - μηδεν om. J. - άπὸ τούτων vulg. - άπὸ om. (H. restit. al. manu) θ. — 9 μήτε θ. – μηδέ vulg. – τι om. ΕΗΚθ. — 10 καὶ τὸν τοιοῦτον pro τ. J. -τὰ κατ. sine τάδ' ΕΗΚθ. - "όπ. ΕΗΚ. - ἐφ' ὅσον θ. - Post ἄν addunt χρόνον EGHθ, Ald. — 12 οὐ ξ. πρὸς τὰ φλ. Ε. -μὲν om. FGIJ. — 13 ξ.  $\tau \dot{\alpha}$  om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ . — 14  $\tau \dot{\alpha}$  om.  $\theta$ . — 15  $\tau \dot{\alpha}$  om. (H, restit. al. manu) θ. -τινα om. (H, restit. al. manu) θ. -γάρ pro δὲ Ε. - βούλει J. - βούληται θ. - 16 τὰ om. θ. - 17 ὁπόσοι ΗΚ. - ὁκόσοι Ε. - ὁπόσοισιν Ι. - ὅσοι ἀνθρώποισι τοῖσιν (sic) ἢ πότοισιν θ. — 18 χρέεσθαι Lind. – σκευάζονται θ. – καὶ θ. καὶ ψ. EI. -καὶ ψ. καὶ θερμὰ θ. -  $^{19}$  ἐκ δὲ θερμῶν μὴ θερμὰ E (al. manu H) K. -καὶ θερμά έκ μή θερμῶν vulg. - καὶ θερμά μή έκ μή θερμῶν θ. - 20 καὶ ξ. έκ μή ξ. om., restit. al. manu H. — 21 οὐ om. E (H, restit. al. manu) J. - ζητοῦντα θ. - Ante μηδέν addit & al. manu H. - Post είναι addit χρή θ. - σχοπήσης θ.σχοπίης Ε. -τούτων θ.

diète, débarrasser le ventre des matières, soit par un lavement, soit par un purgatif, donner pour boisson de l'eau et du vinaigre, et pour nourriture des potages. On rafraîchira avec des cataplasmes les parties enslammées; ces cataplasmes seront ou des bettes (beta vulgaris, L.) cuites dans de l'eau, ou du céleri (apium graveolens, L.), ou des feuilles d'olivier, ou des feuilles de figuier, ou des feuilles de sureau, ou de ronces, ou de grandier doux. Ces feuilles seront employées cuites; mais on emploiera crues celles de nerprun, d'agnus-castus (vitex castus, L.), de sauge, de tithymale (euphorbia characias, L.), de pouillot verd, de porreau, de céleri, de coriandre, ou de guède (isatis tinctoria, L.). Si vous n'avez aucune de ces plantes ni aucun autre cataplasme, pétrissez de la farine avec de l'eau ou du vin, et appliquez-la. Ces cataplasmes sont utiles aussi longtemps qu'ils sont plus froids que la plaie; mais, s'ils sont plus chauds ou également chauds, ils nuisent. Les substances grasses ne conviennent ni aux parties enflammées ni aux plaies sordides, ni aux plaies putrides; ce qui convient aux parties enflammées, ce sont les applications froides; aux plaies sordides et aux plaies putrides les substances âcres et qui, ayant quelque chose de mordicant, mondifient. Quand on veut incarner, il vaut mieux employer les applications grasses et les applications chaudes, car elles font bourgeonner les chairs.

39. (Des aliments et des boissons.) Les aliments et les boissons dont les personnes se servent en santé doivent, se trouvant sous la main, être utilisés pour le cas de maladie, et rendus, par la préparation, chaudes, froides, humides, sèches, c'est-à-dire qu'avec des substances froides on en fera de chaudes, avec des chaudes on en fera qui ne le seront pas, avec des sèches on en fera qui ne seront pas sèches, et le reste de la même façon. Il ne faut pas vous laisser embarrasser, et, tandis que vous ne savez pas vous aider de ce qui est à votre portée et que vous cherchez ce qui est absent, demeurer inutile au malade. Étendez judicieusement votre recherche au delà

παρεούσι μέν μή δύνασθαι, τὰ ἀπόντα δὲ ζητεύντα μηδὲν ὡφελέειν τὸν κάμνοντα οξόν τε εξναι εύρήσεις δὲ, ἢν ὀρθῶς σκοπέης ἔξω τουτέων, ¹οξσι πρὸς τὸν νοσέοντα χρῶνται, ὀλίγα.

- 40. 2 Ροφήματα δὲ ἐν τῆσι νούσοισιν ἀπάσησι διδόναι ἢ πτισάνην ἢ κέγχρον ἢ ἄλητον ἢ χόνδρον τούτων δκόσα μὲν δίδως ἐς διαχώρησιν, λεπτὰ διδόναι καὶ διεφθότερα, καὶ γλυκύτερα ἢ άλυκώτερα ἢ θερμότερα δκόσα δὲ ἐς ἰσχὸν ἢ ἀνακομιδὴν, παχύτερα καὶ λιπαρώτερα καὶ μετρίως ἔφθά. Ποτοῖσι δὲ χρῆσθαι, ἢν μὲν ὑπάγειν ἔθέλης τὴν κοιλίην καὶ τὴν κύστιν, γλυκὸν οἶνον ἢ μελίκρητον ἢν δὲ στύφειν, αὐστηρὸν, λευκὸν, λεπτὸν, ὑδαρέα τὴν δὲ ἐς ἰσχὸν, αὐστηρὸν, μέλανα δκόσοι τὸν οἶνον πίνουσιν ἀνηλεῶς, τούτοισι διδόναι, ἀ γέγραπται ἐν τῆ φαρμακίτιδι ποτὰ σκευαζόμενα.
- 41. Τοῖσι <sup>6</sup>φαρμαχοποτέουσι διδόναι μετὰ τὴν χάθαρσιν, τοῖσι μὲν πυρέσσουσιν, ἢ φαχὸν ἢ χέγχρον λεπτὸν ἢ πτισάνης χυλόν <sup>°</sup> διδόναι δὲ πτισάνην μὲν χαὶ χέγχρον ὡς χοῦφα ἐόντα, <sup>7</sup>χόνδρον δὲ ὡς ἐσχυρότερον τούτων, χαὶ ἄλητον ὡς ἰσχυρότατον πάντων <sup>°</sup> φαχὸν <sup>8</sup> δὲ εὐώδεα σχευάσαι, χαὶ δλίγον δεύτερον διδόναι ὡς χαὶ χοῦφον δν ρόφημα χαὶ εὐχάρδιον ἄνω <sup>°</sup> παραμίσγειν δὲ ἢ ἄλας ἢ μέλι χαὶ χύμινον χαὶ ἔλαιον <sup>9</sup> τῷ φαχῷ, ἢ <sup>10</sup>χλόης γλήχωνος χαὶ ὅξους ὀλίγον <sup>°</sup> τοῖσι δὲ ἀπύροισιν ἄρτου χαθαροῦ τὸ ἔσωθεν ἐνθρύψας ἐν ζωμῷ, ἢ μᾶζαν χαὶ τέμαχος ἑφθὸν, <sup>11</sup> ἢ χρέας ὁῖὸς ὡς νεωτάτης, ἢ ὄρνιθος, ἢ σχύλακος ἑφθὸν, <sup>12</sup> ἢ τεῦτλον ἢ χολοχύντην ἢ βλῆτον, <sup>13</sup> χαὶ μετὰ τὸ σιτίον πίνειν οἶνον εὐώδεα, παλαιὸν, λευχὸν, ὑδαρέα.

¹Τοῖσι θ. —² ρυφ. τάδε ἐν τ. ν. πάσησι θ. –δ' EHK. –ἢ (quater) om. θ. –ἢ primum et sec. om., restit. al. manu H. –πτισσάνην Ε. —³ δπ. (bis) H. – ὅσα (bis) θ. –δίδως Ald., Frob. –διδῷς vulg. – δίδως om. θ. – ἐς Ε, Lind. – εἰς vulg. – πρὸς θ. — ⁴ καὶ EHKθ, Lind., Mack. – καὶ om. vulg. – πότοισι θ. – χρέεσθαι Lind. – ἐθέλοις θ. – λεπτὸν λευκὸν θ. — ⁵ ἢν δὲ ἰσχύειν vulg. – ἢν δὲ ἐς ἰσχὺν θ. – ὅσοι θ. – ὁπόσοι HI. — ⁶ φαρμακοποτέοισι (sic) IJ. – κάθαρσι θ. – κιγχρὸν (sic) sine λεπτὸν θ. – πτισσάν. (ubique) Ε. – ὄντα θ. — ² χ. δὲ ὡς ἰσχυρότετον πάντων, καὶ ἄλ. ὡς ἰσχυρότερον (ἰσχυρότατον G, H eadem manu ἰσχυρότερον, θ) τούτων vulg. – καὶ ἄλητον ὡς ἰσχυρότερον τούτων, χόνδρον δὲ ὡς ἰσχυρότατον πάντων Lind. – Je pense, comme Lind., qu'il y a une correction à faire; la plus simple me paraît celle que j'ai adoptée. — ễ Post δὲ addit ὡς θ. – ὄν om. θ. — ễ τῷ δὲ φακῷ παραμισγεῖν (παρ. om., restit. al. manu H) ἢ vulg. – τῷ φάκω (sic) ἢ θ. — ¹ο γλ. χλόην Ε (χλόης Κ). – ὄξος Codd. – ἀπυρέτοισιν (H, al. manu), Mack. – ἀπυρέτοις θ. – ἄρτος J. – ἐνθρύψας Codd. – ἐντρίψας vulg. – μᾶζαν (ubique) Κühn.

de ce qu'on emploie pour les malades, et vous trouverez quel-

- 40. (Du potage, proqua; on appelle proqua un potage à l'orge ou à tout autre grain; quand on voulait le rendre trèsléger, on ne donnait que l'eau où le grain avait bouilli. De la boisson des malades.) Pour potage on donne, dans toutes les maladies, ou la ptisane (orge mondé), ou le cenchros (panicum miliaceum, L.), ou la farine, ou le blé. Quand vous les donnerez pour relâcher le ventre, ils seront légers, bien cuits, plutôt doux que salés, et chauds; si vous les donnez pour fortifier ou pour restaurer, ils seront épais, assez gras et médiocrement cuits. Pour boisson, si vous voulez faciliter les selles et l'urine, vous donnerez du vin doux ou de l'hydromel; si vous voulez resserrer, un vin astringent, blanc, léger, coupé d'eau; si vous voulez fortifier, un vin astringent, noir. Quant à ceux qui ne boivent pas volontiers du vin, on leur donnera des potions dont la préparation est écrite dans la Pharmacie.
- 41. (Régime des personnes qui viennent de prendre un évacuant.) Aux personnes qui prennent un évacuant, on donne,
  après l'évacuation, si elles ont de la fièvre, de la lentille, du
  cenchros léger, ou de l'eau d'orge (la ptisane et le cenchros
  sont légers; le blé est plus nourrissant que ceux-ci, et la farine l'est plus que tout le reste; on aromatise la lentille et on
  la donne en petite quantité en second lieu, étant un potage
  léger et restaurant; on y mêle ou du sel ou du miel, du cumin
  et de l'huile, ou un peu de pouliot vert et du vinaigre). Si
  elles sont sans fièvre, on donne le dedans du pain blanc écrasé
  dans du bouillon, ou de la pâte d'orge avec une salaison bouillie,
  ou de la viande bouillie d'une brebis aussi jeune que possible,
  ou d'une volaille, ou d'un jeune chien, ou des bettes, ou des
  courges, ou des blettes; après avoir mangé, elles boiront du
  vin odorant, vieux, blanc, étendu d'eau.

<sup>-</sup> μάζαν (ubique) vulg. - τέμμαχος G, Ald. - τεμάχιον P', Mack. - " ή....

- 42. ¹Οἶσι λούεσθαι μὴ ξυμφέρει, ἀλείφειν οἴνω καὶ ἐλαίω θερμῷ καὶ ἐκμάσσειν διὰ τρίτης.
- 43. "Οταν χοιλίην ύγραίνειν από σιτίων ασθενέοντος έθέλης, διδόναι μᾶζαν καὶ όψα, θαλασσίων μὲν τεμάχεα έφθὰ ἐν ὑποτρίμματι, χρέα δὲ ὀϊὸς ὡς ἐνεωτάτης, ἢ ἐρίφου, ἢ σχύλαχος, ἢ ὄρνιθοι έφθὰ, 3 καὶ τεῦτλα 4 ἡ βλῆτα ἡ λάπαθα ἡ κολοκύντην, ἡν ἡ ώρη ἦ λάγανα δέ, σέλινα καὶ ἄνηθα καὶ ὥκιμα· καὶ τὸν οἶνον μελιγρὸν παλαιόν, λευκόν, ύδαρέα. "Όταν δὲ ξηραίνης τὸ σῶμα, διδόναι ἄρτον, καὶ ὄψα ὀπτὰ καὶ ξηρὰ, καὶ θερμότερα ταῦτα πάντα, 5 καὶ κρεῶν τὰ μέλεα, ὄσα σαρχώδεα, ἐχθύων τοὺς πετραίους, λάχανα πήγανο η θύμον η δρίγανον, τὸν δὲ οἶνον μέλανα δαὐστηρόν σχευάζειν δὲ το όψα <sup>7</sup> άλσὶ καὶ κυμίνω, καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ἀρτύμασιν ὡς ἐλαχίστοισ γρησθαι. Όταν δε άναχομίσαι έχ νούσου εθέλης, διδόναι τὰ με άλλα <sup>8</sup>ταὐτά, & καὶ ὅταν διυγραίνης την κοιλίην, τὰ δὲ κρέα ἀντὶ τῶ 9 γαλαθηνῶν ἐσχυρότερα, καὶ ἀντὶ τῶν κυνείων ὀρνίθεια καὶ 10 λάγεια καὶ τούτων ἔνια οπτά καὶ τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἰχθύων 11 καὶ ἐσκευασμένα ως άριστα. Οχόσοισι των νουσημάτων ξηρασίη ξυμφέρει μονοσιτίη ξυμφέρει, καὶ τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ ἐλάσσω τελέειν ώστε πλήρη είναι, και ταῦτα ἐκπονέειν, και περιπατεῖν, και κοιμᾶ σθαι ως ελάγιστα. 12 'Οχόσοισι δ' αὖ ύγρασίη ζυμφέρει, μὴ ἀσιτέειν καλ τοῦ σιτίου καλ τοῦ ποτοῦ μη ἐνδεᾶ εἶναι, μηδὲ πονέειν, καλ κοι μασθαι δχόσα αν έθέλη.

έφθὸν om. J. – νεοτάτης θ. – έφθὰ θ. —  $^{12}$  καὶ τοῖσι πυρέττουσιν ἢ vulg. – κο τοῖσι πυρέττουσιν om. (H, restit. al. manu) θ. – τεῦτλα θ. – βλίτον ΕΗθ. –  $^{13}$ ἢ θ. – εὐώδεα (E, al. manu οἰνώδεα) Q'θ. – οἰνώδεα vulg. – ὡς ὑδαρές (ὑδαρέστατον Lind.) vulg. – ὡς om. (E, restit. al. manu) ΗΚθ.

 $^{16}$ Οσοις θ.—τεμάχεα, al. manu χια Η.—τεμάχη θ.—τεμάχια vulg.—τεμμάχι GK, Ald.—πρέας θ.— $^2$  νεοτάτης θ.—ἐρύφου Κ.—ἐφθὰ οπ., restit. al. manu Η.— $^3$ η θ.— $^4$ καὶ θ.—βλίτα ΕΗΚθ.—ἡ ΕΗΚ.—ἡ οπ. vulg.—δὲ οπ. J.—Antσέλ. addit σοι ειν ε (sic) θ.—Cela se résout facilement en σοι εἶναι.—μελίχρον Η.—μελίχρων Ε.—μέλιχρον θ.— $^5$ καὶ οπ. Ηθ.—σαρκώδη θ.—λάχανο Η.— $^6$ η αὐστ. ΕQ'θ, Lind.— $^7$  άλει (sic) θ.—οἶς ἐλαχίστοις pro ὡς ἐλ. θ. χρέεσθαι Lind.— $^5$  Εθ.—νούσου Ε, Lind.—νόσου vulg.—θέλης θ.— $^8$ τὰ αὐτι ΕΗΚθ.— $^3$  οπ., restit. al. manu Η.— $^9$  γαλαθηνῶν Ε (Η, ex emend. al manu) IJΚθ, Ald., Mack.—γαλατηνῶν vulg.—πυνίων ὀρνίθια θ.— $^{10}$ λάγανο Ald.— $^{11}$  καὶ οπ. θ.—όπόσοισι ΗΚθ.—[δὲ] τῶν Lind.—νοσ. ΗΚθ, Mack.—μονοσ. ξ. οπ. FGIJ.—πότα θ.—ἡ οπ. ΕFGIJΚ.—ἐκπονεῖν θ.— $^{12}$ ὸπ. ΗΚ.—

- 42. (Moyen de remplacer le bain.) Les personnes à qui il ne convient pas de se baigner se feront oindre avec de l'huile et du vin chauds, et se feront frictionner tous les deux jours.
- 43. (Alimentation propre à relâcher où à resserrer le ventre, à humecter le corps ou à le dessécher.) Voulcz-vous, chez une personne indisposée, relâcher le ventre par l'alimentation, vous donnerez de la pâte d'orge avec le mets, qui sera ou des salaisons marines cuites dans la sauce, ou des viandes cuites de jeune brebis, de chevreau, de jeune chien, de volaille, et des bettes ou des blettes ou de la patience, ou de la courge, si c'en est la saison; pour légumes verts, le céleri, l'aneth, l'ocymum (basilic?); pour vin, un vin mielleux, vieux, blanc, coupé d'eau. Quand vous voulez dessécher le corps, vous donnez du pain et des mets rôtis et secs, tout cela chaud; en fait de viande, les membres charnus, les poissons de roche; pour légumes verts, la rue, ou le thym, ou l'origan, et le vin noir astringent; on préparera les mets avec du sel et du cumin; quant aux autres condiments, on les emploiera aussi peu que possible. Quand vous voulez restaurer un convalescent, vous donnerez, d'un côté, les mêmes substances que lorsqu'on humecte le ventre, d'un autre côté, des viandes nourrissantes au lieu de viandes d'animaux qui tettent, des volailles et des lièvres au lieu de viandes de chien; de ces viandes et de ces poissons, on en sera rôtir quelques-uns, et on les apprêtera aussi bien que possible. Dans les maladics où il convient de dessécher, on ne fera qu'un repas par jour; on restera, pour le boire et le manger, au dessous de son appétit; on consumera ces aliments par les exercices et les promenades, et l'on dormira aussi peu que possible. Convient-il au contraire d'humecter, point d'abstinence; on mangera et boira à sa suffisance; on ne s'exercera pas, et l'on dormira autant qu'on voudra.

σσοις θ. – δὲ sine αὖ ΕΗΚθ. – ζυμφ. ομ. θ. – σιτοῦ (sic) θ. – πότου θ. – πονεῖν θ. – ὅσ' ἄν θ. – ὅπ. ΗΚ.

- 44. ¹ Όκόσων ἐπιθυμέουσιν οἱ κάμνοντες ἢ σιτίων ἢ ὄψων ἢ ποτῶν, ὑπαρχέτω ταῦτα, ἢν μή τι μέλλη τῷ σώματι βλάδος ἔσεσθαι ¹ Όκόταν ἢ σιτίων ἢ ποτῶν προστιθέναι ἄρξη ἢ ἀφαιρέειν, κατ' ὀλί γον χρὴ καὶ τὰς προσθέσιας ποιέεσθαι καὶ τὰς ἀφαιρέσιας. ³ Όκόσο σιτία ἱκανὰ οἶοί τέ εἰσι τελέειν, ροφήματα μὴ διδόναι ἀποκλείει γὰς τοῦ σιτίου ' ὁκόσοι δὲ μὴ οἷοί τε, τούτοισι διδόναι. Ἦν δὲ τι διδόνα θέλης κομιδῆς ἕνεκα, διδόναι χόνδρον ἢ πτισάνην πυρίνην ταῦτο γὰρ τῶν ροφημάτων ἰσχυρότερα ' διδόναι δὲ μετὰ δεῖπνον.
- 45. Τὰ φάρμακα ὅσα ποτὰ, καὶ ὅσα πρὸς τὰ τρώματα προσφέρεται, μανθάνειν χρὴ, ἄξιον γὰρ ἄπαντος οὐ γὰρ ἀπὸ γνώμης ταῦτε εὐρίσκουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ τύχης, <sup>6</sup>οὐδέ τι οἱ χειροτέχναι μᾶλλον ἢ οἱ ἰδιῶται ὅσα δὲ ἐν τῆ τέχνη τῆ ἰητρικῆ γνώμε τε ὑρίσκεται ἢ περὶ σιτίων ἢ περὶ φαρμάκων, παρὰ τῶν οἴων τε διαγινώσκειν τὰ ἐν τῆ τέχνη μανθάνειν χρὴ, ἤν τι θέλης μανθάνειν.
- 46. Μετά τὰ ροφήματα διδόναι <sup>8</sup>τὸ σιτίον τοῖσιν ἀσθενέουσιν ἐπιπίνειν δὲ οἶνον εὐωδεα· πρὸ δὲ τῶν σιτίων καὶ ποτῶν <sup>9</sup>ἢ ροφημά των, <sup>10</sup>ὅ τι ἄν σοι δοκέῃ, τοῖσιν ἀσθενέουσιν ἐσορῶν τὸ σῶμα καὶ τὴ ψυχὴν προσφέρειν <sup>11</sup> καὶ τὸ σιτίον καὶ τὸ ποτόν· μάλιστα γὰρ ἄν οὕτω ἀφελέοις.
- 47.  $^{12}$   $\mathbf{T}$ ων σιτίων  $\mathbf{d}$  δύναμιν έχαστα έχει, τεκμαίρεσθαι χρη  $\mathbf{d}$ π  $\mathbf{t}$ ων φανερήν την δύναμιν έχόντων,  $^{13}$ όχόσα  $\mathbf{d}$  φῦσαν  $\mathbf{d}$  δῆξιν  $\mathbf{d}$  πλη

<sup>1</sup> Όπ. ΗΚ. - ὄσων θ. - πότων (ubique) θ. - τι θ. - τι om. vulg. - βάρος, al manu βλάβος H. — 2 όπ. HK. - ὅτ' αν θ. — 3 όπ. H. - ὁχόσοισι GJ, Ald. - ὅσο  $\theta$ . -τελεῖν  $\theta$ . -ἀποκλείει.... διδόναι om. K. -σίτου  $\theta$ . -  $^4$ όπ. H. -ὅσοι  $\theta$ . -  $^5$ om. FGJ.-ην θ. -ἐὰν vulg. -ην δέ τι δ. om. Η, restit. al. manu cum ἐάν. έθέλης Εθ. - εΐνεκα ΗΚ. -πτισσάγην Ald. - πυρρίνην GIJ. - τὰ (τὰ om., ] restit. al. manu, θ) ισχυρότερα (ισχυρότατα EHK) vulg. — 5 και διδ. sine δ (H, δὲ al. manu)  $\theta$ . -τραύματα προσφ., μανθάνειν ἄξιον παραπαντὸς  $\theta$ Mack. - απαντας Ε. -- 6 οὐδ' ὅτι οἱ θ. - ἢ μᾶλλον pro μ. ἢ FGIJK, Ald. -erasum, in marg. al. manu καὶ ἢ μᾶλλον οἱ ἰδ. Η. -δ' ἐν ΗΚ. - γμανθάνε ται καὶ ευρίσκεται vulg. - μανθ. καὶ om. (H, rescriptum al. manu) θ. περ (sic) σίτων ή φαρμάνων ή παρὰ τῶν οιων ται (sic) θ. -σιτίων ή φαρμά χων Η. - τε om. FGIJ. - διαγιγνώσκειν Η. - 8 τον σίτον τ. ἀσθενεστέροισιν θ -τοΐσιν om. Lind. -ἐπιπίνειν.... ἀσθενέουσιν om. J. - εὐώδεα θ. -οἰνώδει vulg. - 9 η pro καὶ ΕΚ. - 10 Ante ő τι addit καὶ μετὰ ταῦτα vulg. - καὶ μ ταῦτα om. (H, restit. al. manu) θ. - ἐσορῆν J. — 11 καὶ om. Κ. - ἀφελέοι Coray, Héliod. 2, 45. - ώφελέης vulg. - δφελέης J. - ώφελέονται (H, ex emend alia manu) (θ, sine αν). — 12 καὶ τῶν θ. - ຖν pro & Mack. - φανερήν θ, Lind - φανεράν vulg. - έχόντων θ. - παρεχομένων vulg. - 13 όπ. HK, - 6σα θ. - φθ

- 44. (Remarques particulières sur l'emploi des médicaments.)
  Ce que les malades désirent en fait d'aliments, de mets, de boissons, on le leur permettra, pourvu qu'il n'en doive résulter aucun dommage pour le corps. Quand vous commencez à ajouter ou à retrancher quelque chose aux aliments ou aux boissons, fàites par degrés les additions et les retranchements.

  A ceux qui sont en état de manger des aliments solides, on ne donnera pas de potages, qui sont un empêchement à l'alimentation; on en donnera à ceux qui ne sont pas en état de manger. Si vous voulez donner quelque chose pour restaurer, donnez du gruau ou du blé mondé; ce sont en effet des potages nourissants; vous les donnerez après le repas du soir.
- 45. (Utilité de la connaissance des médicaments.) Il faut s'instruire des médicaments qui se donnent en potion, et de ceux qui s'appliquent sur les plaies; c'est une connaissance de première utilité; en effet, ce n'est pas par réflexion qu'on les découvre, mais plutôt par le hasard, et ce ne sont pas plus les gens du métier que les gens du monde. Mais ce qui est trouvé dans la médecine à l'aide de la réflexion concernant les aliments ou les médicaments doit être appris, si vous voulez apprendre quelque chose, auprès de ceux qui sont en état de discerner les choses de l'art.
- 46. (Étudier l'état du malade avant de lui donner des aliments.) Après les potages on donnera les aliments solides aux malades, qui par dessus boiront un vin odorant. Avant les aliments solides et les boissons ou avant les potages, soit que vous ayez mis le malade aux uns ou aux autres, vous examinerez son état corporel et mental, et vous les administrerez après cet examen; c'est de cette façon que vous lui ferez le plus de bien.
  - 47. (Étudier les propriétés des aliments.) Les propriétés de chaque aliment doivent être déterminées d'après ceux qui ont

σαν (ubique) Kühn. – φύσαν (ubique) vulg. – πλεισμονήν  $\theta$ . – ἐρεγμὸν E. – ἡ τη διαχ. om. E (H, restit. al. manu) P'.

σμονήν ή έρευγμον παρέχει ή στρόφον, ή διαχωρέει, ή μή διαγωρέει, καὶ φανερά ¹ἐστιν ὅτι ταῦτα ἐργάζεται, ²καὶ ἀπὸ τούτων χρή τὰ ἄλλα σκοπεΐν· έγει γαρ 3 τα έκαστα των εδεσμάτων, διότι \*καὶ ωρελέει καὶ βλάπτει άλλα τα μέν φανερώτερα έστιν έργαζόμενα α έργάζεται, τα δὲ ἀμυδρότερα. Τὰ σιτία καὶ τὰ ὄψα σκευάζειν καὶ διδόναι τοῖσιν ασθενέουσιν, ύφ' ών μήτε φύσα έσται, μήτε δξυρεγμίη, μήτε <sup>5</sup>στρόφος, μήτε λίην διαγωρέει, μήτε λίην ξηραίνεται ταῦτα δὲ γίνεται δόε. όσα μεν ή κοιλίη κρατέει, και το σώμα αυτά αναδέχεται, ταῦτο μέν ούτε φυσαν παρέχεται ούτε στρόφον ήν δέ μή ή κοιλίη 6 κρατέη ἀπὸ τούτων καὶ φῦσα καὶ στρόφος καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα γίνεται. 7 Κουφότατα τῶν σιτίων καὶ τῶν ὄψων καὶ τῶν ποτῶν, ὅσα μέτριο ἐσίοντα ἐς τὸ σῶμα ἢ ὀλίγω 8πλέω τῶν μετρίων, μήτε πλήρωσιν παρέχει, μήτε στρόφον, μήτε φῦσαν, μήτε ἄλλο τῶν τοιούτων μηθέν, κα πέσσεταί <sup>9</sup> τε τάχιστα, καὶ πεσσόμενα διαχωρέει, καὶ ἀνὰ πᾶσάν <sup>10</sup> τε ημέρην ἐσιόντα ἐς τὴν χοιλίην ἀλυπότατά 11 ἐστι, καὶ ὅταν διὰ παλαιοῦ ἐσελθη. Βαρέα δὲ, ὅσα μέτρια τελεύμενα ἡ ἐλάσσω τῶν μετρίων πλήρωσιν καὶ 12 πόνον παρέχει· 13 καθ' ήμέρην δὲ μηδὲ 14 οἶόν τε ἐσθίει· αὐτὰ 16 μηδὲ πίνειν, ἀλλὰ πόνον παρέχει· 16 διὰ χρόνου δὲ ἄν τις αὐτὶ ἢ πίνη ἢ ἐσθίη, καὶ οὕτω πόνον παρέχει, καὶ οὐ διαγωρέει ἀνὰ λόγον Ες 17 ύγιείην άριστα, όσα ολίγιστα εσιόντα αὐτάρκεά έστι καὶ λιμοί καὶ δίψης ἄκος εἶναι, καὶ πλεῖστον χρόνον τὸ σῶμα αὐτὰ δέχεται

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Έστιν  $\theta$ . – ἐστιν om. vulg. — <sup>2</sup> καὶ om.  $\theta$ . – τά τε ἄλλα vulg. – τε om. (Η restit. al. manu) θ. — 3τὰ θ. - τὰ om. vulg. — 4 καὶ om. E. - Post ἀλλὰ ad dit τάλλα vulg. - τάλλα om. θ. - φανερώτερα θ. - φανερώτατα vulg. - Ant φαν. addit Η φανερώς, quod est erasum. - άμυδρώτερα θ. - σίτα θ. - σκευάζε Κ. - τοῖς ἀσθενοῦσιν θ - ὀξυρεγμίη ΕΗΙJΚ. - ὀξυρηγμίη θ. - ὀξυρευγμίη vulg -5 σχότος θ. - διαχωρέει HIKθ, Lind., Mack. - διαχωρέη vulg. - διαχωρέει E. – ξηραίνηται G. —  $^6$ κρατή  $\theta$ . – τὰ άλλα E. —  $^7$  κουφα (sic)  $\theta$ . – Ante  $\dot{\epsilon}$ ; addi ές την χοιλίην Η. - την χοιλίην pro τὸ σωμα, quod est in marg., F. - 8 πλείο  $\theta$ . -πλήρωσι  $\theta$ . -  $\theta$  τε om.  $\theta$ . -  $\theta$  τε την vulg. - την om.  $\theta$ . - εἰς  $\mathbf{J}$ . -  $\theta$  εστο θ. – ὅσα pro ὅταν Lind. – τελεούμενα θ. – ὅσα pro ἐλάσσω θ. – πλήρωσι θ. – 12 πόνον.... ἀλλὰ om. G. — 13 καὶ μὴ τελέειν (τελέει θ) pro καθ'.... μηδὲ vulg. χαθ'.... οὕτω πόνον παρέχει om. J. - Le texte de vulg. n'est pas intelligible Cependant il me paraît possible d'en déterminer le sens : cette phrase es la contre-partie de la précédente, où il est dit que les aliments légers n'in commodent jamais soit qu'on en use tous les jours soit qu'on en us à des intervalles éloignés. Elle doit donc signifier que les aliments pe sants ne peuvent pas être d'un usage journalier, et que, même pris à de intervalles éloignés, ils incommodent. Je crois être sûr de cette restitutio

une propriété manifeste, telle que de causer des flatuosités, de l'irritation, de la plénitude, des renvois, des tranchées, des selles, de la constipation. Là la propriété est maniseste, et c'est à ces aliments qu'il faut rapporter les autres. En effet, chaque aliment a ce par quoi il sert et nuit; mais les opérations des uns sont plus maniscstes, celles des autres plus obscures. On préparera et on donnera aux malades les aliments et les mets qui ne provoqueront ni flatuosité, ni rapport aigre, ni tranchées, qui ne relâcheront ni ne resserreront trop le ventre. En voici les caractères : les aliments dont le ventre triomphe et que le corps accepte ne causent ni flatuosité ni tranchée; ceux dont le ventre ne triomphe pas produisent flatuosité, tranchée et le reste. Les plus légers des aliments, des mets et des breuvages sont ceux qui, introduits en quantité modérée, ou un peu au-dessus de la quantité modérée, ne donnent ni plénitude, ni tranchée, ni flatuosité, ni rien de semblable, qui se digèrent très-vite, qui, digérés, provoquent une selle, et qui n'incommodent aucunement, soit qu'on en use tous les jours, soit qu'on n'en use que de loin en loin. Sont pesants ceux qui, pris en quantité modérée ou au-dessous de la quantité modérée, causent de la plénitude et de la fatigue; il n'est pas possible de les manger ou de les boire journellement; ils incommodent; il n'est pas possible non plus de les manger ou de les boire à de longs intervalles, ils incommodent même de cette façon, et les évacuations alvines ne sont pas en proportion. Les meilleurs pour la santé sont ceux qui, introduits en trèspetite quantité, suffisent pour calmer et la faim et la soif, qui sont reçus par le corps pendant le plus de temps, et auxquels

quant au sens; mais il est fort possible, quant aux mots, que la correction que je propose ne soit pas la véritable, car elle s'éloigne notablement des linéaments des manuscrits. —  $^{14}$  οιον ται (sic)  $\theta$ . —  $^{15}$  μήτε  $\mathbf{I}$ . —  $^{16}$  διὰ.... παρέχει οπ. FI. – ἄν τις  $\theta$ , Mack, Kühn. – αδθις vulg. – πίνη ἢ ἐσθίη  $\theta$ . – πίνει ἢ ἐσθίει vulg. – πίνειν ἢ ἐσθίειν ΕΚ. – ἀνάλογον  $\theta$ . – κατὰ pro ἀνὰ (H, al. manu supra lin.) Q', Lind. —  $^{17}$  δγιείην  $\mathbf{E}$ , Lind., Mack. – δγείην vulg. – δγίην  $\theta$ . – δ' (δὲ  $\theta$ ) ἄρ. EHK. – δλίγα  $\mathbf{J}\theta$ . – αὐτάρχη  $\theta$ . – δίψους (H, ης al. manu)  $\theta$ .

καὶ διαχωρέει ¹κατὰ λόγον. Ἐς ἰσχὺν δὲ ἄριστα, ὅσα σάρκα φύει πλείστην καὶ πυκνοτάτην, καὶ τὸ αἷμα παχύνει, καὶ διαχωρέει κατὰ λόγον τῶν ἐσιόντων, καὶ τὸ σῶμα πλεῖστον χρόνον ²ἀναδέχεται. Τὰ λιπαρὰ καὶ ³τὰ πίονα, καὶ τὰ τυρώδεα καὶ μελιτώδεα, καὶ τὰ σησαμόεντα όξυρεγμίην μάλιστα παρέχει καὶ χολέρην καὶ στρόφον καὶ φῦσαν καὶ πλησμονήν ⁴ποιέει δὲ τοῦτο αὐτὸ καὶ ὅταν πλείω τις φάγη ἢ πίη ἢ ὅσα οἵη τε πέψαι ἡ κοιλίη. Τοῖσιν ἀσθενέουσιν ἢν μὲν κατὰ λόγον τῆς νούσου καὶ τοῦ σώματος διδῷς ὰ ἀν διδῷς, ὑπαναλίσκει ⁵ταῦτα τὸ σῶμα, καὶ οὕτε ἐνδεές ἐστιν οὕτε πλῆρες ἢν δὲ άμαρτάνης τοῦ <sup>6</sup>καιροῦ ἢ ἐπὶ τὰ ἢ ἐπὶ τὰ , βλάδος ἐπ' ἀμφότερα. "Οσα τῶν σιτίων ἢ τῶν ὄψων ἢ τῶν ποτῶν τὸ σῶμα ἀναδέχεται μάλιστα, ἀπὸ ¹τουτέων οὕτε στρόφος γίνεται οὕτε φῦσα οὕτε ὀξυρεγμίη ὅταν γὰρ ἔς τὴν κοιλίην ἐσέλθη, <sup>8</sup> ἀπ' αὐτοῦ σπῷ τὸ σῶμα τὸ αὐτῷ ἐπιτήδειον, καὶ ἀσθενέστερον ἤδη τὸ λοιπὸν ἀνάγκη εἶναι, ὥστε στρόφον ἢ φῦσαν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐν τῆ κοιλίη μὴ ποιῆσαι.

- 48. <sup>9</sup> Τῶν οἴνων καὶ οί γλυκέες καὶ οἱ αὐστηροὶ καὶ οἱ μελιχροὶ παλαιοὶ τὴν κοιλίην ὑπάγουσι μάλιστα <sup>10</sup> καὶ διουρέονται καὶ τρέφουσι, καὶ οὔτε φῦσαν παρέχουσιν οὔτε στρόφον οὔτε πλησμονήν.
- 49. Κρεῶν τὰ δίεφθα καὶ 11 τὰ ἔξοπτα ἀσθενέα μὲν πρὸς τὴν ἰσχὸν ἀμφότερα, ἐς δὲ τὴν διαχώρησιν τὰ μὲν δίεφθα ἐπιτήδεια, τὰ δὲ ὀπτὰ στασιμώτερα τὰ δὲ μετρίως ἔχοντα καὶ 12 ἑψήσιος καὶ ὀπτήσιος μετρίως καὶ ἐς τὴν ἰσχὸν ἔχει 13 καὶ ἐς τὴν διαχώρησιν, τὰ δὲ ἐνωμότερα πρὸς μὲν τὴν ἰσχὸν ἐπιτήδεια, πρὸς δὲ τὴν διαχώρησιν τιν 14 οῦ.

<sup>\*</sup>Κατολίγον θ. – φύει οπ. θ. – πυκνότητα J. — ² αὐτὰ δέχεται Κ΄. — ³ τὰ οπ. θ. – τυρώδη sine τὰ θ. – καὶ μελ. οπ. θ. – σισαμόεντα J, Ald. – σησαμοῦντα θ. – δξυρεγμίην  $EHIJK\theta$ . – δξυρευγμίην  $EHIJK\theta$ . – δξυρευγμίην  $EHIJK\theta$ . Εξυρευγμίην  $EHIJK\theta$ . Εξυρευγμίην  $EHIJK\theta$ . Εξυρευγμίην  $EHIJK\theta$ . Η ποιεῖ θ. – τοῦτο τὸ αὐτὸ EII. Η πλείω θ. – τι pro τις EII. Η παταφάγη θ. – οἶά τε EII τε θ. – τοῖς θ. – δίδως (bis) EII το οπ. EII ταῦτα οπ. (EII, restit. al. manu) θ. — ε καιροῦ ἢ ἔπειτα (EII) EII τοῦν ὅψων ἢ τῶν σίτων θ. — EII τουτέων EII, EII αὐτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν τοῦτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν τοῦτῶν EII τοῦτὰ τοῦτῶν τοῦτῶν τοῦτὰ τὸτον τὸν EII τοῦτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν τοῦτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν EII το οῦτῶν τοῦτῶν EII τοῦτῶν EII τοῦτῶν EII τοῦτῶν EII τοῦτῶν EII τοῦτῶν τοῦτῶν EII το τοῦτῶν EII τοῦτῶν E

les évacuations alvines correspondent. Les meilleurs pour fortiser sont ceux qui produisent le plus de chair, et la chair la plus dense, qui épaississent le sang, qui donnent des selles proportionnées aux ingestions, et qui sont reçus pendant le plus de temps par le corps. Les aliments onctueux, gras, au fromage, au miel, au sésame, provoquent particulièrement les rapports aigres, le choléra, les tranchées, les flatuosités et la plénitude; ce même effet est produit quand on mange ou boit plus que le ventre n'est capable de digérer. Chez les malades, quand vous donnez ce que vous donnez conformément à la maladie et à la complexion, le corps consomme le tout, et n'éprouve ni défaillance, ni plénitude; si vous vous trompez soit dans un sens, soit dans un autre, il y a dommage des deux côtés. C'est des aliments, des mets ou des breuvages le mieux reçus par le corps qu'il ne provient ni tranchée, ni flatuosité, ni rapport aigre; en effet, une fois qu'ils ont été introduits dans le ventre, le corps en attire ce qui lui est utile, et le reste devient nécessairement plus faible, de manière à ne produire ni tranchée, ni flatuosité, ni rien de semblable dans le ventre.

48. (Des vins.) Les vins doux, les vins astringents, les vins mielleux anciens sont particulièrement laxatifs, diurétiques et nourrissants; ils ne produisent ni flatuosité, ni tranchée, ni plénitude.

49. (De la cuisson des aliments.) Les viandes bien cuites, soit bouillies, soit rôties, sont les unes et les autres de faible vertu pour fortifier; mais les viandes bouillies favorisent, les rôties retardent les évacuations alvines; les viandes bouillies ou rôties, modérément cuites, ont aussi une vertu modérée et pour la vigueur et pour les selles; les viandes peu cuites sont bonnes pour fortifier, mais ne le sont pas pour les évacuations.

θ. – ἀσθενέστερα θ. – διαχώρησι θ. – ἐπιτήδια θ. —  $^{12}$  ἑψήσεως καὶ ὅπτησι (sic) **J**. —  $^{13}$  καὶ... ἰσχὺν om., restit. al. manu E. – διαχώρησι θ. —  $^{14}$  οὐκ ἔπιτή- δεια ΕΗΚQ' (ἐπιτήδια θ).

- 50. Τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν ¹ἀ προσφορώτατα τῷ σώματι καὶ μάλιστα αὐτάρκεα καὶ ἐς τροφὴν καὶ ἐς ὑγιείην, ²ἀπὸ τούτων αὐτῶν, ὅταν τις αὐτοῖσι μὴ ἐν τῷ καιρῷ χρῆται ἢ πλέοσι τοῦ καιροῦ, αἴ τε νοῦσοι καὶ ἐκ ³τῶν νούσων οἱ θάνατοι γίνονται τὰ δ' ἄλλα σιτία καὶ ποτὰ ὅσα μὴ τοιαύτην δύναμιν ⁴ἔχει, σμικρὸν μέν τι ἀφελέει, ἤν τις καὶ πάντα αὐτοῖσιν ἐν καιρῷ χρέηται, σμικρὰ δὲ καὶ βλάπτει, ἐπ' ἀμφότερα δὲ ἐστιν ἀσθενέα, ὥστε ἀγαθόν τι ποιῆσαι καὶ ὅστε κακόν ἔστι δὲ τῶν σιτίων καὶ ⁶τῶν ποτῶν ὰ τὴν δύναμιν ἔχει ταύτην, τάδε, ἄρτος, μᾶζα, κρέα, ἰχθύες, οἶνος, τούτων μέντοι τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δὲ ἦσσον.
- 51. <sup>7</sup> Οχόσοι ξηρὴν δίαιταν διαιτῶνται, τούτοισι μὴ ξὺν τῷ σιτίῳ τὸ ποτὸν διδόναι, ἀλλὰ μετὰ τὸ σιτίον, διαλιπὼν πουλὺν χρόνον· καὶ οὕτω μὲν ξηρὴ ἡ ἰκμὰς ἀπὸ ζηρῶν <sup>8</sup>τῶν σιτίων γενομένη <sup>9</sup>τὸ σῶμα ξηραίνει· ἢν δὲ ἄμα τῷ σιτίῳ <sup>10</sup> πίνῃ, νοτερωτέρη ἡ τροφὴ <sup>11</sup> γινομένη ὑγρότερον τὸ σῶμα ποιέει. <sup>\*</sup>Αρτος ὁ θερμὸς καὶ τὰ <sup>13</sup> κρέα τὰ θερμὰ αὐτὰ ἐφ' ἐωυτῶν ἐσθιόμενα ξηραίνει· <sup>13</sup> ἢν δὲ ξὸν ὑγρῷ διδῷς ἢ ἐπιπίνειν παραχρῆμα ἐπὶ τῷ σιτίῳ, οὐ ζηραίνει.
- 52. 14 O άρτος δ καθαρῶν τῶν ἀλεύρων ἐς ἐσχὺν καὶ κομιδὴν ξυμφορώτερος ἢ 15 δ ἀνερεικτὸς, 16 καὶ πρόσφατος ἢ ἔωλος, καὶ τῶν ἀλεύρων προσφάτων ἢ παλαιοτέρων. Τὰ ἄλφιτα 17 ἀδρέκτων τῶν κριθέων περίχυδα ἐπτισμένων ἰσχυρότερα ἢ βεδρεγμένων, καὶ πρόσφατα 18 ἢ παλαιότερα, καὶ ἡ μᾶζα προπεφυρημένη ἰσχυροτέρη ἢ μὴ πρόπερυ-
- <sup>1</sup> A FGHJ. τὰ pro ὰ vulg. ἐν τῷ  $\theta$ . αὐτάρκη  $\theta$ . ² καὶ ἀπὸ vulg. καὶ om. FGJθ. - τούτων τῶν αὐτῶν θ. - τῶ ΕΗΚθ. - τῷ om. vulg. - ἡ om. Gl.πλείωσι θ. - 3 των EHQ'θ, Lind., Mack. - των om. vulg. - δέ EHKθ. - 4 έχη G. - μέντοι vulg. - μέν τι ΕΗΙΙθ. - ὀφελέει J. - εἴ τις Ε. - τὰ πάντα vulg. - τὰ om. Codd., Ald. - αὐτοῖς Εθ. - γρέηται θ. - γρῆται vulg. - ώστε καὶ ἀγαθόν τι ποιήσαι καὶ ώστε καὶ κακὸν  $\theta$ . —  $^5$  ώστε om. H. —  $^6$  τῶν om.  $\theta$ . — ταύτην τὴν δύν. ἔχει ΕΗΚθ. - μᾶζα (ubique) Kühn. - μάζα (ubique) vulg. - [καὶ] τούτων Lind. - <sup>7</sup> ὄσοι θ. - σύν ΕΙΙΚθ. - ξύν om., σύν al. manu Η. - σίτω τὸ πότον θ. -διαλειπών (sic) θ. - 8 των ΕΗΚΟ'θ, Lind., Mack. - των om. vulg. γινομένη θ. — 9 τὸ σιτίον (τῶ σιτίω ΕΗΙΙΚ; τῶ σίτω θ) vulg. - τὸ σῶμα pro τὸ σιτίον Foes in not. ex Cornar., Lind., Mack. - Correction indubitable. -ξηράνει (sic) IJ. —  $^{10}$  πίνηιν ότιωτερηι (sic)  $\theta$ . —  $^{11}$  ἐοῦσα ΕΗΚΟ $^{\prime}\theta$ . — 12 κρέατα θ.- κρέη Κ.-έαυτῶν θ.— 13 ἢν.... ξηραίνει om. J.-δέηι (sic) pro δὲ θ. -Sans doute pour δε ή. -σύν Ι. -δίδως vulg. - διδώς Lind., Mack. -σίτω θ. - 11 (ὁ ElKθ) ἄρτος ὁ (ὁ om. θ) καθαρὸς (καθαρῶν θ) vulg. - συμφ. θ. - ξυμφορώτατος EFGHKP'Q'. - συμφορώτατος IJ. — 15 o om. (H, restit. al. manu)

- 50. (Des aliments dont la vertu nutritive est puissante.) Les aliments et les boissons qui profitent le mieux au corps et qui suffisent le mieux à la nourriture et à la santé sont ceux-là même qui, pris à contre-temps ou en excès, produisent les maladies, et, par les maladies, les morts. Les autres aliments et boissons qui n'ont pas la même vertu, n'ont qu'une petite utilité, même quand ils sont employés avec un à-propos parfait, ils ne sont non plus que peu nuisibles, faibles à la fois et pour faire du bien et pour faire du mal. Les aliments et les boissons dont la vertu est puissante sont le pain, la pâte d'orge, la viande, le poisson, le vin, à des degrés divers cependant.
- 51. (Du régime propre à dessécher le corps.) Aux personnes qui suivent un régime sec, on ne donnera pas la boisson avec l'aliment, mais après, et à un intervalle considérable; de la sorte un sue nourricier sec est produit par des aliments secs et dessèche le corps. Mais, si l'on boit en mangeant, la nourriture, devenue humide, communique au corps de l'humidité. Le pain chaud et les viandes chaudes dessèchent, si on les mange seuls; mais, si on les donne avec du liquide, ou si on boit aussitôt par dessus, ils ne dessèchent pas.
- 52. (Comparaison de divers aliments par rapport à la vertu nutritive qu'ils possèdent.) Le pain fait avec de la farine blutée vaut mieux pour fortifier et restaurer que le pain non bluté; le pain récent que le pain vieux; fait avec de la farine récente qu'avec de la farine vieille. Le gruau provenant de l'orge qu'on ne fait pas tremper, mais qu'on se contente d'humecter pour la piler, est plus nourrissant que le gruau de l'orge qu'on a fait

<sup>0. –</sup> ἀνερεκτὸς vulg. – ἀναιρεκτὸς, al. manu supra lineam συγκομιστὸς EH. – ἀνερεκτὸς (sic) 0. – ἀνερεκτὸς Lind., Mack. — <sup>16</sup> καὶ om. Κ. – ἔωλος Η. – ἢ προσφάτων 0. – παλαιοτέρων EHKP'Q'0, Lind., Mack. – παλαιοτάτων vulg. — <sup>17</sup> τῶν κρ. ἀποδρέχων (ἀδρόχων Κ΄) vulg. – ἀποδρέχων τῶν κριθών ΕΗΚ (ἀπὸ βρέχων τῶν κριθῶν 0). – La correction de Κ΄ est bonne; ἀδρόχων ου ἀδρέκτων est opposé à βεδρεγμένων. — <sup>18</sup> παλαιοτέρων sine ἢ θ, Mack. – Post μᾶζα addunt ἡ E (H, al. manu) Κ. – προπεφυρμένη, emend. al. manu (bis) E, – δ om. θ.

ρημένη. Ο οίνος διαχεόμενος 1 καλ αποψυγόμενος καλ διηθεόμενος λεπτότερος γίνεται καὶ ἀσθενέστερος. Τὰ κρέα τὰ μὲν έφθὰ, ἢν μὲν δίεφθα ποιήσης, ἀσθενέστερα καὶ ² ἐλαφρότερα, τὰ δὲ ὀπτὰ, ἢν ³ ἔζοπτα, καὶ τὰ παλαιὰ ἐξ όξους ἡ άλῶν, ἀσθενέστερα καὶ δέλαφρότερα τῶν προσφάτων. Τὰ ἀσθενέα τῶν σιτίων καὶ τὰ κοῦφα τὴν μέν κοιλίην οὐ λυπέει οὐδὲ τὸ σῶμα, διότι οὐκ ἀνοιδέει θερμαινόμενα οὐδὲ πληροῖ, ἀλλὰ πέσσεται ταχὺ καὶ πεσσόμενα διαχωρέει ή δὲ ἰκμὰς ἀπ' αὐτῶν τῷ σώματι δάσθενής γίνεται, καὶ οὔτε αὔξην οὔτε ἰσχὺν άξίην λόγου παρέχει. Τὰ δὲ ἰσχυρὰ τῶν σιτίων ἀνοιδέει τε ὅταν ἐς την χοιλίην έσελθη, χαλ πλήρωσιν παρέχει, χαλ πέσσεται μέν 6 σχολαίτερον και διαχωρέει. ή δε ικμάς ἀπ' αὐτῶν ισχυρή και ἀκήρατος τροσγινομένη ἰσχύν τε παρέχει τῷ σώματι πολλήν καὶ αὔξην. Κρεῶν χουφότατα ές τὸ σῶμα χύνεια καὶ ὀρνίθεια καὶ λαγῷα <sup>8</sup>τὰ δίεφθα· βαρέα δὲ τὰ βόεια καὶ <sup>9</sup>τὰ χοίρεια, μετριώτατα δὲ πρὸς τὴν φύσιν καὶ έφθα καὶ όπτα 10 καὶ ύγιαίνουσι καὶ ασθενέουσι τα μήλεια· τα δέ θεια 11 ές εὐεζίην μεν καὶ ἰσγύν πονέουσι καὶ γυμναζομένοισιν ἀγαθὰ, ἀσθενέουσι δε και ιδιώτησιν ισγυρότερα και τα θήρεια των ήμερων κουφότερά έστι, διότι καρπὸν οὐχ δμοιον ἐσθίει· διαφέρει δὲ <sup>12</sup>τὰ κρέα τῶν κτηνέων και δκόσα καρπὸν ἐσθίει και δκόσα μή ἐσθίει και δ καρπὸς οὐ 18 τωὐτὸ ἄπασι ποίεει, ἀλλὰ ὁ μὲν πυχνήν τε τὴν σάρκα τοῦ ἱερείου παρέχει καὶ ζοχυρήν, 14 δ δὲ ἀραιήν τε καὶ ὑγρὴν καὶ ἀσθενέα. Ώς

<sup>1 &</sup>quot;Η pro καὶ θ. - διηθεόμενος θ. - διηθούμενος vulg. - γίνεται post ἀσθ. ΕΗ  $K\theta$ . - κρέατα pro κρέα τὰ  $\theta$ . -  $^2$  κουφότερα  $EHKQ'\theta$ . -  $\delta'$   $\theta$ . -  $^3$  έξ. γένωνται (γέν. om., H restit. al. manu, θ) vulg. - λοιπά έξ ὄρους pro παλ. έξ ὄξους θ. - 4χουφότερα ΕΗΚQ'θ. - τὰ δὲ ἀσθενῆ θ. - πέσσεται θ. - λαπάσσεται vulg. (supra lin. πατεργάζεται K). -διαγωρεῖ θ. - 5 ἀσθενὲς θ. - αὕξην θ. - αὐξάνει vulg.— $^6$  σχολαιότερον (G, supra lin. βραδύτερον) IJ. – σχολέτερον θ. – οὐ (οὐ om., E restit. al. manu, HIJKθ) διαχ. vulg. - ἐσχυρή ΕΗΚΟ'θ, Lind., Mack. - ίσχυροτέρη vulg. - γιν. ΕΡ'. - πολλήν om., restit. al. manu H.κύνια καὶ ὀρνίθια θ. - λάγεια G. - \* τὰ θ. - τὰ om. vulg. - δίεσθα ΕΗθ. - ξφθὰ vulg. - βόϊα θ. - 9 τὰ om., restit. al. manu Η. - χοίρια Ιθ. - μετριώτερα (μετριώτατα, H al. manu τερα, θ, Mack) (δὲ θ, Lind., Mack) πρὸς δὲ (δὲ om., Η restit. al. manu, θ, Lind., Mack) τὴν φύσαν (φῦσαν Kühn; φύσιν lθ) vulg. -Il faut lire φύσιν; voy. plus loin p. 270, l. 16. — wai θ. - καί om. vulg.δγιαίνουσι [δε] Lind. - μήλια θ. - δε om. FGI. - "ες ΕΚθ, Lind. - είς καὶ εὐεξ. vulg. - καὶ om. EFGJKθ, Lind., Mack. - μὲν om. Κ. - καὶ ἐς ἰσχὺν Κ. -πονούσι καὶ γυμναζομένοις θ. - ιδιότησιν GJ. - τὰ δὲ θήρεα sine καὶ Κ. - θήρεια Lind., Mack. - θηρία (sic) ΙΙθ. - θήρεα vulg. - ήμερέων ΕΗΚ. - ήμερῶν θ. - 12 Ante τὰ addunt καὶ HKQ', Mack. - κρέα om., restit. al. manu H. - ὁπόσα

tremper, et récent plus que vieux ; la pâte d'orge pétrie est plus nourrissante que non pétrie. Le vin transvasé, rafraîchi, et passé à la chausse, devient plus ténu et plus faible. Les viandes bouillies ou rôties, si vous les faites très-cuites, sont moins nourrissantes et plus légères; les viandes conservées au vinaigre ou au sel sont moins nourrissantes et plus légères que les viandes fraîches. Les aliments peu nourrissants et légers n'incommodent ni le ventre ni le corps, attendu qu'ils ne se gonflent pas par la chaleur, qu'ils ne causent pas de plénitude, qu'ils se digèrent vite, et que vite ils sont évacués; mais le suc nourricier qu'ils fournissent au corps est faible et ne procure ni croissance ni force de quelque importance. Les aliments nourrissants se gonflent quand ils sont dans le ventre, causent de la plénitude, se digèrent plus lentement, et plus lentement aussi sont évacués; mais le suc nourricier qui en provient, étant fort et sans mélange, procure au corps beaucoup de force et de croissance. Les viandes les plus légères pour le corps sont celles de chien, de volatile, de lièvre, bien cuites. Sont pesantes celles de bœuf et de cochon de lait. Celle qui tient le véritable milieu pour l'homme, soit bouillie, soit rôtie, dans la santé ou dans la maladie, c'est la viande de mouton. Celle de porc est bonne aux gens de peine et à ceux qui se livrent aux exercices athlétiques, comme leur donnant embonpoint et vigueur; mais, pour les malades et les gens du monde, elle est trop forte. Le gibier est plus léger que la viande d'animaux domestiques, attendu que les fruits dont les uns et les autres se nourrissent ne sont pas les mêmes. Les viandes diffèrent suivant que l'animal est frugivore ou ne l'est pas. Et les fruits ne produisent pas le même effet chez tous les animaux, mais ils rendent la chair de la bête de boucherie les uns dense et forte, les autres lâche, humide et faible. Les poissons sont, en général, un ali-

<sup>(</sup>bis) HK.  $-\delta\sigma\alpha$  (bis) θ.  $-^{13}$ τὸ αὐτὸν θ. $-\tau$ αὐτὸ Lind.  $-\tau$ ὸ αὐτὸ vulg.  $-\tau$ ωὐτὸ EHP'Q'.  $-\delta$  μὲν θ.  $-\tau$ ὸ μὲν vulg.  $-i\epsilon$ ρίου θ.  $-i\epsilon$ ρείου ponitur post ἰσχυρὴν Κ.  $-^{14}$ δ δὲ θ.  $-\tau$ ὸ δὲ vulg.

μέν τὸ <sup>1</sup>ξύμπαν εἰρῆσθαι, ἰχθύες κοῦφον ἔδεσμα καὶ έφθοὶ καὶ ἀπτοὶ, καὶ αὐτοὶ ἐφ' <sup>2</sup>ἔωυτῶν καὶ μεθ' ἔτέρων σιτίων · αὐτοὶ <sup>3</sup>δὲ ἔωυτῶν διαφέρουσιν ὧδε · καὶ οἱ μὲν λιμναῖοι καὶ πίονες <sup>4</sup>καὶ ποτάμιοι βαρύτεροι, οἱ δὲ ἀκταῖοι κουφότεροι, καὶ ἔφθοὶ ὀπτῶν κουφότεροι. <sup>5</sup>Τουτέων τὰ μὲν ἰσχυρὰ διδόναι, ὅταν ἀνακομίσαι τινὰ βούλη, τὰ δὲ κοῦφα, ὅταν ἰσχνὸν δέη <sup>6</sup>καὶ λεπτὸν ποιῆσαι.

- 53. Το λουτρον το θερμον, το μέν μέτριον μαλάσσει το σώμα καί αυζει· το δε πλειον του καιρου τα μεν ξηρά του σώματος διυγραίνει, τα δε υγρά αποξηραίνει, και τα μεν ξηρά υγραινόμενα ασθενείην και λειποθυμίην παρέχει, τα δε υγρά ξηραινόμενα ξηρασίην και δίψος.
- 54. Λαχάνων <sup>7</sup> δὲ τὰ σκόροδα καὶ έφθὰ καὶ ὀπτὰ καὶ διουρητικὰ καὶ ὑποχωρητικὰ καὶ πρὸς τὰ <sup>8</sup>γυναικεῖα ξύμφορα. Κρόμμυα ἐς τὰ οὖρα ἐπιτήδεια· ὁ γὰρ ὀπὸς δριμύτητά τινα παρέχει ὥστε διαχωρέειν· τούτοισιν ὧδε χρῆσθαι, ἀλλὰ τοῖσιν ἀσθενέουσι μὴ προσφέρειν. Σέλινα <sup>9</sup>καὶ ἐφθὰ καὶ ὡμὰ διουρητικὰ, καὶ τῶν σελίνων τὰ ἔλεια τῶν ἡμέρων <sup>10</sup> πλέονα ἔχει δύναμιν. Κορίανον εὐκάρδιον καὶ διαχωρητικὸν, καὶ ἑφθὸν καὶ ὡμόν. <sup>\*</sup>Ωκιμον καὶ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν καὶ <sup>11</sup> εὐκάρδιον. Πράσα τὰ μὲν έφθὰ διουρητικὰ καὶ διαχωρητικὰ, <sup>12</sup>τὰ δὲ ὡμὰ καυματώδεα καὶ φλεγματώδεα. <sup>\*</sup>Ροιὴ κομιστικὸν καὶ φλεγματῶδες, καὶ ξὸν μὲν τῷ πυρῆνι στάσιμον, ἄνευ δὲ <sup>13</sup>τοῦ πυρῆνος διαχωρητικόν.
  - 55. Τὰ θερμὰ τῶν σιτίων ξηρὰ μὲν ἵστησι, τὸ γὰρ ὑγρὸν <sup>14</sup> τὸ ἐν τῆ κοιλίη ἀναξηραίνει, ὑγρὰ ἐὲ <sup>15</sup> ὄντα, διυγραίνοντα τῆ θερμότητι ὑπάγει· τὰ στρυφνὰ ξηραίνει καὶ <sup>16</sup> ξυνάγει τὸ σῶμα, εἰσὶ δὲ καὶ στά-

<sup>1</sup> Σ. ΕΙΚ. -σύμ. (εἴρ. al. manu) κοῦφ. ἰχθ. εἰρῆσθαι (εἰρ. erasum) ἔδεσμα Η. -συμ. κοῦφ. ἰχθ. εἰρῆσθαι αἴδεσμα θ. -κοῦφον ἰχθύες ΕΚ. - ² έαυτῶν θ. - ³ δ' ΕΗΚ , Mack. - ἐφ' έ. vulg. - ἐφ' om. EΗΙΚθ , Mack. - ἐαυτῶν θ. - ἀδε om. (H, restit. al. manu) θ , Mack. - ¾ καὶ οἱ vulg. - οἱ om. 0. - ἀκταῖοι θαλάσσιοι vulg. - θαλ. om. (H, restit. al. manu) θ. - ἔφθοὶ θ. - δίεφθοι vulg. - ¾ απὸ τούτων vulg. - ἀπὸ om. ΕΗΚθ. -τουτέων ΕΗΚ. - δέη ΕΗΚθ. - δέοι vulg. - β  $\frac{1}{1}$  (H, al. manu καὶ) Κθ. - λιποθυμίην θ. - λυποθυμίην G, Frob. - λυποθημίην Ald. - δῖψος H. -  $\frac{1}{1}$  Post δὲ addit τὰ ἀπὸ σκορόδων G. - δὲ τὰ om. θ. - τὰ om., al. manu τὰ μὲν H. - Post τὰ addunt μὲν ΕΚ. -  $\frac{1}{1}$  γυναικια (sic) θ. - ξύμφ. ΕΗΚ, Lind., Mack. - σύμφ. vulg. - χρόμυα GI, Ald. - ὲς om., restit. al. manu H. - δριμύτατα G, Ald. - τούτοις θ. - τοῖς θ. -  $\frac{1}{1}$  καὶ om. ΕΗΚθ. - τῶν σελίνων ΕΗΚθ. - μιερῶν θ. - ½ ακὶ (καὶ om. ΕΗΚ) πλ. vulg. - ἃ καὶ om. θ. -πλέω ΕΗΚ. - πλείω θ. - κορίανον.  $\cdot$  ὧμὸν om. J. - κορίανον ΗΚθ. - Αnte εὐχ. addunt καὶ ΕΗΚ

ment léger, soit bouillis, soit rôtis, soit seuls, soit avec d'autres mets. En voici les différences: les poissons d'étang, les poissons gras, les poissons de rivière sont pesants; les poissons des bords de la mer sont légers, et plus légers bouillis que rôtis. Quand on voudra restaurer, on donnera les aliments nourrissants, les aliments légers quand on voudra réduire et atténuer.

- 53. (Du bain chaud.) Le bain chaud pris avec modération assouplit le corps et le fait grossir; pris avec exagération, il humecte les parties sèches, dessèche les parties humides; or, les parties sèches humectées causent faiblesse et défaillance; les parties humides desséchées causent de la sécheresse et de la soif.
- 54. (Légumes verts.) Parmi les légumes verts, l'ail bouilli et grillé est diurétique, relâche le ventre et favorise les menstrues. L'oignon est diurétique, le suc en a une certaine âcreté qui fait couler l'urine; c'est à cette fin qu'il faut l'employer, mais on ne le donnera pas aux malades. Le céleri (apium graveolens, L.) cuit et eru est diurétique, le sauvage a plus de vertu que le cultivé. La coriandre cuite et crue est cordiale et relâche le ventre. L'ocimum (basilic?) est humide, froid et cordial. Le porreau cuit est diurétique et favorise les selles; cru, il échauffe et est pituiteux. La grenade est restaurante et pituiteuse. Avec le grain elle resserre le ventre; sans le grain, elle le relâche.
- 55. (Substances chaudes, astringentes, acides, salées, onctueuses, douces, huileuses.) Les aliments chauds, s'ils sont secs, resserrent, car ils absorbent l'humeur qui est dans le ventre; s'ils sont humides, ils relâchent par l'humidité et la chaleur. Les aliments astringents dessèchent et contractent le

<sup>0.— &</sup>quot;εὔκαρπον 0.—Ante διουρ. addit καὶ θ.—οὐρητικὰ ΕΗΚ.—  $^{12}$  τὰ (τὰ om. θ) ὡμὰ δὲ vulg. — τὰ δὲ ὡμὰ ΕΗΚ.— καυματώδη καὶ φλεγματώδη θ.—σὺν IJθ.—  $^{13}$  τοῦ om. ΕΗ.—  $^{14}$  τὸ om. G (H, restit. al. manu), Ald.—  $^{15}$  Post δὲ addunt τὰ GIJ.—τὰ δὲ στρυφνὰ θ.—ξυραίνει H.—  $^{16}$  ξ. ΕΗ, Lind.—σ. vulg.— ὑπάγει θ.—εἰσὶ δὲ om. (H, restit. al. manu) θ.—ἐνποιέοντα θ.—κοιμιστικὰ θ.

κοιιστικά καὶ φλεγματώδεα. 
ποιιστικά καὶ δέξα λεπτύνει, δῆξιν ἐμποιέοντα τὰ άλμυρὰ διαχωρέει καὶ σίονα καὶ τὰ γλυκέα ὑγρασίην μέν καὶ διουρέεται τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ πίονα καὶ τὰ γλυκέα ὑγρασίην μέν καὶ σταφὶς, κοιμιστικὰ καὶ φλεγματώδεα γλυκεῖς οἶνοι καὶ σήσαμα καὶ σταφὶς, κοιμιστικὰ καὶ φλεγματώδεα γλυκεῖς οἶνοι καὶ μελιειδεῖς ⁴καὶ κοιμιστικὸ καὶ διουρητικοὶ καὶ φλεγματώδεες, οἱ δὲ αὐστηρῶν ὅσοι λεπτοί τε καὶ παλαιοὶ καὶ λευκοί. Ἦχοιον καὶ ὅσα ⁶ τοιαῦτα, ρῶν ὅσοι λεπτοί τε καὶ παλαιοὶ καὶ λευκοί. Ἦχοιον καὶ ὅσα ⁶ τοιαῦτα, κοιμιστικὰ καὶ φλεγματώδεα.

- 56. Λαχάνων τῶν ἐφθῶν διαχωρέει, ὅσα φύσει τύγρότατά ἐστιν ἢ δριμύτητα ἢ θερμότητα ἔχει, <sup>8</sup>διδόναι δὲ ταῦτα χλιερώτερα καὶ τακερώτερα.
- 57. <sup>9</sup> Σίχυος πέπων καὶ διουρητικόν καὶ διαχωρητικόν καὶ κοῦρον δ δὲ ἔτερος <sup>10</sup> πέπων ψύξιν τινὰ παρέχει καὶ δίψαν παύει τροφή δὲ ἀπὸ οὐδετέρου αὐτῶν γίνεται εἰ μὴ λεπτή τις, <sup>11</sup> ἀλλ' οὐδὲ φλαῦρον ἀπ' οὐδετέρου <sup>12</sup> οὐδὲν ἄξιον λόγου.
- 58. Τὸ μέλι ζὺν μὲν έτέροις ἐσθιόμενον καὶ τρέφει καὶ εὕχροιαν παρέχει, αὐτὸ δὲ ἐφ' ἑωυτοῦ λεπτύνει μᾶλλον ἢ κομίζει, καὶ γὰρ διουρέεται καὶ διακαθαίρεται μᾶλλον τοῦ μετρίου.

¹ Δè om. FGIJ.-Dans Mack et dans Kühn la ponctuation est : κομιστικά δὲ χολοχύντη κτλ. - χολοχύντι θ. - χολοχύντην FGJ. - βλίτα Ε. - βλίτα Η. λάπαθον K. - Ante τη addunt και E, Frob., Mack, Kühn. - 2 Post δ. addunt έστι  $K\theta$ .  $-\delta$ ' EHK. -3 ἔνχυλον  $\theta$ . -ἀσταφὶς <math>EHK. -ασταφης (sic)  $\theta$ . -γλυχεῖςοίνοι (sic) και μελιηδείς θ. - γλυκύς οίνος και μελιειδής (μελιηδής Η; μελιηδύς ΕΚ, Lind., Mack) vulg. - Gal. Gl., p. 522: μελιηδέα, οὐ μόνον τὸν ήδύν, άλλά καὶ τῷ μέλιτι μεμιγμένον, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ νούσων μείζονι\* έν δὲ τῷ αὐτῷ καὶ μελίχρουν ὀνομάζει καὶ τὸν τοιοῦτον οἶνον. — <sup>4</sup> ἄμφω καὶ vulg. - άμφω om. (H, restit. al. manu) θ. - ούρητικοί καὶ φλεγματώδεις θ. ἐπιτήδιοι θ. — 5 ούρ. δὲ καὶ (καὶ om. GJ) αὐστηροὶ παλαιοὶ ὅσοι λευκοί τε καὶ λεπτοὶ τυγχάνουσιν vulg. – οὐρ. (διουρητικοὶ P') δὲ καὶ τῶν αὐστηρῶν παλαιοί ὅσοι λ. τε κ. λ. τυγχ. Q', Lind., Mack. – οὐρ. (διουρητικοί E) δὲ καί τῶν αὐστηρῶν ὅσοι λεπτοί τε καὶ παλαιοί καὶ λευκοί Ε (Η, al. manu τυγχάνουσιν)  $K\theta$ . — 6 τοιαῦτα  $E(H, al. manu supra lin. ἤτοι ἐλαιώδη) <math>\theta$ . – ἐλαιώδη vulg. -των μὲν K. -διαχωρεῖ θ. <math>-γύγρ. ἐστιν ἢ δριμύτητα (δριμύτατα E)  $K\theta$ , Lind. - ύγρ. η δριμύτατά έστιν vulg. —  $^8$ δ. δὲ ταῦτα, ξύμφορά (σ.  $\theta$ ) έστιν είς (ές Εθ) ἄφοδον (ἄμφοδον FIJ), χλιαρ. (καὶ χλιερ. θ) καὶ τακερώτερα . (τὰ κερώτερα Εθ) vulg. – δ. δὲ ταῦτα χλιαρώτερα καὶ τακερώτερα [οὕτω γὰρ] ξύμφορά ἐστιν ἐς ἄφοδον Lind. - La correction de Lind. ne me paraît pas

corps, ils causent aussi de la constipation. Les aliments acides, ayant un effet mordicant, atténuent le corps; les aliments salés favorisent les selles et l'urine. Les aliments onctueux et gras et les aliments doux produisent de l'humidité et du phlegme, mais sont restaurants. La courge, la bette, la blette, la patience (rumex patientia, L.) sont, en raison de leur humidité, relâchantes; le chou a une certaine âcreté qui le rend relâchant; en même temps, il fournit de bons sucs. Le fromage, le sésame et le raisin sec sont restaurants et pituiteux. Les vins doux et mielleux sont restaurants, diurétiques et pituiteux. Les vins astringents sont bons pour fortifier et dessécher; parmi les vins astringents, les vins légers, anciens et blancs sont diurétiques. L'huile et les substances analogues sont restaurantes et pituiteuses.

- 56. (Légumes cuits.) Parmi les légumes cuits, sont relâchants ceux qui naturellement sont très-humides ou ont de l'âcreté ou de la chaleur; on les donnera tièdes et bien fondus.
- 57. (Melon, concombre.) Le melon est diurétique, relâchant et léger, le concombre a quelque chose de rafraîchissant, et calme la soif; mais ni l'un ni l'autre n'alimentent, ou du moins ils n'alimentent que très-peu; en revanche, ils ne peuvent causer non plus qu'un mal insignifiant.
- 58. (Miel.) Le miel mangé avec autre chose est nourrissant et donne bon teint; mais, mangé seul, il atténue plutôt qu'il ne restaure, car il pousse aux urines et aux selles plus qu'il ne convient.

la vraie. Ξύμφορά έστιν ές ἄφοδον est évidemment superflu ; c'est , suivant moi , une glose de διαχωρέει , mise en marge et puis intercalée dans le texte à une mauvaise place. J'ai supprimé ces quatre mots. — θ σικυος (sic) τι σιτων (sic) καὶ διουρητικὸς καὶ διαχωρητικὸς καὶ κοῦφος θ. – δ' ΕΗΚθ. — 10 π. οπ. (Ε, restit. al. manu) Ηθ. – ψῦξι θ. – τε pro τινὰ ΕΗΚθ. – δῖψος Ηθ. – δίψος ΕΚ. – οὐδετέρων Ε) τούτων (αὐτῶν ΕΗΚθ) οὐ (οὐ οπ. Ε ΗΚθ) γίνεται vulg. — 11 ἀλλ' οπ. ΕΗθ. — 12 οὐδὲ FGJK , Ald. – ὅ τι οὐδὲ καὶ pro οὐδὲν ΕΡ'. – ὅ τι καὶ , al. manu οὐδὲν Η. – οὐδὲν ὅ τι καὶ θ. – σὺν ΕΙΚθ. – δ' Η. – ἐωυτοῦ GJθ. – ἐωτοῦ (sic) ΕFI. – ἑωυτῷ vulg.

- 59. ¹Τὰ διαχωρητικὰ ἐν τῆ κοιλίη θερμαίνεται ταχὺ, καὶ θερμαινόμενα μαραίνεται καὶ τήκεται, καὶ τὴν ²διαχώρησιν διὰ τοῦτο ταχείην παρέχει ὅσα δὲ στάσιμα τῶν σιτίων, ³καὶ θερμαίνεται βραδέως, καὶ θερμαινόμενα ξηραίνεται καὶ ⁴ζυνίσταται, καὶ διὰ τοῦτο περίσκληρα γινόμενα οὐ διαχωρέει. Τὰ διαχωρητικὰ ἔγχυλά ⁵ἐστι καὶ φύσει θερμὰ, τὰ δὲ οὐρητικὰ ξηρὰ καὶ ψυχρά.
- 60. () σῖτος καὶ ὁ οἶνος διαφέρουσι μὲν καὶ αὐτοὶ ἑωυτῶν φύσει ἐς ἰσχὺν καὶ ἀσθενείην καὶ κουφότητα καὶ βαρύτητα διαφέρει δὲ καὶ χώρη χώρης ἐξ <sup>6</sup> ὁκοίης αν ἢ, καὶ εὔυδρος ἐοῦσα καὶ ἄνυδρος, καὶ εὖήλιος <sup>7</sup>καὶ πολύσκιος, καὶ ἀγαθὴ καὶ φλαύρη, ὥστε ἄπαντα ταῦτα <sup>8</sup>ξυμδάλλεται ἐς τὸ ἰσχυρότερα ἕκαστα τῶν σιτίων εἶναι καὶ ἀσθενέστερα.
- 61. 9 Όχοσοι ύγιαίνοντες ἀρτοφαγέειν εἰώθασι, ταῦτα διδόναι τούτοισι καὶ ἐν τῆσι νούσοισιν. Οταν ἢ σιτία ἢ ποτὰ πλέω τοῦ εἰωθότος τἰς λάδῃ, 10 ἢ μὴ τὰ εἰωθότα τελέσῃ, ἀπεμέσαι παραχρῆμα ἄριστον. Οπώρη καὶ ἀκρόδρυα διὰ τόδε μετὰ τὸ σιτίον 11 λυπηρότερά ἐστι καὶ ὑγιαίνοντι καὶ ἀσθενέοντι, ὅτι βεβρωκότος μὲν ὀλίγην ἀπὰ αὐτῶν ἰκμάδα σπὰ τὸ σῶμα ἢν δὲ νῆστις 12 ἐσθίῃ, πλείω. Όσα τῶν σιτίων ἢ φῦσαν ἢ καῦμα ἢ δῆξιν 13 παρέχει ἢ πλησμονὴν ἢ στρόφον, 14 οἶνος ἐπιπινόμενος ἄκρητος ἀπαλλάσσει τῶν τοιούτων τὸ γὰρ σῶμα διαθερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ οἶνου 15 ἀπαλλάσσεται τὰ ἐνεόντα τῆ θερμότητι. ᾿Απὸ τῶν σιτίων 16 καὶ τῶν ποτῶν 17 [καὶ] τῶν δμοίων ἐνίστε

1 Τὰ διουρητικά (διαχωρητικά θ) θερμαινόμενα ἐν τ. κ. θερμαίνεταί τε (τε om. H, restit. al. manu) ταγύ καὶ θερμαινόμενα (θερμαινόμενα om., Ε restit. al. manu, FGIJK, Lind.) μαραίνεται vulg. - ll faut prendre διαχωρητικά de θ; puis, des deux θερμαινόμενα, en supprimer un, mais non celui qu'omettent les mss. — 2 διαχώρησι θ. - ταχείαν θ. - ταχείην om. J. -3 καὶ θερμ. (θερμ. τε θ) βραδέως καὶ θερμαινόμενα Ηθ. - καὶ θερμ. καὶ ταγέως θερμαινόμενα vulg. - ξηραίνεται καί om. FGIJ. - 4ξ. EHK, Lind. - σ. vulg. - διὰ τὸ τοιοῦτον EHQ' (τοιοῦτο θ). — 5 τέ ἐστι θ. - ψυχρὰ καὶ ξηρὰ θ. - σίτος K, Ald., Frob. - ξαυτῶν HIJK. - 6 όπ. EGHθ, Ald. - ὁποίοις J. - 7 καὶ πάλιν σκιὸς (sic) θ. — \* σ. ΕΗΙ ΙΚθ. – Ισχυρότερά (Ισχυρότατα θ) τε (τε om. ΕΗΚθ) vulg. - εκαστα post είναι θ. - ο όπ. Η. - οσοι θ. - ἀρτοφαγέειν θ. Mack. - ἀρτοραγείν vulg. - ελώθασι ΗΚθ, Mack. - ελώθεσαν vulg. - ταίς νούσοις θ. - ταίς νούσοισιν Mack. - σιτα (sic) η πότα πλέω θ. - τις λάβη om. (Ε, al. manu λάδη τις) FGHIJKθ, Ald. — 10 ην μη vulg. - Je lis η peur ην. - ἀπεμέση θ. όπωραι J.-σιτίον Η. — " άλυπότερα θ. -μόνον pro μέν Ρ'. - όλίγην θ. - όλίγην om. vulg. – ἐκμάδα ΕΗθ. – ἐκμάδας vulg. — 12 ἐστὶ Ε. – ἐσθίει θ. — 13 παρέ-

- 59. (Des aliments relâchants et des aliments resserrants.)
  Les aliments relâchants s'échauffent vite dans le ventre;
  échauffés, ils se consument, se fondent, et de la sorte provoquent une prompte évacuation; les aliments resserrants s'échauffent lentement, échauffés se sèchent, se condensent, et,
  de la sorte, devenus durs, ne provoquent pas de selles. Les
  aliments relâchants sont de bon suc et naturellement chauds;
  les aliments diurétiques sont desséchants et froids.
- 60. (Différences des substances alimentaires suivant le terroir.) Les blés et les vins offrent des différences pour la force
  et la faiblesse, pour la légèreté et la pesanteur; il faut aussi
  tenir compte de la contrée d'où ils proviennent, suivant qu'elle
  est bien arrosée ou mal arrosée, exposée au solcil ou ombragée,
  bonne ou mauvaise; toutes ces conditions contribuent à rendre
  chaque aliment plus fort ou plus faible.
  - 61. (Remarques détachées; conseils divers; précautions à prendre.) A ceux qui en santé ont l'habitude de manger du pain, on en donnera aussi dans les maladies. Quand on prend des aliments ou des boissons plus que de coutume, ou qu'on ne digère pas la portion accoutumée, le mieux est de vomir sur-le-champ. Les fruits verts et les fruits à écailles pris à la fin du repas, incommodent et en santé et en maladie, parce que le corps, quand on vient de manger, n'en tire que peu de suc nourricier, mais il en tire davantage si on les prend à jeun. Quand des aliments produisent des flatuosités ou de la chaleur, ou de l'âcreté, ou de la plénitude, ou des tranchées, du vin pur bu par dessus dissipe ces accidents; en effet, le corps, échauffé par le vin, se débarrasse des matières, grâce à cette chaleur. Par des aliments et des boissons semblables, tantôt le ventre est relâché, tantôt il est resserré, tantôt les évacuations sont comme elles doivent être. Pourquoi en est-il

χει post στρόφον ΕΗΚ. — <sup>14</sup> ό οἶνος ΕΗ. – ό οἶνος ὸ ἐπιπ. ό ἄκρητος θ. — <sup>15</sup> ἀπαλλάσσει τε τὰ ἐν. θερμότητι θ. — <sup>16</sup> τε καὶ θ. — <sup>17</sup> J'ai mis entre crochets cr καὶ, que je crois devoir être supprimé. – δὲ pro μὲν θ.

μέν διαταράσσεται ή κοιλίη, ενίστε δε ίσταται, ενίστε δε 1 κατά λόγον διαγωρέει · διότι 2 δε ταῦτα ούτως έχει; πρῶτον μεν ή κοιλίη. όταν δγροτέρη ἐοῦσα καὶ όταν ξηροτέρη ὑποδέχηται τὸ σιτίον, ³[οὐ] διαφθείρει • έπειτα όταν μεταδολή γένηται •είτε ἐκ ψύχεος ἐς θάλπος, είτε έχ θάλπεος ές ψύγος, διαφθείρει ωστε ανάγχη την χοιλίην ἀπό τῶν σιτίων τῶν αὐτῶν καὶ ποτῶν δι' αὐτὰ ταῦτα καὶ μαλακωτέρην γίνεσθαι καὶ σκληροτέρην. Τῶν βσιτίων καὶ τῶν ποτῶν καὶ 6 τῶν ὄψων, πλην ἄρτου καὶ μάζης καὶ κρεῶν καὶ ἰχθύων καὶ οἴνου καὶ ὕδατος, τἄλλα πάντα λεπτὰς μέν καὶ ἀσθενέας <sup>7</sup>τὰς ὧφελείας παρέχει 8 ές την αύξησιν καὶ 9 ές την ἰσχὺν καὶ ές την ὑγιείην· λεπτά καὶ ἀσθενέα καὶ τὰ κακὰ ἀπ' αὐτέων γίνεται. 10 'Οκόσους τῶν νοσεόντων μή ξυνεχέως οί πυρετοί έγουσιν, άλλα διαλείποντες λαμδάνουσι. τουτέοισι τὰ σιτία διδόναι μετὰ τὴν λῆψιν, τεχμαιρόμενος 11 ὅπως μλ έτι νεοδρῶτι ὁ πυρετὸς ἐπιπεσεῖται, ἀλλ' ήδη πεπεμμένων τῶν σιτίων. Οἶνος καὶ μέλι κάλλιστα 12 κέκρηται ἀνθρώποισιν, ἢν πρὸς τὴν φύσιν καλ ύγιαίνουσι καλ άσθενέουσι σύν καιρῷ καλ μετριότητι 18 προσφέροιντο · καὶ ἀγαθὰ μὲν αὐτὰ ἐφ' 14 ξωυτῶν, ἀγαθὰ δὲ 15 καὶ συμμισγόμενα, τά τε άλλα όσα <sup>16</sup>γε καὶ ἀξίην λόγου ὧφελείην ἔχει. <sup>6</sup>Οσα ύγιαίνουσι <sup>17</sup>ξύμφορα, ταῦτα καὶ νοσέουσι προσφερόμενα ἰσχυρότερ**ά** έστι, καὶ 18 δεῖ αὐτέων ἀφαιρέοντα τὴν ἀκμὴν διδόναι· 19 ἡ οὐ φέρει: αὐτὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ μᾶλλον βλάπτει ἢ ὡφελέει.

1 Καὶ κατά vulg. - καὶ om. ΕΚθ. - 2 δὲ om., restit. al. manu H. - οὕτως ταῦτα ΕΗ. - πρότερον FG, Ald. - ξηρότερον FG. - ὑποδέξηται ΕΗΚ. - σιτῖον H. -3 οὐ om. vulg. - J'ai ajouté la négation οὐ; les mss. E et θ ont καὶ au lieu de οὐ. - διαφθείρη Ε. - 4 εἴτ' ἐκ ψύξεως εἰς θάλ., εἴτ' ἐκ ψάλπιος (sic) ἐς ψύχος θ. - ψύχος Kühn. - ψύχος vulg. - ἀπὸ θ, Mack. - ὑπὸ vulg. - τῶν αὐτῶν om. FG (H, restit. al. manu), Ald. - τῶν αὐτῶν σιτίων θ. - διὰ sine αὐτὰ Κ. - 5 σίτων θ. - 6 τῶν om. J. - ἄρτος J. - μεν om. FGI. - 7 καὶ τὰς vulg. - Ce καὶ m'a paru inutile. — 8 καὶ ἐς Lind. – αὕξησι θ. — 9 ἐς om. θ. – ὑγιείαν θ. – τὰ om., restit. al. manu H. - αὐτῶν θ. -- 10 όπ. Η. - ὅσους θ. - συνεχῶς θ. εχωσιν Ε (H, al. manu). - διαλείποντος J. - τουτέοισι H. - τούτοισι vulg. ληψι θ. — " ώς μή θ. – μήπως vulg. – ὅπως μή ΕΗΚΡ'Q', Lind., Mack. – ἔτι 0. - ἐπὶ (ἐπὶ om. K) vulg. - νεόβρωτι Κ. - νεοβρώτους al. manu H. - νεοτρῶτι FG. - νεόπρωτι (sic) J. - νεοδρωτεῖ θ. - ἐπιφαίνηται ΕΗΚΟ', Lind. - ἐπιπέσηται vulg. - ἐπιπέσειται (sic) θ. - ἀλλὰ ΕΗΚθ. - 12 κέκρηται ΕΗθ. - κέκριται vulg. - έν άνθρ. vulg. - έν om. ΕΗΙΙΚθ. - άνθρώποις θ. - ήν om. ΕΗθ. - ή pro ην P'Q' .- την ΕΗΚQ' .- την om. vulg .- ἀσθενοῦσι θ .- ξύν Lind .- 13 προσφερό μενα (H, al. manu προσφέροιντο) θ.—14 έωυτα G (H, al. manu) K, Ald.-έαυτα EFIJ.— 15 καί om. θ. - συνμισ. θ. - ξυμμ. Lind. - δ' pro τε θ. - καί δσα vulg. -

ainsi? D'abord le ventre, soit qu'il soit trop humide, soit qu'il soit trop sec au moment où il reçoit les aliments, ne les digère pas; puis, quand il survient une mutation soit de froid en chaud, soit de chaud en froid, il les digère. De la sorte les mêmes aliments et les mêmes boissons peuvent relâcher ou resserrer. Aliments, boissons, ragouts, tous, excepté le pain, la pâte d'orge, la viande, le poisson, le vin et l'eau, n'ont que de faibles utilités pour la croissance, la vigueur et la santé, mais en revanche ne produisent que des incommodités légères et faibles. A ceux des malades dont la sièvre est non pas continue mais intermittente, on donnera les aliments après l'accès, prenant garde que la fièvre reprenne le patient non peu après qu'il a mangé, mais quand la digestion est faite. Le vin et le miel sont merveilleusement appropriés à l'homme, si, en santé comme en maladie, on les administre avec à-propos et juste mesure suivant la constitution individuelle. Ces substances, bonnes prises seules, le sont aussi prises avec d'autres, ainsi que toutes celles qui ont quelque utilité considérable. Les substances avantageuses aux gens en santé sont trop fortes pour les malades, et il ne faut les donner qu'après en avoir émoussé la pointe; autrement le corps ne les supporte pas, et il en est plus incommodé que reconforté.

xαὶ om. Hθ.— 16 τε pro γε θ.— ἔχει FGHθ.— παρέχει vulg.— 17 σ. θ.— καὶ om. θ.

- ἐν ταῖς νούσοις θ.— ἐν τῆσι νούσοισι ΕΗΚ (νούσησι Q').— Ante προσφ. addit

xαὶ J.— 18 δι' vulg.— δεῖ Εθ, Lind., Mack.— αὐτέων H.— αὐτῶν vulg.— ἀφαιροῦντα θ.— 19 ἢν Ε (H, al. manu).— φέρη Ε.— Post ἀλλὰ addit ἢ al. manu H.

- βλάπτει μᾶλλον ΕΗΚθ.

FIN DU LIVRE DES AFFECTIONS.

N. B. Dans le premier livre Des Maladies on trouve fréquemment, donné par un seul ms., le ms. θ, cette forme-ci : δι' οὖν ἐφθάρησαν, p. 164, note 4; δι' οὖν ἔφθειρε, p. 168, note 6; δι' οὖν ἔφθειρε, p. 172, note 13; δι' οὖν ἐφθάρη, p. 174, note 7; δι' οὖν ἐφθάρησαν, p. 182, note 16; δι' οὖν ἔφθειρε, p. 188, note 4; δι' οὖν ἐκίνησε, p. 200, note 8. Ces formes, je ne les ai pas admises dans le texte; mais actuellement je pense qu'il aurait été mieux de le faire. En effet elles sont données par un très-bon manuscrit; et elles appartiennent à l'ionisme, puisqu'Hérodote en offre des exemples. Dans le Trésor d'Henri Estienne on lit: ὧν apud Herodotum sæpe παρέλκει, qui ipso etiam intercidit verba composita, interjecto scilice inter præpositionem et verbum, quæ alias conjuncta esse solent. Dici enim ἀπ' ὧν ἔδοντο pro ἀπέδοντο, et ἐξ ὧν είλον pro ἐξεῖλον; itemque κατ ὧν ἐκάλυψε pro κατεκάλυψε et ἀπὸ ὧν ἔδαψε pro ἀπέδαψε. Dans ce exemples ὧν est tout à fait surabondant comme οὖν dans les passages hip pocratiques cités plus haut. Il faut donc, je crois, restituer à ce livre hip pocratique l'ionisme dont il s'agit.

## ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

# DES LIEUX DANS L'HOMME.

### ARGUMENT.

Ce traité commence par développer une idée qui se trouve ailleurs dans la Collection hippocratique (Ép., vi, 2, 3: σύρροια μία, σύμπνοια μία), à savoir que le corps vivant est un cercle où tout est source et confluent. Puis l'auteur déclare que le point de départ de la médecine doit être la constitution du corps, c'est-à-dire ce que nous appellerions l'anatomie. En effet il donne une esquisse excessivement abrégée des organes et particulièrement des veines, des nerfs ou tissu fibreux et musculaire et des os. L'origine des veines y est placée, comme dans la plupart des écrits hippocratiques (voy. t. I, p. 215), à la tête; et c'est conformément à cette notion hypothétique que les fluxions sont supposées descendre de la tête et se porter dans tout le reste du corps. Sept fluxions sont distinguées : la première se rend aux narines; la seconde, aux oreilles; la troisième, aux yeux; la quatrième, à la poitrine, où elle produit la pleurésie, la péripneumonie, l'empyème et la phthisie; la cinquième, sur la moelle épinière, où elle produit la phthisie dorsale (Comp. la phthisie dorsale dans le livre Des Affections internes); la sixième, sur les vertèbres, et elle produit une hydropysie; la septième, sur les hanches, où elle produit la coxalgie et les claudications. Le traitement de ces diverses affections est donné avec quelque détail. L'auteur est peu partisan de la saignée, même dans la pleurésie. On remarquera une pratique (§ 40) depuis longtemps abandonnée, à savoir la cautérisation des veines; cette cautérisation se faisait particu-

том. vi.

lièrement dans des affections chroniques de la tête, des yeux, etc. On remarquera aussi, § 39, la mention de la mélancolie avec penchant au suicide, contre laquelle l'auteur recommande la mandragore.

Là ne se bornent pas les objets dont s'occupe le traité Des Lieux dans l'homme. Il y est question de l'ulcère malin, de l'angine et des fractures du crâne. Enfin il se termine par un appendice sur différents déplacements de l'utérus.

Avant d'arriver à cet appendice, qui est assez mal lié au reste, on rencontre des considérations générales de diverse nature. Cependant on peut y signaler deux points principaux. Le premier est relatif à la difficulté de la médecine, qui, toujours dépendante du temps, de la mesure, de la circonstance, en un mot de la variabilité infinie du sujet et du milieu, est hors d'état d'assigner des règles fixes, et réclame, pour chaque cas, le tact et l'expérience du praticien. C'est là qu'on trouve une proposition dont l'homœopathie s'est emparée, à savoir qu'une maladie peut être produite et guérie par les semblables. Le second point, au contraire, a pour objet de faire voir que la médecine est déjà toute découverte et toute constituée, qu'elle renferme les plus belles doctrines, et qu'elle n'a pas besoin de l'appui de la fortune pour traiter heureusement les maladies. Cette réalité de la médecine et cette indépendance où elle est de la fortune étaient, à ce qu'il paraît, un thême favori des médecins de ce temps; car il en est aussi parlé et dans le traité De l'Art et dans celui De l'ancienne Médecine.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253 = A, 2146 = C, 2255 = E, Cod. Serv. ap. Foes = L

Cod. Imp. Corn. ap. Mack = K', Imp. Samb. ap. Mack = P', Cod. Fevr. ap. Foes = Q'.

### ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

De locis in homine, latine, vertente Andr. Brentio, Paris. 1524, in-12.—De locis in homine cum commentario, H. Cruserio interprete, Paris. 1531, in-4°.—Græce, cura Albini Torini, Basil. 1536, in-8°.—Ex edit. Rabelæsii Lugd. 1543, in-8°.—Cum explicatione Hier. Massariæ, Arg. 1564, in-8°.—Leonardus Bauschius, Commentarii in libros Hippocratis de Locis in homine, de Medicamento purgante, de Usu veratri, de Diæta, Madriti, 1594, in-fol.—Hippocratis liber de locis in homine commentariis illustratus a Fr. Perla Calviensi, medico philosopho cive Romano, Romæ, 1638, in-1°.

## ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ'.

1. Eμοί 2δοκέει άρχη μέν οὖν οὐδεμία εἶναι τοῦ σώματος, άλλά πάντα δμοίως άργη καὶ πάντα τελευτή· κύκλου γὰρ γραφέντος <sup>3</sup>άργη ουγ ευρέθη και των νοσημάτων από παντός δμοίως του σώματος τό μέν ξηρότερον, πεφυκός \*νόσους λάζεσθαι καὶ μᾶλλον πονέειν, τὸ δὲ ύγρον ήσσον το μέν γαρ έν τῷ ξηρῷ νόσημα πήγνυταί ετε καὶ οὐ διαπαύει, τὸ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ διαβρεῖ, καὶ τοῦ σώματος ἄλλοτε ἄλλο μάλιστα έγει, καὶ αἰεὶ μεταλλάσσον ἀνάπαυσιν ποιέει, καὶ θᾶσσον παύεται, 6 ώστε οὐ πεπηγός. Τοῦ δὲ σώματος τὰ μέλεα έκαστα τὸ **Ε**τερον τῷ Ετέρω, <sup>7</sup>οπόταν ἔνθα ἡ ἔνθα δρμήση, νοῦσον παραυτίκα ποιέει, ή χοιλίη τη χεφαλή, χαὶ ή χεφαλή ετησι σαρξὶ χαὶ τη χοιλίη. καὶ τάλλα ἄπαντα ούτω κατὰ λόγον, ώσπερ ή κοιλίη τῆ κεφαλῆ, καὶ <sup>9</sup>ή κεφαλή τῆσι σαρξί και τῆ κοιλίη. Ἡ γὰρ κοιλίη <sup>10</sup> ὁκόταν ὑπεκχώρησιν μή ποιέη την μετρίην, καὶ ἐσίη ἐς αὐτην, ἄρδει τῆ ὑγρότητι τὸ σῶμα τῆ ἀπὸ τῶν σιτίων τῶν προσφερομένων αὕτη δὲ ἡ δγρότης ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀποφρασσομένη ἐς τὴν κεφαλὴν <sup>11</sup> ώδοιπόρησεν άθρόη καὶ ές την κεφαλήν έπην άφίκηται, οὐ χωρευμένη ύπὸ τῶν τευχέων τῶν ἐν τἢ κεφαλἢ, 12 ῥεῖ ἢ ἄν τύχῃ, καὶ πέριζ τῆς κεφαλης, καὶ ἐς τὸν ἐγκέφαλον διὰ λεπτοῦ τοῦ ὀστέου · καὶ ἡ μὲν ἐν τῷ ὀστέφ ένδέδυχεν, ή δὲ περὶ τὸν ἐγκέφαλον διὰ λεπτοῦ τοῦ ὀστέου καὶ ἡν μὲν ές την χοιλίην πάλιν ἀφίκηται, τῆ χοιλίη νοῦσον ἐποίησεν ·ἢν δ' ἄλλη πη τύχη, <sup>13</sup> άλλη νοῦσον ποιέει, καὶ τάλλα οὕτως, ὥσπερ τοῦτο, <sup>14</sup> τὸ

¹ Τόπους ὀνομάζουσι τὰ μόρια τοῦ σώματος, οὐχ οἱ νεώτεροι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν παλαιῶν ἰατρῶν οὐκ ὀλίγοι Gal., De Loc. aff., I, initio. — ² δοκεῖ C. – οὖν om. C. — ³ ἡ ἀρχὴ A. – μελέων pro νοσ. Lind. – νουσ. ubique Mack. – ἀπὸ C. – ἐπὶ vulg. – πάντα Zwing. — ⁴ νόσοις vulg. (νούσοις Lind.). – νόσους ACE, Ald., Frob., Zwing., Mack. – δ' A, Lind. — ⁵ τε om. A. – οὐ om. C. – ἄλλο τὲ A. – ἄλλοτ' vulg. – αἰεὶ A, Mack. – ἀεὶ vulg. – μεταλάσσον A. — ⁶ ιστε est pour ἄτε, comme partout dans ce traité. — ² ὁκ. Mack. – νόσον C. — ἢ τῆσί τε vulg. – τε om. ACE, Ald., Frob., Zwing. – πάντα A. — β ἡ om. Zwing. – τῆσί τε vulg. – τε om. C. — ιο ὁκ. Ε, Ald. – ὁπ. vulg. – ποιέει A. – ἐσίη τὸ σιτίον Κ', Lind., Mack. – ἄρδειν A. – αὐτὴ vulg. – αιτη A. – ἐμφρασσομένη Κ'. — ιι ιδοιπώρησεν C. — ι² ρεὶ (sic) Ald. – ρείη pro ρεῖ ἢ C. – περὶ pro πέριξ C. — ι³ ἄλλην C. – ἄλλα pro ἄλλη A. — ιι τὸ om. A. – νοσεόμενα A, – νόσους A.

## DES LIEUX DANS L'HOMME.

1. (Le corps est un cercle. Les parties se communiquent respectivement leurs sensations et leurs maladies.) A mon avis, rien dans le corps n'est commencement, mais tout est semblablement commencement et fin (Des maladies, I, §§ 1 et 9, t. VI, p. 141 et p. 157); en effet, un cercle étant décrit, le commencement ne peut être trouvé (voy. De la nature des os). De la même façon les maladies prennent origine dans tout le corps. Ce qui est plus sec est naturellement plus exposé à contracter les maladies et à souffrir; ce qui est humide l'est moins. Car la maladie en une partie sèche, se fixe et n'a point d'intermission; mais, dans une partie humide, elle est flottante, occupe surtout tantôt un point tantôt un autre, et, changeant toujours, procure des intermissions, de plus elle cesse plus tôt, vu qu'elle n'est pas fixée. Les parties du corps, où que la maladie fasse irruption, se la communiquent aussitôt l'une à l'autre, le ventre à la tête, la tête aux chairs et au ventre, et ainsi de tout le reste exactement comme fait le ventre pour la tête, et la tête pour les chairs et le ventre. En effet, le ventre, quand il n'évacue pas d'une manière régulière tout en recevant des ingestions, arrose le corps par l'humidité provenant des aliments ingérés; cette humidité, exclue du ventre, se porte en masse à la tête; arrivée à la tête, et n'étant pas conduite par les canaux de cette partie, elle coule là où la chance veut, soit autour de la tête, soit dans l'encéphale à travers l'os mince. De cette humidité, une portion a pénétré dans l'os; l'autre autour de l'encéphale à travers l'os mince. Si elle va de rechef dans le ventre, elle cause une maladie dans le ventre; si elle va ailleurs, elle cause ailleurs une maladie; et ainsi de suite, dans les autres cas comme dans celuici, les parties sont cause de maladie l'une à l'autre. Et de fait έτερον τῷ έτέρῳ νοῦσον ποιέει καὶ κάλλιστον οὕτως εὐτρεπίζειν τὰ νοσεύμενα διὰ τῶν τὰς νούσους ποιεύντων οὕτω γὰρ ἄν κάλλιστα τὴν ἀρχὴν τοῦ ¹νοσευμένου τις ἰῷτο. Τὸ δὲ σῶμα αὐτὸ ἑωυτῷ τωὐτόν ἐστι καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν σύγκειται, ὁμοίως ²δὲ οὐκ ἐχόντων, καὶ τὰ σμικρὰ αὐτοῦ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ κάτω καὶ τὰ ἄνω καὶ εἴ τις βούλεται τοῦ σώματος ἀπολαδὼν μέρος κακῶς ³ποιέειν τὸ σμικρότατον, πᾶν τὸ σῶμα αἰσθήσεται τὴν πεῖσιν, ὁποίη ἄν τις ἢ, διὰ τόδε ὅτι τοῦ σώματος τὸ σμικρότατον ⁴πάντα ἔχει, ὅσα περ καὶ τὸ μέγιστον τοῦτο δ' ὁποῖον ἄν τι πάθη, τὸ σμικρότατον ἐπαναφέρει πρὸς τὴν ὁμοεθνίην ἕκαστον πρὸς ⁵τὴν ἑωυτοῦ, ἤν τε κακὸν, ⁶ ἤν τε ἀγαθὸν ἢ καὶ διὰ ταῦτα ¹καὶ ἀλγέει καὶ ἤδεται ὑπὸ ἔθνεος τοῦ σμικροτάτου τὸ σῶμα, ὅτι ἐν τῷ σμικροτάτφ πάντ' ἔνι τὰ μέρεα, καὶ ταῦτα ἐπαναφέρουσιν ἐς τὰ σφῶν αὐτῶν ἕκαστα, καὶ ἐξαγγέλλουσι πάντα.

2. Φύσις δὲ τοῦ σώματος, ἀρχὴ τοῦ ἐν ἐητρικῷ λόγου πρῶτον διατέτρηται ῷ ἐσακούομεν τὰ μὲν γὰρ περὶ τὰ ὧτα πέριξ κενεὰ, οὐκ θἐσακούει ἄλλο ἢ ψόφον καὶ ἰαχήν δ τι δ' ἄν διὰ τῆς μήνιγγος ἔς τὸν ἐγκέφαλον ἐσέλθῃ, ¹0 τοῦτο διαφραδέως ἀκούεται ταύτῃ καὶ μόνη τρῆσις διὰ τῆς μήνιγγός ἐστι ¹¹ τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον περιτεταμένης. Κατὰ δὲ τὰς ρῖνας τρῆμα μὲν οὐκ ἔνεστιν, σομφὸν δὲ, οἷον ¹² σπογγία καὶ διὰ τοῦτο διὰ πλέονος ἀκούει ἢ δσφραίνεται κατὰ πολὺ γὰρ σκίδναται ἡ δδμὴ τῆς δσφρήσιος. Καὶ ἐς τοὺς δφθαλμοὺς φλέδια λεπτὰ ἐς τὴν ὄψιν ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου διὰ τῆς μήνιγγος τῆς περιεχούσης φέρονται ταῦτα δὲ τὰ ¹³ φλέδια τὴν ὄψιν τρέφουσι τῷ ὑγρῷ τῷ καθαροντάτψ ¹⁴τῷ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἐς δ καὶ ἐμφαίνεται ἐν τοῖσιν

¹ Νοσεομένου Α. —² δ' Α. — οῦν pro δὲ Zwing. in marg. — οῦν om. in translatione Cornarius. — ἔχοντος vulg. — ἐχόντων Α, Lind. — αῦτοῦ Lind. — ³ ποιεῖν Α. — ὅταν που ἡμῶν δάκτυλός του πληγῆ, πᾶσα ἡ κοινωνία ἡ κατὰ τὸ σῶμα πρὸς τὴν ψυχὴν τεταμένη εἰς μίαν σύνταξιν τὴν τοῦ ἄρχοντος ἐν αὐτῆ ἤσθετό τε καὶ πᾶσα ἄμα ξυνήλγησε μέρους πονήσαντος ὅλη, καὶ οὕτω δὴ λέγομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ Plat., Pol., v, t. II, 462, C. — ⁴ πάντη C. — ⁵ τὴν om. C. — ⁶ ἤ τε C. — ² καὶ om. A. — ἔθνους C. — ἔνια pro ἔνι Α. — ἔξαγγέλλουσι ΑCE. — διαγγέλλουσι vulg. — 8 διατετρητέη pro διατ. ἢ C. — [καὶ] πρῶτον [μὲν τὸ σῶμα] διατέτρηται Lind. — 9 ἐσακ. C. — εἰσακ. vulg. — 10 τοῦτο om. C. — διαφραδὲς, σαφὲς Ērot., p. 124. — ¹¹ τῆς AC, Ald., Zwing. — τῆς om. vulg. — ¹² σφίτια (sic), supra lin. οί C. — πλείονος Α. — ὀσμὴ Α. — δσφρήσηος C. — δσφρήσεως Α. — φλεδία C. — ¹³ φλεδία Α. — ¹⁴ τοῦ, al. manu τῶ Α. — ἐς om. Κ΄, Mack. — ἔσω pro ἐς δ Α. — ἕν φαίνεται pro ἔμφ. Α. — La

le meilleur traitement des parties affectées se fait par les parties qui causent l'affection; car c'est de cette façon qu'on portera le mieux le remède sur l'origine de la lésion. Le corps est, en soi, identique à lui-même et composé des mêmes parties, mais non semblablement disposées, aussi bien ce qui est petit que ce qui est grand, aussi bien ce qui est en bas que ce qui est en haut. Veut-on, prenant la plus petite partie, y produire une lésion, tout le corps ressent cette souffrance, quelle qu'elle soit, et il la ressent parceque la plus petite partie a tout ce qu'a la plus grande. Cette plus petite partie, quelque sensation qu'elle éprouve, soit agréable, soit désagréable, la porte à sa partie congénère. Aussi le corps ressent-il peine et plaisir pour la partie la plus petite; c'est que la partie la plus petite a toutes les parties, et ces parties, portant respectivement à leurs congénères, donnent l'annonce de tout.

2. (La constitution du corps est le point de départ du raisonnement en médecine. Oreilles. Narines. OEil. Méninges.)
La constitution naturelle est le point de départ du raisonnement en médecine. D'abord il y a une ouverture par où nous entendons; en effet les environs de l'oreille, étant vides, n'entendent rien autre chose que le bruit et la clameur; mais ce qui pénètre par la méninge dans l'encéphale, est entendu distinctement; c'est le seul pertuis qu'il y ait par la méninge étendue autour de l'encéphale. Aux narines il n'y a pas de pertuis, mais il y a quelque chose de mou comme une éponge; cela fait qu'on entend à un plus grand intervalle qu'on ne flaire; car l'odeur se dissipe loin de l'odorat. Quant aux yeux, des veinules ténues se portent de l'encéphale à la pupille par la méninge enveloppante; or, ces veinules nourrissent la pupille par l'humidité la plus pure provenant de l'encéphale,

suppression de &; est une correction de Cornarius, qui traduit en effet: humore, qui etiam in oculis apparet. Cette correction a été consignée par lui dans K', qui est un exemplaire d'Hippocrate annoté par lui et conservé dans la Bibliothèque impériale de Vienne; Mack l'a adoptée. Cela est inutile; voyez une expression pareille p. 280, l. 23.

οφθαλμοῖσιν ταῦτα δὲ τὰ <sup>1</sup>φλέδια καὶ ἀποσδεννύασι τὰς ὅψεις ὅταν ἐπρανθῶσιν. Μήνιγγες δὲ τρεῖς εἰσιν αἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς φυλάσσουσαι, ἡ μὲν ἐπάνω παχυτέρη, ἡ δὲ διὰ μέσου λεπτοτέρη, ἡ δὲ τρίτη λεπτή ἡ τὸ ὑγρὸν φυλάσσουσα τούτων ἡ μὲν ἐπάνω καὶ <sup>2</sup>παχυτέρη, νοῦσος, ἢν κωφωθῆ ἡ δὲ διὰ μέσου ἐπικίνδυνος <sup>3</sup>αὕτη, καὶ ὅταν ῥαγῆ, ἐξίσχει οἷον κύστις ἡ δὲ τρίτη ἡ λεπτοτάτη πάμπαν ἐπικίνδυνος, ἡ τὸ ὑγρὸν φυλάσσουσα. Μήνιγγες δὲ δύο εἰσὶ τοῦ ἐγκεφάλου, <sup>4</sup>ἡ μὲν ἐπάνω παχυτέρη, <sup>5</sup>ἡ δὲ λεπτή τοῦ ἐγκεφάλου ἀπτομένη, οὐκ ἔτι ἡ αὐτή ἔπὴν τρωθῆ.

3. Φλέβες δε περαίνουσι μεν ές την χορυφήν διά της σαρχός 6 έχουσαι πρός τὸ όστέον, φέρονται δὲ διὰ τῆς σαρχός, δύο μὲν ἐχ τῆς χορυφής κατ' ίθυ ή αι δφρύες συγκλείονται και τελευτώσιν <sup>7</sup>ές τους κανθούς τῶν ὀφθαλμῶν, μία δὲ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἔς τὴν ῥῖνα φέρεται καὶ σχίζεται ἐς τὸν χόνδρον τῆς ρινὸς ἐκάτερον· ἄλλαι δύο φλέβες παρά τους χροτάφους φέρονται εν μέσω των χροτάφων και των ώτων, 8αί πιεζουσι τὰς ὄψεις καὶ σφύζουσιν αὶεί μοῦναι γὰρ αὖται οὐκ ἄρδουσι τῶν φλεδῶν, ἀλλ' ἀποτρέπεται ἐξ αὐτῶν τὸ θαξμα· τὸ δ' ἀποτρεπόμενον ἀποσυμδουλεύει τῷ ἐπιδρέοντι· καὶ τὸ μὲν ἀποτρεπόμενον βουλόμενον 10 ἀπογωρέειν, τὸ δ' ἄνωθεν 11 ἐπιδρέον βουλόμενον κάτω γωρέειν, ένταῦθα ώθεύμενά τε καὶ ἀναγεόμενα πρὸς ἄλληλα καὶ κυκλούμενα, σφυγμόν παρέγουσι τοῖσι φλεβίοισιν. ή δὲ όψις 12 τῷ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου ὑγρῷ τρέφεται. ὅταν δέ τι τοῦ ἀπὸ τῶν φλεδων λάδη, τη δύσει ταράσσεται, καὶ οὐκ 13 ἐμφαίνεται ἐς αὐτὸ, καὶ προχινέεσθαι δοχέει εν αὐτῷ τοτε μεν οίον είδωλον δρνίθων, τοτε 14 δε οξον φαχοί μέλανες, χαὶ τἄλλα οὐδὲν ἀτρεχέως χατ' ἀληθείην δύναται δραν. Άλλαι δύο φλέβες εν μέσω των τε ώτων και των άλλων φλε-

Φλεδία C.  $-^2$  παχυτέρη A. - παχυτάτη vulg. - Érot., p. 212: κωφωθη, εδλάδη, παρεμποδίσθη.  $-^3$  καὶ αὐτη καὶ ὅταν Κ΄, Mack. - καὶ αὕτη ὅταν Lind.  $-^4$  ή μ. ε. π. om. AC.  $-^5$  ή λεπτή καὶ pro ή δὲ λ. τ. εἰγκ. ἀπτ. A (sine καὶ C, Ald.).  $-^6$  ερχουσαι (sic) Κ΄. - αὶ om. C.  $-^7$  εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν κανθῶν A. - δ' AC, Ald.  $-^8$  αὶ πιέζουσαι A. - D'après M. Andreæ, Die Augenheilk. des Hipp., p. 55, πιέζουσι signifie ou maintiennent les yeux en place ou pressent les yeux. - αἰεί μοῦναι A. - ἀεί μόναι vulg. (αἰεὶ Lind.).  $-^9$  φλέγμα A. - ἀποσυμδουλεύει.... ἀποτρεπόμενον om. A.  $-^{10}$  ἀνω χωρέειν L, Zwing. in marg., Lind., Mack.  $-^{11}$  ἐπιρρέθη C. - καὶ τὸ pro κάτω C. - ἀθούμενα A. - κυκλεύμενα E.  $-^{12}$  τῶν ἀ. τ. ε. ὑγρῶν A. - ρύσσει A, Ald.  $-^{13}$  ἐκφ. A. - εἰς A. - εἰς om. Κ΄. - προκρινέεσθαι (sic) C. - τότε (bis)

en laquelle même on peut se mirer; aussi ces veinules, venant à se dessécher, éteignent la pupille. Trois membranes
protègent les yeux, l'une en haut plus épaisse, l'autre intermédiaire plus ténue, la troisième ténue, qui retient l'humeur.
De ces membranes, la supérieure et plus épaisse cause une
maladie quand elle est lésée; l'intermédiaire est dangereuse
aussi, et, quand elle se rompt, il sort au dehors comme une
vésicule; mais la troisième, la plus ténue, celle qui retient
l'humeur, est tout à fait dangereuse. Deux méninges enveloppent l'encéphale, l'une supérieure plus épaisse, l'autre ténue,
touchant à l'encéphale et qui ne redevient plus la même quand
elle a été lésée.

3. (Description des veines. Dans cette description les veines sont supposées partir de la téte.) Des veines se rendent au sinciput par la chair en se tenant près de l'os; il s'en porte, à travers la chair, deux venant du sinciput et allant directement là où les sourcils se ferment et finissent au grand angle de l'œil, et une venant du sinciput, allant au nez et se partageant des deux côtés au cartilage nasal. Deux autres veines longent les tempes par le milieu de l'espace entre les tempes et les oreilles; ces veines pressent les yeux et ont de perpétuels battements; car, seules entre les veines, elles ne servent pas à l'arrosement; mais le sang en est détourné; le sang détourné va à l'encontre de celui qui afflue; le sang détourné voulant s'en revenir et celui qui afflue d'en haut voulant aller en bas, il en résulte choc des deux courants et tourbillonnement, ce qui produit le battement des veines. La vue est nourrie par l'humeur provenant de l'encéphale; si elle prend quelque chose à l'humeur venant des veines, cet afflux la trouble, on ne s'y mire plus, et on dirait qu'il s'y meut tantôt une image d'oiseau, tantôt comme des lentilles noires, et le patient n'a de rien une vue nette et exacte. Deux autres veines

ΑΕ, Zwing., Ald. - τὸ pro τοτὰ (bis) C. - 14 δ' Α. - τᾶλλον (sic) C. - καταλήθει ἡν δύναται C. - δύνανται Α.

δων, αὶ φέρονται ἐς τὰ ὧτα, καὶ πιέζουσι τὰ ὧτα' ἄλλαι δύο φλέδες έκ τῆς ¹συγκλείσεως τοῦ ὀστέου ἐς τὰς ἀκοὰς φέρονται. Αἱ δὲ κάτω τοῦ σώματος τετραμμέναι, δύο μέν φλέβες παρά τοὺς τένοντας τοῦ τραγήλου, φέρονται 2δε και παρά τους σπονδύλους, και τελευτώσιν ές τους νεφρούς· αδται δέ καὶ 8ές τους δρχιας περαίνουσιν, καὶ όταν αξται πονέσωσιν, αξμα οδρέει ώνθρωπος, "Αλλαι δύο φλέβες ἀπὸ τῆς κορυφής φέρονται ες τους ώμους, και δή και ώμιαῖαι καλέονται. Άλλαι δύο φλέδες ἀπὸ τῆς κορυφῆς παρὰ τὰ ὧτα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τοῦ τραχήλου έχατέρωθεν ἐς τὴν κοίλην φλέδα εκαλεομένην φέρονται. Ή δὲ χοίλη φλὲψ περαίνεται μὲν ὡς ὁ οἰσοφάγος, πέφυκε δὲ μεταξὸ τοῦ 6τε βρόγγου καὶ τοῦ οἰσοφάγου φέρεται δὲ διὰ τῶν φρενῶν καὶ διὰ τῆς καρδίης καὶ μεταξύ τῶν φρενῶν, καὶ σχίζεται ἐς τοὺς βουδωνας και ές τους μηρούς έντος, και τάς διασφαγάς έν τοισι μηροίσι ποιέεται, καὶ ἐς τὰς κνήμας φέρεται τέντὸς παρὰ τὰ σφυρά αδται καὶ ἄκαρπον ποιέουσι τὸν ἄνθρωπον ὅταν ἀποτμηθῶσιν, <sup>8</sup>αὶ καὶ ἐς τους μεγάλους δακτύλους τελευτώσιν. Έκ δε της κοίλης φλεβός ἀποπέφυκεν ές την χεῖρα την αριστερήν· θφέρεται δ' ὑποκάτω τοῦ σπληνὸς ἐς τὴν λαπάρην τὴν ἀριστερὴν, ὅθεν ὁ σπλὴν ἀποπέφυκε διὰ τοῦ έπιπλόου, καὶ τὴν ἀποτελεύτησιν ἴσχει ἐς τὸν κίθαρον · ἀποπέφυκε δὲ κατά τὰς φρένας, καὶ ξυμβάλλει τῆ ὡμιαίη κάτω τοῦ ἄρθρου τοῦ άγκῶνος, καὶ τοῦ 10 σπληνὸς τάμνεται αὕτη· καὶ ἄλλη ἐς τὴν δεξιὴν τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποπέφυκεν ἀπὸ τῆς 11 κοίλης. Κοινωνέουσι δὲ πᾶσαι αί φλέβες και διαβρέουσιν ες έωυτάς· αί μεν γαρ 12 σφίσιν έωυταϊς ξυμδάλλουσιν, αί δε διά τῶν φλεδίων τῶν διατεταμένων ἀπό τῶν φλεδῶν, αὶ τρέφουσι τὰς σάρχας, ταύτη διαβρέουσι πρὸς έωυτάς.

4. Καὶ ἀπὸ τῶν φλεδῶν ὅ τι ἂν <sup>13</sup> νόσημα γένηται, ῥᾶόν ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν νεύρων · διαβρεῖ γὰρ σὺν τῷ ὑγρῷ τῷ ἐνεόντι ἐν τῆσι φλεψὶ, καὶ οὐκ ἀτρεμίζει · καὶ ἡ φύσις τῆσι φλεψὶν ἐν ὑγρῷ ἐστιν ἐν τῆσι

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Συνκλήσεως Α. – συγκλίσεως Ε. – συγκλίσεος C. — <sup>2</sup> δὲ om. Κ΄, Mack. – σφονδύλους Α. —  $^3$  ἐς om. Α. – παραίνουσιν Α. – πονήσωσιν Α, Zwing., Lind. – αἴνα (sic) pro αἴμα C. – ὥνθρωπος Α. – ἄνθρωπος vulg. —  $^4$  ἄλλαι... καλέονται om. Α. – ὧμιαίαι (sic) Ε, Ald. – ὧμίαι (sic) C. —  $^5$  καλεουμένην (sic) Lind. —  $^6$  τε om. C. —  $^7$  ἐν τοῖς pro ἐντὸς C. —  $^8$  ἃ Ald. —  $^9$  φέρεται... ἀριστερὴν om. Α. – ἐπιπλοίου Α. – ἔχει Α. – ἀγγῶνος C. —  $^{10}$  ἀγκῶνος pro σπλ. Α. – τάμνεται Α. – τέμν. vulg. —  $^{11}$  χοιλίης vulg. – κοίλης Κ΄, Lind., Mack. – κοίλης est la leçon suivie par tous les traducteurs. —  $^{12}$  σφῆσιν ἢ ἔωυταῖς C.

sont au milieu entre les oreilles et les veines; celles-là se portent aux oreilles et les pressent. Deux autres veines, allant de la fermeture de l'os, se portent à l'ouie. Quant aux veines tournées vers le bas du corps, deux veines sont le long des tendons du cou, elles se portent aussi le long des vertèbres et finissent aux reins; elles arrivent aussi aux testicules, et, quand elles souffrent, l'homme urine du sang. Deux autres veines se portent du sinciput aux épaules et sont pour cela dites scapulaires. Deux autres veines se portent du sinciput, le long des oreilles, dans la partie antérieure du cou, des deux côtés, jusqu'à la veine dite cave. La veine cave marche avec l'œsophage; elle se trouve entre la trachée et l'œsophage, elle passe à travers le diaphragme, à travers le cœur et dans l'intervalle du diaphragme, elle se partage aux aines et aux cuisses en dedans, fait les divisions dans les cuisses, et se porte aux jambes en dedans le long des malléoles; ces veines, coupées, rendent l'homme impuissant (Des airs, des eaux et des lieux, § 22); elles se terminent dans les gros orteils. De la veine cave une veine se rend au bras gauche; elle se porte par dessous la rate au flanc gauche, auquel tient la rate par l'épiploon, et se termine à la poitrine; elle est née vers le diaphragme, et se joint à la scapulaire au-dessous de l'articulation du coude; on ouvre cette veine pour les affections de la rate; à droite une veine naît semblablement de la veine cave. Toutes les veines communiquent et s'écoulent l'une dans l'autre; en effet les unes s'abouchent avec elles-mêmes, les autres sont en communication par les veinules partant des veines qui nourissent les chairs.

4. (Comparaison des maladies provenant des veines avec les maladies provenant des nerfs ou tissu fibreux et musculaire.)

Aussi une maladie provenant des veines est-elle plus commode que provenant des nerfs (tissu fibreux et musculaire);

<sup>-</sup>αί δ' ἀπὸ τῶν φλεβίων τῶν ἀποτεταμένων ἀπὸ τῶν φλεβῶν  $A.-^{13}$  γούσ. (ubique) Lind. - ῥατον E, Ald., Zwing., Lind. - ῥέον C.- ἡ ἀπὸ C.

σαρξί. Τὰ δὲ νεῦρα ξηρά τέ ἐστι καὶ ἀκοίλια, καὶ πρὸς τῷ ὀστέω πεφύκασιν, καὶ τρέφονται δὲ τὸ πλεῖστον ἀπὸ τοῦ ὀστέου, τρέφονται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς σαρκὸς, καὶ τὴν ¹χροιὴν καὶ τὴν ἰσχὺν μεταξὺ τοῦ ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς πεφύκασι, καὶ ὑγρότερα μέν εἰσι τοῦ ὀστέου καὶ σαρκοειδέστερα, ξηρότερα ²ο' εἰσὶν ἢ αἱ σάρκες καὶ ὀστοειδέστερα νόσημα δ' ὅ τι ἀν ἐς αὐτὰ ἔλθη, ρώννυταί τε καὶ ἀτρεμίζει ἐν τῷ αὐτῷ, καὶ χαλεπόν ἐστιν ἐξάγειν μάλιστα ³δ' ἐσέρχονται τέτανοί τε καὶ ἀλλα, ἀφ' ὧν τρόμος τὸ σῶμα λαμδάνει καὶ τρέμειν ποιέει.

- 5. Τὰ δὲ νεῦρα πιέζουσι τὰ ἄρθρα, <sup>4</sup> παρατεταμένα τέ εἰσι παρ' ὅλον τὸ σῶμα· ἰσχύουσι δὲ μάλιστα ἐν ἐκείνοισι τοῦ σώματος καὶ <sup>5</sup>αἰεὶ παχύτατά ἐστιν, ἐν οἶσι τοῦ σώματος αἱ σάρκες ἐλάχισταί εἰσι. Καὶ τὸ μὲν σῶμα πᾶν ἔμπλεον νεύρων· περὶ δὲ τὸ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλὴν οὐκ ἔστι νεῦρα, <sup>6</sup> ἀλλὰ ἶνες παρόμοιαι <sup>7</sup> νεύροις μεταξὺ τοῦ τε ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς λεπτότεραι καὶ στερεώτεραι, αἱ δὲ νευροκοίλιοι.
- 6. 8 Αί κεφαλαὶ ραφὰς ἔχουσιν, αί μὲν τρεῖς, αί δὲ τέσσαρας αί μὲν τέσσαρας ἔχουσαι, κατὰ τὰ ὧτα <sup>9</sup>ἔκατέρωθεν ραφὴ, ἄλλη ἔμπροσθεν, ἄλλη <sup>10</sup>ἐξόπισθεν τῆς κεφαλῆς, οὕτω μὲν ἡ τὰς τέσσαρας ἔχουσα ἡ δὲ τὰς τρεῖς, <sup>11</sup> κατὰ τὰ ὧτα ἔκατέρωθεν, καὶ ἔμπροσθεν ὅσπερ δὲ <sup>12</sup>ἡ τὰς τέσσαρας ἔχουσα, οὐ διαπέφυκεν οὐδὲ ταύτη ραφή ὑγιεινότεροι <sup>13</sup> δ' εἰσὶ τὴν κεφαλὴν οἱ τὰς πλέονας ραφὰς ἔχοντες. Ἐν τῆσιν ὀφρύσι <sup>14</sup> διπλόον τὸ ὀστέον, καὶ ἡ σύγκλεισις τῶν γενύων ἔν τε

<sup>2</sup>Χροιήν ACE, Ald., Zwing., Lind., Mack. - χροήν vulg. - <sup>2</sup>δὲ C. - αν om. A. -3 δè AC. - έρχονται A. -4 παρατεταμένη C. - είσιν A. - έστι vulg. -5 αlei A, Mack. - del vulg. - εμπλεων C, Ald. -6 άλλ' A. - ίνες C. - 7 νεύρων C.-αί δὲ νευροχοίλιοι om. Lind. - νευροχοίλιαι C.-Struve, dans le Dict. de Schneider, Suppl., pense que l'opposition exige εὐρυποίλιοι au lieu de νευροχοίλιοι, et qu'alors, d'après une tournure connue, il faut sous-entendre αί μὲν devant λεπτότεραι. Mais que sont ces fibres, semblables à des νευρα, et dont la cavité est large, εὐρυκοίλιοι? je pense que dans un passage aussi obscur il ne faut pas toucher au texte. Ces fibres νευροχοίλιοι seraient-elles les conduits que l'on trouve à la face, à savoir ceux des glandes parotides et sublinguales?—8 Ante al addunt in titulo ἄρθρα AC. — 9 έχ. [ἐστι] ἡαφὴ Lind. — 10 ἐξοπίσθη μὲν τῆς C. − οὕτως C. — 11 κατὰ om. Lind. - ὧτά [ἐστιν] ἐκ. Lind. — 12 καὶ pro ἡ C. - ῥαφῆ A. - Ce passage difficile est ainsi dans les traducteurs : At velut in eo capite, quod quatuor habet suturas, hac parte, posteriore scilicet, nulla sutura enascitur. Cette traduction s'éloigne complètement du texte. Pour moi, j'ai

elle s'écoule avec le liquide contenu dans les veines, et n'a pas de fixité; et par leur nature les veines sont dans l'humide au milieu des chairs. Mais les nerss sont secs, sans cavité, et appliqués contre l'os; la plus grande partie de la nourriture leur vient de l'os, il leur en vient aussi de la chair; pour la consistance ils tiennent le milieu entre l'os et la chair, plus humides il est vrai et plus charnus que l'os, mais plus secs que la chair et plus osseux. Une maladie qui y survient, s'y fortisse, reste sixée au même point, et il est difficile de la chasser; ce qui arrive surtout ce sont des tétanos et autres affections produisant le tremblement et saisant trembler le corps.

- 5. (Des nerfs, ou tissu fibreux et musculaire.) Les nerfs pressent les articulations et sont étendus dans toute la lon-gueur du corps, puissants particulièrement et toujours le plus gros là où il y a le moins de chairs. Le corps entier est plein de nerfs; cependant au visage et à la tête il y a non pas des nerfs, mais des fibres semblables aux nerfs, plus ténues etsolides, placées entre l'os et la chair; quelques unes sont des nerfs creux.
- 6. (Description des os et de leurs attaches.) La tête a des sutures, tantôt trois, tantôt quatre. Dans la tête à quatre sutures, une est aux oreilles de chaque côté, une autre en avant, une autre en arrière; telle est la tête à quatre sutures. La tête à trois sutures en a une de chaque côté aux oreilles, et une en avant. Dans celle-ci, pas plus que dans la tête à quatre, il n'y a de suture en travers (voy. note 12). Ceux qui ont un plus grand nombre de sutures ont la tête plus saine. Aux sourcils l'os est double. L'articulation des mâchoires est au

traduit mot à mot. Il ne serait pas impossible que cette phrase fût une réponse au passage du livre des Plaies de tête où il est dit § 1 : « La tête qui n'a de proéminence ni dans un sens ni dans l'autre a les sutures disposées comme la lettre chi ,  $\mathbf{X}$ . » — 13 δὲ  $\mathbf{A}$ . —πλείονας  $\mathbf{A}$ . — Ante ἐν addunt in titulo ἄρθρα  $\mathbf{A}$ C. — 14 διπλόον  $\mathbf{A}$ . —διῆλθον (διῆλθεν  $\mathbf{L}$  , Mack) vulg. —σύκλεισιν (sic)  $\mathbf{C}$ . —γεννύων  $\mathbf{C}$ .

τῷ 1 γενείω μέσω καὶ ἄνω πρὸς τῆ κεφαλῆ. Σπονδύλους οἱ μὲν πλέονας, οί <sup>2</sup>δε ελάσσονας έχουσιν· καὶ οί μεν <sup>3</sup>πλέονας έχοντες, <sup>4</sup>δυοίν δεόντοιν είχοσίν είσιν, ὧν <sup>5</sup>οί μεν ἄνω πρὸς τῆ κεφαλῆ, <sup>6</sup>οί δε κάτω πρὸς τῆ ἔδρη. ΤΠλευραὶ ἐπτά τὰ μὲν ὅπισθεν τοῦ σώματος πρὸς τοὺς σπονδύλους, τὰ 8δ' ἔμπροσθεν ἐν τῷ στέρνῳ πρὸς έωυτάς. Κλεῖδες άρθρα έχουσι, τὰ μὲν ἐν μέσω τοῦ στέρνου κατὰ τὸν βρόγγον, κατὰ ταῦτα ἤρθρωνται· τὰ δὲ πρὸς τοὺς ὤμους κεκλιμένα πρὸς τὰς πλάτας, θαθ έπι τοῖς ὤμοις αἰεί πεφύχασιν. Αί δὲ πλάται πρὸς τὰ γυῖα ἦρθρωνται, 10 ἐπιδάλλουσαι ἐπὶ τὸ ὀστέον τὸ ἐν τῷ γυίω. Παρά δὲ τὸ ὀστέον 11 περόναι δύο παρήκουσιν, ή μεν ένδοθεν, ή 12 δὲ έκτὸς, αὶ πρὸς τὰς πλάτας τῷ ὀστέω προσπεφυκυῖαι <sup>13</sup> ἤρθρωνται. Κάτω δ' εν τῷ ἀγκῶνι, κάτω μεν 14 περόνη ἤρθρωνται κατά τὸ πεφυχὸς χοιλανῶδες, ἄνω δὲ σμιχρῷ τῆς περόνης ἐς τὸν ἀγχῶνα τό τε όστέον και ή πέρονη ές τὸ αὐτὸ συμβάλλοντα ἄρθρον ἐν τῷ <sup>15</sup> κυβίτω ποιέουσιν. Παρά 16 δε τον πηγυν περόναι παρήκουσι λεπταί πάνυ τέσσαρες, αξ μέν δύο άνω, αξ δέ δύο χάτω· χαὶ πρὸς μέν τὸν ἀγχῶνα δύο περόναι <sup>17</sup> πεφυχυΐαι άνω έχ τοῦ ὀστέου <sup>18</sup> πεφύχασιν, αδται σὺν τῷ όστέω 19 πεφυχυΐαι παρά το τοῦ όστέου άρθρον ήρθρωνται ἐς 20 το χύ**διτον· αί δὲ κάτω κείμεναι καὶ ἐντὸς κεκλιμέναι, αδται ἀμφότεραι** ξυμδάλλουσαι πρός την περόνην την άνωθεν από τοῦ γυίου φερομέ-

<sup>&#</sup>x27; Γενύω Α. - έν pro πρός Α. - σφονδύλους (ubique) Α. - πλείονας (bis) Α. -2δ' A. -3 ἐλάσσονας Lind., Mack. - Ce changement de πλ. en ἐλ. est adopté par les traducteurs. Pour quelle raison, je ne le vois pas. - 4 δυοΐν δε όντας είκοσιν έχουσι, σύν τοῖς δ' ἐσχάταις (sic) είκοσίν εἰσιν Α. - δέοντες C. - Ce passage me paraît inintelligible, avec ou sans l'addition fournie par A. Le texte est altéré ou se rapporte à quelque erreur d'anatomie. Comparez Des Articulations, § 45, t. IV, p. 195, note 13, où l'on voit que des commentateurs avaient prétendu qu'Hippocrate ne comptait pas dans le rachis la portion cervicale. — 5 ὁ μὲν C. - ἔδρη τῆς κεφαλῆς pro κεφαλῆ AG, Ald. — 6 δ δὲ C, Ald. — 7 ἄρθρα in titulo C; ἄρθρα τῶν πλευρέων A. — 8 δὲ C. - έωυτὸν C. - 9 & Lind., Mack. - ἄρθροις pro ὅμοις Α. - αἰεὶ Ε. - ἀεὶ vulg. (ἀεὶ om. A). - γυία A. - γύα C. - 10 Ante ἐπιβ. addunt τὰ δὲ πρὸς τοὺς ὤμους C, Zwing. in marg. - ἐπιβάλουσαι (sic) C. - ὑγύω pro γυίω C. — 11 Érot... p. 304 : περόνας, τὰς χονδυλώδεις τῶν ὀστῶν ἐπαναστάσεις οὕτω χεῖται νῦν (in libro de Locis in homine). ότε δε άντι της περκίδος τάττει την λέξιν. Διαγόρας δὲ ὁ Κύπριός φησι τὰ προαιρετικά νεῦρα περόνας αὐτὸν καλείν. Gal. Gloss., p. 544 : περόνην, ποτέ μέν ὀστοῦν ὅλον χώλου, ποτέ δὲ ἐπίφυσιν αύτοῦ, ποτὲ δὲ ἐπιφύσεως ἐπανάστασιν. Pour moi, je pense que πεpóvn, qui proprement signifie boucle, a ici le sens d'attache, C'est, à mor

milieu du menton et, en haut, à la tête. Vertèbres : les uns en ont plus, les autres moins; ceux qui en ont plus, en ont dixhuit (vor. note 4), dont les supérieures sont vers la tête et les inférieures vers le siège. Il y a sept côtes, jointes en arrière aux vertèbres, en avant à elles-mêmes dans le sternum. Les clavicules ont des articulations, d'une part situées au milieu du sternum contre la trachée (c'est là qu'elles s'articulent), d'autre part inclinées vers les surfaces plates qui sont toujours aux épaules (omoplates). Les surfaces plates (omoplates) sont articulées avec les membres et surplombent l'os du membre (humérus). Près de cet os sont deux attaches, l'une en dedans, l'autre en dehors, qui forment l'articulation par la jonction des surfaces plates (omoplates) avec l'os. En bas au coude, l'articulation se fait par une attache dans la cavité naturelle; un peu au-dessus de l'attache au coude, l'os et l'attache se rencontrant forment une articulation à l'olécrane. A l'avant-bras s'avancent quatre attaches très-minces, deux en haut, et deux en bas; au coude, deux attaches situées en haut naissent de l'os; formées ainsi avec l'os près de l'articulation de l'os, elles s'articulent à l'olécrane. Celles qui sont en bas, étant tournées en dedans, et se rencontrant toutes deux avec l'attache supérieure qui vient de l'os, s'articulent en dedans du membre et forment ce qu'on nomme l'attache, par leur ren-

gré, le seul moyen de se tirer de cette description, qui reste toujours fort embarrassée. Ce qui me paraît écarter le sens d'apophyse donné par des commentateurs anciens, c'est que l'auteur attribue très-clairement, un peu plus loin, p. 288, l. 15, le nom de δίκραιος aux apophyses.— 12 δ' A. – αΐ οπ. Α. – αἷ [μὲν] πρὸς Lind. – αἷ Mack. – τὰ πλάτα (sic) C. — 13 ἤρθρωνται κάτω αἰ δ' (δὲ C) ἐν τῷ vulg. – ἤρθρωνται κάτω δ' ἐν τῷ Α. — 14 περώνη C. – περόνη ἤρθρωται Α. – κάτω πεφυκυῖαι (πεφυκυῖα A) vulg. – κατὰ τὸ πεφυκὸς κοιλανώδες pro κάτω πεφυκυῖαι C, Zwing. in marg., Mack. – ἄνω δὲ σμικρῷ οπ. C. – ταὐτὸ A. — 15 Ετοt., p. 212: κυδίτω, βακχεῖός φησι κυδοειδεῖ ὀσταρίω, τῷ πτέρνη· οἱ δὲ πλείους, τῷ ἀγκῶνι. Gal. Gloss.: κύδιτον, τὸ ἀλέκρανον, ὅπερ καὶ ἀγκών Διοσκουρίδης δὲ τὸν κόνδυλον τοῦ βραχίονος οὕτως ἀνομάσθαι φησί. – τῷ κυδίτω (τῷ ἀγκῶνι) ποιέουσιν Mack. — 16 δὲ post πῆχυν Α. – δύο ἄνω, αἱ δὲ οπ. C. — 17 πεφύκασιν C. — 18 πεφύκασιν οπ. C. — 19 πεφυκότι C. — 20, τὸν Lind.

νην, έντὸς τοῦ γυίου 1 ήρθρωνται, καὶ πέρονην καλευμένην ποιέουσιν, αδται έωυταις ξυμβάλλουσαι έν τῷ χυβίτω έντός. Κάτω δὲ πρὸς την χεῖρα τὸ ὀστέον ἄρθρον ²ἔχει· αἱ δὲ περόναι ταύτη ἀπαλῆ ἐούση, αἱ μεν δύο οὐκ ἐξήκουσιν ἐς τὸ ἄρθρον, ἡ δ' ἄνω καὶ ἡ κάτω σὺν τῷ δστέω ήρθρωνται πρὸς τὴν χεῖρα. Αἱ δὲ χεῖρες ἄρθρα ἔχουσι πολλά· όσα γὰρ ὀστέα πρὸς <sup>3</sup> ξωυτά συμδάλλουσι, πάντα ἄρθρα ποιέουσιν. Δάχτυλοι ἄρθρα ἔγουσι \*πολλὰ, ἔχαστος τρία, ἕν μὲν ὑπὸ τῷ ὄνυχι έν μέσω τοῦ τε ὄνυγος καὶ τοῦ κονδύλου, δάλλο ἐν τῷ κονδύλω, ξ καὶ 6ξυγκάμπτουσι τοὺς δακτύλους, ἄλλο τρίτον, ἢ ὁ δάκτυλος ἀπὸ της χειρός αποπέφυχεν. Έν δε τοῖσιν ισχίοισιν άρθρα δύο είσιν αί κοτύλαι καλεύμεναι, καὶ οἱ μηροὶ ἐς ταῦτα ἐνήρθρωνται· παρὰ δὲ τους μηρούς περόναι δύο παρήχουσιν, ή μεν έντος, ή δ' έχτος, και ές τὸ ἄρθρον οὐδετέρη ἐξήκει οὐδ' ἔτέρωθεν, ἀλλὰ πρὸς τῷ ὀστέψ προσπεφύκασι πρὸς τῷ μηρῷ. Ὁ δὲ μηρὸς ἄνωθεν μὲν, ἦ ἐς τὴν κοτύλην έμβάλλει, 7 δίχραιός έστι τοιῆδε διχραιότητι ἐπὶ μὲν τοῦ ἐντὸς χεχλιμένου τῶν δικραίων ἐπὶ τοῦ ἄκρου <sup>8</sup>ἐπιπέφυκεν στρογγύλον καὶ λεῖον, δ καὶ ἐς τὴν κοτύλην ἐμβάλλει , τὸ δ' ἔτερον τὸ ἔλασσον τῶν δικραίων √° τὸ ἐχτὸς μᾶλλον ἔξω ἐξέχει, καὶ φαίνεται ἐν τῷ πυγαίῳ κάτω, καὶ ἐσχίον καλέεται. Πρὸς δὲ 10 τὸ γόνυ τὸ ὀστέον τοῦ μηροῦ τοιόνδ' ἐστὶ δίκραιον: τῷ δὲ δικραίω 11 τούτω τὸ ὀστέον ἡ κνήμη καλεομένη οἶον έν γιγγλύμω ενήρμοσται άνωθεν δε τοῦ ενηρμοσμένου ή μύλη επίκειται, ή ἀποκωλύει ές τὸ ἄρθρον 12 ἀναπεπτάμενον ἐσδῆναι τὴν ὑγρότητα την ἀπὸ τῆς σαρχός. Παρὰ δὲ την χνήμην περόναι δύο παρήκουσιν, <sup>13</sup> αξ κάτωθεν μέν πρός τοῦ ποδὸς ές τὰ σφυρὰ τελευτῶσιν, άνωθεν δὲ πρὸς τοῦ γόνατος 14 οὐκ ἔζήκουσι πρὸς τὸ ἄρθρον. Πρὸς δὲ τὸν πόδα ή χνήμη κατά τὰ σφυρὰ ἄρθρον ἔχει, καὶ ἄλλο κατώτερον

<sup>1&</sup>quot;Ηρθρων (sic) A.—Il est impossible de rien voir de plus obscur que cette description de l'articulation du coude; elle semble même, à certains égards, faite d'imagination, comme la description des veines, qui, dans les livres hippocratiques, sont supposées partir de la tête. On pourrait croire que le texte est altéré; mais cela n'est pas probable; car les critiques anciens s'étaient partagés sur le sens des mots, si bien que περόνη était interprété par éminence osseuse, par radius, par nerfs, par os entier du membre, et κύθιτον par coude, par calcanéum, par olécrane, par condyle de l'extrémité de l'humérus. Que tirer de passages où le sens des mots est aussi incertain? Au reste, comme on l'a vu plus haut, j'ajoute une nouvelle conjecture, traduisant περόνη par attache.—² ἔχη Α.—ἀπαλῆ ἐούση

contre commune dans l'olécrane en dedans (voy. note 1). En bas, vers la main, l'os a une articulation; à la main, qui est molle, deux des attaches ne s'avancent pas dans l'articulation; celle d'en haut et celle d'en bas se joignent avec l'os à la main. La main a beaucoup d'articulations; en effet autant d'os se rencontrent, autant il y a d'articulations. Les doigts ont beaucoup d'articulations, chacun trois: l'une au-dessous de l'ongle, entre l'ongle et le condyle, l'autre dans le condyle là où les doigts se fléchissent, la troisième là où le doigt naît de la main. Aux hanches il y a deux articulations nommées cotyles, les fémurs s'y articulent; aux fémurs sont deux attaches l'une en dedans, l'autre en dehors; elles ne font saillie ni dans l'articulation ni sur les côtés, mais elles sont adhérentes à l'os de la cuisse. Le fémur, à son extrémité supérieure, là où il entre dans la cotyle, est bifurqué de la façon que voici : à l'extrémité de la bisurcation qui regarde en dedans, est une tête lisse qui est reçue dans la cotyle; l'autre bifurcation, qui est moindre, est tournée surtout en dehors, se montre en bas à la fesse et est nommée banche. Au genou l'os la cuisse est également bisurqué; dans cette bisurcation est engrené, comme en un ginglyme, l'os dit de la jambe. En haut de cet os engrené repose la rotule, qui empêche l'humidité provenant de la chair de s'introduire dans l'articulation venant à s'étendre. A la jambe s'allongent deux attaches qui, d'une part, en bas, se terminent vers le pied aux malléoles, et d'autre part en haut ne s'avancent pas dans le genou.

C. – ἀπαλαὶ ἐοῦσαι vulg. — ³ ἑωυτὰς C. – ξυμβ. Lind. – λαμβάνουσι, al. manu συμβάλλουσι A. – ὁπόσα γὰρ ὀστέοισι ξυμβάλλουσι, πάντα ἄρθρα ποιέουσι, Érot. au mot ἄρθρα, p. 68. — ⁴ πολλὰ om. A. — ⁵ ἄλλο δὲ ἐν Lind., Mack. — † C. — 6 σ. A. — † δίπραιος, al. manu πρε A. – δίπρανος L. – Érot., p. 118 : δίπρανα, τὰ διηρημένα εἰς δύο καὶ οἰον δίχηλα καὶ διπόρυφα. — 8 πέφυπεν Κ΄. – ὂς pro δ C. — 9 τὸ om. Lind., Mack. — 10 τῷ A. – τοιόνδε C. — 11 τοῦτο A. – γιγγλύμω A. – γιγλύμω vulg. – μυλίη A. — 12 ἀναπεπτάμενον A. – ἀναπεπταμένον (sic) C., Ald., Zwing., Lind., Mack. – ἀναπεπταμένων vulg. — 13 αὶ Ald. – τοὺς πόδας A. – ἐς A. – ἐς om. vulg. — γούνατος A. —  $^{14}$  οὐδ' Lind. – σὐδὲ Mack.

τῶν σφυρῶν, καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν ἄρθρα πολλὰ, ὥσπερ καὶ ἐν ¹ τῆσι κερσίν· ὅσα γὰρ ² ὀστέα, τοσαῦτα καὶ ³ ἄρθρα, καὶ ἐν τοῖσι δακτύ-λοισι τῶν ποδῶν τὸν ἀριθμὸν ⁴ ἴσα κατὰ τὰ αὐτά. ᾿Αρθρα δὲ πολλὰ ἐν τῷ σώματι σμικρὰ, οὐχ δμοίως πᾶσιν, ἀλλὰ ἄλλα ἄλλοις ταῦτα δὲ τὰ γεγραμμένα πᾶσιν δμοίως εἰσὶν, ὅ καὶ φλέδες αὶ γεγραμμέναι πᾶσιν δμοίως εἰσὶν, ὅ καὶ ἀλλοις, ἀλλ' οὐκ ἄξια λόγου.

7. 6 Μύξα πᾶσίν ἐστι φύσει, καὶ ὅταν αὕτη καθαρή ἢ, ὑγιαίνουσι τὰ ἄρθρα, καὶ διὰ τοῦτο εὐκίνητά ἐστιν, πῶστε ἐλισθαίνοντα πρὸς εωυτά. Πόνος δὲ καὶ ὀδύνη γίνεται, ὅταν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ὑγρασίη ρυἢ πονησάσης τι πρῶτον μὲν πήγνυται τὸ ἄρθρον, οὐ γὰρ ἀλισθηρή ἡ ὑγρότης ἡ ἐπερρυηκυῖα ἀπὸ τῆς σαρκός ἔπειτα, ὥστε πολλή λίην γενομένη, καὶ οὐκ ἀρδομένη ἐκ τῆς σαρκὸς αἰεὶ, ξηραίνεται, καὶ ὥστε πολλή ἐοῦσα καὶ οὐ χωρεῦντος τοῦ ἄρθρου πονδέδεται, καὶ ἄδετα πεπηγυῖα μετεωρίζει πὰ νεῦρα, οἶσι τὸ ἄρθρον συνδέδεται, καὶ ἄδετα ποιέει καὶ διαλελυμένα, καὶ διὰ τοῦτο χωλοὶ γίνονται, καὶ ὅταν μὲν τοῦτο μᾶλλον 1² γίνηται, μᾶλλον, ὅταν ποι βὸ ἢσσον, ἦσσον.

8. °Ες δὲ τὴν κοιλίην καὶ τὰ ἐσθιόμενα καὶ ¾ τὰ πινόμενα χωρέουσιν, ἐκ δὲ τῆς κοιλίης ἶνες ἐς τὴν κύστιν, ἢ διηθεῖ τὸ ὑγρὸν, τεταμέναι εἰσίν.

9. 'Ρόοι δὲ γίνονται καὶ διαψυχομένης τῆς σαρκὸς λίην, καὶ 15 δια-

<sup>1</sup> Ταῖς C. - <sup>2</sup>τὰ ὀστέα vulg. - J'ai supprimé cet article inutile. Voyez la phrase parallèle p. 288, l. 6. — 3 καὶ τὰ ἄρθρα A.— 4 Les manuscrits et Vulg. ont partout l'accent circonslexe sur ce mot. - τὰ αὐτὰ Α. - ταῦτα vulg. - μικρὰ C.-5 καὶ φλ. αἱ γεγρ. π. όμι εἰσὶν A.-καὶ... εἰσὶν om. vulg.-φλεδία A.- 6 περὶ πόνων τῶν ἐν τοῖς ἄρθροισιν in tit. A. - μῦξα Ε, Ald., Frob., Zwing. - μυξαι πασί είσι φυσικαί, όταν C. - ένεστι Α. - καθαρθή pro καθαρή η A. - Post τοῦτο addunt καὶ AC. - 7 ώστε a ici le sens de ἄτε. - ολισθένοντα C. - δλισθάνοντα (sic) Ε, Ald., Frob., Zwing. - ύγράσει C. - 8 πονησάσης τί πρώτον Α. -πονησάση το πρώτον vulg. -μέν γαρ pro μέν Κ'. -μέν [ότι] Lind. - ή ἐπερρυήχοι Α. - περρηχυῖα (sic) C. - ὅτι pro ὥστε Lind. - 9 γενομένη Α. - τενομένη (sic) C. - νεμομένη vulg. - αλεί Ε, Lind. - άει vulg. -10 έκρεῖ AC, Ald. – ἐκχεῖ vulg. – ἐκχεῖται K', Lind. – μετεωρίζοι C. — 11 Ante τὰ addit τὸ ἄρθρον A. - Post ἄδετα addit δὲ C. - λελυμένα A. - γίγν. (ubique) Lind. — 12 γίνηται Α, Kühn. - γίνεται vulg. - γίνηται μᾶλλον om. C. — 15 δ' AC, Ald., Zwing. —14 τὰ om. C. - ἴνες A. - ἡ A. - ἦ vulg. - δεδιηθεῖ (sic) C. - 15 διαθερμαινομαίνης καλ ύποφλεγμαινούσης A.- ύπερφλεγμαινούσης vulg. -φλεγμαίνω, φλεγμασία, φλεγματώδης sont employés dans ce traité avec un sens tout spécial : ils signifient non pas phlegmasie ou phlegmatique

Vers le pied la jambe a une articulation aux malléoles et une autre au-dessous des malléoles. Dans le pied, comme dans la main, les articulations sont nombreuses, car autant d'os, autant d'articulations; aux orteils le nombre des articulations est le même qu'aux doigts. En outre, il y a dans le corps beaucoup de petites articulations qui ne sont pas semblables chez tous, mais qui varient suivant les individus; au lieu que celles qui viennent d'être décrites sont semblables chez tous, de même que les veines qui ont été décrites; toutefois il y a aussi de petites veines qui varient suivant les individus, mais qui sont sans importance.

- 7. (De la mucosité des articulations ou synovie.) La mucosité (synovie) existe naturellement chez tous; quand elle est
  pure, les articulations sont saines et se meuvent facilement,
  les os glissant librement les uns sur les autres; mais quand
  la chair, ayant souffert quelque lésion, y envoie de l'humidité, alors surviennent travail et douleur; d'abord l'articulation devient immobile, car l'humidité provenant de la chair
  n'est pas onctueuse; puis, étant venue avec grande abondance et n'étant pas alimentée incessamment par la chair,
  elle se sèche; vu cette abondance, elle ne peut être contenue
  dans l'articulation, elle s'épanche, et, se consolidant mal à propos, elle soulève les nerfs qui lient l'articulation, les détache,
  les relâche; ce qui rend le patient boiteux, d'autant plus que
  le désordre est plus grand, d'autant moins que le désordre est
  moindre.
- 8. (Communication du ventre et de la vessie). Dans le ventre vont les aliments et les boissons; du ventre partent des fibres étendues jusqu'à la vessie, qui filtre le liquide.
  - 9. (Des fluxions et de leur mécanisme.) Les fluxions sur-

avec la signification que nous leur attribuons, mais accumulation de phlegme, c'est-à-dire de sucs, et, de là, turgescence, et même embonpoint. Aux mots phlegme, phlegmasie, phlegmatique, j'attribuerai constamment le sens que lui donne ici l'auteur hippocratique; il est impossible de faire autrement; j'en avertis ici le lecteur. -ψῦχος Κῦhn. -ψύχος vulg.

θερμαινομένης καὶ ὑποφλεγμαινούσης. 'Ρόοι δὲ διὰ μὲν τὸ ψῦγος γίνονται, 1 δπόταν τόδε γίνηται, όταν ή σάρξ 2 ή ἐν τῆ κεφαλῆ καὶ αί φλέβες τεταμέναι <sup>3</sup> ἔωσιν· αὖται, φριζάσης τῆς σαρχὸς καὶ ἐς μικρὸν άφιχνουμένης καὶ έκφλιψάσης, έκθλίδουσι την ύγρότητα, καὶ αί σάρχες άμα αξται άντεχθλίβουσιν ές μιχρόν άφιχνούμεναι, καὶ αί τρίγες άνω όρθαλ γίνονται ώστε πάντοθεν άμα λσχυρώς πιεζόμεναι. έντεῦθεν ὁ τι αν εκφλιδη, ρεῖ ή αν τύχη. 'Ρεῖ δὲ καὶ διὰ τὴν θερμότητα, όταν αί σάρχες άραιαὶ γινόμεναι διόδους 6ποιήσωσι, χαὶ τὸ ύγρον θερμανθέν λεπτότερον γένηται παν γάρ το ύγρον θερμαινόμενον λεπτότερον γίνεται, καὶ πᾶν τές τὸ ὑπεῖκον ῥεῖ· μάλιστα δ' ὅταν λίην ύπερφλεγμήνη, διὰ τόδε ρεῖ αί σάρκες <sup>8</sup>λίην ἔμπλεαι γινόμεναι δ΄ τι αν μη δύνωνται χωρέειν, <sup>9</sup> βεῖ τὸ ύγρὸν τὸ μη δυνάμενον γωρέεσθαι, ρει δε ή αν τύγη έπην δε απαξ εύροοι αι ροιαί γένωνται, δεῖ 10 ἐς τὸ χωρίον ἢ ἂν τύχη, ἔστ' ἂν συμπιεχθῶσιν αἱ δίοδοι τοῦ ρόου δι' 11 ἐσχνότητα όταν τὸ σῶμα ξηρανθῆ : ώστε γὰρ τὸ σῶμα κοινωνέον 12 αὐτὸ έωυτῷ διαλαμδάνει καὶ 13 ἄγει, καθ' ὅ τι αν δγρὸν ἐπιτύχη, ἐς ἑωυτὸ τὸ ξηρόν· ἄγειν δὲ οὐ χαλεπὸν αὐτό ἐστιν, 14 ὅστε τοῦ σώματος κενοῦ τε καὶ οὐ συνοιδέοντος ὑπὸ ἰσχνότητος. "Όταν δὲ τὰ κάτω ξηρὰ γένωνται, τὰ 15 δ' ἄνω ύγρὰ (μᾶλλον δὲ τὰ ἄνω ύγρά έστι τεύχεα, αί γὰρ φλέβες ἄνω πλέονές εἰσιν ἢ κάτω, καὶ αί σάρκες 16 ἐλάττονος ὑγρότητος δεόμεναι αξ ἐν τῆ κεφαλῆ), ἄγει δὴ τὸ ξηρὸν τοῦ σώματος τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρόν· καὶ ἄμα καὶ 17 δίοδοί εἰσι τῷ άγοντι μαλλον, ή τῷ ἀγομένῳ καὶ γὰρ αὖται κερδαίνουσιν ώστε ξηραὶ ἐοῦσαι, καὶ ἄμα καὶ τὰ ὑγρὰ πέφυκε κάτω χωρέειν, καὶ ἢν 18 βραχέη τις ἀνάγκη γένηται.

¹ Post γίν. addunt ὁπόταν τόδε γένηται A, quædam exempl. ap. Foes in not. -όπ. τ. γ. om. vulg. -²  $\tilde{\eta}$  C. -³ ἐῶσιν (ubique) AC, Ald., Zwing. - αὐται γὰρ K', Lind., Mack. - ⁴ ἐκθλιψάσης A, Zwing., Lind., Mack. - γίνωνται C. - πάντωθεν C. - ⁵ ἐκθλιβ $\tilde{\eta}$  C, Lind., Mack. - ῥείη pro ρεῖ  $\tilde{\eta}$  C. - ⁶ ποιῶσι E. - ² ἐς A. - ἐς om. yulg. - ὑπερφλεγμαίνη Ald. - τόνδε Mack. - ° αῖ ἢν μὲν pro λίην C. - γενόμ. A. - ὅτε pro ὅτι Mack. - δύνονται A. - ³ ροῦ pro ῥεῖ C. - ἐπὴν.... τύχη om. C. - ροίαι (sic) vulg. - ροιαὶ E, Mack. - ροῖαι Zwing. -Ce mot ne se trouve dans les lexiques qu'avec le sens de grenade. - <sup>10</sup> ἐς τὸ L, Zwing. in marg. - παὶ τὸ vulg. - παὶ ἐς τὸ K', Lind., Mack. - δὸοὶ A. - <sup>11</sup> Post ἰσχν. addit [τὴν γενομένην] Lind. - ὅταν δὲ τὸ K'. - <sup>12</sup> αὐτ $\tilde{\omega}$  A. - <sup>13</sup> ἀλγεῖ A. - ἑωυτ $\tilde{\omega}$  A. - τὸ ACE, Ald., Zwing. - τὸ om. vulg. - <sup>14</sup>  $\tilde{\omega}$ ς γε pro  $\tilde{\omega}$ στε quædam exempl. ap. Foes in not.  $-\tilde{\omega}$ στε ἔτι τὸ (haud dubie τοῦ) σ. K'. - <sup>15</sup> δὲ Mack. - δ' om. C. - <sup>16</sup> ἐλάττονος AC, Lind.

viennent et quand la chair est refroidie en excès et quand elle est échauffée en excès et en état de sub-phlegmasie (vor. p. 290, note 15). Les fluxions provenant du froid (quand c'est le froid qui les produit) se font lorsque la chair qui est dans la tête et les veines sont tendues; les veines, vu que la chair frissonnant se contracte et exerce une action d'expulsion, expriment le liquide, les chairs contractées exercent une expulsion en sens inverse, et les cheveux se hérissent étant pressés forte-. ment de tout côté à la fois; de là, tout ce qui est exprimé s'épanche là où le veut la chance. La fluxion par la chaleur se produit quand les chairs raréfiées ouvrent des voies et que le liquide échauffé est devenu plus ténu; en effet, tout liquide échaussé perd de sa densité, et tout s'écoule dans ce qui cède; c'est surtout quand il y a excès de phlegmasie, que la fluxion s'opère; alors, les chairs étant trop remplies, ne peuvent pas contenir tout le liquide, et ce qui ne peut être contenu s'épanche là où le veut la chance; une fois que les conduits sont devenus coulants, la fluxion se fait sur tel ou tel lieu jusqu'à ce que les voies de la fluxion se ferment par la détuméfaction, le corps se séchant. En effet, le corps, communiquant partout avec lui-même, saisit le liquide en quelque lieu que ce soit et l'attire vers la partie qui est sèche; et la chose n'est pas difficile attendu que le corps est vide et détuméfié. Quand les parties inférieures sont sèches et les supérieures humides (les vaisseaux d'en haut sont plus humides, car les veines sont plus nombreuses,en haut qu'en bas, et les chairs de la tête ont besoin d'une moindre humidité), quand donc les parties inférieures sont sèches, la partie sèche attire l'humidité de la tête; en même temps les voies sont ouvertes plutôt à ce qui arrive qu'à ce qui s'en va, car elles gagnent à cela, étant sèches; de plus les liquides vont naturellement en bas, même pour la moindre sollicitation.

<sup>-</sup>ἐλάσσονος Mack.-ἐλάττονες vulg. —  $^{17}$  διόδοισι pro δ. εἰσιν Α. —  $^{18}$  βραχέη C. – βραχείη vulg.

10. 'Ρόοι δὲ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς έπτά' ὁ μὲν κατὰ τὰς ὅῖνας, ὁ δὲ κατά τὰ ότα, δ δὲ κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς· οδτοι οἱ ¹ρόοι καταφανέες έκ της κεφαλής τοΐσιν δφθαλμοΐσιν. Έπην εδ' ές τὸν κίθαρον δυή ύπο ψύχους, χολή γίνεται, <sup>8</sup>μαλλον δὲ δεῖ ἐς τὸν κίθαρον ὑπο ψύχους διά τόδε, ότι εύροον γίνεται ες τον βρόγχον, ώστε οὐδὲ ξυγκεκαλυμμένον ύπὸ δὲ τοῦ ψύχους καὶ κόπος ἔχει διὰ τοῦτο τοὺς ὑπὸ τῆς χολης έχομένους, ότι αί σάρχες, όταν εχειμίη η, οὐχ ἀτρεμίζουσιν, άλλα σείονται, και σειόμεναι μοχθέουσι, και κοπιώσιν, ώστε σειόμεναι 6 ώσπερ εν τησιν δδοιπορίησιν καὶ έμπυοι γίνονται, όταν ές τὸν κίθαρον ρέη, καὶ φθισιῶντες. "Όταν δ' ἐς τὸν μύελον ρόος γένηται, φθίσις <sup>7</sup> άλαΐα γίνεται. "Οταν <sup>8</sup>δ' όπισθεν ές τοὺς σπονδύλους, χαὶ ές τὰς σάρκας δυη, βδρωψ γίνεται, καὶ τῷδ' ἐστὶ θγιγνώσκειν, ξηρά τὰ ἔμπροσθεν, ἡ χεφαλή καὶ αί ρίνες καὶ οί δφθαλμοί καὶ τοίσιν όφθαλμοῖσι γίνεται 10 ἀμβλυώσσειν, καὶ γλωροὶ γίνονται καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ οὐκ 11 ἀποπτύει οὐδὲν, οὐδ' ἢν πουλύ ῥέη δοε γὰρ ὁ ῥόος, διά της σαρχός μέσης βέων, της όπισθεν και της έμπροσθεν απεστραμμένος, ξηρά 12 τὰ ἔμπροσθεν ποιέει, την δ' ὅπισθεν ἄρδει σάρκα, καὶ την έντὸς μᾶλλον πρὸς την χοιλίην, 13 ή έχτὸς πρὸς την βινόν διά τοῦτο δὲ ἐκτὸς μᾶλλον ἢ ἐντὸς στερεώτερον τὸ σῶμα, καὶ στενωτέρας διατρήσιας έχει " ώστε 14 δε λεπταί έοῦσαι 15 ξυμπιλέονται, καί ἀκέουσιν αξται σφίσιν έωυταῖς, καὶ δόος οὐ δύναται ταύτη ἰέναι οὐδείς. 16 αί δ' εὐρύτεραί τέ εἰσιν αί ἔντὸς καὶ λεπτότερα τὰ μεταξὺ ἔχουσαι.

 $<sup>^{1}</sup>$  Pόες καταφρενέες (sic) A. – οὖτοι [δὲ] οἱ δ. Lind. —  $^{2}$ δὲ C. —  $^{3}$ μάλιστα A. - 4 γίγνεται C. - ώς δή pro ώστε Lind. - ού, al. manu οὐδὲ A. - ξυνκε. A. -ξυγκεκαλυμένον C. - 5 χευμίη ή, al. manu εὐχυμίη A. - εὐχυμίη ή vulg. χολή ή Mack.-ἔχη μῆνι C.-ἔχει μήν ή Vaticani Codd. ap. Foes in not.- Il faut lire χειμίη, expliqué dans le Gloss. de Gal. par ψύχος, όῖγος. - 6 ώσπερ om. C. - δέει Ε. - δὲ Mack. - δ' om. C. -- λλαία Mack. - άλλη vulg. - Gal. Gloss.: άλαία, φθίσις ούτως ωνόμασται έν τῷ Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον, ἡ οίον τυφλή καὶ ἀόρατος. - ἀλαία est la véritable leçon. Voy. Rosenbaum, Allgemeine medic. Zeitung, 1837, nº 124. — 8 δὲ AC. — 9 γινώσκειν AC. ην (ην om. CE, Ald., Zwing.) ξηρά τὰ ἔμπροσθεν η, η vulg. - ξηρά τὰ ἔμπροσθεν, ή A. — 10 ἀμβλύωσιν, alia manu ἀμβλύωσσις A. - C'est l'explication donnée par M. Sichel (Mémoire sur le glaucôme, p. 136), qui rend χλωροί par pales.— 11 ἀποπτύειν Α.-πουλύ Ε.-πολύ vulg.— 12 τὰ [μέν] ἔμπ. Lind., Mack. — 13 η om. C. - ρινόν A. - ρίνα vulg. - ράχιν Zwing. in marg., Lind., Mack. – στενοωτέρας (sic) C. – διατρήσηας C. —  $^{14}$ δή K'. —  $^{15}$ ξ. Α. - σ. vulg. - συμπλέονται Ald. - σφησιν C. - 16 αξ δ' Kühn. - αϊδ' vulg.

10. (Sept fluxions venant de la tête : aux narines, aux oreilles, aux yeux, à la poitrine, à la moëlle épinière, aux vertèbres, et aux hanches.) Sept fluxions viennent de la tête: la première aux narines, la seconde aux oreilles, la troisième aux yeux; ces fluxions coulent visiblement de la tête. La quatrième fluxion se fait sur la poitrine par l'effet du froid; alors c'est de la bile; ce qui fait que le froid porte de préférence la fluxion sur la poitrine, c'est que l'écoulement est facile dans le conduit bronchique, qui n'est pas même abrité. Le froid est cause encore que les personnes ainsi en proie à la bile éprouvent de la fatigue; en effet les chairs, quand le temps est rigoureux, ne sont pas en repos, mais elles sont ébranlées; cet ébranlement les fait souffrir, les fatigue, de la même façon que les fatigue l'ébranlement dans une marche. La fluxion sur la poitrine produit des empyèmes et des phthisies. La cinquième fluxion se fait sur la moëlle épinière; c'est alors une phthisie cachée (Comp. phthisie dorsale dans le livre des Affections internes). La sixième fluxion se fait en arrière sur les vertèbres et les chairs; alors se produit une hydropisie; cet état se connaît ainsi : les parties antérieures sont sèches, tête, narines et yeux; les yeux sont affectés d'amblyopie (amblyopie chlorotique) (voy. note 10); ils deviennent pâles ainsi que le reste du corps; il n'y a aucune expectoration, même quand la fluxion est considérable; car cette fluxion, coulant par le milieu de la chair, et éloignée à la fois et de la chair postérieure et de la chair antérieure, laisse sec le devant, et humecte la chair en arrière et plus celle qui est en dedans vers le ventre que celle qui est en dehors vers la peau. Aussi le corps est-il plus dense en dehors qu'en dedans et percé de pertuis plus étroits (Épid. 11, 3, 16; Épid. VI, 3, 11; Aph. V, 69); ces pertuis, étant ténus, s'obstruent, l'étroitesse naturelle y sert de remède, et aucune fluxion ne peut passer par là; mais les pertuis intérieurs sont plus larges, et les intervalles qui les séparent sont plus minces. De la sorte, la fluxion venant de plus haut et ne rencontrant

Ο δὲ ρόος, ὅστε ἀφ' ὑψηλοτέρων, καὶ λεπτὰ τὰ ἀντικωλύοντα ἔχων, ρεῖ καὶ πίμπλησιν ὑγρότητος τὰς σάρκας· καὶ ἀπὸ τῶν ¹σιτίων ἐς τὸ αὐτὸ χωρέουσα ἡ ὑγρότης διέφθαρται· διεφθαρμένη δ' αὐτὴ ὑπὸ τῆς συμμίξιος, καὶ τὸ ρέον σὺν αὐτῆ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, ²τρέφει τὸ σῶμα· λίην δὲ πολλῷ ὑγρῷ αἱ σάρκες τρεφόμεναι καὶ νοσηλῷ θάλλουσαί τε λίην ³ύδρωπος ἔμπλεαί εἰσιν. Ἡν δ' όλίγον ρεύση, ἰσχιάδα καὶ κέ- ὁματα ἐποίησεν, ἐπὴν ρέον παύσηται· ὥστε γὰρ όλίγον ἐρρυηκὸς, καὶ πάντοθεν ἐθεύμενον, \*καὶ ὑπὸ παντὸς κρέσσονος ἐόντος ὅ ὥστε όλίγον ἐὸν, καὶ οὐκ ἔχον ἐπιρροὴν [καὶ] ὥστε πάντοθεν ἐθεύμενον, ἐς τὰ ἄρθρα ἀποφυγὴν ποιέεται. Γίνεται δὲ κέδματα καὶ ἰσχιάδες καὶ ἀπὸ τοιούτων νοσημάτων ὑγιῶν <sup>6</sup>γιγνομένων· ὅταν τὸ μὲν νόσημα <sup>7</sup>ποιέον ὑγιὲς γένηται, καταλειφθῆ δὲ τι ἐν τῆ σαρκὶ καὶ μὴ ἦ αὐτῷ ἡ ἔξοδος, μήτ' αὖ ἔσω μήτε <sup>8</sup>ἐς τὸ δέρμα φῦμα ποιήση ἐξιὸν, φεύγει ἐς τὸ ὑπεῖκον, ἐς τὰ ἄρθρα, καὶ ἢ κέδματα ἢ ἰσχιάδα ἐποίησεν.

- 11. \*Ην δὲ συνοιδήσωσιν αἱ ρῖνες, καὶ φλέγματος ἔμπλεαι ἔωσιν <sup>9</sup> συμπεπηγότος, τοῦτο χρὴ τὸ φλέγμα τὸ συμπεπηγὸς λεπτύνειν ἢ πυρίησιν, ἢ φαρμάκω, καὶ μὴ ἀποτρέπειν ἢν γὰρ ἀποτρεφθὲν <sup>10</sup> ἄλλῃ πη ρεύση, πάντη τὸ ρέον μέζονα νόσον ποιέοι.
- 12. 'Οπόταν δ' ἐς τὰ ὧτα ρέη, <sup>11</sup> τὸ πρῶτον ὀδύνην παρέχει, βίη γὰρ χωρέει πόνον δὲ παρέχει, ἔστ' ἄν <sup>12</sup> ἀποσυριγγωθῆ ἐπὴν δὲ μάθη ρεῖν, οὐχέτι πόνον ποιέει. <sup>13</sup> Τῷ ὑπὸ τῆς ὀδύνης ἐχομένω φάρμακον θερμὸν φύσει χλιαρὸν ποιήσαντα, διέντα <sup>14</sup> νετώπω, ἐγχεῖν, καὶ ὅπισεν σικύην προσδάλλειν, ἢν τὸ ἀριστερὸν ἀλγέη, ἐς τὸ δεξιὸν, <sup>15</sup> καὶ

¹ Σίτων (alia manu σιτίων) ὡς τὸ Α. – χωροῦσα Α. – συμμίξεως C. — ²τρέφει Α. – τρέφουσι vulg. – τὰ σώματα alia manu Α. – νωσηλῶ Α. – τε λίην Α. – τε λίην οm. vulg. — ³ Ante ὕδρ. addit καὶ al. manu A. — ⁴ καὶ A. – καὶ οm. vulg. – ὑπὸ π. κ. ἐόντος om. C. — ⁵ ὥστε ὀλίγον ἐὸν καὶ οὐκ ἔχον ἐπιρροὴν καὶ ὥστε πάντοθεν ὠθεύμενον A. – ὥστε.... ἀθεύμενον om. vulg. – Dans cette addition, qui me paraît bonne, je supprime un καὶ que j'ai mis entre parenthèses. — ⁶ γιν. A. — † τὸ ποιέον vulg. – τὸ om., restit. al. manu A. – ὑγιέες A. – καταλειφθῆ C. – καταληφθῆ vulg. – ἡ om. C. — ° μήτε ἔξω, ἀλλὶ ἐς vulg. – ἔξω, ἀλλὶ om., restit. al. manu A. – ποιήσει C. — ° συμπ. τούτου, χρὴ vulg. – συμπ., τοῦτο χρὴ A. — 10 ἄλλη πορεύσει (πορεύσηται Mack) vulg. – λάβη πηρεύσει C. – ἄλλη πη ῥεύση A. – πάντη CE, Ald., Aack. – παντὶ vulg. – ρέον A. – ῥέεθρον vulg. – μέζονα A. – μείζονα vulg. – μεῖζον ἄν ὅσον C. – νοῦσον Lind. – ποιέει E. – ποιέη C. — 11 τὸ πρῶτον γὰρ βίη χωρέει pro τὸ.... χωρέει A. , emend. al. manu) A. — 12 ἀποπαρρητωθῆ (sic) A. – Ērot. Gloss. : ἀπεσυριγγώθη, ἀπεφυσήθη, καθάπερ αὶ πνευματούμεναι σύριγγες. A. εtte

que de minces obstacles, s'épanche et remplit d'humidité les chairs; l'humidité fournie par les aliments arrive au même lieu et se corrompt. Dès lors le corps n'est plus nourri que par cette humidité, que le mélange a corrompue, et par la fluxion qui coule avec elle de la tête; les chairs, nourries par une bumidité abondante et morbide et étant dans l'exubérance, se remplissent d'hydropisie. La septième fluxion coulant peu à la fois produit, quand elle s'arrête, le mal de hanche et les engorgements; elle est en quantité petite et pressée de toute part, en quantité petite et pour cela trouvant tout plus fort qu'elle, pressée de toute part et pour cela n'ayant point d'écoulement; donc elle cherche un refuge dans les articulations. Il survient encore des engorgements et des maux de hanche à la suite de maladies pareilles qui arrivent à guérison : quand ce qui cause la maladie guérit, s'il reste dans la chair quelque chose qui n'ait pas d'issue, et que ce reliquat ne sorte en tumeur ni au dedans ni à la peau, cela se porte aux endroits qui cèdent, c'est-à-dire aux articulations, et produit les engorgements ou le mal de hanche.

- 11. (Première fluxion: sur les narines.) Quand les narines sont gonflées et remplies de phlegme coagulé, il faut dissoudre ce phlegme coagulé soit par des étuves, soit par un évacuant, mais ne pas détourner; si en effet le flux se porte ailleurs, où que ce soit, il y causera une maladie plus grande.
- 12. (Deuxième fluxion: sur les oreilles. Règle générale: prendre conseil a juvantibus.) Le flux se faisant sur les oreilles, d'abord il y a douleur, à cause de la violence avec laquelle il marche; et la douleur persiste jusqu'à ce qu'il y ait fistule; elle cesse une fois que l'habitude de l'écoulement est prise. Pendant la douleur, on aura un médicament de nature échauffante, on le fera tiédir, on le délaiera avec de l'huile

glose d'Érot. s'applique assez mal à notre passage. - μάθοι Α. — 13 τῷ [δ'] Lind., Mack. - θερμαῖνον Α. — 14 μετώπω vulg. - μετωπίω Foes in notis, Lind., Mack. - νετώπω C. - Voy. Érot. au mot νίωπον, p. 260. - προσδάλλειν A. - ἐμβάλλειν vulg. - ἐμβάλλειν (sic) C. — 15 χ. ἢν τὸ δ. om. A.

ἢν τὸ δεξιὸν, ἐς τὸ σκαιόν μὴ κατακρούειν δὲ, ¹ἀλλ' ὡς ἄν ἔλκη μοῦνον ἢν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα παύηται, ψύχοντα ἐγχεῖν φύσει ψυχρὰ, καὶ φάρμακον πίσαι ὅ τι ἀν κάτω ὑποχώρησιν ²ποιέη, ἄνω δὲ μὴ, ὅσπερ οὐδ' ἀρήγει ἐμέειν, καὶ τὰ ἄλλα ψύχειν. Καὶ αἰεὶ δὲ ἐκ τοῦ ὑγιὲς μὴ ποιέοντος τρόπου βμεταλλάσσειν καὶ ἢν μὲν κάκιον ποιέη, ἔχον ἐς τὸ ὑπεναντίον ἢν δὲ ῥέπη ἐς τὸ ὑγιὲς, τὸ πάμπαν μὴ ἀφελεῖν τι τῶν προσφερομένων, μηδ' ὅἀποζευγῆσαι, μηδὲ προσθεῖναι ἄλλο τι. Ἦν δὲ σεσυριγγωμένον ἤδη ἢ, καὶ πεπυωμένος ῥέη ἰχὼρ πουλὸς καὶ κακὸν ὀζόμενος, ὅτοῦτο ὧδε ποιέειν σπογγιὰν δεύων ξηραίνοντί τινι φαρμάκω [ξηρῷ] πρὸς τὴν ἀκοὴν Ἦς πελαστάτω προσθεῖναι καὶ πρὸς τὰς ῥῖνας καθαρτήριον, ὅπως, τοῦ εξ τὰ ὧτα ῥέοντος, πρόσθεν ἐς τὰς ῥῖνας θερηται, καὶ μὴ ἐς τὴν κεφαλὴν πάλιν ἀπογρόσθεν ἐς τὰς ῥῖνας θερηται, καὶ μὴ ἐς τὴν κεφαλὴν πάλιν ἀπο

13. "Όταν δ' ἐς ὀφθαλμοὺς ῥεῦμα ¹⁰ ἔη, φλεγμαίνουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ οἰδέουσιν τοῦτον χρη ¹¹ φαρμάχω ἢ τῷ ὑγρῷ ἢ τῷ ἔηρῷ ἐν παστῷ ἰᾶσθαι ἢν ¹²δ' εὐθέως φλεγμήνωσι, μη ἔγχριε μηδὲν, ¹³ ἀλλ' ἢ κλύσαι κάτω τῷ ἰσχυροτάτω, ἢ ἄλλω τινὶ ἀπισχνῆναι ὑποχωρητικῷ φαρμάχω, φυλασσόμενος μη ἔμετον ποίησης ἢν δὲ οἶον λίθοι ὑποτρέχωσιν, φάρμαχον ἐγχρίειν ὅ τι πλεῖστον ¹⁴ ἄγειν δάχρυον μέλλει, ¹⁵ καὶ τὸ ἄλλο σῷμα ὑγραίνοντα καὶ φλεγμαίνειν ποιέοντα, ὡς ὑγρότεροι οἱ ὀφθαλμοὶ γένωνται καὶ ἐκκεκλυσμένοι, ὡς τὸ δάκρυον συμπεπηγὸς ὑποτρέχειν ¹⁶ ποιέης. "Όταν δ' ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς κατὰ σμιπεπηγὸς ὑποτρέχειν ¹⁶ ποιέης. "Όταν δ' ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς κατὰ σμιπεπηγὸς ὑποτρέχειν ¹⁶ ποιέης. "Όταν δ' ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς κατὰ σμιπεπηγὸς ὑποτρέχειν ¹⁶ ποιέης."

 $^1$  Άλλως  $C.-\pi$ εῖσαι  $A.-^2$  ποιέει A.-ἐπείπερ pro ώσπερ K'.-τάλλα A.αίεὶ ΑΕ, Mack.-ἀεὶ vulg. - 3 μεταλάσσει, al. manu μή μεταλάσσειν Α.ποιέει Α. - 4 ἔρχον Κ'. - έλθεῖν vel ἔχειν L. - ἔχειν Lind. - ῥέπει Α. - 5 ἀποζευγείσαι Α. - τι om. Α. - σεσυριγγωμένον AL, Lind., Mack. - ἐσυριγγωμένον vulg. - πεπυωμένον Lind., Mack. - πεπυρωμένος Α. - ρέει ίχωρ πολύς Α. - ρείη C. - 6 τοῦτο [δὲ] ὧδε Lind. - τούτω C. - σπόγγια AC, Ald. - σπογγίαν E. -τινι om. C. -ξηρώ me paraît tout à fait inintelligible; en conséquence je l'ai mis entre crochets et ne l'ai pas traduit. — <sup>7</sup> ωστε A. — <sup>8</sup> πρὸς A. — 9 ἀποτρέπηται Α. - ἀποχωρέει Α. - 10 είη Α. - 11 Ante φ. addit τῶ Λ. - τὸ ξηρὸν Α.—12 δὲ C. - αὐτέως vulg. - αὐτίχα L. - ἀρτίως Lind. - εὐθέως ΑCΚ', Ald., Mack. — 13 άλλ' ή καύσαι κατωτάτω ίσχυροτάτω vulg. – άλλ' ή καύσαι κάτω τὸ (sic) ἰσχυρωτάτω, mut. al. manu in ἀλλ' ἢ καυστικωτάτω ἰσχυρωτάτω A.-άλλ' ἢ κλύσαι κάτω παστῷ ἰσχυροτάτῳ Mack ex Askew. - Le changement de καῦσαι en κλύσαι n'est pour ainsi dire pas une correction. - $^{14}$  δάχρυον ἄγειν  $A.-^{15}$  καὶ τὸ σῶμα τὸ ἄλλο A.-ἐχκεκλεισμένοι A.-16 ποιέει Α. -δὲ C. -Gal. Gloss.: χνιπότητα, χνησμόν Ενιοι δὲ τὴν ξηροφθαλμίαν ήπουσαν. - παρέχει Α.

d'amandes amères, et on l'injectera dans l'oreille; en arrière on appliquera une ventouse, à droite si l'oreille gauche est douloureuse, à gauche, si c'est l'oreille droite; on ne scarifiera pas, mais on se contentera de l'attraction de la ventouse. Si la douleur ne se calme pas, on aura recours aux réfrigérants, on injectera des substances de nature froide, et on administrera un médicament qui procure des évacuations par le bas et non par le haut; car il ne convient pas de vomir; et du reste on rafratchira. En général, abandonnez toute méthode qui ne mène pas à guérison; si même le mal empire, passez à une méthode contraire; si au contraire il y a tendance vers le mieux, ne retranchez absolument rien de ce que vous administrez; ne vous relâchez en rien, et, non plus, n'ajoutez rien. La fistule une fois établie, et un ichor purulent et fétide s'écoulant en abondance, on agira ainsi : imbibant une éponge de quelque médicament siccatif, on l'appliquera aussi près que possible de l'ouie, et on introduira dans les narines un errhin, afin que le flux qui se fait sur les oreilles se porte en avant aux narines, et, avec ses qualités morbides, ne rétrocède pas dans la tête.

13. (Troisième fluxion: sur les yeux. Énumération de diverses lésions de ces organes.) Quand la fluxion va sur les yeux, ces organes se phlegmasient et se gonflent (voy. p. 290, n. 15); on emploiera un médicament, soit humide soit sec en poudre; si tout d'abord les yeux sont phlegmasiés, ne faites aucune application, mais évacuez par le bas à l'aide d'un lavement aussi actif que possible, ou atténuez le patient par tout autre purgatif, vous gardant de provoquer le vomissement; s'il se trouve dans l'œil comme des pierres, on oindra l'organe avec le médicament qui provoquera le plus de larmes; en même temps on tiendra le reste du corps en humidité et en phlegme, afin que les yeux s'humectent et se nettoyent, si bien que vous ferez s'en aller la larme coagulée. Quand la fluxion ne s'opère que peu à peu dans les yeux et y cause de la démangeaison, on y fera une onction émolliente, qui en même temps sera sicca-

κρὸν βέη, καὶ κνιπότητα παρέχη, τοῦτον ἐγχρίειν μαλθακώδει, ὅ τι 1 μέλλει ξηραίνειν άμα καὶ δάκρυον όλίγον άγειν, καὶ πρὸς τὰς ρῖνας φάρμακον <sup>2</sup>προσφέρειν ή έκάστης ήμέρης, ή διά τρίτης, γνώμη τῆ αὐτῆ χρώμενος τοιόνδε ἔστω τὸ φάρμαχον, ὅ τι μὴ πλεῖον ἡ ἐμβάφιον ἀπάγειν μέλλει κατά τὰς ρίνας, ἀπάγειν δὲ κατά σμικρὸν, τὸ δέ κατά τους δφθαλμούς αποξηραίνειν, ώς δ' τι αν <sup>8</sup>το των δφθαλμών φάρμαχον ἀποξηρήνη \*χαὶ ἀποφράξη, \*χατὰ τὰς δῖνας ἀποτράπηται. Τὰ δὲ φάρμακα τὰ τῆς κεφαλῆς καθαρτήρια, ἃ μέν αὐτῶν ἰσχυρά έστιν, ἀπὸ τῆς χεφαλῆς ἄγουσιν ὅλης ασσα δὲ ἀσθενέα, ἀπὸ τῶν όφθαλμῶν, καὶ αὐτόθεν ἀπὸ τῶν πέλας τῆς δινός. "Ην δ' ἀπὸ <sup>6</sup>τῆς σαρχός χαὶ τοῦ ὀστέου, μύξης ὑποστάσης μεταξύ τοῦ ὀστέου χαὶ τῆς σαρχός, δεύμα ές τους δφθαλμούς γγένηται, τῶδε δῆλόν ἐστιν, ὅτι έντεῦθεν ρεῖ· 8τὸ δέρμα τὸ ἐπὶ τἢ κεφαλἢ 9φλιβόμενον ὑπείκει, καὶ 10 έλχεα ές την χεφαλήν έχθύουσι, χαὶ χατά τοὺς δφθαλμοὺς δαχρύουσι, χαὶ οὐχ έλχοῦνται τὰ βλέφαρα, οὐδὲ 11 δάχνει, οὐδ' ἀμδλυώσσειν ποιέει, αλλ' όξύ δρών γίνεται το γάρ ρεύμα ούχ άλμυρον έστιν ώς οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ μυξῶδες μᾶλλον. Τοῦτον ὧδε γρί ίᾶσθαι φαρμάχω καθαίρειν χρή τήν κεφαλήν μή ἰσχυρῷ, καὶ τὸ σῶμα ἐσχναίνειν καὶ σιτίοισι καὶ φαρμάκοισι κάτω ὑπάγοντα, 12 ὧι ἀποξηρανθῆ ἐσχναινομένου τοῦ σώματος, ἢ ἐκτρεφθῆ <sup>18</sup>τῷ κατὰ τὰ ρίνας προστιθεμένω φαρμάχω πρός δε τους όφθαλμους ουδέν δεί φάρ μακον προσφέρειν. \*Ην δὲ 14 δὴ μηδ' οὕτως ύγιὴς γίνηται, τὴν κεφαλή κατατάμνειν έστ' αν προς το όστεον ίης, 15 μη μετεώρους μηδ' επικαρσίους τὰς τομὰς ποιέειν τάμνειν δὲ ἄχρι τούτου, 16 ἄχρις ᾶν τοῦ ὀστέοι θίγης τάμνειν δέ πυχνά, ώς αν το συνεστηχός έξέλθη θασσον διά τω έλχεων ἀποβρέον, ἄμα <sup>17</sup> δὲ αἱ τομαὶ πυχναὶ ἐοῦσαι πρόστασιν ποιέωσ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ξηρ. μέλλει Α. –ἄμα om. Α. —² προσφέρειν.... ἔστω τὸ om. C. – γνώμη τῆ αὐτῆ Α. – τῷ αὐτῷ sine γν. vulg. – τοῖόν τε vulg. – τοιόνδε ΑΕ , Ald. – τοῖό δ' Mack. — ³ τὸ om. Α. — ⁴ ἢ καὶ Α. — ⁵ καὶ κατὰ vulg. – καὶ om. Α. – ἀποτρα πῆται Α. — ⁶ τῆς om. Lind. — γ γένηται Α. – ἐγγένηται vulg. – τόδε Α. — ³ τι [δὲ] ῥεῦμα Lind. – καὶ τὸ ῥεῦμα quædam exemplaria ap. Foes in notis. ῥεῦμα vulg. – δέρμα ΑC. — <sup>9</sup> θλ. C. – καὶ ὑπείκει vulg. – καὶ om. Α. — <sup>10</sup> ἕλκε ται pro ἕλκεα Α. – ἐκφύουσι L. — <sup>11</sup> δάκνη, al. manu δάκνειν Α. – ὀξυορῶν al. manu ὀξύορον Α. — <sup>12</sup> ἕως ΑΚ΄. – ἰσχναινομένου ΑC, Lind. – ἰσχναινουμέ νου vulg. – ἀποτρεφθῆ Zwing. in marg., Lind., Mack. — <sup>13</sup> τὸ κ. τὰς ῥ. προσ τιθέμενον sine φαρμάκω Α. – δὲ post ὀφθαλμοὺς Α. — <sup>14</sup> δὴ Α. – δὴ om. vulg – ὑγιὴς Α, Lind., Mack. — ὑγιὲς vulg. — <sup>15</sup> μὴ μετ. om. C. – μὴ [δὲ] μετ. Lind

-12

tive et provoquera quelques larmes, et on introduira dans les narines, tous les jours ou tous les deux jours, un médicament remplissant la même indication; ce médicament sera tel que le patient n'en introduira dans les narines qu'un oxybaphe (Olitr., 068); et il ne l'introduira que peu à peu; quant au médicament appliqué sur les yeux, il sera siccatif, afin que ce qu'il desséchera et obstruera soit détourné vers les narines. Des médicaments qui purgent la tête, ceux qui sont actifs exercent l'attraction sur la tête entière; ceux qui sont faibles, l'exercent sur les veux et puis sur les environs du nez. Si, de la mucosité s'étant déposée entre l'os et la chair, une fluxion provenant de la chair et de l'os se fait sur les yeux, on reconnaîtra la source de cette fluxion à ceci : la peau qui est à la tête cède sous la pression, des ulcères font éruption à la tête, les yeux deviennent larmoyants sans que les paupières s'ulcèrent, sans qu'il y ait mordication, sans que l'amblyopie se manifeste; loin de là le patient a la vue perçante; car la fluxion n'est pas salée, vu qu'elle ne provient pas de l'encéphale, et elle est plutôt muqueuse. On traitera le patient ainsi : on purgera la tête avec un médicament qui ne sera pas actif, on atténuera le corps en donnant des aliments et des médicaments qui provoquent des selles, afin que l'atténuation du corps ait pour effet de sécher la fluxion ou que cette fluxion soit détournée par le médicament appliqué aux narines; mais on ne mettra rien aux yeux. Si le mal résiste même à ces moyens, on incisera la tête jusqu'à ce qu'on arrive à l'os; les incisions ne seront ni superficielles ni transversales, et vous devrez aller jusqu'à ce que vous touchiez l'os; elles seront nombreuses afin que l'humeur accumulée s'échappe plus promptement par les plaies et qu'en même temps par leur nombre elles facilitent l'adhésion de la chair à l'os. C'est ainsi

<sup>-</sup>ποιέειν om. A.-Post τούτου addit τοῦ A.— 16 ἄχρι A.— 17 δ' C.-αί om. A.-τησι σαρξί A.-πρόστασιν est fort obscur. J'ai suivi le sens indiqué par Foes dans son Œconomie. Mack propose par conjecture πρόσθιζιν.

τή σαρκί πρός το όστεον. Ούτως ιασθαι 1δεί τούτω τοιάδε ή άποτελεύτησις γίνεται, 2 ήν μή τις εύτρεπίση οὐκ ἐκκέκλυσται, ὥστ' 8 ἐκκλυσόμενον δξύ δράν ποιέειν, <sup>4</sup>αἰεὶ τῷ ἐφισταμένω μαρμαρυγώδης μαλλον γίνεται, καὶ τὸ όξὸ δρῶν τοῦ ἀνθρώπου ἀποσβέννυται. "Ην δ' ες την όψιν 6 ες το ύγρον καθαρόν αίματῶδες τι ἐσελθη ύγρον, τούτω √ ή όψις ἔνδον <sup>7</sup> ἐμφαίνεται τοῦ ὀφθαλμοῦ οὐ στρογγύλον ἐὸν διὰ τόδε · 3 εν δ αν τὸ αίματωδες ενη, τοῦτο οὐχ εμφαίνεται, <sup>9</sup> τούτω δη ελλείπει τὸ φαινόμενον περιφερές εἶναι, καὶ προκινέεσθαι 10 αὐτῷ δοκέει πρό τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ οὐδὲν κατ' ἀλήθειαν δρᾶ. Τούτου γρη τὰς φλέδας ἀποχαίειν τὰς πιεζούσας τὰς 11 ὄψιας, αλ σφύζουσιν αἰεὶ καὶ μεταξύ τοῦ τε ώτὸς καὶ τοῦ κροτάφου πεφύκασιν καὶ ἐπειδάν ταύτας αποφράξης, πρός τους δφθαλμούς φάρμακα, όσα υγραίνει, 12 πρόσφερε, καὶ δάχρυον ἄπαγε ὡς πλεῖστον, ὅπως τὸ συνεστηκὸς ἐν τοῖσιν δρθαλμοῖσιν ἐκκλυσθἢ τὸ τὴν νοῦσον παρέχον. \*Ην 13 δὲ δ δρθαλμὸς βαγη, μαλθακοΐσι φαρμάκοισι χρησθαι καλ 14 στρυφνοΐσιν, ώς στυφόμενον το έλχος ες σμιχρον συνίη, και ή οὐλή λεπτή η. 15 Οταν δ' άργεμον ή, δακρύειν 16 τῷ ὀφθαλμῷ ἀρήγει.

14. Όπόταν δὲ ἐς τὸν <sup>17</sup> κίθαρον ρέη καὶ χολὴ ἢ, τῷδε δῆλόν ἐστιν οδούνη ἔχει ἐς τὴν λαπάρην καὶ ἐς τὴν κληῖδα <sup>18</sup> τὴν <sup>19</sup> ἐς τὴν λαπάρην, καὶ πυρετὸς, καὶ ἡ γλῶσσα τὰ ἄνω χλωρὴ γίνεται, καὶ ἀποχρέμπτεται <sup>20</sup> ζυμπεπηγότα ταύτης τῆς νούσου ἑβδομαίω ὁ κίνδυνός ἐστιν ἢ ἐνναταίω. <sup>21</sup> Ὁκόταν ἀμφότερα τὰ πλευρὰ ἀλγέη, τὰ δ' ἄλλα ὅμοια ἢ τῆ ἑτέρη, αὕτη <sup>22</sup> μὲν περιπλευμονίη ἐστὶν, ἡ δ' ἑτέρη πλευρῖτις αῦται δὲ γίνονται διὰ τόδε ' ὅταν ἐς τὸν πλεύμονα ρεύση ἐκ τῆς κε-

¹ Δεῖ, εἰ vulg. – εἰ om. A. — ² ἢν μή τις εὐτρεπίση ἢ οὐκ A. – ἢν (addit δὲ Κ΄) μὴ ταῦτ' εὐτρεπῆ εἴη (addit καὶ Κ΄, Mack) οὐκ vulg. — ³ ἐκκλυσομένην vulg. – ιστε κλυζομένην A. – ἐκκαυσόμενον C. – ἐκκεκλυσμένον Κ΄, Lind., Mack. — ⁴ ἀλλὰ pro αἰεὶ Zwing. in marg. — ⁵ ὁρᾶν Κ΄, Mack. – ἀποσθεννῦνται C. — θὲς om. A. – τῶ καθαρῶ pro καθαρὸν A. — ² ἐμβαίνεται vulg., par une faute répétée dans Kühn. – ωστρογγύλον (sic), al. manu ως στρογγύλον A. — 8 ἐν.... εἴναι om. Lind. — θτούτου C. — 10 δ' αὐτῶ A. — 11 ὄψιας A. – ὄψεις vulg. – σρίζουσιν C. — 12 πρόφερε C. — 13 δὲ ὁ A. – δ' (δὲ C) sine ὁ vulg. — 14 στρυφνοῖς A. – στυφόμενοι vulg. – στυφόμενον ACE, Ald., Lind., Mack. — σμικρὸν Α. – μικρὸν vulg. – συνήει A. — 15 ὅταν δ' ἄρ ἐπηγέμον δακρύειν vulg. – ὅταν δ' ἄρ ἐπηγέμον δακρύειν C. – ὅταν δ' ἄρ ἐπιγέμων πύου δακρύειν E. – ὅταν δ' ἄρ ἐπῆγέμον δακρύειν C. – ὅταν δ' ἄρ ἔπιγέμει δακρύειν L. – ὅταν δ' ἐπάργεμος ἢ, δακρύειν Zwing. – ὅταν δ' ἄργεμον, πάθος τι περὶ δ' ἐπάργεμος ἢ, δακρύειν Lind. – Ετοι. Gl., p. 66 : ἄργεμον, πάθος τι περὶ

qu'il faut traiter. La terminaison, si on ne s'y prend pas bien, devient telle ; l'œil ne se nettoie pas comme il devrait se nettoyer pour conserver la vue percante, le dépôt qui se fait le rend de plus en plus scintillant, et la vue perçante du patient est perdue. Si du sang liquide s'épanche dans le liquide « pur de l'œil, la prunelle ne paraît plus ronde, vu que là où est le sang, il n'y a plus de brillant, et une lacune se montre dans la rondeur du cercle pupillaire; de plus le patient voit des objets se mouvoir devant lui, et sa vue n'a point de netteté. Dans ce cas il faut cautériser les veines qui pressent les yeux, ces veines battant toujours et situées entre l'oreille et la tempe; les avant ainsi obstruées, appliquez aux yeux les remèdes humectants, et faites couler autant de larmes qu'il se pourra, afin que se nettoye ce qui, condensé dans les yeux, cause la maladie. Si l'œil se rompt, employez les médicaments émollients et resserrants, afin que la plaie resserrée soit peu étendue et la cicatrice légère. En cas d'albugo, il importe de faire pleurer l'œil.

14. (Quatrième fluxion: sur la poitrine. Pleurésie; péripneumonie; empyème; phthisie.) Si la fluxion se fait sur la poitrine et qu'il y ait bile, vous le connaîtrez ainsi: la douleur occupe le côté et la clavicule de ce côté, la fièvre survient, la langue est verdâtre à la partie supérieure, et le patient expectore des matières coagulées. Dans cette maladie le danger est au septième jour ou au neuvième. Quand les deux côtés sont douloureux, et que le reste est comme ci-dessus, il y a péripneumonie; dans le cas précédent, pleurésie. Voici l'origine de ces affections: quand de la tête il se fait une fluxion sur le poumon par le canal bronchique et les artères

τοὺς ὀφθαλμοὺς λευχωματῶδες, ὁ δὴ ἐκ τῆς παρεπομένης λευκότητος ὧνομάσθη. —  $^{16}$  αὐτῶ pro τῷ ὀφθ. Ε. – δ' εἰς Α. —  $^{17}$  καθαρὸν, al. manu κήθαρον Α. – κληθδα Kühn. – κληθδα vulg. —  $^{18}$  πρὸς τὴν vulg. – πρὸς om. AC, Lind., Mack. —  $^{19}$  πρὸς pro ἐς Lind. – χλορὴ Α. —  $^{20}$  σ. Α. —  $^{21}$  ἄλλη χολὴ in tit. AC, Zwing. in marg. – ὁπόταν ACE, Zwing. – ὁπόταν [δὲ] Lind. – τὰ δ' ἄλλα ὅμ. ἢ om. C. —  $^{22}$  ἡ pro μὲν Α. – περιπν. C. – πλευρῖτις Kühn. – πλευρίτις ubique vulg.

φαλής διά τοῦ βρόγγου καὶ τῶν ¹ ἀρτηριῶν, ὁ πλεύμων, ἄτε ψαφαρὸς έων και ξηρός φύσει, έλκει έφ' έωυτον το ύγρον ο τι αν δύνηται και έπην <sup>2</sup>εἰρύση, μέζων γίνεται, καὶ όταν μέν ἐς όλον δεύση, μέζων δ λοδός γενόμενος άμφοτέρων έψαυσε τῶν πλευρέων, καὶ περιπλευμονίην ἐποίησεν · όταν δὲ τῆς ἐτέρης μοῦνον, \*πλευρῖτιν. Ἡ περιπλευμονίη πολύ ἐπικινδυνοτέρη ἐστὶ, καὶ ὀδύναι πολύ ἐσγυρότεραί εἰσιν αξ ές τὰς λαπάρας καὶ ές τὰς κληξόας, καὶ ἡ γλῶσσα πολύ ώγροτέρη, καὶ τὴν φάρυγγα ἀλγέει ὑπὸ τοῦ βεύματος, καὶ κόπος ἔχει ἰσχυρὸς, χαὶ πνεῦμα έχταῖον ἢ έδδομαῖον λάζεται. Τοῦτον ἢν μὴ έδδομαῖον δ πυρετός ἀφη, ἀποθνήσκει, \* ή ἀποπυτσκεται, ή ἀμφότερον : ήν δ' ἐναταΐον δύο ημέρας διαλιπών λάζηται, ώς τὰ πολλά καὶ οδτος 5 ή ἀποθνήσκει, η έμπυος διαφεύγει ην δε δωδεκαταΐον, έμπυος γίνεται ήν δε τεσσαρεσκαιδεκαταΐον, ύγιης γίνεται. Καὶ έμπυοι όσοι ύπο περιπλευμονίης ή πλευρίτιδος γίνονται, <sup>8</sup>ούχ ἀποθνήσχουσιν, ἀλλ' ύγιέες γίνονται· ώς τὰ πολλὰ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ῥεῦμα ἐς τὸ αὐτὸ δσπερ ἐπὶ τῆσι χολῆσι γένηται · άλλά τῆσι μέν χολῆσι 9πολύ ἀποβδεῖ, καὶ ἀπορδεῦσαν παύεται · τοῖσι 10 δ' ἐμπύοισιν ἔλασσόν τε δεῖ καὶ οὐ παύεται, καὶ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν 11 ἔλασσον ἀπογρέμπτωνται ή ἐπιβρεῖ ἐς τὸν 12 πλεύμονα. Τοῦτο γὰρ, τὸ ἐν τῷ πλεύμονι συνιστάμενόν τε καὶ ἐπιβρέον, πῦον γίνεται τὸ δὲ πῦον συνιστάμενον ἐν τῷ πλεύμονι καὶ ἐν τῷ κιθάρῳ 13 έλκοῖ καὶ σήπει· καὶ ἐπὴν έλκωθῆ, ἀπὸ τοῦ ήλχωμένου ἐπιδρεῖ καὶ 14 ἐπαναγρεμπτομένου. ἄμα μὲν ή κεφαλή μαλλον όει σειομένη, άμα 15 δε έκ τοῦ ήλκωμένου εν τῷ κιθάρω καὶ

<sup>&#</sup>x27; Άορτρῶν Źwing. in marg. -ἀορτάων vel ἀορτῶν L. -ἀορτέων Κ', Lind. Mack. - Voy. Gal. Gloss. au mot ἄορτρον, et Érot., p. 66, au mot ἀρτίων: d'après l'arrangement suivi par Érotien, ce mot (sans doute pour ἀορτέων appartient au traité Des Lieux dans l'homme; nous le retrouverons plus loin. -πλεύμων Α. -πν. vulg. - ² εἰρύση C. - εἰρύσει Α. - εἰσρύση vulg. - μέζων (bis) Α. - μείζων (bis) vulg. - πλευρῶν Α. - ³ πλευρίτις (πλευρίτι sic C ἢ. ἡ περιπλ. C, Mack) vulg. - πλευρῶτην ἢ περιπλευμονίην Α. - ἐπικινδυνωτέρη Α. - κληΐδας Κühn. - κληΐδας vulg. - ⁴ καὶ (ἢ pro καὶ Mack ἀποπνίγεται vulg. - Je pense qu'il faut lire ἢ ἀποπυίσκεται. - ἐναταῖον Α. - ἐνν. vulg. - διαλείπων λάζεται Α. - λάξηται Mack. - ⁵ ἢ om. Α. - ⁶ δωδεκαταῖο Α. - ² τέ δ καὶ ι ταῖος Α. - ² καὶ οὐκ C. - ἢ πολλὺ Α. - ρεύσαντα pro ἀπορ ρεῦσαν Α. - 10 δὲ C. - ἐμπύοις C. - ἐλασσοτέρει pro ἔλ. τε ρεῖ Α. - 11 ἐλάσσω Α. - 12 πν. Ε. - τε συνιστάμενον καὶ C. - πύον (ubique) Ε. - 13 ἐλκεῖ (sic) C - ἕλκει, in marg. al. manu ἢ ἑλκοῖ Α. - σήπη Α. - εἰλκωμένου ΑC. - ἡλκομέ

(ramifications des bronches), le poumon, étant naturellement friable et sec, attire à lui tout l'humide qu'il peut; ayant ainsi attiré, il devient plus volumineux; si l'écoulement s'est fait sur le poumon tout entier, le lobe étant devenu plus volumineux touche les deux côtés et produit la péripneumonie, et, quand il ne touche qu'un côté, la pleurésie. La péripneumonie est beaucoup plus dangereuse, et les douleurs vers les côtés et vers les clavicules sont beauconp plus intenses, la langue est beaucoup plus verdâtre, la gorge est douloureuse à cause de la fluxion, l'accablement est fort, et la dyspnée fait invasion le sixième jour ou le septième. Le patient, si la fièvre ne le quitte pas le septième jour, meurt ou devient empyématique, ou meurt d'empyème. Si la fièvre après une intermission de deux jours reprend le neuvième, généralement le patient meurt, ou, devenant empyématique, il réchappe; si le douzième, il devient empyématique; si le quatorzième, il guérit. De fait, ceux qui deviennent empyématiques 🧨 à la suite de la péripneumonie ou de la pleurésie, ne succombent pas, ils réchappent. En général, l'empyème se produit quand la fluxion se fait sur le même point que dans les flux bilieux; mais dans les flux bilieux beaucoup de liquide est expulsé, et après cette expulsion le mal cesse, au lieu que dans les empyèmes le flux est moindre et ne cesse pas; et la collection se forme quand l'expectoration est moindre que l'afflux dans le poumon. En effet cette humeur qui afflue et se rassemble dans le poumon, devient pus; le pus rassemblé dans le poumon et dans la poitrine ulcère et corrompt; et s quand il y a ulcération, la partie ulcérée et l'expectoration fournissent un flux; en même temps la tête ébranlée [par la toux] envoye une fluxion plus abondante, ainsi que la partie ulcérée dans le poumon et dans la poitrine, et les ulcérations mises en mouvement se déchirent, de telle sorte que, si le

νου Ald.— 14 ἀναχρεμπτομένου A.—ἢονημένη (sic) pro ρεῖ σειομένη C.— 15 δ' Ald.—ελλομένου (sic) A.—ελλομένου C.

τῷ πλεύμονι μᾶλλον ρεῖ, καὶ τὰ ελκεα κινεύμενα ἐπαναβρήγνυται, ώστε καὶ εἰ παύσαιτο ²τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς δέον, ³τὸ ἀπ' αὐτέων τῶν έλκέων ίκανὸν έσται νοῦσον παρασγεῖν. Γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ έλκους έμπυος, καὶ βάων αύτη ή νοῦσος γίνεται δὲ καὶ ἐκτὸς τοῦ πλεύμονος μάλιστα μεν \*ἀπὸ ξήγματος, καὶ ὅταν ἡ σὰρξ φλασθῆ κατὰ τοῦτο γὰρ πῦον 5ξυνίσταται, καὶ 6ξυνιστάμενον, εἴ τις σείοι τὸ σῶμα, κλυδάζεται, καὶ ψόφον παρέχει, καὶ καίονται ταῦτα. Φθίσις δὲ γίνεται, δταν ές τὸ αὐτὸ, ώσπερ τῷ ἐμπύῳ, ὁ ῥόος γένηται διὰ τοῦ βρόγχου καὶ τῶν τἀορτρέων, αι ξυνέχουσι τὸν πλεύμονα καὶ τὸν βρόγχον ες δε τον πλεύμονα ερέει θαμινά κατ' όλίγον, καὶ υγρότητα έν τῷ πλεύμονι <sup>9</sup>οὐ ποιέει πολλήν· ξηραινόμενον γὰρ τὸ ἐπιβρέον ἐν τῷ βρόγχω πεπηγός, ώστε οὐκ ἐκκλυζόμενον, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον ἐπιβρέον καὶ 10 ἐνεγόμενον βῆγα ποιέει· ἔν τε 11 τῆσιν ἀορτρῆσιν ἐνεγόμενον τὸ ρέον, ώστε στενάς διατρήσιας έχούσας τὰς 12 ἀορτρὰς, στενοχωρίην τῷ πνεύματι παρέχει, καὶ <sup>13</sup> τοῦτο ποιέει πνεῦμα ἔχειν· ώστε γὰρ 16 αἰεὶ λειπόμενον 15 αἰεὶ ἐπιθυμέει ἀναπνεῖν, καὶ ἐν τῷ πλεύμονι, ώστε οὐκ ἰσχυρῶς ὑγρῷ ἐόντι, ξυσμὸς ἐγγίνεται • 16 ὅταν δὲ πολὸ ἀποβρυή της χεφαλής, ούτ' εν τῷ πλεύμονι ξυσμός γίνεται πολύ γὰρ 17 αὐτέω τὸ ἐπιζόξεον ἐστὶ, καὶ ἔμπυοι ἐκ τῶν φθισίων τούτων γίνονται, όταν ύγρότερον τὸ 18 σῶμα γένηται καὶ όταν ζηρότερον γένηται, έκ τῶν ἐμπύων φθισιῶντες. "Εμπυοι 19 τῷδε δῆλοι γίνονται" τὴν λαπάρην άρχομένων πόνος έχει έπην δε πῦον ξυνεστήκη, ὅ τε πόνος δμοίως <sup>20</sup> έχει, βήξ τε γίνεται, καὶ ἐπαναχρέμπτεται πῦον, καὶ πνεῦμα

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Έλκη AC,  $-\hat{\epsilon}_{\zeta}$  τι κινέμενα (sìc) ἐπαναρύγνυται A.  $-^2$  τὸ om. A.  $-^3$  ρέον A.  $-^3$  τὸ om. A.  $-\alpha$ ὐτῶν A.  $-^4$  ἀπορήματα A.  $-^5$  σ. A.  $-^6$  ξ. A. -σ. vulg.  $-\epsilon$  τὸ om. C. -σείη vulg. <math>-γὰρ ἔχει pro παρέχει C. -παίνονται vulg. <math>-καίονται C, Lind., Mack. -κέονται, al. manu α A.  $-^7$  ἀορτρέων (A, ρ obliteratur), Zwing. in marg.  $-ἀορτέων vulg. -^8$  ρέη A.  $-^9$  οὐ K', quidam Codd. ap. Foes in notis, Lind., Mack. -μὴ vulg. -ποιεῖν <math>C.  $-^{10}$  ἐνισχόμενον Lind. -ἐπιχεόμενον C, Zwing. in marg.  $-^{11}$  τοῖσιν A. -ἀορτρῆσιν <math>A, Zwing. in marg. -ἀορτῆσιν vulg. -ἀορτῆρσιν quædam exemplaria apud Foes in notis. <math>-Post στενὰς addit τὰς A. -διατρῆσηας <math>C.  $-^{12}$  ἀορτρὰς A. -ἀορτὰς vulg. <math>- La construction est embarrassée; il faut sans doute prendre τὰς ἀορτρὰς comme une espèce d'accusatif absolu.  $-^{13}$  τοιοῦτο K', Zwing in marg., Mack. -ἔχει A.  $-^{14}$ αἰεὶ λειδόμενον A. -ἀναλιπόμενον sine αἰεὶ (ἀναλειπόμενον C) vulg.  $-^{15}$ αἰεὶ ἐπιθυμαίει A. -ἀεὶ vulg.  $-^{16}$  ὅταν... γίνεται om. A. -ἀπορρῆς C. -ἀπορρρῆς C. -ἀπορρρης C. -ἀπορρρης C. -ἀπορροης C. -1π αὐτῶς C0 C1 -1π αὐτῶς C1 -1π αὐτῶ

flux venant de la tête s'arrêtait, celui qui vient des ulcérations suffirait à entretenir la maladie. On devient encore empyématique à la suite d'une plaie, et ce cas est moins fâcheux. Il se forme aussi en dehors du poumon, des empyèmes, surtout à la suite de ruptures (voy. Argument des Prénotions Coaques, § III, t. V, p. 579 et le livre des Vents, § 11) et de contusions de la chair; là en effet le pus se rassemble, et, une fois rassemblé, si on pratique la succussion, il se produit un flot et un bruit; c'est là qu'il faut pratiquer la cautérisation. La phthisie survient quand la fluxion s'opère dans le même lieu que pour l'empyème, par le conduit bronchique et les aortes (ramifications des bronches) qui unissent le poumon et le conduit bronchique; la fluxion s'opère dans le poumon fréquemment et peu à la fois, et n'amène pas en cet organe une humidité abondante; car le flux se dessèche et se coagule dans le conduit bronchique, attendu qu'aucun lavage ne l'emporte, mais, arrivant peu à peu et retenu, il provoque la toux. Le flux retenu dans les aortes, attendu que les pertuis de celles-ci sont étroits, rétrécit le passage de l'air de la respiration, ce qui produit de la dyspnée; car, étant toujours en déficit, le patient désire toujours de respirer; et dans le poumon, vu qu'il n'est pas extrêmement humide, il se produit une démangeaison irritante; mais quand le slux de la tête est abondant, il ne se produit pas dans le poumon de démangeaison irritante; car l'afflux est abondant; de ces phthisies il se forme des empyèmes quand le corps est humide; mais, quand il est sec, des empyèmes il se forme des phthisies. L'empyème se reconnaît à ceci : au début le côté est douloureux; quand le pus s'est rassemblé, la douleur continue de la même façon, la toux s'établit, l'expectoration est purulente,

C.  $-\phi$ θίσιων vulg.  $-\phi$ θίσηων C.  $-^{18}$ νόσημα γενόμενον pro σῶμα γένηται A.  $-^{19}$  Ante τῷδε addit δὲ Lind. -δὲ pro τῷδε C. -δῆλον A. -ἀρχομένω A. -ἐνει C. <math>-ἤδη addit ante ξυν. A. -ξυνεστήχει vulg. -ξυνεστήχοι C. -ξυνεστήχη A, Lind.  $-^{20}$  ἔχει A, Mack. -ἔχη vulg. -ἔχει pro γίνεται A. -ἐρράγη L. -ψοφοῖ A.

ἔχει. \*Ην δὲ μήπω ἐρρωγη, ἐν τῆ λαπάρη σείεται καὶ ψοφέει οἶον ἐν ἀσκῷ· ἢν δὲ τούτων μηδὲν ¹ προσημήνη, ἔμπυος δὲ ἢ, τοισίδε χρὴ τεκμαίρεσθαι· πνεῦμα πουλὸ ἔχει, φθέγγεταί τε εὐποδραγχότερον, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ γούνατα, μᾶλλον δὲ κατὰ τὴν λαπάρην, ἐν ἢ τὸ πῦον ἔνεστι· καὶ ὁ κίθαρος συγκεκαμμένος ἐστὶ, καὶ λυσιγυῖα γίνεται, καὶ ἱδρὼς περιχεῖται ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τοτὲ μὲν δοκέει μένοι εἰσὶ, καὶ ἡ κοιλίη θερμὴ γίνεται· τούτοισι χρὴ γινώσκειν τοὺς μένους.

- 15. "Όταν δ' ὅπισθεν βεύση ἐς τὴν βάχιν, φθίσις γίνεται τούτωρ τοιάδε τὴν ὀσφὺν ἀλγέει, καὶ τὰ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς κενὰ δοκέουσιν αὐτῷ εἶναι.
- 16. <sup>6</sup>Χολῆ δὲ τάδ' ἐστὶν ἐπικίνδυνα, ἄκτερος ἢν ἐπιγένηται, <sup>7</sup>ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι καὶ ἐν τοῖσιν ὄνυξι πελιδνὰ ὅταν γένωνται, καὶ ἐς τὸ σῶμα <sup>8</sup>ὅταν ἔχῃ ἔλκεα καὶ τὰ περὶ τὰ ἔλκεα πελιδνὰ ἢ, καὶ <sup>9</sup>δ ἱδρὼς ὁκόταν μὴ κατ' ὅλον τὸ σῶμα ἐκθύη, ἀλλὰ καθ' ἐν μέρος τοῦ σώματος, καὶ ὅταν τοῦ πυρετοῦ ἔτι ὅντος ἐπαναχρέμπτηται χλωρὸν, ἢ, <sup>10</sup>ἐόντος ἐντὸς ἐν τῷ πλεύμονι ἔτι τοῦ χλωροῦ, ἡ ἐπανάχρεμψις παύσηται <sup>11</sup>τοῦτο δεῖ γινώσκειν ὅταν ἐνῆ καὶ ὅταν μὴ ἐνῆ ὅταν ἐνῆ, <sup>12</sup>ἐμψοφεῖ ἐν τῆ φάρυγγι ἀναπνέοντος, καὶ πνεῦμα ἐπικίνδυνον, καὶ ἐλὲς, καὶ ὁ πυρετὸς <sup>13</sup>ἔτι ὧν, ἀποχρέμματος ἔτι ἐν τῷ πλεύμονι ἐνεόντος, καὶ ἡ κοιλίη <sup>14</sup>ἀσθενέος ἤδη ἐόντος ὑποχωρέουσα ταῦτα πλευρίτιδος καὶ περιπλευμονίης ἐπικίνδυνα.
- 17. <sup>15</sup>Πλευρῖτιν ὧδε χρή ἰᾶσθαι· τὸν πυρετὸν μὴ παύειν ἐπτὰ ἡμερέων, πότῳ δὲ χρήσθω ἢ ὀξυμελικρήτῳ, ἢ ὀξει καὶ ὕδατι· ταῦτα δὲ χρὴ προσφέρειν ὡς πλεῖστα, ὡς <sup>16</sup>ἐπίτεγξις γένηται καὶ γινομένη

et la respiration gênée. Si l'éruption du pus ne s'est pas encore faite, la succussion produit un bruit dans le côté comme dans une outre. Si aucun de ces signes ne se manifeste, bien qu'il y ait empyême, on tirera le d'agnostic de ceci : la dyspnée est grande, la voix est un peu rauque, les pieds et les genoux sont enflés, surtout du côté où est le pus, la poitrine est bombée, les membres sont sans force, de la sueur se répand sur le corps entier, le patient se sent tantôt chaud, tantôt froid, les ongles se recourbent, le ventre est chaud. C'est à ces signes qu'il faut reconnaître l'empyême (Comp. Pronostic, § 17, t. II, p. 153; et Prénotions Coaques, § 396, t. V, p. 673).

- 15. (Cinquième fluxion: sur la moëlle épinière; comparez la phthisie dorsale dans le livre des Affections internes.) Quand le flux se porte en arrière sur le rachis, il se produit cette sorte de phthisie: les lombes sont douloureuses, et il semble au patient que le devant de la tête est vide.
- 16. (Complication bilieuse des affections de poitrine.) Voici des cas dangereux par la bile: il survient un ictère, aux yeux et aux ongles apparaissent des lividités, les plaies, s'il y en a dans le corps, et le voisinage des plaies deviennent livides, la sueur se montre non sur le corps entier, mais sur une partie seu-lement, l'expectoration devient verdâtre, la fièvre persistant, ou s'arrête, des matières verdâtres étant encore dans le poumon. Ces circonstances, il faut connaître quand elles existent ou n'existent pas. Quand elles existent, il se fait du bruit dans la gorge pendant la respiration; il y a une dyspnée dangereuse, du hoquet; la fièvre persiste, la matière de l'expectoration demeurant encore dans le poumon; et le ventre se dérange, le malade étant déjà faible. Ce sont là des signes de danger dans la pleurésie et dans la péripneumonie.
  - 17. (Traitement de la pleurésie et de la péripneumonie.) Il faut ainsi traiter la pleurésie : on n'apaisera pas la fièvre avant

γένηται καὶ om. A. - γενομένη C. - ποιέει A. - ποιέη.... ἐπανάχιρεμψιν om. Ε.

τροισι <sup>1</sup>Χρησθαι τεταρταίοισιν· τη δὲ πέμπτη καὶ <sup>2</sup>τη ἔκτη χρίειν τροισι <sup>1</sup>Χρησθαι τεταρταίοισιν· τη δὲ πέμπτη καὶ <sup>2</sup>τη ἔκτη χρίειν τροισι <sup>1</sup>Χρησθαι τεταρταίοισιν· τη δὲ πέμπτη καὶ <sup>2</sup>τη ἔκτη χρίειν τοῦ λουτροῦ δ ἱδρὸς ἐγγένηται· καὶ ἔτι τη πέμπτη καὶ τη ἔκτη ἰσχυροτάτοισι χρησθαι τοῖσιν ἐπαναχρεμπτηρίοισι φαρμάχοις, ὡς τὴν ἐδδόμην ὅτι <sup>3</sup>βήϊστα ἡμέρην ἀγάγη· ἢν δὲ μηδὲ τη ἐδδόμη ἡμέρη παύσηται, τη ἐννάτη <sup>5</sup>παύσεται, ἢν μή τι ἄλλο τῶν ἐπικινδύνων γέπαύσηται, τη ἐννάτη <sup>5</sup>παύσεται, ἢν μή τι ἄλλο τῶν ἐπικινδύνων γέπαύσηται, τη ἐκτη δὲ δὲ δὲ πορετὸς ἀφη, ροφήματα ὡς ἀσθενέστατα ποιέων τοῦ σὸς ἐγγένηται, ἢν μὲν <sup>7</sup>ἔτι θερμοῦ τοῦ σώποριος τοῖσι ροφήμασι χρῶ. Καὶ τὴν περιπλευμονίην τὸν αὐτὸν τρόπον ἰῶ.

- 18. Τοὺς <sup>9</sup>ἐμπύους καθαίρειν τὴν κεφαλὴν μὴ ἰσχυροῖσι φαρμάκοισιν, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ἀποτρέπειν ἐς τὰς ρῖνας, καὶ ἄμα διαχωρητικοῖσι σιτίοισι χρῆσθαι καὶ ἐπὴν ἡ ἀρχὴ τοῦ νοσήματος μηκέτι
  <sup>10</sup>ἦ, ἀλλ' ἐκτρέπηται ὁ ρόος, ἐπανάχρεμψιν ποιέεσθαι, καὶ βῆχα
  ποιέειν, καὶ ἐγχύτοισι φαρμάκοισι χρῆσθαι καὶ σιτίοισιν ἄμα ὁπόταν δὲ <sup>11</sup> δέŋ ἀπόχρεμψιν ποιέεσθαι, καὶ πλέοσι σιτίοισι καὶ ἀλυκοῖσι
  χρῆσθαι καὶ λιπαροῖσι, καὶ οἴνω αὐστηρῷ, καὶ βῆχα ποιέειν ὅταν
  <sup>12</sup>ὧδε ἔχη.
- 19. Καὶ τοὺς ὕπὸ τῆς φθίσιος τὸν αὐτὸν τρόπον τάλλα, πλὴν τὰ <sup>18</sup> σιτία μὴ πολλὰ ἄμα, καὶ τὰ ὄψα μὴ πλέονα ἢ τὰ σιτία, καὶ τῷ

¹ Χρέεσθαι (bis) Mack. — ²τῆ om. A. — δ' C. — δ om. A. — φαρμάχοισι Lind. — ³ ρῆστα A. — ἀγάγει A. — ⁴ ἡμέρα A. — ⁵ παύσηται Ε, Ald. — παύεται A. — τι om. Ε. — δ' AC. — ἀφῆ vulg. (Zwing. in marg.) — ἀφῆ Zwing., Lind., Mack. — Τουs les traducteurs lisent ἀφῆ — ρυφ. ubique C, Ald. — εἰνθμὸς A, Ald. — ρυγμὸς C. — νυγμὸς vaticana exemplaria ap. Foes in notis. — ² ἔστι C. — νεαροῦ vulg. — Quoique je n'aie aucun ms. pour autorité, je n'hésite pas à substituer θερμοῦ à νεαροῦ. L'opposition des deux membres de phrase et le sens me paraissent exiger cette correction d'une manière incontestable. — ἐόντος τοῦ σώματος Α. — πότων G. — ἀφερέειν Ald. — ε ἀρεικότος, al. manu ἀφεγκότος (sic) C. — ἀφέντος L. — ἀφιέντος Κ΄, Lind., Mack. — ἀφίκοντος vulg. — πυρίνοισι Lind., Mack. — τοῖσι A, Lind., Mack. — τοῖς vulg. — ε ἐμπύρους C. — [δὲ] καθ. Lind — ἀποτρέμειν C. — χρέεσθαι ubique Lind., Mack. — 10 ἵη C. — ἐκτρέπηται A, Lind., Mack. — ἐντρέπεται vulg. — ἐγχύλοισι quædam exemplaria ap. Foes in notis. — 11 δέη Α. — δεῖ vulg. — 12 ἀιδε om. Α. — φθίσηος C. — 13 σίτα Α. — σιτία a ici le sens d'aliment qu'on mange avec la viande ou

sent jours; on prescrira pour boisson ou le mélicrat acidulé ou un mélange de vinaigre et d'cau; on donnera cette boisson aussi abondamment que possible, afin qu'il y ait humectation et, après l'humeetation, expectoration; on calmera la douleur par des médicaments échauffants; on donnera en potage ce qui provoque l'expectoration; on emploiera les bains au quatrième jour; le cinquième et le sixième jour on fera des frictions huileuses; le septième on donnera, à moins que la fièvre ne doive cesser, un bain, afin que le bain détermine la sueur. C'est aussi au cinquième et au sixième jour qu'il faut user des remèdes expectorants les plus énergiques, afin que le malade passe le septième jour aussi bien que possible. Si la fièvre ne s'est pas calmée le septième jour, elle se calmera le neuvième, à moins qu'il ne survienne quelques-uns des symptômes dangereux. La fièvre ayant cessé, on préparera les potages les plus faibles, et on les administrera. Survient-il des évacuations alvines, on diminuera les boissons si le corps est encore fébrile; on donnera les potages au blé si la fièvre a cessé. Traitez la péripneumonie de la même façon.

18. (Traitement de l'empyéme.) Quant à l'empyême, on purgera la tête avec des médicaments peu énergiques, de manière à faire petit à petit une dérivation sur les narines, et en même temps on recommandera les aliments qui relâchent le ventre. Quand on n'est plus au début de la maladie, et que déjà la fluxion s'est détournée, on provoquera l'expectoration, on excitera la toux et on donnera des médicaments qui auront infusé et des aliments en même temps. Quand il faut provoquer l'expectoration, on donnera des aliments plus abondants, salés, gras, et du vin astringent; et on excitera la toux quand il en est ainsi.

19. (Traitement de la phthisie.) Les individus atteints de

les autres mets. L'opposition où il est avec δψα le détermine clairement. Comme il n'y a pas en français de terme équivalent, j'ai traduit στία par le pain et la pâte, c'est-à-dire en détaillant ce qui composait les στία, qui en effet étaient tirés des céréales.

οἴνω ὑδαρεῖ χρῷ ἐπὶ τῷ σιτίω, ὡς μὴ ¹θερμαίνη, καὶ τῷ σώματι ἀσθενεῖ ἐόντι θερμότητα παρέχη, καὶ ἄμα ἀμφότερα θερμαίνωσιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνω καὶ θερμωλὴν ποιέωσιν.

- 20. 'Ρεῦμα πουλὺ δπόταν διὰ τοῦ οἰσοφάγου ἐς τὴν κοιλίην ρεύση, <sup>2</sup> ἴνησις γίνεται κάτω, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω· τούτω ἢν μὲν δδύνη ἐνἢ ἐν τἢ γαστρὶ, <sup>3</sup> ὑπεξάγειν πρῶτον φαρμάκω ἢ χυλῷ, ἔπειτα φαρμάκω ἰσχητηρίω χρῆσθαι, τοῖσι <sup>4</sup>δὲ σιτίοισι διαχωρητικοῖσιν ἕως ἄν ἡ δδύνη ἔχη· ἐπὴν δὲ παύσηται ἡ δδύνη, καὶ τοῖσι σιτίοισιν δισχητηρίοισι χρῆσθαι· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὴν πολλὰς ἡμέρας <sup>6</sup> ἴνησις ἔχῃ, ἰᾶσθαι· ἢν δὲ ἀσθενὴς ἢ καὶ μὴ δύνηται προσφέρεσθαι ὑπὸ ἀσθενείης, κλύζειν πρῶτον μὲν χρὴ χυλῷ πτισάνης, ἔπειτα ἐπὴν τούτω <sup>7</sup> καθήρης, τῶν στυφόντων τινί.
- 21. 8 Όπότε δ' ές την σάρκα ὅπισθεν παρὰ τοὺς σπονδύλους ῥεῦσαν εδρωπα ποιήση, ὧδε χρη ἰᾶσθαι· καίειν την σάρκα την ἐν τῷ τραχήλῳ μεταξὺ τῶν φλεδῶν ἐσχάρας τρεῖς, καὶ ἐπην θκαύσης, ξυνάγειν καὶ ποιέειν ὡς ἰσχνοτάτας οὐλάς· καὶ ἐπην ἀποφράξης, πρὸς τὰς ρῖνας φάρμακον πρόσφερε, 10 ὡς ἐκτρέπηται, καὶ ἀσθενὲς αὖθις καὶ μαίνε, ἔως ἀν ἀποτρεφθῆ· καὶ τὰ μὲν ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς θέρμαινε, τὰ δ' ὅπισθεν ψῦχε· καὶ ἐπήν σοι ἐκτεθερμασμένος ἢ τὰ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς, 11 σιτία ἐσθίειν τὰ φλεγματωδέστατα καὶ ἤκιστα

<sup>1</sup> Θερμαίνει Α. - παρέχει Α. - θερμωλήν ποιέουσι. 'Ρεῦμα πολὺ ὁπόταν Α. -θερμωλή ποιέουσι (ποιούσι C; ποιέωσιν Κ', Mack) δεύμα πουλύ. Όπόταν vulg. (ὁπόταν [δὲ] Lind.). — 2 νῆσις vulg. – ἴμησις Α. – ἴνησις Mack ex Askew. -γένηται C.-ένη om. A.— δπεξαγάγειν (sic) A.-Ισχυροτέρω vulg. -Ισχητηρίω AC. - Ισχυτηρίω Ald., Zwing. in marg., Lind., Mack. - Erotien, p. 384, a la glose: φαρμάκω ἰσχητηρίω, ἀντὶ τοῦ ἰσχαίμω. Je pense en conséquence qu'il faut lire ισχητηρίω. Toutefois la leçon ici de Alde (ισχυτηρίω), et plus bas de vulg. (ἐσχυτηρίοισι), est bonne aussi : substances fortifiantes. - 4 τε pro δε Lind., Mack. - ή pro ή Ε. - έχει Α. - δίσχητηρίοισι AC. -  $\log \cot \text{vulg.}$  — 6 h vhois vulg. - 6 h indis A. - 6 h vhotis, in marg. νησις C. - ίνησις Mack. - έχει Α. - 7 καθήρεις Α. - Post τινὶ addunt υστερον έπην τοῦτο αλύσης AC (τούτω αλυσθή Zwing. in marg.). - C'est évidemment une glose de καθήρης, laquelle a passé dans le texte. — δπόταν Α. - δεύσαντας vulg. - ρεύσαν Α. - ρεύση καὶ Lind., Mack. - πῶς δεῖ ἰᾶσθαι ὕδρωπα in tit. A. -9 καῦσις C. -10 ἕως Lind., Mack. - καὶ ἀσθενὲς αῦθις (αὖτις C) ἔως vulg. - ἄλλο αὖθις vel ἀσθενὲς ὕστερον Zwing. in marg. - καὶ ἀσθενὲς άλλ' εἰσαῦθις (sic) Κ'.-καὶ ἀσθενὲς αὖθις ἄλλο, ἕως Chartier, Mack.-καὶ άσθενες αὖτις καὶ αὖτις, εως Α. -ψῦχε Kühn. -ψύχε vulg. - ἐκθερμασμένος E, Ald. — 11 σιτία [δέ] Lind., Mack. - ροαί A. -δ' om. A.

phthisie seront traités de la même manière, si ce n'est qu'on ne donnera pas à la fois beaucoup de pain ou de pâte (voy. p. 310, note 13), et que les mets que l'on mange avec ne seront pas plus abondants que le pain ou la pâte; on prescrira de prendre par-dessus le pain ou la pâte un vin aqueux, afin que ce vin n'échauffe pas, qu'il ne communique pas sa chaleur au corps affaibli, et que, tous deux, le vin et le corps, échauffant en même temps, la fièvre ne soit pas provoquée.

- Quand une fluxion abondante se porte par l'œsophage au ventre, il survient des évacuations par le bas et quelquefois par le haut. Dans ce cas, s'il y a de la douleur dans le ventre, on évacue d'abord à l'aide d'un médicament ou de l'eau de gruau; puis on administre un médicament astringent. On emploie les aliments relâchants tant qu'il y a douleur; mais, quand la douleur a cessé, on a recours aussi aux aliments astringents. On se sert encore du même traitement quand les évacuations ont duré plusieurs jours. Quand le patient est faible, et qu'en raison de cette faiblesse on ne peut lui administrer un médicament évacuant, on lui nettoiera d'abord le corps avec l'eau de gruau; puis, après ce lavage intérieur, on lui donnera quelque chose d'astringent.
- 21. (Sixième fluxion: sur les vertèbres et produisant l'hydropisie. Traitement.) Quand la fluxion, se portant dans la chair en arrière près des vertèbres, a produit l'hydropisie, il faut employer ce traitement-ci: faire à la chair du cou, entre les veines, trois eschares; après cette cautérisation, resserrer, de manière à avoir les cicatrices les plus étroites; la voie étant ainsi interceptée, appliquer aux narines un médicament qui provoque la dérivation; ce médicament sera peu énergique, et vous en réitérerez l'application jusqu'à ce que la dérivation soit opérée. Échauffez le devant de la tête, refroidissez la partie postérieure; et quand vous avez échauffé le devant de la tête, faites manger les aliments les plus phlegmatiques (voy. p. 290, note 15) et les moins relâchants, afin que les couloirs

διαχωρητικά, ως δτι μάλιστα διευρυνθώσιν αί βοιαὶ αί ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς. ἔπειτα ο' ἐπὴν ἀποφράζης καὶ ¹ἀποτρέψης τὴν ἐπίζβυσιν, ἤν τι πρὶν ἢ εὐτρεπίζειν τὸ βεῦμα ἐς τὸ σῶμα ἔλθη, ὧδε χρὴ ἐᾶσθαι. ἢν μὲν μᾶλλον πρὸς τὸ δέρμα ἐκκεχωρηκὸς ἦ, τὰ ἔξωθεν πυριῶντα. ἢν ²δ' ἔνδον πρὸς τὴν κοιλίην, ἔζωθεν δὲ μὴ δῆλον ἢ, φάρμακον πιπίσκοντα. ἢν δ' ἐπ' ἀμφότερα, ἀμφοτέρων ἀφαιρέειν ἐπιτηδεύειν δὲ χρὴ ἐγγυτάτην ἔζοδον ποιέειν, ἤν τε κάτω, ἤν τε άνω, ἤν τε άνω,

- 22. <sup>3</sup> Όπόταν ἰσχιὰς ἀπὸ ρόου γένηται, σικύην χρη προσδάλλειν, καὶ ἔλκειν ἔξω, καὶ μη κατακρούειν, καὶ ἔνδοθεν θερμαντήρια φάρμακα πιπίσκοντα διαθερμαίνειν, ὅπως ἔζοδος ἢ καὶ ἔξω ' ἐς τὸ δέρμα ὑπὸ τῆς ἐλκύσιος τῆς σικύης, καὶ ἐντὸς πρὸς την κοιλίην ὑπὸ τῆς θερμασίης · ὁπόταν γὰρ ἀποφραχθῆ καὶ μη ἔχη ὅπη ὅδοοιπορέη, δδοιπορέουσα ἐς τὰ ἄρθρα ρέει ἐς τὸ ὑπεῖκον, καὶ ἰσχίαδα <sup>6</sup> ποιέει.
- 23. Ἡ ὅπισθεν φθίσις τούτω τὴν κεφαλὴν καθαρτέον ἀσθενεῖ φαρμάκω, ἕως ἀν πἀποτρεφθἢ ὁ ῥόος, καὶ τἢ διαίτη ισπερ ἔμπροσθεν χρῶ, φάρμακον δὲ <sup>8</sup>πίσον ἐλατήριον, καὶ κάτω γάλακτι κλύσον, τὰ δ' ἄλλα πυρίησιν ἰῶ.
- 24. 9 Επὴν ὁ σπλὴν ὑπὸ πυρετοῦ μέγας γένηται, 10 γίνεται δὲ ὅταν τὸ σῶμα λεπτυνθῆ, τοῖσι γὰρ αὐτοῖσιν ὅ τε σπλὴν θάλλει καὶ τὸ σῶμα φθίνει ὅταν δὲ τὸ σῶμα λεπτὸν ἢ καὶ ὁ σπλὴν ¹¹ θάλλη καὶ τὸ ἐπίπλοον ἄμα τῷ σώματι λεπτυνθῆ, ἡ πιμελὴ ἡ ἐν τῷ ἐπιπλόφ ¹² ἐκτήκεται ἐπὴν δὲ ταῦτά τε κενὰ πιμελῆς γένηται καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνὸς θάλλοντος ¹³ ἀποβρέἡ ἐς τὸ ἐπίπλοον, ὡς ἐγγύτατα ἐὸν τὸ ἐπίπλοον, ὡστε τεύχεα ¹² ἔχον καὶ ταῦτα κενεὰ, ἐσδέχεται καὶ ἐπὴν τὸ

¹ Ἀποστρέψης Α. -ἐπίρρυσιν Α. -ἐπόρρευσιν (sic) Lind. -ἐπίρρησιν vulg. -ἢ om. Α. -² δὲ C. -ἔνδοθεν Α. -³ δχόταν δὲ Κ΄, Mack. -όπ. [δὲ] Lind. -⁴ εἰς Mack. -ἐκινύσηος C. -θερμανσίης C. -5 όδ. om. Α. -ρέει C, Mack. -ρεῖ vulg. -6 ποιέει ἢ (ἢ om. C; ἢ Zwing. in marg.) ὅπισθεν φθίσιν. Τούτων vulg. -ποιέει. Ἡ ὅπισθεν φθίσις (φύσις Α) Ald., Lind. -7 ἀποστρεφθἢ Α. -8 πεῖσον Α. -πίσαι C. -ἐλατηρὸν Α. -χλύσον Κühn. -χλῦσον vulg. -9 ΰδωρ ἐς τὸ ἐπίπλοιον in tit. AC. - 10 γίνηται Α. -τοῖσι γὰρ αὐτοῖσιν ὅτε τὸ σῶμα θάλλει καὶ ὁ σπλὴν φθίνει Mack. - Vid. Gal., XI, De Potent. nat. cap. ult.  $\cdot$  καὶ μὲν ὅτι γε τὸ σῶμα θάλλει, τούτοις ὁ σπλὴν φθίνει. -11 θάλλει Mack. -ἐπίπλοιον AC. -ἢ ἐν τῶ ἐπιπλόω ἐστὶν τήχεται C. -12 ἐστήχεται (sic) Α. -τε AC. -τε om. vulg. - χεγεὰ Lind., Mack. - θάλοντος C. -13 ἀπορρέη AC, Lind., Mack. - ἀπορρέει vulg. -ἐπίπλοιον (bis) AC. -14 ἔχειν Lind., Mack.

qui sont au-devant de la tête se dilatent autant que possible. Après que la voie est interceptée et que vous avez dérivé la fluxion, s'il en est arrivé, avant votre entremise, quelque chose dans le corps, vous traiterez ainsi : si le transport s'est fait de préférence sur la peau, on pratiquera des étuves à l'extérieur; s'il s'est fait au-dedans sur le ventre et qu'il n'y ait rien de manifeste à l'extérieur, on fera boire un médicament évacuant. S'il s'est fait des deux côtés, on opérera la soustraction des deux côtés. Mais il faut avoir soin de prendre la voie la plus prochaine, soit par le bas, soit par le haut, soit par tout autre lieu où le corps offre des voies d'élimination.

- 22. (Septième fluxion: sur les hanches.) Quand la fluxion produit le mal de hanche, on applique une ventouse; on attire au dehors sans faire de scarification; et, donnant à l'intérieur des médicaments échauffants, on échauffe, afin qu'il y ait issue, et par le dehors à la peau, à l'aide de l'attraction de la ventouse, et par l'intérieur au ventre, à l'aide de la chaleur. En effet, quand la voie est interceptée et que la fluxion n'a pas où aller, elle se porte sur les articulations, flue sur les endroits qui cèdent, et produit le mal de hanche.
- 23. (Traitement de la phthisie postérieure; voy. §§ 10 et 15. Comparez la phthisie dorsale dans le livre des Affections internes.) Phthisie postérieure: dans ce cas, il faut purger la tête à l'aide d'un médicament peu énergique, jusqu'à ce que la fluxion soit détournée. Vous emploierez le même régime que précédemment, vous donnerez un médicament purgatif, et vous nettoierez le ventre par le bas avec du lait. Pour le reste vous vous servirez des bains de vapeur.
- 24. (Tuméfaction de la rate par l'effet de la fièvre. Traitement.) Il arrive que la rate devient grosse par la fièvre, et elle grossit quand le corps s'exténue. En effet, tout ce qui fait grossir la rate consume le corps; quand le corps est amaigri, que la rate est gonflée, et que l'épiploon s'est atténué en même temps que le corps, la graisse qui est dans l'épiploon se fond. Quand cela est devenu vide de graisse, la rate qui prospère

νόσημα ἄπαξ ἐν τῷ σώματι γένηται, ἐς ¹ τὸ νοσέον τρέπεται, ἢν μή τις εὐτρεπίζη, ὡς καὶ τὸ εὐτρεπιζόμενον ἐπικίνδυνον. Τοῦτον ὧδε ἰᾶσθαι · φάρμακα πιπίσκειν ὑφ' ὧν ὕδωρ ² καθαιρεῖται, καὶ σιτία τὰ φλεγματωδέστατα διδόναι · ἢν δὲ μηδ' οὕτω ³ ράων γένηται, καίειν ὡς λεπτότατα καὶ ὡς ἐπιπολαιότατα, ὅπως τὸ ὕδωρ ἔσχειν δύνη, πέριξ τοῦ ὀμφαλοῦ ⁴κύκλον, καὶ ἐς τὸν ὀμφαλὸν ⁵μὴ, καὶ ἀφιέναι ἐκάστης ἡμέρης. Τῶν νοσημάτων ὅ τι ἀν ἐπικινδυνότατόν ἐστιν, ἐν ὅτούτοισι παρακινδυνεύειν χρή · ἐπιτυχών μὲν γὰρ ὑγιᾶ ποιήσεις, ἀτυχήσας <sup>7</sup>δ' ὅπερ καὶ ὡς ἔμελλε γίνεσθαι, τοῦτ' ἔπαθεν.

25. 8 Παιδίω δε χρη ύδρωπα ώδε ιᾶσθαι τὰ οιδεοντα καὶ ύδατος εμπλεα θεξοίγειν μαχαιρίω πυκνὰ καὶ σμικρὰ εξοίγοντα, εξοίγειν δ' εν μέρει εκάστω τοῦ σώματος, καὶ πυρίησι χρήσασθαι, καὶ αἰεὶ τὸ εξοιγόμενον χρίειν θερμαντηρίω φαρμάκω.

26. 10 Πλευρῖτις ξηρή ἄνευ ρόου γίνεται ὅταν ὁ 11 πλεύμων λίην ξηρανθῆ ὑπὸ δίψης ἀναγκαίης ὁ γὰρ πλεύμων, ἄτε ξηρὸς ἐων, ἐπήν τι μᾶλλον ξηρανθῆ τῆς φύσιος, ἰσχνὸς γίνεται, καὶ ἀκρατής γενόμενος, 12 κλιθεὶς ἐς τὸ πλευρὸν ὑπ' ἀκρασίης, ψαύει τοῦ πλευροῦ καὶ ἐπήν θίγη ὑγροῦ ἐόντος, ἄπτεται, καὶ πλευρῖτιν ποιέει τότε δὲ καὶ ὀδύνη γίνεται ἐς τὸ πλευρὸν καὶ ἐς τὴν 13 κληῖδα, καὶ πυρετὸς, καὶ ἐπαναχρέμπτεται λευκόν. Τοῦτον χρὴ πολλοῖσι πότοισιν ἰᾶσθαι, καὶ λούειν, καὶ τῆς ὀδύνης φάρμακον διδόναι καὶ τάλλα τὰ ἀνάχρεμψιν ποιεῦντα:

Τον Α. - εὐτρεπίζει Α. - ως om. C, Mack. - ἐπὶ κινδύνου vulg. - ἐπικένδυνον ACP', Zwing. in marg., Lind., Mack. — 2 καθαίρεται Α. – σιτία τὰ om. C. -3 baíov, al. manu baíwv A. -4 xuxãv C. -6è pro xal Kühn. -5  $\mu$ íav vulg. - μέγαν Zwing. in marg. - μή pro μίαν Foes in not., Lind., Mack. -Cette correction me paraît fort bonne. Elle résulte de la marche même de la phrase : après avoir signalé qu'il fallait pratiquer les eschares autour du nombril, il a dû ajouter : mais non au nombril même. - ήκάστης Ε. έπὶ κίνδυνον παραλάβης pro ἐπικινδυνότατόν ἐστιν A. - Cette leçon de A est fort acceptable; elle a le même sens que celle de vulg.; παραλαβεῖν ἐπὶ κίνδυνον ne manque pas d'une certaine élégance. — 6 τουτέοισι Mack. — 7 δε AC, Lind. — \* πῶς δεῖ ὕδρωπα παιδίου ἰᾶσθαι in tit. A. — 9 ἐξάγειν et ἐξάγοντα Mack. - χρήσθαι A. - αίεὶ AE, Mack. - ἀεὶ vulg. - τὸν C, Ald. - χρίην A. - χρείειν C. - Dans le Phrynichus de Bekker, p. 46, le parfait de χρίω, est toujours πεχρεῖσθαι quand il s'agit d'oindre, et πεχρίσθαι quand il s'agit de blesser. De là sans doute γρείειν de C. - 10 περί πλευρίτιδος in tit. A. — 11 πν. (bis) A. – φύσηος C. — 2, καὶ (καὶ om. A) κλισθεὶς (κλιθεὶς A, Lind., Mack) vulg. - C'est une bonne suppression que celle du xal de vulg. par Α. - παύει pro ψαύει Α. - 13 κληίδα Kühm. - κληίδα vulg.

fournissant un flux, l'épiploon, qui est le plus voisin et qui a des vaisseaux, et des vaisseaux vides, reçoit ce flux. Une fois que la maladie est développée dans le corps, tout se tourne vers la partie affectée, à moins qu'on n'y applique un bon traitement; et encore, même avec un bon traitement, il y a du danger. On traitera ainsi le malade : faire boire des médicaments qui évacueront l'eau, et donner les aliments les plus phlegmatiques (qui fournissent le plus de sucs, voy. p. 290, note 15); si, même avec ce régime, l'état ne s'améliore pas, pratiquer des cautérisations aussi légères et superficielles que possible, de manière que l'eau puisse être retenue; ces cautérisations seront placées en cercle autour de l'ombilic, mais non à l'ombilie même; puis, chaque jour, on donnera sortie au liquide. Parmi les maladies, c'est sur les plus dangereuses qu'il faut risquer des essais ; réussissant, vous rendez la santé; échouant, l'issue sera ce qu'elle devait être et comme elle devait être.

25. (Traitement de l'hydropisie chez un enfant.) Chez un enfant on traitera ainsi l'hydropisie : dans les parties tuméfiées et pleines d'eau on pratiquera avec un bistouri des mouchetures nombreuses et petites ; et on les pratiquera successivement sur chaque partie du corps ; on emploiera les bains de vapeur, et continuellement on oindra les mouchetures avec un médicament échauffant.

26. (De la pleurésie sèche, sans fluxion.) La pleurésie sèche, sans fluxion; se produit quand le poumon est desséché en excès par une soif imposée. Le poumon étant sec naturellement, s'il est encore desséché par surcroît, devient atténué; il perd de la sorte sa crase, ce qui le fait pencher vers le côté; il y touche, et, ayant touché le côté, qui est humide, il s'y colle et produit la pleurésie; alors survient de la douleur au côté et à la clavicule, de la fièvre et une expectoration incolore. Dans ce cas on administrera des boissons abondantes, des bains, le médicament pour la douleur, et les médicaments qui favorisent l'expectoration. Cette affection guérit en sept

οδτος εν <sup>1</sup> ήμερησιν έπτα υγιής γίνεται, καὶ τὸ νόσημα ακίνδυνόν έστι, καὶ σιτία οὐ χρή διδόναι.

27. 2Πυρετοί διά τόδε γίνονται, δταν τοῦ σώματος ὑπερφλεγμήναντος αξ σάρκες <sup>8</sup> ανοιδήσωσιν, καλ το φλέγμα καλ ή γολή κατα**κλ**εισθέντα άτρεμίζωσι, \*καὶ μὴ ἀναψύχηται μηδὲν μήτ' ἐξιὸν μήτε κενεύμενον, μήτ' άλλου δπιόντος. 5 'Οπόταν κόπος έγη καὶ πυρετὸς καὶ πλησμονή, λούειν χρή πολλῷ, καὶ χρίειν "ύγρῷ, καὶ θερμαίνειν ώς μάλιστα, ώς ή θερμωλή, ἀνοιχθέντος τοῦ σώματος, ὁπὸ <sup>7</sup>τοῦ ίδρῶτος ἐξέλθη· έξῆς δὲ ταῦτα ποιέειν καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἡμέρας καὶ ἢν μὴ <sup>8</sup>παύηται, φάρμακον πίσαι χοληγαγικόν, <sup>9</sup>καὶ [μὴ] ψύχειν τὸν πυρετόν, 10 πρίν ή τεταρταῖος ἦ, μηδ' ὡς ἄν τὸ σῶμα θάλλη, πιπίσχειν φάρμαχον οὐ γάρ 11 ζνώνται εί μή σμικρόν, ώστε συνοιδέοντος τοῦ σώματος ἐπὴν δὲ ἰσχνὸς ἢ, 12 πιπίσκειν, καὶ ἐνήσεται. Πυρετῷ σιτίον μὴ προσφέρειν, μηδὲ ροφήμασιν ὑπεξάγειν, καὶ <sup>13</sup> ποτὸν ύδωρ θερμόν καὶ μελίκρητον καὶ όξος σὺν ύδατι, ταῦτα δὲ πιπίσκειν ώς πλεΐστα. ήν γάρ 14 μή ψυχρόν ἐσίη, τὸ ποτὸν θερμόν ἐὸν καὶ μένον έχ τοῦ σώματος τοῦ νοσέοντος ἀφαιρέει, ἤν τε διουρήση, ἤν τε διεδρώση πάντη δὲ ἀνοιγόμενόν τε καὶ ἀναπνέον καὶ 15 κινεύμενον τὸ σωμα συμφέρον 16 ποιήσει. Έπην δε τσχνον εόντα καίη, δηλον ότι οὐ διά τὸ φλεγμαίνειν δ πυρετὸς ἔγει καὶ ἢν μὴ παύηται, τρέφειν, καὶ φλεγμαίνειν ποιέειν καὶ ἢν 17 μηδ' οὐτω ξυμφέρη, δῆλον ὅτι οὐκ έχρην τὸν πυρετὸν παρέγειν τοῦτον γρή φάρμακον πίσαι, ὡς ὑπεξάγη, ὅπη αν μαλλον ὁ πυρετὸς 18 ἔχη, ἤν τε κάτω, ἤν τε άνω, ἢν

<sup>&</sup>quot; Επτὰ ἡμ. Α.—²π. διὰ τ. γ. οπ. C.—δι' αὐτὸ.δὲ vulg.—διὰ τόδε Α.— συνοιδήσωσι Α.— ἀτρεμήζωσιν C.— 4 καὶ μὴ ἀν. οπ. C.— 5 όπόταν [οὖν] Lind.—πλησμὸς pro πλ. C.— χρείειν C.— 6 ύγρῶ C.— ὖγρὸν vulg.— ὑγρῶν, al. manu ὑγρὸν Α.— ὡσεὶ θερμώδη pro ὡς ἡ θ. C.— 7 τοῦ οπ. Α.— έξῆς δ' εδ αὐτὰ vulg.— Έξῆς δὲ ταῦτα Α.— 8 παύεται Α.— πεῖσαι χοληγὸν Α.— χολικὸν C.— 11 me semble qu'une négation est omise. J'ai suppléé μὴ entre crochets.— 16 πλὴν εἰ Κ'.— μή δὲ (sic) ὡς C.— ἔως Lind., Mack.— θάλλει C, Mack.— 11 ἐνῶνται Α.— ἰνοοῦνται (sic) Κ'.— κρίνονται vulg.— δ' εἰσχνὸς Α.— 12 πιπίσκευναι pro π. καὶ Α.— ἐνήσεται ΑΕΚ', Ald., Lind., Mack.— εἰνήσεται C.— ἡνήσεται vulg.— 13 ποτὸν Α.— πιὼν vulg.— μελίκρητον Α, Mack.— μελίκρατον vulg.— μελίκρητα C.— 16 ψυχρὸν μὴ Α.— ἐστιν pro ἐσίη C.— 15 κινεύμενον ΑC.— κινούμενον vulg.— 16 πρήσει Α.— πρήσει C.— όντα καὶ ἡ Α.— 17 μὴ οὕτω ξυμφέρει, δῆλον ὀντὶ τῶν οὐκ ἐχρῆν τὸν π. παρέχει Α.—πεῖσαι Α. - ὑπεξάγειν Α.— 18 ἔχει ἡν τ' ἄνω ἡν τε κάτω Α.

jours, elle est sans danger, et il ne faut pas donner d'aliments.

27. (Production des fièvres et traitement.) Les sièvres ont cette cause-ci : le corps ayant reçu un excès de phlegme (voy. p. 290, note 15), les chairs se gonssent, le phicgme et la bile enfermés deviennent immobiles, rien ne se rafraîchit ni par issue ni par mouvement, et il ne se sait aucune évacuation. Quand il y a fatigue, fièvre et pléthore, on lave avec beaucoup d'eau chaude, on oint avec un corps gras liquide, et on échauffe autant que possible, afin que la chaleur, le corps s'étant ouvert, s'en aille par la sueur; tout cela doit se faire trois et quatre jours de suite, et, si le mal ne cesse pas, on fera boire un médicament cholagogue. On ne rafraîchira pas la fièvre avant le quatrième jour, et on ne fera pas boire d'évacuant tant que le corps est turgescent; car alors il n'y a que des évacuations insignifiantes, attendu la turgescence générale; mais quand le corps est atténué, on administre le médicament, et il opère. Dans la sièvre il ne faut ni donner des aliments ni procurer des évacuations avec des potages; on fera prendre en boisson, chauds et en aussi grande abondance que possible, de l'eau, du mélicrat, du vinaigre coupé d'eau; en effet la boisson, si elle n'est pas froide, entrant et demeurant chaude, débarrasse le corps malade soit par l'urine soit par la transpiration; le corps, étant ainsi partout ouvert, perspirable et mis en mouvement, sera ce qui est convenable. Si, le corps étant atténué, la fièvre brûle, c'est signe qu'elle n'est pas produite par la phlegmasie (c'est-à-dire l'abondance des sucs, voy. p. 290, note 15); si elle ne cesse pas, nourrissez et mettez le corps en phlegmasie; si même de la sorte le mal ne cède pas, il est évident qu'il ne fallait pas produire la fièvre. Dans ce cas on fera boire un évacuant qui évacuera par la voie que la sièvre tient particulièrement, soit le haut, soit le bas; si c'est en haut, un vomitif, si c'est en bas, un purgatif. Non seulement les personnes faibles ne doivent pas moins que les personnes fortes boire un évacuant, mais encore on le donnera semblable ou avec cette seule moμέν ἄνω, ἄνω, ἢν δὲ κάτω, κάτω. Οὐδὲν δ' ἦσσον δεῖ τοὺς ¹ἀσθενέας τῶν ἰσχυρῶν φάρμακον πιπίσκειν, ἀλλ' δμοίως ²ἢ μοῦνον οὕτω, τοῖσι μὲν ἰσχυροῖς ἰσχυρὸν, τοῖσι δ' ἀσθενέσιν ἀσθενές. Τὰς δὲ πυρώσιας ποτοῖσι καὶ ῥοφήμασιν, ³ ὥστε τὸν πυρετὸν ψυκτηρίω φαρμάκω ἐκλύειν, ⁴καμμάρω ἢ ἄλλω τινὶ τοιούτω καὶ ἐπὴν ἡμὴ λύσης τῷ ψυκτηρίω, θερμαντηρίοισι χρῶ ἑξῆς ἐπὴν δὲ μὴ παύηται, ψυκτηρίοισι πάλιν χρῆσθαι.

28. 6 Ικτερον ῶδε χρη ἔῆσθαι· ἐπὴν παραλάδης, τρέφε, καὶ λουτροῖσι καὶ πιαντηρίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ σιτίοισι καθυγραίνειν τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας· ἐπὴν δ' ὑγρανθῆ τὸ σῶμα, καθαίρειν καὶ ξηραίνειν τὸ σῶμα, λιπαρά τε ἐξαίφνης ἐξαρύσαι, πάντη προσφέρων φάρμακον δῆ δυνατὸν ὑγρότητα ἐξάγειν· πρὸς θ δὲ τὴν κεφαλὴν καθαρτηρίω ἀσθενεῖ· καὶ οὐρητικὰ πιπίσκειν· καὶ 10 πρὸ τῶν σιτίων τοῦτον τὸν χρόνον, 11 δν καθαίρεις τὴν τεταραγμένην ὑγρότητα, 12 κατάποτον δίδου, ὡς μὴ τρέφηται ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου τὸ σῶμα· ὅταν 13 δὲ

1 'Ασθενέοντας (ἀσθενέας Α) τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων vulg. - ἀσθενέας de Α m'a mis sur la voie de la correction, qui est évidente. — 2 ην A. - μόνον C. -lσχυροῖσιν Lind., Mack. — 3 ώστε A. - ώσπερ vulg. — 4 Érot. Gl., p. 212: καμμάρω, αύτη ή λέξις τῶν ἄπαξ εἰρημένων ἐστὶ, περιέχουσα οὕτως πυρίας μέν τοῖσι πόνοισι καὶ ῥοφήμασιν, ὡς τὸν πυρετὸν ψυκτηρίω φαρμάκω ἐκλύειν η καμμόρω η άλλω τοιούτω καὶ ἐπὴν μὴ λύσης τῷ ψυκτηρίω φαρμάκω, θερμαντηρίφ χρώ. Ζεῦξις μὲν οὖν ἐν τῷ δευτέρφ τῶν ἐξηγητικῶν (τοῦτο δὲ τὸ βιβλίον) φάρμακόν τί φησιν ούτω καλούμενον ψυκτικόν. Διοσκουρίδης δὲ ἐι τῷ ε τῶν ὑλικῶν, φησὶ τὸ ἀκόνιτον εἰρῆσθαι ὑπό τινων κράμμαρον, ὡς θηλύφονον. Λύκος δὲ ὁ Νεαπολίτης ἐν τῷ δευτέρω τοῦδε τοῦ συγγράμματος ἐξηγητικώ, διὰ τοῦ ένὸς μ φησὶ γράφεσθαι τὴν λέξιν, ὡς εἶναι καμάρω ὅ ἐστιν άλειπτηρίω εσχηματισμένου τοῦ λεξειδίου ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ πλεῖστον καμαρωτοῦ σκευασίας. Υποτίθεται οὖν Ίπποκράτης λέγων, ἐὰν μὴ, τὰ ψύχοντο προσάγειν. Έφ' ίδρῶτι δὲ παραλαμβάνει Στράττιν ἐν κυνηγοῖς λέγοντα. Διόδωρος ό γραμματικός καὶ Ζήνων ό Ἡροφίλειος τὸ κάμορον, κάμμορον ἢ κά μαρον φασί καλεῖν τὸ κώνειον τοὺς ἐν Ἰταλία Δωριέας, οἶον κακόμορόν τ ον. Άμεινον δὲ οξμαι ἀναγεγραφέναι τοὺς περὶ τὸν Ζεῦξιν, εἶτα καὶ Ζήνωνα Είκὸς γὰρ, τὸ κάμμορον φάρμακόν τι ψυκτικόν εἶναι, ἢ τάχα τὸ κωνεῖον Καὶ γὰρ τοῦτο τῶν ψυχροτάτων έστὶ καταπλασμάτων. Ὁ γὰρ Λύκος τέλεο πεπλάνηται, τοῦ Ἱπποκράτους ὡς εἶδος τῶν ψυχόντων τὸ κάμμορον εἰπόν τος. Προθείς γὰρ καὶ τὰς κοιλίας καὶ τὰ ροφήματα, ἐπήνεγκεν, ὡς τὸν πυρε τὸν ψυχτηρίω φαρμάχω ἐκλύειν, ἢ καμμόρω, ἢ ἄλλω τοιούτω, ὡς τοῦ καμ μόρου εν τοῖς ψυχτιχοῖς ὄντος. Ὁ γὰρ συνδεσμὸς οὐχ ἄνευ διαζευχτιχοῦ κεῖ ται. Προθείς γὰρ τὸ ψυχτήριον ἢ χαμμόρω πέρας, οὐ παύεται, ἀλλ' ἐπιφέρει καὶ ἐπὴν μὴ λύσης τῷ ψυκτηρίῳ φαρμάκῳ, θερμαντηρίῳ χρῶ. Ἐδει γὰρ, ε τὸ χάμμορον ἔλεγεν, ἐπενεγχεῖν, οἶον χαμμόρω. Τίνα δὲ λόγον ἔχει ἐπὶ πν

dification qu'il sera fort pour les forts et faible pour les faibles. Les échauffements seront traités par les boissons et les potages, de manière à résoudre la fièvre par un médicament rafraîchissant, le cammaron (doronicum pardalianches) (voy. note 4), ou tout autre semblable; si les rafraîchissants ne réussissent pas, usez, aussitôt après, des échauffants; puis, le mal ne cessant pas encore, revenez aux rafraîchissants.

28. (De l'ictère.) L'ictère doit être traité ainsi : le malade étant remis à vos soins, alimentez-le, et humectez-le pendant trois ou quatre jours avec des bains et des substances incrassantes soit boissons soit aliments; le corps étant humecté, évacuez et desséchez; faites sortir aussitôt les humeurs grasses, administrant de tous côtés le remède qui peut chasser l'humide; à la tête appliquez un purgatif faible (errhin); faites boire des diurétiques; avant les aliments, pendant le temps que vous expulsez l'humidité mise en mouvement, donnez une pilule (purgative), afin que, à partir de là, le corps ne soit pas nourri. Quand l'atténuation s'opère, purifiez avec des bains : prenez la racine du concombre sauvage (momor-

ρετῶν ἀλειπτηρίας παραλαβεῖν αὐτό; τῆς Λύχου φρενὸς ἔργον εἶπεν. Cette glose a plusieurs endroits altérés. Gal. Gloss. : κάμμορον, τό τε τη σμικρά καρίδι ἐοικὸς ζῶον, καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τοῦτο τῶν ῥιζῶν ὁμοιότητος, τὸ ἀκόνιτον άλλα οὐδέτερον αὐτῶν ἀκοῦσαι δυνατὸν, ἐν τῷ Περὶ τόπων τῶν κατὰ άνθρωπον καυσομένων, παραλαμβανομένου τοῦ καμμόρου. Οθεν καὶ Έρωτιανός οὐ μόνον αὐτὸ τὸ ζῶον κάμμορον, ἀλλὰ καὶ τὸ περικείμενον αὐτῷ βρύον, οὕτως ὀνομάζεσθαί φησι. Ζήνων δὲ ὁ Ἡροφίλειος τὸ κώνειον Ζεῦξις δὲ, φάρμακον ψυκτικόν. Le κώνειον est le conium maculatum. D'après M. Fraas, Synopsis plantarum floræ classicæ, p. 213, le κάμμαρον pourrait être le doronicum pardalianches, dont la racine est réfrigérante. δναυτιώτο vulg. - λύσης A. - μη λύσης Érot. in Gl. - Je pense qu'il faut prendre la leçon fournie par Érotien.— 6 θεραπεία ἐκτέρου in tit. A.-lησθαι Α. - ιασθαι vulg. - πιαντηρίοισι Α, Lind., Mack. - πιαντηρίοις vulg. - 7 ή τρεῖς Α.-ἐξαρῦσαι AC.-πάντη τε vulg.-τε om. Α.-πρόσφακον (sic) pro προσφέρων φάρμ. A. — 8 εἰ (ἢ, al. manu εἰ A) δυνατὸν ἢ (ἢ om. C) ὑγρότητα vulg. — 9 τε pro δὲ A. — 10 πρὸς C. — 11 ἢν (ἢν om. A) καθάρης (καθαίρης A) vulg.-Je pense qu'il faut lire ov au lieu de nv. Dans A, la finale ov de χρόνον aura fait sauter ὄν; et dans vulg. quelque correcteur aura remplacé ον par ήν. - τεταγμένην Α. - 12 κατά ποτὸν vulg. - καὶ ἄποτον C. - κατάποτον Lind. - τρέπηται A. - 13 δ' AC, Ald. - κάθαιρε A. - καθαίρειν vulg. - χοληγά Α.-χόλεια C. κ ίσι

ἐσχναίνηται, καὶ λουτροῖσι κάθαιρε τοῦ δὲ σικύου τοῦ ἀγρίου τὴν ρίζαν κόψας, ἐς ὕδωρ ἐμδαλων, ἀπὸ τούτου λοῦε χοληγαγὰ δὲ φάρμακα μὴ πίπισκε, ὡς μὴ ταράσση μᾶλλον τὸ σῶμα τοῦτον ἐπὴν δὲ ²ξηρὸν ἢ τὸ τεταραγμένον, τρέφε, μηδενὶ ὑποχωρητικῷ φαρμάκω, τηδὲ διουρητικῷ, ἄλλ' οἴνῳ οἰνώδει καὶ ἄσσα ἐρυθρότερον ποιέει τὸν ἄνθρωπον, τούτοισιν ἢν δὲ χλωρὸς ἢ, πάλιν ἐξαρύσαι, ξηραίνειν δὲ μηδαμᾶ, ὡς μὴ παγῆ χλωρὸς ἐών.

- 29. Φηρίον ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ σῶμα διὰ τόδε ἐπὴν τρλεγμαίνη ἡ σὰρξ ἡ πέριξ, καὶ οἱ κρημνοὶ μεγάλοι ἔωσι τοῦ ἔλκεος, καὶ τὸ ἔλκος ὑγρὸν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἔλκεος ἐξηρασμένος ἐπῆ ἰχὼρ, <sup>6</sup> ἢ τὸ ἔλκος συμπεπηγὸς ἢ <sup>7</sup> ἢ ξυνσεσηπὸς, ὁ ἰχὼρ ὁ ἀπὸ τοῦ ἔλκεος <sup>8</sup>ἀπορρέων κωλύεται ἔξω χωρέειν ὑπὸ τοῦ ἐπιπεπηγότος <sup>9</sup>ἐπὶ τοῦ ἔλκεος πρὸς τὴν σάρκα ἡ δὲ σὰρξ ὑποδέχεται, ὥστε μετέωρός <sup>10</sup> γ' ἐοῦσα αὐτὴ ὑπὸ φλεγμασίης, καὶ ὅταν ἀφίκηται ὁ ἰχὼρ <sup>11</sup>ὑπορρέων, σήπει καὶ μετεωρίζει. <sup>12</sup> Τοῦτον φαρμάκοισιν ὑγραίνοντας αὐτὸ τὸ ἔλκος χρίειν, ὡς ὑγραινομένου ἔξω τὸ ρεῦμα ρέη ἐκ τοῦ ἔλκεος, καὶ μὴ ὑπὸ τὴν σάρκα, καὶ τὰ κατάρροα τὸν ἔλκεος <sup>13</sup> ψύχουσι φαρμάκοισιν, ὡς <sup>14</sup>χειμιοῦσα συμπιλῆται ἡ σὰρξ καὶ μὴ διαρραγεῖσα ἀντεπιρρές καὶ τάλλα δὲ ἕλκεα ψύχουσι περιχρίειν, καὶ ἐπ' αὐτὰ τὰ ὑγραίνοντα ἐπιθέναι.
- 30. <sup>15</sup> Κύναγχος ἀπὸ αξματος γίνεται, ὅταν τὸ αξμα παγῆ τὸ ἐν τῆσι φλεψὶ τῆσιν ἐν τῷ τραχήλῳ. <sup>16</sup> τούτων ἀπὸ τῶν ἐν τοῖσι γυίοισ φλεδῶν αξμα ἀφαιρέειν, καὶ ἄμα κάτω ὑπεξάγειν, ὡς τὸ τὴν νοῦσον παρέχον <sup>17</sup> τοῦτο κατασπασθῆ. καὶ γλῶσσαν, ὁπόταν ἔλκεα μεγάλο σχῆ, ὡσαύτως εὐτρεπιστέον.

¹Μὴ οπ. Α.-τοῦτο Mack.-δὲ οπ. Lind.—² ξηνήνης Α.-Sans dout pour ξηρήνης.—³ μηδὲ δ. οπ. C.-ἐρυθρώτατον ποιεῖ Α.-ἐξαρύσαι Α, Lind -ἐξαρῦσαι vulg.-μηδαμῶς sine ὡς Α.—⁴ Gal. Gloss.: θηρίον, τήν τε ἕλμινθε καὶ τὸ ἄγριον ἕλκος, ὡς ἐν τῷ Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον θηρίον ἐπ τὸ σῶμα ἐπέρχεται διὰ τόδε καὶ ὁπόταν ἀφίκηται ὁ ἰχὼρ ἀπορέων, σήπε καὶ μετεωρίζει.—⁵ φλεγμήνη Α.-ἡ πέριξ οπ. Α.-ἐῶσι CE, Ald.—6 ἢ οπ Α.—² ἢ Α.-ἢ οπ. vulg.-ξυνσεσηπὼς vulg.-ξύνεστιν εἰ πῶς pro ξυνσ. C—8 ἀπορρέων.... ἕλκεος οπ. Α.—9 ὑπὸ vulg.-Π faut lire ἐπὶ comme plu haut.—10 γ' Α.-γ' οπ. vulg.-αὐτὴ Α.-αὐτὴ οπ. vulg.-ὁπόταν L.—11 ἀπο ρέων L.-ἀπορρέων Lind. σήπη καὶ μετεωρίζη Α.—12 τοῦτο Α.-χρείειν C—13 ψυχροῖσι φαρμάχοισι περιχρίειν Κ΄, Lind., Mack.—14 χιμιοῦσα, al manu χρὴ μὴ ἰοῦσα Α.-συμπιλῆται Α, Lind., Mack.-συμπέληται vulg.·δ' ΑC.-ψυχροῖσι Lind., Mack.-περιχρείειν C.—15 περὶ χυνάγχης in tit

dica elaterium L.), pilez-la, jettez-la dans l'eau, et préparez un bain de cette façon. Ne faites pas boire des cholagognes, afin de ne pas troubler le corps davantage. Quand le corps troublé est desséché, nourrissez le malade sans administrer ni purgatif ni diurétique, mais en lui donnant un vin généreux et tout ce qui rend le corps plus rouge. Si le malade est jaune, il faut de nouveau évacuer, sans dessécher aucunement, afin qu'il n'y ait pas coagulation le corps étant jaune.

29. (De l'ulcère férin.) L'ulcère férin s'étend sur le corps de cette façon : la chair environnante s'enflammant, les bords étant élevés, l'ulcère étant humide, un ichor desséché se déposant sur l'ulcère, ou l'ulcère étant compris soit dans l'induration, soit dans la corruption, alors l'ichor fourni par l'ulcère est empêché de s'écouler au dehors en raison de la couche endurcie qui presse l'ulcère du côté des chairs, Les chairs s'en laissent pénétrer, étant elles-mêmes gonflées par l'inflammation; et l'ichor, venant s'infiltrer, les corrompt et les tuméfie. Dans ce cas on oindra l'ulcère même avec des médicaments humectants, afin que cette humectation permette à l'écoulement de se porter au dehors et non sous la chair; quant aux parties voisines, dont la fluxion alimente l'ulcère, on y appliquera des réfrigérants, afin que la chair refreidie se condense et ne donne pas par son déchirement lieu à une contre-fluxion. En général, il faut oindre le voisinage des ulcères avec des réfrigérants, et appliquer des humectants sur les ulcères mêmes.

30. (De l'angine et des ulcérations de la langue.) L'angine vient du sang quand ce liquide se coagule dans les veines du cou. Dans ce cas, on tirera du sang par les veines des membres, et en même temps on procurera des évacuations par le bas, afin que ce qui produit la maladie soit dérivé. La langue, quand elle est affectée de grandes ulcérations, sera traitée de même.

Α. —  $^{16}$  τούτω Lind. – γύοισι C, Ald. —  $^{17}$  ές τοῦτο Κ', Lind., Mack. – οὕτω ρτο τοῦτο L. – ἔχη μεγάλα ὡς αὐτως εὐτρεπιστέον Α.

- 31. Τὰ νοσήματα χρη ἀπ' ἀρχῆς ἰᾶσθαι ' ὅσα μὲν ἀπὸ τῶν ρόων γίνεται, τοὺς ρόους παύειν πρῶτον ' ὅσα δ' ἀπ' ἄλλου, παύειν την ¹ἀρχην τοῦ νοσήματος, καὶ εὐτρεπίζειν ἔπειτα τὸ συνερρυηκὸς, ἢν μὲν πολὸ ἢ, ἐξάγειν ἢν ²δὲ ὀλίγον, διαιτῶν καθιστάναι.
- 32. <sup>3</sup>Κεφαλῆς κατάγματα ἢν μὲν τὸ ὀστέον καταγῆ καὶ ζυντριδῆ, ἀκίνδυνον καὶ ἰᾶσθαι χρὴ τοῦτον ὑγραίνουσι φαρμάκοισιν ἢν δὲ ραγῆ καὶ ρωγμὴ ἐγγένηται, ἐπικίνδυνον τοῦτον πρίειν, ὡς μὴ κατὰ τὴν ρωγμὴν τοῦ ὀστέου ἐἰχωρ ρέων τὴν μήνιγγα σήπη τωστε γὰρ κατὰ στενὸν ἐσιων μὲν, ἐξιων δὲ οὖ, λυπέει καὶ μαίνεσθαι ποιέει τὸν ἀνθρωπον τοῦτον χρὴ πρίειν, ὡς ἔξοδος ἢ τῷ ἰχῶρι, μὴ μοῦνον ἔσοδος, ἕεὐρέως διαπρισθέντος, καὶ φαρμάκοισι χρῆσθαι, ἄσσα ἐφ' εξωυτὰ τὸ ὑγρὸν ἔλκουσι, καὶ λούειν.
- 33. Πυρεταίνοντι κεφαλήν μή κάθαιρε, ώς μή μαίνηται θερμαίνουσι γάρ τὰ τήν κεφαλήν καθαίροντα φάρμακα πρὸς δή τὸ ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ θερμὸν τὸ ἀπὸ τοῦ φαρμάκου προσελθὸν μανίην ποιέει. Θανάσιμα <sup>8</sup>τρώματα ἐγ' ῷ ἄν τινι κακῶς ἔχοντι χολήν μέλαιναν ἀπεμέση, ἀποθνήσκει ὁ τὸ τρῶμα ἔχων. Καὶ ὑπὸ <sup>9</sup>ἰνηθμοῦ ὁς ἀν ἔχόμενος καὶ ἔχων ἀσθενέως καὶ λεπτὸς ἐων <sup>10</sup> ἔξαπίνης [ἐς] ξηρὸν καθίζη, ἀποθνήσκει. Ἐπὴν ὑπὸ θερμωλῆς ἔχομένω ἐλκύδρια <sup>11</sup> ἐκθύω σιν ἀσθενεῖ ἐόντι πέριξ πελιονὰ, ἀποθνήσκει. Ἐπὴν ὑπό τινος νοσήματος ἔχομένω ἀσθενεῖ ἤδη ἐόντι πελιονὰ ἐκθύη, θανάσιμον. Ἐπὴν φάρμακόν τις πιων <sup>12</sup> ὑπέρινος ἤ <sup>13</sup> καὶ κάτω καὶ ἄνω ὑπεκχωρέη, οἶνον καταβροφεῖν τὸ μὲν πρῶτον κεκρημένον, ἔπειτα ἄκρητον θαμινὰ δι-
- 1 Άρρὴν (sic) Ε. νουσήματος Lind. ἐρρυηκὸς C. 2 δ' ΑC. 3 κεφαλὶ κατηγυρία (sic) πῶς δεῖ ἰᾶσθαι κεφαλὴν κλασθεῖσαν in tit. pro κεφ. κατ. Α. κατάγια (sic) pro κατάγματα C. κεφ. κατάγματα om. Ald. μὴ pro μὲν Α. χρὴ om. Α. τοῦτο C. 4 ὁ ἰχὼρ Α. ἐσιὼν C, Ald. εἰσιὼν vulg. μὲν ἐξιὼν ἐσιὼν δ' οῦ Α. μὲν om. C. οῦ Ε, Ald. 5 εὐρέος (al. manu εὐρέως διατρηθέντος Α. εὐρέος vulg. 6 ἐωυτῶ Α. 7 τὰ Α. τὰ om. vulg. 8 τῶν τρωμάτων pro τρ. ΑC. θαν. τρώματα om. Ald. ὧ ΑC. ὧν vulg. ἄς pro ἄν C. ἀνεμέση Α. 9 ἢνιθμοῦ Ald. δς ἀν ἐχόμενος Α. δ ἐνεχόμενο sine ἄν vulg. 10 Ante ἐξ. addunt ἢν P', Lind., Mack. [ἐς] om. vulg. ξηρὸς Mack. καθίζη Lind., Mack. καθίζει C. καθίζει vulg. Cette phrase no paraît pas régulière. Aussi ai-je ajouté ἐς entre crochets; ce qui me semblait la correction la plus simple, ἐς ayant pu être omis à causê de la finale de ἐξαπίνης. 11 ἐκρυῶσιν (sic) C. νουσήματος Lind. 12 ὑπερνοσῖ vulg. ὑπέρινος, mut. al. manu in ὑπὸ ῥινὸς ἢ Α. C'est la bonne leçon ὑπερνοσῆ est un mauvais essai de correction pour un mot peu connu

31. (Les maladies doivent être attaquées dans leur origine.)
Les maladies doivent être attaquées dans leur origine : si elles
proviennent des fluxions, on interrompra les fluxions d'abord;
si elles proviennent d'autre chose, on détruira l'origine du
mal, et on traitera; puis, l'humeur qui a flué, si elle est
abondante, on l'évacuera; si elle est peu abondante, on la
dissipera par le régime.

32. (Fracture du crâne.) Fracture du crâne: si l'os est largement brisé, il n'y a pas de danger (voy. des Plaies de tête, t. III, § 17); on traitera ce cas par les médicaments humectants. S'il est fracturé de manière à produire une fêlure, le danger est grand (ib., t. III, § 4); on trépanera, afin que l'ichor ne vienne pas, coulant à la fêlure de l'os, corrompre la méninge. Car l'humeur, vû l'étroitesse de la fissure, entre mais ne sort pas, et dès lors cause douleur et délire: Un tel malade doit être trépané et trépané largement, afin qu'il y ait issue et non pas entrée seulement pour l'ichor. On emploiera les médicaments qui attirent à eux l'humide, et on baignera.

33. (Diverses remarques sur les errhins, sur les blessures, et sur le pronostic. Traitement de la superpurgation artificielle et spontanée. Du sang et du phlegme.) Chez un fébricitant ne purgez pas la tête, afin de ne pas provoquer le délire; car les médicaments qui purgent la tête (errhins) sont échauffants; et la chaleur du médicament s'ajoutant à la chaleur de la fièvre fait délirer. Blessures mortelles: Dans toute blessure de mauvaise nature, le blessé, s'il vomit de la bile noire, succombe (Aph. IV, 23). Tout malade qui, pris d'évacuation, étant affaibli et maigre, devient sec soudainement, meurt. Un malade affecté de chaleur fébrile, étant faible, chez qui surviennent de petits ulcères livides tout autour, succombe. Quand sur un homme affecté d'une maladie quelconque et étant déjà faible il y a une éruption livide, le cas est mor-

Υπέρινος est dans le Gl. de Galien; et c'est ici qu'il faut rapporter cette glose.—13 καὶ om. Α. - καταρροφῆν Α.

δόναι, καὶ παύεται. ¹Φάρμακον δὲ μήτ' ἐνηθμῷ μήτ' ἐμετήριον, χολὴ δ', ἐπὴν αὐτομάτη ραγἢ ἢ κάτω ἢ ἄνω, χαλεπωτέρα παύειν ἡ γὰρ αὐτομάτη ὑπὸ βίης ²γινομένης τῷ σώματι βιᾶται ἢν δ' ὑπὸ φαρμάκου ρέη, οὐχ ὑπὸ συγγενέος βιᾶται ἐπὴν παραλάδης ³ ἰνώμενόν τε καὶ ἐμεῦντα, μὴ παύειν τὸν ἔμετον ὁ γὰρ ἔμετος τὸν ἐνηθμὸν παύει ράων δὲ δ ἔμετος ὕστερον παύσαιτο ἀν ἢν δ' ἀσθενὴς αἶμα ὁπόταν νοῦσον ποιέῃ, ὀδύνην παρέχει, τὸ δὲ φλέγμα βάρος, ὡς τὰ πολλά.

34. Τῶν <sup>6</sup>νοσημάτων ὧν μὴ ἐπίστηταί τις, φάρμαχον πίσαι μὴ ἐσχυρόν <sup>\*</sup> ἢν δὲ ράων γένηται, δέδειχται δόδς, εὐτρεπιστέον ἐστὶν ἐσχνήναντα <sup>\*</sup> ἢν δὲ μὴ <sup>7</sup>ράων ἢ, ἀλλὰ χαλεπώτερον ἔχῃ, τἀναντία, <sup>\*</sup> Ἡν μὴ ἐσχναίνειν ξυμφέρῃ, φλεγμαίνειν συνοίσει χαὶ θαμινὰ <sup>8</sup> μεταλλάσσειν, ταύτῃ τἢ γνώμῃ χρώμενος. Τῶν δὲ νοσημάτων ἢν τις, ἐσχύοντος μὲν τοῦ ἀλγέοντος, <sup>9</sup> παραλήψηται, τοῦ δὲ νοσήματος ἀσθενέος, ἐνταῦθα μὲν ἐσχυροτέρω θαρσεῦντα τῷ φαρμάχω τοῦ νοσήματος χρῆσθαι, ὥστε χαὶ ἢν <sup>10</sup>τι τοῦ ὑγιαίνοντος ἢ ἀπάγειν σὺν τῷ ἀσθενέοντι, οὐδεμία βλάδη ἐστίν <sup>\*</sup> ἐπὴν δὲ τὸ <sup>11</sup> μὲν νόσημα ἐσχυρότερον, τὸν δὲ νοσέοντα ἀσθενέα λάδῃς, ἀσθενέσι τοῖσι φαρμάχοισιν εὐτρεπίζειν, ἄσσα αὐτοῦ τοῦ νοσήματος περιέσονται χαὶ ἀπάξουσιν, ἀσθενέστερον δὲ μηδὲν ποιήσουσι τὸν ἀλγέοντα.

35. Γυμναστική δὲ καὶ ἐητρική <sup>12</sup> ὑπεναντία πέφυκεν, ή μὲν γὰς γυμναστική οὐ δεῖται μεταλλαγὰς ποιέειν, ἀλλ' <sup>13</sup> ἡ ἐητρική • τῷ μὲν

¹ Φάρμακα δὲ μήτε A.-είνηθμῶ C.-ίνηθμῶν vulg.-La construction est embarrassée; mais le sens est clair: l'auteur veut dire que, si le patient n'a pris ni purgatif ni vomitif, mais que la bile se mette en mouvement d'elle même, cela est plus difficile à arrêter. - ἢ ἄνω ἢ κάτω A. - ² γεν. A. -<sup>3</sup> Ινώμενον (A, al. manu οινώμενον) Κ', Lind., Mack. - οινόμενον C. - οι νώμενον vulg. - ήνιθμον C, Ald. - δαίων vulg. - δάων Lind., Mack, Kühn. - ρέων C. - πυρετός pro ἔμετος A. - άν A. - άν om. vulg. - 5 δ' άν vulg. - αν om. AC. - ποιέη AC. - ποιέει vulg. - βάρος om. C. - 6 νουσ. ubique Lind. - ών om. C. - πεῖσαι Α. - ἰσχνήναντα Α. - ἰσχνάναντα vulg. — γραῖον vulg. - ράον Mack, Kühn. - ράων C, Lind. - ἔχει Α. - συμφέρει Α. - 8 μεταλάσσον, al. manu μεταλάσσων A. - δὲ om. A. - 9 παραλλάζεται vulg.παραλάξηται A. - παραλλάξηται C. - Je pense qu'il faut lire παραλήψηται Voyez plus loin ἀσθενέα λάβης. - ἰσχυρωτέρω C. -- 10 τινα A. - ἢν (ἢν om. K') ην Lind., Mack, Kühn) ἀπάγειν vulg. - η ἀπάγειν A. — 11 μεν AC. - μεν om. vulg. - εὐπρεπίζειν, ὅσα C. - καὶ ἀπάξουσιν om. C. - 12 ὑπέφυκεν (sic) ὑπεναντία A. — 13 ή om., restit. al. manu A.

tel (Coa. 66). Quand, après l'administration d'un évacuant, il y a superpurgation et évacuations par haut et par bas, il faut faire boire fréquemment du vin d'abord coupé, ensuite pur; ce qui arrête les évacuations. Si le patient n'a pris ni purgatif ni vomitif, et que la bile fasse éruption spontanément par haut et par bas, cela s'arrête plus difficilement; en effet la bile spontanée est expulsée par une violence née dans le corps; mais la bile qu'un médicament fait fluer, est expulsée par une violence hétérogène. Quand vous avez un malade qui va par haut et par bas, n'arrêtez pas le vomissement; en effet le vomissement arrêtel'évacuation alvine; et plus tard vous aurez moins de peine à arrêter le vomissement; mais si le patient qui éprouve ces accidents est faible, vous donnerez, après un vomitif, un médicament soporatif. Il est ordinaire que, si le sang produit la maladie, il cause de la douleur, et que, si c'est le phlegme, il cause de la pesanteur.

- 34. (Règle à suivre quand on ne connaît pas une maladie; quand le malade est fort ou faible.) Quand on a affaire à une maladie qu'on ne connaît pas, il faut faire boire un évacuant qui ne soit pas énergique; si l'état s'améliore, la voie est indiquée, il faut insister sur l'atténuation; mais si, loin de s'améliorer, l'état empire, c'est le contraire; s'il ne convient pas d'atténuer, il conviendra de rendre phlegmatique (c'est-àdire plein de sucs, voy. p. 290, note 15), et de varier fréquemment, se fondant sur une telle pensée. Si l'on prend un malade pendant qu'il est fort et la maladie faible, il est loisible d'user avec hardiesse d'un médicament plus fort que le mal, de sorte que, s'il arrive d'entraîner avec l'humeur peccante quelque partie d'humeur saine, il n'en résultera aucun dommage; mais si vous intervenez quand la maladie est plus forte et le malade plus faible, vous aurez recours aux médicaments faibles qui triompheront de la maladie même et l'expulseront sans affaiblir en rien le patient.
- 35. (Gymnastique et médecine.) La gymnastique et la médecine sont de nature contraire : la gymnastique n'a pas be-

γάρ ύγιαίνοντι οὐκ ἀρήγει ἐκ τοῦ παρεόντος ¹μεταλλάσσειν, τῷ δὲ ἀλγέοντι.

- 36. Τῶν δὲ νοσημάτων ἄσσα μὲν ἔλκεα ἐόντα ὑπερέχοντα τοῦ ἄλλου σώματός εἰσιν, ἄμα τοῖσι φαρμάχοισι καὶ λιμῷ <sup>2</sup>χρὴ ἰῆσθαι.
  - 37. 'Ρόου ξυμφέρον έχ κεφαλής δέοντος, έμετος.
- 38. Τὰ παλαιὰ νοσήματα χαλεπώτερον ἰᾶσθαι τῶν νέων ἀλλὰ <sup>8</sup>νοσήματα τὰ παλαιὰ νέα πρῶτον ποιέειν ελχος πεπωρωμένον, ἐχδάλλοντα τὸ σχληρὸν σηπτηρίω φαρμάχω, ἔπειτα συνάγειν. Τῶν φαρμάχων ὅσα <sup>8</sup>φλεγμαίνειν ποιέει μάλιστα, ταῦτα συνάγουσι τὰ καθαρά <sup>6</sup>τὰ δ' ἰσχναίνοντα, ταῦτα <sup>7</sup>δὲ χαθαίρουσιν. <sup>\*</sup>Ην δέ τις συνάγη τὰ μήπω ώραῖα ἐόντα, τὸ νοσέον τρέφει σῶμα δ ᾶν ἔλχος ἔχη καὶ ἢν μὲν συνάγειν δέη τὸ ἔλχος χαὶ <sup>8</sup>ἐμπλῆσαι, φλεγμαίνειν ἀρήγει, καὶ ἢν ἐν κεφαλῆ σάρχα βούλη <sup>8</sup>ἐπαναφερομένη γὰρ ἡ σὰρξ ὑπὸ τῶν σιτίων ὧθέει τὴν ὑπὸ τοῦ φαρμάχου σηπομένην <sup>9</sup>χαὶ ξυμμαχεῖ <sup>8</sup>ὴν δὲ μετέωρον ἢ λίην, ἰσχναίνειν τοῖσι σιτίοισι.
- 39. Τοὺς ἀνιωμένους καὶ νοσέοντας καὶ ἀπάγχεσθαι βουλομένους, μανδραγόρου ρίζαν <sup>10</sup> πρωὶ πιπίσκειν ἔλασσον ἢ ὡς μαίνεσθαι. <sup>11</sup> Σπασμὸν ὧδε χρὴ ἰᾶσθαι· πῦρ παρακαίειν ἐκατέρωθεν τῆς κλίνης, καὶ μανδραγόρου ρίζαν πιπίσκειν ἔλασσον ἢ ὡς μαίνεσθαι, καὶ πρὸς τοὺς <sup>12</sup> τένοντας τοὺς ὀπισθίους σακκία προστιθέναι θερμά. ᾿Απὸ σπασμοῦ πυρετὸς ἢν ἐπιλάδῃ, παύεται αὐθημερὸν ἢ τῆ ὑστεραίῃ ἢ τῆ τρίτῃ
- $^{1}$  Μεταλάσσειν A.  $-\delta'$  AC.  $-^{2}$ χρῆσθαι pro χρη ἰῆσθαι A.  $-^{3}$  Post ἀλλὰ addit τὰ A. — 4 πεπονημένον C. — 5 φλεγμαίνει ή pro φλ. A. – ποιέουσι Lind., Mack. -6 τὰ δ' ἰσχναίνοντα A. -τὰ διισχναίνοντα vulg. -7 δὲ om. K', Lind., Mack. -δè doit être pris dans le sens de δή; ce qui est loin d'être rare dans la Collection Hippocratique. Comparéz, par exemple, t. IV, p. 262, note 8; ib., p. 257, note 17; ib., p. 252, note 7; ib., p. 246, note 20; ib., p. 178, note 1; ib., p. 114, note 26. Des exemples aussi nombreux, et ce ne sont pas les seuls, ne laissent pas de doute. - τρέφη Α. - 8 ἐκπλῆσαι Α. - ἐπαναφερομένη A. - ἐπανατρεφομένη vulg. - La leçon de vulg. est certainement acceptable; cependant celle de A me semble plus naturelle. Dans les dictionnaires on ne cite pas pour ἐπανατρέφω d'autre autorité qu'Hippocrate, et sans doute ce passage même. - "καὶ τῆ φύσει ξυμμαχεῖ Lind., Mack, ex Fabio Calvo, ut videtur. - Une telle addition, fort mal autorisée comme on voit, est, de plus, sans utilité. - την δε μετέωρον η λείην vulg. -ην δε μετέωρον η λείην A.-La leçon de A me paraît bonne, sauf λείην pour λίην. Avec μετέωρον on sous-entend τὸ ελχος. Quant à λίην pour λείην, ce n'est qu'une affaire d'iotacisme. - ἀπέγχεσθαι Ε. — 10 πρωπιπίσκειν (sic) pro πρωί πιπίσκειν A.-11ίασις σπασμοῦ in tit. A.-12 ταίνοντας C.-άπδσπασμού πυρετός om. Α. - παύσεται C. καθεία επικαί και καικ σα

soin de procurer des changements, mais la médecine en a besoin. A l'homme sain il ne convient pas de changer la condition présente, mais cela convient à l'homme malade.

- 36. (Des ulcères.) Parmi. les maladies, celles qui, étant des ulcères, font saillie au-dessus de la surface du corps, doivent être traitées à la fois par les médicaments et par la faim.
- 37. (Fluxion venant de la tête.) Ce qui convient pour une fluxion venant de la tête, c'est le vomissement.
- 38. (Renouveler les maladies anciennes. Traitement des plaies.) Les maladies anciennes sont plus difficiles à guérir que les nouvelles; aussi faut-il préalablement renouveler les maladies anciennes, c'est ainsi que dans un ulcère calleux on détruit à l'aide d'un médicament corrosif la partie endurcie, puis on réunit. Parmi les médicaments, ceux qui rendent phlegmatique (plein de suc) réunissent les plaies mondifiées; ceux qui atténuent mondifient. Réunir des plaies qui ne sont pas encore à point, c'est nourrir la plaie qui est dans le corps. S'il faut réunir une plaie et la remplir, il convient de rendre phlegmatique (plein de suc); cela s'applique aussi aux chairs de la tête; car, là, les chairs soulevées par les aliments poussent la chair corrodée par les médicaments et servent d'auxiliaire. Mais si la plaie est boursoufflée, il faut atténuer par l'alimentation.
- 39. (Traitement de la mélancolie avec penchant au suicide; du spasme. Fièvre et spasme. Contraction des pieds et des mains.) Aux gens tristes, malades et qui veulent s'étrangler, faites prendre le matin en boisson la racine de mandragore à une dose moindre qu'il ne faudrait pour causer le délire. On traitera ainsi le spasme : allumer du feu des deux côtés du lit, faire prendre en boisson la racine de mandragore à une dose moindre qu'il ne faudrait pour causer le délire, et appliquer aux tendons de la partie postérieure des sachets chauds. La fièvre qui naît du spasme cesse le même jour ou le lendemain ou le surlendemain (Aph. IV, 57; comp. Coa. 152

ήμέρη. Από ρήγματος πυρετός οὐ λάζεται πλεῖον ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρας ήμέρας ἢν δὲ λάζηται, οἰόμενος ἀπὸ ρήγματος ἔχειν, ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς λάζοιτο ἄν, καὶ οὐ χρὴ ὡς ᾶν ἀπὸ ρήγματος εὐτρεπίζειν. Ὁπόταν ἄνθρωπος ¹συντεταμένος ἢ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, μανίην ἑωυτῷ ποιέει.

40. Φλέδα δὲ ὧδε χρη καίειν ἐπιτήδειον, ²ὥστε τὸ νόσημα δ ἀν καὶ ἢ νοσέων. ³ἢν κεκαυμένος ἢ ἄνθρωπος, ῥέη δὲ τι τοῦ αξματος, ὡς μη ἐπικίνδυνον ἢ ⁴τοῦτο αὐτῷ, ἀμφότερα ταῦτ' ἐστὶ ποιέειν. ἢν [μη] διακαύσης, ταύτη ἐν τῷ πόνῳ, οδ εξνεκα ἐκαίετο, οὐ ξυμφύεται, ἀφέλησε δὲ τῷ ῥόῳ. ἢν γὰρ διακαῆ, οὐ ὑ ῥέει ἐπην γὰρ διακαῆ, τὸ ἄκρον ἐκάτερον ἀνατρέχει τῆς φλεδὸς, ⁶ ἢ διεκάη, καὶ συναυαίνεται. ἢν δὲ καταλελειμμένου, διαβρέοντος τοῦ αζιματος, ὑγραίνεται ἢν δὲ αξιμα ρέῃ ἐκ φλεδὸς, διακαίειν ἐπικαρσίην. ἢν δὲ μὴ παύηται πρὸς ταῦτα, ἄνω καὶ κάτω ἐκατέρω-ἐπικαρσίην. ἢν δὲ μὴ παύηται πρὸς ταῦτα, ἄνω καὶ κάτω ἐκατέρω-ἐπικαρσίην τὰν δὲ μὴ παύηται, ἀλλὰ πολυχρόνιον ἢ, διάκαιε τὰς φλέδας, καὶ ὑγιὴς γίνεται. ἢν δὲ κεφαλὴν καθήρης, μᾶλον πονέεις.

41. Ἰητρικήν οὐ δυνατόν ἐστι <sup>11</sup>ταχὺ μαθεῖν διὰ τόδε, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι καθεστηκός <sup>12</sup>τι ἐν αὐτῆ σόφισμα γενέσθαι, οἷον ὁ τὸ γράφειν ἔνα τρόπον μαθὼν ὃν διδάσκουσι, πάντα ἐπίσταται καὶ οἱ ἐπιστάμενοι πάντες ὁμοίως διὰ <sup>13</sup>τόδε, ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ ὁμοίως ποιεύμενον νῦν τε καὶ οὐ νῦν <sup>14</sup>οὐκ ἀν τὸ ὑπεναντίον γένοιτο, ἀλλ' αἰεὶ ἐνδυκέως

¹ Συντετραμμένος C. —² Cet ώστε est fort obscur. -καίης pro καὶ π, sine νοσέων A. —³ ἐπὴν A. - ἄνθρωπος A. - ἄνθρωπος νulg. - δὲ τὸ τοῦ νulg. - δὲ ἐπὶ τοῦ A. - δέ τι τοῦ C, Lind., Mack. - ⁴ τῶδε, mutat. in τόδε A. - [καὶ] ἀμφότερα Lind.  $-ποιέειν \cdot$  ἢν διακαύσης ταύτη οm. A. - J'ai ajouté μὴ entre crochets; la phrase, en soi très-obscure, me paraît tout à fait inintelligible sans cette négation. -ταύτην Κ΄. - ἕνεκα C. -  $^5$  þέη A. - þεῖ C. -  $^6$   $\frac{1}{2}$  διακαἢ νulg. -  $\frac{1}{2}$  διεκάη A. -  $^7$  ῆν δέ τι Κ΄, Mack. -  $^8$  αἴματος A. - ρεύματος νulg. - αἴμα þέη οm. C. - δὶ αἰμα þέη Α. - ρέει νulg. -  $^9$  διατέμνειν C. - διαλελαμμένον AC, Ald. - διαλελημμένον νulg. - διαλελυμένον E. - ρῆον Κühn. - ραῖον νulg. - ρέον C. - π οm. C. - ἄρθρον pro ἀθρόον C. - π π ν. Mack. - καθήρης A. - καθάρης νulg. - πονέειν A. - πονέει Lind. - π ταχὸ οm. C. - π το τόδε ὅτι A. - π π π ναὶ ρτο οὐκ αν A. - αἰεὶ AE, Lind., Mack. - ἀεὶ νulg. - ἐνδικέως νulg. - ἐνδικώς C, Ald., Lind., Mack. - καὶ ροῦ pro καιροῦ A.

et 153). La sièvre qui naît d'une rupture (voy. Coa., Argum., § 3, t. V, p. 579) n'attaque pas plus de trois ou quatre jours; si, supposée provenir d'une rupture, elle se prolonge davantage, c'est qu'elle provient d'autre chose, et il ne faut pas la traiter comme ayant cette cause. Un patient qui a les pieds et les mains contractées, se met lui-même dans le délire (compar. Pron., § 3, et Coa. 487).

40. (Cautérisation des veines.) Il faut cautériser ainsi la veine qui convient suivant la maladie dont le patient est affecté (comp. pour la cautérisation des veines le livre De la Vue); si, après la cautérisation, du sang s'écoule, il faut, afin que cela ne soit pas dangereux, faire ces deux choses: si la cautérisation ne traverse pas, la veine ne se ferme pas là, dans le lieu de la douleur pour laquelle on l'a brûlée, mais elle rend service par l'écoulement qu'elle fournit. Au contraire, si la cautérisation traverse, il n'y a pas d'écoulement. En effet, la cautérisation étant traversante, les deux bouts de la veine qui a été brûlée se rétractent et se sèchent; mais s'il reste un pont, ce pont procure l'écoulement du sang et mouille. Quand du sang est versé par la veine, il faut la traverser obliquement par la cautérisation; ce moyen est-il insuffisant? on la tranchera en haut et en bas de chaque côté, afin que le sang qui coule soit détourné; en effet il est plus aisé d'arrêter par un médicament le sang coulant divisé que coulant à plein. Pour la douleur dans la tête vous tirerez du sang par les veines; si la douleur ne cède pas et dure depuis longtemps, cautérisez les veines, et la santé se rétablit; si au contraire vous purgez la tête (par les errhins), la souffrance augmente.

41. (Difficulté de la médecine, à cause què les mêmes effets peuvent être produits par les contraires.) Il n'est pas possible d'apprendre vite la médecine; la raison, c'est qu'aucune doctrine ne peut y devenir fixe comme dans le reste; par exemple celui qui apprend à lire par une méthode, celle qu'on enseigne, sait tout; et ceux qui savent, savent tous de la

όμοιόν έστι, καὶ οὐ δεῖ καιροῦ. Ἡ δὲ ἐητρικὴ νῦν τε καὶ αὐτίκα οὐ 1τὸ αὐτὸ ποιέει, καὶ πρὸς τὸν αὐτὸν ὑπεναντία ποιέει, καὶ ταῦτα ὑπεναντία σφίσιν έωυτοϊσιν πρώτον εύπεχχώρησιν κοιλίης τὰ ὑπεχχωρητικά οθα αξεί ποιέουσι, και τα υπεκγωρητικά αμφότερα ποιέουσι, τάγα δὲ οὐδ' οὕτως ἔχουσι τὰ ὑπεχγωρητικά τοῖσι στασίμοις ὡς ὑπεναντία. 3 Επιστάσης της χοιλίης, διά την λίην στάσιν φλεγμήναν το σώμα, ές την χοιλίην φλέγματος ἀφιχομένου, ούτως ή στάσις διπεχγώρησιν έποίησεν · έπην γάρ τὸ φλέγμα ἐς την χοιλίην ἐσέλθη, ἐνηθμὸς γίνεται· εν τουτέω δε τὰ ὑπεχχωρητικὰ φύσει <sup>5</sup> στάσιν ποιέουσιν εν τῆ χοιλίη • ήν μέν [μή] ύπεχχωρητικά προσφέρης, εκλύηται δε το νοσεῖν ποιέον καὶ ὑγραίνηται, ἐπὴν ἐκκλυσθῆ, γίνεται ὑγιής καὶ οὕτω τά τε στάσιμα <sup>6</sup>τοΐσιν ύπεκχωρητικοΐσι ταὐτὸ ποιέουσι τῆς κοιλίης, καὶ τοῖσι στασίμοισι τὰ ὑπεκγωρητικά. <sup>7</sup>Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τους έρυθρούς και τους χλωρούς. <sup>8</sup>και τα φλεγματώδεα χλωρούς ποιέει καὶ ἀχρόους, καὶ τὰ <sup>9</sup>ἰσχναίνοντα εὐχρόους · έκατέρου δ' ἐστὶ φάρμακον τὰ ὑπεναντία τῷ ὑπεναντίω αὐτίκα ὅταν φλεγμαίνη χλωρὸς ἐών, ἐκλύεται, <sup>10</sup> ἦν τι ἐσχναίνη φάρμακον προσενεχθέν ἐνθάδε τῷ φλεγμαίνοντι τὸ ἐσχναῖνον ὡφέλησεν τούτων δὲ τό ποτε ὡφελεύμενον τῷ ἀφελεῦντι νῦν ἀφελεῖ 11 ἐνταῦθα, δπόταν ὑπὸ ἰσχνότητος άχροος και χλωρός ή ην γάρ τις φλεγματώδες προσφέρη, παύεται τὸ χλωρόν.

¹ Τοῦτο pro τὸ αὐτὸ Α.-ποιέει.... ὑπεναντία om. C.-² ὑπεκχώρησιν κοιλίης Α. - ύπεκχ. κοιλίης om. vulg. - τὰ Α, Lind. - τὰ om. vulg. - ούκ.... ἔχουσι τὰ ὑπεκχωρητικὰ om. A. - αἰεὶ Ε. - ἀεὶ vulg. - οὐκ ἀεὶ [τοῦτο] ποιέουσιν, [άλλὰ ἴστασι], καὶ τὰ ὑπ. Lind. - στασίμοισι Lind., Mack. - 3 ἐπίστασις Ald.-φλεγμηνᾶν (sic) Ε. - 4 έπεκχώρησιν Α. - ἐπέλθη C. - ἐνισμὸς C. - τοῦτο pro εν τουτέω Κ'. - τουτέω Α. - τούτω vulg. - 5 στάσιν Α. - στάσιμον vulg. - ἢν καὶ μὴ Zwing. - La correction de Zwing. est suggérée par le sentiment de l'obscurité du texte de vulg.; mais je ne crois pas que ce soit la vraie correction. Le sens du contexte conduit directement à la suppression de μή. Il arrive souvent que μή est indûment introduit dans un texte à la suite de μέν. J'ai mis ce μή entre crochets. Voy. plus loin, note 10, un autre μή également superflu. - ὑπεκχωρεητικά C. - προσφέρης A. - ποιέης vulg. -έκλύεται Α. - ύγραίνηται ΑCE. - ύγραίνεται vulg. - έκλυθή Mack. - 6 τοῖς A. - στάσιν pro ταὐτὸ vulg. - Le sens me paraît conduire irrésistiblement à substituer ταὐτὸ à στάσιν.— Ante τὸν addit καὶ A.— καὶ om. A.— 9 Ισχναίνοντα Α. - Ισχναινόμενα vulg. - εύχρόους om. Κ'. - ὑπεναντία τῷ om. C. -χολός pro χλωρός A. - 10 ην μή τι vulg. - μή om. Lind., Mack. -Cette correction, due à Cornarius, est évidente. - Ισχνήνη Α. - Ισχναίη même façon; en effet la même chose faite semblablement aujourd'hui et autrefois ne se change pas en contraire, mais elle est toujours homogène et n'a pas besoin d'opportunité. Au lieu que la médecine ne fait pas toujours la même chose à cet instant et l'instant d'après, et elle agit d'une façon opposée à elle-même chez le même individu, et ces actions sont elles-mêmes opposées l'une à l'autre. D'abord les purgatifs ne procurent pas toujours la purgation du ventre, et les purgatifs ont la double action; bien plus, même à cet égard, les purgatifs ne se comportent pas vis-à-vis les astringents comme contraires. Le ventre se resserre, ce resserrement excessif échauffe le corps, et du phlegme arrive dans le ventre : de cette façon le resserrement produit l'évacuation. En effet, le phlegme étant parvenu dans le ventre, il s'opère une purgation. Ici les substances naturellement purgatives procurent le resserrement : si vous administrez des purgatifs, et que ce qui fait la maladie se résolve et s'humecte, la santé, après ce lavage, se rétablit; en sorte que les resserrants exercent la même action que les évacuants, et les évacuants que les resserrants. Il en est de même pour les personnes rouges et les personnes jaunes; les substances phlegmatiques (c'est-à-dire fournissant des sucs, voy. p. 290, note 15) rendent jaunes et de mauvais teint, aussi bien que les substances atténuantes donnent bon teint. Dans chaque cas le remède est le contraire opposé au contraire : par exemple, lorsqu'il y a phlegmasie (abondance de sucs) chez un sujet jaune, on la résout en administrant quelque remède atténuant. Ici l'atténuant a remédié au phlegmatique (c'est-à-dire à ce qui donne des sucs). Mais, à son tour, le secouru secourt le secourant quand le sujet est jaune et de mauvais teint par atténuation; si en effet on administre alors un médicament phlegmatique (qui donne des sucs), la teinte jaune disparaît.

Ald.—11 ἔνθα C. – ὅταν A. – ἀθρόος pro ἄχροος A. – καὶ χλωρὸς om. EP'. – τις om. A.

42. 1 Οδύνη τε γίνεται καὶ διὰ τὸ ψυγρὸν καὶ διὰ τὸ θερμὸν, καὶ δια το πλέον λίην και δια το έλασσον · 2 και έν μεν τοισιν έψυγμένοισι τοῦ σώματος διὰ τὸ θερμαΐνον, ἐν δὲ τοῖσι τεθερμασμένοισι διὰ τὸ ψυχραϊνον όδύνη γίνεται καὶ ἐν μέν τοῖσι ψυχροῖσι φύσει διὰ τὸ θερμόν, έν δε τοισι θερμοίσι φύσει διά τὸ ψυγρόν και έν μεν τοισι ξηροῖσι 3φύσει ύγραινομένοισιν, ἐν δὲ 4τσῖσιν ύγροῖσι φύσει ξηραινομένοισι την γάρ φύσιν διαλλασσομένοις ξχάστοισι καὶ διαφθειρομένοις αί δδύναι γίνονται την δγιαίνονταί τε δαί δδύναι τοῖσιν ὑπεναντίοισιν ίδιον ξχάστω νοσήματί έστι· τοῖσι θερμοῖσι φύσει, 6 διὰ δὲ τὸ ψυχρὸν νοσέουσι, θερμαϊνόν τε καὶ τἄλλα τούτων κατὰ λόγον. Αλλος 7 δδε τρόπος διά τὰ όμοια νοῦσος γίνεται, καὶ διὰ τὰ όμοια προσφερόμενα έχ νοσεύντων ύγιαίνονται. οξον στραγγουρίην το αὐτό ποιέει οὐχ ἐοῦσαν, χαὶ ἐοῦσαν τὸ αὐτὸ παύει καὶ βήξ κατά τὸ αὐτὸ, ὥσπερ καὶ στραγγουρίη, ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνεται καὶ παύεται. ᾿Αλλος ὅδε τρόπος πυρετός δ διά φλεγμασίην γινόμενος, 8τοτέ μέν υπό των αὐτῶν γίνεται καὶ παύεται, τοτὲ δὲ τοῖσιν ὑπεναντίοισιν 9 ἡ ἐγένετο. τοῦτο μέν γὰρ εἴ τις βούλεται λούειν ὕδατι θερμῷ καὶ ποτὰ πολλά διδόναι, δγιης γίνεται 10 διά το φλεγμαϊνον, τοΐσι φλεγμαίνειν ποιέουσι προσφερομένοισιν δ ών πυρετός γίνεται ύγιής καὶ εἴ τις βούλεται φάρμαχον πίσαι ύποχωρητικόν 11 καὶ ἔμετικόν, τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσί

<sup>1</sup> In marg. πῶς γίννεται (sic) ὀδύνη Α. - γίνεται Α, Mack. - γίγνεται Lind. γένηται vulg.-καὶ διὰ τὸ θ., καὶ διὰ τὸ ψ. Gal. in cit. De plac. Hipp. et Plat. VII. - καὶ διὰ τὸ θ. om. Α. - πλεῖον λίειν Α. - λίην om. Gal. ib. - ἔλαττον Gal. ib. — 2 και έν μεν τοισιν έψ. (έψηγμένοισι C) φύσει τοισιν έκ του σώματος πρός τὸ δέρμα διὰ τὸ θερμαινόμενον (θερμαῖνον C) λίην ὀδύνη γίνεται ἐν δὲ τοῖσι θερμοῖσι διὰ τὸ ψυχρὸν vulg. - καὶ ἐν μὲν τοῖσι ψυχροῖσι φύσει καὶ ἐν τοῖσι λίην ἐψυγμένοισιν ἐχτὸς τοῦ σώματος πρὸς τὸ δέρμα διὰ τὸ θερμὸν δδύνη γίνεται έν δὲ τοῖσι θερμοῖσι φύσει καὶ τοῖσι τεθερμασμένοισι διὰ τὸ ψυχρον Lind. - και έν μεν τοισιν εψυγμένοισι τοῦ σώματος διὰ τὸ θερμον μέν, έν δὲ τοῖσι τεθερμασμένοισι διὰ τὸ ψυχρὸν ὀδύναι γίγνονται Gal. ib.-Au fond la correction de Lind. est bonne; mais elle doit être faite d'une façon plus simple et à laquelle conduit directement le balancement des membres de phrase; règle si sûre pour rectifier un texte. Il faut aussi s'aider de la citation de Galien. Quant à ψυχραΐνον, que j'ai introduit, il n'est. à la vérité, donné dans le Dict. de Schneider qu'avec l'autorité des glossaires; mais je le trouve employé dans la Collection hippocratique: γής ύγρανθείσης καὶ ψυχρανθείσης, livre II du Hερὶ Διαίτης, initio. —3 καὶ φύσει Α. - ύγραινομένοις ΑC. - 4 τοῖς ΑC. - διαλασσομένοις Α, Ald. - διαλλασσομένοισι Lind. - διαφθειρομένοισι Lind. - 5 αί.... θερμαϊνόν τε om. C.-

42. (Mode de production de la douleur. Guérison par les contraires; guérison par les semblables.) La douleur se produit et par le froid et par le chaud, et par l'excès et par le défaut. Elle se produit chez ceux qui ont éprouvé un refroidissement, par le réchauffement; chez ceux qui ont éprouvé un échaussement, par le refroidissement; elle se produit chez les personnes de constitution froide par le chaud, de constitution chaude par le froid, de constitution sèche par l'humide, de constitution humide par le sec. Car les douleurs surviennent toutes les fois qu'il y a changement et corruption de nature. Les douleurs se guérissent par les contraires; chaque maladie a ce qui lui est propre; ainsi aux constitutions chaudes devenues malades par le froid, conviennent les échauffants, et ainsi de suite. Autre procédé: la maladie est produite par les semblables; et par les semblables que l'on fait prendre, le patient revient de la maladie à la santé. Ainsi ce qui produit la strangurie qui n'est pas, enlève la strangurie qui est; la toux, comme la strangurie, est causée et enlevée par les mêmes choses. Autre procédé: la fièvre née par la phlegmasie (abondance de sucs) tantôt est produite et supprimée par les mêmes choses, tantôt est supprimée par le contraire de ce qui l'a produite. Ainsi, veut-on laver le sujet avec de l'eau chaude et lui donner des boissons abondantes? il est ramené à la santé par la phlegmasie (abondance de sucs); ce qui rend phlegmatique enlève la fièvre existante. De la même façon, veut-on

δδῦναι Ε, Ald.-[τοῦτο δὲ] ἴδιον ἐκάστω νουσήματί ἐστι· οί [δὲ] θερμοὶ φύσει διὰ τόδε τὸ ψυχρὸν νοσέουσι, [καὶ] θερμαίνονται Lind.-ἰδίω Α.-νόσημά τι Κühn.— ὁδιὰ τόδε τὸ ψυχρὸν vulg.-διὰ δὲ τὸ ψ. Α.-θερμαίνονται vulg.-θερμαῖνόν τι quidam Codd. ap. Foes in notis, Mack.—Je lis θερμαῖνόν τε, ce qui est encore plus près du texte.— γ ἄδε Α.-νόσος Α.— ὁ τότε (bis) vulg.-τοτὲ (bis) Lind., Mack, Κühn.-τοῖς ὑπεναντίοις Α.— ὁ ἢ Α.-ἢ οπ. vulg.-τοῦτο, al. manu τοῦτον, al. manu τοῦτων Α.-τοτὲ pro τοῦτο vulg.— το καὶ διὰ Lind., Mack.-Post διὰ addit τοῦτο Α.-προσφερομένοις Α.-Il serait possible que τοῖσι φλεγμαίνειν.... ὑγιὴς fût une glose passée de la marge dans le texte et destinée à expliquer: ὑγιὴς γίνεται διὰ τὸ φλεγμαῖνον.— τι καὶ ἐμ. οπ. C.-ποιέεται ρτο παύεται Α.-πουλὺ Lind.

τε ποιέουσι παύεται, καὶ τοῖσι παύουσι γίνεται. Τοῦτο μὲν γὰρ εἴ τις ἐμέοντι ἀνθρώπφ βούλεται ὕδωρ δοῦναι πιεῖν πολὸ, ἐκκλυσθήσεται δι' ὰ ἐμέει σὸν τῷ ἐμέτφ. ¹οὕτω μὲν διὰ τὸ ἐμέειν ὁ ἔμετος παύεται. ²ῷ δὲ διὰ τὸ παύειν, ὅτι κάτω ποιήσει αὐτῷ ἐλθεῖν ἐξ ἐκείνου, ὅ ἐνεὸν ἔμετον ποιέει ἀμφοτέροισι τοῖσιν ὑπεναντίοισι τρόποις ὑγιὴς γίνεται. Καὶ εἰ μὲν οὕτως εἶχε πᾶσι, ³καθεστήκει ἀν, οὕτω τὰ μὲν τοῖς ὑπεναντίοισιν εὐτρεπίζεσθαι οἶά τέ ἐστι καὶ ἀφ' ὅτου ἐγένετο, \*τὰ δὲ τοῖσιν ὁμοίοισιν οἷά τέ ἐστι καὶ ἀφ' ὅτου ἐγένετο.

43. Τούτου δο αἴτιόν ἐστιν ἡ τοῦ σώματος ἀσθενείη τὸ γὰρ σῶμα ὑπὸ μὲν τῶν σιτίων ἴσων ἴσως τρέφεται, ὑπὸ δὲ τοῦ σώματος τὰ σιτία χρατέεται ἐπὴν δὲ πλέον ἢ ἔλασσον θπροσενέγχηται, ἢ ἀλλοίως μεταλλάζας χρατέηται, πχρατέει τόδε καὶ τὰ σιτία καὶ ὁπόταν χρατέηται τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν προσοισμάτων, β[å] θάλλειν ποιέει ταὐτὰ καὶ πχρατέει ἄμα τοῦ σώματος τὰ τε ὑπεναντία ποιέουσιν. 10 Αὐτίκα τὸ λοῦσθαι θερμῷ, ἔως μὲν ἀν τὸ σῶμα χρατέῃ τοῦ προσοισματος, θάλλει ἐπὴν δὲ χρατηθῆ, ἰσχνὸν ποιέει τὸ σῶμα καὶ τὸ εὐωχέεσθαι ὁμοίως 11 τοῦ λοῦσθαι ποιέει ταῦτα 12 μὲν γὰρ ἔως μὲν ἀν χρατέωνται, θάλλειν ποιέουσιν ἐπὴν 13 δὲ χρατέωσιν, ὑπεχχωρήσεις τε ποιέουσιν καὶ ἀλλοίας χαχίας 14 ὁπότε δὲ τὸ προσφερόμενον μεταλλάσσεται,

¹ Οὕτω Α. - οὐ τὸ C. - οὐ τῶ Ald. - ωὐτῷ vulg. - καὶ οὕτω μὲν Lind. -<sup>2</sup> ὧν δὲ vulg. - ῷ δὲ Foes in notis, Lind., Mack. - ὥδε AC. - ὅθεν ἐὸν pro δ ένεὸν A. — 3 καθιστήκει, al. manu θει A. - ύπεναντίοις A. - έγένοντο C. -4 τά.... έγένετο om. A. — 5 δὲ A. - Ante γάρ addit μὲν A. — 6 προσενέγκειται, al. manu κη A. - ή om. A. - άλλοίως A. - ως άλλο pro άλλ. vulg. - ως άλλότως (sic) pro άλλ. C. - πρατέεται (πρ. om. A) vulg. - Je lis πρατέηται. - ή ὡς ἄλλο μεταλλάξας, κρατέεται τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν προσοισμάτων, κρατέεται δὲ καὶ τὰ σιτία καὶ ὁπόταν κρατέηται (τὰ σιτία Κ', Mack), θάλλειν ποιέει ταῦτα pro η.... ταὐτὰ Κ', Zwing. in marg., Lind., Mack. — πρατέεται δὲ καὶ τὰ σιτίο vulg. -La série des idées me paraît conduire à lire, en place de la leçon de vulg., κρατέει τόδε καὶ τὰ σιτία, ou quelque chose d'analogue. — 8 Le sens de cette phrase est certain; mais il est difficile de décider quel est le meilleur remède pour le texte. Le plus grand changement que j'aie fait, c'es! d'ajouter à, que j'ai mis entre crochets. Quant à changer ταῦτα de vulg en ταὐτὰ, cela est peu de chose. — 9 κραταίειν, al. manu τέ A. — 10 Dans vulg. le point est après αὐτίκα. Mais, comme on l'a fait voir (Koen. ac Greg., p. 416, ed. Schæfer), le point doit être mis avant αὐτίχα, qui signisie: exempli gratia. — 11 τω AC, Ald. — 12 μεν om. A. - αν κρ. θάλλειν om. A. — 13 δè AC, Ald., Mack. - καὶ pro δè vulg. — 14 ὁπότε δè δ (& A, Foes in not., Mack.) προσφέρεται τοῦτο μεταλλάσσεται, ἀνάγκη καὶ τὸ προσφερό

administrer un purgatif et un vomitif? la fièvre est supprimée par ce qui la produit, et produite par ce qui la supprime. Autre exemple: si, à un homme qui vomit, on donne à boire de l'eau en abondance, on le débarrasse, avec le vomissement, de ce qui le fait vomir; de la sorte, vomir enlève le vomissement. Mais si on l'arrête directement, c'est qu'on fera passer par le bas une partie de ce qui, étant dans le corps, cause le vomissement. Ainsi, de deux façons contraires, la santé se rétablit. Et s'il en était de même dans tous les cas, la chose serait entendue, et l'on traiterait tantôt par les contraires suivant la nature et l'origine de la maladie, tantôt par les semblables suivant encore la nature et l'origine de la maladie.

43. (La cause de ces variations est la faiblesse du corps qui se laisse surmonter par les ingesta ou les applicata; des lors il y a rupture de l'équilibre de la santé.) La cause de ce défaut de règle est la faiblesse du corps. Le corps est nourri également par des aliments égaux; et les aliments sont surmontés par le corps. Mais quand l'ingestion est soit excessive soit insuffisante, ou quand, après tout autre changement, le corps est surmonté, la victoire demeure à cette autre influence et aux aliments. Or, dans le cas où ce qu'on administre est le plus fort, les mêmes choses qui font prospérer le corps, à la fois en triomphent et produisent un effet contraire. Par exemple, se baigner dans l'eau chaude, tant que le corps a le dessus, fait prospérer; mais, quand le corps a le dessous, fait maigrir. La bonne chère agit comme le bain : tant qu'elle a le dessous, elle fait prospérer; quand elle a le dessus, elle provoque des dérangements du ventre et autres incommodités. Quand la chose administrée change, il est nécessaire que le sujet à qui

μενον μετατρέπεσθαι vulg. – Lind., d'après la traduction de Cornarius, lit ainsi : ὁπότε γὰρ τὸ προσφερόμενον τοῦτο μεταλλάσσεται, ἀνάγκη καὶ ῷ προσφέρεται μετατρέπεσθαι. – D'après la phrase suivante, il me semble qu'il faut adopter la correction de Cornarius, effectuée par Linden. Seulement j'ai déplacé τοῦτο et gardé δέ.

άνάγκη καὶ ῷ προσφέρεται τοῦτο μετατρέπεσθαι το γὰρ σῶμα μετατρεπόμενον καὶ ὀλιγοεργές ὂν καὶ ὑπὸ παντὸς νικώμενον τὰς παλιγκοτίας παρέχει. Τοῦτο δὲ ποιέει καὶ τὰ ὑποχωρητικὰ, καὶ τὰ θάλλειν ποιέοντα, ² ἰσχναίνοντά τε, ταῦτα τὸ σῶμα ποιέουσι, καὶ τάλλα πάντα ³ τὰ ὑπεναντία τούτοισι πάσχοντα.

44. Ἡ δὲ ἐητρική δλιγόκαιρός ἐστιν καὶ δς τοῦτο ἐπίσταται. έχείνω χαθέστηκε, χαὶ ἐπίσταται τὰ <sup>5</sup>είδεα χαὶ τὰ μὴ είδεα, ἄ ἐστι εν ίητρικη δ καιρός γνώναι· ότι τὰ <sup>6</sup> ύποχωρητικά ούγ ύποχωρητικό γίνεται, καὶ τάλλα ότι ὑπεναντία ἐστὶ, καὶ τὰ τοπεναντιώτατα οὐς 8 ύπεναντιώτατα. Ο δε καιρός δδ' έστί τὰ σιτία προσφέρειν, 9 όσω μέλλει τὸ σῶμα προσφερόμενον τὸ πληθος κρατέειν, ώστ' ην μὲ ούτω ποιέη, πᾶσα ἀνάγκη τὸ ὑπογωρητικὸν σιτίον προσφερόμενο δπογωρητικόν είναι, και το φλεγματώδες φλεγματώδες. \*Ην κρατέ 10 οὖν τὸ σῶμα τῶν σιτίων, οὖτε νοῦσος οὖτε ὑπεναντίωσις γίνετο 11 προσφερομένων, καὶ οὖτος ὁ καιρός ἐστιν δν δεῖ τὸν ἐητρὸν 12 εἰδέναι έπην δὲ τὸν καιρὸν ὑπερδάλλη, τὸ ὑπεναντίον γίνεται, <sup>13</sup>καὶ οἶ πρὶ ύπερπέσσειν οἴονται ἔχειν, καὶ τὸ θερμαίνεσθαι· ἕως μέν γὰρ 14 αν τ σωμα τοῦ προσοίσματος χρατέη, τρέφεται τὸ σωμα 15 ἐπὴν δὲ τοῦτο τὸν χαιρὸν ὑπερδάλλη, τὸ ὑπεναντίον γίνεται, ἰσχναίνεται γάρ κ τάλλα πάντα δὲ τὰ φλεγμαίνειν ποιεῦντα, ἔως μὲν ἂν κρατέη σωμα, 16 έτι τὰ πρὸς τὸν χαιρὸν χαὶ τὰ χατὰ φύσιν ποιέουσιν ἕχαστο

1 Τὸ γὰρ σ. μετ. νικώμενον (νηκώμενον Ald.) καὶ ὀλιγοεργές ἐστιν, καὶ ὑτ παντός (hic addit μεν αν C) τάς vulg. -τό γάρ σ. μετ. καὶ όλιγοεργές δν κ ύπὸ παντὸς νικώμενον τὰς  $A.-^2$  ισχναίνοντά τε A.-ίσχναίνον sine τε vul -3 τὰ om. A.-ποιέοντα pro πάσχοντα Zwing. in marg., Lind. -4 όλιγ χρόνιος A.-έκείνω A, Zwing. in marg.-έκεῖνο vulg.-5 εἴδεα, al. mar ήδέα (bis) A.-à om. A.-Cet à aura été omis à cause de l'a final de είδε -Ante ἐστιν addit μὴ vulg. (δὴ Zwing. in marg., Lind., Mack). -μὴ om. -La correction de Zwing, est très-bonne, mais on peut supprimer ce : importun avec A. — 6 ὑποχωρητικά Zwing. in marg., Lind., Mack. - ὑπ γωρήματα vulg. - ύποχωρ. ούχ om. A. - τ ύπεναντία A. - ούχ ύπεν. om. P'. - 8 Post ὑπ. addit ἐστιν A. - 9 ὅσων, al. manu ὅσον A. - ὅσω C. - 10 pro οὖν Ald.  $-\gamma$ άρ ἐν pro οὖν A. -τὰ ἔντομα pro οὖν τὸ σῶμα C. -1 An πρ. addit τῶν Α. -οὖτος Α. - αὐτὸς vulg. - 12 γνῶναι Α. - 13 καὶ οἱ πρ όπερπεσείν vulg. - και οἱ πρίν ὑπερπέσσειν Lind. - Ce passage est fort dif cile. Zwinger lit en marge : καὶ οἱ πρὶν ὑπερπέσσειν οἰοί τ' ὄντες οὐκέτι θε μαίνεσθαι. Mack a mis: καὶ οἱ πρὶν ὑπερπέσσειν οἶοί τ' ὄντες, νῦν οὐδὲ θε μαίνεσθαι. Triller, dans des nôtes manuscrites de Kühn qu'à bien vou me transmettre M. le docteur Rosenbaum, dit : Mihi locus ità restituend on l'administre change aussi; en effet le corps, changé, devenu de faible action et vaincu par toute chose, éprouve des accidents. Il en est de même pour les purgatifs, pour les substances qui procurent l'embonpoint, pour celles qui atténuent; elles produisent cette action propre et toutes les actions qui y sont contraires.

44. (De la mesure en médecine.) La médecine est de mesure fugitive (comp. Aph. I, 1); celui qui le comprend a là un point fixe, et il sait quelles sont les réalités et les nonréalités (comp. pour sidos, réalité, le traité de l'Art, § 2, t. VI, p. 4) dont la connaissance constitue la mesure en médecine; c'est-à-dire que les purgatifs deviennent non purgatifs, et ainsi des autres qui sont contraires; et les plus contraires ne sont pas les plus contraires. La mesure est ceci : administrez les aliments en quantité telle que le corps doive les surmonter; s'il les surmonte, de toute nécessité l'aliment qui relâche relâche, et l'aliment phlegmatique procure la phlegmasie (abondance de sucs, voy. p. 290, note 15). Si donc le corps surmonte les aliments, il ne s'opère ni maladie ni contrariété dans les choses ingérées, et c'est là la mesure que le médecin doit connaître. Mais quand on dépasse la mesure, le contraire survient, et même, si l'on prétend persister avant d'avoir achevé la digestion du surcroît, la chaleur fébrile. En effet tant que le corps surmonte la chose ingérée, il se nourrit; mais quand il dépasse cette mesure, le contraire survient, et le sujet maigrit. De même, tout ce qui procure la phlegmasie (abondance de sucs) exerce, tant que le corps en triomphe, l'action propre

videtur : καὶ δῖ, πρὶν δπερπέσσειν, βάρος (vel ἄχθος vel simile quid) οἴονται ἔχειν καὶ θερμαίνεσθαι, hoc est : et tales, priusquam cibum immodice ingestum superaverint, pondus se intus habere et anxie incalescere sentiunt. Imo legendum ἰχεῖν, dolere, seu ἄγχειν, difficulter spirare; vel οἴονται ἔχειν ἐκ τοῦ θερμαίνεσθαι, vel πνίγειν, vel ᾶχέειν seu ἄχεῖν. Quant à moi, admettant δπερπέσσειν au lieu de δπερπεσεῖν, et οἴ au lieu de οί, je tire un sens acceptable de cette phrase obscure.—<sup>11</sup> ἄν om. A.—<sup>15</sup> ἐπὶ vulg.— ἐπεὶ Lind.—ἐπὴν ACL, Mack.—γίνεται om. Å.— <sup>16</sup> ἔτι τε πρὸς vulg.— ἔστι δὲ τὰ πρὸς A.— Je substitue à τε de vulg. τὰ de A.— ἔκαστον ποιέδοσειν Å.

τὰ φλεγματώδεα φλεγμαίνειν ἐπὴν δὲ ὑπερδάλλη τὸν καιρὸν, τὰ ὑπεναντία γίνεται<sup>1</sup>.

45. Πάντα φάρμακά είσι τὰ μετακινέοντα τὸ παρεόν πάντα δὲ τὰ ἐσχυρότερα μετακινέουσιν ἔξεστι δὲ, ἢν μὲν βούλη, φαρμάκω μεταχινέειν την δε μη βούλη, εσιτίω άπαντα δε νοσέοντι μεταχινέειν έκ τοῦ παρεόντος ἀρήγει ήν γὰρ μή μετακινήσης τὸ νοσέον, αύξεται. Φάρμακα <sup>8</sup>ου χρη τὰ ισχυρά φύσει ἐπὶ τῶν ἀσθενέων <sup>4</sup>νοσημάτων διδόναι, όλιγότητι τοῦ φαρμάχου ἀσθενές ποιεῦντα ἀλλὰ τοῖσι μέν ἐσχυροῖσι φύσει δφαρμάχοις ἐσχυροῖσι χρῆσθαι, 6 τοῖς δ' ἀσθενέσι φαρμάχοις μή ἐσχυροῖσι, ημηδὲ μεταποιεῦντα τὸ φάρμαχον, άλλα κατά φύσιν ξκάστοισιν τοΐσι μέν ασθενέσι ασθενή φάρμακα φύσει, τοῖσι 8 δὲ ἰσχυροῖσι νοσήμασιν ἰσχυρὰ φύσει τὰ φάρμακα. Τὰ δὲ νοσήματα 🧌 ή πελαστάτω πέφυχεν, ἐξάγειν, ταύτη δ' ἐξάγειν ή έχαστω έξοδος έγγυτατω. Τὰ ὑποχωρητικὰ τοιάδε ἐστὶν, ὅσα όλισθηρά και τμηματώδεα, και όσα έν τοῖσι θερμοῖσι λεπτύνονται ή γάρ κοιλίη θερμή έστι και τάλλα τα άλμυρα, και όσα των τοιούτων πλεΐστον έχουσιν. Τὰ δ' οὐ διαχωρητικά, άλλά στάσιμα, όσα φῦσαν παρέχουσιν τὰ γὰρ ύγρὰ ξηραινόμενα φῦσαν 10 ποιέουσι, καὶ τὰ στύφοντα, καὶ τὰ ὑπὸ θερμοῦ πηγνύμενα, καὶ τὰ ψαθυρὰ, καὶ τὰ ξηρά. Πάντα δὲ τὰ ἐντὸς φλεγμαίνειν ποιέουσι προσφερόμενα, ἄσσα τὰ έχτὸς ἐσχναίνουσιν· ταῦτα δὲ καὶ 11 ἐσχυτήριά ἐστι καὶ φλεγματώδεα. Καὶ τὰ ὑπογωρητικὰ ἰσγναίνοντα θερμαίνουσι τὰ τοιαῦτα· ἔτι 12 δὲ τὰ δξέα καὶ φλεγματώδεα. Πάντα δὲ τὰ ψύχοντα τὰ ἐν τῆ κοιλίη· τὰ δὲ τοιαῦτα ύποχωρητικά ἐστι· καὶ τὰ ψυχρὰ καὶ τὰ ὑγρά· ὁπόταν δέ μή ύποχωρητικά 18 έωσι, θερμαίνουσιν. Ψύχουσι δέ καὶ τὰ θερμά έκ την κοιλίην προσφερόμενα καὶ ταχὸ 14 διαχώρησιν ποιεύμενα, διαχώ

¹ lci s'arrête le ms. A par ces mots: τέλος περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρω πον.—² σιτέω (sic) C.—³ [δὲ] οὐ Lind.—⁴ νουσ. (ubique) Lind.—⁵ φαρμά κοισι ἰσχ. χρέεσθαι Lind.—Ροst φαρμ. addit ἐπὶ C.—⁶ τοῖσι δ' ἀσθ. φαρμά κοισι Lind.—δὲ Ε.—⁻ μηδὲ τὰ ποιεῦντα vulg.—μηδὲ μεταποιεῦντα Foes in not., Lind., Mack.—Bonne conjecture.— ஃ δὲ C, Lind.—δὲ om. vulg.—⁵ Foes in not., Lind., Mack.—ἢ vulg.— ¹ ποιοῦσιν C.—¹¹ ἰσχητήρια C.—¹² καὶ pro δὲ L.—Post δὲ addunt καὶ Lind., Mack.—Ante φλ. addit τὰ Ε.—¹ est difficile de comprendre exactement comment l'auteur divise les pro priétés des médicaments. Peut-être le texte est-il incorrect.—¹³ ἐῶσι CE—¹⁴ διαχώρησιν ποιέουσι Κ΄, Cornarius, Lind., Mack.—διαχ. ποι. om. vulg—Ces mots sont indispensables, la correction de Cornarius est très-bonne

à sa mesure et à sa nature, c'est-à-dire que ce qui est phlegmatique rend phlegmatique (abondant en sucs); mais, si la mesure est dépassée, le contraire se produit.

45. (Le remède est tout ce qui modifie.) Le remède est tout ce qui modifie l'état présent; or, toutes les substances qui ont quelque force sont modificatrices. On peut modifier par un remède si l'on veut, et, si l'on ne veut pas, par l'aliment. Au malade convient tout changement hors de l'état présent; car le mal, si on ne le change pas, augmente. Il ne faut pas prescrire les remèdes naturellement forts dans les maladies faibles; en diminuant la dose on diminuera la force. Pour les constitutions fortes on se servira de remèdes forts, pour les constitutions faibles de remèdes faibles, sans changer le remède, mais en se conformant à la nature de chacun. Pour les maladies faibles on prescrira des remèdes naturellement faibles, pour les maladies fortes des remèdes naturellement forts. Les maladies doivent être chassées et par la partie qui leur est naturellement la plus voisine, et par la voie qui en est la plus proche. Les purgatifs sont les suivants : substances glissantes et incisives, substances qui s'atténuent dans les parties chaudes (le ventre est chaud), substances salines, et toutes celles qui se rapprochent le plus des précédentes. Les substances non purgatives mais resserrantes sont celles qui produisent des flatuosités (les substances humides, se séchant, engendrent des flatuosités), ainsi que les substances astringentes, celles qui se coagulent par la chaleur, celles qui sont friables, celles qui sont sèches. Tout ce qui atténue à l'extérieur, est phlegmatique (fait abonder les sucs, voy. p. 290, note 15) à l'intérieur; ces substances, en même temps qu'elles sont phlegmatiques, sont fortifiantes. Les purgatifs qui atténuent sont échauffants; il en est de même des acides et de ce qui est phlegmatique (voy. note 12). Tout ce qui refroidit le ventre est pur-

le copiste aura sauté d'un διαχώρησιν à l'autre. Seulement je présère ποιεύμενα à ποιέουσι.

ρησιν δέ μή ποιεύμενα θερμά έστιν έν τῆ χοιλίη. Τούτων ὅσα πλησμονήν ποιέει, μάλιστα φλεγματώδεά έστιν ἃ δὲ πλεῖστα προσφερόμενα, οὐ ποιέει πλησμονήν, διαχωρητικά.

46. 1'Ιητρική δή μοι δοκέει ήδη ανευρησθαι όλη, ήτις ούτως έχει, ήτις διδάσχει έχαστα καὶ τὰ έθεα καὶ τοὺς καιρούς. Ος γὰρ οὕτως ἐητρικὴν ἐπίσταται, ἐλάχιστα τὴν τύχην ἐπιμένει, ἀλλὰ καὶ ἄγευ τύχης καὶ ξὸν τύχη εὐποιηθείη ἄν. 2Βέβηκε γὰρ ἐητρική πᾶσα, καὶ φαίνεται τῶν σοφισμάτων τὰ κάλλιστα ἐν αὐτῆ συγκείμενα ἐλάχιστα τύχης δεῖσθαι· ή γὰρ τύχη <sup>8</sup>αὐτοκρατής καὶ οὐκ ἄρχεται, οὐδ' ἐπ' εὐχῆ ἐστιν \*αὐτὴν ἐλθεῖν· ἡ δ' ἐπιστήμη ἄρχεταί τε καὶ εὐτυγής έστιν, δπόταν βούληται δ έπιστάμενος εχρησθαι. Επειτα τί καὶ δείται ἐητρική τύχης; εἰ μὲν γὰρ ἔστι τῶν νοσημάτων φάρμακα 6 σαφῆ. οἶμαι, οὐκ ἐπιμένει τὴν τύχην τὰ φάρμακα ὑγιᾶ ποιῆσαι τὰ νοσήματα, εἴ πέρ ἐστι τὰ φάρμακα· εἰ δὲ σὺν τῆ τύχη διδόναι ὧφελέει. οὐδὲν μᾶλλον τὰ φάρμακα 8 ή καὶ τὰ μή φάρμακα σύν γε τῆ τύχη ύγια ποιέουσι προσφερόμενα τοίσι νοσήμασιν. "Οστις δε την τύχην εξ ἐητρικῆς ἢ έξ ἄλλου τινὸς ἐξελάσει, φάμενος οὐ τοὺς καλῶς τ πρηγμα ἐπισταμένους 9χρησθαι τύχη, τὸ ὑπεναντίον δοκέει μοι γινώσχειν έμολ γάρ δοχέουσι μοΰνοι χαλ έπιτυγχάνειν χαλ άτυχεῖν ο καλώς τι καί κακώς πρηξαι επιστάμενοι επιτυγχάνειν τε γάρ τοῦτ έστι το χαλώς ποιέειν, τοῦτο δε οι έπιστάμενοι ποιέουσιν άτυχεῖν δε τουτ' έστιν, δ ήν τις μη επίστηται, τουτο μη καλώς 10 ποιέει άμαθη δε έων, πως αν 11 έπιτύχοι; εί γάρ τι και επιτύχοι, οὐκ αν ἀξίως λό-

1 Ίατρική C.-J'ai conservé ἔθεα; mais il me paraît douteux que ce soi la véritable leçon. Je suis porté à croire qu'il y faut substituer είδεα, mo que les copistes confondent avec ἔθεα, et qui est souvent employé dans co traité et ailleurs. Είδεα, espèces, est une expression plus générale que έθεα, et, pour cela, convenant mieux ici à côté de καιρούς.—2 Zwinge propose de lire ἔστηκε; mais cela est tout à fait inutile. Au parfait, βέ δηκα signifie: je me tiens ferme, je suis solidement établi. Εδ βεδηκυίο τυραννίς, dans Hérodote: puissance solidement établie. Il faut donc gar der ici βέβηκε. — 3 αὐτοκρατής [ἐστι] Lind. — 4 αὐτῆ C. – δὲ Ε. — 5 χρέε σθαι Lind. -γάρ C, Lind., Mack. -γάρ om. vulg. - 6 σαφή, οὐα ἐπιμένε την τύχην οίμαι [δὲ] τὰ φάρμανα ύγιᾶ Lind. - Il n'y a aucune nécessit de modisier le texte, comme a sait Linden. — τη om. C. — ε cl C, Ald - 9 χρέεσθαι Lind. - 10 ποιέη vulg. - Il faut l'indicatif. D'ailleurs cette cor rection est une pure affaire d'iotacisme et qu'on peut se permettre même sans manuscrits,— "ἐπιτύχοι Mack.-ἐπιτύχοιεν vulg.- Cette correction es évidente. Elle appartient à Mack.

gatif; il en est de même des substances froides et des substances humides; quand elles n'exercent pas leur action purgative, elles échauffent. Les substances chaudes introduites dans le ventre et provoquant rapidement des selles sont refroidiseantes; mais, ne provoquant pas de selles, elles sont échauffantes. Les substances qui produisent la plénitude produisent particulièrement la phlegmasie (abandance de sucs); celles qui, prises en grande quantité, ne produisent pas la plénitude sont laxatives.

46. (Base solide de la médecine; elle n'a rien de commun avec la fortune.) La médecine me paraît dès aujourd'hui être découverte tout entière (comp. de l'Ancienne Méd., § 2, t. I, p. 572), la médecine qui est ainsi faite et qui enseigne en chaque cas les habitudes et les occasions. Celui qui sait ainsi la médecine, ne se repose aucunement sur la fortune; avec ou sans la fortune il réussira (comp. de l'Art, § 4, t. VI, p. 7). La médecine entière est solidement établie, et les très-belles doctrines qui la constituent ne semblent avoir aucun besoin de la fortune. La fortune est souveraine, n'obéit pas au commandement, et la prière même ne la fait pas venir; mais la science obéit, et elle a les chances pour elle quand celui qui sait veut en user. Puis, quel besoin la médecine a-t-elle de la fortune? S'il est des remèdes évidents pour les maladies, ces remèdes, puisqu'il en est, n'attendent pas, je pense, la fortune pour rendre la santé. Mais s'il importait de les donner avec l'aide de la fortune, ce qui est remède ne guérirait pas plus les maladies que, avec l'aide de la fortune, ce qui n'est pas remède. Celui qui exclura la fortune de la médecine ou de toute autre affaire, disant que ce ne sont pas les gens sachant bien une chose qui ont la fortune, me paraît se tromper du tout au tout; en effet, suivant moi, ceux-là seuls ont bonne ou mauvaise fortune qui savent faire quelque chose bien ou mal. Avoir bonne fortune, c'est faire bien; or, c'est ce que font ceux qui savent. Avoir mauvaise fortune, c'est, ne sachant pas, ne pas bien faire; or, étant ignorant, comment aurait-on bonne

γου τὴν ἐπιτυχίην ποιήσαιτο· δ γὰρ μὴ καλῶς ποιέων οὐκ ᾶν ἐπιτύχοι τἄλλα τὰ εἰκότα μὴ πράσσων.

47. ¹Τὰ γυναιχεῖα νοσεύματα χαλεύμενα αξ υστέραι πάντων τῶν νοσημάτων αἴτιαί εἰσιν· αδται γὰρ ὅπη ἄν ἐκ τῆς ² φύσιος μετακινηθέωσι, νούσους παρέχουσιν, ήν τε προέλθωσιν, ήν τε παραχωρήσωσιν. Καὶ όταν μεν μή βάλλουσαι τὸ στόμα αί μῆτραι καὶ μή ψαύουσαι τῶν κρημνῶν μετακεκινημέναι <sup>3</sup>ἔωσιν ἔξω, σμικροτάτη νοῦσός έστιν έπει δε προκινηθέωσιν ές το έμπροσθεν και εμβάλλωσι το στόμα ες τὸν χρημνὸν, πρῶτον μεν ψαύσασα πόνον παρέσχεν, εἶτα αποφραχθείσα ή μήτρη καὶ ἐπιπωμασθείσα ὑπὸ τῆς ἐἐμβλήσεως τῆς ές τὸν χρημνὸν, οὐ γίνεται δόος τὰ καταμήνια καλεύμενα· τοῦτο <sup>5</sup>δὲ συνιστάμενον οἶδός τε καὶ ὀδύνην παρέχει. Καὶ ἢν μὲν κάτω κατελθοῦσα καὶ ἀποστραφεῖσα ἐμβάλλη ἐς τὸν βουδῶνα, ὀδύνην παρέξει. ην 6 δε άνω επαναχωρήσασα άποστραφη και άποφραγθη, και ούτω διά την τάραιότητα νοῦσον παρέχει δπόταν δὲ διά τοῦτο νοσέη, ἐς τά ἐσχία καὶ τὴν κεφαλὴν δδύνην ποιέει. 'Οπόταν δὲ αἱ μῆτραι 8πρησθεΐσαι συνοιδήσωσιν, οὐ ρεῖ οὐδὲν, καὶ πλέαι γίνονται · ἐπὴν δὲ πλέαι γίνωνται, θ ψαύουσι τῶν ἐσχίων 10 ἐπὴν δὲ πλησθεῖσαι αξ μῆτραι ύγρότητος διευρυνόμεναι οὐ χωρέωνται, ψαύωσι δὲ τῶν ἰσχίων, ὀδύνας παρέχουσι καὶ ἐς τὰ ἐσχία καὶ 11 ἐς τὸν βουδῶνα, καὶ οἶον σφαῖραι έν τῆ γαστρί ὑποτρέγουσι, καὶ τὴν κεφαλὴν πονέουσι, τοτὲ μέν ἐς τὸ έτερον μέρος, τοτέ δε δλην, οίη γίνεται καὶ 12 ή νούσος. Δδε δή ταῦτα εὐτρεπιστέον • ἢν μὲν προέλθη μοῦνον καὶ ἢ διαγρίειν, χρῶ ὧ

<sup>1</sup> Linden a mis ce morceau en tête du II° livre Des Maladies des femmes. —² φύσεως C. —προσέλθωσιν C. —³ ἐῶσιν CE, Ald. — Érot., p. 234: πρήμνη, τὰ χείλη τοῦ γυναικείου αἰδοίου. Gal. Gloss.: πρημνοὶ, τὰ πτερυγώματα τοῦ γυναικείου αἰδοίου. —⁴ ἐμβλήσιος Lind. — καλεύμενα Lind. — καλ. om. vulg. — Cette addition est bonne; voy. plus loin, p. 346, l. 10. —⁵ Post δὲ addit οὐ Ald. — ξυν. Lind. — ἐμβάλλει C. — ⁶ δ' C. — ⁷ On a proposé de lire στενότητα; mais plus on remonte dans l'antiquité, plus on trouve le sens de ἀραιὸς indécis (voy. ce mot dans le Dict. de Schneider), et se prétant à des interprétations diverses. Il n'y a donc rien à changer. Voy. d'ailleurs la glose d'Érotien où parmi les significations de ἀραιὰ il indique πυκνὰ καὶ στενά. — ἢ πλησθεῖσαι vulg. — Il faut lire πρησθεῖσαι. Voy. Gal. Gloss.: πρῆσμα, ἐμφύσημα, καὶ πρήσιος, τῆς ἐμφυσήσεως, καὶ πρηστικώτατον, τὸ ἐμφυσητικώτατον. Voy. Hesych.: πρῆσαι, φυσῆσαι. Voy. enfin de Natura muliebri: ἢν αὶ μῆτραι φλεγμήνασαι πλησθῶσι (lisez πρησθῶσι), φῦσα ἐγγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus loin: ἢν πρισθῶσιν (lisez πρησθῶσιν) αὶ μῆτραι, ἢ τε γαγίνεται; et plus να μπισμέρε μπισμέ

fortune? Si en effet on avait quelque succès, ce succès serait sans conséquence, vu que celui qui ne fait pas bien échouerait en manquant aux autres conditions requises.

47. (Maladies de femme, c'est-à-dire divers déplacements de l'utérus.) Maladies appelées de femme. La matrice est la cause de toutes les maladies; car, de quelque façon qu'elle se déplace hors de sa position naturelle, soit qu'elle vienne en avant, soit qu'elle se retire, elle rend malade. Quand la matrice est déplacée en dehors sans porter son orifice sur les lèvres du vagin et sans y toucher, la maladie est très-petite. Mais si, portée en avant, elle applique son orifice sur les lèvres, d'abord ce contact cause de la douleur; puis, la matrice étant interceptée et obstruée par cette application de l'orifice sur les lèvres, le flux appelé menstrues ne se produit pas. Ce flux, retenu, détermine gonflement et souffrance. Si, descendant et déviée, elle s'applique à l'aine, des douleurs se font sentir. Si, se portant en haut, elle est déviée et interceptée, de cette façon aussi elle engendre une maladie par le resserrement. Quand la femme est malade de la sorte, il y a douleur aux hanches et à la tête (Épid. VI, 1, 1, t. V, p. 266). La matrice devenue emphysémateuse se gonfle, rien ne s'en écoule, et elle se remplit; étant remplie, elle touche les hanches. Quand la matrice, pleine de liquide et élargie, ne donne plus issue au flux et qu'elle touche les hanches, alors il survient des douleurs et aux hanches et aux aines ; des espèces de boules courent dans le ventre, et la femme a mal à la tête tantôt d'un côté, tantôt des deux, suivant la condition de la maladie. Il faut traiter ainsi ces accidents : si la matrice

στηρ αἴρεται καὶ φυσᾶται. Le mot en question a évidemment le sens de φυσᾶν; il ne peut donc être πλησθεῖσαι, lequel d'ailleurs ferait ici double emploi avec πλέαι, qui vient ensuite.— θ ψαύωσι δὲ Lind. – δὲ τῶν vulg. – δὲ οπ. C. – ἰσχύων C. — 10 ἐπὴν.... ἰσχίων C. – ἐπὴν.... ἰσχίων οπ. vulg. – Τ'ai admis cette phrase, changeant seulement ψαύουσι, qu'a C, en ψαύωσι.— 11 ἐς Lind. – ἐς οπ. vulg. – πονέουσι Foes in not., Lind. – ποιέουσι vulg.— 12 οἱ Ald. – διαχρείειν C. – μυσεωτῷ vulg. – μυσσωτῶ L, Lind.

τινι βούλει τῶν χαχόδμων, ἢ χέδρω, ἢ μυσσωτῷ, ἢ ἄλλω τινὶ τῶν βαρυτέρων καὶ 1 κακὸν όζομένων, καὶ κάπνιζε, καὶ μὴ πυρία, μηδὲ σιτίω μηδέ πότω οὐρητικῷ χρῶ τούτου τοῦ χρόνου, μηδέ λοῦς 2θερμῷ. Ήν δὲ ἀνακεχωρήκη καὶ μὴ ἀπεστραμμένη ἢ, τοῖσιν εὐόδμοισι προσθετοΐσι χρώ, όσα άναθερμαίνουσιν άμα ταῦτα δὲ τοιάδε εἰσί· σμύρνη, ἡ μύρω, εἴθ' ένὶ ἄλλω εὐόδμω καὶ θερμαίνοντι ἄμα· τοιούτοισι προσθετοίσι χρω καὶ πυριᾶν οίνω κάτωθεν, καὶ θερμώ ύδατι λούειν, καὶ διουρητικοῖσι χρῶ. Τὸ δὲ δῆλόν ἐστιν, ἢν μὴ 3 ἀποστραφή άνακεχωρηκυῖα, ρεύμα γίνεται ήν δε άπεστραμμένη ή, οὐ γίνεται βόος τὰ καταμηνία καλεύμενα τοῦτο τὸ νόσημα πυρίη πρώτον τοιἢοε χρή ἰᾶσθαι, ἐς οἶνον ἐρινέα ἐἐμβάλλοντα, θερμαίνοντα τοῦτον, περιθέντα σιχυωνίην περί τὸ στόμα τοῦ τεύχεος, ἐν ῷ ἀν θερμαίνηται, ώδε ποιήσαι σικυωνίην μέσην διαταμών, έκκενώσας, τὸ ἄχρον ἀποταμών σμιχρὸν, ὡς ἐπ' ἀσχίων τοῦτο περιπωμάσαι, όπως αν ή όδμη δια τοῦ στενοῦ ἐεῖσα πρὸς την μήτρην αφίκηται καὶ θερμῷ ὕδατι αἰονᾶν, καὶ φαρμάκοισι θερμαίνουσι χρῆσθαι προσθετοῖσι. Θερμαίνοντα δ' ἐστὶ τὰ ἄγοντα τῶν πρόσθεν, τὰ δὲ τοιάδε, βόλδιτον, χολή βοὸς, σμύρνα, στυπτηρίη, χαλδάνη, καὶ άλλο δ τοιοῦτόν ἐστι, τούτων ὡς πλείστοισι, καὶ ὑπεξάγειν ἐλατηρίοισι φαρμάχοισι χάτω όσα έμετον. 6ου ποιέουσιν, άσθενέουσιν, όπως μή ίνηθμός γένηται έχ της υπερινήσιος. Τὰ δὲ προσθετὰ ὧδε γρη ποιέειν. ην βούλη ισχυρά ποιέειν μέλι ημίερθον ποιέων, 7 εμβαλέων γεγραμμένων προσθετών τών άγειν ποιούντων, καὶ ἐπὴν ἐμδάλλης, ποίησον ώσπερ τὰς βαλάνους τὰς πρὸς τὴν έδρην προστιθεμένας, μακράς δὲ 8ποίει και λεπτάς ταύτας· την δε γυναϊκα υπτίην κατακλίνας, 9 ἄνω

¹ Καχῶν C.—² Post θ. addit Lind. ταῦτα δὲ τοιάδε εἰσί.—δ' C.—ἀναχεχωρήκει vulg.—ἀναχεχωρήκοι Lind.—³ ἀποστραφῆ C, Lind.—ἀποστροφῆ vulg.—δ' CE, Ald.—⁴ ἐμβάλλοντος C.—[καὶ] θερμ. Lind.—τεύχους C.—⁵ στηπτ. C.—ἄλλον sine δ C.— ο οὐ Lind.—οὐ om. vulg.—Cette négation me paraît indispensable.—ἡνιθμὸς C, Ald.—ὑπερηνίσηος C.—ὑπερηνίσιος Ald.—' ἐμβαλλέων vulg.— ἐμβαλέων C.—ἔμβαλε τῶν γεγραμμ. Lind.—Cette correction de Lind. est peut-être fort juste; cependant il n'est pas sûr que la forme ἐμβαλέων pour ἐμβαλὼν ne doive pas être conservée. En effet je trouve ὑπερβαλέειν, ἐμβαλέειν, t. V, p. 92, note 16, p. 116, note 13, p. 146, note 6, dans vulg. avec la forme ordinaire donnée par quelques mss., et περιβαλλέειν, p. 161, note 28, en variante. Il est donc fort possible qu'il y ait une forme de ce genre dans les écrits hippocratiques.— ποίει C.—ποιέει vulg.—ποιέειν Lind.—χαὶ [οὐ] λεπτὰς Lind.— ²[καὶ] ἄνω Lind.

ne fait que s'avancer et s'il y a lieu à onction, employez ce que vous voudrez parmi les substances de mauvaise odeur, ou bien du cédros (juniperus oxycedrus, d'après M. Dierbach), soit du myssoton (sarte de sauce où il entrait de l'ail), soit toute autre chose d'odeur forte ou fétide; faites des fumigations; mais point de bain de vapeur, point d'aliment ou de boisson diurétique pendant ce temps, point de bain chaud. Si la matrice est remontée sans être déviée, employez en pessaires les aromatiques qui échauffent en même temps. Ce sont la myrrhe, un parfum ou toute autre substance à la fois aromatique et échauffante. Employez-les en pessaire; faites par le bas des fumigations avec la vapeur du vin; baignez dans l'eau chaude; administrez les diurétiques. Ceci est manifeste : si la matrice, se portant en haut, n'est pas déviée, le flux s'opère; mais, si elle est déviée, le flux nommé menstrues pe s'opère pas. Cette maladie doit être traitée d'abord avec le bain de vapeur que voici : on jette des figues sauvages dans du vin, on le fait chauffer, on met autour de l'orifice du vase où le vin s'échauffe une coloquinte; la coloquinte aura été coupée par le milieu et vidée, on en aura abattu la petite extrémité afin de l'appliquer comme on applique un couvercle sur les outres; l'odeur, traversant ce pertuis étroit, arrivera à la matrice. On fera des affusions d'eau chaude; on emploiera en pessaires les médicaments échauffants. Les échauffants sont ceux qui, parmi les précédents, sont emménagogues, à savoir : la bouze de vache, la bile de bœuf, la myrrhe, l'alun, le galbanum, et autres substances semblables; on les emploiera en quantité aussi grandes que possible. On évacuera par le bas à l'aide de médicaments évacuants qui ne provoquent pas le vomissement, on les donnera faibles afin que la purgation ne dégénère pas en superpurgation. On fera ainsi les pessaires, si on veut qu'ils soient forts : faites cuire à demi du miel, jettez-y celles, parmi les substances à pessaires écrites au livre, qui sont emménagogues; cela fait, disposez ces pessaires comme des suppositoires; mais qu'ils soient longs et minces. La femme sera couchée sur le τοὺς πόδας ποιήσας τῆς κλίνης τοὺς πρὸς ποδῶν, ¹ ἔπειτα πρόσθες, καὶ θέρμαινε ἢ ἐν ἀμίδι ἢ ἄλλῳ τινὶ, ἔως ἀν κατατακῆ ἢν δὲ ἀσθενέστερον βούλη τὸ προσθετὸν προστιθέναι, ἐς ὀθόνιον ²ἐνδέων. Καὶ ἢν ὑγρότητος ἔμπλεαι οὖσαι αἱ μῆτραι τὸ στόμα συνοιδήσωσιν καὶ ἀρροίην παράσχωσι, ρόον χρὴ ποιέοντα ἰᾶσθαι προσθετοῖσι φαρμάκοιτι, καὶ πυριῶντα ὡς γέγραπται, οὕτω ποιεῦντα, ὥσπερ ³κατὰ τὴν πρόσθεν ἀρβοίην καὶ εἰ ἐς τὸ πρόσθεν προσχωρέουσα ἀποστραφῆ, ρόον χρὴ ποιέειν ὥσπερ ἐπὶ τῆς πρότερον ἀρβοίης. ৺Οταν δὲ ρόος ἢ λίην, 'οὐτε θερμαίνειν χρὴ θερμῷ ὕδατι οὐτ' ἄλλῳ οὐδενὶ, οὐτε οὐρητικοῖσι χρῆσθαι οὐτε σιτίοισι διαχωρητικοῖσι τῆς γε κλίνης τὰ πρὸς ποοῶν ὑψηλότερα εἶναι, ὡς μὴ ἡ κατάκλισις εὕροος ἢ καὶ προσθετοῖσιν ἄμα τοῖς στύφουσι χρῶ. Οἱ δὲ ρόοι, ὁπόταν μὲν εὐθέως ἵκηται ἡ κάθαρσις, εὐθέως εξηταιν ὑφαιμα μᾶλλον, αἱ δὲ πρεσδύτεραι ἢ μυδέως καὶ τῆσι νεωτέρησιν ὑφαιμα μᾶλλον, αἱ δὲ πρεσδύτεραι ἢ μυξώδεα μᾶλλον ἔχουσι τὰ καταμήνια καλεύμενα.

<sup>1</sup> επειτα πρόσθες, καὶ θερμαίνει ἐν ἀκηδίη ἄλλφ τινὶ, ἔως vulg.—ἔπειτα πρόσθες ἐν ράκει δέων ἢ ἄλλφ τινί, καὶ θερμαίνειν, ἔως Lind.—ἐν ράκει δέων ἢ ἄλλφ pour ἐν ἀκηδίη ἄλλφ est une conjecture de Cornarius, puis de Foes dans ses notes, conjecture adoptée par Lind. Le reste de la correction lui appartient. Quoique ἐν ράκει δέων soit une locution qui se rencontre souvent dans de pareilles formules pharmaceutiques, je la trouve bien éloignée de notre texte de vulg., et je lis θέρμαινε ἢ ἐν ἀμίδι ἢ ἄλλφ. ᾿Αμίδι ἢ est, sauf le μ pour le κ, lettres que les copistes confondent souvent, la reproduction exacte, grâce à l'iotacisme, de ἀκηδίη.—² οὐ δέων pro ἐνδέων quædam exemplaria ap. Foes in notis.—ἐοῦσαι Lind.—³ καὶ (δὲ pro καὶ C) vulg.—κατὰ pro καὶ Foes in not., Lind.—ἀροίην C.—προχωρέουσα C.—ἀρροιῆς C, Ald.—⁴ οὕτω C, Ald.—⁵ ὑφαίμονες C, Ald.—ὑφαίμονος (ὑφ. om. Lind.) vulg.—ὑφαίμων n'est pas dans les dictionnaires.—⁶ εἴη C.—² μυρώδεα C.

des; on élevera les pieds du lit qui répondent aux pieds de la malade; puis on appliquera le pessaire, et on fera chauffer la partie soit sur un pot de chambre, soit sur tout autre ustensile, jusqu'à ce que le pessaire soit fondu; si l'on veut qu'il agisse plus faiblement, on l'appliquera enveloppé dans un linge. Si, la matrice étant pleine de liquide, l'orifice se tuméfie et cause l'aménorrhée, il faut procurer le retour des règles par des pessaires, par des bains de vapeur comme il a été écrit, agissant ainsi que pour l'aménorrhée précédente. Si la matrice, se portant en avant, est déviée, il faut procurer le retour des règles comme pour l'aménorrhée précédente. Y a-t-il métrorrhagie? on n'échauffera ni avec de l'eau chaude ni avec rien autre, on n'emploiera ni diurétiques ni aliments relâchants; dans le lit le bout du côté des pieds sera plus élevé, afin que le décubitus ne favorise pas le flux; et en même temps vous emploierez les pessaires astringents. Les écoulements, tout d'abord et dans leur force, sont sanguinolents; quand ils diminuent, ils deviennent purulents. Le flux nommé menstrues est plus sanguinolent chez les jeunes femmes, plus muqueux chez les femmes plus âgées.

FIN DU LIVRE DES LIEUX DANS L'HOMME.

### ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ.

# DE LA MALADIE SACRÉE.

#### ARGUMENT.

Le traité de la Maladie sacrée est remarquable surtout par deux points de doctrine. Le premier, c'est que toutes les maladies sont de cause naturelle; l'auteur combat fortement ceux qui les attribuent à l'intervention divine; en cela il est d'accord avec l'auteur du traité des Airs, des Eaux et des Lieux, qui n'est pas moins explicite; voyez t. II, p. 77, § 22. Le second point est l'attribution de toute fonction intellectuelle et morale au cerveau, à l'exclusion de la poitrine. On sait qu'il a fallu arriver presque jusqu'à notre temps pour mettre cette doctrine hors de contestation.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2255  $\equiv$  E, 2144  $\equiv$  F, 2141  $\equiv$  G, 2142  $\equiv$  H, 2140  $\equiv$  I, 2143  $\equiv$  J, 2145  $\equiv$  K, Cod. Serv. ap. Foes  $\equiv$  L, 2332  $\equiv$  X, 2148  $\equiv$  Z, Cod. Cornar. ap. Mack  $\equiv$  K', Cod. Samb. ap. Mack  $\equiv$  P', Cod. Fevr. ap. Foes  $\equiv$  Q', Cod. Vindobonensis n° IV  $\equiv$  0, Cod. Vaticanus ex

Pour contrôler la collation de Mack, j'ai fait faire cette collation ainsi que celle du livre des Affections; voyez la note de la p. 139.

collatione Dietzii $=\iota$ , Cod. Mediolanensis ex collatione Dietzii $=\iota$ , Cod. Vindobonensis n° xxıv ex collatione Dietzii $=\iota$ , Cod. 4 Vaticanus, fragmentum, ex collatione Dietzii $=\iota$ .

#### COMMENTAIRE.

Prælectiones Vallisoletanæ in librum magni Hippocratis Coi de Morbo sacro, auctore D. Antonio Ponze Sancta Gruz, Matriti, 4634, in-fol.

'Les variantes des quatre mss. ι, κ, λ, μ, sont dues à Dietz. M. Ideler fils les a copiées; et M. Ideler père les a remises à M. le docteur Daremberg, qui, à son tour, a eu l'obligeance de me les communiquer.

the second or the second of the second

## ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ'.

1. Περὶ ² μὲν τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης ὧδ' ἔχει· οὐδέν τί μοι δοκέει τῶν ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν μὲν ³ ἔχει ἢν καὶ τὰ λοιπὰ νουσήματα, ὅθεν γίνεται. Φύσιν ⁴ δὲ αὐτῆ καὶ πρόφασιν οἱ ἄνθρωποι ἐνόμισαν θεῖόν τι πρῆγμα εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιότητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἔτέρησι νούσοισιν· καὶ κατὰ μὲν τὴν ἀπορίην αὐτοῖσι τοῦ μὴ γινώσκειν τὸ θεῖον ⁵ αὐτῆ διασώζεται, κατὰ δὲ τὴν εὐπορίην τοῦ τρόπου τῆς ἰήσιος ῷ ἰῶνται, ἀπόλλυται, ὅτι καθαρμοῖσί τε ἰῶνται καὶ ἐπαοιδῆσιν. Εἰ δὲ διὰ τὸ θαυμάσιον θεῖον νομιεῖται, πολλὰ ⁶τὰ ἱερὰ νουσήματα ἔσται καὶ οὐχὶ ἕν, ὡς ἐγὼ ἀποδείξω ἔτερα οὐδὲν ἦσσον ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερατώδεα,

1 Νουσου θ. - νόσου vulg. - οὐ γνήσιον Ίπποκράτους τοῦτο λέγει ὁ Γαληνὸς, ἀξιολόγου δέ τινος ἀνδρὸς καὶ κατὰ τὴν ἐρμηνείαν καὶ τὴν διάνοιαν\* Ίπποχράτους γὰρ δοχεῖ οὐδὲν ἔχειν οὕτε χατὰ τὸν τρόπον τῆς έρμηνείας οὕτε κατά τὸ ἀκριβὲς τῆς διανοίας Ε.— μεν om. ΕΗΙΙΚΖθικ, Ald., Frob., Dietz. - ξρής Dietz. - Dietz, qui a suivi un ionisme systématique, a mis partout ξρός. - νούσου θ, Lind., Mack. - νόσου vulg. - δδε θ, Dietz. - Dietz n'a nulle part admis l'apostrophe, mettant partout devant les voyelles ὧδε, άλλά, κατά, etc. Je note cela une fois pour toutes. — 3 ἔχειν Lind., Mack, -ήν om. θι.-νοσ. θι.-4τε αὐτὴ θ.-τε αὐτὴν ι.-οί δ' ἄνθρωποι θι.-τι πρηγμα θι. -τι πρηγμα om. vulg.-Coray, Hipp. de Aer. Aquis, etc., t. II. p. 33, conjecture θείην; mais avec l'addition donnée par les mss. il n'y a rien à conjecturer. - έτέροισι sine νούσοισιν θι. - μέν om. GIJKZ. - σχόλιον. θεῖον τινὲς φασὶ τὴν ἱερὰν νόσον ταύτην γὰρ εἶναι θεόπεμπτον, ἱεράν τε λέγεσθαι ώς θεῖαν οὖσαν. Ετεροι δὲ ὑπέλαβον τὴν δεισιδαιμονίην ἐξεταστέον γάρ φησι ποταπώ χρήται τύπω ό νοσών ' ένα εί μεν ιουδαΐός τις ή, τὰ χοίρεια ἐπ' αὐτῶ παρατηρώμεθα • εἰ δ' αἰγύπτιος, τὰ προβάτια ἢ αἴγεια. "Αλλοι δὲ θεῖον φασὶ τὸ ἐνθουσιαστικὸν πάθος Βακχεῖος δὲ καὶ Καλλίμαχος, Φίλινός τε ὁ ταραντίνος καὶ Ἡρακλείδης (lisez καὶ Ἡρ. ὁ ταραντίνος) θείον ύπέλαβον το λοιμικόν πάθος διά τούς λοιμούς έκ θεοῦ δοκεῖν εἶναι. Ὁ δὲ Ξενοφῶν ὁ Πραξαγόρου γνώριμος θεῖον ἔφη τὸ τῶν κρισίμων ἡμερῶν γένος\* καθάπερ γάρ φησι τοὺς ἐν πελάγει χειμαζομένους οἱ διόσκουροι φανέντες σωτηρίαν ἐπιφέρουσι θεοὶ ὄντες, τοῦτο καὶ αὶ κρίσιμοι ἡμέρα: γενόμεναι πολλάχις σωτηρίαν ήνεγχαν. Γνωστέον οδν ότι ό Ξενοφῶν άμαρτάνει, θεῖον φήσας την κρίσιμον ημέραν. Εὶ γὰρ κατὰ τὸν Ἱπποκράτην πᾶσα ημέρα κρίσιμός έστι, διὰ τὸ ποτὲ μὲν τὰς άμαρτίας ὑπ' αὐτῆς ὡς κρισίμους ὁρίζεσθαι. πλειστάχις δὲ τὰς περιττὰς δεῆσαν ἐπὶ τῶν χαμνόντων περὶ πᾶσαν ἡμέραν

## DE LA MALADIE SACRÉE.

1. (La maladie sacrée ou épilepsie n'est pas plus sacrée que les autres maladies. Vigoureuse critique des théories qui rattachent cette affection à une intervention surnaturelle, et des pratiques magiques et superstitieuses par lesquelles des charlatans prétendent la guérir.) Voici ce qu'il en est de la maladie dite sacrée : elle ne me paraît avoir rien de plus divin ni de plus sacré que les autres, mais la nature et la source en sont les mêmes que pour les autres maladies. Sans doute c'est grâce à l'inexpérience et au merveilleux qu'on en a regardé la nature et la cause comme quelque chose de divin; en effet elle ne ressemble en rien aux autres affections. Mais si l'impuissance où l'on est de s'en faire une idée lui conserve un caractère divin, d'autre part ce caractère lui est enlevé par la facilité d'employer le traitement que les gens mettent en œuvre, trai-

σκέπτεσθαι. Πρός τούτοις τί δή ποτε πλειστάκις περί κρισίμων λαλήσας είς ένα μόνον τόπον θεῖον ὢνόμασε τὴν κρίσιμον ἡμέραν; καὶ οἱ τὴν ἐπιληψίαν θεῖον οἰόμενοι εἰρῆσθαι οὐκ ἀνέγνωσαν τὸν ἄνδρα. 'Ρητῶς γὰρ ἐνθάδε μέμφεται τοὺς θεόπεμπτον ὀνομάζοντας τὸ πάθος, δι' ὧν φησιν' οὐδέν τί μοι τῶν άλλων νούσων δοκέει θειοτέρη είναι οὐδ' ἱερωτέρη, άλλὰ φύσιν ἔχει ἢν καὶ τὰ λοιπὰ νοσήματα. Οξ τε τὴν δεισιδαιμονίαν οἰόμενοι εἰρῆσθαι σφόδρα εἰσὶν εὐήθεις · οὐ γὰρ ἔμελλεν ἱπποκράτει περὶ προγνώσεως γράφοντι μεμνησθαι τῶν διὰ τὰς τροφὰς νοσούντων, ἀλλ' οὐδὲ τὰς μανίας, οὐδὲ τὸ ἐνθουσιαστικὸν πάθος. Τοὺς δὲ λέγοντας τὸν ἔρωτα θεῖον εἰρῆσθαι, πιθανῶς λέγειν καὶ εὐλόγως τὸν Ἱπποκράτην παρεγγυᾶν, ἴνα παρατηρῶμεν, μὴ ἄρα τὰ παρεπόμενα συμπτώματα δι' έρωτικήν τινα συμπάθειαν λέγεται E. - Voyez sur une partie de cette scholie, t. I, p. 75. — 5 αὐτῆ om. θικ. - ἀπορίην pro εὐπορίην GIJZ, Ald. - ἰήσιος ἰώνται· ἀπολύονται γὰρ ἢ καθαρμοῖσιν ἢ ἐπαοιδῆσιν (ἐπαοιδοῖσιν IJKZ, Ald.) vulg. - ἰήσιος ωπώνται ἀπόλλυται, ὅτι καθαρμοῖσί τε ἰῶνται καὶ ἐπαοιδῆσιν θ (ι, cum ἢ pro καί).-C'est, ce me semble, la bonne leçon, en lisant & ίωνται pour ἀπωνται. Ωιιωνται, écrit ainsi avec l'ı mis à côté au lieu d'être souscrit, a donné facilement ώπῶνται. Au reste le texte de vulg. n'a qu'un semblant de sens.-πουλλά Dietz.-Dietz met partout πουλ au lieu de πολ dans ce mot. — 6 τὰ εξρὰ (sic) νοσ. θχ. -τούτου είνεκεν pro καὶ οὐχὶ εν θι.-δείξο (sic) θι.-οὐδε τερατώδεα om. θ.-νόζει ίρὰ pro νομίζει ίερα θx.

& οὐδεὶς νομίζει εερὰ εἶναι. Τοῦτο μὲν 1γὰρ οἱ πυρετοὶ οἱ ἀμφημερινοί καὶ οί τριταῖοι καὶ οί τεταρταῖοι οὐδὲν ἦσσόν μοι <sup>2</sup>δοκέουσιν ξεροί είναι καὶ ὑπὸ θεοῦ γίνεσθαι ταύτης τῆς νούσου, <sup>8</sup> ὧν οὐ θαυμασίως γ' έγουσιν τοῦτο δε δρέω μαινομένους ανθρώπους καὶ παραφρονέοντας ἀπὸ μηδεμιῆς προφάσιος ἐμφανέος, καὶ πολλά τε καὶ άχαιρα ποιέοντας, έν τε τῷ ὕπνῳ οἶδα πολλούς οἰμώζοντας καὶ βοῶντας, τοὺς δὲ <sup>5</sup> πνιγομένους, τοὺς <sup>6</sup>δὲ καὶ ἀναϊσσοντάς τε καὶ φεύγοντας έξω καὶ παραφρονέοντας μέχρις ᾶν ἐπέγρωνται, ἔπειτα δὲ <sup>7</sup> ὑγιέας ἐόντας καὶ φρονέοντας ὥσπερ <sup>8</sup>καὶ πρότερον, ἐόντας τ' αὐτέους ώγρούς τε καὶ ἀσθενέας, καὶ ταῦτα οὐχ ἄπαξ, ἀλλὰ πολλάκις, ἄλλα τε πολλά έστι καὶ παντοδαπά <sup>9</sup> ὧν περὶ ξκάστου λέγειν πουλὺς ἂν εἴη λόγος. <sup>2</sup>Εμοί δε δοχέουσιν οί πρώτοι τοῦτο τὸ νόσημα 10 ἀφιερώσαντες τοιοῦτοι εἶναι ἄνθρωποι οἶοι καὶ νῦν εἰσι μάγοι τε καὶ καθάρται καὶ άγύρται καὶ ἀλαζόνες, <sup>11</sup>δκόσοι δή προσποιέονται σφόδρα θεοσεβέες είναι καὶ πλέον τι εἰδέναι. Οδτοι τοίνυν παραμπεχόμενοι καὶ προβαλλόμενοι το θεῖον τῆς ἀμηχανίης 12 τοῦ μὴ ἴσχειν ο τι προσενέγκαντες ώφελήσουσιν, <sup>13</sup>ώς μή κατάδηλοι ἔωσιν οὐδὲν ἐπιστάμενοι, ξερον ενόμισαν τοῦτο το πάθος εἶναι, καὶ λόγους ἐπιλέζαντες 16 ἐπιτηδείους την ίησιν κατεστήσαντο ές το ασφαλές σφίσιν αὐτοῖσι, καθαρμούς προσφέροντες καί 15 έπαοιδάς, λουτρών τε ἀπέγεσθαι κελεύοντες καὶ ἐδεσμάτων πολλῶν καὶ ἀνεπιτηδείων ἀνθρώποισι νοσέουσιν

<sup>1</sup> Γάρ om. θι.-άφημερινοί EGHIJKZ. - άμφιμερινοί Κ. - 2 δοκούσιν ιροι (sic) θ. - γίγν. Dietz. - Dietz met partout γιγν dans γίγνομαι et γιγνώσκω. - 3 ων ού θαυμασίως γ' έχουσι (Hθ, sine γ') ικ.-κάν (κην Dietz) ού θαυμασίως ξχωσι vulg. - ὧν καν οὐ θαυμασίως γ' ἔχωσι Ε. — ' ὁρῶ θ. - ἀπ' οὐδεμιῆς Ηθ ικ. - έμφανέως ι. - τε άμα vulg. - άμα om. ΕΓΗΙΖθικ. - ποιεύντας θικ. - 5 καλ πν. vulg. - καὶ om. θκ. - 6 δ' ἀξσσοντας θκ. - μέχρι θκ. - έξεγειρέωνται vulg. - έξεγερέωνται FK. - έξεγεραίονται J. - ἐπέργωνται ικ. - ἐπέγρωνται θ. - ἐξεγρέωνται EHZ, Ald., Dietz.— παὶ ὑγ. vulg.-καὶ om. EHθικ.— καὶ πρότερον EHQ'θιχ.-τὸ πρότερον sine καὶ vulg.-ἐωντας ταυτεους (sic) <math>θ.-ἐοντας τε αὐτούς vulg.-οὐκ ἄπαξ Dietz.-Dietz remplace partout dans des cas semblables l'aspirée par la ténue. — 9 δν περί έκάστου EHP'Q'θικ, Lind., Mack. - δν έκαστον vulg. -πουλύς ι, Dietz. -πολύς vulg. -ή pro είη κ. -νούσημα ubique Lind., Mack, Dietz. — 10 ερώσαντες θι. - ἀπιερώσαντες Dietz. - Partout, en composition semblable, Dietz remplace l'aspirée par la ténue. - Ante τοιούτοι addunt αὐτοὶ ΕΗΡ'Q'x. — " οὖτοι δὲ καὶ pro ὁκόσοι δὴ θι. – δὴ om. (H, restit. al. manu) κ. — 12 τὸ vulg. -διὰ τὸ Dietz. - « διὰ conjeci intercidisse, dit Dietz. » Cette conjecture avait déjà été proposée par Coray ad Heliod., 2, p. 310; mais la bonne leçon est celle qui suit, donnée par des

tement qui consiste en purifications et en incantations. Veuton la supposer divine à cause du merveilleux qu'elle présente? mais alors il y aura beaucoup de maladies sacrées et non une seule; car je montrerai que d'autres maladies, que personne ne considère comme sacrées, ne sont ni moins merveilleuses ni moins effrayantes. En effet, d'un côté, les fièvres quoti-/ diennes, tierces et quartes ne me paraissent aucunement moins sacrées ni moins dues à la divinité que cette maladie, et cependant personne ne s'en émerveille; d'un autre côté, je vois des hommes saisis de transport et de délire sans aucune cause manifesie faire une foule d'actes insensés; j'en vois beaucoup qui dans le sommeil poussent des gémissements et des cris, qui sont suffoqués, qui s'élancent, fuient au dehors et délirent jusqu'à ce qu'ils soient réveillés; puis les voilà sains et raisonnables comme auparavant, restant néanmoins pâles et faibles, et cela, non pas une fois, mais plusieurs. Je pourrais citer encore des cas de ce genre nombreux et variés; mais ce serait trop allonger le discours que d'entrer, pour chacun, dans le détail. Ceux qui, les premiers, ont sanctifié cette maladie, furent à mon avis ce que sont aujourd'hui les mages, les expiateurs, les charlatans, les imposteurs, tous gens qui prennent des semblants de piété et de science supérieure. Jetant donc la divinité comme un manteau et un prétexte qui abritassent leur impuissance à procurer chose qui fût utile, ces gens, afin que leur ignorance ne devînt pas manifeste, prétendirent que cette maladie était sacrée. A l'aide de raisonnements appropriés, ils arrangèrent un traitement où tout était sûr pour eux, prescrivant des expiations et des incantations, défendant les bains et

mss. -τοῦ (H, al. manu τῶ) θικ. -τῶ cod. Scaligeranus. - Je dois l'indication de ce ms. à des notes recueillies par Kühn, que M. le docteur Rosenbaum, qui veut bien s'intéresser à mes travaux sur Hippocrate, m'a communiquées. -ἔχειν θι. — 13 καὶ ὡς θι. -ἔῶσιν θ. - ιρον (sic) θ. — 14 ἐπιτηδίους θι. - ἐπιτηδέους ubique Dietz. - σφῖσιν θ. - αὐτοῖσι θι. - ἑωυτοῖσι vulg. — 15 ἐπαῖδὰς Η. - λαμπρῶν pro λουτρῶν κ. - ἀπέχοντες sine κελεύοντες θι. - αἰ-δεσμάτων θι. - ἀνεπιτηδίων θ.

έσθίειν, θαλασσίων μέν τρίγλης, 1 μελανούρου, κεστρέος, έγγέλυος (οδτοι γάρ οί τηθύες είσιν έπικαιρότατοι), \*κρεών δε ατγείου και ελάφων καὶ γοιρίων καὶ κυνὸς (ταῦτα γὰρ κρεῶν <sup>3</sup>ταρακτικώτατά ἐστι της χοιλίης), δρνίθων δὲ ἀλεχτρυόνος καὶ τρυγόνος \*καὶ ὡτίδος, ἔτε δε όσα νομίζεται ισχυρότατα είναι, λαχάνων δε μίνθης, σχορόδου καὶ χρομύου (δριμύ γάρ ἀσθενέοντι οὐδὲν ξυμφέρει), ξμάτιον δὲ μέλαν μη έχειν (θανατώδες γάρ τὸ μέλαν), εμηδε εν αἰγείω κατακέεσθαι δέρματι μηδέ φορέειν, 6μηδέ πόδα έπὶ ποθὶ ἔγειν, μηδέ γεῖρα ἐπὶ γειρί (ταῦτα γὰρ πάντα χωλύματα εἶναι). Ταῦτα δὲ πάντα τοῦ θείου είνεκεν προστιθέασιν, ώς πλέον τι ειδότες και άλλας προφάσιας λέγοντες, όχως, εὶ μέν ύγιης γένοιτο, αὐτῶν ή δόξα εἴη καὶ ή δεξιότης, εί 8 δε αποθάνοι, εν ασφαλεί καθισταϊντο αὐτῶν αξ απολογίαι καξ έχοιεν πρόρασιν ώς <sup>9</sup>ούχ αἴτιοί εἰσιν αὐτοὶ, ἀλλ' οἱ θεοί· οὕτε γὰρ φαγέειν ούτε πιέειν έδοσαν φάρμακον οὐδεν, ούτε λουτροῖσι καθήψησαν, ώστε δοχέειν 10 αίτιον είναι. Έγω δε δοχέω Λιδύων των την μεσόγειον οἰχεόντων οὐδένα ὑγιαίνειν, 11 ὅτι ἐν αἰγείοισι δέρμασι κατακέονται καλ κρέασιν αλγείοισι γρώνται, έπελ ούκ έγουσιν ούτε στρώμα ούτε ξμάτιον ούτε δπόδημα δ' τι μή αξγειόν έστιν οὐ γάρ έστιν 12 αὐ-

1 Καλ μελανούρου vulg. - καλ om. θι. - οἱ λχθύες om. (Η, restit. al. manu) θικ. - ἐπικηρότατοι θι. - 2 κρέως Ηκ. - κρεέων (bis) Dietz. - αίγείων θι. - Post αίγ. addunt και τύρου αίγείου θ:κ. - έλαφείου vulg. - έλαφείων Η. - έλαρίων θ. -έλάρων ικ. - γοιρείων vulg. - γοιρίων θικ. - 3 τεραστικώτατα (Ε, gl. ταραατικώτατα) FGHIJKZ, Ald. - τερατικώτατα ι. - ἐπὶ pro ἐστι FGIJKZ. - ἀλεκτόριδος θι. — 1 καὶ Εθι. - καὶ om. vulg. - ὀτίδος θι. - Gal. Gl. : ὀτίδος, τοῦ ορνέου, δ Άριστοτέλης ώτίδα δια τοῦ ω καλεῖ, Ξενοφῶν δὲ ἐν τῷ πρώτῳ Κύρου ἀναδάσεως ὀτίδα διὰ τοῦ ο γράφει. - ά pro ἔτι δὲ ὅσα θι. - καὶ om. θ. προμμύου Ηικ, Cod. Scalig., Lind., Mack. - προμμύων θ. - συμφέρον Ηι. συμφέρειν θ. - τε μέλαν pro δε μέλαν θ. - 5 μηδεν pro μηδε εν θι. - κατακείσθαι θ. —  $6 \pi 6 \delta \alpha$  ἐπὶ ποδὶ μὴ ἔχειν pro μηδὲ.... ἔχειν θι. – πόδια Cod. Scalig. -πάντα γὰρ ταῦτα θι. - 7 πάντα om. θ. - καὶ pro πάντα κ. - εἴνεκε F. - εἴνεκα θι. - λέγοντες θιχ. - προλέγοντες vulg. - ὅπως θ. - ὑγιέες γένοιντο (θ. ὑγειέες) ι. — 8 δ' ἀποθάνοιεν θι. - ἀσφαλέι Dietz. - Dietz a mis partout cette forme pour les datifs singuliers. - ἀσφαλη κ. - ἀσφαλες (sine εν) καθισταῖτο αὐτῶν ή ἀπολογίη θι. - Dans H, une autre main a changé ἀποθάνοι, ἐν ἀσφαλεῖ en ἀποθάνοιεν, ἀσφαλεί. — οὐδὲν ΕΗΡ'Q'θικ. - οὐκέτι Cod. Mediceus ap. Mack. -αύτοι om. θ. -οί θεοί pro αύτοι ικ. -φαγείν ούτε πιείν θ. -- 10 αίτιοι Lik.αίσιον Scalig., qui simul observat Erotianum videri legisse ἀντεόνθεον. --Erot. Gl., p. 62 : ἀντεόνθεον, τὸν βλάβης ὑπονοούμενον ἔσεσθαι ἄνθρωπον. Αντίον δ' έκαλουν οί παλαιοί τὸν σώφρονα ώς καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἐν Κλυ-

divers aliments peu convenables à des malades : en fait de poissons de mer, le mulet, le mélanurus, le muge, l'anguille (ces poissons sont en effet ceux qui incommodent le plus); en fait de viandes, celles de chèvre, de cerf, de cochon de lait, de chien (ces viandes sont en effet celles qui dérangent le plus le ventre); en fait d'oiseaux, le coq, la tourterelle, l'outarde, et, en général, tous les oiseaux dont la viande passe pour être très-substantielle; en fait de légumes verts, la menthe, l'ail, l'oignon (en effet ce qui est âcre ne convient pas à un malade); voulant qu'on ne porte pas un vêtement noir (le noir est mortel), qu'on ne couche pas sur une peau de chèvre et qu'on n'en porte pas, qu'on ne mette pas un pied sur l'autre, une main sur l'autre (tout cela forme autant d'empêchements). Ces observances, ils les imposent en vue du caractère divin du mal, se donnant l'air d'en savoir plus que les autres et alléguant diverses causes, afin que, si le malade guérit, la gloire en revienne à leur habileté, et que, s'il meurt, ils aient des apologies toutes prêtes, et puissent détourner d'eux la responsabilité du malheur et la jeter sur les dieux; car ni aliments qu'ils aient donnés à manger, ni médicaments qu'ils aient fait boire, ni bains où ils aient cuit les patients, n'en peuvent être accusés. Pour moi je pense que, parmi les Libyens habitant l'intérieur des terres, nul ne se porte bien, vu qu'ils couchent sur des peaux de chèvres et se nourrissent de viande de chèvre, n'ayant ni couchette, ni couverture, ni chaussure qui

ταιμνήστρα λέγων, τὸν δὲ ἄντεον περιδινέοντα οὐχ ὁρᾶτε, καὶ δεῖμα προσπνέοντα ἀντίας θεοῦ. Cette glose m'offre des difficultés insurmontables. Foes y rapporte ἀθεώτατον, qu'on trouve un peu plus bas; il a, je crois, raison; mais ce n'est pas ἀθεώτατον qu'Érotien a expliqué; voy. p. 362, note 4. -Post Λιβύων addit ἄν Ηκ.-τῶν οπ. Κ.-μεσόγεον θ.- οὐδὲν ἄν pro οὐδένα θι.-"ιὅτι (εἴ τι θ) ἐπ' αἰγείοισι δέρμασι καὶ (καὶ οπ. Η, restit. al. manu; ħ pro καὶ θικ) πρέασι εἴνεκά γε (κρέασιν ἣν ὡς ἐκεῖ γε ικ; πρεασινην (sic) ὡς ἐκεῖ γε θ) οὐκ ἔχουσιν pro ὅτι.... ἔχουσιν FGHIJKZθικ, Ald., Cod. Mediceus ap. Mack.-ἐπ' pro ἐν Ρ'.-κατακέονται L, Lind., Dietz.-κατακείονται vulg.-πρέεσι Dietz.-χρέονται ubique Dietz.- ½ αὐτοῖς οπ. θικ.-αὐτοῖσι Lind., Dietz.-πρόβατον ι, Mack.-προβάτειον θ.-ἐσθιόμενα καὶ προσφερόμενα θι.-καὶ ἐσθιόμενα οπ. κ.

τοῖς ἄλλο προβάτιον οὐδὲν ἢ αἶγες καὶ βόες. Εὶ δὲ ταῦτα προσφερόμενα καὶ ἐσθιόμενα τὴν νοῦσον ¹ τίκτει τε καὶ αὐζει καὶ μὴ ἐσθιόμενα ξήται, 2 οὐχ ἐστὶν ἄρα ὁ θεὸς αἴτιος οὐδενὸς, οὐδὲ οἱ χαθαρμοὶ ώφελέουσιν, αλλά τα εδέσματα τα βιώμενα έστι και τα βλάπτοντα, τοῦ δε θείου ἀφανίζεται ή δύναμις. Ο ύτως οὖν έμοιγε δοκέουσιν οἶτινες \*τούτω τῷ τρόπω ἐγχειρέουσιν ἔῆσθαι ταῦτα τὰ νοσήματα, οὖτε ἱερὰ νομίζειν είναι ούτε θεία. όκου γάρ ύπο καθαρμών τοιούτων μετάστατα γίνεται εκαὶ ὑπὸ θεραπείης τοιῆσδε, τί κωλύει καὶ ὑρ' ἐτέρων τεχνημάτων όμοίων τούτοισιν <sup>6</sup> έπιγίνεσθαι τοῖσιν ἀνθρώποισι καὶ προσπίπτειν; ώστε μηχέτι το θεΐον αἴτιον εἶναι, ἀλλά τι ἀνθρώπινον. "Οστις γάρ οξός τε περικαθαίρων <sup>7</sup>έστι και μαγεύων απάγειν τοιοῦτον πάθος, οδτος κᾶν <sup>8</sup>ἐπάγοι ἔτερα τεχνησάμενος, <sup>9</sup>καὶ ἐν τούτῳ τῷ λόγω τὸ θεῖον ἀπόλλυται. Τοιαῦτα λέγοντες καὶ 10 μηγανεύμενοι προσποιέονται πλέον τι είδέναι, καὶ ἀνθρώπους ἐξαπατέουσι προστιθέμενοι τούτοισιν άγνείας τε καὶ καθαρότητας, 11 δ τε πουλύς αὐτοῖσι τοῦ λόγου ές το θεῖον ἀφήχει χαὶ το δαιμόνιον. Καίτοι ἔμοιγε οὐ περὶ 12 εὐσεβείης δοχέουσι τοὺς λόγους ποιέεσθαι, ώς οἴονται, αλλά περὶ 13 δυσσεδείης μαλλον, καὶ ώς οἱ θεοὶ οὐκ εἰσὶ, τό τε εὐσεδές καὶ θεῖον αὐτων ἀσεβες καὶ ἀνόσιόν ἐστιν, ώς ἐγὼ διδάξω. Εὶ γὰρ σελήνην 14 τε καθαιρέειν καὶ ήλιον ἀφανίζειν 15 καὶ γειμῶνά τε καὶ εὐδίην ποιέειν καὶ ὄμδρους καὶ αὐγμοὺς <sup>16</sup>καὶ θάλασσαν ἄφορον καὶ γῆν καὶ τἄλλα

¹Τίκτει (τίκτε sic ι) τε (τε om. EH) καὶ (καὶ om. Ald.) αὔξει ΕΗθικ, Ald., Lind. – τίκτει τε καὶ om. vulg. – ἐᾶται θι. —  $^2$  οὐκ ἔτι ὁ θεὸς αἴτιος ἐστὶν pro ούκ.... οὐδενὸς θ (sine ἐστὶν ι). -οὐκ ἐστὶ ὁ θεὸς αἴτιος οὐδενὸς κ. -οὐδ' θι. – αἰδέσματα θι. – ³ ἰώμενά τε καὶ βλάπτοντα vulg. – ἰώμενά ἐστι καὶ τὰ βλάπτοντα Ηκ (καταβλάπτοντα pro καὶ τὰ βλ. θι). - ἰώμενά τε καὶ τὰ βλάπτοντα Z, Ald.  $-\theta$ εοῦ pro  $\theta$ είου  $\theta$ ι. - ἐμοίγε  $\theta$ . - ΄τῶ τρ. τούτω  $\theta$ ι. - ἰᾶσθαι  $F\theta$ . -ιρα (sic)  $\theta$ . - ὅπου  $E\theta$ :κ. - ⁵ καὶ om. GJKZ. -  $\theta$ εραπηίης Dietz. -  $\theta$  έπιγίνεσθαι θι. - ἀπογίνεσθαι vulg. - πράττειν pro προσπίπτειν J. - τὸ θεῖον μηκέτι θι. - περί πετικαθαίρων (sic) Ι. - <sup>7</sup> ἐστὶ θι. - ἐστι om. vulg. - <sup>8</sup> ἐπάγη vulg. - ἐπάγοι ΕΗθικ. - ἀπάγοι Dietz. - Ita, credo, recte emendavi, dit Dietz. Cette correction est inadmissible; voy. la phrase précédente. - τεχνισάμενος κ. — 9 πάντως (π. om., Η restit. al. manu, θικ) καν (καὶ ἐν Ηθικ; καν καὶ ἐν Ε) τούτω vulg. - ἀπολύεται ΕΗΡ'θικ, Mack. — 10 μηχανώμενοι θ. - μηχανεύμενοι Ηκ.-μεμηχανεύμενοι vulg.-πλεῖον ή τι είδέναι ι.-πλεῖον ή είδέναι θ. -πλέον om. P'. - εξαπατώσι θι. - αὐτοῖς pro τούτοισι θι. - καθαρότητος FJZ, Cod. Mediceus ap. Mack. – καθάρσιας θι.—11 ὅτε (ὅτι Dietz) πουλὺ (πουλύς FGHIKZx, Ald.; πολύς θι; ὁ πουλύς Dietz) αὐτοῖσι (αὐτοῖς θι) vulg. -Il faut prendre, comme Dietz, πουλύς; mais, au lieu de changer ότε en

ne vienne de cet animal. En effet leur bétail consiste uniquement en chèvres et en bœufs. Si employer ces choses et s'en nourrir engendre et accroît la maladie, et n'en pas manger la guérit, la divinité n'y est pour rien, les expiations sont complétement inutiles; ce sont les aliments qui guérissent et qui nuisent, la puissance divine disparaît. Donc, à mon avis, ceux qui entreprennent la cure de telles maladies par de tels moyens ne considèrent ces affections ni comme sacrées ni comme divines. Car lorsque des maladies se déplacent par l'influence des expiations et d'un traitement de cette sorte, qui empêche que par d'autres pratiques analogues on ne les appelle et fasse tomber sur les hommes? A ce point, la cause n'est plus divine et elle est tout humaine. Celui qui, par des purifications et de la magie, a le pouvoir de chasser une telle affection, celui-là est en état, par des procédés différents, de la provoquer; et une telle argumentation supprime, sans plus, l'intervention divine. Avec ces discours et ces artifices ils se donnent pour posséder un savoir supérieur, et trompent le monde en prescrivant des expiations et des purifications; car ils ne parlent guère que de l'influence des dieux et des démons (voy. note 11). Dans leur opinion de tels discours vont à la piété; mais, dans la mienne, ils vont bien plutôt à l'impiété, et nient l'existence des dieux; ce qui, d'après ces gens, est religieux et divin, est, comme je vais le faire voir, irréligieux et impie. En effet ils prétendent savoir les moyens de faire

ότι et d'ajouter δ, il faut lire simplement δ τε.-ἐμοίγε θ.-Démon est pris ici, non dans le sens moderne, mais au sens grec; ce mot signifiant une divinité bonne ou mauvaise. — 12 Post εὐσ. addunt μᾶλλον GZ, Ald.-εὐσε-δίης τοὺς λόγους δοκέουσι θι. – οἰόν τε pro οἴονται Ε. — 13 ἀσεδίης θι. – οἱ οπ. JKZθι. – δὲ pro τε θι. – εὐσεδὲς αὐτῶν καὶ (ἐς pro καὶ θι) τὸ θεῖον ἀσεδὲς ἐστι καὶ ἀνόσιον ΕΗθικ. – εὐσεδὲς οπ. L. – ἀσεδὲς οπ. FGIJKLZ. — 14 τε οπ. θι. – παθαιρεῖν κ. – καθαιρεῖν vulg. – κατάγειν θι. — 15 καὶ ΕΗθι. – καὶ οπ. vulg. — 16 Lobeck, Aglaoph., t. I, p. 634, note 5, pense que ἄπορον a été omis et qu'il faut lire θάλασσαν ἄπορον καὶ γῆν ἄφορον. Cette correction trèsingénieuse est très-vraisemblable. Mais comme les mss. ne donnent pas de variante, et qu'à la rigueur le texte de vulg. peut s'entendre, je n'ai rien changé.

τὰ τοιουτότροπα πάντα 1 ὑποδέγονται ἐπίστασθαι, εἴτε καὶ ἐκ τελετέων είτε καὶ έξ άλλης τινὸς γνώμης 2 ή μελέτης φασίν ταῦτα οἷόν τ' είναι γενέσθαι οί ταῦτ' ἐπιτηδεύοντες, δυσσεβέειν ἔμοιγε δοχέουσι καὶ θεούς 3 ούτε είναι νομίζειν 4 ούτ' ἐόντας ἰσγύειν οὐδεν ούτε είργεσθαι αν οὐδενὸς τῶν εξσχάτων, ὧν ποιέοντες πῶς οὐ δεινοὶ αὐτοῖσίν είσιν; εί γάρ ἄνθρωπος μαγεύων 6τε καὶ θύων σελήνην 7τε καθαιρήσει καὶ ήλιον ἀφανιεί καὶ γειμώνα καὶ εὐδίην ποιήσει, οὐκ ἄν ἔγωγέ τι θεΐον <sup>8</sup>νομίσαιμι τούτων είναι, άλλ' άνθρώπινον, εί δή τοῦ θείου ή δύναμις ύπο άνθρώπου γνώμης χρατέεται καὶ δεδούλωται. \*Ισως δὲ ούχ ούτως έχει ταῦτα, 9 άλλ' ἄνθρωποι βίου δεόμενοι πολλά καὶ παντοῖα τεγνέονται καὶ ποικίλλουσιν 10 ἔς τε τἄλλα πάντα καὶ ἔς τὴν νοῦσον ταύτην, έκάστω 11 είδει του πάθεος θεώ την αιτίην προστιθέντες. Οὐ γὰρ καθάπαζ, ἀλλὰ πλεονάκις ταῦτα μέμνηνται κἦν μὲν γὰρ αἶγα <sup>12</sup> μιμῶνται, <sup>13</sup> κἢν βρύχωνται, <sup>14</sup> κἢν τὰ δεξιὰ σπῶνται, μητέρα θεῶν φασὶν αἰτίην εἶναι. ⁴Ην δὲ ὀξύτερον καὶ εὐτονώτερον φθέγγηται, έππω είκάζουσι, καὶ φασὶ Ποσειδώνα αἴτιον εἶναι. \*Ην δὲ καὶ τῆς κόπρου 15 τι παρέη, δ πολλάκις γίνεται ύπο της νούσου βιαζομένοισιν,

 $<sup>^{1}</sup>$  Υποδέχονται  $\theta$ ι. - ἐπιδέχονται vulg. - τελετῶν  $\theta$ ι. -  $^{2}$  καὶ pro  $\eta$   $\theta$ ι. -  $\phi$ ασὶν οξοί (οξόν GKZx, Ald.) τε εξναι οί ταῦτα vulg. - φασὶ ταῦτα (ταῦτα om. θ) οξόν τ' εξναι γενέσθαι οί ταῦτ' θι. - δυσσεβεζν θ. - δυσεβέειν Γ. - εμοίγε θ. --3 οὐτ' Ζθ. — 4 οὐτ' FZ. - οὕτε ὄντας (ὄντας om. θικ) vulg. - αν om. K. — 5 ἐσχάτων ποιέοντες (ποιέοντας L), ἕνεκά γε πῶς οὐ δεινοὶ ἄρ' αὐτοῖσιν εἰσὶν vulg. - ἐσχάτων ποιέοντας (ποιέοντες Mercurialis in marg., Dietz). ὧν ἕνεκά (είνεκά Dietz) γε πῶς οὐ δεινοὶ ἄρ' (ἄρα Dietz) αὐτοῖσίν εἰσιν Cod. Mediceus ap. Mack, Mercurialis in marg., Lind., Mack, Dietz.-ἐσχάτων ποιέοντες ώς οὐ δεινοὶ αὐτοῖς ἐῶσιν θι. -ἐσχάτων, ποιέοντες δὲ τάδε πῶς οὐ δεινοὶ ἄρ' αὐτοῖσίν εἰσιν Κ'P'. - Cette phrase, difficile à cause des altérations qu'elle a subies, me paraît pouvoir être restaurée aisément en ajoutant w avant ποιέοντες; ce mot peut d'autant plus avoir été omis qu'avant est un mot terminé par wy; or, c'est un genre de faute que commettent facilement les copistes. Du reste on supprimera ἕνεκά γε avec deux de nos mss.; δὲ τάδε est une conjecture de Cornarius inscrite dans K' et P', et n'a pas d'autre valeur qu'une conjecture. Pour en ajouter une, je dirai que peut-être Evexá γε est pour καὶ οὐχὶ ἕν; voyez p. 353, note 6, οù, καὶ οὐχὶ ἕν étant la bonne leçon, des variantes la transforment en τούτου ένεχεν. — 6τε om. θι. — ' τε om. 0. - ἀφανείοι θι. - ἀφανιεῖ ΕΗ, Dietz. - ἀφανίσει vulg. — 8 νομίσαι K. -Post είναι addunt οὐδὲν θι. - ἀνθρώπεινον L.-Post ἀνθρώπινον addunt οὐδὲν  $\theta$ ι. -δὴ om.  $\theta$ . - ὑπ'  $\theta$ . -  $\theta$  ἀλλὰ  $\theta$ . - τεγνῶνται  $\theta$ ι. -  $\theta$  ἔσται pro ἔς τε  $\mathbf{F}$   $\mathbf{J}$ θι. -άλλα pro τάλλα (Η, τάλλα al. manu) κ.— " είδι (sic) θ.-καθάπαξ om. θι.- έν pro καθ. Ηκ.-άλλα θ.-Post πλ. addunt μέν ΕΗ; γε μήν θι. - ταῦτα ΕΗθικ. -

descendre la lune, d'éclipser le solcil, de provoquer l'orage et le beau temps, la pluie et la sécheresse, de rendre la terre et la mer infécondes, et tant d'autres merveilles. Quelle que soit la cause, soit rites, soit toute autre connaissance ou pratique, dont les gens de ce métier disent tenir leur pouvoir, ils ne m'en paraissent pas moins être dans l'impiété et ne pas croire qu'il y ait des dieux, ou, le croyant, penser que ces dieux sont sans force et dans l'impuissance d'empêcher aucune de ces merveilles suprêmes qu'ils promettent. Or, exécutant de pareilles merveilles, comment ne seraient-ils pas redoutables aux dieux mêmes? Si un homme, par des arts magiques et des sacrifices, fait descendre la lune, éclipse le soleil, provoque le calme ou l'orage, je ne vois là rien qui soit divin; bien au contraire, tout est humain, car la puissance divine est surmontée et asservie par l'intelligence d'un homme. Sans doute il n'en est pas ainsi; mais des gens pressés par le besoin s'ingénient de mille manières et ont les imaginations les plus diverses pour la maladie dont il s'agit comme pour tout le reste, attribuant, pour chaque forme de l'affection, la cause à un dieu. Car ils rappellent ces idées non pas une fois mais cent : si le malade imite le bêlement de la chèvre, s'il grince des dents, s'il a des convulsions du côté droit, ils disent que la Mère des dieux est la cause du mal. Pousse-t-il des cris plus aigus et plus forts? ils le comparent à un cheval et accusent Neptune. Si quelque peu d'excrément est rendu (ce qui arrive souvent par les efforts que fait faire la maladie), le surnom est la déesse Énodie. Si ces excréments sont plus ténus et plus fré-

ταὐτὰ vulg.—μεμίμηνται EH (Q', sed forte μεμίηνται) θ, Lind. —μεμίηνται P'. —μεμίμηται ικ.—καὶ ἢν ι.—ἢν κ.— 12 μιμῆται (H, al. manu μιμῶνται) κ.— 13 καὶ ἢν μὲν θ.—βρηχῶνται Z, Ald.—βρυχῶνται Dietz.—βρήχωνται G.—βληχῶνται Foes. in notis, Lind., Mack.— 14 ἢ θι.—σπᾶται θι.—ἐντονώτερον (al. manu εὐτ., H) ικ.—φθέγκηται (sic) κ.—εἰκάζηται, al. manu εἰκάζουσι H.—ἰκάζουσι θ.—ποσιδέωνα θ.—ποσιδέωνα θ.—εδναι οm. Ε.— 15 τι οm. θικ.—παρίη vulg.—παρείη Εθι.—παρέη κ.—δσα pro δ θ.—Post πολλ. addit τισὶ vulg.—τισι οm. (H, rescript. al. manu) θικ.—ἐνοδίη θι.—ἐνοδείης οὐ EHIJΚκ.—ἐνοδίης οὐ FGZ.—ἐν ὀδίης οὐ Ald.—προσκέεται Dietz.

\*Ενοδίου πρόσκειται ή προσωνυμίη · ήν δὲ 1λεπτότερον καὶ πυκνότερον, οξον δρνιθες, Απόλλων νόμιος. Ήν δε άφρον έκ τοῦ στόματος ἀφίη καὶ τοῖσι ποσὶ λακτίζη, "Αρης τὴν αἰτίην ἔχει. 2 Οκόσα δὲ δείματα νυχτός παρίσταται καὶ φόδοι καὶ παράνοιαι καὶ ἀναπηδήσιες έκ της κλίνης καὶ <sup>3</sup>φόδητρα καὶ φεύξιες ἔξω, Έκατης φασὶν είναι ἐπιδολὰς καὶ ἡρώων ἐφόδους. Καθαρμοῖσί τε χρέονται καὶ ἐπαοιδῆσι, καὶ ἀνοσιώτατόν \*γε καὶ ἀθεώτατον ποιέουσιν, ὡς ἔμοιγε δοκέει, τὸ θεῖον · καθαίρουσι γὰρ 5 τοὺς ἐχομένους τἢ νούσω αζματί τε καὶ ἄλλοισι τοιούτοισιν ώσπερ μίασμά τι έχοντας, ή αλάστορας, ή 6 πεφαρμαγμένους ύπο ανθρώπων, ή τι έργον ανόσιον είργασμένους, οθς έχρην 7 τάναντία τούτοισι ποιέειν, θύειν τε καὶ εύχεσθαι καὶ ἐς τὰ ἱερὰ φέροντας ίκετεύειν τους θεούς · νῦν δὲ τούτων μέν ποιέουσιν οὐδέν, καθαίρουσι δέ. Καὶ τὰ μὲν τῶν καθαρμῶν γἢ κρύπτουσι, τὰ δὲ ἐς θάλασσαν εμβάλλουσι, τὰ 8 δε ες τὰ ούρεα ἀποφέρουσιν, ὅπη μηδεὶς άψεται μηδε επιδήσεται. <sup>9</sup>τα δ' εχρην ες τα ίερα φέροντας τῷ θεῷ . ἀποδοῦναι, εὶ δὴ θεός γέ ἐστιν αἴτιος. Οὐ μέντοι ἔγωγε ἀξιῶ ὑπὸ θεοῦ ανθρώπου σῶμα μιαίνεσθαι, τὸ 10 ἐπικηρότατον ὑπὸ τοῦ άγνοτάτου·

1 Πυχνότερον καὶ λεπτότερον θικ. - λακτίζει J. -- 2 οἶσι pro δκόσα θι. - νυατὸς δείματα θι. - ἀναπηδήσιος Ε. - 2 φόβ. om. (Η, al. manu φόβιστρα) θικ. φόθηστρα Ι. - φεύξεις J. - ἐπιδολὰς ΕΗθκ. - ἐπιδουλὰς vulg. - χρῶνται θι. χρέωνται Fx, Ald. - 4τε pro γε Εθικ. - Pour άθεώτατον Érotien a lu, je pense, ἀνταιότατον, inimicissimum; voyez p. 356, note 10.- Ante ποιέουσιν addunt πρηγμα θικ. - τὸ θεῖον om. (H, restit. al. manu) θικ. - 5 τοῖσιν έχομένοισιν FGIJKZ. - αξμασι καὶ τοξσιν άλλοισι τοξσι μιάσμασιν έγοντας (έγομένους Κ') η αλάστορας vulg. - αίμασι καὶ τοῖσιν άλλοισι τοῖσι τοιούτοισι μιάσμασιν έχοντας (έχοντες Κ; έχοντα Z) ή αλάστορας FGIJKZ.-αιμασι και τοισι τοιούτοισι μιάσμασιν ἔχοντας ἢ ἀλάστορας Lind. -αἵμασι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοιούτοισι μιάσμασιν ἔχοντας ἢ ἀλάστορας L, Mack. - αἵμασι καὶ τοῖσι ἄλλοισι τοιούτοισι μιάσμασι ή ἔχοντας ἀλάστορας Dietz. – αἵματί τε καὶ ἄλλοισι τοιούτοις ώσπερ μιάσματι έγοντας ή άλάστορας θικ.-Ce passage, difficile vu les altérations des mss., a appelé l'attention d'un critique fort illustre, M. Lobeck (Aglaophamus, t. I, p. 634, note 5): Hic locus ita interpungendus videtur : καθαίρουσι τοὺς ἐχομένους τῆ νούσω, αιμασι καὶ τοισι άλλοισι τοιούτοισι μιάσμασι έχοντας αλάστορας ή πεφαρμαγμένους, etc. Enumerat varios, quibus nebulones illi uti solent, lustrandi prætextus; aut enim eum, qui hoc morbo correptus est, inimici ab uno aliquo majorum seu vi seu veneno (αίματα καὶ τοιαΰτα μιάσματα) peremti furiis agitari aut devotum esse aut propriorum scelerum conscientia laborare dicunt. La leçon des mss. 01x, qu'il faut, je crois, préférer puisqu'elle est correcte (lisez seulement μίασμά τι au lieu de μιάσματι), ne donne pas précisément

quents comme chez les oiseaux, le surnom est Apollon Nonius. Avec l'écume à la bouche et des battements de pieds, est Mars qui est inculpé. Quand, la nuit, surviennent des peurs, des terreurs, des délires, des sauts hors du lit, des visions effrayantes, des fuites hors de la maison, ce sont, lisent-ils, des assauts d'Hécate, des irruptions des Héros. Alors ils emploient les purifications et les incantations, faisant, i mon sens, de la divinité ce qu'il y a de moins saint et de moins divin; car ils purifient les personnes atteintes de la maladie avec du sang et autres choses de ce genre, comme si c'étaient gens ayant quelque souillure, des scélérats, des individus frappés d'un charme, ou ayant commis quelque acion sacrilége. Loin de là, il faudrait employer des pratiques contraires, sacrifier, prier, et, allant dans les temples, implocer les dieux; mais ils n'ont recours à rien de tout cela, et a'emploient que les purifications. Quant aux objets purifiants, ls les cachent dans la terre, ils les jettent dans la mer, ils les ransportent dans les montagnes, là où personne n'y touchera, ni ne marchera dessus. Mais il faudrait porter ces objets dans les temples et en faire offrande à la divinité, si tant est que la divinité soit en cause. Pour moi, je pense que le corps de l'homme n'est pas souillé par la divinité, ce qu'il y a de plus frêle par ce qu'il y a de plus pur. Mais s'il arrive que

ce sens-là. — 6 πεφαρμακευμένους θι. — πεφραγμένους GZ, Ald. — Comparez pour ces hommes frappés d'un charme, πεφαρμαγμένους, les anneaux enchantés, δακτύλιος φαρμακίτης, dont il y avait un si grand débit à Athènes (Aristophane, Nubes, v. 756-758, et le Scholiaste ad h. loc.). — ὑπ' θ. — ἢ πέργον pro ἢ τι ἔργον θικ. — εἰργασμένους FJKLP', Lind., Mack. — ἐργασαμένους vulg. — τοὺς pro οὺς Dietz. — γ ταντία θ. — τούτων θι. — θύειν οπ. θικ. — ἐς θ, Dietz. — εἰς vulg. — ἰκετεύειν.... φέροντας οπ. GIJKZ, Cod. Mediceus ap. Mack. — οὐθὲν ΕΗ. — 8 δ' θ. — φέρονσι θι. — ὅκη Dietz. — ἄψεται Η, Dietz. — ἄψηται vulg. — μηδὲν βήσεται θικ. — ἐπιδήσεται Η, Dietz. — ἐπιδήσηται vulg. — 9 τάδε χρὴν θ. — χρῆν ικ. — δ θεὸς θι. — γε οπ. θ. — ἐγὼν ι. — 10 ἐπικηρότατον Εθι, Cod. Mediceus ap. Mack. — ὑποκηρότατον vulg. — καὶ ἢν θι. — ὑφ' ἐτέρου θι. — πεπονθὸς ὑπὸ τοῦ (τοῦ οπ. ι) θεοῦ, καθαίρεσθαι ὰν αὐτὸ καὶ ἄγνίζεσθαι μᾶλλον ἢ μαίνεσθαι pro πεπονθὸς.... μιαίνεσθαι θ (μιαίνεσθαι ι).

άλλά κἢν τυγχάνη ὑπὸ ἐτέρου μεμιασμένον ἢ τι πεπονθὸς, ἐθέλοι ἄν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καθαίρεσθαι καὶ άγνίζεσθαι μᾶλλον ἢ μιαίνεσθαι. Τὰ γοῦν μέγιστα τῶν ἁμαρτημάτων καὶ ἀνοσιώτατα τὸ θεῖόν ἐστι τὸ ¹καθαῖρον καὶ ἀγνίζον καὶ ρύμμα γινόμενον ἡμῖν, αὐτοί τε ὅρους τοῖσι θεοῖσι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν τεμενέων ²ἀποδεικνύμενοι, ὡς ἀν μησεὶς ὑπερβαίνη ἢν μὴ άγνεύη, εἰσιόντες τε βἡμεῖς περιβραινόμεθα οὐχ ὡς μιαινόμενοι, ἀλλ' εἴ τι καὶ πρότερον ἔχομεν μύσος, τοῦτο ἀφαγνιούμενοι. Καὶ περὶ μὲν τῶν καθαρμῶν οὕτω μοι δοκέει ἔχειν.

2. Το δὲ <sup>4</sup>νούσημα τοῦτο οὐδέν τί μοι δοχέει θειότερον εἶναι τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει ἢν καὶ τὰ ἄλλα νουσήματα, καὶ πρόφασιν ὅθεν ἔκαστα γίνεται · φύσιν δὲ τοῦτο καὶ πρόφασιν ὅ ἀπὸ ταὐτοῦ τὸ θεῖον γίνεσθὰι ἀφ' ὅτου καὶ τἄλλα πάντα, καὶ ἰητὸν εἶναι, καὶ οὐδὲν ἦσσον ἔτέρων, ὅ τι ἀν μὴ ἤδη ὑπὸ χρόνου πολλοῦ καταδεδιασμένον ἔη, ⁶ ὅστε ἤδη εἶναι ἰσχυρότερον τῶν φαρμάκων τῶν προσφερομένων. ᾿Αρχεται δὲ ὅσπερ καὶ τἄλλα νουσήματα κατὰ γένος · εἰ γὰρ <sup>8</sup>ἐκ φλεγματώδεος φλεγματώδης, καὶ ἐκ χολώδεος χολώδης γίνεται, καὶ ἐκ φθινώδεος φλεγματώδης, καὶ ἐκ σπληνώδεος σπληνώδης, τί κωλύει <sup>9</sup>ὅτω πατὴρ καὶ μήτηρ εἶχετο, τούτω τῷ νοσήματι καὶ τῶν ἐκγόνων ἔχεσθαί τινα; ὡς ὁ γόνος ἔρχεται <sup>10</sup>πάντοθεν τοῦ σώματος, ἀπό τε τῶν ὑγιηρῶν ὑγιηρὸς, <sup>11</sup> ἀπό τε τῶν νοσερῶν νοσερός. <sup>°</sup>Ετερον δὲ μέγα τεκμήριον ὅτι οὐδὲν <sup>18</sup>θειότερόν ἐστι τῶν λοιπῶν νουσημάσος

ι Καθαίρον και om. Ε. - και om. ante άγνίζον Ρ'. - ρύμμα θικ. - έρυμα vulg. - ἔρημα Ald. - γινόμενον θια. - γεν. vulg. - οὖρους Dietz. - ἰρῶν θι. -² δείχνυνται θι. - ὑπερβαίνοι vulg. - ὑπερβαίνη JLθικ, Lind. - ἢν Ηθικ. - ἢ (εἰ FJKLP', Lind., Mack, Dietz.) vulg. - άγγεύη θι. - άγνεύοι vulg. - άγγεύοι Ald. - Dietz a mis entre crochets τε. - 3 ήμεῖς θικ. - ἡμεῖς om. vulg. - περιραινόμεθα θικ. - άλλ'.... ἀραγνιούμενοι om. θικ. - άλλ' ἔτι Codex Mediceus ap. Mack. - είχομεν Dietz. - μῦσος vulg. - μύσος Kühn, Dietz. - ἀπαγνιούμενοι vulg. - ἀφαγνιούμενοι EFGHIJKLZ, Ald., Lind. - 4 νόσ. θικ. - μοι om. GIJ.  $-\theta$ ιότερον  $\theta$ . -ξχειν Lind. -ην om., et δὲ pro καὶ ι. -τἆλλα  $\theta$ . -τἀ om. ι. - νοσήματα θικ. - καὶ πρόφασιν om. θικ. - 5 Ante ἀπὸ addit καὶ ι. - τοῦ αὐτοῦ  $\thetaι.$  – τωὐτοῦ Dietz. – τὸ om.  $\thetaι.$  – ἀφοτευ (sic)  $\theta.$  – ἀπ' ὅτεο Dietz. – ὅτι μή vulg. - ὅτι αν μή EFHI (μὲν pro μή Κ) JP'κ, Mack. - ὅταν μή Dietz. βεδιασμένον ή θι. - Ante καταδεδιασμένον addit καὶ κ. - 6 ως θ. - ωστ' ι. ήδη om. θι. - Ισχυρότερον είναι Ηθι. - 7 τῶν om. θι. - τε pro δὲ θικ. - νοσήματα  $\theta$ . —  $\theta$  έκ τοῦ vulg. — τοῦ om.  $\theta$ ικ. — σπληνίας pro σπληνώδης  $\theta$ ικ. — <sup>9</sup> ὅτου (ὅτεο Dietz) π. καὶ μ. εἴγετο τούτω τῷ νοσήματι (νουσήματι Dietz), τούτω (τούτων Κ) καὶ τῶν (καὶ ἐκ τῶν Ρ'Q', Lind., Mack) ἐγγόνων (ἐκγόνων FHK; ἐκ γονέων J) ἔχεσθαί τινα vulg. - ὅτω π. καὶ μ. εἴχετο, τούτω τῶ νο-

ce corps reçoive, d'autre part, souillure ou souffrance, il sera sans doute nettoyé et purifié par le dieu loin d'être souillé. C'est donc la divinité qui nettoie et purifie les plus grandes et les plus impies de nos fautes, c'est elle qui nous lave; nousmèmes nous traçons autour des temples des dieux et de leurs enceintes des limites que personne ne doit franchir s'il n'est en état de pureté; et, les franchissant, nous faisons des ablutions, non pas comme recevant quelque souillure, mais comme nous purifiant de toute tache si nous en apportons quelqu'une. Voilà quelle est mon opinion sur les expiations.

2. (La cause de l'épilepsie est naturelle comme celle de toutes les autres maladies.) Quant à la maladie dont il s'agit ici, elle ne me paraît pas plus divine que le reste, mais elle a la nature qu'ont les autres maladies, et la cause dont chacune dérive. Cela (la nature et la cause) est le divin d'où provient tout le reste. Elle est curable, et elle ne l'est pas moins que les autres affections, pourvu qu'un long temps ne l'ait point enracinée de manière à la rendre plus forte que les remèdes administrés. Elle naît, comme les autres maladies, par hérédité; si, en effet, d'un phlegmatique naît un phlegmatique, d'un bilieux un bilieux, d'un phthisique un phthisique, d'un individu à rate malade un individu à rate malade, où est l'obstacle que la maladie dont le père ou la mère a été affecté n'affecte aussi quelqu'un des enfants? car le sperme, venant de toutes les parties du corps, vient sain des parties saines, malade des parties malades (Des Airs, des Eaux et des Lieux, § 14, t. II, p. 60). Une autre grande preuve que cette affection n'est en rien plus divine que le reste, c'est qu'elle survient naturellement chez les phlegmatiques et n'attaque

σήματι καὶ τῶν ἐκγόνων (ἐγόνων κ) ἔχεσθαί τινα θικ.  $-\frac{10}{2}$  παντὸς ἐν pro πάντοθεν θ. -παντὸ (sic) ἐν τῷ σώματι ι. - ἢν μὲν οὖν ἀπὸ pro ἀπό τε FGIJ KLZ. - ἢν μὲν οὖν ἀπό τε Q'. - εἰ μὲν οὖν ἀπὸ Codex Mediceus ap. Mack. -  $\frac{11}{2}$  καὶ ἀπὸ νοσηρῶν νοσηρὸς pro ἀπό τε τῶν ν. ν. θικ. -καὶ ἐκ τῶν L. - εἰ δὲ ἀπό τε Q'. - εἰ δὶ ἐκ νοσερῶν FIJKZ, Codex Mediceus ap. Mack. -  $\frac{12}{2}$  θεῖον FIJKZ, Ald. -γοσημάτων θ. -τοῖσι δὲ λοιποῖσι + ἐκριματώδεσι pro τοῖσι γὰρ + φλ. θι.

των τοῖσι γὰρ φλεγματώδεσι φόσει γίνεται τοῖσι δὲ χολώδεσιν οἰ προσπίπτει <sup>1</sup>καίτοι εἰ θειότερόν ἐστι τῶν ἄλλων, τοῖσιν ἄπασιν δμοίως ἔδει γίνεσθαι τὴν νοῦσον ταύτην, καὶ μὴ διακρίνειν μήτε χολώδεα μήτε φλεγματώδεα.

3. Άλλὰ γὰρ αἴτιος ὁ ἐγκέφαλος τούτου τοῦ πάθεος, ὅσπερ ¾καὶ τῶν ἄλλων νουσημάτων τῶν μεγίστων δτέω δὲ τρόπω καὶ εξ οξης προφάσιος γίνεται, έγω φράσω σαφέως. Ο έγκέφαλος τοῦ ἀνθρώποι έστι διπλόος ώσπερ και τοισιν άλλοισι ζώοισιν άπασιν το δε μέσο αὐτοῦ διείργει μῆνιγξ λεπτή διὸ οὐκ αἰεὶ κατὰ τωὐτὸ τῆς κεφαλή άλγεει, άλλ' εν μέρει έκάτερον, ότε δε άπασαν. Καὶ φλέθες 5 δ' ε αὐτὸν τείνουσιν ἐξ ἄπαντος τοῦ σώματος, πολλαὶ καὶ λεπταὶ, δύο δ παγεῖαι, 6 ή μεν ἀπὸ τοῦ ήπατος, 7 ή δε ἀπὸ τοῦ σπληνός. Καὶ ή με ἀπὸ τοῦ ήπατος ὧδ' ἔχει τὸ μέν τι τῆς φλεβὸς κάτω τείνει διὰ τῶ έπλ δεξιά παρ' αὐτὸν τὸν νεφρὸν καὶ τὴν ψυὴν ἐς τὸ ἐντὸς τοῦ μηροῦ καὶ καθήκει ἐς τὸν πόδα, καὶ καλέεται κοίλη φλέψ · ἡ 8 δὲ ἐτέρη ἄνι τείνει διά φρενών των δεξιών και του πλεύμονος απέσγισται δέ κα ες την καρδίην καὶ ες τον βραγίονα τον δεξιόν· 9 το δε λοιπον άνω φε ρει διά τῆς κληΐδος ἐς τὰ δεξιά τοῦ αὐχένος, ¹θἐς αὐτὸ τὸ δέρμα ώστε κατάδηλός εἶναι· 11 παρὰ ἐἐ τὸ οὖς κρύπτεται καὶ ἐνταῦθα σχι ζεται, καὶ τὸ μὲν παγύτατον καὶ μέγιστον καὶ κοιλότατον ἐς τὸ έγκέφαλον τελευτά, τὸ δὲ ἐς τὸ οὖς τὸ δεξιὸν 12 φλέβιον λεπτὸν, τὸ δ ες 13 τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν, τὸ 14 δε ες τὸν μυκτῆρα. ᾿Απὸ μεν το ήπατος ούτως έχει 15 των φλεδων. Διατέταται δε καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνο φλέψ ές τὰ ἀριστερὰ καὶ κάτω καὶ ἄνω, ὅσπερ 16 καὶ ἀπὸ τοῦ ήπο τος λεπτοτέρη δέ καὶ ἀσθενεστέρη.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Καὶ τοῖσι pro καίτοι εἰ FGHIJKZθι. -πᾶσιν θι. -ἔδεε Dietz. -² γὰρ αι τοῖσιν vulg. -αὐτοῖσιν ομ. θικ. -³ καὶ ομ. Ηθικ. -νοσημάτων Fθ. -ὅτω ἱ τῶ τρόπω θικ. -σαφῶς Ε. -σάφα θι. -ἐστι τοῦ ἀνθρώπου HXθικ. -ζώοις θι -⁴ διείργει θικ. -διαιρέει vulg. -διότι vulg. -διὸ θ. -αὶεὶ Lind., Dietz. -ἐ θ. -ἀεὶ vulg. -τωυτὸ θ, Dietz. -τὸ αὐτὸ vulg. -άπασαν FHΙθικ. -άπασα vulg. -ἄπας Κ. -⁵ δ' θ. -δὲ Dietz. -τε vulg. -ἐς θ, Dietz. -εἰς vulg. -παχέ Dietz. -βή.... σπληνὸς ομ. ικ. -² ή.... ήπατος ομ. θ. -δὸε Dietz. -μέντ pro μέν τι GZκ, Ald., Frob., Lind., Mack. -τοῦ σπληνὸς pro τὴς φλεθὸς θ -παρὰ Dietz. -ψοιὴν EHX. - ψοὰν θι. -ψοὴν Codex Mediceus ap. Mack. -δ' θ. -φρενῶν Dietz. -φλεθῶν vulg. -διὰ τῶν φλεθῶν καὶ τοῦ πλεύμονος τῶ δεξιῶν θικ. -πνεύμονος vulg. -πλεύμονος ubique Dietz. -La correction το Dietz, de φλεθῶν en φρενῶν, est bonne. Voyez plus bas, p. 374, note 5, ul confusion, dans certains mss., entre φρένας et φλέβας. -9 καὶ τὸ sine -0 σπας στος σπλεύμονος τὸς τὸς φλεθῶν απος τος πλεύμονος στὸς σκονος νας τος σκονος νας σκονος σκονος νας σκονος νας σκονος σκονος νας σκονος νας σκονος σκονος σκονος σκονος σκονος νας σκονος νας σκονος σκονος νας σκονος σκ

pas les bilieux; cependant, si elle était plus divine que les autres, il faudrait qu'elle attaquât indistinctement tous les tempéraments et qu'elle ne fît acception ni de bilieux ni de phlegmatiques.

3. (Le cerveau est l'origine de l'épilepsie comme de toutes les autres très-grandes maladies. Description des veines, dont deux grosses sont supposées parlir du foie et de la rate, et se rendre au cerveau.) La vérité est que le cerveau est l'origine de cette affection comme de toutes les autres très-grandes maladies; de quelle façon et par quelle cause? je vais l'expliquer clairement. Le cerveau est double chez l'homme comme chez tous les autres animaux; le milieu en est cloisonné par une membrane mince. Aussi la souffrance ne se fait-elle pas toujours sentir dans le même point de la tête, mais elle est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et quelquesois aussi partout. Des veines y arrivent de tout le corps, nombreuses et menues, mais deux grosses, l'une du foie, l'autre de la rate. Celle du foie se comporte ainsi : une certaine partie de la veine descend à droite le long du rein et des lombes jusqu'au dedans de la cuisse et arrive au pied, on la nomme veine cave; l'autre portion marche en haut à travers le diaphragme droit et le poumon, elle donne une branche au cœur et au bras droit, le reste monte par la clavicule à la droite du cou sous la peau même, où elle est visible. Près de l'oreille elle se cache et là se divise : la portion la plus grosse, la plus grande et la plus creuse se termine dans le cerveau; l'autre portion se rend d'une part dans l'oreille droite (et ce n'est qu'une veine menue), d'autre part dans l'œil droit, d'autre part enfin dans la narine. Telle est la disposition des veines provenant du foie. Quant à celle de la rate, elle se distribue à gauche en bas et en haut comme celle du foie; elle est plus menue et plus faible.

θικ. — 10 καὶ αὐτοῦ pro ἐς αὐτὸ Lind., Mack. — τὸ αὐτὸ LX. — εἶναι θικ. — ἐστι vulg. — 11 παρ' αὐτὸ δὲ τὸ θικ. — 12 φλέβιον λεπτὸν om, θικ. — 13 Ante τὸν addit τὸ οὖς J. — 14 δ'  $X\theta$ . — 15 τὰ τῶν θικ. — τῆς σπληνὸς FGZ. — 16 καὶ ἡ ἀπὸ θ.

- 4. Κατά ταύτας δὲ τὰς φλέβας καὶ ¹ἐσαγόμεθα τὸ πουλὺ τοῦ πνεύματος αὖται γὰρ ἡμέων εἰσὶν ἀναπνοαὶ τοῦ σώματος τὸν ἠέρα ἐς σφᾶς ἔλκουσαι, καὶ ²ἐς τὸ σῶμα τὸ λοιπὸν ὀχετεύουσι κατὰ τὰ φλέβια, καὶ ἀναψύχουσι καὶ πάλιν ἀφιᾶσιν. Οὐ γὰρ ³οἷόν τε τὸ πνεῦμα στῆναι, ἀλλὰ χωρέει ἄνω καὶ κάτω ἢν γὰρ στῆ που καὶ ἀποληφθῆ, ἀκρατὲς γίνεται ἐκεῖνο τὸ μέρος ὅπου ἀν στῆ τεκμήριον δέ 'ὁκόταν καθημένω ἢ κατακειμένω φλέβια πιεσθῆ, ὥστε τὸ πνεῦμα μὴ διεξιέναι διὰ τῆς φλεβὸς, εὐθὺς νάρκη ἔχει. Περὶ ħμὲν τῶν φλεβῶν καὶ τῶν λοιπῶν οὕτως ἔχει.
- 5. 6 H δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται τοῖσι μὲν φλεγματίησι, τοῖσι ἐἐ χολώδεσιν οὕ. ᾿Αρχεται δὲ φύεσθαι ἐπὶ τοῦ ἐμβρύου Ἦτι ἐν τῆ μήτρη ἐόντος καθαίρεται γὰρ καὶ ἀνθέει, ὥσπερ τἄλλα μέρεα, πρὶν γενέσθαι, καὶ ὁ ἐγκέφαλος. Ἐν ταύτη δὲ τῆ καθάρσει ἢν μὲν καλῶς καὶ μετρίως καθαρθῆ καὶ μήτε βπλέον μήτε ἔλασσον τοῦ δέοντος ἀποβρυῆ, οὕτως ὑγιεινοτάτην τὴν κεφαλὴν βἔχει ἢν δὲ πλέονα ρυῆ ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἀπότηξις πολλὴ γένηται, νοσώδεά ¹οτε τὴν κεφαλὴν ἕξει αὐξόμενος καὶ ἤχου πλέην, καὶ οὕτε ἤλιον οὕτε ψῦχος ἀνέξεται ἢν ¹¹ δὲ ἀπὸ ἑνός τινος γένηται ἢ ὀφθαλμοῦ ἢ οὕατος, ἢ φλέψ τις ¹²συνισχνανθῆ, ἐκεῖνο κακοῦται τὸ μέρος, ὁκοίως ἄν καὶ

<sup>1</sup> Ἐπαγόμεθα Lθικ. - πολύ Χθ. - πολλοῦ κ. - ή μέσω pro ήμέων J Codex Mediceus ap. Mack. - ήμιν θχ. - άναπνοαὶ ἐχ τοῦ στόματος κα τὸν ἡέρα ἐς σφᾶς ἕλκομεν θικ. - σφέας Dietz. - ² ἐς om. K. - ὀγετεύουσ κατά τὰ θικ. - ὀχετεύουσαι καὶ κατά τὰ vulg. - 3 οἴονται θικ. - χωρέει EFHIJKXZ. - άλλ' ἀναχωρέει θικ. - ἄνω τε καὶ κάτω θ. - καθ' δ pro το μέρος όπου ΕΗ. - καθ' δ pro όπου ΧQ'κ, Lind., Mack. - καθ' ότι pro όπου θι. - όκου Dietz. - 4 όταν θικ. - Ante καθ. addit γάρ vulg. - γάρ om GIJKZθικ, Lind. - κατακειμένω ή καθημένω θικ. - κατακεομένω Dietz. αξμα pro πνεύμα θ. - διὰ θικ. - ἀπὸ pro διὰ vulg. - νάρκα θικ. - 5 μὲ om., restit. al. manu H. -καὶ HX. -καὶ om. vulg. -καὶ τῶν λοιπῶν om. θ - Dans la collation venant de Dietz qui m'a été remise, on lit cett note: Abhinc collatum est præter codices huc usque commemoratos frag mentum codicis Vindobonensis xxix. Inscribitur fragmentum: περί ἱερή νόσου διήγησις μερική. Incipit : αυτη ή νουσος άρχεται φύεσθαι έπὶ φλεγμα τίησι ατλ. -μέν om.  $\theta$ . -  $\frac{1}{2}$  έτι om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ . -  $\frac{1}{2}$  αιρητο Lind. -τὰ ἄλλα Χθλ. -μέλεα θικ. -πρὶν ἢ θικλ. - Kühn, dans les notes qu m'ont été transmises par M. Rosenbaum, propose de lire ἀφρέει au lieu d ανθέει; mais il n'y a rien à changer; ανθέει est assuré et expliqué par u passage du livre Des Humeurs, § 1, ligne 2, t. V, p. 476. -καθάρσι Dietz - 8 πλέον μήτ' έλασσον θικλ. - πλείον vulg. - ἀπορυή Χ. - οὐτος ΧΡ'λ, Mack

4. (Les veines attirent l'air, et l'air est l'entretien de la sensibilité; comparez Des Vents, § 14.) Par ces veines nous attirons la plus grande partie de l'air; car ce sont pour nous des
soupiraux du corps qui aspirent l'air. Elles le distribuent partout à l'aide des petites veines; puis elles l'exhalent, ayant ainsi
procuré le rafraîchissement. Car le souffle ne peut rester en place,
mais il va en haut et en bas; en effet, s'il s'arrête en quelque
point et y est intercepté, la partie où il s'arrête devient incapable de se mouvoir. En voici la preuve : quand, assis ou
couché, des veines sont tellement comprimées que l'air ne
puisse y passer, il survient aussitôt un engourdissement. Telle
est la condition des veines et du reste.

5. (Théorie de la purgation du cerveau, soit dans l'utérus, soit après la naissance, à l'effet d'expliquer la santé ou la maladie des enfants.) La maladie dont il s'agit attaque les phlegmatiques et non les bilieux; le germe en commence chez l'embryon encore enfermé dans l'utérus. En effet, le cerveau, comme les autres parties avant la naissance, se purge et a une efflorescence. Par cette purgation, si elle s'opère bien et dans une juste mesure, et qu'il ne s'écoule rien de trop ni rien de trop peu, l'individu aura la tête la plus saine. Mais si l'écoulement de tout le cerveau est trop abondant et qu'il y ait une fonte considérable, il aura, grandissant, la tête malsaine, pleine de bruit, et ne pourra supporter ni le soleil, ni le froid. Si l'écoulement provient d'une seule partie, de l'œil par exemple, ou de l'oreille, ou si quelque veine s'est contractée, cette partie est lésée en proportion de la fonte qui a eu lieu.

<sup>-</sup>ύγιηροτάτην ΗΧθι. -ύγιειροτέρην Ε. —  $^9$  έξει Lind. -  $^4$ ν δὲ πλείων (πλείω Ε ΗΚ) ἀπό παντός τοῦ (τοῦ om. J) ἐγκ. γένηται ἡ ἀπότηξις vulg. -  $^4$ ν δὲ πλέονα ρυῆ ἀπό τοῦ παντὸς ἐγκεφάλου καὶ ἀπότηξις πολλὴ γένηται  $^{10}$  τε om.  $^{10}$  τε οπ.  $^{10}$  τε οπ

τῆς ἀποτήξιος ἔχη. ἢν δὲ κάθαρσις μὴ ἐπιγένηται, ἀλλὰ ¹ξυστραφῆ τῷ ἐγκεφάλῳ, οὕτως ἀνάγκη φλεγματώδεα εἶναι. Καὶ ὁκόσοισι μὲν παιδίοισιν ἐοῦσιν ἐξανθέει ἕλκεα ²ἐς τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τὰ οὕατα καὶ ἐς τὸν ἄλλον χρῶτα, καὶ σιαλώδεα ³γίνεται καὶ μυξόρροα, ταῦτα μὲν βήϊστα διάγει προϊούσης τῆς ἡλικίης ἐνταῦθα γὰρ ἀφίει καὶ ἐκκαθαίρεται τὸ φλέγμα, ὁ ἐχρῆν ἐν τῆ μήτρη καθαρθῆναι καὶ τὰ οῦτω 'καθαρθέντα οὐκ ἐπίληπτα γίνεται ταύτη τῆ νούσῳ ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ. 'Οκόσα δὲ καθαρά ἐστι, καὶ <sup>6</sup>μήθ' ἔλκος μηδὲν μήτε μύξα μήτε σίελον αὐτοῖς προέρχεται <sup>7</sup>μηδὲν, μήτε ἐν τῆσι μήτρησι πεποίηται τὴν κάθαρσιν, <sup>8</sup>τούτοισιν ἐπικίνδυνόν ἐστιν ἁλίσκεσθαι ὑπὸ ταύτης τῆς νούσου.

6. \*Ην θδὲ ἐπὶ τὴν καρδίην ποιήσηται δ κατάρροος τὴν πορείην, παλμὸς ἐπιλαμδάνει καὶ ἄσθματα, καὶ τὰ στήθεα διαφθείρεται, ἔνιοι δὲ καὶ κυφοὶ γίνονται · 10 δκόταν γὰρ ἐπικατέλθη τὸ φλέγμα ψυχρὸν ἐπὶ τὸν πλεύμονα ἢ ἐπὶ τὴν καρδίην, ἀποψύχεται τὸ αἷιμα · αἱ δὲ φλέδες πρὸς βίην ψυχόμεναι πρὸς τῷ 11 πλεύμονι καὶ τἢ καρδίη πηδῶσι, καὶ ἡ καρδίη πάλλεται, ὥστε ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης τὰ ἄσθματα ἐπιπίπτειν καὶ τὴν ὀρθοπνοίην. 12 Οὐ γὰρ δέχεται τὸ πνεῦμα ὅσον ἐθέλει, μέχρις ἀν κρατηθῆ 13 τοῦ φλέγματος τὸ ἐπιβρυὲν καὶ διαθερμανθὲν διαχυθῆ ἐς τὰς φλέδας · ἔπειτα παύεται τοῦ παλμοῦ καὶ τοῦ ἄσθματος · παύεται δὲ 14 ὅκως ἀν τοῦ πλήθεος ἔχη · ἢν μὲν γὰρ πλέον ἐπικαταρρύῆ, σχολαίτερον, ἢν δὲ ἔλασσον, θᾶσσον · 15 καὶ ἢν μὲν

 $^{1}$  σ. Hθ. - ὄσοισι ικλ. - οἴσι θ. - παιδίοις θικλ. -  $^{2}$  καὶ ἐς θικλ. - ὧτα θικλ. άλλον om. θικλ. - 3 γίνεται θ. - γίγνεται Dietz. - γένηται vulg. - ένθαῦτα Dietz. - δὲ pro γὰρ J. - ἀφιεῖ λ. - ἀπιεῖ Dietz. - ἐκκαθαίρεται θ. - καθαίρεται vulg. - ἐν τῆ μήτρη θικλ. - ἐς τὴν μήτρην vulg. - ⁴ παιδευθέντα οὐ γίνεται ἐπίληπτα τῆ νούσω ταύτη ἐπὶ τὸ πολὺ θικλ.-ἐπὶ τὸ πουλὺ FH, Lind., Dietz. -έπιτοπολύ vulg. — 5 καθαρά τέ έστι Ηθικλ. — 6 μη Z, Ald. - μήτε θ, Dietz. - Ελκεος Ε. - μηθέν ΕΗ. - σίελον θικλ. - σίαλον vulg. - αὐτοῖς θικλ. - αὐτοῖς om. vulg. — τμηθέν ΗΧικλ. - μηδέν om. θ. - μήτ' pro μήτε θ. — 8 τούτοισι (H, alia manu τοίσι τοιούτοισι) Χθ. -τοίσι τούτοισι ιχ. -τοίσι τοιούτοισι vulg.-Ante ἐπιχ. addunt δὲ Ηθιχ.-Si on admettait δὲ, il faudrait le prendre dans le sens de δή. -ἐστιν om. FGIJKZ. - 9 δ' θ. -κατάρροος θ, Dietz. - κατάβρους vulg. - πορίην Κθ. - πορανίην (sic) ικλ. - ἐπιλαμβάνη F.ἄσθμα θικλ. — 10 ὅταν θικλ. – πνεῦμα pro φλέγμα θικλ. – πλεύμονα θ, Dietz. –  $\pi$ ν. vulg. -καὶ pro  $\tilde{\eta}$  ἐπὶ θικλ. -  $^{11}$  πλ. θ, Lind., Dietz. -  $\pi$ ν. vulg. -τὸ ἄσθμα θι κλ. - έμπίπτειν Εθικλ. - όρθόπνοιαν ικλ. -- 12 οὐ γὰρ δέχεσθαι τὸ πνεῦμα ἐθέλει vulg. - οὐ γὰρ δέχεται τὸ πνεῦμα ὅσον ἐθέλει θι. - ἄχρι θιλ. - ἄν om. (Η, restit. al. manu) θικλ. — 13 ύπὸ τοῦ φλέγματος (πνεύματος L, Lind.; αίματος

Enfin si la purgation ne s'est pas opérée, et qu'il y ait eu concentration dans le cerveau, le sujet sera nécessairement pituiteux. Ceux qui, dans leur enfance, ont des éruptions à la tête, aux oreilles et au reste du corps, et sont affectés d'écoulements salivaire et nasal, ceux-là se portent le mieux à mesure qu'ils avancent en âge; car de cette façon se décharge et se purge le phlegme dont l'économie aurait dû se débarrasser dans l'utérus. Ainsi purifiés, ils ne sont guère exposés à cette affection; mais ceux dont le corps est net, et qui n'ont ni ulcération, ni flux muqueux, ni flux salivaire, sans avoir, dans la matrice, passé par la purification préalable, sont dans le danger d'être ainsi affectés.

6. (Points où se porte la fluxion venant du cerveau. Comparez Des Lieux dans l'homme, §§ 10 et suiv.) Si le flux prend sa marche vers le cœur, il survient des palpitations, de la dyspnée, la poitrine s'altère, quelques-uns même deviennent bossus. En effet la pituite froide, descendant sur le poumon ou sur le cœur, refroidit le sang; les veines, saisies violemment par ce refroidissement, battent contre le poumon et le cœur, le cœur palpite et il en résulte nécessairement la gêne de la respiration et l'orthopnée, car le patient ne reçoit pas le souffle autant qu'il le veut, tant que le phlegme affluant n'a pas été surmonté, échauffé et dispersé dans les veines. Alors cessent les palpitations et la dyspnée, et elles cessent dans la mesure de la quantité du flux, c'est-à-dire plus lentement si le flux est plus considérable, plus vite s'il est moindre. De la

K', Mack) vulg. - ύπὸ om. θι. - πνεύματος de L συ αἴματος de K' sont des essais de correction qui deviennent inutiles quand on a la bonne leçon, qui est de supprimer ὑπὸ avec θι. Il en est de même de cette note de Dielz: Mendum asterisco significasse sategi, hæsitabundus num probanda sit mea emendatio; ὑπ' αὐτοῦ (a corde) τοῦ φλέγματος τὸ, etc., quam lectionem latine expressi. Dietz était arrivé très-près de la bonne leçon, et avait du moins touché le véritable sens, en rapportant τοῦ φλέγματος ὰ τὸ ἐπιβρυέν, et non pas à ὑπὸ de vulg. — '' ὅπως ἄν καὶ τοῦ πλήνθεος (sic) θ. - ἄν καὶ τοῦ ΕΗλ. - σχολέτερον θικλ. - δ' θ. — '' καὶ om, IJZ. - μὲν om. θικλ. - ἐῶσιν θ. - κατάρρου FZθ, Dietz. - κατάρρου vulg.

πυχνότεροι έωσιν οι κατάρροοι, πυχνότερα επίληπτος γίνεται, <sup>1</sup> ήν δε μή, αραιότερα. Ταῦτα μεν οὖν πάσχει, ήν ἐπὶ τὸν πλεύμονα καὶ τὴν καρδίην <sup>2</sup> ἴη· ἡν δὲ ἐς τὴν χοιλίην, διάβροιαι <sup>3</sup>λαμβάνουσιν.

7. \*Ην δε τουτέων μεν των δδων αποκλεισθή, ες δε τας φλέβας, άς προείρηκα, τὸν κατάβδοον ποιήσηται, ἄφωνός <sup>4</sup>τε γίνεται καὶ πνίγεται, και άφρος έκ του στόματος έκρέει, και οι δδόντες συνηρείκασι, καὶ αξ χεῖρες <sup>5</sup>συσπῶνται, καὶ τὰ ὄμματα διαστρέφονται, καὶ οδδέν φρονέουσιν, ένίοισι 6δέ καὶ υποχωρέει ή κόπρος κάτω καὶ ταῦτα γίνεται <sup>7</sup>ότε μεν ές τὰ ἀριστερά, ότε δε ές τὰ δεξιά, ότε 8δε ές άμφότερα. Όχως δε τούτων έχαστον πάσχει εγώ φράσω άφωνος μέν έστιν δκόταν έξαίφνης τὸ φλέγμα ἐπικατελθὸν ἐς τὰς φλέδας ἀποκλείση τὸν ἦέρα καὶ μὴ παραδέχηται <sup>9</sup>μήτε ἐς τὸν ἐγκέφαλον μήτε ἐς τὰς φλέβας τὰς χοίλας μήτε ἐς τὰς χοιλίας, ἀλλ' ἐπιλάβη τὴν ἀναπνοήν · όταν γὰρ 10 λάδη ἄνθρωπος κατὰ τὸ στόμα καὶ τοὺς μυκτῆρας τὸ πνεῦμα, πρῶτον μέν ἐς τὸν ἐγκέφαλον ἔρχεται, ἔπειτα 11 δὲ ἐς τὴν χοιλίην τὸ πλεῖστον μέρος, τὸ 12 δὲ ἐπὶ τὸν πλεύμονα, τὸ δὲ ἐπὶ τὰς φλέβας. Έκ τουτέων δὲ σκίδναται ἐς τὰ λοιπὰ μέρεα κατὰ τὰς φλέδας· 13 καὶ όσον μὲν ἐς τὴν κοιλίην ἔρχεται, τοῦτο μὲν τὴν κοιλίην διαψύγει, καὶ ἄλλο τι οὐδὲν ξυμδάλλεται 14 δ δ' ἐς τὸν πλεύμονά τε καὶ τὰς φλέδας ἀὴρ ξυμβάλλεται ἐς τὰς κοιλίας ἐσιὼν καὶ ἐς τὸν ἐγκέφαλον, και ούτω την φρόνησιν και την κίνησιν τοῖσι μέλεσι παρέχει, 15 ώστε, ἐπειδὰν ἀποκλεισθῶσιν αί φλέβες τοῦ ἠέρος ὑπὸ τοῦ φλέγματος

<sup>1 &</sup>quot;Ην δε μή ἀρ. om. FGHIJKZθικλ, Codex Mediceus ap. Mack, Ald. - οδν om. θικλ. -πλεύμονα θ, Lind., Dietz. -πν. vulg. - žη ELXP'Q'κ. - ή θι. -3 λάβωσιν FGIJKZ, Ald. - ήν μέν τουτέων pro ήν δε τουτέων μεν FGIJKZ. -τούτων θι. -ἀποκλισθη θ. -ἀποκληϊσθη Dietz. - Dietz suit partout cette forme pour le verbe κλείζω. — 4 τε om. θ. - ρεῖ θ. - ρέει ικ. - ἐκρέη FZ, Ald. -συνήρχασι vulg. -ξυνήρχασι Dietz. -συνηρείχασι θλ, Mack. — 5 ξ. Dietz. -6 δὲ FGHIJKZθικλ, Ald. - δὲ om. vulg. - ή κόπρος om. θικλ. - 7 ἐνίστε θι. ές τὰ ἀριστερὰ HXQ'θι.-ἐς τἀριστερὰ κ.-ἐπ' ἀριστερὰ vulg.--8 δ' θ.-ὅπως θ. - όταν θικλ. - εξαίφνης om. FGJKZ. - πνεῦμα pro φλέγμα EJGP'Q'κλ. Codex Mediceus ap. Mack. - ἐπὶ pro ἐς θκλ. - ἡέρα ΕΗΧΩ'θ, Lind., Mack, Dietz. - ἀέρα vulg. — 9 μήτ' (bis)  $\theta$ . - μήτε ἐς τὰς κοιλίας om.  $\theta$ ι. — 10 λάβη  $\theta$ ι. - ἐπιλάβη vulg. - Si on gardait ἐπιλάβη ici et dans le membre de phrase immédiatement précédent, il faudrait donner à ces deux ἐπιλάβη un sens opposé dans l'un et l'autre passage. Je crois donc bonne la leçon de 61.ωνθρωπος Dietz. - μεν om. Κ. — 11 δ' θ. - δε om. Χ. — 12 δ' έπε τον πλ. θ. πν. vulg. - τὸ δ' ἐπὶ τὰς θ. - τούτων θ. - σκιδνᾶται ἐπὶ τὰ θικ. - σκορπίζεται

même façon, des flux qui se répètent fréquemment produisent des accès fréquents; éloignés, des accès éloignés. Voilà ce qui se passe quand le flux va sur le pour on et sur le cœur. Mais s'il se rend dans le ventre, c'est la diarrhée qui survien.

7. (Production de l'épilepsie. Explication des accidents.) Le flux est-il au contraire coupé de ces voies, et pénètre-t-il dans les veines que j'ai indiquées plus haut? le sujet perd la voix et étouffe, l'écume lui sort de la bouche, il grince des dents, les mains se tordent, les yeux divergent, toute connaissance est perdue, quelquesois même il y a sortie des excréments. De tels accidents se manifestent tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt des deux côtés. Je vais expliquer comment chacun de ces accidents survient. Le sujet perd la voix parce que le phlegme, descendant tout à coup dans les veines, intercepte l'air, qui n'est plus reçu ni dans le cerveau, ni dans les veines caves, ni dans les cavités, la respiration étant interceptée. En esset, quand on aspire le sousse par la bouche et les narines, ce souffle va d'abord au cerveau; puis la plus grande partie va dans le ventre, et le reste dans le poumon et dans les veines; de là il se répand, par les veines, dans les autres parties. La portion qui va dans le ventre raffraîchit le ventre et n'a pas d'autre usage. Mais l'air qui va dans le poumon et dans les veines, s'introduisant dans les cavités et dans le cerveau, concourt et produit ainsi l'intelligence, et, dans les membres, le mouvement. De la sorte, quand par le phlegme l'air est exclu des veines, qui ne le reçoivent plus, le patient

pro σκίδ. P' (λ, supra lineam). — 13 καὶ ὅσον ἐς μὲν (μὲν ἐς GHIJXZ, Ald.) τὴν κοιλίην διαψύχει καὶ ἄλλο vulg. – καὶ ὅσον μὲν ἐς τὴν κοιλίην ἔρχεται, τοῦτο μὲν τὴν κοιλίην διαψύχει καὶ ἄλλο θ. –τι οm. (H, restit. al. manu) θ. – οὐθὲν ΕΗ. — 14 τοῦτο δ' ἐς τὸν πνεύμονα (τωὐτὸ δὲ τὸ ἐς τὸν πλεύμονα Κ', Dietz) ὁ δὲ ἐς τὰς φλέβας vulg. – ὁ δ' (τοῦτο δ' ικλ) ἐς τὸν πλεύμονά τε καὶ τὰς σλέβας θικλ. – Dietz approuve et adopte la correction de Cornarius, qui est fort ingénieuse. Mais, dans un passage difficile, j'ai mieux aimé suivre une leçon de mss. qui n'a pas besoin de correction. – ἢὴρ Lind., Dietz. – ἐστών θ, Dietz. – εἰστών vulg. – Post ἐγκέφαλον addunt ἔρχεται θικ. – παρέχει τοῖσι μέλεσι Χ. — 15 ὥστ' θ. – παράξερνται Χθι. – καθιστά ΓΚ. – καθίστασι θ. – κατιστέασι Dietz.

καί μή παραδέχωνται, ἄφωνον καθιστᾶσι καὶ ἄφρονα τὸν ἄνθρωπον. Αί δε γείρες ακρατέες γίνονται και σπώνται, 1 του αίματος ατρεμίσαντος καὶ μὴ διαγεομένου ώσπερ εἰώθει. Καὶ οἱ δφθαλμοὶ εδιαστρέφονται, τῶν φλεδίων ἀποκλειομένων τοῦ ήέρος καὶ σφυζόντων. Αφρὸς 3δε εχ τοῦ στόματος προέργεται εχ τοῦ πλεύμονος· όταν γὰρ τὸ πνευμα μη έσίη ές αὐτὸν, \*άφρέει καὶ ἀναβλύει ώσπερ ἀποθνήσκων. Η δε κόπρος υπέργεται υπό βίης πνιγομένου πνίγεται δε του ήπατος καὶ ετῆς κοιλίης ἄνω πρὸς τὰς φρένας προσπεπτωκότων καὶ τοῦ στομάχου της γαστρός ἀπειλημμένου προσπίπτει 6δε δκόταν τὸ πνεύμα μή ἐσίη ἐς τὸ τστόμα όσον εἰώθει. Λαχτίζει δὲ τοῖσι ποσίν, δκόταν δ άλρ ἀποκλεισθή ἐν τοῖσι μέλεσι καὶ μλ οἶός τε ἔη διεκδῦναι έζω ύπο του φλέγματος· άΐσσων θοὲ διά του αξματος άνω καὶ κάτω σπασμόν έμποιέει καὶ δδύνην, διὸ λακτίζει. Ταῦτα δὲ πάσγει πάντα, 10 δχόταν τὸ φλέγμα ψυγρὸν παραβρυή ἐς τὸ αξμα θερμὸν ἐόν· αποψύχει γὰρ καὶ ἔστησι τὸ αξμα· 11 κἢν μὲν τὸ ρεῦμα πουλὸ ἔη καὶ παγύ, αὐτίκα ἀποκτείνει κρατέει γάρ τοῦ αίματος τῷ 12 ψύγει καί πήγνυσιν ήν δὲ ἔλασσον ἔη, τὸ μὲν παραυτίκα κρατέει ἀποφράξαν την αναπνοήν έπειτα τῷ χρόνω δκόταν σκεδασθῆ κατὰ τὰς φλέδας καὶ μιγῆ τῷ αἴματι πολλῷ ἐόντι καὶ θερμῷ , ἢν κρατηθῆ οὕτως , ἐδέξαντο τὸν ἢέρα 13 αξ φλέβες, καὶ ἐφρόνησαν.

8. Καὶ δκόσα μὲν παιδία σμικρά κατάληπτα <sup>1</sup> γίνεται τῆ νούσω ταύτη, τὰ πολλὰ ἀποθνήσει, ἢν πουλὸ τὸ ῥεῦμα ἐπιγένηται καὶ νότιον ἔη· τὰ γὰρ φλέδια λεπτὰ ἐόντα οὐ <sup>15</sup> δύναται παραδέχεσθαι τὸ

¹Τοῦ οπ. θι. -ἀτρεμήσαντος EGJKZQ΄ικλ. -οὐ pro μὴ EHXθικλ, Ald. -μὴ οπ. (F, restit. alia manu) GIJKZ. -διαδεχομένου FJKZκ, Ald. -ἐώθεε Dietz. —² Post ὀφθ. addunt δὲ θικλ. -σφύζονται vulg. -σφίγγονται Foes ex conject. in notis, Lind. -σφύζοντος (Ε, al. manu σφύζονται) Χλ. -σφυζόντων (Η, al. manu σφύζονται) θικ. —³ δ' θ. -πλεύμονος θ, Dietz. -πν. vulg. - ἐστή θ, Dietz. -εἰστή vulg. - ἐωυτὸν vulg. - αὐτὸν θικ. —³ ἀφαίρει J. -ἀφρίει θ. —⁵ τῆς ἄνω κοιλίης θ. -φλέδας pro φρένας θι. -καὶ τοῦ στομάχου καὶ τῆς γαστρὸς κατειλημμένων θικ. —6 δ' ὅταν θικ. -ἐστή θ, Dietz. -εἰστή vulg. — ²σῶμα θκ. -ἐώθεε Dietz. -δὲ καὶ J. -ὅταν θ. -ἠὴρ Lind., Mack., Dietz. - σκέλεσι (ΕΗ, al. manu μέλεσι) Χθικλ, Ald. -ἀποκλεισθῆ.... ἀΐσσων οπ. J. -τ' ἔη θ. —8 διεκδυῆναι vulg. - διεκδῦναι Χιλ. -διεκδύναι θ. —9 δὲ διὰ θικ, Μαck. -δὲ οπ. vulg. -διὰ τοῦ αϊματος ἀΐσσων λ. -ἀπὸ pro διὰ τοῦ J. — 10 ὅποι ἄν pro ὁκόταν θι. -παραρρυῆ ψυχρὸν θι. —11 καὶ ἢν μὲν πολὺ ἢ τὸ ῥεῦμα καὶ παχὸ θι. —12 ψυχρῶ θι. - ἢν δ' ἔλασσον ἢ θ. - ἢ ι. - εἴη κ. - ἀποφράξαι GZ. - ἀναπνοιὴν FHIJKZ, Ald. - ὁπόταν θ. - σκιδνασθῆ vulg. - σκεδασθῆ ΕΗ

perd la voix et la connaissance. Les mains deviennent impuissantes et se tordent, vu que le sang demeure immobile et ne se répand pas comme à son ordinaire. Les yeux divergent parce que les veines ne reçoivent plus l'air et battent. L'écume qui sort de la bouche provient du poumon; car, l'air n'y pénétrant pas, cet organe jette de l'écume et bouillone comme si la mort approchait. Les excréments sortent par la force de la suffocation, suffocation qui est le résultat de la pression du foie et du ventre en haut contre le diaphragme et du resserrement du conduit (æsophage) de l'estomac. Cette pression survient quand le souffle n'entre pas dans la bouche comme à l'ordinaire, Le malade frappe des pieds parce que l'air est intercepté dans les membres et ne peut s'en dégager à cause du phlegme. L'air, s'agitant en haut et en bas dans le sang, cause spasme et douleur; de là les coups de pieds. Tous ces accidents s'offrent à la fois quand le phlegme froid coule dans le sang, qui est chaud; il le refroidit et l'arrête. Si le flux est abondant et épais, la mort est immédiate, car il triomphe du sang par le froid et le coagule; s'il est moindre, dans le moment il a le dessus, interceptant la respiration; puis, au bout de quelque temps, s'étant répandu dans les veines et mêlé au sang, qui est abondant et chaud, il a le dessous, les veines admettent l'air et la connaissance revient.

8. (Chez les enfants très-petits les accidents sus-énumérés causent la mort, ou, s'ils sont moindres, laissent des traces, paralysie, faiblesse, contractures.) Les enfants tout petits qui sont pris de cette affection, succombent pour la plupart, si la fluxion est considérable et que le vent souffle du midi. Les

IJKLΧθικλ, Dietz. – Dans la collation de Dietz on lit: Accedunt abhinc variæ lectiones codicis 4 Vaticani; est fragmentum unius folii vermibus corrosi. — 13 αΐ οπ. ικ. – ἐφλέβες (sic) pro αἱ φλέβες θ. – ἡ φρόνησις pro ἐφρόνησαν Κ. – ὅσα θ. – ὅσα μὲν σμικρὰ παιδία μ. – σμικρὰ οπ. θ. — 14 γίνονται J. –πολύ θ. – πνεῦμα pro ῥεῦμα FG (H, al. manu ῥεῦμα) IJLZ. – φλέγμα pro ῥεῦμα Κ. – ἐστὶ pro ἔη ΕΓΙJΚΧΖλ, Ald. – ἔη οπ. (H, al. manu ἐστὶ) θ. — 15 δύνανται Χλ. – ὑποδέχεσθαι θικ. – ἀλλὰ θ, Dietz. – παχέος FI.

φλέγμα υπό πάγεος και πλήθεος, άλλ' ἀποψύγεται και ¹πήγνυται τὸ αξμα, καὶ ούτως ἀποθνήσκει. \*Ην δὲ ² ολίγον ἐὸν ἐς ἀμφοτέρας τὰς φλέδας τὸν κατάρδοον ποιήσηται, ἢ ἐς ³τὰς ἐπὶ θάτερα, περιγίνεται ἐπίσημα ἐόντα• ἢ γὰρ στόμα παρέσπασταί ἢ ὀφθαλμὸς ἢ αὐγὴν ἢ χείο, δικόθεν αν τὸ φλέβιον πληρωθέν τοῦ φλέγματος κρατηθή καὶ δ ἀπισχνωθή. Τούτω οὖν τῷ φλεδίω ἀνάγκη ἀσθενέστερον εἶναι καὶ ενδεέστερον τοῦτο τοῦ σώματος τὸ βλαβέν · ἐς δὲ τὸν <sup>6</sup> πλείονα γρόνον ώφελέει ώς ἐπὶ τὸ πουλύ· οὐ γὰρ ἔτι ἐπίληπτον γίνεται, ἢν ἄπαξ ἐπισημανθῆ, διὰ τόδε ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης αἱ φλέδες αἱ λοιπαὶ κακοῦνται καὶ μέρος τι <sup>7</sup>συνισχναίνονται, ώς τὸν μὲν ἢέρα δέχεσθαι, τὸν δὲ τοῦ φλέγματος κατάβδοον μηκέτι δμοίως ἐπικαταββέειν ἀσθενέστερα <sup>8</sup>μέντοι τὰ μέλεα εἰκὸς εἶναι, τῶν φλεδῶν κακωθεισέων. ο Οχόσοισι δ' αν βόρειόν τε καὶ πάνυ δλίγον παραβρυῆ καὶ ἐς τὰ δεξιὰ, ασήμως περιγίνονται· χίνδυνος δὲ 10 ζυντραφηναι χαὶ ξυναυξηθηναι, ην μη θεραπευθώσι τοῖσιν ἐπιτηδείοισιν. Τοῖσι μὲν οὖν παιδίοισιν ούτω γίνεται, ή ότι τούτων έγγυτάτω.

9. Τους δὲ πρεσθυτέρους οὐκ <sup>11</sup> ἀποκτείνει, ὁκόταν ἐπιγένηται, οὐδὲ διαστρέφει αἴ τε γὰρ φλέβες εἰσὶ κοῖλαι καὶ αἴματος μεσταὶ θερμοῦ, ἃ <sup>12</sup>οὐδὲ δύναται ἐπικρατῆσαι τὸ φλέγμα, <sup>13</sup>οὐδ' ἀποψῦξαι τὸ αἶμα, ὥστε καὶ πῆξαι, ἀλλ' αὐτὸ κρατέεται καὶ καταμίγνυται τῷ αἴματι ταχέως καὶ οὕτω παραδέχονται αὶ φλέβες τὸν ἠέρα, καὶ τὸ φρόνημα <sup>14</sup>γίνεται, τά τε σημήϊα τὰ προειρημένα ῆσσον ἐπιλαμβά-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Πνίγεται EXλ. -2 δλίγον ἔη καὶ ἐς EHX (θ et  $\mu$ , cum η pro ἔη) κλ. – ἔη pro ἐὸν FGIJZ, Ald. - ἐπ' pro ἐς P', Ald. - ποιήσεται J. - 3 τὰ pro τὰς GHIJ ΚΖθκ. - περιγίνονται θκ. - περιγένηται ΙΚ. - περιγίνηται FZ, Ald. - τὸ στόμα λ. – παρέσπασται θκ. – παρασπάται vulg. – η χείρ η αὐχην θικ. — 4 ή πόθεν pro δχόθεν θχ. - δπόθεν Χλ. - αὐτὸ pro ἂν τὸ L. - αὐτὸ τὸ φλέθιον Lind. - $^{5}$  ἐπισχνανθη (EX, mutat. in ἀπισχνωθη) Q'. -ἀπισχνανθη (H, al. manu ἀπισγνωθή) Ρ'θκλ, Lind., Mack. - ἀσθενεστέρω θ. - τουτοίου (sic) pro τούτο τοῦ θλ. — 6 πλείω Εθλμ. - ἐπὶ τὸ πουλὸ F, Dietz. - ἐπιτοπολὸ vulg. - Les mss. et Linden mettent le point après τόδε; vulg. le met avant. J'ai suivi les mss. — 7 ξ. Dietz. – ωστε pro ως θ. –τοῦ δὲ pro τὸν δὲ τοῦ H. –τοῦ δὲ φ)έγματος τὸν κατάρροον θι. - ἐπικαταρρέειν θμ. - παραβρέειν vulg. - 8 μέντοι όμοίως vulg. - όμοίως om. FGIJKZ. - ἐοικὸς Dietz. - κακωθειτέων ΚΡ'0, Mack, Dietz. - κακωθεισών vulg. - 9 δκόσοισι (όσοισι λ) δ' αν (δ' ού pro δ' αν ΕΟ'λ, Mack) τελείοισί (δ' άτελείοισί FGHIJKK') τε vulg. - καν πάνυ δ' άτελείοισί τε κ. - οἶσι δ' αν βόρειόν τε θμ. - βόρειον est la vraie leçon; comparez p. 374, ligne avant-dern. - καν πάνυ ΕΡ'Q'. - είς θ. - 10 ξυνγραφήναι μ. - συν-

veines étant menues ne peuvent recevoir une pituite épaisse et abondante, le sang se refroidit et se coagule, et la mort survient. Mais si la fluxion, étant petite, se porte dans les deux veines ou dans celle d'un côté, le sujet survit, mais en conservant des marques de la maladie; ou la bouche est déviée, ou bien un œil, ou le cou, ou une main, suivant la veine qui, remplie par la pituite, a été surmontée et amoindrie. Nécessairement donc, en raison de cette veine, la partie du corps qui est lésée se trouve plus incomplète et plus faible; mais c'est un mal qui à la longue a de l'utilité, le sujet n'est plus exposé à l'épilepsie, une fois passée cette explosion du mal. En voici la raison : sous cette influence morbide les autres veines s'altèrent et se contractent dans une certaine proportion, de manière que, tout en recevant encore l'air, elles cessent de recevoir avec la même facilité le flux de pituite. Mais il est évident que, les veines ayant ainsi souffert, les membres doivent devenir plus faibles. Si au contraire il se fait une fluxion trèspeu considérable pendant le vent du nord et du côté droit, le patient réchappe sans en conserver de marque; mais il est à craindre que le mal ne se nourrisse et ne s'accroisse avec le sujet si on ne le combat par des remèdes appropriés. C'est de cette façon ou d'une façon très-analogue que les choses se passent chez les enfants.

9. (L'épilepsie est moins grave chez les adultes; elle reprend de la gravité chez les vicillards.) Mais à un âge plus avancé, l'épilepsie, quand elle survient, ne cause ni la mort ni des distorsions; en effet, les veines sont amples et pleines d'un sang chaud. La pituite ne peut ni l'emporter ni refroidir le sang de manière à le coaguler; au contraire elle est promptement vaincue et se mêle au sang. De la sorte, les veines reçoivent

γρατήναι καὶ συναυξηθήναι θ. – τοῖς ἐπιτηδίοισι θ. – ἐπιτηδέοισι Dietz. – νῦν pro οὖν θ. – ἐγγύτατα θμ. —  $^{11}$  ἀποκτένει GJKZ, Ald. – ὅταν θμ. – ἢν pro ὁκόταν J. – διαστρέφη Ε. – ἃ θμ. – διότι (ὅτι EFGHIJXZλ, Ald.) pro ἃ vulg. —  $^{12}$  οὐ GHJKXZθ, Ald. – κρατήσαι Κ. —  $^{13}$  οὐδὲ θ, Dietz. – καταμήγνυται θμ. —  $^{14}$  ἐγγίνεται μ. – ἐνγίνεται θ. – σημεῖα θμ. – πρεσδυτάτοις θ. – ὅταν θμ.



νει διὰ τὴν ἐσχύν. Τοῖσι δὲ πρεσδυτάτοισιν δκόταν επιγένηται τοῦτο τὸ νούστιμα, διὰ τοῦτο ἀποκτείνει ἢ παράπληκτον ποιέει, ὅτι αὶ φλέδες κεκένωνται καὶ τὸ αξιμα ὅλίγον ετέ ἐστι καὶ λεπτὸν καὶ ὑδαρές.
Ἡν μὲν οὖν πολὸ καταβρυῆ καὶ χειμῶνος ἔη καιρὸς, ἀποκτείνει ἀπέπνιζε γὰρ τὰς ἀναπνοὰς καὶ ἀπέπηζε τὸ αξιμα, ἢν ἐπ' ἀμφότερα ὁ κατάβροος γένηται ἢν δὲ ἐπὶ θάτερα μοῦνον, παράπληκτον ποιέει ψυχρὸν καὶ ὁλίγον, ἀλλ' αὐτὸ κρατηθέν ἐπάγη, ὥστε ἀκρατέα εἶναι ψυχρὸν καὶ ὁλίγον, ἀλλ' αὐτὸ κρατηθέν ἐπάγη, ὥστε ἀκρατέα εἶναι

10. Ές δὲ τὰ δεξιὰ μᾶλλον καταβρέει ἢ ἐς τὰ ἀριστερὰ, ὅτι εἰ 
φλέδες εἰσὶ <sup>6</sup>κοιλότεραι καὶ πλέονες ἢ ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσιν <sup>6</sup> ἀπὸ 
γὰρ τοῦ ἤπατος τείνουσι καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνός. Ἐπικαταβρέει ἐὲ καὶ 
ἀποτήκεται τοῖσι μὲν παιδίοισι μάλιστα, <sup>8</sup>οἴσιν ἀν διαθερμανθῆ ἡ 
κεραλὴ ἤν τε ὑπὸ ἡλίου, ἤν τε ὑπὸ πυρὸς, καὶ ἐξαπίνης φρίξη ὁ 
ἐγκέφαλος <sup>8</sup> τότε γὰρ ἀποκρίνεται τὸ φλέγμα. Ἀποτήκεται μὲν γὰρ 
<sup>50</sup>ἐκ τῆς ὑέρμης καὶ διαχύσιος τοῦ ἐγκεφάλου <sup>11</sup> ἀποκρίνεται ἐὲ ἀπὸ 
τῆς ὑΰξιός τε καὶ ξυστάσιος, καὶ οὕτως ἐπικαταβρέει. Τοῖσι μὲν 
αὕτη ἡ πρόφασις γίνεται, τοῖσι δὲ καὶ ἐπειδὰν ἐξαπίνης μετὰ βόρεια 
πνεύματα νότος μεταλάδη, <sup>12</sup> ξυνεστηκότα τὸν ἐγκέφαλον καὶ εὐσύενέοντα ἕλυσε καὶ ἐχάλασεν ἐξαίφνης, ὅστε πλημιμυρεῖν τὸ φλέγμα,

1 Téveta GIZ. - voustur F. - vostur vulg. - tôle pro vouto bu. - 2 te om. N. - Desinit post θέαρες fragmentum in codice 24, id est λ. - πουλί Lind., Mack, Dietz. - 7 En X, Dietz) vulg. - En om. FGIJKZ, Ald. - En natρός om. Η, καιρός restit. al. manu) θμ. - ἀπέρραξε pro ἀπέπνιξε θι. - 'κατάρρους Ft, Lind., Dietz. - κατάρρος vulg. - δ' έπὶ h. - 3 έκεῖνα om. Dietz. - xeira bu - raba b. - rat' a Dietz. - diaphasi vulg. - diephasi sic L. - dieotion 6, Lind. Dietz. - zatażóśn Ald. — i žmuoskótesai eson bu. - nkésves. θμ. - πλείονες vulg. - τοῦς ἀριστεροῖς θμ. - ἐδτι ἀπό τοῦ ἤπατος θ Ιαίματος pro ήπατος μ]. - ησι (sic, pro καὶ 6. - Peut-être faut-il lire ότι ἀπὸ τοῦ ἡπαtoc, ai de and tou subryoc. Dietz a ajouté une négation : nai sun and tou. σπληνός. - ἐπικαταρρεί θ. - ἐπικαταρρεεί.... ποιέεται om. FGIJKZ. — 'οίσι δ' (δὲ Dietz àv vulg. - οί; àν θμ. - ήν τε καὶ ἐξαπίνη; vulg. - J'ai supprimé रें। रह, sans ms. il est vrai; mais le sens l'exige. Voici le raisonnement tel qu'il résulte de la phrase suivante : la chaleur fond la pituite, le froid la sépare, et alors le flux s'opère. Il faut donc supprimer cet in te, qui a pu si facilement s'introduire, à cause des ju te qui précèdent immédiatement : Avec cet iv to le raisonnement ne se suit plus; car alors c'est ou le froid! ou le chand qui cause le flux de pituite, tandis que l'auteur entend que deux circonstances sont exigées pour ce flux : le chaud qui fond, le froid

l'air, l'intelligence ne se perd pas, et les signes indiqués plus haut se manifestent avec moins de force à cause de la vigueur du sujet. A un âge tout à fait avancé, l'épilepsie, si elle survient, cause la mort ou la paralysie, parce que les veines sont vides et que le sang est en petite quantité, ténu et aqueux. Si donc la fluxion se fait avec abondance et pendant l'hiver, elle tue; car elle obstrue les issues et congèle le sang, si elle s'opère des deux côtés; elle paralyse si elle ne s'opère que d'un côté. En effet, le sang, étant ténu, froid et peu abondant, ne peut vaincre la pituite, mais, vaincu lui-même, il se congèle, et les parties où le sang a subi cette altération deviennent impuissantes.

10. (Prédispositions à l'épilepsie et causes de cette affection.)

La fluxion se fait plus souvent à droite qu'à gauche, parce que les veines sont, à droite, plus amples et plus nombreuses; en effet les veines viennent du foie et de la rate. La fluxion et la fonte d'humeur surviennent chez les enfants surtout, quand ils ont cu là tête échauffée par le soleil ou par le feu et qu'un froid subit a saisi le cerveau. Alors en effet la pituite se sépare. Elle se fond par la chalcur et la dilatation du cerveau, elle se sépare par le refroidissement et la contraction; et c'est ainsi que s'opère la fluxion. Chez les uns telle est la cause déterminante; chez d'autres, c'est quand le vent du midi, succédant subitement à des vents du nord, détend et relâche subitement le cerveau resserré et vigoureux, de sorte que la pituite abonde et que la fluxion s'opère. Une cause non apparente peut encore la pro-

qui sépare. Comparez, p. 380, l. 8, un passage qui appuie formellement cette correction. — 9 καὶ τότε vulg. — τότε γὰρ θμ. — ἀποκρίνεται, κl. manu ἀποκρίσεται Ε. — ἀποκρίσεται Ald. — 10 ἀπὸ τῆς θερμασίης θμ. — διαχύσεως θ. — 11 ἐκκρίνεται θμ. — ὑπὸ τῆς ψύξεως θμ. — ψύχιος ΕΧ. — ἐπικαταρρεῖ θ. — τοῖσι Ηθ, Lind., Mack, Dietz. — τοῖς vulg. — ἐπειδὰν καὶ θμ. — βορήῖα Dietz. — μεταλάδη θμ. — μεταδάλη vulg. — μεταδάλλη Χκ. — μεταδάλλει, in marg. μεταλάδη Η. — 12 συν. θ. — ἀσθενέοντα vulg. — ἀσθενέα ὄντα θμ. — εὐσθενέοντα al. manu Η. — Le correcteur inconnu qui a ainsì retouché le texte de H me paraît avoir mis le doigt sur la véritable leçon. — ἐξαίφνης om. θμ. — πλημμυρέειν Dietz. — πλημυρῆν θμ. — κατάρροπον, al. manu κατάρροον Η.

καὶ οῦτω τὸν κατάβροον ποιέεται. Ἐπικαταβρέει δὲ 1 καὶ ἐξ ἀδήλου. φόδου γινομένου, ήν δείση βοήσαντός τινος, ή 2 καὶ μεταξύ κλαίων μή οξός τε έη τὸ πνευμα ταγέως αναλαβείν, οξα γίνεται παιδίοισι πολλάχις 8 ο τι δ' αν τούτων αὐτῷ γένηται, εὐθὺς ἔφριξε τὸ σῷμα, καὶ ἄφωνος γενόμενος τὸ πνεῦμα οὐχ εξλκυσεν, ἀλλὰ \*τὸ πνεῦμα ἡρέμησε, καὶ δ ἐγκέφαλος εξυνέστη, καὶ τὸ αξμα έστη, καὶ ούτως ἀπεκρίθη καὶ ἐπικατεδρύη τὸ φλέγμα. Τοῖσι μέν παιδίοισιν αδται αξ προφάσιες της επιλήψιός είσι την άρχην. Τοΐσι δε πρεσδύτησιν 7δ Χειμών πολεμιώτατός έστιν. όταν γάρ παρά πυρί πολλῷ διαθερμανθή την χεφαλήν χαὶ τὸν ἐγχέφαλον, ἔπειτα ἐν ψύχει γένηται καὶ διγώση, 8ή και έκ ψύχεος είς αλέην έλθη και παρά πυρι καθίση, 9τωὐτὸ τοῦτο πάσχει, καὶ ούτως ἐπίληπτος γίνεται κατὰ τὰ προειρημένα. Κίνδυνος δε πολύς καὶ ἦρος 10 παθέειν τωὐτό τοῦτο, ἢν ἡλιωθῆ ἡ κεφαλή τοῦ δὲ θέρεος ήχιστα, οὐ γὰρ γίνονται μεταδολαὶ ἐξαπιναῖοι. Οχόταν δὲ εἴχοσιν ἔτεα παρέλθη, οὐχ ἔτι ἡ νοῦσος αὕτη ἐπιλαμβάνει, ην μη έχ παιδίου 11 ξύντροφος έη, αλλ' η ολίγους η οδδένα αξ γάρ φλέβες μεσταί είσιν αίματος, καὶ δ ἐγκέφαλος συνέστηκε καὶ ἐστὶ 12 στρυφνὸς, ώστε οὐκ ἐπικαταββέει ἐπὶ τὰς φλέβας· ἢν 13 δ' ἐπικαταβρύη, τοῦ αξματος οὐκ ἐπικρατέει, πολλοῦ καὶ θερμοῦ ἐόντος.

11. <sup>7</sup>Ω δὲ ἀπὸ παιδίου συνηύζηται καὶ <sup>14</sup> συντέτροφεν, ἔθος πεποίηται ἐν τῆσι μεταδολῆσι τῶν πνευμάτων τοῦτο πάσχειν καὶ ἐπίλη-

<sup>1</sup> Καὶ om. Lind. - ήν δείση μὲν ή βοήσαντος FHJK, Lind., Mack, Dietz. ην δείσημεν η βοήσαντος vulg. – καὶ ην δείση βοήσαντος θμ. — 2 καὶ om. (Η, addunt ἀπὸ EG (H, al. manu) IJKZ.-τουτέων Mack.-αὐτῶ θμ, Lind.-αὐτῶν vulg. - γίνεται vulg. (H, al. manu γίνηται). - γίνηται FIKZ, Frob., Mack. -γένηται θμ, Dietz. - ἔφιξε (sic) Ald. - 4 τὸ om. J. - ἠρέμισε vulg. - ἠρέμησε EJKX, Mack. – ἡρέμασε θμ. – 5 συνέστη θ. – 6 ἐστάθη θμ. – ἐπικαταρρέει Mack. - ἐπικαταρρύει Ald. - ἐπιληψίης θμ. - ό θμ. - ό om. vulg. - χιμών  $\theta$ . – ἐμψύχει pro ἐν ψ. H. – ῥιγώσει FG, Ald. —  $^8$  ἢ  $\theta$ . – ἢ om. vulg. – ψύξεως X. - ές Lind., Dietz. - πυρί Ε (H, al. manu πῦρ) Χκ. - πῦρ vulg. - παρὰ πῦρ πολύ θ. – πολύ pro πυρί ι. – κατίση Dietz. – καθίση om. (F, restit. al. manu) θικ. — 9 καὶ αὐτὸ τοῦτο vulg. - τὸ αὐτὸ τοῦτο sine καὶ EFGIJKZθ. - ταυτὸ τοῦτο sine καὶ L, Lind. - τωὐτὸ τοῦτο sine καὶ HX. - τὸ τοῦτο sine καὶ ικ. πουλύς Lind., Mack, Dietz. — 10 παθεῖν θ. – παραθέειν F (G, gloss. παρατρέχειν) ΙΚΖ. - τωύτὸ (Η, al. manu τὸ αὐτὸ) θ, Dietz. - ταὐτὸ P'Q', Lind., Mack. -τ ο αὐτὸ vulg. - ήλιασθη Q'. - ήλιαθη P', Mack. -τ δὲ θέρος θμ. - δὲ om. X. - ἐξαπιναῖαι ΕΧ. - ἐξάπινοι Ι. - ὅταν 0. - 11 ξ. θ, Dietz. - σ. vulg. η θμ. - αϊματος μεσταὶ πολλοῦ εἰσιν θ. - αϊματος μεσταί εἰσι πολλοῦ μ. -

45 C . 1 E

duire, par exemple une crainte, si l'enfant a peur de quelqu'un qui crie, ou encore l'impossibilité de reprendre promptement haleine dans l'intervalle de cris et de pleurs, ce qui arrive souvent à cet âge. Sous l'influence d'une quelconque de ces causes, le corps est saisi d'un froid soudain, le sujet, perdant la voix, ne respire plus; dès lors le souffle demeure en repos, le cerveau se resserre, le sang s'arrête, et ainsi la pituite se sépare et s'écoule. Ce sont là chez les enfants les causes déterminantes de l'épilepsie au commencement. Chez les personnes âgées l'hiver est la saison la plus défavorable; en effet, quand ces personnes, s'étant échauffé la tête et le cerveau près d'un grand feu, viennent à l'air libre et sont saisies du froid, ou réciproquement si elles passent du froid à un lieu couvert et se mettent auprès du feu, elles éprouvent les mêmes accidents et deviennent épileptiques comme il a été dit plus haut. Le danger est grand encore de contracter cette maladie pendant le printemps, si la tête est frappée par le soleil. C'est en été que le risque est le moindre, vu qu'alors il n'y a point de brusque changement. Passé vingt ans on n'est guère attaqué de cette maladie, à moins que le germe n'en date de l'enfance; et elle ne survient que chez peu ou point de sujets; alors les veines sont pleines de sang, le cerveau est consistant et compact, de sorte qu'il ne se fait point de fluxion dans les veines; ou, s'il s'en fait, la fluxion ne triomphe pas du sang, qui est abondant et chaud.

11. (L'épilepsie est due à une accumulation de liquide dans la tête; c'est ce que prouve l'ouverture du crâne des chèvres épileptiques. Argument tiré de ce fait contre ceux qui disent que cette maladie est de nature divine.) Mais celui chez qui le germe date de l'enfance et a grandi, prend l'habitude d'éprouver ces accidents aux changements de vents. C'est alors la plu-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> στριφνός HJK. – στιφρός θμ. – ώστ' θ. – ἐπικαταρρυή Lind. – ἐς τὰς φλέβας ταύτας θμ. — <sup>13</sup> δὲ F, Dietz. – ἐπικαταρροίη Χ. – κατακρατέει Ηικ. – κρατέει **6**. – ἐόντος καὶ θερμοῦ Ηθμ. – ξυνηύξηται Dietz. — <sup>14</sup> συνέτροφεν vulg. – συντέτροφεν EHx, Mack. – συντέθραπται θι. – πεποίηκεν vulg. – πεποίηται E Ηθικ.

πτον 1ώς τὰ πολλά γίνεσθαι, καὶ μάλιστα ἐν τοῖσι νοτίοισινο ή τε ἀπάλλαξις χαλεπή γίνεται δ γάρ έγκέφαλος ύγρότερος <sup>2</sup>γέγονε τῆς φύσιος καὶ πλημμυρεῖ ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὅστε τοὺς μὲν καταβρόους πυχνοτέρους γίνεσθαι, έχχριθηναι δε μηχέτι <sup>8</sup> οξόν τε εξναι το φλέγμα, μηδέ ἀναξηρανθηναι τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλά διαδεδρέχθαι καὶ είναι ύγρόν. Γνοίη δ' αν τις \*τόδε μάλιστα τοΐσι προδάτοισι τοΐσι καταλήπτοισι γινομένοισιν υπό της νούσου ταύτης καὶ μάλιστα τησιν αίζίν αξται γάρ πυχνότατα λαμβάνονται ήν δοιαχόψης την χεφαλήν, ευρήσεις τον έγχεφαλον ύγρον έόντα και ύδρωπος περίπλεων χαὶ χαχὸν ὄζοντα, χαὶ ἐν τούτω δηλονότι <sup>6</sup> γνώση ὅτι οὐγ ὁ θεὸς τὸ σωμα λυμαίνεται, άλλ' ή νούσος. Ούτω δ' έγει και τω άνθρώπω. δικόταν γάρ δ χρόνος γένηται τῆ νούσω, οὐκ ἔτι ἰήσιμος γίνεται. διεσθίεται γάρ δ έγκέφαλος ύπὸ τοῦ φλέγματος καὶ τήκεται, τὸ 8 δε αποτηχόμενον ύδωρ γίνεται, καὶ περιέγει τὸν ἐγκέφαλον ἐκτὸς καὶ περικλύζει· καὶ διὰ 9 τοῦτο πυκνότερον ἐπίληπτοι γίνονται καὶ ῥᾶον. Διὸ δὴ πουλυχρόνιος ἡ νοῦσος, ὅτι τὸ 10 ἐπιβρέον λεπτόν ἐστιν ὑπὸ πολυπληθίης, και εύθυς κρατέεται ύπο τοῦ αξματος και διαθερμαί-VETAL.

12. 11 Όχοσοι δὲ ἤδη ἐθάδες εἰσὶ τῆ νούσω, προγινώσχουσιν δχόταν μέλλωσι λήψεσθαι, καὶ φεύγουσιν ἐχ τῶν ἀνθρώπων, 12 ἢν μὲν ἐγγὺς αὐτῶν ὁ οἶχος ἔῃ, οἄχαδε, 13 ἢν δὲ μὴ, ἐς τὸ ἐρημότατον, ὅπη μέλλουσιν ὄψεσθαι αὐτὸν ἐλάχιστοι πεσόντα, εὐθύς τε ἐγκαλύπτεται τοῦτο δὲ ποιέει ὑπ' αἰσχύνης τοῦ πάθεος καὶ οὐχ ὑπὸ φόδου, ὡς οἱ πολλοὶ νομίζουσι, 14 τοῦ δαιμονίου. Τὰ δὲ παιδάρια τὸ μὲν πρῶτον πίπτουσιν ὅπη ἄν τύχωσιν ὑπὸ ἀηθίης ὅταν δὲ ¹¾πλεονάχις κατάλη-

¹ Γίνεσθαι ὡς τὰ πολλὰ Η. -γίνεται ὡς τὰ πολλὰ θ. -γίνεται ι. -ἐν οπ., restit. al. manu Η. -² γίνεται vulg. -γέγονε  $\theta$ ι. -πλημμυρέει Dietz. -πλημυρεῖ  $\theta$ ι. -³ οἴονται pro οἴον τε εἶναι  $\theta$ ι. -εἶναι οπ. (Η, restit. al. manu) χ. -διαδρέχεσθαι vulg. -διαδεδρέχθαι  $\theta$ ι. -4 τῶδε  $\theta$ ι. -γινομένοις  $\theta$ μ. -νούσου Ηθ, Mack, Dietz. -νόσου vulg. -5 διακόψας δραῖς τὴν κεφαλὴν pro δια. τὴν κεφ., εῦρ. τὸν ἐγκέφαλον  $\theta$ μ. -ΰδρωπος  $\theta$ μ. -ἰδρῶτος vulg. -περίπλεον Η. -6 γνώσει Η. -νοῦσος Ηθ, Mack, Dietz. -νόσος vulg. -δ' οπ.  $\theta$ . -  $^7$  δποι ἄν χρόνος ἐγγένηται sine γὰρ ὁ  $\theta$ μ. -δ οπ. EHK. -ἐγγένηται Ε. -νόσω Η. - ἰάσιμος  $\theta$ μ. - ἔγήσημος  $\theta$ μ. - δ΄  $\theta$ μ. - περιχέει pro περιέχει  $\theta$ μ. -  $\theta$ τὸ pro τοῦτο FGJKZ. - καὶ οπ. FGJKZ. - βήῖον Dietz. - In marg. al. manu καὶ διὰ τὸ πυχνότερον ἐπίληπτοι γίνονται ρᾶον Η. -πολυχρόνιος  $\theta$ . - - 0 περιρρέον  $\theta$ μ. -πολυπληθύης χ. - πολυπληθείης  $\theta$ μ. -πουλυπληθίης Dietz. - - -1 δσοι  $\theta$ μ. - -0 στον -0 περιρρέον -1 -0 στον -1 -1 -0 στον -1 -0 στον -1 -1 -1 -0 στον -1 -1 -0 στον -1 -1 -1 -1

part du temps que les accidents le prennent, surtout quand souffle le vent du midi. Et la guérison est difficile; car le cerveau est devenu plus humide que dans l'état naturel, et le phlegme y abonde. De la sorte, d'une part les fluxions sont plus fréquentes; de l'autre le phlegme ne peut plus être évacué; et le cerveau, incapable de se dessécher, demeure tout pénétré d'humidité. Vous vous en apercevrez très-bien chez les animaux affectés de cette maladie, et particulièrement chez les chèvres, qui y sont le plus exposées : ouvrez la tête, et vous trouverez le cerveau humide, rempli d'eau d'hydropisie et sentant mauvais; et là vous reconnaîtrez évidemment que c'est, non pas la divinité, mais la maladie, qui altère ainsi le corps. Il en est de même pour l'homme aussi; en effet, quand l'épilepsie a duré longtemps, elle n'est plus eurable, le cerveau est rongé par la pituite, et il se fond; la portion ainsi fondue devient de l'eau qui entoure au dehors le cerveau et le baigne, ce qui rend les accès plus fréquents et plus faciles. D'autre part, la maladie dure longtemps, parce que le liquide affluant, étant ténu à cause de son abondance, est aussitôt vaincu par le sang et échauffé.

12. (Les malades pressentent les accès et se cachent; mais ce n'est pas par crainte de la divinité; témoin les enfants.) Les patients qui sont déjà habitués à la maladie pressentent quand ils vont avoir un accès; ils fuient loin des regards, chez eux, si leur logis est proche; sinon, dans le lieu le plus solitaire, là où leur chûte aura le moins de témoins, et aussitôt ils se cachent. Ils agissent ainsi par honte de leur maladie, et non, comme plusieurs le croient, par crainte de la divinité qui les obsède. Voyez en effet les enfants : d'abord ils tombent là où ils se trouvent, à cause qu'ils ne sont pas habitués; puis,

θμ. – ληφθήσεσθαι θμ. — 12 ην μὲν ἐγγὺς η αὐτῶ τὰ οἰκία οἰκαδὲ θ (οἰκάδε μ). – οἰκτος, γέγρ. in marg. οἶκος κ. — 13 εἰ (Η, al. manu ην) θμ. – ὅκη (bis) . Dietz. – ὄψεσθαι μέλλουσιν Η. – μέλλουσιν αὐτὸν ἐλάχιστοι ὄψεσθαι θ. – ἐγκαταλύπτεται (εἰc) Η. – ἐγκαλύπτεσθαι Ε. — 14 καὶ τοῦ θμ. – τύχη θμ. – ἀηθείης Κ. — 15 πολλάκις θ. – γένωνται θμ. – γίνωνται vulg. – δν ἀν pro ὅντινα θμ.

πτοι γένωνται, επειδάν προαίσθωνται, φεύγουσι παρά τὰς μητέρας ἢ παρὰ ἄλλον ὄντινα μάλιστα γινώσκουσιν, ὑπὸ ¹δέους καὶ φόδου τῆς πάθης· τὸ γὰρ αἰσχύνεσθαι παῖδες ὄντες οὔπω γινώσκουσιν.

13. Έν δε τησι μεταδολησι των πνευμάτων διά τάδε φημί έπιλήπτους γίνεσθαι, καὶ μάλιστα τοῖσι νοτίοισιν, επειτα τοῖσι βορείοισιν, 3 έπειτα τοῖσι λοιποῖσι πνεύμασι. \* ταῦτα δέ ἐστιν ὅσα τῶν πνευμάτων ισγυρότατά έστι και άλληλοισιν έναντιώτατα κατά την στάσιν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν. Ὁ μὲν γὰρ βορέης ξυνίστησι τὸν ἡέρα καὶ τὸ θολερόν τε καὶ τὸ 5 νεφῶδες ἐκκρίνει καὶ λαμπρόν τε καὶ διαφανέα ποιέει κατά δε τον αὐτον τρόπον καὶ τάλλα 6 πάντα έκ τῆς θαλάσσης ἀρξάμενα καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων - Τἐκκρίνει γὰρ ἐξ ἁπάντων τὴν νοτίδα καὶ τὸ δνοφερὸν, καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, διὸ 8καὶ ὑγιεινότατός έστι τῶν ἀνέμων. Ὁ δὲ νότος τἀναντία τουτέω ἐργάζεται. πρώτον μεν 9 γάρ άρχεται τον ήέρα ξυνεστεώτα τήχειν χαὶ διαγέειν. καθότι καὶ οὐκ εὐθὺς πνέει μέγας, ἀλλὰ <sup>λο</sup>γαληνίζει πρῶτον, ὅτι οἰ δύναται ἐπιχρατῆσαι τοῦ ἡέρος αὐτίχα, τοῦ πρόσθεν πυχνοῦ τε ἐόντος καὶ ξυνεστηκότος, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ διαλύει τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο κα την γην έργάζεται καὶ 11 την θάλασσαν καὶ τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς κρή νας 12 καλ τὰ φρέατα καλ όσα φύεται καλ ἐν οἶσιν ύγρὸν ἔνεστιν · ἔστ δὲ ἐν παντὶ, ἐν μὲν τῷ πλέον, ἐν δὲ τῷ ἔλασσον ἀπαντα 13 δὲ ταῦτο αὶσθάνεται τοῦ πνεύματος τούτου, καὶ ἔκ τε λαμπρῶν δνοφερώδε: γίνεται, 14 έχ τε ψυχρῶν θερμά, καὶ ἐκ ξηρῶν νοτώδεα δκόσα τε ἐ

<sup>1</sup> Δέου G. - δέεος Dietz. - παΐδες όντες om. (Η, restit. al. manu) θμ. - εόν τες Dietz. - ούκω Dietz. - ού pro ούπω G. - ² ἔπειτα καὶ vulg. - καὶ om. El θμ. - ἔπειτα om. J. - βορίοισι θμ. - βορηΐοισι Dietz. - 3 ἔπειτα καὶ vulg. - κο om. ΕΗθικ. - 4 ταῦτα γὰρ τῶν λοιπῶν πνευμάτων θμ. - ἀλλήλοις θ. - δ' ἐστὶ Η. - μετά pro κατά Lind. - 5 νεφρώδες Ald. - νοτώδες θμ. - λαμπρότε ρον, sine τε vulg. - λαμπρόν τε ΕΗθικ. - διαφανέα ΕFGHIJKZθ, Ald. διαφανές vulg. — 6 πάντα om., restit. al. manu H. - τὰ ἐκ vulg. - τὰ om. E GHZθμ, Ald. - θαλάττης θμ. - ἐξάρμενα Codex Mediceus ap. Mack. - D'aprè tous les traducteurs cette phrase signifie que les vents qui s'élèvent de l mer et des autres eaux exercent la même influence pour purifier l'air qu le vent du nord. Pour moi, je pense que le sens est tout différent; l'auteu a voulu dire que le vent du nord exerce sur tout ce qui s'élève de la me et des eaux une influence purifiante comme il l'exerce sur l'air. Ce sens m paraît seul s'accommoder avec ce qui suit. — 7 ἐκκρινεῖ θμ. – καὶ γὰρ έξ αὶ τῶν θμ. -τῶν om. Ε. - 8 καὶ om. θμ. - ὑγιηρότατος θμ. -τὰντία θ. - τούτ vulg. - τουτέω θμ. - 9 γάρ om. θμ. - συνεστηχότα θ. - ξυνεστηχότα μ. - κατο

quand ils ont eu plusieurs accès, ils pressentent l'attaque et s'enfuient près de leur mère ou de la personne qu'ils connaissent le plus, et cela par la terreur du mal qui les menace; car, à des enfants, la honte est encore étrangère.

13. (Influence des vents sur l'épilepsie.) C'est dans les changements de vents que l'épilepsie se produit. Au premier rang sont les vents du midi, puis viennent les vents du nord, ensuite les autres vents. En effet les vents du midi et du nord sont les plus forts et les plus opposés pour la lutte et la puissance. Voici, suivant moi, la raison de cette influence : le vent du nord contracte l'air, en dissipe la partie brumeuse et nuageuse, et le rend clair et transparent; il exerce une même action purifiante sur tout ce qui s'élève de la mer et des eaux; en effet, de tout, même du corps de l'homme, il sépare ce qui est humide et trouble, aussi est-il le plus salubre des vents. · Celui du midi a des effets contraires; d'abord il commence par fondre et raréfier l'air condensé, ne soufflant pas tout aussitôt avec force, mais, au début, apportant la tranquillité, vu qu'il ne peut au premier moment triompher de l'air devenu antérieurement dense et resserré. Cependant peu à peu il le dissout; il exerce la même influence sur la terre, sur la mer, sur les fleuves, sur les fontaines, sur les puits, sur tout ce que le sol engendre, sur tout ce qui renferme de l'humidité; or, tout en renferme, ici plus, là moins. Tout donc se sent de ce

τήκειν καὶ διαχεῖν θ. – κατότι Dietz. – πνεῖ θ. —  $^{10}$  λαγανίζει vulg. – λαγανίζει, ήγουν χρωματίζει, λάγανον γὰρ εἶδος πλακοῦντος P'. – γαληνίζει θμ. – Schneider, dans son Dict., dit: « λαγανίζει est dit du vent qui commence peu à peu, dans Hippocrate, de Morbo sacro; mot douteux, qui devrait plutôt être λαγαρίζει ου λαγγανίζει dans le sens de λαγγάζω. » Les leçons de θμ donnent la vraie lecture. – ὅτε πρῶτον P'Q'. – ὅτι πρῶτον pro πρῶτον, ὅτι Lind. – δύνεται (sic) H. – ἐπικρατῆσαι αὐτίκα τοῦ πρόσθεν ἡέρος πυκνοῦ τε ἐόντος θμ. —  $^{11}$  τὴν om. EH. – τοὺς om. EHθμ. – τὰς om. EHθμ. —  $^{12}$  καὶ om. G. – τὰ om. EFHIJKZθμ. – ἐν οἶς τι ὑγρόν ἐστιν θμ. – ἔστι δ' (δὲ μ) ἐν παντὶ, ἐν τῶ μὲν πλέον, ἐν τῶ δ' (δὲ μ) ἔλασσον θμ. – ἐν παντὶ om. K. —  $^{13}$  γὰρ pro δὲ L, Lind. – δνοφώδεα  $\theta$ μ. – δνοφερέα L, Lind., Mack. – δνοφερωρέα (sic) Cod. Scalig. ex schedis Kühnii. – γνοφερώδεα K. —  $^{14}$  καὶ ἐκ pro ἔκ τε EHθμ. – ὅσα δ' ἐν οἰκίμασι θ (οἰκήμασι μ). – κεράμεα θικ.

οἰκήμασι κεράμια ή κατά γῆς ἐστι μεστά οἴνου ἡ ἄλλου τινὸς ὑγροῦ, πάντα ταῦτα αἰσθάνεται τοῦ νότου καὶ διαλλάσσει τὴν μορφὴν εἰς ἔτερον εἶοος τὸν δὲ ἡλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα πουλὺ ἀμδλυωπότερα καθίστησι τῆς φύσιος. Ότε οὖν καὶ τοὕτων οὕτω μεγάλων ἐόντων καὶ ἰσχυρῶν τοσοῦτον ἐπικρατέει καὶ τὸ σῶμα ποιέει αἰσθάνεσθαι καὶ μεταδάλλειν εἰκ τῶν ἀνέμων τούτων ἐν τῆσι μεταλλαγῆσιν, ἀνάγκη τοῖσι μὲν νοτίοισι λύεσθαί τε καὶ φλυδᾶν τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὰς φλέδας <sup>4</sup>χαλαρωτέρας εἶναι, τοῖσι δὲ βορείοισι ξυνίστασθαι τὸ ὑγιηρότατον τοῦ ἐγκεφάλου, τὸ δὲ <sup>5</sup>νοσερώτατον καὶ ὑγρότατον ἐκκρίνεσθαι καὶ περικλύζειν ἔξωθεν, <sup>6</sup>καὶ οὕτω τοὺς καταβρόρους ἐπιγίνεσθαι ἐν τῆσι μεταδολῆσι τῶν πνευμάτων τούτων. <sup>7</sup>Οὕτως ἡ νοῦσος αὕτη γίνεται καὶ θάλλει ἀπὸ τῶν προσιόντων τε καὶ ἀπιόντων, καὶ οὐδέν ἐστιν ἀπορωτέρη τῶν ἄλλων οὕτε ἰῆσθαι οὕτε γνῶναι, 
8 οὐδὲ θειοτέρη ἢ αὶ ἄλλαι.

14. Εἰδέναι δὲ χρὴ <sup>9</sup>τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ἐξ οὐδενὸς ἡμῖν αἱ ἡδοναὶ γίνονται καὶ αἱ εἰφροσύναι καὶ γέλωτες καὶ παιδιαὶ ἢ ἐντεῦθεν, <sup>10</sup> καὶ λῦπαι καὶ ἀνίαι καὶ δυσφροσύναι καὶ κλαυθμοί. Καὶ <sup>11</sup> τούτῳ φρονεῦμεν μαλιστα καὶ νοεῦμεν καὶ βλέπομεν καὶ ἀκούομεν καὶ γινώσκομεν τά τε αἰσχρὰ <sup>12</sup> καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ ἡδέα καὶ <sup>13</sup>ἀηδέα, τὰ μὲν νόμῳ διακρίνοντες, τὰ δὲ τῷ <sup>14</sup>ξυμφέροντι αἰσθανόμενοι, τῷ δὲ <sup>15</sup> καὶ τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἀηδίας τοῖσι καιροῖσι διαγυνώσκοντες, <sup>16</sup> καὶ οὐ ταὐτὰ ἀρέσκει ἡμῖν. Τῷ δὲ αὐτῷ τούτῳ καὶ μαι νόμεθα καὶ παραφρονέομεν, καὶ δείματα καὶ φόδοι παρίστανται ἡμῖν

<sup>1 \*</sup>Η κατὰ θικ. – ἢ om. vulg. – μεστὰ F, Mack. – μετὰ vulg. – τευ pro τινο Dietz. — ² ἐς θ, Lind., Dietz. – εἰς vulg. – τόν τε ἥλιον θμ. – καὶ τάλλα ἄστρομ. – πολὺ θ. – ἰσχυροτέρων θμ. — β ἐκ (ἕν pro ἐκ μ) τῶν ἀν. τούτων ἐν (ἔν om. θμ) τῆσι (ταῖς θμ) μεταβολῆσιν ΕFG (Η supra lineam) IJKLZ, Lind (μεταλλαγαῖς θμ). – νηπίσισι pro woτίσισι FGIJZ, Codex Mediceus ap Mack. – φλοιδᾶν vulg. – φλυδᾶν (Ε, supra lineam ἢ ὑγραίνεσθαι) θ, Lind. Μαck, Dietz. — 4 καλαροτέρας θ. – γίνεσθαι pro εἴναι θμ. – βορηίσισι Dietz. ὑγρότερον pro ὑγιηρότατον ΕΡ΄. – ὑγρότατον pro ὑγιηρότατον FGIJKLI – ὑγιηρότερον θμ. — δ νοσηλοτατον θμ. — 6 καὶ οm. GIJZ. – οὕτως θ. – τὰ pro τοὺς IJK. – τούτων τῶν πνευμάτων Ηθμ. — γοὕτως αὐτη ἡ νοῦσος θμ. γίνεταί τε καὶ θμ. – προσόντων FGIJK Z. – προσόντων τε καὶ ἀπώντων (ἐκ Codex Mediceus ap. Mack. – οὐθὲν ΕΓΗΙΙΚΖ, Ald. – ἀπορωτέρα FZ. – ἀπορ βωτέρη Ald. – ἰᾶσθαι θ. — δ οὐδὲνθε Φμ. — οὕτε νιlg. – ἡ ὡς αὶ νulg. – ιὡς οm. (Ε restit. ἀl. manu) θμ. — δ τοὺς θμ. – τοὺς οm. νulg. – ὅτι ἐξ οὐδενὸς ἡ αὶ ἡδι ναι ἡμῖν γίνονται καὶ εὐφροσύναι, omisso ιαὶ, θμ. – ἐνθεῦτεν Dietz. — 40 Απι

souffle et devient terne de brillant, chaud de froid, humide de sec. Les vases de terre pleins de vin ou de quelque autre liquide qui sont dans les maisons ou sous terre éprouvent l'action du vent du midi et sont modifiés dans leur forme. Enfin le soleil, la lune et les astres perdent beaucoup de leur éclat. Puis donc que des choses si grandes et si puissantes en éprouvent une telle influence, et que le corps se ressent des changements de ces vents et en est modifié, il résulte nécessairement que les vents du midi relâchent le cerycau, le remplissent d'humidité et élargissent les veines, et que les vents du nord réunissent la partie la plus saine du cerveau et séparent la partie la plus malsaine et la plus humide, de sorte que l'humeur le baigne au dehors et que les fluxions se produisent lors des changements de ces vents. Ainsi cette maladie naît et s'accroît et par ce qui entre dans le corps et par ce qui en sort, elle n'est pas plus embarrassante que les autres, soit à traiter soit à connaître, et n'a rien de plus divin.

14. (L'intelligence, le moral et la folie dépendent du cerveau.) Il faut savoir que, d'une part, les plaisirs, les joies, les ris et les jeux, d'autre part, les chagrins, les peines, les mécontentements et les plaintes ne nous proviennent que de là (le cerveau). C'est par là surtout que nous pensons, comprenons, voyons, entendons, que nous connaissons le laid et le beau, le mal et le bien, l'agréable et le désagréable, soit que nous distinguions ces choses par les conventions d'usage, soit que nous les reconnaissions par l'utilité qu'elles nous procurent, ressentant, dans cette utilité même, le plaisir et le déplaisir, suivant les opportunités, les mêmes objets ne nous plaisant pas. C'est encore par là que nous sommes fous, que

καὶ addunt ὅθεν θμ. – μανίαι pro ἀνίαι θμ. – κλαθμοὶ Ι. — <sup>11</sup> τούτων GZ, Akt. – φρονέομεν θμ. – καὶ νοεῦμεν οπ. θ. – νοέομεν, omisso καὶ quod antecedit,, κ. – διαγινώσκομεν θ. — <sup>12</sup> καὶ καλὰ καὶ κακὰ καὶ ταγαθὰ θμ. — <sup>13</sup> ἀηδῆ, καὶ τὰ μὲν θμ. – νομώδια κρίνοντες θ. — <sup>14</sup> ξ. θ, Dietz. – σ. vulg. — <sup>15</sup> Ante τὰς addunt καὶ θμ. – καὶ οπ. vulg. – τοῖς καιροῖς θ. — <sup>16</sup> οὖ τὰ αὐτὰ, omisso καὶ, θμ. – ἀρέσει JKZ. – δ' αὐτῶ θ. – μαινομενόμεθα (sic) θμ.

τὰ μὲν νύκτωρ, τὰ δὲ ¹μεθ' ἡμέρην, καὶ ἐνύπνια καὶ πλάνοι ἄκαιροι, καὶ φροντίδες οὐχ ἱκνεύμεναι, καὶ ἀγνωσίη τῶν καθεστεώτων
καὶ ἀηθίη καὶ ἀπειρίη. Καὶ ταῦτα πάσχομεν ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου
πάντα, ὅταν ²οὕτος μὴ ὑγιαίνη, ἀλλ' ἢ θερμότερος τῆς φύσιος γένηται ἢ ψυχρότερος ἢ ὑγρότερος ἢ ξηρότερος, ἤ τι ἄλλο πεπόνθη πάθος
παρὰ τὴν φύσιν ὁ μὴ ἐώθει. Καὶ μαινόμεθα μὲν ὑπὸ ὑγρότητος 'δὸκοταν γὰρ ὑγρότερος τῆς φύσιος ἔῃ, ἀνάγκη κινέεσθαι, κινευμένου 'δὲ
μήτε τὴν ὄψιν ἀτρεμίζειν μήτε τὴν ἀκοὴν, δάλλ' ἄλλοτε ἄλλο ὁρᾶν
καὶ ἀκούειν, τήν τε γλῶσσαν τοιαῦτα διαλέγεσθαι οἷα ᾶν βλέπη τε
καὶ ἀκούη ἑκάστοτε ' δόκόσον δ' ἄν ἀτρεμήση ὁ ἐγκέφαλος χρόνον,
τοσοῦτον καὶ φρονέει ' δ ἄνθρωπος.

15. Γίνεται δὲ ἡ διαφθορὴ τοῦ ἐγκεφάλου ὑπὸ φλέγματος καὶ χολῆς · γνώση δὲ ἐκάτερα ὧδε · οἱ μὲν <sup>8</sup>γὰρ ὑπὸ τοῦ φλέγματος μαινόμενοι ἤσυχοί τέ εἰσι καὶ οὐ βοῶσιν οὐδὲ θορυβέουσιν, οἱ δὲ ὑπὸ χολῆς κεκράκται <sup>9</sup>καὶ κακοῦργοι καὶ οὐκ ἀτρεμαῖοι, ἀλλ' αἰεί τι ἄκαιρον δρῶντες. <sup>10 \*</sup>Ην μὲν οὖν ξυνεχέως μαίνωνται, αὧται αὐτοῖς αἱ προφάσιές εἰσίν · ἢν δὲ δείματα καὶ φόβοι παριστῶνται, ὑπὸ μεταστάσιος τοῦ ἐγκεφάλου · μεθίσταται δὲ θερμαινόμενος · θερμαίνεται δὲ ὑπὸ τῆς χολῆς, <sup>11</sup> ὁκόταν δρμήση ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον · κατὰ τὰς φλέβας τὰς αἱματίτιδας ἐκ τοῦ σώματος · καὶ φόβος παρέστηκε μέγρις ἀπέλθη πάλιν <sup>12</sup>ἐπὶ τὰς φλέβας καὶ τὸ σῶμα · ἔπειτα πέπαυται. <sup>13</sup> ἀνιᾶται δὲ καὶ ἀσᾶται παρὰ καιςὸν ψυχομένου τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ξυνισταμένου παρὰ τὸ ἔθος · τοῦτο δὲ ὑπὸ φλέγματος πάσχει · <sup>14</sup> ὑπ' αὐτοῦ δὲ τοῦ πάθεος <sup>15</sup> καὶ ἐπιλήθεται. <sup>2</sup>Εκ νυκτῶν δὲ βοᾶ καὶ κέκραγεν, δκόταν ἐξαπίνης

<sup>&#</sup>x27;Ante μεθ' addunt καὶ Ηθμ. - ἀγρυπνίαι pro ἐνύπνια θ. - ἱκνεύμεναι θ. - ἱκνεύμενοι μ. - ἱκνεόμεναι Dietz. - ἱκνούμεναι νιιἰg. - ἀγνωσίαι τῶν καθεστώτων θμ. - ἀηθίαι, omisso καὶ ἀπειρίη, θμ. - On a proposé de lire ἀπορίη au lieu de ἀπειρίη; mais ἀηθίη paraît appuyer la leçon ἀπειρίη. - ² οὕτως θμ. - ἀλλὰ, omisso ἢ, θμ. - ἢ ὑγρότερος om. Ε. - τι om. J. - πεπόνθει J. - πεπόνθοι Η. - εἰωθοη vulg. - εἰώθει ΕJΚ. - ἐώθει θμ. - εἰωθὸς Η. - ἐώθεε Dietz. - ³ ὅταν θμ. - γὰρ οm. Κ. - ὑγρότερα GZ. - ἢ θ. - κεινέεσθαι θ. - κεινουμένου θ. - κινουμένου μ. - ⁴ Post δὲ addit τοῦ πάθεος vulg. - τοῦ πάθεος om. θμ. - Ces mots, τοῦ πάθεος, ont été mis par Dietz entre crochets comme suspects. - ⁵ ἄλλὰ ἄλλοτε ἄλλα θμ. - τὴν δὲ γλ. Dietz. - ὁποῖα pro οἰα θμ. - ὅσον θμ. - ἀτρεμίση ΕΓΗJΚΖθ. -- γό οm. θμ. - δὴ pro δὲ, omisso ἡ, θμ. - διαφορὴ ΕG (Η, al. manu διαφθορὴ) JXZθ. - γνώσει Ηθμ. - δ' θ. - δ γὰρ οm. θ. - τοῦ om. Χθμ. - καὶ οὐ βοῆται οὐδὲ θορυθώδεες ΕΗΧΡ'θικ, Lind. - ὅτε καὶ θμ. - αἰεί τε vulg. - καὶ αἰεί τι Ε. - ἀλλὶ αἰεί τι θ, Lind. - ἀλλὰ αἰεί τι Dietz.

nous délirons, que des craintes et des terreurs nous assiégent, soit la nuit, soit après la venue du jour, des songes, des erreurs inopportunes, des soucis sans motifs, l'ignorance du présent, l'inhabitude, l'inexpérience. Tout cela, nous l'éprouvons par le cerveau quand il n'est pas sain, c'est-à-dire quand il est trop chaud, ou trop froid, ou trop humide, ou trop sec, ou quand il a éprouvé quelque autre lésion contre nature à laquelle il n'est pas habitué. La folie provient de son humidité; en effet, devenu trop humide, il se meut nécessairement; se mouvant, ni la vue, ni l'ouïe ne sont sûres, le patient voit et entend tantôt une chose tantôt une autre; la langue exprime ce qu'il voit et entend. Mais, tout le temps que le cerveau est dans le repos, l'homme a sa connaissance.

15. (Effets différents de la bile et de la pituite sur le cerveau.) L'altération du cerveau se fait par la pituite ou par la bile. Voici les signes distinctifs : les fous par l'effet de la pituite sont paisibles et ne crient ni ne s'agitent, les fous par l'effet de la bile sont criards, malfaisants, toujours en mouvement, toujours occupés à faire quelque mal. Telles sont les causes qui font que la folie est continue. Si le patient est en proie à des craintes et à des terreurs, cela provient du changement qu'éprouve le cerveau; or, le cerveau change quand il s'échauffe, et il s'échauffe grâce à la bile qui s'y précipite du reste du corps par les veines sanguines; alors la crainte assiége le patient jusqu'à ce que la bile rentre dans les veines et dans le corps; c'est à ce moment que le calme revient. D'autre part, le patient est livré à des tristesses et à des angoisses sans motif quand le cerveau se refroidit et se contracte

The state of the s

<sup>-</sup> παὶ εἴ τι FGHIJKXZ, Ald. - ἀλλ' αἰεὶ καὶ εἴ τι κ. — ¹⁰ εῖ JK. - ξυνεχῶς θμ. - μαίνονται FHJK, Ald. - αὐτοῖσιν Dietz. - αὐτοῖς οm. (H, restit. al. manu) θμ. - εἰσιν οm. GIJKZ. - Post ἐγκεφάλου addit γίγνεται Dietz. — ¹¹ ὅταν θμ. - καὶ ὁ φόδος θμ. - μέχρι θμ. — ¹² ἐς θμ. - κατὰ EFGJKLXZ. — ¹³ ἀνεῖται (E, al. manu ἀνιᾶται) FG (H, supra lineam) IJKZP'Q', Lind. - ἀνιῆται δὲ καὶ ἀσῆται Dietz. — ¹⁴ ἐπ' θμ. - δὲ οm. Lind. — ¹⁵ καὶ οm., restit. al. manu H. - ἐκ νύκτωρ (H, νυκτῶν al. manu) κ. - καὶ νύκτωρ EP'Q', Lind., Mack. - δὲ οm. Lind. - ὅταν θμ.

δ έγκέφαλος διαθερμαίνηται τοῦτο δὲ πάσχουσιν οι χολώδεες, \* οι φλεγματώδεες δὲ οῦ διαθερμαίνεται δὲ καὶ ἐπὴν τὸ αξμα ἐπέλθη \*πουλὺ ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ἐπιζέση. \*Ερχεται δὲ κατὰ τὰς φλέσας πουλὺ τὰς προειρημένας, ὅκόταν τυγχάνη ὅνθρωπος ὁρέων ἐνύπνιον φοδερὸν καὶ ἐν τῷ φόδῳ ἔη ὅσπερ οὖν \*καὶ ἐγρηγορότι τότε μάλιστα τὸ πρόσωπον φλογιὰ, καὶ οι ὀφθαλμοὶ ἐρεύθονται, ὁκόταν φοδῆται, καὶ ἡ γνώμη ὅἐπινοέη τι κακὸν ἐργάσασθαι, οῦτω καὶ ἐν τῷ ὑπνῳ πάσχει ὁκόταν δὲ ἐπέγρηται καὶ καταφρονήση καὶ τὸ αξμα πάλιν ἀποσκεδασθῆ ὅἐς τὰς φλέδας τὰς προειρημένας, πέπαυται.

46. Κατά ταῦτα νομίζω τὸν ἐγκέφαλον δύναμιν πλείστην ἔγειν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. οῧτος γὰρ ἡμῖν ἐστι τῶν ἀπὸ τοῦ ἠέρος γινομένων ἑρμηνεὺς, ἢν ὑγιαίνων τυγχάνη. τὴν δὲ φρόνησιν δαὐτῷ ὁ ἀἠρ παρένεται. Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ οὖατα καὶ ἡ γλῶσσα καὶ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες θοἷα ᾶν ὁ ἐγκέφαλος γινώσκη, τοιαῦτα πρήσσουσι. γίνεται γὰρ παντὶ τῷ σώματι τῆς 10 φρονήσιος, ὡς ἀν μετέχη τοῦ ἤέρος. Ἐς δὲ τὴν 11 ξύνεσιν ὁ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ διαγγέλλων. ὁκόταν γὰρ σπάση τὸ πνεῦμα ὤνθρωπος ἐς ἑωυτὸν, ἐς τὸν ἐγκέφαλον πρῶτον ἀφικνέεται, καὶ οὕτως ἐς τὸ λοιπὸν 12 σῶμα σκίδναται ὁ ἀἡρ, καταλιπών ἐν τῷ ἐγκεφάλω ἑωυτοῦ τὴν ἀκμὴν καὶ ὅ τι ἀν ἔη φρόνιμόν τε καὶ γνώμην ἔχον. εἰ γὰρ ἔς τὸ σῶμα 13 πρῶτον ἀφικνέετο καὶ ὕστερον ἐς τὸν ἐγκέφαλον, ἐν τῆσι σαρξὶ καὶ 14 ἐν τῆσι φλεψὶ καταλελοιπώς τὴν

<sup>1</sup> Οί φλεγματώδεες δε οὐ διαθερμαίνονται, ἐπὴν δε τὸ αἴμα vulg. - οἱ δὲ φλεγματώδεες ου διαθερμαίνεται δε καὶ ἐπὴν τὸ αξμα θμ. – οξ φλεγματώδεες δὲ ού· διαθερμαίνονται δὲ ἐπὴν τὸ αἴμα Dietz. – οἱ φλεγματώδεες δὲ [οὐ]· οὐ [γάρ] διαθερμαίνονται, ἐπὴν δὲ τὸ αἶμα Lind. - (οἱ φλεγματώὃεες δὲ οὐ διαθερμαίνονται) ἐπὴν δὴ τὸ αίμα Mack. - La leçon de θμ est la bonne. - ² ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον πολὸ θμ. - πιέζη pro ἐπιζέση X. - 3 δὲ om. Lind. - πουλὸ X, Lind., Mack, Dietz. - πολύ vulg. - ὅταν Ηθμ. - ώνθρωπος θμ. - ὁ ἄνθρωπος vulg. - όρεων ό ἄνθρωπος Lind. - ἐνύπνιον όρεων ΗΧ (όρων, θμ). - πόνω pro τῷ φόδω θμ. - ἡ θμ. - 4 καὶ om. FGIJKZ. - εἰ ἐγρηγόρει vulg. (ἐγρηγόρεε Dietz) (ἐχγρηγοροτει (sic) pro εἰ ἐγρηγόρει θμ).- μάλιστα θμ.- μάλλον vulg.έρυθραίνονται Χ.-έρεύθωνται Ald.-φοβέηται Dietz.—5 ἐπινοεῖ vulg.-ἐπινοέει Dietz. - ἐπινοέη θ. - ἐπινόη (sic) μ. - πάσχειν θ. - ὅταν δ' θμ. - σκεδασθή θμ. - 6 ές θ, Lind., Dietz. - είς vulg. - τὰς προειρημένας om. (Η, restit. almanu) θμ. — <sup>7</sup> ἔχειν πλείστην ΗΧθμ. - ἡμῖν om. FGJKZ. — 8 αὐτῷ om. θ. ήήρ Dietz. -δ' θ. - ώτα θμ. - 9 Post πόδες addunt και FGIJKZ, Ald. - οί' αν θμ. - ὑπηρετοῦσι vulg. - ὑπηρετέουσι Dietz. - πρήσσουσι θμ. - δὲ pro γὰρ L. -έν ἄπαντι θ. -έν παντί μ. - 10 Post φρ. addunt τε ΗΧθμ. - 11 ξ. θ, Dietz. σ. vulg. - ὅταν θ. - ώνθρωπος θ. - ὁ ἄνθρωπος vulg. - ἀπιχνέεται (Η, al. manu

contre son habitude; c'est là un effet de la pituite. Cette affection produit encore la perte de la mémoire. Ce sont au contraire des cris et des clameurs que le patient pousse la nuit si le cerveau s'échauffe subitement. Cet échauffement survient chez les bilieux et non chez les phlegmatiques, et il survient quand le sang afflue en abondance au cerveau et y bouillonne; le sang y arrive en abondance par les veines susdites quand le patient se trouve avoir un songe effrayant qui le frappe de terreur. De même donc que, dans l'état de veille, le visage s'enflamme et les yeux rougissent surtout quand l'individu a de la crainte et que l'esprit médite quelque action violente, de même ces phénomènes se manifestent dans le sommeil; mais cet état cesse quand le réveil ramène la connaissance et que le sang se disperse de nouveau dans les veines susdites.

16. (C'est l'air qui donne l'intelligence au cerveau.) Pour ces raisons je regarde le cerveau comme l'organe ayant le plus de puissance dans l'homme, car il nous est, quand il se trouve sain, l'interprète des effets que l'air produit; or, l'air lui donne l'intelligence. Les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds agissent suivant que le cerveau a de la connaissance, en effet tout le corps participe à l'intelligence dans la proportion qu'il participe à l'air; or, pour l'intelligence le cerveau est le messager. Quand l'homme attire en lui le souffle, ce souffle arrive d'abord au cerveau, et c'est de cette façon que l'air se disperse dans le reste du corps, laissant dans le cerveau sa partie la plus active, celle qui est intelligente et connaissante. Si en effet l'air se rendait d'abord dans le corps, pour se rendre de là au cerveau, il laisserait l'intelligence dans les chairs et dans les veines, il arriverait échauffé au cerveau, et

άφικνέεται), Dietz. - ἀφικνεῖται θ. — 12 Ante σῶμα addit τὸ Η. - σκιδνάται θμ. - ἡἡρ Dietz. - καταλελοιπὼς ΕΗΡ'Q'θικ, Lind. - καταλελοιπὼν (sic) Mack. - ἡ θικ. - εἰς θι. — 13 πρῶτον repetitur FZ. - ἀφικνέεται vulg. - ἀπικνέεται (Η, al. manu ἀφικνεῖται), Dietz. - ἀφικνεῖτο θ. - ἀφικνέετο ι. - ἀπικνέετο κ. — 14 ἐν οπ. J. - ἀνήει pro ἀν ἴοι Ηκ. - εἴη vulg. - ἔη LK'P', Lind., Mack. - ἤει θμ. - ἴοι Dietz. - Post θερμὸς addit ἔτι vulg. - ἔτι οπ. (Η, restit. al. manu) θμ. - οὐκ pro οὐχὶ θμ. - ἶκμάδει θμ.

διάγνωσιν ες τον εγκεφαλον αν τοι θερμός εων και ούχι ακραιφνής, άλλ' επιμεμιγμένος τῆ ἰκμάδι τῆ ¹ ἀπὸ τῶν σαρκῶν και τοῦ ατματος, ὥστε μηκέτι εἶναι ἀκριδής.

17. 2Διὸ φημὶ τὸν ἐγκέφαλον εἶναι τὸν έρμηνεύοντα τὴν ζύνεσιν. Αξ δὲ φρένες ἄλλως <sup>8</sup>ούνομα ἔγουσι τῆ τύγη κεκτημένον καὶ τῷ νόμω, τω δ' ἐόντι οὐκ, οὐδὲ τῆ φύσει, δοὐδὲ οἶδα ἔγωγε τίνα δύναμιν ἔχουσιν αί φρένες ώστε φρονέειν τε καί νοέειν, πλήν βεί τι ώνθρωπος ύπεργαρείη εξ άδοχήτου ή άνιηθείη, πηδώσι και 6 άλσιν παρέγουσιν ύπο λεπτότητος και ότι ανατέτανται μάλιστα έν τῷ σώματι, καὶ κοιλίην οὐκ ἔχουσι πρὸς ἢν δέξονται <sup>7</sup>ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν προσπῖπτον, άλλ' ύπ' άμφοτέρων τούτων τεθορύθηνται διά την άσθενείην της φύσιος έπεὶ αἰσθάνονταί γε οὐδενὸς πρότερον τῶν ἐν τῷ σώματι ἐόντων, αλλά μάτην τοῦτο τὸ 8ούνομα ἔχουσι καὶ τὴν αἰτίην, ὅσπερ τὰ πρός τη καρδίη άπερ ώτα καλέεται, οὐδὲν ἐς τὴν ἀκοὴν ξυμβαλλόμενα. Λέγουσι δέ τινες ως θφρονέομεν τη καρδίη και τὸ ἀνιώμενον τοῦτό ἐστι καὶ 10 τὸ φροντίζον · τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ σπᾶται μὲν δσπερ αί φρένες καὶ μᾶλλον διὰ ταύτας τὰς αἰτίας : ἐξ ἄπαντος γὰρ τοῦ σώματος φλέβες ἐς αὐτὴν 11 συντείνουσι, καὶ ξυγκλείσασα ἔχει ώστε αἰσθάνεσθαι, ἤν τις πόνος ἢ τάσις γίνηται τῷ ἀνθρώπῳ · ἀνάγκη 12 γάρ καὶ ἀνιώμενον φρίσσειν τὸ σῶμα καὶ 18 συντείνεσθαι, καὶ ὑπερχαίροντα 14 τὸ αὐτὸ τοῦτο πάσχειν · διότι ἡ καρδίη αἰσθάνεταί τε μά-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Άπό τε  $HI\theta\mu$ . -2 διὸ  $\theta$ .  $-\delta$ ιότι vulg. - σύνεσιν J. -3 σύνομα  $\theta$ , Lind., Mack, Dietz. - ὄνομα vulg. - μ.όνω τῶ δέοντι οὐδὲ τῆ φύσει pro νόμω.... φύσει L ex Cod. Cordæi. -τῶ δέοντι pro τῷ δ' ἐόντι FGHIJK, Ald. -τῷ δὲ οντι (ἐόντι Dietz) vulg. - τὸ δέον οὐ τῆ φύσει θιμ. - τῷ δέοντι οὐ τῆ φύσει κ. -ουκ om. EFGHIJZ. - On pourrait prendre la leçon de θ en lisant τὸ δ' ἐὸν οὐ τῆ φύσει. - 4 οὐδ' θ. - νοέειν τε καὶ φρονέειν θμ. - νοεῖν vulg. - νοέειν Dietz. - 5 ήν τι θμ. - ώνθρωπος θμ. - ό ἄνθρωπος vulg. - ὑπερχαρή vulg. ύπερχαρείη Dietz. - άδοκήτων Κ. - έξ άπροσδοκήτου πάθους, omisso ή άνιηθείη, θμ. - ἀνιηθείη ELQ', Lind., Dietz. - ἀνιαθείη vulg. — <sup>6</sup>ἄσην vulg. - ἄλσην LQ'. - άλσιν EFGIJKZ, Lind., Mack. - πρός ήν δέξωνται (δέξονται Ald., Frob., Dietz) vulg. - πρὸς ἢ δέξονται G. - πρὸς (ἐς Lind., Mack) ἢν τινα δέξασθαι χρή Q', Lind., Mack. - εἰς (ἐς θμ; πρὸς ικ) ἥν τινα χρή δέξασθαι ΕΗθ ικμ. - 7 ή om. Lind. - ύπὸ θ. - τε θορύδην τε pro τεθορύδηνται θμ. - ἀσθενίην vulg. - ἀσθενείην Η. - ἐπιαισθάνονταί γε pro ἐπεὶ αἰσθ. γε θμ. - ἐόντων (Η, al. manu ἐνεόντων) θμ. - ἐνεόντων νιιίg. - 8 τουνομα Dietz. - ούνομα θμ, Lind., Mack.- ὄνομα vulg. - ὥστε pro ὥσπερ, omisso τὰ, θμ.-ἄπερ om. (Η, restit. al. manu) θμ. - ούατα Dietz. - οὐδεν om. Z, Lind. - ξυμβάλ) εται θμ. - 9 Post ώς addunt καὶ θμ. - ἀνεώμενον JK. - τοῦτέστι θ. - 10 τὸ om. FGIJ

il y arriverait non pur mais mêlé avec l'humeur provenant des chairs et du sang, de sorte qu'il n'aurait plus ses qualités parsaites.

17. (Le cerveau est l'interprète de l'intelligence, à laquelle le diaphragme et le cœur sont étrangers. Réfutation de ceux qui placent l'intelligence dans le cœur.) Je dis donc que le cerveau est l'interprète de l'intelligence. Mais le phren (diaphragme) a un nom (de φρονέω, penser) qu'il doit au hasard et à l'usage, mais non à la réalité et à la nature. Je ne vois pas en effet quelle influence il a pour la pensée et l'intelligence. A la vérité, quand on éprouve à l'improviste un excès de joie ou de chagrin, il tressaille et cause des soubresauts; mais cela tient à son peu d'épaisseur et à ce que dans le corps il est le plus étendu en largeur. Il n'a point de cavité où il puisse recevoir le bien ou le mal qui survient; mais il est troublé par l'une et l'autre de ces passions à cause de la faiblesse de sa nature. Il ne ressent rien avant les autres parties du corps, et c'est en vain qu'il a un tel nom et une telle attribution, comme cet appendice du cœur qu'on appelle oreille et qui ne contribue en rien à l'ouïe. Quelques-uns disent que nous pensons par le cœur, et que cet organe est ce qui éprouve le chagrin et les soucis; il n'en est rien. Le cœur se contracte comme le diaphragme et davantage encore pour ces causes-ci : des veines se rendent de tout le corps au cœur, et il les ferme, de sorte qu'il se ressent de tout travail, de toute tension qui arrive à l'individu. En effet, nécessairement, dans l'état de chagrin, le corps a le frisson et se contracte; il en est de même dans

ΚΖ. - ταύτας τὰς θμ. - τὰς αὐτὰς vulg. - γὰρ om. θμ. -  $^{11}$  τίνουσι θμ. - τείνουσι FGIJKZ. - ξυντείνουσι Dietz. - συγκλείσεις vulg. - ξυγκληΐσιας Dietz. - συγκλείσας EFGHIJZ. - ξυγκλείσας ι. - συγκλείσασα Κ. - ξυγκλείσασα θμ. - τε pro τις EP'. - ή τάσις γένηται θμ. - ή σύστασις (ξ. Dietz) γίνηται vulg. - σύντασις Cod. Scalig. ex notis Kühnii. -  $^{12}$  δὲ pro γὰρ HP'θ, Lind., Mack. - γὰρ om.  $\mu$ . - φρίσσειν τε  $\mu$ . -  $^{13}$  ξ. Dietz. - ὑπερχαῖρον L, Lind. -  $^{14}$  τῶ ὑπὸ τούτω EHZ. - τῶ ὑπὸ τοῦτο FGIK, Ald. - ταὐτὸ pro τὸ αὐτὸ τοῦτο Lind. - τωὐτὸ pro τὸ αὐτὸ Dietz. - ὅτι pro διότι θμ. - α καὶ pro καὶ αἱ θμ. - φρονήσεως Gθμ.

λιστα καὶ αἱ φρένες. Τῆς μέντοι φρονήσιος οὐδετέρῳ μέτεστιν, ¹άλλὰ πάντων τουτέων ὁ ἐγκέφαλος αἴτιός ἐστιν· ὅσπερ οὖν καὶ τῆς φρονήσιος ²τοῦ ἠέρος πρῶτος αἰσθάνεται ³τῶν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων, οὕτω καὶ ἤν τις μεταδολὴ ἰσχυροτέρη γένηται ἐν τῷ ἠέρι ὑπὸ τῶν ὡρέων, καὶ αὐτὸς έωυτοῦ ⁴διάφορος γίνηται ὁ ἢὴρ, ὁ ἐγκέφαλος πρῶτος αἰσθάνεται· ὅ διὸ καὶ τὰ νουσήματα ἐς αὐτὸν ἐμπίπτειν φημὶ ὀζύτατα καὶ μέγιστα καὶ θανατωδέστατα καὶ δυσκριτώτατα τοῖσιν ἀπείροισιν.

18. Αυτη δὲ ή νοῦσος ἡ ἱερὴ <sup>6</sup>καλεομένη ἐκ τῶν αὐτῶν προφασίων γίνεται ἀρ' ὧν καὶ αἱ λοιπαὶ ἀπὸ τῶν προσιόντων καὶ ἀπιόντων, <sup>7</sup>καὶ ψύχεος, ἡλίου, πνευμάτων μεταβαλλομένων τε καὶ μηδέποτε ἀτρεμιζόντων. <sup>8</sup>Ταῦτα δ' ἐστὶ θεῖα, ιστε μηδὲν διακρίνοντα τὸ νούσημα θειότερον τῶν λοιπῶν νουσημάτων <sup>9</sup>νομίζειν, ἀλλὰ πάντα θεῖα καὶ ἀνθρώπινα πάντα · φύσιν δὲ ἔχει ἔκαστον καὶ δύναμιν ἐφ' ἑωυτοῦ, καὶ οὐδὲν <sup>10</sup> ἄπορόν ἐστιν οὐδὲ ἀμήχανον · ἀκεστά τε τὰ πλεϊστά ἐστι τοῖς αὐτοῖσι τούτοισιν ἀφ' ὅτων καὶ γίνεται ἔτερον γὰρ ἔτέρω τροφή ἐστι, <sup>11</sup> τῷ δὲ κάκωσις. Τοῦτο οὖν δεῖ τὸν ἰητρὸν <sup>12</sup>ἐπίστασθαι, ὅκως τὸν καιρὸν διαγινώσκων ἕκάστου τῷ μὲν ἀποδώσει τὴν τροφήν καὶ αὐζήσει, τῷ δὲ ἀφαιρήσει καὶ κακώσει. Χρὴ <sup>18</sup> δὲ καὶ

1 'Αλλ' ἀπάντων τούτων θμ. – αίτιος ὁ ἐγκέφαλός ἔστιν θ. – ὡς pro ὥσπερ θ. - ώσπερ οὖν καὶ τῆς (sic) τοῦ ἡέρος pro ώσπερ.... ἡέρος Lind. - 2 καὶ τοῦ vulg. - καὶ om. (H, restit. al. manu) θμ. - 3 Ante τῶν addit ὁ ἐγκέφαλος vulg. - δ έγχ. om. Ηθ. - ἐόντων θ. - οὕτω θ, Dietz. - οὕτως vulg. - ἐσχυρότερον vulg.-ἰσχυροτέρα J.-ἰσχυροτέρη ΕΗΚΙ, Lind., Mack.-ἡέρει θ.-ὡραίων Ε. - 4διάρορος γίνεται (γίνηται F, Ald., Lind.) εν τῷ ἠέρι • ὁ γὰρ εγκέραλος διά τοῦτο πρώτος αἰσθάνεται vulg. - διάφορος γίνηται (γίνεται Η) ἐν τῷ ἡέρι (ήέρει θ) δ (H, al. manu δ γαρ) εγκέφαλος πρώτος αἰσθάνεται (H, cum δια τοῦτο al. manu) θ (μ, habet διὰ τοῦτο). - Aucune des leçons fournies par les mss. ne me paraît satisfaisante. De plus, dans toute hypothèse, èv to ήέρι de vulg. ou des mss. est tout à fait dépourvu d'à-propos. Je pense qu'il faut lire en place ὁ ἠήρ; avec cette correction tout marche de soi. διό θμ. -διότι vulg. -νοσήματα θ. - ἐμπίπτει FGJZ, Ald. - θανατωδέστερα EH. – τοῖς θ. –  $^6$  καλουμένη μ. – ἀπὸ pro ἐκ EHP'Q'θμ, Lind., Mack. – προφάσιων Lind., Mack. - ἀφ' ὧν om. θμ. - καὶ ἀπιόντων om., restit. al. manu H. -1 xai  $\theta\mu$ . - ofor pro xai vulg.  $-\psi$ úχεος  $\theta\mu$ .  $-\psi$ ύξιος vulg. - xai ήλίου xai πνευμάτων Ηθμ. - οὐδέποτε ΗΙθμ. - μηδέκοτε Dietz. - 8 ταύτη θμ. - η (sic) άποκρίνοντα pro διακρίνοντα θ (μ., sine η). -νόσημα θ. -νουσημάτων om. θμ. - <sup>9</sup> νομίσαι θμ. - πάντ' άνθρώπινα θμ. - ἔχει δὲ φύσιν μ. - ἔχαστον ἔχει θ. -έφ' έωυτοῦ θμ.-έν έωυτῷ vulg.—10 ἄπειρον 0.-οὐδ' pro οὐδὲ θ.-τοῖς θμ. -τοῖς om. vulg. -ἀφ' ὧν θ. -ἐφ' ὧν μ. -ἀπ' ὁτέων Dietz, - "τὸ ΕΗΖκ,

l'excès de la joie. De tout cela le cœur et le diaphragme se ressentent le plus. Toutesois ni l'un ni l'autre n'a part à l'intelligence; e'est le cerveau qui est la cause de tout ce que j'ai indiqué. Donc, de même que, avant toute autre partie du corps, il reçoit l'impression de l'intelligence qui provient de l'air, de même, s'il arrive quelque changement notable dans l'air par l'esse des saisons et que l'air devienne dissérent de lui-même, le cerveau le premier en reçoit l'impression. Aussi je maintiens que le cerveau est exposé aux maladies les plus aiguës, les plus considérables, les plus dangereuses et de la crise la plus dissicile pour les médecins inexpérimentés.

18. (Conclusion.) Quant à cette maladie dite sacrée, elle naît des mêmes influences que les autres, c'est-à-dire de ce qui arrive et de ce qui s'en va, de la froidure, du soleil, des vents qui changent sans cesse et ne sont jamais en repos. Ces choses-là sont divines, de sorte que cette maladie n'a aucun caractère qui la fasse regarder comme plus divine; mais toutes sont divines et toutes sont humaines. Chaque maladie a, par elle-même, sa nature et sa puissance, et aucune n'est inaccessible et réfractaire. La plupart sont curables par les mêmes influences qui les produisent; car ce qui est aliment pour une chose est destruction pour une autre. Donc c'est une connaissance que le médecin doit avoir, afin que, discernant l'opportunité de chaque cas, il donne l'aliment à ceci qui en sera augmenté et le retranche à cela qui, par ce retranchement, sera diminué. Il faut, dans cette maladie comme dans toutes

Ald. – τότε pro τῷ θι. – Post δὲ addunt καὶ θμ. — 12 ἐπίστασθαι καὶ (καὶ om. FGIJKZ, Ald.) τὸν καιρὸν διαγινώσκειν ἐκάστου, ὡς ᾶν τὸ μὲν ἀποδώσει (ἀποδῷ τῷ L, Lind.) (ἀπολύσει Κ΄) τροφῷ καὶ αὐξήσει, τὸ δὲ ἀφαιρέσει καὶ μειώσει (ἀφαιρέση καὶ μειώση F; ἀραιρήση καὶ μειώση I) vulg. – ἐπίστασθαι ὅκως τὸν καιρὸν διαγινώσκων ἐκάστου ὡς ἄν (ὡς ἄν om., restit. al. manu H) τὸ μὲν ἀποδώσει τροφῷ καὶ αὐξήσει τὸ δὲ ἀφαιρήσει καὶ μειώσει ΕΗ. – ἐπίστασθαι καὶ τὸν καιρὸν διαγινώσκειν (διαγιγνώσκειν Dietz), ὡς ἄν τῷ μὲν ἀποδώσει τὴν τροφὴν καὶ αὐξήσει, τῷ δὲ ἀφαιρήσει (ἀραιρέσει Dietz) καὶ μειώσει Mack, Dietz. – ἐπίστασθαι ὅπως τὸν καιρὸν διαγινώσκων ἑκάστου τῷ μὲν ἀποδώσει τὴν τροφὴν καὶ αὐξήσει, τῷ δὲ ἀφαιρήσει καὶ κακώσει θμ. — 13 γὰρ pro δὲ θμ.

ἐν ταύτη τῆ νούσω καὶ ¹ ἐν τῆσιν ἄλλησιν ἀπάσησι μὴ αὔξειν τὰ νουσήματα, ἀλλὰ σπεύδειν τρύχειν προσφέροντα τῆ νούσω τὸ πολεμιώτατον ἐκάστη, ² καὶ μὴ τὸ φίλον καὶ σύνηθες το ὑπὸ μὲν γὰρ τῆς ³ συνηθείης θάλλει καὶ αὔξεται, ὑπὸ δὲ τοῦ πολεμίου φθίνει καὶ ἀμαυροῦται. Οστις ¹δὲ ἐπίσταται ἐν ἀνθρώποισι τὴν τοιαύτην μεταδολὴν καὶ δύναται ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ποιέειν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὑπὸ διαίτης τὸν ἄνθρωπον, οδτος καὶ ταύτην τὴν νοῦσον ἰῷτο ἀν, εἰ τοὺς καιροὺς διαγινώσκοι τῶν ξυμφερόντων, ἀνευ καθαρμῶν καὶ β μαγευμάτων καὶ πάσης ἄλλης βαναυσίης τοιαύτης.

les autres, ne pas accroître le mal, mais se hâter de l'abattre en administrant ce qui lui est le plus contraire, et non ce qui lui est favorable et habituel. En effet le mal prospère et s'accroît par ce qui lui est habituel, mais se consume et se détruit par ce qui lui est contraire. Quiconque sait produire chez l'homme un tel changement et peut, par le régime, rendre le corps du sujet et humide, et sec, et chaud, et froid, est capable aussi de guérir cette maladie, à la condition de distinguer l'opportunité des moyens utiles, sans les purifications, les artifices magiques et tout ce charlatanisme.

FIN DU LIVRE DE LA MALADIE SACRÉE.

## ΠΕΡΙ ΕΛΚΩΝ.

# DES PLAIES.

### ARGUMENT.

Ce traité contient plusieurs sages et bons préceptes sur le traitement des plaies. On y voit le résultat d'une expérience bien employée et d'une pratique bien conduite. Il est terminé par un grand nombre de préparations pharmaceutiques. On remarquera peut-être le § 3 de ce livre où évidemment le mot bandage n'est pas employé avec le sens général que nous y attachons aujourd'hui. Il s'agit en effet d'un bandage spécial, du bandage roulé avec compresses et bandes. Voyez sur ce point quelques explications que j'ai données t. III, p. xxx1.

### BIBLIOGRAPHIE.

### MANUSCRITS.

2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes = L, 2332 = X, 2148 = Z, 2149 (fragments) = F', Cod. Fevr. ap. Foes = Q', 2287 = 3.

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Chirurgia a græco in latinum conversa, Vido Vidio Florentino

interprete, cum nonnullis ejusdem Vidii commentariis, Lutetiæ Paris., 1544, in-fol.— En français, avec le commentaire de Vidus Vidius, Lyon, 1555, in-8°.— Les trois premiers livres de Chirurgie, par Fr. Lefèvre, Paris, 1555, in-8°.— Traduit par Dussaudeau, Saumur, 1612, in-12.— Hippocratis Coi chirurgia, nunc primum græce restituta, latinitate donata, et commentariis illustrata, a Steph. Manialdo, M. Doct. Parisiis, 1619, in-12.— Libro d'Ipocrate delle Ulcere con le note pratiche chirurgiche di Gius. Cignolozzi. Firenze, 1690, in-8°.

the wear of the hard marker of

## ΠΕΡΙ ΕΛΚΩΝ.

1. Ελχεα 1ξύμπαντα οδ γρή τέγγειν, πλήν οίνω, ήν μή έν άρθρω έη τὸ έλχος τὸ γὰρ ξηρὸν τοῦ ὑγιέος ἐγγυτέρω ἐστὶ, \* καὶ τὸ ὑγρὸν τοῦ μη ύγιέος τὸ γὰρ έλχος ύγρον ἐστι, τὸ δὲ ύγιὲς ξηρόν. Ανεπίδετον δὲ ἐᾶν ἄμεινόν ἐστιν, ὅ τι γε μὴ καταπλάσσεται · οὐδὲ καταπλάσσειν ενδεγόμενον έστιν ένια των έλκεων, μαλλον δε τα νεότρωτα τῶν παλαιοτέρων, καὶ τὰ ἐν τοῖσιν βάρθροισιν. Ολιγοσιτέειν τε ὡς μάλιστα καὶ ύδωρ ξυμφέρει πᾶσι \*τοῖσιν έλκεσι, μᾶλλον δόξ τοῖσι νεοτρώτοισι τῶν παλαιοτέρων, καὶ ὅ τι ἄλλο φλεγμαίνει ἕλκος ἢ μέλλει, καὶ ὅ τι σφακελίσαι κίνδυνος, <sup>6</sup>καὶ τοῖσιν ἔλκεσι καὶ φλέγμασι τοῖσιν ἐν τοῖσιν ἄρθροισι, καὶ ὅκου ὅσπασμοὺς κίνδυνος ἐπιγενέσθαι, καὶ τοῖσιν ἐν κοιλίη τρώμασι, παντῶν δὲ μάλιστα τοῖσιν ἐν 8κεφαλῆ καὶ μηρῷ κατεαγεῖσι, καὶ ἄλλω ῷ κάτηξις αν γένηται. Εστάναι 9δ' Ελχεσι ήχιστα ξυμφέρει, χαὶ 10 ἄλλως ήν ἐν τῷ σχέλεϊ ἔχη τὸ ελχος, 11 οὐδὲ καθῆσθαι οὐδὲ πορεύεσθαι· 12 ἀλλ' ήσυχίη καὶ ἀτρεμίη ξυμφέρει μάλιστα. Τὰ δὲ νεότρωτα έλχεα πάντα ήχιστα αν 13 φλεγμήναιεν αὐτά τε καὶ τὰ περιέγοντα, εἴ τις διαπυΐσκοι ὡς τάγιστα, καὶ τὸ πῦον μὴ ἀπολαμβανόμενον ἀπὸ τοῦ ἔλκεος τοῦ στόματος ἴσχοιτο, η εί τις 14 ἀποτρέποι όκως μηδε μελλήσει διαπυησαι πλην τοῦ ἀναγχαίου πύου δλιγίστου, άλλὰ ξηρὸν εἶναι ὡς μάλιστα φαρμάχω μή περισκελέϊ. Πυρώδες γαρ γίνεται, ἐπὴν φρίκη ἐγγένηται καὶ σφυ-

 $<sup>^{16}</sup>$ Ελκεα μὲν νῦν τὰ πρόσφατα, ἐν δὲ τῷ περὶ τραυμάτων καὶ βελῶν τὰ χρόνια οὕτω καλεῖ Ε. -ἔη EHIJKη. -εἴη vulg. —  $^{2}$ τὸ δὲ pro καὶ τὸ EH. —  $^{3}$  ἄθροισιν (bis) IJ. —  $^{4}$  τοῖς Κ. —  $^{5}$  δὲ om. H. -νεοτρώτοισι Ε (H, in marg. νεωτέροισι) Q'. -νεωτέροισι vulg. -ἄλλο om., restit. al. manu H. —  $^{6}$  κ. τ. ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν ἕλ. καὶ φλ. καὶ ὅκου EH. —  $^{7}$  σπασμὸς vulg. -γεν. κίνδ. vulg. -κίνδ. γεν. IJK. -κίνδ. ἐπιγεν. EHQ'. -τραύμασι L. —  $^{8}$  ἐν τῆ EH. - κατεαγέντι Ε (H, emend. al. manu). -καὶ ἄλλο ὅ τι ἄν κατεαγῆ Ε (H, al. manu text. vulg. in marg.) Q'. -ἄν om. vulg. -ἄν est nécessaire. —  $^{9}$  δ' ἕλκεσι EH. -δ' ἐν τῷ ἕλκει vulg. —  $^{10}$  ἄλλως, al. manu μᾶλλον H. - μᾶλλον vulg. - τῷ om. EHIK. —  $^{11}$  ἀλλ' οὐδὲ vulg. - άλλ' om. EH. —  $^{12}$  ἀλλ' ἡσ. Η. - ἀλλ' ἡσ. δὲ Ε. - ἡσ. δὲ vulg. - μάλ. om., restit. al. manu H —  $^{13}$  φλεγμήνειεν Ε. - εἴ τι διαπυήσει, al. manu τις διαπιήσειεν H. - διαπυήσειεν Ε. - διαπυήσει vulg. - Je pense qu'il faut lire διαπιήσειεν Η. - διαπυήσει

## DES PLAIES.

1. (Du traitement des plaies.) Il ne faut pas humecter les plaies, si ce n'est avec du vin, à moins qu'elles ne soient dans une articulation. L'état sec est plus près de l'état sain, et l'humide plus près de l'état malade; or, la plaie est humide, et le sain est sec. Il vaut mieux ne pas mettre de bandage quand on ne fait pas d'application médicamenteuse; et il ne convient pas de faire de telles applications en certaines plaies (comp. Des Plaies de tête, § 13, et Des Articulations, § 40), par exemple, moins dans les plaies récentes que dans les anciennes, et moins dans celles des articles que dans les autres. Il importe de manger aussi peu que possible et de boire de l'eau dans toutes les plaies, surtout dans les plaies récentes, et dans toute autre plaie qui est enflammée ou qui va le devenir, dans les cas où il y a danger de sphacèle, dans les plaies et les inflammations siégeant aux articulations, dans les menaces de spasme, dans les blessures du ventre, et particulièrement dans les fractures de la tête, de la cuisse et de toute autre partie. Il ne faut, dans les plaies et surtout dans les plaies des membres inférieurs, ni rester debout, ni rester assis, ni marcher; le repos et l'immobilité importent particulièrement. Toutes les plaies récentes s'enslammeront le moins, elles et les parties voisines, si on y fait marcher la suppuration aussi rapidement que possible, et si le pus n'est pas retenu par l'ouverture de la plaie, ou bien si, empêchant qu'il ne s'y forme de la suppuration, excepté la petite quantité qui est nécessaire, on entretient la plaie dans le plus grand état de sécheresse à l'aide d'un médicament qui ne soit pas irritant. L'inflammation s'éta-

πει ΕJ. - μελήσει FIJK. - Galien, Ad Glauc., II : φαρμάκω, ως Ίπποκράτης φησί, μη περισκελεί, τουτέστι μη δάκνοντι μηδ' έρεθίζοντι σφοδρως.

том. vi.

γμός · φλεγμαίνει γάρ τὰ ἔλκεα τότε, ¹όκόταν διαπυῆσαι μέλλη · διαπυεῖ δὲ, ἀλλοιουμένου τοῦ αἴματος καὶ θερμανθέντος, ἔως σαπὲν πῦον γένηται. ²Τῶν τοιούτων ἔλκέων, ὅταν δοκέη δεῖσθαι καταπλάσιος, οὐ χρὴ αὐτὸ τὸ ἔλκος καταπλάσσειν, ἀλλὰ ³τὰ περιέχοντα, ὅκως τὸ πῦον ἀποχωρέη, καὶ τὰ σκληρυνόμενα μαλαχθῆ. Τῶν δὲ ἑλκέων, ὅπερ \*μὲν ἄν δζέϊ βέλεϊ διατμηθῆ ἢ διακοπῆ, ἐνδέχεται ἔναιμον φάρμακον καὶ τὸ κωλῦον διαπυεῖν ἀναξηραῖνόν τι. Ἡ τις δὸ ὑπὸ τοῦ βέλεος ἐφλάσθη καὶ ἐκόπη σὰρζ, ταύτην δὲ ἰητρεύειν, ὅκως διάπυος ὡς τάχιστα γένηται · ἦσσόν τε γὰρ φλεγμαίνει · καὶ ἀνάγκη τὰς σάρκας τὰς <sup>6</sup>φλασθείσας καὶ κοπείσας <sup>7</sup>σαπείσας καὶ πῦον γενομένας ἐκτακῆναι, ἔπειτα βλαστάνειν νέας σάρκας.

2. Έλκεϊ νεοτρώτω παντὶ, πλὴν ἐν κοιλίη, ξυμφέρει <sup>8</sup>ἐκ τοῦ τρώματος αἷμα ρυῆναι αὐτίκα πλέον ἢ ἔλασσον · φλεγμαίνει γὰρ ἦσσον αὐτὸ τὸ ἔλκος καὶ τὰ περιέχοντα. Καὶ ἀπὸ τῶν πεπαλαιωμένων ἔλκέων ξυμφέρει αἷμα ποιέειν ἀποβρέειν <sup>9</sup>πυκνὰ, ὅκως ἀν δοκέη καιρὸς εἶναι, καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν έλκέων <sup>10</sup>καὶ τῶν περιεχόντων τὸ ἔλκος, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐν κνήμη ἔη τὸ ἔλκος ἢ <sup>11</sup>ἐν δακτύλω ποδὸς ἢ χειρὸς, μᾶλλον ἢ <sup>12</sup>κου ἄλλοθι τοῦ σώματος · γίνεται γὰρ, ἀποβρέοντος τοῦ αἵματος, ξηρότερα καὶ μείονα ἐσχναινόμενα · κωλύει <sup>18</sup>γὰρ μάλιστα μὲν τὰ τοιαῦτα ἕλκεα ὑγιαίνεσθαι, ἔπειτα δὲ καὶ τάλλα ξύμπαντα αἵματος σηπεδών, καὶ ὅ τι ἐξ αἵματος μεταστάσιος γεγένη-

1 οταν, al. manu όκόταν Η. -θερμαθέντος Ε. - In marg. πώς διαπυεί ή τρώσις τῆς σαρχός. Οτι ού χρη αὐτὸ τὸ ἕλχος καταπλάσσειν, ἀλλὰ τὰ περιέγοντα EH. - 2 Dans vulg. le point est après έλχέων, dans H il est après γένηται, ponctuation qui me paraît préférable. - δοχέη Codd. - δοχέης vulg. -δοκέης δὲ Lind. - 3 τὰ om. J. - 4 μὲν ponitur post βέλει ΕL. -φάρμαξιν Κ. - κωλύον Kühn. - κωλύον vulg. - ἀναξηραίνοντι Codd., Frob. - On appelait enhême (de ev, dans, et aiua, sang) des médicaments dont on se servait pour les plaies récentes. La composition en était variée. Voy. dans Celse, V, xix, plusieurs de ces compositions. - τῶν δ' ἐλκέων ὅ τι μὲν ἂν ό. β. η διατμηθη η δ., ένδ. καὶ ἔν. φάρμακον τὸ κωλῦον διαπυεῖν καὶ ἀναξηραϊνον. Εἴ τις δ' ὑπὸ τ. β. ἐθλάσθη τε καὶ διεκόπη σὰρξ, Gal., Meth. med., IV. - 5 δ' EH (δὲ Lind.). - δ' om. vulg. - ἐθλάσθη FGZ, Ald. - δεῖ pro δὲ L. - δè om. Lind. - δè est ici pour δη comme il y en a tant d'exemples dans Hippocrate. - διάπυρος J. - 6 θλ. FGIJKZQ'. - 7 καὶ σαπ. vulg. - καὶ om. Codd., Ald. -σαπ. om. J. - 8 εκ.... ξυμφέρει om. vulg. - Ce passage, dont l'omission s'explique par la présence des deux tupafose, est donné par Galien, Meth. med., IV, 8, et doit être restitué comme l'ont très-pien vu Vidus Vidius et Foes. Celui-ci, qui ne l'a pas mis dans le texte grec, l'a adblit avec le frisson et les battements; or, les plaies s'enflamment quand elles vont suppurer, et elles suppurent par l'intermédiaire du sang, qui se modifie et s'échauffe jusqu'à ce que, pourri, il soit transformé en pus. Quand de telles plaies semblent avoir besoin d'applications médicamenteuses, il faut faire ces applications, non sur la plaie elle-même, mais sur les parties voisines, afin que le pus s'écoule et que les portions indurées s'amollissent. Quant aux plaies faites par une arme tranchante qui a incisé ou enlevé la partie, il convient d'appliquer un médicament enhème (voy. note 4) et quelque substance siccative empêchant de suppurer. Mais les chairs qui ont été contuses et écrasées par l'instrument vulnérant doivent être traitées de manière à suppurer aussi vite que possible; de cette façon l'inflammation est moins forte, et nécessairement les chairs contuses et écrasées pourrissent, deviennent purulentes et se fondent, puis des chairs nouvelles bourgeonnent.

2. (Du sang à tirer des plaies.) Dans toute plaie récente, excepté au ventre, il importe de faire couler aussitôt, de la plaie, plus ou moins de sang; la plaie elle-même et les parties voisines s'enflamment moins. Pour les ulcères chroniques aussi, il est bon de produire fréquemment un écoulement de sang tant de la plaie que des parties avoisinantes, selon l'opportunité, surtout si la lésion siège à la jambe ou aux doigts du pied ou de la main (là cela importe plus que partout ailleurs); du sang s'écoulant, les parties s'atténuent et deviennent plus sèches et moins volumineuses; en effet, ce qui empêche la guérison de ces plaies en premier lieu et ensuite de toutes les.

mis dans sa traduction. — 9 πυχινὰ Gal., ib. — 10 καὶ Lind. — καὶ om. vulg. — La correction de Lind. me paraît parfaite. — 11 ἐν om., restit. al. manu H. — 12 κοῦ Ε (Η, al. manu ποῦ). — που vulg. — 13 μὲν γὰρ (γ. om. J) μ. τὰ τ. vulg. — γὰρ μάλ. μὲν τὰ τ. Η, Gal., ib. — γὰρ μάλ. τὰ τ. μὲν Ε. — ὑγιαίνεσθαι (ὑγιέα γίνεσθαι ms. 2160), ἔπ. δὲ καὶ τἄλλα ξ. αἴματος σηπεδὼν καὶ ὅ τι ἐξ αἴματος μεταστάσιος γεγένηται Gal., ib. — ὑγραίνεσθαι, ἔπ. δὲ καὶ τὰ σύμπαντα (ξ. ΕΗ) αἴματος σηπεδὼν καὶ ἐξ αἴματος μεταστάσιος γένηται vulg. — J'al, comme Foes, suivi le texte de Galien.

- ται. ¹ Ξυμφέρει δὲ μετὰ τὴν τοῦ αἵματος ἀπορροὴν ἐπὶ τῶν τοιούτων 
  ἔλκέων καὶ σπόγγον ἔπιδεῖν πυκνὸν καὶ μαλθακὸν, τετμημένον, ξηρότερον ἢ ὑγρότερον, ² καὶ ἐπὶ τῷ σπόγγῳ ἄνωθεν φύλλα ³ συχνὰ τίθεσθαι. ˇΕλαιον δὲ καὶ ὅσα μαλθακώδεα ἢ ἐλαιώδεά ἐστι φάρμακα,
  οὐ ξυμφέρει τοῖσι τοιούτοισιν ἕλκεσιν, ἢν μὴ πάνυ ἤδη πρὸς ὑγιείην
  τείνη. Οὐδὲ τοῖσι νεοτρώτοισιν ἕλκεσι ξυμφέρει ἔλαιον, οὐδὲ μαλθακώδεα οὐδὲ στεατώδεα φάρμακα, ἄλλως τε καὶ ὅ τι ἀν δέηται ἕλκος
  πλείονος καθάρσιος τὸ δὲ ξύμπαν εἰπεῖν, ἐλαίῳ τὴν ⁴χρῆσιν ποιέεσθαι καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν χειμῶνι, πρὸς ἀ τῶν τοιούτων φαρμάκων
  δεόμεθα.
- 3. <sup>8</sup> Υποκάθαρσις τῆς κάτω κοιλίης ξυμφέρει τοῖσι πλείστοισι τῶν ἐλκέων καὶ ἐν τρώμασιν <sup>6</sup>ἐν κεφαλῆ ἐοῦσι, καὶ ἐν κοιλίη, καὶ ἐν ἄρθροισι, καὶ <sup>7</sup>ὅσα σφακελίσαι κίνδυνος, καὶ ὅσα ραπτὰ, καὶ τοῖσιν ἐσθιομένοισι καὶ ἑρπυστικοῖσι, καὶ τοῖσιν ἄλλως πεπαλαιωμένοισιν ἕλκεσι, καὶ ὅκη ἄν μέλλη ἐπιδεῖν.
- 4. Οὐ χρη οὐδ' ἐμπλάσσειν τὰ φάρμακα, πρὶν ἄν πάνυ <sup>8</sup>ξηρὸν ποιήσης τὸ ἔλκος · τότε δὲ δεῖ προστιθέναι, ἀνασπογγίζειν δὲ τὸ ἕλκος <sup>9</sup>πολλάκις σπόγγω, καὶ αὖθις ὀθόνιον ξηρὸν καὶ καθαρὸν προσίσχων πολλάκις, οὕτω δὲ ἐπιθεὶς τὸ φάρμακον <sup>10</sup>τὸ δοκέον ξυμφέρειν, ἔπιδεῖν ἢ μὴ ἐπιδεῖν.
- 5. Έλχεσι τοῖσι πλείστοισιν ώρη ή θερμοτέρη ζυμφορωτέρη τοῦ χειμῶνος, πλὴν τοῖσιν ἐν χεφαλῆ καὶ κοιλίη, <sup>11</sup> μᾶλλον δὲ ἡ ἰσημερινή.
- 6. Τὰ ἔλχεα δχόσα 12 μὴ καλῶς καθαρθέντα ἐς τὸ δέον ἀεὶ πρότερον ἄρξεται βλαστάνειν, ταῦτα ὑπερσαρχέει μάλιστα 13 ὁχόσα δ' αν κα-
- ¹Σ. J.-ξυμφέρη Ald., Frob.-τοῦ om. J.-² καὶ HQ'.-ἢ vulg.—³ ἰσχνὰ vulg.-Les copistes confondent souvent ἰσχνὰ et συχνά; voy. p. 408, n. 4. ⁴χοῆσιν EHIJK (Z, χρίσιν mut. in χρῆσιν).-χρίσιν vulg.—⁵ κάθαρσις γὰρ Gal. in cit. Comm. de Hum., II, text. 12.-ὅτι τοῖς ἕλκεσι συμφέρει ὑποκάθαρσις τῆς κάτω κοιλίας in marg. Codd.—⁶ ἐν om. Ε.- καὶ ἐν κεφ Gal., ib. ² τὸ ὀστοῦν pro ὅσα Gal., ib.- σφακελλίσαι IK.- ῥάπτεται pro ῥαπτὰ Gal., Meth., IV, 6.-ἑρπυστικοῖσι ΕΚ, Lind.-ἑρπιστικοῖσι vulg.-ἕρπησ Gal.-καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσι πεπαλ. Gal.-ὅκη ΕΗ.-ὅπη vulg.-ὅποι J.-καὶ ὁκοῖα δ' ἄν μέλλη τις ἐπιδεῖν, ὑποκαθαίρειν τὴν κάτω κοιλίην Ġal.μέλλη Η, Κühn.-μέλη vulg.-μέλης (sic) Lind.-Post χρὴ addit [δὲ] Lind.— ³ ποιήσης ξ. J.-δεῖ om., restit. al. manu H.— ³π. om. GZ.-προσίσχον J.— ¹ο τὸ om. J.-ξυμφερωτέρη FG (H, alia manu φε supra φο) IJKZ.- Ante τοῖ addit ἢ J.— '' μάλιστα H.-ἡ om., restit. al. manu H.— ¹² μὴ.... ὁκόσα δ

autres, c'est la corruption du sang et tout ce qui provient du déplacement de ce liquide. Après l'écoulement du sang on fera bien d'attacher sur des plaies de ce genre une éponge fine et molle, coupée, plutôt sèche qu'humide, et de mettre des feuilles nombreuses par-dessus l'éponge. Quant à l'huile et à tous les médicaments émollients ou huileux, ils ne conviennent pas à de telles plaies, à moins qu'elles n'aient déjà fait de grands progrès vers la guérison. Dans les plaies récentes non plus on ne se servira ni de l'huile ni des médicaments émollients ni des médicaments gras, surtout si la plaie réclame une mondification prolongée; en un mot, nous réserverons l'usage de l'huile soit en été soit en hiver pour les cas où les médicaments de ce genre nous font besoin.

- 3. (De la purgation par le bas dans les plaies.) La purgation par le bas convient à la plupart des plaies, à celles de la tête, du ventre, des articulations, à celles qui sont menacées de sphacèle, à celles où l'on pratiqué la suture, aux ulcères rongeants ou serpigineux, et en général aux ulcères chroniques, et dans les cas où il y a lieu de mettre un bandage.
- 4. (De l'application locale des médicaments.) Il ne faut pas non plus appliquer les médicaments avant d'avoir desséché complétement la plaie; cette précaution prise, on fait l'application; on épongera donc la plaie plusieurs fois, puis on pressera dessus à diverses reprises un linge sec et propre, alors on appliquera le médicament jugé utile, et enfin on mettra ou ne mettra pas un bandage par-dessus.
- 5. (De la saison.) La saison chaude est plus favorable que l'hiver à la plupart des plaies, si ce n'est aux plaies de la tête et du ventre; mais c'est la saison de l'équinoxe qui l'est le plus.
- 6. (De la mondification des plaies.) Les plaies qui, n'étant pas mondifiées d'une façon régulière et convenable, antici-

Gal., Meth., IV, 5.-μη... δαόσα δ' om. vulg.-Vidus Vidius et Foes ont fait voir que ce membre de phrase, omis par les copistes, devait être repris dans la citation de Galien. — 13 δαοτα Gal. - τε om. Gal.

2.

θαρθέντα καλώς τε καὶ ἐς τὸ δέον ἀεὶ ¹ἐπὶ τὸ ξηρότερον θεραπεύηται, πλὴν εἰ θλασθῆ, ταῦτα ² δὲ οὐχ ὑπερσαρχέει ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ.

- 7. <sup>3</sup>Ην δχοθενοῦν όστέον ἀφιστῆται ἢ χαυθὲν ἢ πρισθὲν ἢ <sup>3</sup>ἄλλω τω τρόπω, τῶν ἑλχέων τούτων αἱ οὐλαὶ χοιλότεραι γίνονται.
- 8. \* Έλχεα οὐ κεκαθαρμένα οὐκ ἐθέλει ξυνιέναι ξυναγόμενα, οὐδ' αὐτόματα ξυνέρχεται. ΕΩν τὰ περιέχοντα φλεγμαίνει τοῦ ἔλκεος, ἔστ' ἀν μὴ παύσηται τῆς φλεγμασίης, οὐκ ἐθέλει ξυνιέναι · δ οὐδὲ ὧν τὰ περιέχοντα τοῦ ἔλχεος μελανθῆ <sup>6</sup> αξματος σηπεδόνι, ἢ <sup>7</sup> καὶ κιρσοῦ παρέχοντος τὴν ἐπιρροὴν τοῦ αξματος, οὐδὲ ταῦτα ἐθέλει ξυνιέναι, ἢν μὴ τὰ περιέχοντα τοῦ ἔλχεος ὑγιέα ποιήσης. <sup>8</sup> Τῶν ἐλκέων τὰ κυκλοτερέα ἢν ὑπόκοιλα ἢ, ἐν κύκλω πάντη ἐπιτάμνειν χρὴ τὰ ἀφεστεῶτα, ἢ πάντα, ἢ τὰ ἡμίσεα τοῦ κύκλου, κατὰ μῆκος τῆς φύσιος τοῦ ἀνθρώπου.
- 9. Ἐπὶ παντὶ ἕλκεϊ ἐρυσιπέλατος ἐπιγενομένου, κάθαρσιν <sup>9</sup> δεῖ ποιέεσθαι τοῦ σώματος, ἐφ' <sup>10</sup> δκότερα ᾶν ξυμφέρη τῷ ἕλκεϊ, εἴτε ἄνω, εἴτε κάτω.
- 10. Ότφ ἃν οἴδημα γένηται παρὰ τὸ ἔλχος, ἀφλεγμάντου ἐόντος τοῦ ἔλχεος, χρόνφ ὕστερον πύου ὑπόστασιν ἴσχει τὸ οἴδημα. Καὶ ὅ τι ἂν τῆ φλεγμασίη οἰδῆσαν μὴ ¹¹ χαθιστῆται, τῶν ἄλλων χαθισταμένων, ὅσα ἄμα ἤρξατο φλεγμαίνειν χαὶ οἰδίσχεσθαι, χαὶ τοῦτο χίνδυνος μηδ' ἄμα ξυνιέναι. Όσα δὲ πιπτόντων ἢ ἄλλφ τφ τρόπφ διακόπτεται χαὶ ¹² φλᾶται, χαὶ ἀνοιδίσχεται τὰ περιέχοντα τὸ ἕλχος,
- 1 Πρὸς J. θεραπεύηται πλήν εἰ θλασθῆ Gal. ποιῆται τὴν βλάστησιν pro  $\theta$ . π. εί  $\theta$ λ. vulg. —  $^2$  δὲ om. Gal. – οὐχὶ J. – ἐπὶ τὸ πουλὸ H. – ἐπιτοπολὸ vulg. -3 άλλο K. -4 περὶ έλχέων φυπαρῶν καὶ φλεγμαινόντων K. -ξυνηγόμενα FGZ. - συνειγόμενα J. - 5 οὐδ' ΕΗ. - 6 καὶ αξμ. vulg. - καὶ om. H. - Dans H. à la marge est écrit de la main primitive γέγρ. τοῦ αίματος; une main plus récente a transporté cette variante dans le texte et a rendu illisible la leçon qui y figurait en premier. - σηπεδῶνι Codd., Ald., Frob. - καὶ om. K. -On doit, ce me semble, entendre xιρσός dans le sens très-général d'engorgement. Voy., plus loin, p. 408, n. 6, υποχιρσούται. - " ότι τὰ χυχλοτερή των έλχων ἐπιμήχη δεῖ ποιεῖν in marg. Codd. - ἐπιτέμειν J. - ἐπιτάμειν (sic) Κ.-ἐφεστεῶτα J.-φύσεως J.-τῶν δ' έλ. τ. χυχλοτερῆ ἢν ὑ. ἢ ἐν κ. περιτέμνειν χρή τὰ ἀρεστῶτα ή π. ἢ τὰ ή. τοῦ κ. κατὰ μῆκος τοῦ ἀνθρ. Gal., ib. — D'après Gal. ἀφεστεῶτα signifie calleux. D'après Vidius, il s'agit, comme dans les Plaies de la tête, de rendre long un ulcère arrondi. - 9 Ser om., restit. al. manu H. -τοῦ σ. ποιέεσθαι Gal., Comm. de Hum., I, text. 14. - 10 όπ. Codd. - μάλιστα pro αν Gal., ib. - ξυμφέρη FGHK. - ξυμφέρει vulg. - 11 καθιστήται Codd. - καθίστηται vulg. - 12 φλ. ΕΗ. - θλ. vulg.

pent continuellement et se hâtent de bourgeonner, sont surtout sujettes à devenir fongueuses; mais celles qui, mondifiées d'une façon régulière et convenable, sont menées par le traitement, à moins qu'il n'y ait contusion, vers une dessiccation de plus en plus grande, ne sont guère sujettes à devenir fongueuses.

- 7. (De la cicatrice après l'exfoliation d'un os.) Si un os, en quelque lieu que ce soit, s'exfolie à la suite d'une cautérisation, d'une trépanation ou de toute autre cause, les cicatrices de plaies semblables sont enfoncées (Aph. v1, 45).
- 8. (Des plaies qui ne se recollent pas.) Les plaies non mondifiées ne veulent pas se recoller même si on en rapproche les bords, et elles ne se rapprochent pas spontanément. Les plaies dont le voisinage est enflammé ne se recollent pas tant que l'inflammation n'a pas cessé; celles dont le voisinage noircit, soit par la corruption du sang, soit par une varice (un engorgement; voy. note 7) qui fournit un afflux de ce liquide, ne se recollent pas non plus tant que les parties environnantes n'ont pas été rendues à la santé. Dans les plaies arrondies, si elles sont creuses, il faut inciser circulairement partout les parties décollées, la totalité ou la moitié (voy. note 8), suivant la longueur de la taille du sujet (Des Plaies de tête, §§ 13 et 14).
- 9. (Erysipèle.) Dans toute plaie, quand un érysipèle survient, il faut purger le corps par les voies qui conviennent à la plaie, c'est-à-dire par le haut ou par le bas.
- 10. (Gonflement dans les plaies. Clapier et incision du clapier.) Quand un gonflement se forme auprès d'une plaie qui,
  elle, demeure sans inflammation, il se dépose plus tard du
  pus dans le gonflement. Quand une partie, s'étant tuméfiée
  par l'inflammation, ne se détuméfie pas alors que s'affaisse le
  reste qui a commencé à s'enflammer et à se gonfler en même
  temps, il est à craindre qu'elle ne se recolle pas non plus en
  même temps. Quand dans une chute ou de toute autre façon
  il y a eu contusion et écrasement, puis gonflement des parties
  voisines de la plaie, suppuration, et écoulement du pus des

καλ, διαπυήσαντα, πύον ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἀπογωρέει κατά τὸ ἔλχος, τῶν τοιούτων ὅ τι ᾶν δοχέη δεῖσθαι καταπλάσιος, οὐ 1 χρή αὐτὸ τὸ έλχος χαταπλάσσειν, άλλὰ τὰ περιέγοντα, ὅχως τὸ πῦον ἀπογωρέη, καὶ τὰ σκληουνόμενα λαπαχθη. 2 ἐπειδὰν δὲ λαπαγθη, καὶ ή φλεγμασίη παύσηται, <sup>3</sup> ἐπὶ τὰ ἀφεστηκότα ὁπόγγους ἐπιδέων προσιστάναι, άργόμενος ἀπὸ τοῦ ὑγίεος ὀλίγον προσγωρέων επὶ δὲ τῶ σπόγγω άποθεν φύλλα επέστω 4 συγνά. (1) τι δ' αν μη δύνηται προστηναι, ή σάρξ ύγρη ἐοῦσα αἰτίη ἐστίν ταύτην δὲκθάλλειν. \*Ην ὑπὸ βαθείη σαρχί τὸ έλχος ἔη, κατ' ἄμφω κάκ τῆς ἐπιδέσιος 6 κάκ τοῦ προσπιέζοντος υποκιρσούται το δή τοιούτον ήν τις τάμνη, προς μήλην, ην ενδέχηται, εύροον ἀπὸ τοῦ στόματος τὸ έλκος ἀνατάμνειν, όπη αν δοχέη καιρός είναι, και ούτως ιητρείην προσφέρειν, δχοίης 8 αν δοχέη προσδεῖσθαι. 'Ως δὲ τὰ πολλὰ ἐπὶ παντὶ έλχει, ὅ τι αν χοιλίην έχη θπρὸς τὸ ἰθὸ, καταφανές ἰδεῖν, οἰδήματος μὴ προσεόντος. [10 ο τι δ' αν χοιλίην έχη μή πρός το ίθυ ή οιδήματος προσεόντος,] 11 ήν μεν έη εν αὐτῷ σηπεοων, ἢ ἡ σὰρζ ὑπέη μυδῶσα καὶ σαπρὴ, ἔσται

 $^1$  Δεῖ Ε.  $-^2$  ἐπ. δὲ λ. om. Z. - δὲ om. G.  $-^3$  ἐπὶ τὰ Κ. - ἔπειτα vulg. άφεστηκότας FH. - προχωρέων L. - 4 ισχνά HIJKL. - προσθείναι Gal., Meth. med., IV, 6. —  $^5$  δεῖ ἐκδ. L. – ὑποδαθείη Η. —  $^6$ καὶ pro κὰκ Κ. – προσπιέζ. Ε Η.-προσπιέσ. vulg.-ύποκιρ. Codd.-ύποκυρ. vulg.- Il faut prendre ύποκιρσοῦται dans le sens de s'engorger; ce sens, qui me paraît ici évident, doit réagir sur πιρσός employé plus haut. Voy. p. 406, note 7. Foes propose de lire ὑποχυρτοῦται, se tuméfie, leçon plus claire sans doute, mais à laquelle s'oppose χιρσός du passage cité plus haut. — 7 δὲ EH. - ἢν HIJKL. - ἄν vulg. -προσμήλην ΕΗ. - ενδέχεται Η. - εύρροον J. - άνατάμνειν Codd. - άνατέμνειν vulg. - 8 δ' αν vulg. - δ' om. FHIJK. - 9 ές E (H, al. manu πρός). -καταφανέα vulg. - 10 [ο τι.... προσεόντος] om. vulg. - Vidius traduit : Fere autem omne ulcus, quod sinum habet rectum ita ut perspici possit, si tumore vacet, si caro subsit hebes et putris, et ipsum, et quod juxta est, nigrum se ostendet. Foes: Fere autem ulcus omne quod cavitatem habet, in quam recta conspici possit, tumore non præcedente, in eo si quidem putredo aut caro nimio humore marcida et putris subsit, tum ipsum ulcus tum quæ juxta sunt, nigra conspicientur. Ces traductions sont inintelligibles, du moins quant à la liaison des idées; car, pour qu'une plaie corrompue ou fongueuse prenne une apparence livide, qu'importe que le sinus en soit partout accessible à la vue? Est-ce que, les mêmes conditions subsistant, elle ne deviendrait pas livide, si le sinus n'en était pas accessible à la vue? Une pareille traduction n'est pas acceptable; mais elle est la reproduction du texte de vulg.; ce texte est donc altéré. J'avais d'abord songé à le modifier en lisant : μή πρὸς τὸ ἰθὺ καταφανέα ίδεῖν, οίδήματος προσεόντος, c'est-à-dire en déplaçant la négation; ce qu'on tra-

parties gonssées par la plaie, dans ces cas, quelle que soit l'application médicamenteuse qu'on juge convenable, il faut la saire non sur la plaie même, mais sur les parties voisines, afin que le pus ait une issue et que ce qui est induré s'amollisse. Quand le ramollis-ement sera accompli et que l'inflammation aura cessé, on appliquera des éponges sur les parties décollées qu'on rapprochera, commençant le bandage en empiétant un peu sur les parties saines ; par-dessus l'éponge on mettra des feuilles en abondance. Quant à ce qui ne peut se recoller, l'obstacle est dans l'humidité des chairs; on les excisera. Si la plaie pénètre profondément sous les chairs, une double cause, le bandage et la masse superposée, tend à la rendre variqueuse (à l'engorger; voy. note 6); dans ce cas, l'incision étant résolue, il faut la faire, s'il y a lieu, sur la sonde à partir de l'entrée de la plaie, selon les conditions de la lésion, de manière à y rendre facile l'écoulement des liquides; l'incision pratiquée, on emploiera le traitement qu'on jugera nécessaire. Généralement, en toute plaie qui a un sinus direct, on voit complétement l'état des parties, pourvu qu'il n'y ait point de tuméfaction; mais si le sinus n'est pas direct ou s'il y a'tuméfaction, la plaie elle-même et les parties voi-

duirait: Dans toute plaie dont le sinus n'est pas droit et accessible à la vue à cause de la tuméfaction, s'il s'y forme de la corruption à l'intérieur, etc. Mais, remarquant que ce déplacement, qui d'ailleurs n'est pas une faute très-commune de la part des copistes, rend peu satisfaisante l'apposition : οἰδήματος προσεόντος, remarquant en outre que le copiste de qui provient la copie de ce traité mère de nos mss. a souvent péché en omettant de longs membres de phrase entre deux mêmes môts (voy. p. 404, n. 12, et p. 402, n. 8); j'ai pensé qu'ici encore il y avait une lacune causée par la présence d'un second προσεόντος. J'ai mis entre crochets ce que j'ai ajouté. Quant à la correction de καταφανέα en καταφανές, elle me paraît commandée et par la marche de la phrase, qui indique qu'ici doit être le membre principal, et par l'apposition : οἰδήματος μή προσεόντος, qui indique une restriction: pourru qu'il n'y ait pas de gonstement. On comprend très-bien comment κοιλίαν a pu engager quelque copiste à changer καταφανές, si c'est, comme je crois, la bonne leçon, en καταφανέα. — 11 εί EQ'. – εἴη vulg. – μυδῶσα ἐκρέουσα· μυδᾶν γὰρ λέγεται τὸ ἐκρεῖν τὰ στερεὰ σώματα καὶ οἰον μαὸᾶν· ώσπερ τριχῶν ἀποπτόντων τῶν σωμάτων (sic) in marg. Ε. -ἐστὶ Κ. -μέλανα Η, Kühn. -μέλαινα vulg.

τοῦτο τὸ ἔλκος καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἔλκος ἰδεῖν μέλανα ὑποπέλια · καὶ τῶν ἐσθιομένων ἔλκέων, ὅπη ¹ ἄν φαγέδαινα ἐνέῃ, ἰσχυρότατά τε νέμηται καὶ ἐσθίῃ, ² ταύτῃ τοῦ ἕλκεος τὸ περιέχον χροιὴν ἔζει μέλαιναν ὑποπέλιον.

11. Καταπλάσματα οἰδημάτων καὶ φλεγμασίης τῆς ἐν ³τοῖσι περιέχουσιν ή έφθη φλόμος, καὶ τῆς τριφύλλου τὰ φύλλα ὡμά, καὶ τοῦ ἐπιπέτρου τὰ φύλλα έφθὰ, καὶ τὸ πόλιον : ἢν δὲ ⁴καὶ καθαίρεσθαι δέη τὸ έλχος, παντά μέν καὶ ταῦτα καθαίρει · ἀτὰρ καὶ τῆς συκῆς τὰ φύλλα καὶ τῆς ἐλαίης, καὶ τὸ πράσιον. ε Εψειν δὲ ταῦτα πάντα, μάλιστα δὲ τούτων έψειν τὸν ἄγνον, 6 καὶ τὴν συκῆν, καὶ τὴν ἐλαίην, καὶ τῆς σίδης τὰ φύλλα ὡσαύτως ἔψειν. Ὠμοῖσι δὲ τοῖσίδε χρέεσθαι, της μαλάχης τὰ φύλλα τρίδων ξὺν οἴνω, καὶ τοῦ πηγάνου τὰ φύλλα καὶ τῆς ὀριγάνου χλωρῆς πᾶσι τούτοισι χρή τοῦ λίνου τὸν καρπὸν φρύξαντα καὶ κόψαντα ώς λειότατον μιγνύναι. 8 Οκου δὲ ἔρυσίπελας χίνδυνος ἐφ' ἔλχεσι γενέσθαι, τῆς ἐσάτιδος τὰ φύλλα τρίδων ώμὰ καταπλάσσειν σὺν τῷ λίνω, <sup>9</sup> ἢ τὸ λίνον δεύων στρύχνου χυλῷ ἢ ἐσάτιδος καταπλάσσειν. 10° Οταν δε τὸ έλκος καθαρὸν μεν ἔη, 11 φλεγμαίνη δε τό τε ελχος καὶ τὰ περιέχοντα τοῦ έλχεος, φακὸν ἐν οἶνο έψήσας καὶ τρίψας λεῖον, ἐλαίω ὀλίγω φυρήσας, καταπλάσας, ἐπιδεῖν καὶ τοῦ χυνοσβάτου 12 έψήσας τὰ φύλλα ἐν ὕὸατι, τρίψας λεῖα, καταπλάσσειν, δθόνιον υποτείνας λεπτον καθαρον, οίνω καὶ ἐλαίω τέγξας. καὶ ὅταν <sup>13</sup> ξυνάγειν βούλη, τοῦ κυνοσδάτου τὰ φύλλα, ὅσπερ τὸν φακὸν σκευάζειν. 14 Σαυρίδιον, οἶνος καὶ λίνου 15 καρπὸς παραμίγνυται

1 Kal av vulg. - καί om. Codd., Ald., Frob. - τε om. Κ. - νέμηται ΕΗ. - νέμεται vulg. - ἐσθίη Ε. - ἐσθίει vulg. - περὶ φαγεδαίνης in marg. ΕΗ. - 2 καὶ ταύτη vulg. - καὶ om. Codd., Ald. - μέλαινα FI. - 3 τοῖσι Η, Lind. - τοῖς vulg. - In marg. καταπλάσματα έλκῶν G. -ἐπιπέτρου Gal., Meth. IV, 5. ἐπιπτέρου vulg:-ἐπιπέρου FGJKZ. - 4 καὶ om. K. - 5 έψεῖν EHF, Ald., Frob., hic et alibi sæpius. — 6 καί om. J. – συκήν Z. — 7 τοῖσι δὲ, al. manu δεί Η. - τοίσι δεί vulg. - τρίβειν σύν J. - Ante τρ. additur και της όριγάνου (ὀρυγάνου J) χλ. FGJKL. - καὶ τῆς ὀριγάνου χλωρῆς τρίδων ξὺν οἶνω καὶ τοῦ πηγάνου τὰ φύλλα· πᾶσι ΕΖ.-τούτοις J.-μιγνῦναι ΕΗ.- \* περὶ καταπλάσματος ερυσιπέλατος in marg. Codd. - δ' Η. - ναὶ τῶ λίνω IJK. - καὶ GZ. - τῶ λίνω ΕΗ. - καταπάσσειν GIJ. - 10 περὶ φλεγμονῆς έλκους Ε. - 11 φλεγμαίνη ΕΙΙΚ. - φλεγμαίνει vulg. — 12 τὰ φύλλα έψήσας Ζ. — 12 συνάγειν βούλει J. - τῆς E. — 14 σαυρίδιον ή καρδαμίς βοτάνη in marg. E. — D'après M. Fraas, Synopsis, p. 119, le σαυρίδιον d'Hippocrate et de Galien est l'iδηρίς de Dioscoride, II, 205. — 15 χαρπός παραμίγνυται λεπτός καὶ τόδε, ό τοῦ λίνου om. FGIJKLZ. - ἐσθιομένου ἕλκεος κατάπλασμα ΕΗΙJ.

ines, dans les cas où il se forme à l'intérieur soit de la coruption soit des chairs fongueuses et corrompues, sont d'une apparence noire sublivide. Et dans les ulcères rongeants, c'est aussi là où la phagédène existe, s'étend et ronge avec le plus le force, que les parties voisines prennent une couleur noire sublivide.

11. (Cataplasme's pour le gonflement des plaies et l'inflamnation des parties voisines.) Cataplasmes pour les tumeurs et l'inflammation dans les parties voisines : le verbascum cuit, les feuilles crues du trèfle, les feuilles cuites de l'épipetron 'sedum acre ou album L.), et le polium (teucrium polium L.); s'il faut de plus mondifier la plaie, toutes ces plantes mondifient. Il en est de même des feuilles du figuier, de l'olivier, et du marrube (marrubium vulgare L.). On fera cuire tout cela, mais surtout le vitex agnus castus, le figuier, l'olivier; on cuira semblablement les feuilles du grenadier. On emploiera crues les plantes suivantes : les feuilles de la mauve qu'on pilera dans du vin, les feuilles de la rue et de l'origan verd (origanum heracleoticum L.); il faut à toutes ces plantes mêler la graine de lin qu'on grillera et qu'on pilera aussi fin que possible. S'il y a danger qu'un érysipèle survienne aux plaies, on pilera les seuilles de la guède (isatis tinctoria L.), et on les appliquera crues avec le lin; ou bien, humectant le lin avec le suc soit du strychnos (solanum nigrum L.) soit de la guède, on sera le cataplasme. Si la plaie, étant mondifiée, vient à s'enflammer ainsi que les parties voisines, on sera cuire des lentilles dans du vin, on les pilera menu, on les pétrira avec un peu d'huile, on les appliquera en cataplasme, et on mettra un bandage. Ou bien, faisant cuire dans de l'eau les feuilles de l'églantier (rosa canina L.) et les pilant menu, on les apposera en cataplasme, étendant par-dessous un linge fin et propre, trempé dans du vin et de l'huile. Quand on veut rapprocher les bords de la plaie, il faut préparer les feuilles de l'églantier comme les lentilles. On mêle la moutarde des paysans (iberis amara L.), le vin et la graine de lin pilée. Il y a enλεπτός · καὶ τόδε, ὁ τοῦ λίνου καρπὸς, καὶ ἄγνος ὁμὸς, καὶ μηλεία στυπτηρίη, ὅξει ταῦτα δευθέντα.

12. 1 Ομφακα λευκήν ές χαλκεῖον θλίψας έρυθρὸν δι' ήθμοῦ, πρός ήλιον τιθέναι τὰς ἡμέρας, τὰς δὲ νύκτας αἴρειν, ὅκως μὴ δροσίζηται, ανατρίβειν δε της ημέρης απαύστως, ως δμαλώς ξηραίνηται, και ἀπὸ τοῦ γαλκείου ως ὅτι πλεῖστον ἐἀναλαμβάνη, τιθέναι δὲ ἐς τὸν ήλιον τοσοῦτον χρόνον, ἔστ' αν παγύ γένηται ώσπερ μέλι' ἔπειτα εξ γύτρην γαλκήν έγγεαι, και μελι ώς κάλλιστον, και οίνον γλυκύν, έναφεψήσας πρότερον ρητίνην τερμινθίνην, έψειν δὲ τὴν ρητίνην ἐν τῷ οἴνω, δεως ὰν σκληρή γενηται ώσπερ μελι έφθον επειτα την μέν ρητίνην έξελεῖν, τὸν δὲ οἶνον ξυγχέαι ἔστω δὲ πλεῖστος μὲν δ χυλὸς ετης δμφακος, δεύτερον δε δ οἶνος, τρίτον δε το μέλι καὶ σμύρναν την στακτην και άλλως ώς βελτίστην τρίψας λείην, δίεσθαι τοῦ οἶνου τοῦ αὐτοῦ παρεγγέοντα κατ' ολίγον ἔπειτα ἔψειν αὐτην ἐφ' 7 έωυτῆς την σμύρναν ξύν τῷ οἴνῳ ἀνακινέοντα, ὅταν δὲ δοκέη ήδη καλῶς έχειν το πάγος, ξυγχέαι ές τον χυλόν της δμφακος, καὶ νίτρον ώς άριστον φρύξας, ήσύγως μιγνύναι 8 ές τὸ φάρμακον, καὶ ἄνθος γαλχοῦ ἔλασσον τοῦ νίτρου· ταῦτα δὲ ἐπειδὰν μίξης, ἔψειν μὴ ἔλασσον τριών ήμερέων, εξύλοισι συχίνοισιν ώς δλίγον ύποχαίοντα ή άνθραξιν, ως μή φρύγηται καὶ ἐμδαλλόμενα πάντα ἄνυδρα ἔστω, καὶ τὰ έλκεο μή τεγγέσθω, όχη αν έπαλείφηται τοῦτο τὸ φάρμακον. 10 γρησθαι δί τούτω τῷ φαρμάχω πρὸς 11 τὰ πεπαλαιωμένα έλχεα, χαὶ πρὸς τὰ νεότρωτα, χαὶ ἐς πόσθιον, χαὶ 12 ἐς κεψαλῆς ἔλκεα καὶ ὡτός. — 13 Φάρμακοι έτερον τῶν αὐτέων έλχέων γολή βοὸς ξηρή, μέλι ὡς χάλλιστον, οἶνος

¹ Τραυματικὸν τὸ μέλαν in marg. HJ. - φλίψας H. - ἰθμοῦ FGIJK, Ald. - ² ἀναλαμβάνει, al. manu ειν H. - ἀναλαμβάνειν vulg. - ³ εἰς Ε. - τζύκαν gl. FG. - χαλκὴν Ε. - ἐγχέαι HIJK. - ἐγχέας vulg. - γλυκὸ, al. manu ὑν H. - ἐψεῖν H. - ⁴ ὡς, al. manu ἕως H. - ὁ τοῦ F. - δεύτερον ΕΗ. - δεύτερος vulg. - ⁶ καὶ δ. vulg. - καὶ οπ., add. al. manu H. - δεύεσθαι Ε. - δέεσθαι G (H, al. manu, erat prius δίεσθαι) Z, Ald. - ὅτι σμύρνα καὶ στακτὴ, ἕν in marg. H. - παραχέοντα ΕΗΚ L. - ⁻ ἔωυτῆς Z. - ἐαυτῆς vulg. - σὺν J. - ἔυγχέας Ε. - μι γνύναι (al. manu γνῦ H), Κῦhn. - μιγνῦναι vulg. - ˚ αὐτὸ prο ἐς τὸ Κ. - ἔψε FG (H, al. manu) JKZ, Ald. - ϶ Ante ξ. addunt ἔτερον GZ, Ald. - ὁλίγιστον ΕF (H, al. manu, erat ὀλίγον) IJK. - ὅκη H. - ὅπη vulg. - ὑ φάρμακον πρὸ παλαιὰ ἔλκη καὶ τὰ νεότρωτα IJ. - □ τὰ ΕΗ. - τὰ οm. vulg. - ἐσπόσθεον (ΕΗ emend. al. manu) GIJ. - ἐπόσθεον, al. manu ἐσπόσθεον F. - πόσθεον ΚΖ Ald. - πόσθεν L. - □² ἐν κ. ἕλκεῖ IJK. - ἐν κεφαλῆ ἕλκεα, al. manu ἐν κεφαλῆ ἔλκεῖ H. - □³ φ. ἕ. τ. α. ἕ. οm., in marg. ἕτερον περὶ τῶν α. ἔλκ. Η. - Ρτο

ore ce cataplasme : la graine de lin, le vitex agnus castus ru, l'alun de l'île de Mélos, le tout humecté de vinaigre.

12. (Diverses préparations propres à mondifier les plaies.) Écraser du verjus blanc dans un vase de cuivre rouge à travers un tamis, mettre le liquide au soleil pendant le jour, et le rentrer pendant la nuit pour que la rosée n'y tombe pas; le remuer pendant le jour sans cesse afin que la dessiccation en soit uniforme, et qu'il prenne du cuivre le plus qu'il sera possible; l'exposer au soleil jusqu'à ce qu'il devienne épais comme du miel; puis le verser dans un pot de cuivre avec du miel de première qualité et du vin doux, dans lequel de la thérébenthine aura été cuite; cette térébenthine cuira dans le vin jusqu'à ce qu'elle devienne dure comme du miel cuit, puis on l'enlèvera, et on versera le vin; quant aux quantités, plus de suc de verjus que de vin, plus de vin que de miel. De plus prendre de la myrrhe stacté (celle qui a coulé de l'arbre spontanément et avant toute incision), et d'ailleurs de première qualité, la broyer très-fin et la délayer en y versant peu à peu du même vin; puis faire cuire à part la myrrhe avec le vin, en la remuant; enfin quand elle paraît être au point convenable d'épaississement, la verser dans le suc de verjus. Alors faire griller du nitre de première qualité et le mêler doucement au médicament avec de la fleur de cuivre (grains de cuivre projetés quand on asperge d'eau froide le métal chaud en pain) en moindre quantité que le nitre; cela étant mélangé, faire cuire pendant trois jours au moins avec un seu léger de bois de figuier ou de charbon, afin que la préparation ne se grille pas. Toutes les substances employées doivent être anhydres, et il ne faut pas humecter les plaies dans l'endroit qu'on enduit de ce médicament. On se sert de cette préparation pour les vieuxulcères, pour les plaies récentes, pour le prépuce, pour les plaies de la tête et de l'oreille. - Autre préparation pour les

έτερον habet πρὸς παλαιὰ καὶ νεότρωτα έλκεα Ald. - έλκῶν JK. - φ. ἔτ. om. EFG1JZ.

λευχός· ἐναφεψήσαι ¹δὲ ἐν αὐτῷ λωτοῦ τορνεύματα· λιβανωτός, σμύρνα ἴση, κρόκος ²ἴσος, ἄνθος χαλκοῦ ὁμοίως δὲ ὑγρῶν, οἶνος πλεῖστος, μέλι δεύτερον, δλίγιστον 3 ή χολή. - Ετερον οἶνος, μέλι κέδρινον, ολίγον τὰ δὲ ξηρά, ἄνθος γαλκοῦ, σμύρνα, σίδιον αὖον.-\* Ετερον . άνθος χαλκοῦ όπτὸν ημιμοίριον, σμύρνης δύο ημιμοίρια. κρόκου τρεϊς μοϊραι, μέλι δλίγον, <sup>5</sup> σύν οἴνω ἐπτώμενα. — Ετερον· λιβανωτοῦ μοῖρα, σμύρνης μοῖρα, κηκίδος μοῖρα, κρόκου τρεῖς 6 μοῖραι· τούτων ἔκαστον ξηρὸν <sup>7</sup>τρίψας ώς λειότατον, ἔπειτα μίζας. τρίδειν εν ήλίω ώς θερμοτάτω, παραχέων χυλόν όμφακος έως αν ίξωδες γένηται, ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας· ἔπειτα <sup>8</sup>οἴνῳ αὐστηρῷ μέλανι εὐώδει παραχέων κατ' δλίγον δίεσθαι. — 9 Έτερον εν οἴνω γλυκέι έψειν λευχῷ πρίνου ρίζας ἐπειδὰν δὲ δοχέη χαλῶς ἔχειν, ἀποχέας, τοῦ οίνου δύο μοίρας ποιῆσαι τοῦδε καὶ 10 ἀμόργης ἐλαίου ὡς ἀνυδροτάτου μοϊραν μίαν, ἔπειτα έψειν, ἀνακινέων ώς μή φρυγή, μαλθακο πυρὶ, ἔως ἄν δοχέη 11 τοῦ πάχεος χαλῶς ἔχειν. — 12° Ετερον· τὰ μέν άλλα, τὰ αὐτά· ἀντὶ δὲ τοῦ οἴνου, ὄζος 18 ὡς οζύτατον ἔστω λευχόν· έμβάψαι δὲ ἐς αὐτὸ εἴρια ὡς οἰσυπώδεα κάπειτα δεύσας τῆ ἀμόργη έψειν καὶ οπὸν έρινεοῦ ξυγχέαι, καὶ στυπτηρίην 14 μηλείην, καὶ νίτρον καλ ἄνθος χαλκοῦ μίξαι όπτα άμφότερα. Τοῦτο μᾶλλον τοῦ προτέρου καθαίρει τὰ έλκεα, ξηραίνει δὲ τὸ πρότερον οὐχ ἦσσον. — 16 °Ετερον° τὰ εἴρια βάψαι ὡς ἐν ολιγίστῳ ὕὸατι, ἔπειτα οἶνον ξυγχέας μέρος τρίτον, έψειν έως αν καλῶς έχη τὸ πάχος. 16 Απὸ τῶνδε δια-

<sup>&#</sup>x27; Δ' ΕΗ. - σμύρνα, al. manu η Η. - σμύρνη vulg. - 2 ισης GZ. - άνθος τε vulg. -τε om., restit. al. manu H.—3 ή H.-ετ. om. K.-αδον om. F.- άλλο pro αδον GI (J, άλλον) Κ. — 4 άλλο FH. - εναιμα διάρορα EFLQ'. — 5 οίνω (al. manu addit σύν) έψεται Η. - όπτημένα (sic) Κ. - έτ. om. FJK. - έναιμον pro έτ. Η. -σμύρνης μοίρα Η. -σ. μ. om. vulg. - κηκίδος Lind. - κικίδος vulg. - σμύρνης pro κηκ. Ε. — 6 μοιραι ΕΗ. – μ. om. vulg. – ξηρον έκ. ΕΗ. — 7 τρίψας Ε Κ. -τρίψαι vulg. - τρίψαι Kühn. - έν ΕΗ. - έμ' vûlg. - παραγχέων (sic) Z. -8 έν οι. vulg. - έν om. ΕΗ. - παραχέων ΕΓΗΙΙΚL. - παραχέειν vulg. - δεύεσθαι L. - 9 ετ. om. FK. - εναιμον Η. - εψείν Ε. - λευκού FGIJKZ. - δε om. GZ, Ald. - καλώς δοκ. ΕΗ. — 10 ἀμοργέος ΕΗ. - ἀμοργαῖος FGIJKLZ. - ἀνυδρότατα J. — 11 καλῶς ἔχ. τ. π. J. — 12 ε. om. FHK. — 13 ώς EH. - ώς om. vulg. - ἔστω om. FGIJKZ. - αὐτὸν Ι. - ἔρια EGIJK. - εἴρια (bis) Η. - εἰρία (bis) vulg. -14 ἀπὸ τῆς μήλου τῆς νήσου in marg. L.- μὴ λείην Η. -μίξας Ε.- μιξαι Kühn. -μίξαι vulg. -τὰ έλ. om., restit. al. manu H. - 15 ε̃. om. JK. - ε̃τ. εναιμον Η. - ἔρια Ε. - δλίγω Ε. - 16 τὰ ἀποτρεπτικὰ τῶν νεοτρώτων ώστε διαπυίσκεσθαι. Τάδε μάλιστα ἀποτρέπει τὰ νεότρωτα διαπυίσκεσθαι Ε.-ἀπὸ τῶνδε τὰ

mêmes plaies : bile de bœuf sèche, miel de première qualité, vin blane; faire cuire dans ce vin des copeaux du lotus (celtis australis L.); encens, myrrhe autant, safran autant, fleur de cuivre; de même pour les liquides: vin, le plus, miel en second lieu, bile très-peu. - Autre : vin, miel de cèdre (liqueur découlant de l'arbre) en petite quantité; substances solides : fleur de cuivre, myrrhe, écorce sèche de grenade. - Autre : fleur de cuivre grillée, une demi-partie, myrrhe, deux demi-parties, safran, trois parties, miel un peu, le tout cuit avec du vin. - Autre: encens, unc partie, myrrhe, une partie, noix de galle, une partie, safran, trois parties; chacune de ces substances étant sèche, on la broiera aussi fin que possible, puis, les ayant mêlées, on les broiera au soleil le plus chaud, versant du sue de verjus, jusqu'à ce que la préparation devienne visqueuse, cela pendant trois jours; puis on délaiera en versant peu à peu un vin astringent, noir, de bonne odeur. -Autre : cuire dans du vin doux, blanc, des racines de chêne vert; quand la décoction paraît suffisante, on transvase et on prend deux parties de ce vin et une de marc d'huile aussi privé d'eau que possible; puis on cuit à un feu doux, en agitant pour que cela ne se brûle pas, jusqu'à ce que la consistance en semble suffisante. - Autre : ingrédients les mêmes que pour le précédent, si ce n'est qu'au lieu de vin on prendra du vinaigre blanc aussi fort que possible : on y plongera des laines chargées de suint; puis, versant le marc d'huile, on cuira; verser aussi du suc de figuier sauvage, de l'alun de l'île de Mélos, et y mêler du nitre et de la fleur de cuivre, tous deux grillés. Cette préparation mondifie les plaies plus que la première; mais la première ne dessèche pas moins. - Autre: plonger les laines dans aussi peu d'eau que possible, puis, versant un tiers de vin, cuire jusqu'à ce que la consistance soit

νεότρωτα (ἐξέσται al. manu supra lin.) διαπυίσκεσθαι (al. manu, erat prius forte διαπυίσκεται) τάχιστα; et in marg. al. manu τάδε μάλιστα ἀποτρέπει τὰ νεότρωτα διαπυίσκεσθαι Η. – In marg. ὡς μάλιστα ἀποτρέπει τὸ νεότρωτον διαπυίσκεσθαι ΙJ.

πυίσκεσθαι έξέσται τὰ νεότρωτα τάχιστα.— \*Αλλο άρον ξηρὸν ἐπιπάσσειν, καὶ <sup>2</sup> στέλλειν.— Κράδης ἐν ὀπῷ φλοιὸν χλωρὸν τρίδων ἐν οἴνῳ ἐνστέλλειν, καὶ ἄνευ οἴνου αὐτὸν καὶ ξὸν μέλιτι.— <sup>3</sup> Ετερον όξος, ἐναφειμῶν λωτοῦ τορνεύματα, ἔστω δὲ λευκὸν τὸ ὅξος, κἄπειτα μῖζαι ἀμόργην ἐλαιέων καὶ ὀβρὸν πίσσης, τοῦτο ὡμόν καὶ ἐἐπαλείφειν, καὶ καταστάζειν, καὶ δέπιδεῖν.

- 13. Ξηρὰ ἀποτρέπει τὰ νεότρωτα διαπυΐσκεσθαι, ἢ ὅξει ἀπονίψας, ⁶ἢ οἴνῳ ἀποσπογγίσας. Τὸν μόλιβον τὸν λεῖον ξὸν τῇ σποδῷ τῇ 
  κυπρίῃ λεανθέντα ἐπιπάσσειν· καὶ τοῦ λωτοῦ τὰ ἰχθυήματα πἐπιπάσσειν, καὶ τὴν λεπίδα τοῦ χαλκοῦ, ἐκαὶ τὴν στυπτηρίην, καὶ τὴν 
  χαλκῖτιν μετὰ τοῦ χαλκοῦ, καὶ μόνην, ἐκαὶ μετὰ τῶν τοῦ λωτοῦ 
  ἰχθυημάτων. Καὶ ἄλλως, ὅταν δέηται, ξηροῖσι τοῖσι τοιούτοισι 
  χρέεσθαι, καὶ τῇ σποδῷ τῇ ἰλλυριώτιδι λείῃ μετὰ τῶν ἰχθυημάτων, 
  <sup>10</sup> καὶ αὐτοῖσι μόνοισιν ἰχθυήμασι, καὶ ἄνθει ἀργύρου μόνῳ ὡς λειοτάτῳ· καὶ τὴν <sup>11</sup> ἀριστολοχίην ξύων τε καὶ τρίβων λείην ἐπιπάσσειν.
- 14. Έτερον έναιμον σμύρνα, λιδανωτός, κηκίς, ίὸς, ἄνθος χαλκοῦ ὀπτὸν, στυπτηρίη αἰγυπτίη ὀπτὴ, οἰνάνθη, οἰσυπίὸες, μολύδδαινα, τούτων ἴσον έκάστου, ἡ δίεσις 12 οἴνω ὥσπερ τὸ πρότερον, καὶ ἄλλη ἐργασίη κατὰ τὰ αὐτά. "Οξος ὡς ὀξύτατον λευκὸν, μέλι, στυπτηρίην αἰγυπτίην, νίτρον ὡς ἄριστον ἡσύχως φρύξας, 13 χολῆς

<sup>1 &</sup>quot;Αλ. om. EFHIJK. - άλλο.... μέλιτι om. Z. - ἐμπάσσειν, al. manu ἐπιπ. H. - 2 σ, om. Lind. - Je suis Cornarius, et je commence un nouveau médicament à πράδης. Mais je doute de l'intégrité du texte. - αύτον καί om. FG IJK. — 3 ξ. om. FIJK. - Pro ξ. habet τάδε μάλιστα ἀποτρέπει νεότρωτα διαπυτσκεται (al. manu τσκεσθαι) τά τε (al. manu καὶ τὰ) ἔναιμα καὶ τὸ H. - In marg. τάδε μάλιστα ἀποτρέπει τὰ νεότρωτα έλχεα διαπυίσχεσθαι F. - άλλο pro ἕτερον Ε. - ἐναφεψῶν Η. - ἀχεψῶν vulg. - ἀφεψὼν F. - ἀναφειῶν (sic) Ε. -μίξαι ΕΗ, Frob. - ελαίων L. - τοῦτο ΕΗ. -τ. om. vulg. - 4 ἀπ. EFG (Η, emend. al. manu) IJK, Ald. — 5 ἐπιδεῖν ΕΗQ'. - ἐπιδεσμεῖν vulg. - ξήριον Κ. - őξεϊ Lind. — 6 η H. - η om. vulg. - Ante τον addit αλλο (ετερον EJ) vulg.άλλο om. FGHIKLZQ'. - μόλιβδον JK, Lind. - μόλυβδον Ε. - σποδδώ l. -?έπ. om. GIJKL. - 8 καί... χαλκού om. GZ. - στυπτηρίαν Κ. - χαλκίτιν Lind., Kühn. - yahxitiv EFI, Ald., Frob. - yahxitav vulg. - 9 xal om. GIJ Κ. — 10 αυτή μόνη και ίχθυήμασι (addit. al. manu μόνοισι) pro καί.... έχθ. H. - άνθη vulg. - μόνω (al. manu νη Η) ώς λειστάτω (al. manu τη Η) Ε. μόνη ώς λειοτάτη vulg. - " ἀριστολοχείην Η. - λίην Z, Frob. - ετερον est in marg. H.-In marg. εναιμον ετερον F.-έν. om. L.-έν. est in marg. G.ξναιμον... τὰ αὐτὰ om. Z. - σμῦρνα Η. - κηκὶς Ε, Lind. - κικὶς vulg. - οίσυπιδές ΕΗ. - οἰσυπηδές Κ. - μολίβδαινα ΕJ. - 12 σύν οἴνω vulg. - σύν om.,

bonne. Avec ces préparations on fera traverser très-rapidement aux plaies la période de suppuration. — Autre : saupoudrer la partie d'arum sec (arum colocasia L.), et la couvrir. — (Autre :) broyer l'écorce verte des branches de figuier dans du suc de figuier, et l'appliquer avec du vin, ou, sans vin, avec du miel. — Autre : vinaigre, dans lequel on fera cuire des copeaux de lotus (celtis australis L.) et qui sera blanc; puis on mêlera du marc d'olive et de l'eau de poix (celle-ci n'aura pas subi de cuisson); on enduira, on arrosera, et on mettra un bandage.

13. (Substances sèches employées pour empécher la plaie de suppurer.) Substances sèches qui empêchent les plaies récentes de suppurer; on les enlève soit en lavant avec du vinaigre, soit en épongeant avec une éponge trempée dans du vin. Prendre du plomb broyé, le pulvériser avec la spode (cendre de cuivre) de Chypre, et en saupoudrer la plaie. On la saupoudrera aussi avec la poudre de copeaux de lotus, avec les écailles de cuivre, avec l'alun, avec la chalcitis (quelque sulfate de cuivre) associée au cuivre, ou seule et unic aux copeaux de lotus. Du reste, au moment du besoin, on emploie ces substances sèches, ainsi que la spode d'Illyrie pulvérisée avec les copeaux de lotus, et ces copeaux seuls, et la fleur d'argent (litharge) seule, bien pulvérisée, et l'aristoloche, dont on fait des raclures et qu'on broie avec soin.

14. (Préparations cathérétiques.) Autre enhème (voy. p. 402, note 4): myrrhe, encens, noix de galle, verd de gris, fleur d'argent (litharge) grillée, alun d'Égypte grillé, fleur de la vigne sauvage, laine en suint, molybdène (protoxyde de plomb ou massicot); de chaque, quantité égale; on délaiera avec du vin comme pour le précédent; du reste le procédé de la préparation est le même. — Vinaigre blanc aussi fort que possible, miel, alun d'Égypte, nitre de première qualité qu'on aura

rescript. al. manu H. - φρύξας Codd. - φρίξας vulg. - 12 χυλης J. - χιλης Κ. - ὁλίγω Codd. (Η, ὁλίγον, al. manu γω), Ald. - συνέψει Codd. (Η, ἔψεται, al. manu συνέψει), Ald., Frob. - συνέχει vulg. - ὑποσαρκέοντα L.

ολίγον συνέψει τοῦτο τὰ ὑπερσαρχέοντα καθαίρει καὶ κοιλαίνει, καὶ οὐ δάχνει. — <sup>1</sup> Άλλο ποίη ἡ μικρόφυλλος, <sup>2</sup>ἢ ὄνομα παρθένιον τὸ μικρόφυλλον, <sup>3</sup>ἢ τὰ θύμια <sup>4</sup>τὰ ἀπὸ τοῦ ποσθίου ἀφαιρεῖ, καὶ στυπτηρίη ἡ χαλκῖτις καὶ μηλίαδος ὡμῆς ἐλατήριον λεπτὸν ξηρὸν ὅπροστεῖλαι, καὶ τὸ σίδιον λεπτὸν ζηρὸν ὡσαύτως.

15. Πληροῖ δὲ μάλιστα τὰ κοῖλα τὰ καθαρὰ, ποίη, <sup>6</sup> ἢ λαγώπυρος οὐνομα· ἐστὶ δὲ πιτύροισιν διμοίη ὅταν αὐαίνηται, μικρὸν τὸ φύλλον, ὅσπερ καὶ τὸ τῆς ἐλαίης, καὶ μακρότερον· καὶ πρασίου τὸ φύλλον, σὸν ἐλαίω. — <sup>7°</sup>Ετερον· ἰσκάδος τὸ εἴσω, τὸ πῖαρ, τὸ μελιτοειδὲς, ὡς ἔηροτάτης, ὕδατος δύο μοίρας, καὶ λίνου καρποῦ φρύξας μὴ σφόδρα ὡς λεπτοτάτου <sup>8</sup>μοίραν μίαν. — <sup>\*</sup>Αλλο· τῆς ἰσκάδος, καὶ ἀνθος καλκοῦ ὀλίγον λεπτὸν, καὶ συκῆς ὁπόν. — Τὸ δ' ἐκ τῆς <sup>9</sup>ἰσκάδος, καιὰ ἀνθος καμαιλέων μέλας, χολὴ βρὸς ἔηρή· τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτά. Τὰ δὲ ἔηρά. — Κάρδαμον λεπτὸν, ὡμὸν, ἐρύσιμον, ἑκατέρου ἴσον, τῆς <sup>10</sup> δὲ ἰσκάδος δύο μέρη, λίνου καρποῦ δύο μοίρας, ὁπὸν συκῆς. <sup>\*</sup>Οταν τούτων τινὶ χρέη τῶν φαρμάκων, σπλῆνας ἀνωθεν ὀξηροὺς ἐπιθεὶς, σπόγγον ἀνωθεν τῶν σπληνῶν ἐπίθες, καὶ ἐπίδει, καὶ προσπίεσαι ὀλίγω μᾶλλον· τὰ δὲ περιέχοντα ἢν φλεγμαίνη, ὅ τι ἀν δοκέη ξυμφέρειν, περιπλάσσειν.

16. \*Ην 11 βούλη δγρῷ χρέεσθαι, καὶ τὸ καρικὸν φάρμακον ἐπαλείφειν, ἐπιδεῖν δὲ ὥσπερ τὰ πρότερα γέγραπται κατὰ τὸν αὐτὸν
12 λόγον. Ἐστὶ δὲ ἐκ τῶνδε τὸ φάρμακον ποιεύμενον ἐλλεβόρου μέλανος, σανδαράχης, λεπίδος, μολίδδου κεκαυμένου σὺν πολλῷ θείῳ,

1 A. om. FHIJK. - ή ποίη ή J. - 2 ή FZ. - ή Ald. - 3 ή Ald. - 4 τὰ om., restit. al. manu H. -προσθίου, emend. al. manu E. -ωμή FJKZ. - Galien dit dans le Gloss, que χαλαΐτις στυπτηρίη est la même chose que χαλαΐτις. L'élatérion était une préparation purgative tirée du mormodica elaterium; voy. Dioscoride, IV, 55. — 5 προστείλαι... ξηρόν om. FGJKZ. — 6 ή FJ. - ή H. - ή vulg. - ούνομα FGHIJZ, Ald., Frob. - ὄνομα vulg. ξμπλαστρον pro ετερον ΕΗΙJKQ'. - ξυπλαστρον in marg., et ετερον om. F. -πίαρ ΕΗ.-πίαρ vulg.-καοπού ΕΗΙΚL.-καρπόν vulg.- 8 μίαν (al. manu Η) μοίραν Ε. - άλλο in marg. Η. - άλλο ξμπλάστρον Ζ. - άλ. om. FJ. - έτερον EIK. — 9 Post i. addit [είσω] Lind. - μέγα: Ε. — 10 δε om., restit. al. manu Η. - όξυρούς Ε. - " βούλει al. manu Η. - χαρυκόν JL. - " τρόπον ΕΗΙΙΚ. δ' ΕΗ. - μολίδου FGHIJ, Ald. - μολύβδου Ε. - κεκλυμένου FHIJK. - κεκλιμένου GZ, Ald. - κεκαυμένου, al. manu πεπλυμένου Ε. - πεπλυμένου vulg. -θείω Ε. -θείου vulg. - Il faut lire κεκαυμένου et θείω; car Dioscoride dit, W, 96, en parlant du plomb brûlé; ἐπιπάσας θεῖον. Cela a été très-bien vu par Cornarius et par Manialdus.

doucement grillé, un peu de bile: faites cuire ensemble. Cette préparation mondifie les chairs fongueuses, creuse les plaies et ne les irrite pas. — Autre: l'herbe à petites feuilles, nommée parthenion microphylle (matricaria parthenium L.), qui enlève les excroissances du prépuce, l'alun-chalcite (voy. note 4), la chalcitis de Mélos crue, l'élatérion sec pulvérisé (voy. note 4), ou semblablement la poudre d'écorce séchée de grenade.

- 15. (Préparations incarnantes.) Ce qui remplit surtout les plaies creuses mais mondifiées, e'est l'herbe nommée lagopyre (lagurus ovatus L.); elle est semblable à du son quand elle se dessèche; la feuille en est petite comme celle de l'olivier, mais plus longue. De même la feuille de marrube (magrubium vulgare L.), avec de l'huile. - Autre : le dedans, la partie grasse, la partie mielleuse de la figue sèche, deux parties d'eau, une partie de graine de lin qu'on grillera un peu et qu'on pulvérisera très-fin. - Autre : le dedans de la figue sèche, un peu de fleur de cuivre pulvérisée, et le suc du figuier. - (Autre :) le dedans de la figue sèche, le chaméléon noir (carthamus corymbosus L.), la bile de bœuf desséchée; le reste, de même : ce sont là des préparations sèches. -(Autre : ) cardamum menu (erucaria Aleppica, G.; d'après Fraas, Synopsis, p. 124) cru, broyé, erysimon (erysimum polyceratium L.), de chaque, quantité égale; figue sèche, deux parties; graine de lin, deux parties; suc de figuier. Quand on se sert de quelqu'un de ces médicaments, on place, par-dessus le médicament, des compresses imbibées de vinaigre, et, par-dessus les compresses, une éponge; puis le bandage, et on serre un peu davantage. Quant aux parties voisines, si clles sont enflammées, y faire l'application qui paraîtra convenable.
  - 16. (Préparation du médicament de Carie.) Si vous voulez employer une préparation liquide, vous avez, pour oindre la partie, le médicament de Carie; vous appliquerez le bandage comme il a été dit pour les médicaments précédents. Voici de quels ingrédients il est fait : ellébore noir (helleborus orientalis

ἀρρενιχοῦ, κανθαρίδος τούτω δποίω ¹δοκέει συντεθέντι χρῆσθαι ἡ δὲ δίεσις, κεδρίνω ἐλαίω ἐπειδὰν δὲ ²ἄλις ἔχη ἐπαλείφοντι, ἐκθάλ-λειν τὸ φάρμαχον, ³ἐπιπάσσων ἄρον έφθὸν λεῖον, ἢ τρίδων ξηρὸν τῷ μέλιτι δεύων καὶ ἢν ξηρῷ ⁴χρἢ τῷ καρικῷ τούτω, χρὴ ἀφιστάναι τὸ φάρμαχον ἐπιπάσσων.

17. Ποιέει δὲ τὸ ξηρὸν ἀπὸ τοῦ ἐλλεβόρου μόνον καὶ τῆς σανδαράγης. - Ετερον ύγρον ποίη, ης τὸ φύλλον δμοιον άρω την φύσιν, λευχὸν δέ, 6χνοῶδες, κατά κισσοῦ φύλλον τὸ μέγεθος αὐτη ή ποίη ξύν οίνω ἐπιπλάσσεται. - "Η τοῦ πρίνου τὸ περὶ τὸ στέλεγος τρίψας τέν οἴνω, ἐπίπλασσε. — Έτερον ὅμφακος χυλὸς, ὅξος ὡς δξύτατον, ἄνθος χαλκοῦ, νίτρον, ὀπὸς ἐρινεοῦ. — Ἐς ὄμφακος χυλὸν στυπτηρίην <sup>8</sup> εμβάλλειν ώς λειοτάτην, καὶ θεῖναι ἐν γαλκῷ ἐρυθρῷ ές ήλιον, και άνακινέειν, και άνελεῖν όταν δοκέη καλῶς ἔχειν τὸ πάχος. — 9 Ετερον έλλέβορος μέλας ώς λειότατος επιπάσσεται, έως αν τι τοῦ ύγροῦ ἐνέη καὶ νεμομένου· ἐπίδεσις δὲ ἡ αὐτὴ, ¹0 ήπερ ἐπὶ τοΐσιν έμπλάστροισιν. — Ετερον άλὸς χόνδρους ώς ξηροτάτους ές γυτρίδιον γάλκεον ή κεραμεούν καινον έμβαλείν, ίσους ώς μάλιστα τὸ μέγεθος, μὴ άδρούς καὶ μέλι ὡς κάλλιστον διπλάσιον τῶν άλῶν εἰχάσας <sup>11</sup>ἐπιχέαι ἐπὶ τοὺς ἄλας· ἔπειτα ἐπιθεῖναι ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας τὸ γυτρίδιον, καὶ ἐᾶν ἔως ἄν κατακαυθῆ πᾶν ἐπειτα ἀνασπογγίσας τὸ έλκος καὶ ἐκκαθήρας, ἐπιδῆσαι ὥσπερ τὸ πρότερον, καὶ πιέσαι όλίγω μᾶλλον τη δ' ὕστεραίη, ὅπη ἀν μη λάβηται τὸ φάρμακον,

<sup>\*</sup> Δοχέει EFGHIJK, Ald. - δοχέη vulg. - συντιθέντι Ε. - 2 άλης Ald. - επαλήφοντι G, Ald. - 3 ἐπιπάσσων EFHJKL. - ἐπιπλάσσων GZ, Ald., Frob. έπιπλάσσειν vulg. — 4χρη vulg. - τούτω Η. - τούτων vulg. - άφιστάναι ΗQ'.άφιστᾶναι Ε.-άφεστάνειν vulg.-έφεστάνειν J.-τὸ φ. om. Κ.-ἐπιπλάσσων vulg. -μόνου Ε. - On a rapporté cette plante au tussilage; synonymie fort douteuse. — γνοώδες FIK. - ξύν EHQ'. - σύν vulg. - ἐπιπλάσεται I. -Ante ή addit ετερον Κ. — τέν ΕΗ. -σύν vulg. -ἐπίπλασσε ΕΗΚL. -ἐπίπλασσαι vulg. - ἐπίπλασαι Kühn. - ἕτερον om. Κ. - ἄλλο Ε (H, in marg.). - ὁμφαχος Κ. - όμφάχου ΕΗ. - όμφαχοῦ vulg. - 8 Ante έμβ. addit τε vulg. - τε om., rescript. al. manu H. - λειοτάτω καὶ θρῦναι (sic) Ald. — 9 ἔτερον Κ. - ἔναιμα (ἐναίματα GJZ, Ald.) ξηρὰ τάδε pro ετερον vulg. – ἐναίματα ξηρὰ τάδε in marg. EFH. - Les médicaments qui suivent ne sont pas des enhêmes (voy., p. 402, n. 4), lesquels se mettaient sur les plaies récentes. Aussi a-t-on proposé de lire νεμόμενα ou νέμοντα, médicaments rongeants. Dans l'incertitude sur ces titres, qui d'ailleurs appartiennent plus souvent à la marge qu'au texte dans les mss., j'ai pris ετερον de K. - ἐπιπλάσσεται ΕΓΗΙΙΚL, - 10 ήτις

Lam.), sandaraque (arsenic rouge), écaille de cuivre, plomb brûlé avec beaucoup de soufre, arsenic (orpiment), cantha-ride. Avec ces ingrédients on le composera comme on le jugera convenable; pour s'en scrvir, on le délaiera avec de la résine de cèdre. Quand l'onction pratiquée est suffisante, on enlève le médicament en répandant de l'arum cuit et écrasé, ou sec et pilé, et humectant avec du miel. Si on emploie ce médicament de Carie à l'état sec, on en saupoudre la partie qu'ensuite on débarrasse.

17. (Préparations cathérétiques.) On a encore une préparation sèche efficace dans l'ellébore seul et la sandaraque, -Autre, humide: l'herbe (voy, note 5) dont la feuille est semblable à l'arum pour les propriétés, mais blanche, lanugineuse et de la grandeur de la feuille de lierre; on fait un cataplasme de la plante elle-même avec du vin. - (Autre : ) on emploie encore en cataplasme ce qui est autour du tronc du chêne vert (écorce ou mousse?) broyé dans du vin . - Autre: suc de verjus, vinaigre très-fort, fleur de cuivre, nitre, suc de figuier sauvage. - (Autre :) jeter dans du jus de verjus de l'alun pulvérisé, mettre le tout au soleil dans un vase de cuivre rouge, remuer, et retirer quand la consistance paraît convenable. - Autre: ellébore noir (helleborus orientalis Lam.) pulvérisé, on en saupoudre la partie, tant qu'il y a quelque liquide et quelque corrosion; le bandage est le même que pour les autres substances qu'on emploie de la sorte. - Autre : prendre des grains de sel très-secs, d'égale grosseur, autant que faire se peut, et non épais, les jeter dans un pot de cuivre ou de terre neuf; puis prendre du miel de première qualité, le double à peu prés du sel, et le verser sur le sel; mettre le pot sur les charbons et l'y laisser jusqu'à ce que tout soit brûlé; alors épongez la plaie, nettoyez-la, appliquez le bandage comme

J. – τοῖσι ἐπιπλάστροισι, al. manu ἐμπλ. Η. – ἄλλο Ε (Η, in marg.) IJL. – Post ἔτ. addit ὁμοίως vulg. (ὅμοιον J). – ὁμοίως οπ. ΗΚL. – περαμοῦν L. – καινὸν ΕΗΙJΚL. – πενεὸν vulg. – ἐμβαλεῖν Κ. – ἐμβάλλειν vulg. — " ἐπίχεαι Η. – ἐπίχεε Ε.

<sup>1</sup> ἐπιπάσας προσπιέζειν καὶ ἐπιδεῖν ὅταν δὲ βούλη ἀφιστάναι τὸ φάρμαχον, ὅξος θερμὸν ἐπιχέειν, ἕως ἄν ἀποστῆ, καὶ αὖθις τὰ αὐτὰ ποιέειν, ἢν δέηται, ² ἀνασπογγίσας. — ³ ձλλο ξηρὸν δάκνον ὡς ⁴οἰσυπωδέστατα εἴρια ἐπ' ὀστράκου κατακαῦσαι δαιδίω προσίσχων εως ἄν πάντα ⁵ κατακαύσης τοῦτο λεῖον τρίδων, <sup>6</sup>ἐπιπάσας <sup>7</sup> τὴν αὐτὴν ἐπιδεῖν ἐπίδεσιν. — 8 ձλλο ξηρὸν ὁμοίως δάκνον μίσυος ὡς λειστάτου ἐπιπάσσειν ἐπὶ τὰ ὑγρὰ καὶ σαπρὰ, καὶ ἄνθος λεπτὶν μὴ παντελῶς λεῖον. — 9 Ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἑλκέων χαμαιλέων μέλας, στυπτηρίη 10 ἡ τῷ ὀπῷ τῆς συκῆς δεδευμένη, δεύειν δὲ ὀπτὴν, καὶ ἄγγουσαν μίσγειν. — ἀναγαλλὶς, καὶ στυπτηρίη αἰγυπτίη ὀπτὴ, ἐπίπαστον ὀρχομένιον <sup>11</sup>ἐπιπάσσειν.

- 18. Πρὸς δὲ τὰς νόμας στυπτηρίη, ή τε αἰγυπτίη δπτή, καὶ ἡ μηλείη, πρότερον δὲ ἀπονιτρῶσαι ὀπτῷ καὶ ἀνασπογγίσαι.

  12.Καὶ ἡ χαλκῖτις στυπτηρίη ὀπτή ἀπτὰν δὲ ἔως ἀν φλογοειδὴς γένηται.
- 19. 13 Τῶν παλαιῶν ἑλκέων 14 τῶν ἐν τοῖσιν ἀντικνημίοισι γινομένων, αίματώδεα δέ ποι γίνεται καὶ μέλανα μελιλώτου ἄνθος τρίψας, μέλιτι φυρῶν, ἐπιπλάστω χρῆσθαι.

1 Ἐπιπάσας Η, Kühn. - ἐπιπάσσας vulg, - ἐπισπάσας Ε. - βούλη Η, Lind., Kühn. - βούλει vulg. - ἀφισταναι Ε. - 2 ἀποσπ. ΕQ'. - 3 άλλο ξηρον δάχνον: μίσυος.... λεΐον. "Αλλο ξηρόν όμοίως δάχνον" άνασπογγίσας ώς οἰσυπωδέστατα.... ἐπίδεσιν vulg. - άλλο ξηρὸν δάχνον ἀνασπογγίσας ὡς οἰσυπωδέστατα... ἐπίδεσιν. "Αλλο δάχνον" μίσυος.... λεῖον ΕΓΗΙJK.-L'ordre de nos six mss. me paraît préférable. En effet ανασπογγίσας devant ώς οίσυπωδέστατα est manifestement inutile et provient, par une répétition vicleuse, de l'άνασπογγίσας qui se trouvera immédiatement devant et sans interposition si l'on supprime ces mots : ἄλλο ξηρὸν δάκνον, qui n'appartiennent pas au texte, et qui même dans beaucoup de mss. sont à la marge. Cette répétition n'a pu se faire que lorsque ως οίσυπωδέστατα suivait immédiatement ως δέηται, ἀνασπογγίσας; ce qui est l'ordre de nos mss. J'ai, bien entendu, supprimé l'ανασπογγίσα; parasite. — 4 έσυπ. FGIJKZ. - κατάκαυσαι δαδίω Ε. - αν om. ΕΓΗΙΚ. - 5 κατακαύσεις J. - 6 και επιπάττων vulg. ἐπιπάσας sine καὶ ΕΗ. — 7 ἐπιδεῖν τ. α. ἐπ. ΕΗ. — 8 ἄιλο δάκνον in marg. pro άλ. ξ. όμ. δ. Η. - μίσυος ΕΗ, Kühn. - μύσιος vulg. - λειότατα J. - 9 ετερον ξηρον έπὶ vulg. - ετ. ξ. om. EHL. - ἐπὶ om., rescript, al. manu H. - ἐπὶ τ. α. έλ. om. L. -ἐπί.... φλογοείδης γένηται om. Z. - χαμηλέων ΗΙJK. - χαμελαίων G. — 10 ή om. J. - άγχου FGHIJ, Ald. - μίξας ΕQ'. - μίξαι Η. - μίγειν (F, almanu σμίγειν) IJK. - σμίγειν G, Ald. - άναγαλγαλίς EFHIJ, Ald. - άναγαργαλίς G.-άναγαλίς K.-On ne sait ce qu'est cette préparation Orchoménienne. Quelques-uns ont pensé qu'il s'agissait de poudre de roseaux brû-

plus haut, et serrez un peu plus que d'habitude; le lendemain, saupoudrez avec le médicament les points où il n'a pas pris, puis serrez et handez; quand vous voulez enlever le médicament, vous versez du vinaigre chaud jusqu'à ce qu'il soit enlevé; vous renouvelez, si le cas l'exige, l'opération, après avoir épongé - Autre, sec, mordant : brûlez sur un test, avec du bois résineux, des laines très-chargées de suint, jusqu'à ce que tout soit consumé; pulvérisez le résidu, saupoudrez-en la partie, et appliquez le même bandage. - Autre, sec, également mordant: prendre du misy (probablement un sulfate de fer et de cuivre) finement pulvérisé, en saupoudrer les plaies humides et fongueuses; on emploie de même la fleur de cuivre, non complétement pulvérisée. - Pour les mêmes plaies: chaméléon noir (carthamus corymbosus L.), alun humecté avec du suc de figuier, l'humecter après l'avoir fait griller, et mêler de l'orcanète. — (Autre:) anagallis (an. arvensis L.), alun d'Égypte grillé, épipaste d'Orchomène (voy. note 10); en saupoudrer la partie.

- 18. (Pour les ulcères rongeants.) Pour les ulcères rongeants: alun d'Égypte grillé et alun de l'île de Mélos; auparavant laver la partie avec du nitre grillé, et éponger. De même, l'alun-chalcite (voy. p. 418, note 4) grillé; le griller jusqu'à ce qu'il prenne une apparence ignée.
- 19. (Pour les vieilles plaies siégeant à la partie antérieure de la jambe.) Des vieilles plaies siégeant au-devant de la jambe; parsois elles deviennent sanglantes et noires : écraser la fleur de mélilot (melilotus officinalis L.), l'humecter de miel, et s'en servir en emplâtre.

- 20. 1 Ἐπὶ νεῦρα δὲ διατμηθέντα ἐπιδεῖν μυβρίνης ἀγρίης ρίζας κόψας καὶ διαττήσας, ²φυρήσας ἐλαίω. Καὶ τὴν ποίην τὴν πεντάφυλλον, ³λευκὴ δέ ἐστι καὶ χνοώδης, καὶ ὑψηλοτέρη ἀπὸ τῆς γῆς ἢ τὸ μέλαν πεντάφυλλον, ταύτην τρίψας ἐν ἐλαίω ἐπιδεῖν, ἀπολύειν δὲ τριταῖον.
- 21. 4 Μαλθακώδεα, τοῖσίδε γρή τοῖσι φαρμάκοισι γρῆσθαι ἐν γειμῶνι μᾶλλον ἢ ἐν θέρει. 5 φάρμακα μαλθακώδεα, ἃ καὶ οὐλὰς καλὰς ποιέει· σχίλλης τὸ εἴσω 6 τὸ μυξῶδες τρίψας, ἢ πεύχην σὺν συείω στέατι νέω, δλίγον έλαιον καὶ δητίνης δλίγον, καὶ ψιμυθίου. - Καὶ στέαρ χηνὸς, <sup>7</sup> χαὶ συὸς νέον, καὶ σκίλλαν, καὶ ἔλαιον <sup>8</sup> ὀλίγον. — Κηρὸς ως λευκότατος, στέαρ πρόσφατον καθαρόν. — \*Η σκίλλαν, 9 ξλαιον λευχὸν, βητίνης δλίγον. — Κηρὸν, στέαρ συὸς παλαιὸν καί νέον, καὶ ἔλαιον, καὶ 10 ἰὸς, καὶ σκίλλα, καὶ βητίνη, ἔστω δὲ δύο μοῖραι τοῦ παλαιοῦ στέατος 11 πρὸς τὸ νέον, τῶν δὲ ἄλλων δκόσον δοκέει καιρὸς εἶναι. — 12 Στέαρ συντήξας πρόσφατον, ἀπογέας ἐς ἔτερον χυτρίδιον, καὶ τῆς μολυβδαίνης τρίψας ὡς λειότατον, διαττήσας, 18 ζυμμίζας, έψειν, καὶ κυκᾶν τὸ πρῶτον, έψεῖν δὲ έως αν ἐπισταχθὲν έπὶ της πηγνύηται, ἔπειτα καθελών ἀπογέαι τὸ ἄλλο πλην 14 της λίθου τῆς ὑποστάσης, καὶ ἐμδάλλειν βητίνην καὶ ἀνακινέειν, 15 κέδρινον έλαιον ολίγον 16 ζυμμίξας καὶ τὸ ἀφηρημένον. Πᾶσι χρή τοῖσι μαλθαχοῖσιν δχου ᾶν βητίνην 17 ζυμμιγνύης, ἐπειδὰν ἀφέλης ἀπὸ τοῦ πυρὸς

<sup>1</sup> Νεῦρα διατμηθέντα θεραπεύει μυρρίνης ἀγρίας ρίζα FGHIK. - δὲ om. E. -μυρίνης EG. - μυρίνης άγρίας FIJKZ. - ρίζας άγρίας EH. - 2 καὶ φ. vulg. καί om. ΕΗ. — 3 λεπτή Κ. - δ' ΕΗ. -χνοώδης ΕΗΙΙΚΙ. -χλοώδης vulg. - ύψηλοτέρη ΕΗ. - ύψηλοτέρα vulg. - μέλλαν Η. - τριταΐα L. - 4 μαλθ. om. L. τοῖσίδε Lind. - τοῖσι δὲ vulg. - θέρει Ε. - μαλθακώδη φάρμακα καλεί γαρ ουτως αὐτὸς ἐν τῷ Περὶ έλκῶν αὐτὰ, καίτοι παρηγορικὰ τῶν φλεγμαινόντων όντα Gal., Comm. de Artic. IV, 22. — 5 φ. om., rescript. al. manu H. - καί Codd., Ald., Frob. -πρὸς pro καὶ (πρὸς om. Lind.) vulg. -καλὰς om. E. -6 τὸ om. F. - δείω ΕΗΚ. - υξείω FIJ. - μηλείω pro σ. L. - On ne sait comment le picéa est ici employé. Les uns ont pensé qu'il s'agissait de l'écorce, les autres de la résine que cet arbre produit. — 7 κ. σ. ν. om. FGIJKLZ. - σκίλλα, al. manu αν Η. — 8 λευκόν, al. manu δλίγον Ε. –τε pro ώς FGIJKZ. — 9 καὶ ελ. vulg.-καί om. FGHIJKZ. —10 ότος L. - σκίλλαν καὶ βητίνην FGIJLZ. —11 π. τ. v. om., rescript. al. manu H. - δοχέει Codd. - δοχέη vulg. - 12 Ante στέαρ addunt άλλο EJ.-ές Η.-είς vulg.-μολιβδαίνης ΕΚ.-13 ξ. ΕΗ.-σ. vulg.κικάν Κ. - ώς Η. - ἐπὶ τῆς γῆς πηγνύηται ἐπισταθὲν ΕΗ. - πήγνυται vulg. -14τοῦ, al. manu τῆς H.-τ. λ. om. L.— 15 καὶ κ. vulg. -καὶ om. FGIJKZ.-

- 20. (Pour les parties nerveuses coupées.) Sur les parties nerveuses coupées, appliquez, par un bandage, des racines de myrte sauvage (ruscus aculeatus I..) qu'on écrase, qu'on passe au crible, et qu'on pétrit avec de l'huile. De même l'herbe pentaphylle (potentilla argentea L.); elle est blanche, lanugineuse, et plus élevée au-dessus du sol que la pentaphylle noire (potentilla reptans L.); on l'écrase dans de l'huile, et on l'applique à l'aide d'un bandage qu'on détache le troisième jour.
- 21. (Emollients et cicatrisants.) Émollients; il faut se servir de ces médicaments en hiver plutôt qu'en été; médicaments émollients qui ont aussi la propriété de procurer de belles cicatrices: broyez le dedans, la partie muqueuse de la scille, ou le picéa (voy. note 6) avec de la graisse nouvelle de porc; ajoutez un peu d'huile et un peu de résine et de céruse. — (Autre :) graisse d'oie, graisse nouvelle de porc, scille et un peu d'huile. - (Autre:) cire très-blanche, graisse fraîche nettoyée. -(Autre:) scille, huile blanche, un peu de résine. — (Autre:) cire, graisse de porc vieille et nouvelle, huile, vert de gris, scille, résine; il y aura deux parties de graisse vieille contre une de graisse nouvelle; quant aux autres ingrédients, on en réglera la dose suivant l'occurrence. - (Autre :) faire fondre de la graisse fraîche, la transvaser dans un autre pot; puis pulvérisez très-fin de la molybdène (massicot), la cribler, la mèler à la cire, faire cuire, et remuer d'abord; on fera cuire jusqu'à ce qu'une goutte versée à terre se coagule; alors on ôte du feu, et on transvase, ne laissant dans le pot que le résidu pierreux qui s'est déposé; on ajoute de la résine et l'on remue, ayant préalablement mêlé un peu de résine de cèdre à la portion retirée du feu. Dans tous les médicaments émollients où vous mêlez de la résine, il faut, quand vous avez retiré du feu le médicament, verser la résine dans la préparation en-

Ante nédr. addit eterov J. - ólígov om. J. -  $^{16}$  s. G. - ξυμμίξαι EF. - συμμίξαι IJKZ. - ξυμμίξαι H. - καὶ EHQ'. - καὶ om. vulg. -  $^{17}$  s. IJ.

Χαλχίτις χυανέη, έλαιον. Το ημισυ. — <sup>8</sup> Έτερον στέαρ αἰγὸς, σποδὸς, και τοῦ ἐχθυημάτων τὸ ημισυ. — <sup>8</sup> Έτερον στέαρ αἰγὸς, σποδὸς, καὶ τοῦ ἐχθυημάτων τὸ ημισυ. — <sup>8</sup> Ετερον στέαρ αἰγὸς, σποδὸς, καὶ τοῦ ἐχθυημάτων τὸ μια παραπάσσειν τὸν μάλικδον ζὸν τῆ σποδῷ, καὶ κωτοῦ ἐχθυημάτων τὸ ημισυ. — <sup>8</sup> Ετερον στέαρ αἰγὸς, σποδὸς, σποδὸς, καὶ τοῦ ἐχθυημάτων τὸ ημισυ. — <sup>8</sup> Ετερον στέαρ αἰγὸς, σποδὸς, σ

22. <sup>9</sup> Περὶ πυρικαύστου ἐψεῖν χοὴ πρίνου ρίζας ἀπαλὰς, ¹οἦ ὁ φλοιός ἐστι παχύτατος καὶ χλωρότατος, καταταμών μικρὰ, οἶνον λευκὸν ἐπιγέας, μαλθακῷ πυρὶ ¹¹ καθεψεῖν, ἔως ἄν δοκέη καλῶς ἔχειν τὸ πάχος, ὡς ὑπάλειπτον, καὶ ἐν ὑδατι τὸν αὐτὸν τρόπον. — ¹² Ετερον μὴ δάκνον ὑὸς στέαρ μόνον παλαιὸν ὑπαλείτειν, τήξας ¹³ αὐτὸ, ἄνωθεν ¹⁴ δὲ τῆς σκίλλης τὴν ρίζαν διαιρῶν καὶ προστιθεὶς καταδεῖν, ⁴ τῆ δὲ ἑξῆς ἐπαιονᾶν. — ᾿Αλλο • τήξας ὑὸς στέαρ παλαιὸν, καὶ κηρὸν, καὶ ἐλαιον συμμίζας ¹6 καὶ λιδανωτὸν, καὶ λωτοῦ ἰγθυήματα, καὶ μίλτον, τούτῳ ὑπαλείψας, ἄρου φύλλα ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἑψήσας, προστιθεὶς καταδεῖν. — ¹¹ Ετερον • ἐπειὸὰν ¹8 τῷ συείῳ στέατι ὑπαλείψης τοῦ παλαιῷ, καταλείφειν ἀσφοδέλου ρίζας ἐν οἴνῳ τρίψας καὶ λειώσας. — ²ο Ετερον • τήξας στέαρ συὸς παλαιὸν, ²¹ ξυμμίζας ρητίνη καὶ

1 Κικάν Κ. - ετ. om. J. - άλλο Ε. - 2 τοῦ λ. vulg. - τοῦ om. H. - μολίβδαινα ΕΚ. - 3 λιβανωτού μοίρα, μολιβδαίνης μοίρα ΕΗ. - καί οπ. Κ. - τῆσδε Kühn. - 4 καί om. ΕΗ. - μοίρη Κ. - καὶ ἀπὸ pro ἔστω δὲ τοῦ FGIJK. - 5 τοῦ δὲ κ. EH. - κ. δε sine του vulg. - 6 (του EH) νέου στέατο; (στέατος om., rescript. al. manu H) vulg. - Je supprime στέατος avec H, j'admets του avec EH, et je change νέου en έλαίου. Cette correction a été faite et insérée dans le texte par Manialdus. - ἔτερον' ή vulg. - ἔτ. om. FHIJK. - ή om., rescript. al. manu H. - uιειον IJ. - ξον Lind. - 7 καταθήρας, emend. al. manu E. λεΐον Ε. - μόλυβδον Ε. - μόλιβον FGI, Ald. - σύν Ε. - \* άλλο ΕΗ. - στέαρ.... έλαιον om. K. - On ne sait pas au juste ce qu'est cette chalcitis azurée. Quelques-uns séparent, de γαλκίτις, κυανέη, qu'ils traduisent comme s'il y avait χυανός, azur de cuivre. — \* περί om., rescript. al. manu H. - ετερον pro π. πυρ. L. -πυρικαύστων ΕΙ. - 10 ών εἰ (εἰ om. Lind.) vulg. - Je pense qu'il faut ou, comme Lind., supprimer, et, ou plutôt lire & et supprimer ών. -χλορώτατος Ald., Frob. -- " έφεψεῖν J. - ὑπάλειπτον, al. manu ὑπάλειπτρον Η. - υπαλείπτρον vulg. — 12 τούτο (δὲ ΙΚ) ού δάκνει Ε (H, al. mann) J. — 13 αὐτὸ om., rescript. al. manu H. — 14 διά vulg. - δὲ διά L. - Je lis δὲ

ore chaude et remuer. — Autre: graisse de porc vicille, cire, mile; substances sèches: raclures de lotus (celtis australis L), encens, molybdène (massicot): de l'encens une partie, de a molybdène une, du lotus une, de la vicille graisse deux, le la cire une, de l'huile une. — Ou bien: graisse de porc vieille, scule (sans cire), graisse fraîche de chèvre, aussi dépouillée que possible des membranes, on la nettoye, on l'écrase en petits morceaux, ou on la pile; on verse de l'huile, et on mêle du plomb avec de la spode (cendre de cuivre) et une demi-partie de raclures de lotus. — Autre: graisse de chèvre, spode, chalcitis azurée (couperose bleue?), huile.

22. (Médicaments pour les brûlures par le fcu.) Des brûlures par le feu : il faut faire cuire des racines tendres de chêne vert, là où l'écorce est le plus épaisse et verte; on les coupe en petits morceaux, on verse du vin blanc, on fait cuire à un feu doux jusqu'à ce que la préparation paraisse assez consistante pour être employée en onction; on serait cuire dans l'eau de la même façon. - Autre, qui n'est pas mordant : graisse de porc vieille, seule; on la fait fondre et on en fait une onction, puis on fend une racine de scille, on l'applique, et on la maintient par un bandage; le lendemain on fait des affusions. - Autre : faire fondre de la graisse de pore vieille et de la cire, y mêler de l'huile, de l'encens, des raclures de lotus, du miltos (voy, note 16), faire des onctions avec cette préparation; puis faire cuire des feuilles d'arum dans du vin et de l'huile, les appliquer et les maintenir par un bandage. -Autre : après avoir enduit la partie de graisse de pore vicille, vous pilerez des racines d'asphodèle dans du vin, vous les

au lieu de διὰ, suivant en cela Manialdus.  $-\pi \rho o \sigma \theta \epsilon$ ì: L.  $-\frac{15}{7}$  δὲ ὑστεραίη Ε (ὑστερέη, al. manu αί, et καὶ τῆ ἑξῆς Η).  $-\dot{\epsilon}$ παιονεῖν Ε.  $-\check{\alpha}$ λλο ΕΗ.  $-\check{\alpha}$ λ. οπ. vulg.  $-\dot{\upsilon}$ ὸς στέαρ ΕΗ.  $-\sigma τέαρ$  τε ὑὸς vulg.  $-\frac{16}{2}$  καὶ οπ., rescript. al. manu Η. - Ante ἄρου addit ἔτερον L.  $-\pi \rho o \sigma \tau \iota \theta \epsilon$ ὶς Codd., Ald., Frob.  $-\pi \rho o \tau \iota \theta \epsilon$ ὶς vulg.  $-\mu i λ τος$ , argile ocreuse d'après Dierbach , p. 244.  $-\frac{17}{2}$  ἄλλο ΕΗ.  $-\check{\epsilon} \tau$ . οπ. L.  $-\frac{18}{2}$  δὲ τῶ J.  $-\frac{19}{2}$  τῷ οπ., rescript. al. manu Η.  $-\lambda \epsilon \tilde{\iota}$ ον, al. manu λειώσας Η. - Post λ. addit ἄλειφε Ε.  $-\frac{20}{2}$  ἄλλο ΕΗ.  $-\frac{21}{2}$  ξ. Η. - σ. vulg.

ἀσφάλτω, <sup>1</sup>αὐτὸ ἐπαλείψας ἐς ὀθόνιον, θερμήνας <sup>2</sup>πρὸς πῦρ, ἐπιθεὶς ἐπιδεῖν.

- 23. <sup>3</sup> Όταν εν τῷ νώτῳ ὑπὸ πληγέων ἢ ἄλλως ελκος γένηται, τῆ σκίλλη διέφθῳ τρίψας <sup>4</sup>καὶ ἐπ' ὀθόνιον ἀλείψας ἐπιδεῖν, ὕστερον δὲ στέαρ αἰγὸς, καὶ συὸς νέον, καὶ σποδὸν, καὶ ἔλαιον, καὶ λιδανωτὸν <sup>5</sup> ἐπαλείφειν.
- 24. Οἰδήματα ἐν τοῖσι ποσὶ γινόμενα, αὐτόματα καὶ μὴ αὐτόματα, οὐδὲν ὑπὸ τῶν καταπλασμάτων καθιστάμενα, τά τε οἰδήματα. και ή φλεγμασίη, και ήν σπόγγους ἐπιδέη τις ή εἴρια ή τι άλλο ἐπὶ τὸ ύγιὲς, ἔπειτα 7 ἀνοιδίσκηται αὐτόματον καὶ ἀναφλεγμαίνη, κατά φλέβας ἐπίβρους αἴτιόν ἐστιν αἵματος, ὅτινι μὴ φλάσμα αἴτιόν ἐστι, καὶ ήν που άλλοθι τοῦ σώματος 8τοιοῦτόν τι γίνηται, δ αὐτὸς λόγος. Άλλα τοῦ αξματος χρη ἀφίεναι, μάλιστα μέν κατὰ φλέβας τὰς ἐπιρρεούσας, ήν καταφανέες έωσιν ήν δε μή, κατακρούειν τα οιδήματα βαθύτερα καὶ πυκνότερα, καὶ ἄλλο πᾶν ὅ τι ᾶν κατακρούης, οὕτω χρη ποιέειν, και ως όζυτάτοισι σιδηρίοισι και λεπτοτάτοισι, και όταν θάφαιρέης τὸ αξμα, τῆ μήλη μη χάρτα πιέζειν, ώς μη φλάσις προσγίνηται· όξει δὲ 10 κατανίζειν, καὶ θρόμιθον αξματος ἐν τοῖσι σγάσμασι μή έᾶν έγχαταλείπεσθαι, χαταγρίσας τῷ ἐναίμῳ φαρμάχω, εἴρια οἰσυποῦντα κατεξασμένα μαλθακὰ ἐπιδῆσαι, ῥήνας οἴνω καὶ ἐλαίω, καὶ ἐγέτω τὸ σχασθέν ὅκως ἀνάρδους εἴη τοῦ αἵματος καὶ μὴ κατάρδους. Καὶ μὴ τεγγέτω 11 δλως, καὶ όλιγοσιτεέτω, καὶ 12 πινέτω εδωρ.

<sup>1</sup> Καὶ αὐτὸ vulg. -καὶ om. EH. -αὐτῶ Z. -εἰς Z. -ἐς om. F. -<sup>2</sup> εἰς EQ'. -3 Ante δ. addunt ετερον GZ. — 4 καί om., rescript. al. manu H. - ές οθ. ἐπαλείψας ΕΗ. — 5 ἐπ. om., rescript. al. manu Η. — 6 περὶ οἰδημάτων τοῖς ποσί γινομένων in tit. Ε. — λανοιδίσκεται ΕΗΖ. — ε τούτο pro τ. τι Ε (Η, rescript. al. manu). — δάφαιρέης L. - άφαιρῆς vulg. — 10 καταιονίζειν ΕQ'. σχάσμασι, al. manu μοις Η. -χάσμοισι vulg. — On a, dans ce traité, une idée assez complète des moyens locaux que les Hippocratiques employaient pour le traitement des plaies. Ils commençaient, dans une plaie simple, par appliquer les enhêmes. C'étaient des médicaments de composition fort diverse, mais qui avaient des propriétés siccatives. Puis, suivant que les plaies étaient enflammées, sordides, fongueuses, ils avaient des préparations pour chaque complication. Dans leurs médicaments cathérétiques ou excitants ils font usage de préparations de cuivre, de plomb et d'arsenic. Ils donnent aussi beaucoup d'attention à la pose du bandage. La laine en suint leur inspire une grande confiance. Les principales indications sont certainement saisies. — 11 ő. om., rescript. al. manu H. — 12 őő. πιν. Ε (Η, πιέτω, al. manu πινέτω).

écraserez bien, et vous en enduirez le lieu malade. — Autre: faire fondre de la graisse de porc vieille, y mêler de la résine et de l'asphalte, enduire de ce mélange un linge, chauffer ce linge au feu, l'appliquer, et mettre un baudage.

- 23. (Des plaies faites dans le dos par fustigation ou autrement.) Quand il se forme dans le dos une plaie à la suite de fustigation ou autrement, faire bien cuire de la scille, la broyer, en enduire un linge, et par-dessus mettre un bandage; plus tard, faire des onctions avec un mélange de graisse de chèvre, de graisse de porc récente, de spode (cendre de cuivre), d'huile et d'encens.
- 24. (Gonflements auxquels il faut pratiquer des mouchetures. Traitement des mouchetures.) Gonflements survenus aux pieds spontanément ou non spontanément, dans lesquels les applications médicamenteuses ne produisent aucun amendement ni pour la tuméfaction ni pour l'inflammation, et dans lesquels, si on applique avec un bandage des éponges ou des laines ou quelque autre chose sur les parties saines, il survient de soi-même, subséquemment de la tuméfaction et de l'inflammation : dans ces cas, la cause, si toutesois il n'y a pas eu contusion, dépend de veines affluentes qui apportent le sang. Il en est de même quand une affection pareille occupe tout autre point du corps. Il faut tirer du sang par les veines affluentes, si elles sont visibles; sinon, faire aux gonflements des mouchetures assez profondes et rapprochées. Au reste, toutes les mouchetures doivent être faites de cette façon, comme aussi avec des ferrements aussi affilés et légers que possible; et quand vous faites sortir le sang, il ne faut pas presser fortement avec la sonde, de peur de produire de la contusion. Laver avec le vinaigre, et ne pas laisser des grumeaux de sang dans les mouchetures. Enduire du médicament enhème (voy. note 10), appliquer des laines en suint peignées, moelleuses, imbibées d'huile et de vin, et les maintenir par un bandage. La partie opérée sera située de manière que le sang ait à monter et non à descendre pour y aborder. On

ην δὲ ἀπολύων εὐρίσκης τὰ ¹σχάσματα φλεγμαίνοντα, καταπλάσσειν ²τῷ ἐκ τοῦ ἀγνοῦ καὶ λίνου καρποῦ καταπλάσματι ην δὲ ἐλκωθῆ τὰ σχάσματα καὶ ³ζυββαγῆ, ⁴πρὸς σχῆμα ὁρέων, ἔπειτα προσφέρων ὅτου ἀν δέη, τὰ λοιπὰ ἐητρεύειν.

- 25. <sup>8</sup>Οχου δὲ χιρσὸς ἔνεστιν ἐπ' ἀντιχνημίου ἢ περιφανὴς ἢ κατὰ τῆς σαρχὸς, καί ἐστι μέλαν τὸ ἀντιχνήμιον, καὶ <sup>6</sup>δοχέει δεῖσθαι αἷμα ἀπ' αὐτοῦ ἀποβρυῆναι, οὐ χρὴ τὰ τοιαῦτα καταχρούειν οὐδαμῶς. ὡς γὰρ ἐπιτοπολὺ ἕλχεα μεγάλα γίνεται ἐχ τῶν <sup>η</sup> σχασμάτων διὰ τοῦ κιρσοῦ τὴν ἐπιρβοήν. ἀλλὰ χρὴ αὐτὸν τὸν χιρσὸν ἀποχεντέειν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ὅπη ἀν δοχέῃ χαιρὸς εἶναι.
- 26. Όταν δὲ φλέδα τάμης, ἐπειδὰν τοῦ αἴματος ἀφῆς καὶ λύσης τὴν ταινίην, καὶ μὴ ἴστηται, τὰ ἀντία ὅκως αν ὁ δροῦς γίνηται τοῦ αἴματος, ἐγέτω, ἤν τε χεὶρ, ἤν τε σκέλος <sup>9</sup>ἤ, ὡσεὶ χωρέοντος τοῦ αἴματος ὀπίσω, καὶ οὕτως <sup>10</sup> ὑπομείνας χρόνον πλείω ἢ ἐλάσσω κατακείμενος, ἔπειτα ἐπιδῆσαι αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, <sup>11</sup>μὴ ἐνεόντος τινὸς θρόμδου ἐν τῆ τομῆ, [ἔπειτα] σπληνίον διπλόον προσθείς, τέγξας οἴνω, καὶ ἄνωθεν εἴριον ἐλαιώσας καθαρόν κἢν γὰρ ἐπίρρυσις τοῦ αἴματος ἔη βιαίη, σχέσις γίνεται ἐπιρρέοντος κἢν, <sup>12</sup> θρόμδου ἐπὶ τῆ τομῆ γενομένου, οῦτω φλεγμήνη, διαπυΐσκεται. Ἡριστηκότα δὲ χρὴ πλέον ἢ ἔλαττον καὶ πεπωκότα φλεδοτομέειν, καὶ ὑποτεθερμασμένον, καὶ ἡμέρης θερμοτέρης ἡ ψυχροτέρης.
- 27. 18 Σικύην δὲ προσδάλλοντα χρή, ἢν ἐπιδρέῃ τὸ αἶμα ἀφηρημένης 14 τῆς σικύης, κἢν πολὸ ρέῃ, 15 ἢ ἰχὼρ ρέᾳ, αὐτοῖσι ταχέως, πρὶν 16 ἢ πλησθῇ, αὖθις προσδάλλων, ἐπεξέλκειν τὸ λειπόμενον ἢν δὲ μὴ, θρόμδοι ἐνεχόμενοι ἐν τοῖσι 17 σχάσμασιν, ἔπειτα ἀναφλεγμή-

<sup>&#</sup>x27;Χάσμ. (bis) EJKZ. —² τὸ l. — καταπλάσμασι Ald. —³ ξ. ΕΗ. —σ. vulg. — 'πρόσχημα vulg. —πρόσχρημα FGIJKZ, Ald. — ὅτου ΕΗ. — ὁ vulg. — ⁵ ὅπ. FGI. —περὶ κιρσοῦ in tit. ΕΕ. — ' δοκέει ΕΗΚ. — δοκέη vulg. — αἶμα ἀπ' αὐτοῦ ἀπορρυῆναι ΕΗΩ'. —αἵματος ἀπ' α. ἀπορροῦνέντος vulg. — ' χασμάτων ΕJΚ. — κυρσοῦ J. — ° ροὺς Η. —τοῦ FGHIJK. — καὶ pro τοῦ vulg. — ° ἡ Η. — ὡς εἰ, al. manu ὡσεὶ Η. —χρέοντος (sic) vulg. — 10 ὑπ. om. L. — 11 καὶ μὴ ΕΩ'. — τινος om., rescript. al. manu Η. — J'ai mis entre crochets ἔπειτα, qui est inutile, et que je supprime. C'est, je pense, l'ἐπειτα placé un peu plus haut qui a été répété ici par une erreur de copiste. — τέγξαι Κ. — 12 θρόμδος J. — γενομ. Η. —γινομ. vulg. — ὑποθερμασμένον FGJKZ. — 13 σικυίην Ε. —προδάλλ. FGHJ ΚΖ, Ald., Frob. — <sup>14</sup> τ. σ. om. L. —σικυίης Ε. — 15 ἡ ἶχ. ρ. om. J. — 16 ἡ om. ΚΗ. — αὐτις, al. manu θις Η. — εἰ pro ἡν Η. — 17 χάσμ. ΕJΚ.

ne sera absolument aucune affasion. Le patient mangera peu et boira de l'eau. Si, en levant l'appareil, vous trouvez les mouchetures enslammées, vous appliquerez un cataplasme d'agnus castus et de graine de lin; si les mouchetures s'ulcèrent et se déchirent, regarder à la position de la partie, puis appliquer ce qui convient, et du reste continuer le traitement.

- 25. (Traitement des varices au moyen de piqures.) Quand il y a au devant de la jambe une varice, soit apparente, soit dans la chair, quand le devant de la jambe est noir et qu'il semble nécessaire d'en tirer du sang, il ne faut aucunement pratiquer des mouchetures, car le plus souvent il en naît de grandes plaies à cause de l'afflux du sang par la varice; mais il faut percer de temps en temps la varice même, suivant l'opportunité.
- Quand vous ouvrez la veine, après avoir tiré du sang et détaché la bande, si le sang ne s'arrête pas, il faut tenir la partie, soit le bras, soit la jambe, de manière que le cours du sang soit en sens contraire, c'est-à-dire en arrière; le patient attendra couché dans cette position plus ou moins longtemps; puis, en cet état, vous appliquerez le bandage, aucun caillot n'étant dans l'incision, après avoir posé une compresse pliée en double et imbibée de vin, et, par dessus, de la laine propre et trempée dans l'huile. Car ce moyen, s'il y a violent afflax du sang, l'arrête, et, s'il y a de l'inflammation à la suite de quelque caillot resté dans l'incision, la mène à suppuration. La saignée doit être pratiquée sur un patient qui a déjeuné plus ou moins, qui a bû, et qui est un peu échauffé, et aussi par une journée plutôt chaude que froide.
- 27. (Traitement des scarifications faites par ventouses.)
  Quand on applique des ventouses, il faut, si le sang coule après l'enlèvement de la ventouse, soit qu'il coule en abondance, soit qu'il sorte une humeur ichoreuse, réappliquer incontinent la ventouse sur les mêmes scarifications avant

ναντα έλκεα γίνεται έξ αὐτῶν. <sup>\*</sup>Οξει δὲ χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα κατανίζειν, καὶ ὕστερον μὴ τέγγειν, μηδὲ κατακέεσθαι ἐπὶ τὰ ¹σχάσματα, τῶν δὲ ἐναίμων τινὶ φαρμάκων καταχρῖσαι τὰ σχάσματα καὶ ὅταν κάτωθεν τοῦ ²γούνατος δέῃ προσδάλλειν ἢ πρὸς τὸ γόνυ, ἑστηκότι δρθῷ, ἢν δύνηται ἑστάναι. \*\*\*\* Α το καί με και καί και και δρθῷ, ἢν δύνηται ἑστάναι.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Χάσμ. (bis) EJK. - σχήματα, emend. al. manu Η. - φαρμάκω, al. manu ων F. - καταχρίσαι Kühn. - καταχρίσαι vulg. - <sup>2</sup> γούν. FIJK. - γόν. vulg. προσβάλλων vulg. - προσβάλλων EH.

que le sang ne les remplisse, et retirer le reste du liquide. Si on ne le fait pas, des caillots sont retenus dans les scarifications, et ensuite il en résulte de l'inflammation et des plaies. Il faut laver tout cela avec du vinaigre, puis ne faire aucune affusion. Le patient ne se couchera pas sur les scarifications, on les oindra de quelqu'un des médicaments enhèmes (voy. p. 402, note 4). Quand on applique les ventouses audessous du genou ou près du genou, il faut les appliquer au patient debout, s'il peut rester dans cette attitude.

FIN DU TRAITÉ DES PLAIES.

### ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ.

# DES HÉMORRHOÏDES.

#### ARGUMENT.

On trouve dans cet opuscule l'indication de la cautérisation par le fer rouge, de l'excision, et de l'emploi des cathérétiques pour le traitement des hémorrhoïdes. Il y est question du speculum de l'anus. La cause des hémorrhoïdes est rapportée au phlègme et à la bile se fixant sur le rectum. Cette théorie se trouve dans plusieurs livres hippocratiques, entre autres dans celui Des Lieux dans l'homme. L'opuscule des Hémorrhoïde, tient étroitement à celui Des Fistules.

#### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2254 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 214 = I, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes=L, 2148 = Z, Cod. Fev. ap. Foes=Q'.

#### ÉDITIONS ET COMMENTAIRES.

Ce livre a paru en grec à Bâle, 4540, in-8°. - Hippocratis Co

chirurgia nunc primum græce restituta, latinitate donata et commentariis illustrata a Steph. Manialdo, M. Doct., Parisiis, 1619, in-12. — Matth. Narvatii Sylva sententiarum ad chirurgiam pertinentium ex libris Hippocratis desumta,.... 1632, in-8°.

### ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ.

- 1. Αίμοβροίδων το μέν <sup>1</sup>νόσημα ὧδε γίνεται · ἐπὴν χολὴ ἢ φλέγμα ἐς τὰς φλέβας τὰς ἐν τῷ ἀρχῷ καταστηρίζη, θερμαίνει το αἷμα τὸ ἐν <sup>2</sup>τοῖσι φλεβίοισι · θερμαινόμενα δὲ τὰ φλέβια ἐπισπᾶται ἐκ τῶν ἔγγιστα φλεβίων τὸ αἷμα, καὶ πληρεύμενα <sup>3</sup> ἐξοιδέει ἐς τὸ ἐντὸς τοῦ ἀρχοῦ, καὶ ὑπερίσχουσιν αἱ κεφαλαὶ τῶν φλεβίων, καὶ ἄμα μὲν ὑπὸ τῆς κόπρου ἐξιούσης <sup>4</sup>φλώμεναι, ἄμα δὲ ὑπὸ τοῦ αξματος ἀθροιζομένου βιαζόμεναι, ἐξακοντίζουσιν αξμα, μάλιστα μὲν ξὸν τῷ ἀποπάτω ἐνίοτε <sup>5</sup> δὲ χωρὸς τοῦ ἀποπάτου.
- 2. Θεραπεύειν δὲ δεῖ ὧδε πρῶτον μὲν ὑπαρχέτω εἰδεναι ἐν οἴφ χωρίω γίνονται. ᾿Αρχὸν γὰρ <sup>6</sup>καὶ τάμνων, καὶ ἀποτάμνων, καὶ ἀναρ ράπτων, καὶ <sup>7</sup>δαίων, καὶ ἀποσήπων, ταῦτα γὰρ δοκέει δεινότατα εἶναι οὐδὲν ἂν σίνοιο. Παρασκευάσασθαι δὲ <sup>8</sup> κελεύω ἐπτὰ ἢ ὀκτὼ σιδήρια σπιθαμιαῖα τὸ μέγεθος, πάχος δὲ ὡσεὶ μήλης παχείης · ἐξ ἀκρου δ κατακάμψαι · καὶ ἐπὶ τῷ ἄκρω πλατὺ ἔστω ὡς ἐπὶ <sup>9</sup>όβολοῦ μικροῦ Προκαθήρας δὴ φαρμάκω τἢ πρότερον, αὐτῆ δὲ ἦ αν <sup>10</sup>ἐπιχειρέη καῦσαι, ἀνακλίνας τὸν ἄνθρωπον ὕπτιον, καὶ προσκεφάλαιον ὑπὸ τὴ ὁσφὺν ὑποθεὶς, ἐξαναγκάζειν ὡς μάλιστα τοῖσι δακτύλοισι τὴν ἔδρη ἔζω, ποιέειν δὲ καὶ διαφανέα τὰ σιδήρια, καὶ καίειν <sup>11</sup> ἔως ᾶν ἀποξη ράνης, καὶ <sup>12</sup> ὅκως μὴ ὑπαλείψης · καίειν δὲ καὶ μηδεμίην ἐᾶσο ἄκαυστον τῶν αξμορβοίδων, ἀλλὰ πάσας ἀποκαύσεις. <sup>13</sup>Γνώσει δὲ ο

¹ Νούσημα Lind. - ἐπὴν DFGHIJK, Ald., Frob. - ἢν vulg. - εἰς J. - ² το D. - τῆσι φλεβίησι G. - ³ ἐξοικέει FGJZ. - ἐξογκέει DHIKQ', Lind. - ἐς on vulg. - J'ai ajouté, sans mss., ἐς, que la construction me paraît demande - ⁴ θλώμεναι al. manu, erat prius φλώμεναι H. - ⁵ δὲ om. D. - τοῦ DFGI JZ, Ald., Frob. - τοῦ om. vulg. - ΄ καὶ om. K. - ΄ δαίων (D, in marg. a manu δέων) FGHILZ, Ald., Manialdus. - δέων vulg. - ἀποσήπτων H. - δεινι τατα F. - σύνοιο FGHIJK, Ald. - ˚ λέγω DQ'. - σπηθαμιαῖα I. - ˚ δθελι Lind. - ' ὁ ἐπιχαιρέης GIJ, Ald. - ἐπιχειρίης D. - ' ὅκως pro ἔως J. - ἀποξράνης DFGHIJKZ. - ἀποξηραίνης vulg. - ' ἔπως Z. - ἀφάψης pro ὑπαλειψ legit cum Cornar. Foes in notis. - ἀποκαύσης D. - Manialdus donne à ὑπ λείψης le sens de leviter contingere. Je le suis pour ne pas être obligé toucher au texte. Il fait remarquer la contradiction entre ce passage

# DES HÉMORRHOÏDES.

- 1. (Formation des hémorrhoïdes.) La maladie hémorrhoïdale se produit ainsi: La bile ou le phlegme, se fixant dans les veines du rectum, échauffe le sang qui est dans les veines; ces veines, échauffées, attirent, des veines les plus voisines, le sang, se remplissent et font tumeur dans l'intérieur du rectum. Les têtes des veines sont saillantes, et, à la fois contuses par les excréments qui sortent, pressées par le sang qui s'y accumule, elles projettent ce liquide, surtout avec les selles, mais quelquesois sans les selles.
- 2. (Cautérisation des hémorrhoïdes avec le fer rouge.) Il faut traiter ainsi : d'abord arrangez-vous de manière à voir en quel endroit sont situées les hémorrhoïdes. Vous pouvez inciser, exciser, coudre, brûler, corroder l'anus (toutes opérations qui paraissent le plus terribles), sans causer de dommage. Je vous recommande de vous munir de sept ou huit ferrements, longs d'un empan, épais comme une forte sonde, courbés à l'extrémité et ayant à cette extrémité un aplatissement comme une petite obole. La veille de l'opération vous purgerez le patient; le jour où vous entreprendrez la cautérisation, vous le ferez coucher sur le dos avec un oreiller sous les lombes; vous ferez autant que possible, avec les doigts, saillir le fondement au dehors; vous aurez vos ferrements chauffés à blanc, et vous cautériserez jusqu'à ce que la dessictation soit opérée, et de manière à ne pas y toucher légèrement;

Aph. vi, 12, où il est dit qu'il faut conserver une hémorrhoïde. Du reste il rappelle que des auteurs, commentant cet aphorisme, l'avaient lu et entendu autrement (ils supprimaient  $\mu(\alpha)$ , disant qu'Hippocrate y recommandait, non de laisser une hémorrhoïde, mais de prendre les précautions convenables après la cure radicale de cette affection. —  $^{13}$  γνώση DF GHIJKZ.

γαλεπώς τὰς αξμοβροίδας υπερέγουσι γὰρ 1 ἐς τὸ ἐντὸς τοῦ ἀργοῦ. οξον βάγες πελιδναί, καὶ άμα έζαναγκαζομένου τοῦ ἀρχοῦ έζακοντίζουσιν αξμα. Κατεγόντων δ' αὐτῶν, δταν \* καίηται, τῆς κεφαλῆς καὶ τάς χεῖρας, ώς μή κινέηται, βράτω καιόμενος δ γάρ άρχὸς μᾶλλον έξίσχει. Έπην δε καύσης, φακούς καὶ δρόβους έψήσας ἐν ὕδατι, τρίψας λείους, κατάπασσε πέντε ή εξ ημέρας τη οὲ εδοόμη σπόγγον μαλθακον τάμνειν ως \*λεπτότατον, πλάτος δε είναι τοῦ σπόγγου όσον έξ δακτύλων πάντη έπειτα έπιθείναι έπὶ τὸν σπόγγον δθόνιον ἴσον 5 τῷ σπόγγῳ λεπτὸν καὶ λεῖον, ἀλείψας μέλιτι ἔπειτα ὑποδαλών τῷ δακτύλω τῷ λιχανῷ τῆς ἀριστερῆς γειρὸς μέσον τὸν σπόγγον, εὧσαι κάτω της έδρης ώς προσωτάτω έπειτα ἐπὶ τὸν σπόγγον προσθεῖναι είριον, ώς αν εν τη έδρη ατρεμίζη. Διαζώσας δε εν τησι λαγόσι, και έφεὶς ταινίην ἐχ <sup>8</sup>τοῦ ὅπισθεν, ἀναλαδών ἐχ τῶν σχελέων τὸν ἐπίδεσμον, αναδήσαι ες το διάζωσμα παρά τον δμφαλόν. Το δε φάρμακον, δ εἶπον, θἐπίδει τὸ πυκνήν τὴν σάρκα ποιέον καὶ ἐσγυρὴν φῦναι. Ταῦτα δὲ δεῖ ἐπιδεῖν μὴ ἔλασσον ἡμερῶν είκοσι. 10 'Ροφέειν δὲ ἄπαξ της ημέρης άλευρον, ή κέγχρον, ή 11 τὸ ἀπὸ τῶν πιτύρων, καὶ πίνειν ύδωρ. ήν δὲ ἐς ἄφοδον ζίηται, ὕδατι θερμῷ διανίζειν. λούεσθαι δὲ διά τρίτης 12 ημέρης.

3. <sup>13</sup> Έτέρη θεραπείη· ἐκδαλὼν τὴν ἔδρην ὡς μάλιστα, αἰονᾶν τόστι θερμῷ, ἔπειτα ἀποτάμνειν τῶν αίμορροίδων τὰ ἄκρα· φάρμα-κον <sup>14</sup> δὲ προκατασκευασθῆναι πρὸς τὴν τομὴν τόδε· οὐρήσας ἐς χαλκεῖον, <sup>15</sup> ἐπίπασσον ἐπὶ τὸ οὖρον χαλκοῦ ἄνθος ὀπτοῦ καὶ τετριμμένου λείου, ἔπειτα διεὶς, καὶ κινήσας τὸ χαλκεῖον, ξήρανον ἐν τῷ ἡλίῳ· ὅταν δὲ ξηρὸν γένηται, συνξύσας τρῖψον λεῖον. Προστίθει τῷ <sup>16</sup> δα-

¹ Εἰς J.—² χέηται GZ. –τῶν χειρῶν DQ'. – Post βοάτω addit δὲ Lind. — ³ λεῖον D. — ⁴ λεπτόστατον (sic) H.—⁵ τὸ J. –λειχανῶ GK. — ⁶ ὧσαι.... σπόγγον οπ., restit. al. manu D.— ² προθεῖναι Z.— ˚ τῶν K.— ⁶ ἐπιδεῖτο (ἐπιδεῖν DHIJK) πυχνὴν (πιχνὴν F) τὴν σάρχα ποιέειν vulg. – Je lis ἐπίδει τὸ et ποιέον. – φῆναι FGJZ. – Le médicament auquel l'auteur fait ici allusion paraît à Foes être le médicament composé d'alun et de myrrhe dont il est parlé dans le livre Des Fistules. — ιο ῥυφέειν Κ.— ιι τῶ Κ. –τὸ οπ. Z.— ² ἡμέρας J.— ι³ ἑ. θ. οπ. F. – ἐτέρη GIJ. – ἐτέρα vulg. – ἄλλη D, Lind. – μέθοδος pro θεραπείη GZ, Ald. — ιι δὲ χρὴ J. – προχατασκευασθῆναι DGK. – προχατασκευάζειν J. – προσκατασκευασθῆναι vulg. – δὸε pro τόδε DQ', Lind. — ιι ἐπίπασσων (sic) Z. — ιι δακτύλω vulg. – δακτυλίω cum Cornar. Foes in not. – Cette correction de Cornarius paraît sûre.

mais vous n'en laisserez aucune sans la brûler, toutes seront cautérisées. Vous reconnaîtrez les hémorrhoïdes sans difficulté: elles font saillie dans l'intérieur du rectum comme des grains de raisin livides, et on en fait jaillir du sang en forçant sur le rectum. Des aides tiendront le patient, pendant la cautérisation, par la tête et par les mains, afin qu'il ne remue pas. Il criera pendant l'opération, car des cris font saillir davantage l'anus. Après l'opération, vous aurez des lentilles et de l'ers bouillis dans de l'eau et écrasés bien fin, et vous les appliquerez en cataplasme pendant cinq ou six jours. Le septième, coupez une éponge molle aussi mince que possible; la largeur de l'éponge sera de six doigts en tous sens ; puis vous mettrez sur l'éponge un linge égal à l'éponge, fin et souple, et vous l'oindrez de miel. Ensuite, plaçant l'éponge par le milieu sur le doigt indicateur de la main gauche, vous l'introduirez dans l'anus aussi avant que possible; cela fait, vous placerez sur l'éponge un lainage, afin qu'elle ne se dérange pas. Vous mettrez un bandage de corps; à ce bandage vous attacherez par derrière une écharpe que vous ramènerez entre les cuisses jusqu'à l'ombilic, où vous la fixerez au bandage de corps. Vons appliquerez le médicament que j'ai dit (vor. note 9) et qui est propre à produire une chair ferme et forte. Ces applications avec le bandage ne dureront pas moins de vingt jours. Le patient prendra une fois par jour un potage de gruau d'orge ou de panic (panicum miliaceum L), ou l'eau de son (vor. du Régime, liv. 11, § 42); il boira de l'eau; s'il va à la selle, il se lavera avec de l'eau chaude; il prendra un bain tous les deux jours.

3. (Excision des hémorrhoïdes.) Autre traitement : faire sortir l'anus autant que possible, fomenter la partie avec de l'eau chaude, puis exciser le bout des hémorrhoïdes. On aura tout prêt pour l'excision le médicament suivant : urinez dans un vase de cuivre, jettez dans l'urine de la fleur de cuivre grillée et pilée sin, laissez macérer, remuez le vase, séchez au soleil; quand la dessiceation est complète, râclez et pilez

κτυλίω, καὶ σπληνία ἐλαιώσας προστίθει, καὶ σπόγγον ἐπάνω ἐπίδει.

- 4. <sup>1</sup> Έτερος τρόπος προσφύεται πρὸς τἢ αίματίτιοι τἢ κονδυλώδει οἷον συκαμίνου καρπός καὶ <sup>2</sup>ἢν μὲν ἔξω σφόδρα ἢ ἡ κονδύλωσις,
  περιπέφυκεν αὐτἢ καλυπτὴρ ὁ τῆς σαρκός. <sup>3</sup> Καθίσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ὀκλάξ ἐπὶ ὅλμων ούο, σκόπει εὐρήσεις γὰρ πεφυσημένα τὰ
  μεσηγὸ τῶν γλουτῶν παρὰ τὴν ἔδρην, τὸ δὲ αἷμα ἐκχωρέον ἔνδοθεν.

  ΤΗν γοῦν τἔνδιοῷ ὑπὸ τῷ καλυπτῆρι, τὸ κονδύλωμα τῷ δακτύλῳ ἀφελεῖν οὐδὲν γὰρ χαλεπώτερον ἡ περ προδάτου δειρομένου τὸν δάκτυλον μεταξὸ τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς περαίνειν καὶ ταῦτα διαλεγόμενος ἄμα δλάνθανε ποιέων. Ἐπὴν δὲ ἀφέλης τὸ κονδύλωμα,
  ἀνάγκη τρέεσθαι δρόμους αξματος ἀπὸ πάσης τῆς ἀφαιρέσιος ταῦτα
  κρὴ ἀποπλῦναι οἴνῳ αὐστηρῷ, κηκίδας ἐναποδρέξας καὶ ἢ τε αίματῖτις οἰχήσεται σὺν τῷ κονδυλώματι, καὶ τὸ κάλυμμα καταστήσεται,
  καὶ ὅσῷ ἄν παλαιότερον ἢ, ρηϊδίως ἔσται ἡ ἴησις.
- 5. \*Ην δὲ θάνωτέρω ἢ ἡ κονδύλωσις, τῷ κατοπτῆρι σκέπτεσθαι, καὶ μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τοῦ κατοπτῆρος. ¹ο διοιγόμενος γὰρ ὁμαλύνει τὴν κονδύλωσιν, ξυναγόμενος δὲ πάλιν δείκνυσιν ὀρθῶς. ἀραιρέειν δὲ χρὴ, ἐλλεδόρῳ μέλανι ¹¹ ὑπαλείφοντα τὸν δακτύλιον · ἔπειτα τριταῖον οἴνῳ κλύζειν αὐστηρῷ. Τὸ δὲ αἶμα, ὅταν ἀφέλης τὴν κονδύλωσιν, ὅτι οὐ ρέει, μὴ θαυμάζειν · οὐδὲ γὰρ ἢν ἐν τοῖσιν ἄρθροισι ¹² διατάμης τὰς χεῖρας ἢ τὰ σκέλεα, οὐ ρεύσεται αἶμα · ἢν δ' ἄνωθεν ἢ κάτωθεν ¹³ τάμης τῶν ἄρθρων, εὑρήσεις κοίλας φλέδας καὶ αίμόρρους, καὶ χα-

¹ Ετ. τρ. om. F. - άλλος DHIJK. - Post τρόπος addunt ἰήσιος HIK, Lind ; ἰήσεως J; ἰάσεως D; τάσεως (sic) Q'. - κονδυλώσει DFGHI. - κονδυλήσει (sic) J. - ² ἢν DFHIJK. - εὶ νυίg. - ³ καθήσας H. - D'après Manialdus, ὅλμων δύο signifie les deux fesses; il s'appuie sur une glose d'Hésychius, qui dit que τὸ ὑπὸ ταῖς ὑπογλουτίσιν ἐκατέρωθεν κοῖλον se nomme ὅλμος, et sur le Scholiaste d'Aristophane où on lit: τὸ μέρος ἐν ῷ κάθηται καλεῖται ὅλμος. - ⁴πεφυσσημένα J. - πεφυσημένει (sic) F. - μεσσηγὺ J. - ἐκχωρέον HK. - ἐκχωρέειν νυίg. - ἡ ἐνδίδοι νυίg. - Lisez ἐνδιδῷ. - τῆ pro τῷ DFGHIJK, Ald., Frob. - καλυπτρίδι J. - Αnte τὸ addit ἢ νυίg. - ἢ om. Foes in not., Lind. - τῷ pro τὸ Z. - ⁶ λανθάνει Κ. - λανθάνη Lind. - † δύεσθαι J. - κύεσθαι DFG HIKZ, Ald. - ἀφαιρήσιος H. - ἢ ταῦτα DHIKQ', Lind. - τάχα pro ταῦτα νυίg. - κικίδας DHJ. - ἐπιδρέξας GZ, Ald. - αίματίτης Κ. - κάλυμα ΙΚ. - ῥηδίως l. - ἢ ἀνώτερος νυίg. - Il faut lire ἀνωτέρω ου ἀνωτέρη. - ¹¹ διοιγόμενος D. - διηγόμενος (H, al. manu διοιγόμενος) ΙΚ. - διηγούμενος νυίg. - ¹¹ ὑπολείφοντα (sic) I. - δάκτυλον νυίg. - Τουs les traducteurs lisent δακτύλιον. - τριταῖον

fin; appliquez ce médicament à l'anus, mettez des compresses huilées, et par dessus maintenez une éponge à l'aide du bandage.

- 4. (Condylome situé au dehors de l'anus.) Autre : il vient à la veine sanguine atteinte de condylome une tumeur semblable au fruit du sycomore (ou du murier, voy. Fraas, Synopsis, p. 236). Si le condylome est très en dehors, la chair lui forme une sorte d'enveloppe. Faites asseoir le patient accroupi sur deux supports, et examinez : vous trouverez l'entredeux des fesses gonflé vers l'anus et le sang coulant de l'intérieur. Si le condylome cède sous l'enveloppe, enlevez-le avec le doigt; ce ne sera pas plus difficile que de faire glisser le doigt entre la peau et la chair d'un mouton qu'on écorche. Cela peut se faire en parlant sans que le patient en soit averti. Le condylome enlevé, il s'écoulera nécessairement un flot de sang de toute la surface de l'ablation. Il faut laver avec un vin astringent où l'on a fait tremper des noix de galle. De la sorte, la veine sanguine s'en ira avec le condylome, et l'enveloppe s'affaissera. Plus le mal est ancien, plus la guérison est facile.
- 5. (Condylome place dans l'intérieur du rectum. Emploi du spéculum. Singulière opinion sur les hémorrhagies.) Si le condylome est situé plus haut, il faut examiner au spéculum, et ne pas se laisser tromper par cet instrument. En effet, ouvert, il aplatit le condylome; fermé, il le montre très-bien. Il faut enlever le condylome et frotter l'anus avec l'hellébore noir. Puis, le troisième jour, on nettoyera avec du vin astringent. Ne vous étonnez pas, quand vous enlevez ce condylome, que du sang ne s'écoule pas; en effet, il ne s'en écoule pas même lorsque vous incisez les bras ou les jambes aux articulations, mais, si vous les incisez au-dessus ou audessous des articulations, vous trouverez des veines grosses et

Η. -τριταίφ vulg. — 12 τάμης J. — 13 διατάμης D. - φλέβας ποίλας DHIK. - αξμόβροα Ald. - ἴσχης J.

λεπῶς ἄν ἴσχοις εὐπόρως. Οὕτω καὶ τὴν ἐν τῆ ἔδρη αίμοβροίδα, ἡν μὲν ἄνωθεν ἡ κάτωθεν τάμης τῆς ¹ἀφαιρέσιος τοῦ κονδυλώματος, αἵμα ρεύσεται ἡν δὲ αὐτὴν ἀφέλης τὴν κονδύλωσιν ἐν τῆ ²προσφύσει, οὐ ρεύσεται. ³Ἡν μὲν οὖν οὕτω καθίσταται, καλῶς ἄν ἔχοι ⁴ἡν δὲ μὴ, καῦσαι, φυλασσόμενος ὡς μὴ ἄψη τῷ σιδήρω, ἀλλ' ἐγγὺς προσφέρων τὰ σιδήρια ἀποζηραίνειν, καὶ προστιθέναι τὸ τοῦ χαλκοῦ ἄνθος ⁵τὸ ἐν τῷ οὔρω.

- 6. 6 Ετερος τρόπος ἐήσιος αἰμοβροΐδων καυστῆρα ποιήσασθαι, οδον καλαμίσκον πραγμίτην σιδήριον δὲ ἐναρμόσαι καλῶς άρμόζον ἔπειτα τὸν αὐλίσκον ἐνθεὶς ἐς τὴν ἔδρην, διαφαὶνον τὸ σιδήριον καθιέναι, καὶ πυκνὰ ἔζαιρέειν, ἵνα μᾶλλον ἀνέχηται θερμαινόμενος καὶ οὖτε ἕλκος εξξει ὑπὸ τῆς θερμασίης, ὑγιέα τε ξηρανθέντα τὰ Φρλέδια.
- 7. \*Ην δὲ βούλη μήτε καίειν, μήτε ἀποτάμνειν, <sup>10</sup> προκαταιονήσας ὕδατι πολλῷ θερμῷ, καὶ ἐκτρέψας τὴν ἔδρην, σμύρναν τρίψας λείην καὶ <sup>11</sup> κηκίδα, καὶ στυπτηρίην αἰγυπτίην κατακαύσας, <sup>12</sup> ἐν καὶ ήμισυ πρὸς τἄλλα, καὶ μελαντηρίης <sup>18</sup> ἄλλο τοσοῦτον, τουτέοισι ξηροῖσι χρῆσθαι ή δὲ αἰμοβροὶς τουτέοισι <sup>14</sup> τοῖσι φαρμάκοισιν ἀποστήσεται, ὥσπερ σκύτος κατακεκαυμένον <sup>15</sup> ταῦτα ποιέειν μέχρις ἀν πάσας ἀφανίσης. Καὶ χαλκίτιδος ήμισυ κεκαυμένον τωὐτὸ ἀπεργάζεται.
- 8. \*Ην δὲ 16 βούλη βαλάνοισιν ἔῆσθαι, σηπίης ὅστρακον, μολυδοαίνης τρίτον μέρος, ἄσφαλτον, στυπτηρίην, ἄνθος ὀλίγον, <sup>17</sup> κηκίδα, χαλκοῦ ἐὸν ὀλίγον, τουτέων μέλι ἐφθὸν καταχέας, βάλανον ποιήσας μακροτέρην, προστίθει, μέχρις ἄν ἀφανίσης.

' ἀραιρήσιος D. -ἀραιρέσεως Κ. —² προφύσει IJ. —³ II faudrait lire εἰ; car ἢν ne se trouve guère avec l'indicatif dans les écrits hippocratiques.— ⁴εἰ J. —⁵ τῶ DHZ. —⁶ ἔ. τρ. ἰ. αί. οπ. Κ. –τῆς ἰήσιος Q', Lind. –ἰήσεως J. –ἰήσιος αἰμ. οπ. Z. –αίμ. οπ. DJ. –καυτῆρα Codd. quidam mss. ap. Foes in not., Lind. – II y a dans le Gloss. de Galien: καυτῆρα, χάλκεον καλαμίσκον. — γ φαρμακίτην DFGHIK, Ald., Frob. –ἐναρμόσσαι F. — ॰ ἔξη Lind. — 9 Post φλ. addit [γένηται] Lind. –βούλει H. — 10 προσκαταιονήσας GJK, Ald. –ἐκστρέψας DHK. — 11 κικίδα DHJ. — 12 ἕν οπ., restit. in marg. D. –καὶ οπ. Κ. – μελαντηρίοισιν FGZ, Ald., Frob. – μελαντηρίοις IJ. — 13 ἄλλο... τουτέοισι secundum om. F. –τοσοῦτο DIIIJK. – ξηροῖςι DHIJK. –ξηροῖς vulg. — 14 τοῖσι οπ. G, Ald. — 15 ταῦτα.... κεκαυμένον οπ., restit. al. manu D. — 16 βούλει H. – βαλανίοισιν DFIJKZ, Ald. – σιπίης FGIKZ, Ald. – μολιδδαίνης Κ, Ald., Frob. – μολιδδίνης J. — 17 κικίδα DHJ.

pleines de sang, et vous ne vous rendrez pas sans peine maître de l'écoulement. De même pour les hémorrhoïdes; si vous les incisez au-dessus ou au-dessous du lieu d'où le condylome a été ôté, du sang s'écoulera; mais quand vous enleverez le condylome lui-même par son attache, il ne s'en écoulera pas. S'il en est ainsi, la chose est bien; sinon, vous cautériserez en ayant soin de ne pas toucher avec le ferrement; mais vous ne ferez qu'approcher le fer de manière à dessécher la partie. Vous appliquerez aussi la fleur de cuivre préparée dans l'urine.

- 6. (Caléfaction des hémorrhoïdes à l'aide d'un ferrement rouge porté à travers une canule de cuivre.) Autre mode de guérison des hémorrhoïdes : ayez une canule [en cuivre] creuse comme l'arundo phragmites, et un ferrement qui s'y adapte exactement; puis introduisez la canule dans l'anus, et le ferrement chaussé à blane dans la canule; vous retirerez fréquemment le ferrement afin que le patient supporte mieux la chaleur. Cette chaleur ne produira pas d'ulcération, et, séchant les veines, les guérira.
- 7. (Traitement, sans cautérisation ni incision, par les cathérétiques.) Si vous ne voulez ni brûler ni inciser, faites préalablement des fomentations avec beaucoup d'eau chaude; faites sortir le fondement, ayez de la myrrhe et de la noix de galle broyées fin, de l'alun d'Égypte calciné (une partie et demie par rapport au reste), autant de noir de cordonnier; vous emploierez cette préparation sèche. L'hémorrhoïde, à l'aide de ces médicaments, se détachera comme une pièce de peau cautérisée. Vous répéterez ces applications jusqu'à ce que les hémorrhoïdes aient toutes disparu. Une demi-partie de chalcitis calcinée produit le même effet.
- 8. (Traitement par les suppositoires.) Si vous voulez traiter avec les suppositoires, prenez l'os de la sèche, un tiers de molybdène (massicot), de l'asphalte, de l'alun, un peu de fleur de cuivre, de la noix de galle, un peu de vert de gris; versez làdessus du miel cuit; faites-en un suppositoire allongé, et appliquez-le jusqu'à ce que les hémorrhoïdes aient disparu.

1.5

9. ¹Γυναιχείην αίμοβροίδα ὧδε θεραπεύειν πολλῷ ὕδατι θερμῷ αἰονήσας, ²σύνεψε δὲ ἐν τῷ θερμῷ τῶν εὐωδέων, τρίψας μυρίχην, λιθάργυρον ὀπτὴν, καὶ ³χηκίδα, οἶνον λευκὸν παράχεε καὶ ἔλαιον καὶ χηνὸς στέαρ, τρίψας ⁴δμοῦ πάντα, διδόναι, δκόταν αἰονηθῆ, διαχρήσασθαι αἰονὰν δὲ καὶ τὴν ἔδρην δὲξώσας ὡς μάλιστα.

¹ Γυν. αΐ. ὧ. θ. om. K.—² συνέψαι J. – συνέψε Z.—³ κικίδα DHJ.— ⁴πάντα ὁμοῦ DFHIJK. – [καὶ] ὁκόταν Lind. – διαχρίσασθαι FIK. – διαχρίεσθαι DH.— ⁵ ἐξεώσας D. – D'après Manialdus, ἔδρην signifie ici locus, la vulve, et il entend ce paragraphe, non d'hémorrhoïdes développées chez une femme, mais d'hémorrhoïdes survenues à l'utérus ou à la vulve comme dans Aétius, xvi, 99.

9. (Hémorrhoïdes chez les femmes.) Chez les femmes on traitera ainsi les hémorrhoïdes : faites des fomentations abondantes avec l'eau chaude dans laquelle vous aurez fait bouillir des plantes aromatiques; broyez de la myrice (tamarix africana, Desfont.), de la litharge grillée, de la noix de galle; versez du vin blanc, de l'huile et de la graisse d'oie, broyez le tout ensemble; cette préparation s'emploie après les fomentations; il faut fomenter le fondement après l'avoir fait sortir autant que possible.

FIN DU LIVRE DES HÉMORRHOIDES.

V - 1.810

tiften, 2115, ... P. 2111 ... C., 2122 ... 11, 2120

## ΠΕΡΙ ΣΥΡΙΓΓΩΝ.

## DES FISTULES.

#### ARGUMENT.

Cet opuscule traite des fistules du rectum, de l'inflammation et de la chute de cet intestin. On y trouve un pronostie fort exagéré sur la gravité des fistules abandonnées à ellesmêmes.

Il n'est pas fait mention, pour la fistule rectale, de la méthode par incision, qui est aujourd'hui très-communément employée.

Cependant l'auteur conseille, en cas de fistule borgne, d'inciser le trajet fistuleux.

Les Hippocratiques avaient fort bien reconnu l'espèce de membrane que les fistules présentent. Ils donnent à cette membrane le nom de tunique, χιτών. C'est pour la détruire, pour renouveler le trajet de la fistule, et y rendre possible un travail de cicatrisation, qu'ils introduisent des préparations cathérétiques.

#### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2254 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = I

J, 2145 = K, Cod. Serv. ap. Foes=L, 2332 = X, 2148 = Z, Cod. Fevr. ap. Foes=Q'.

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Vidus Vidius, voy. p. 398. - Manialdus, voy. p. 434.

### ΠΕΡΙ ΣΥΡΙΓΓΩΝ.

- 1. ¹Σύριγγες γίνονται μὲν ὑπὸ φλασμάτων καὶ φυμάτων, γίνονται δὲ ²καὶ ὑπὸ ἐρεσίης, καὶ ἱππασίης, ὅταν ἀθροισθῆ ἐν τῷ γλουτῷ αἶμα πλησίον τῆς ἔδρης τηπόμενον γὰρ νέμεται ³ἐς τὰ μαλθακὰ, ἄτε ὑγροῦ ἐόντος τοῦ τε ἀρχοῦ, καὶ τῆς σαρκὸς μαλθακῆς, ἐν ῷ νέμεται, ἔστ' ἀν τὸ φῦμα ρήξη καὶ κάτω ἐς τὸν ἀρχὸν διασήψη. Ἐπὴν δὲ τοῦτο γένηται, συριγγοῦται, καὶ ἐιχώρ ρέει, καὶ κόπρος ρεῖ δι' αὐτῆς καὶ φῦσα καὶ βδελυγμίη πολλή. Ὑπὸ μὲν οὖν τῶν φλασμάτων γίνεται, δκόταν τι τῶν περὶ τὸν ἀρχὸν ὅχωρίων φλασθῆ ὑπὸ πληγῆς, ἢ ὑπὸ πτώματος, ἢ ὑπὸ τρώματος, ἢ ἱππασίης, ⁶ἢ ἐρεσίης, ἢ ὅσα τοιουτότροπά ἐστι Էυνίσταται γὰρ αἶμα σηπόμενον δὲ ἐκπυίσκεται ὑπὸ δὲ τοῦ ἐκπυϊσκοιένου πάσχει ἄπερ ἐπὶ τῶν φυμάτων εἴρηται.
- 2. Πρώτον μέν οὖν ὅταν τι τοιοῦτον ταἴσθη φυόμενον φῦμα, τάμνειν ὡς τάχιστα ὡμὸν πρὶν ἢ διαπυῆσαι ἔς τὸν ἀρχόν.
- 3. \*Ην δὲ νοσέοντα ἤδη τὴν σύριγγα παραλάδης, <sup>8</sup>λαδὼν σκορόδου φύσιγγα νεαρὴν, ἀνακλίνας τὸν ἄνθρωπον ὕπτιον, τὰ σκέλεα διαγαγών τὸ μὲν ἔνθα, τὸ δὲ ἔνθα, τὴν φύσιγγα καθιέναι ἔστ' ἄν προσκόψη, μετρῆσαί <sup>9</sup>τε τὸ βάθος τῆς συρίγγος τῆ φύσιγγι, καὶ <sup>10</sup> σεσέλιος δὲ ρίζαν κόψας ὡς λεπτοτάτην, ὕδωρ ἐπιχέας, <sup>11</sup> βρέχειν τέσσαρας ἡμέρας καὶ προνηστεύσας πινέτω μέλιτι παραμίσγων τὸ ὕδωρ κατὰ τρεῖς κυάθους ἐν τούτω κάθαιρε καὶ τὰς ἀσκαρίδας. 'Οκόσοι δ' ἄν καταλείφθωσιν ἀθεράπευτοι, θνήσκουσιν. \*Επειτα ὀθόνιον <sup>12</sup> βύσσινον τιθυμάλλου ὀπῷ τοῦ μεγάλου δεύσας, καταπάσσων ἄνθοξ χαλκοῦ ὀπτὸν τετριμμένον, στροβίλην ποιήσας ἴσην <sup>13</sup>τῆ σύριγγι τὸ μῆκος,

¹ Post σ. addunt δὲ DFGHK.—² καὶ οπ. J. – εἰρεσίης DGHIK.—³ ἐς D. – εἰς vulg.— ⁴ἰχὼρ ῥέει Κ.—ἰχωρέει vulg. – ὑποχωρέει L.—ἰχωρόοἐει Lind. – δι' ἐωυτῆς vulg. – Je lis αὐτῆς. – φύσσα J. — ⁵χωρίον Lind. – θλασθῆ J. — ⁶ ἢ ἐρ. οπ. Lind. – εἰρεσίης DHJ. — αἰσθηθῆ J. – τὴν ἀρχὴν pro τὸν ἀρχὸν Z. — ˚ λαβὼν οπ., restit. al. manu D. – σκόροδον J. – σκορόδον (sic) D. – ὕπτια J. — ⁶ δὲ pro τε DH. – φύσιγγος τῆ σύριγγι J. — ¹⁰ σεσέλεως vulg. – σεσέλιος DH. – λεπτοτάτης Ald. – ἐπιχέειν D. — ¹¹ ἐπιδρέχειν Κ. – ἐπὶ τέσσαρας J. — ¹² βύσινον D. – τιθυμάλου DHK. – ὀπῶ H. – ὀπὸν D. – ἀποῦ vulg. — ¹³ τῆ οπ. DH.

## DES FISTULES.

67 6650750X 18.827107X

10 Sept 10 Town

- 1. (Mode de production des fistules.) Les fistules proviennent de contusions et de tumeurs; elles proviennent aussi du travail de la rame et de l'exercice du cheval; il s'amasse du sang à la fesse, près du fondement; ce sang, se corrompant, s'étend dans les parties molles (le rectum est humide et la chair où il s'étend est molle), jusqu'à ce que la tumeur se rompe et que la corruption gagne le bas du rectum. Cela fait, il y a une fistule, donnant issue à de l'humeur, à des matières stercorales, à des gaz et à toutes sortes d'ordures. Les contusions produisent la fistule, quand un point de la région anale est contus, soit par un coup, soit par une chute, soit par une plaie, soit par l'exercice du cheval, soit par le travail de la rame, soit de toute autre façon analogue; en effet, du sang se rassemble, qui se corrompt et suppure; et la suppuration donne lieu aux mêmes accidents qu'il a été dit pour la tumeur.
- 2. (Inciser la tumeur à l'état de crudité.) D'abord, quand on sent qu'il se forme quelque tumeur de ce genre, il faut l'inciser aussitôt que possible, à l'état de crudité, avant que la suppuration ne pénètre dans le rectum.
- 3. (Traitement de la fistule par les cathérétiques portés à l'aide d'une tente.) Si le malade vient entre vos mains étant déjà porteur d'une fistule, prenez la tige creuse et fraîche d'un pied d'ail, couchez l'homme sur le dos, écartez les jambes l'une d'un côté, l'autre de l'autre, enfoncez la tige jusqu'à ce qu'elle heurte, mesurez la profondeur de la fistule par cette tige; coupez la racine de séséli (tordy lium officinale, L.) aussi menu que possible, versez de l'eau et humectez pendant quatre jours. Le patient, ayant fait préalablement diète, boira, par trois cyathes (0 lit., 135), cette cau où du miel aura été mêlé. Par ce moyen faites sortir aussi les ascarides. Les patients qu'on abandonne sans les traiter succombent. Puis hu-

29

βάμμα διείς δι' ἄχρας της τστροβίλης χαὶ αὖθις διὰ της φύσιγγος, ὅπτιον χαταχλίνας τὸν ἄνθρωπον, χατοπτήρι χατιοών τὸ διαβεβρωμένον τοῦ ἀρχοῦ, ταύτη τὴν φύσιγγα διεῖναι · καὶ ὁχόταν παραχύψη ἐς τὸν ἀρχὸν, ἐπιλαμβανόμενος ἔλχειν, ἄχρις οὖ ἡ στροβίλη διωσθή καὶ ²ἰσωθή τῷ τε ἀνω καὶ τῷ κάτω · ἐπὴν δὲ ἐσωσθή, βάλανον ἐνθεὶς κερατίνην ἐς τὸν ἀρχὸν ,γῆ διαχρίσας σμηκτρίδι, τὸν ἀρχὸν ἐῷν · ἐπὴν δὲ ἀποπατέη, ἐξαιρέειν, καὶ αὖθις προστιθέναι, ἔως ἀν πεμπταίη γένηται · ἕκτη δὲ ἡμέρη ἐζαιρέειν, ἔλχων τὴν στροβίλην ἔζω τῆς σαρχός · καὶ τρίψαι ³στυπτηρίην μετὰ ταῦτα, καὶ πλήσας τὴν βάλανον καὶ ἐς τὸν ἀρχὸν σμύρνη ἀλείφειν, ἄχρις οὖ ἡ στυπτηρίη ὑγρὴ γένηται · ὅτὸν δὲ ἀρχὸν σμύρνη ἀλείφειν, ἄχρις οὖ ἀν δοχέη ξυμπεφυχέναι ·

¹Στροδίλου GIJZ. - στροδίλου Ald. - ²εἰσωσθῆ D. - ἐσωσθῆ Q'. - καὶ τῶ κάτω om. J. - Ετοιίεη et Gallen, dans deurs Glossalres, expliquent τῆ σμηκτρίδι par terre cimolice. - ³ στυπτηρίη DHI. - ⁴ οὖν pro οὖ FGZ, Ald. - ⁵ τῶν δὲ ἄρχων FGZ. - δὲ om. D. - ἄχρι οὖν FG. - οὖν pro οὖ Z. Ald. - οὖ om. D. - δοκέει Z. - συμπερυκέναι D. - ξυμπερυκέναι Q'. - ξυμπερωγηκέναι vulg. - ε ἐτ. θεραπείη om. J. - ² σπηθαμιαΐον Ι. - ⁵ ποιτσάμενον D. - κασσητερίνην GZ, Ald. - τετρημμένην GHIJZ. - ² σύρριγγα I. - ¹ ο ἔξω om. G, Ald. - ¹ ἐαυτοῦ DH. - Post ἐωυτοῦ addit ἀλλη θεραπεία (θεραπείη Z, Lind.) vulg. - άλλη θεραπεία om. HIJK. - ¹² τε καὶ J. - αlεὶ Ι. - ἀεὶ vulg.

nectez une toile fine de lin avec le suc du grand tithymalle cupharbia characias, L.), enduisez-la de fleur de cuivre (limaille de cuivre) grillée et pilée, faites une tente égale en lonmeur à la fistule, passez un fil par un bout de la tente et puis par la tige d'ail; couchez le patient sur le dos; examinez avec in spéculum la partie corrodée du rectum, et faites passer la tige par là; quand elle y est passée, saisissez-la et attirez-la à vous jusqu'à ce que la tente ait pénétré et ait occupé la fistule du baut jusqu'en bas. Cela fait, mettez dans le rectum un suppositoire en corne enduit de terre cimoliée, et laissez les choses à elles-mêmes. Quand le patient ira à la selle, il ôtera le suppositoire et le remettra, jusqu'à ce qu'on arrive au cinquième jour. Au sixième, tirez la tente hors de la chair et ôtez-la. Puis pilez de l'alun, remplissez-en le suppositoire, mettez-le dans le rectum et laissez-l'y jusqu'à ce que l'alun devienne humide. On oindra le rectum avec de la myrrhe jusqu'à ce que la cicatrisation paraisse accomplie.

4. (Traitement de la fistule par la ligature.) Autre traitement : prenez un fil de lin écru, aussi fin que possible, d'un empan de long, pliez-le en cinq et passez-y un crin de cheval; puis ayez une sonde d'étain percée à une extrémité; introduisez dans ce trou de la sonde le bout du fil plié en cinq; faites entrer la sonde dans la fistule, et en même temps introduisez l'index de la main gauche dans le fondement; quand la sonde touchera le doigt, vous l'amènerez avec ce doigt au dehors, courbant le bout de la sonde et le fil qui y est attaché. Alors vous retirerez la sonde, et vous ferez deux ou trois nœuds avec les bouts du fil; ce qui reste du fil sera tordu et maintenu contre le nœud par un bandage. Cela fait, vous direz au patient d'aller à ses affaires. A mesure que, la fistule se corrodant, le fil se relâche, il faut le tirer et le tordre régulièrement chaque jour. Si le fil de lin se pourrit avant que la fistule soit coupée, attachez au crin un autre fil que vous nouerez; le crin est, dans cette prévision, joint au fil, parce qu'il ne se pourrit pas. Quand la fistule est coupée, taillez une τῷ του δίανα τον αὐτον τρόπον, ὅν περ καὶ ἐπὶν τὴ τὰ τὰ τὰ τῆς ἀριστερῆς κειρὸς καὶ κολος καὶ κολος καὶ κολος καὶ προσθεὶς ἔτερον ὅσπόγγον ἀναδιὰσαι πρόσω, καὶ προσθεὶς ἔτερον ὅσπόγγον ἀναδιὰσαι πρόσω, καὶ προσθεὶς ἔτερον ὅσπόγγον ἀναδιὰσαι τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅν περ καὶ ἐπὶ ⁴τῆσιν αἰμορροτίσιν τῆ δὲ αὐριον ἀπολύσας, ὅπερινίψαι ΰὸατι θερμῷ, καὶ σπόγγῳ τῷ δακτύλῳ τῆς ἀριστερῆς κειρὸς πειρὰν διακαθαίρειν τὴν σύριγγα, καὶ αὖθις πάλιν τὸ ἀνθος ἐπιδῆσαι ταῦτα ποιέειν ἔπτὰ ἡμέρας, ἐν παύτησι γὰρ μάλιστα ὁ κιτὼν τῆς σύριγγος ἐκσήπεται τὸ δὲ λοιπὸν, ἔστ' ἀν του διαναγκαζομένη καὶ ἀναπτυσσομένη ἡ σύριγς οὐτε πάλιν ξυμπέσοι ἀν, οὐτε τὸ μὲν αὐτῆς ὑγιανθείη ἀν, τὸ δὲ πάλιν ξυμπληρωθείη, ἀλλ' ἐν ἑωυτῆ πᾶσα ὑγιὴς ἔσται. Ἐν τῆ θεραπείη δὲ προσαιονὰν ὕδατι πολλλῷ θερμῷ, καὶ λιμοκτονέειν.

- 5. \*Ην δὲ μὴ διαδεδρώκη ἡ σύριγξ, προμηλώσας μήλη, τέμνε ἔως ᾶν διέλθη, καὶ ἐπίπασσε ἄνθος χαλκοῦ, καὶ θἔαν ἔπὶ πέντε ἡμέρας κατάχεε δὲ ὕδωρ θερμόν καὶ ἐπάνω ὕδατι φυρῶν 10 ἄλφιτον κατάπασσε, καὶ φύλλα τεύτλων ἐπίδει ἐπὴν 11 δὲ ἐκπέση τὸ ἄνθος τοῦ χαλκοῦ, καὶ καθαρὸν ἢ τὸ ἔλκος τῆς σύριγγος, ἰῶ ὧσπερ τὴν ἔμπροσθεν.
- 6. \*Ην δὲ ἐν χωρίῳ ἢ, δ μὴ οδόν τε 12 τάμνειν, βαθείη δὲ καὶ ἡ σύριγζ, ἄνθει χαλκοῦ καὶ σμύρνη καὶ 13 λίτρῳ οὕρῳ διεὶς, κλύζειν, καὶ ἐς τὸ στόμα τῆς σύριγγος 14 μολύδοιον ἐντιθέναι, ὅπως μὴ ξυμφύηται \* κλύζειν δὲ πτεροῦ σύριγγα προσδήσας πρὸς κύστιν, καὶ

<sup>1</sup> Μαλθακὸν DFHIJK. –προστιθέντα Κ. —² μέσω vulg. – C'est μέσον qu'il faut lire, comme l'a bien vu Vidus Vidius; en effet cette phrase se trouve aussi dans le livre Des Hémorrhoïdes, et là il y a μέσον. Dalechamp lisait μέσω ἢ τῶ λιχανῶ: avec le doigt du milieu ou l'index; et de fait Aétius, dans le chapitre dernier du XIV° livre, nomme le doigt du milieu. D'autres, comme Cornarius, supprimaient μέσω. – λειχανῶ FGI, Ald. —³ σπόγον (sic) Κ. – ἀυτὸν vulg. – ἐωυτὸν DFGHIJK. – Cette faute est fréquente; il faut lire αὐτόν. — ⁴τοῖσιν J. — Ἦπεριθεῖναι vulg. – C'est, je crois, περινίψαι qu'il faut lire. — Εχερὸς ΗΚ. — ταύταισι DGHIJ. – ἐκσήπεται DFHIJK. – σήπεται vulg. — Ειαδεδρώκει J. — ἐκὰν οπ., sed ponitur post ἡμέραις, quod legitur pro ἡμέρας J. — ἄλφιτα J. – ἄλφυτον Ald. — 11 δι' ἐκπέση pro δὲ ἐκπέση Ald. — 12 τάμνειν Η. – τάμνειν οπ. vulg. — 13 νίτρω D. — 14 μολίβδιον Γ J. – ὅπερ μὴ ξυμφύεται Z.

éponge molle aussi mince que possible et appliquez-la; puis introduisez dans la fistule, à l'aide de la sonde, beaucoup de fleur de cuivre grillée. Vous enduirez l'éponge de miel, vous en placerez le milieu sur l'index de la main gauche, et vous l'enfoncerez. Vous placerez une autre éponge et vous maintiendrez le tout avec le bandage dont on se sert pour les hémorrhoïdes (voy. § 2; p. 439). Le lendemain, levant l'appareil, vous laverez avec de l'eau chaude, vous essayerez à l'aide de l'éponge avec le doigt de la main gauche de mondifier la fistule, et derechef vous appliquerez la fleur de cuivre. Vous ferez cela pendant sept jours. Il faut environ sept ours pour corroder la tunique de la fistule. Du reste, usqu'à guérison, vous emploierez l'éponge. En effet, avec et appareil, la fistule dilatée et étendue par l'éponge ne neut ni s'affaisser de nouveau, ni guérir en un point de son rajet, tandis que le reste se remplirait de nouveau, mais elle era saine tout entière en elle-même. Dans ce traitement il aut faire d'abondantes affusions d'eau chaude et mettre le nalade à la diète. Tracent me annu les que sa

- 5. (Fistule borgne. Traitement.) Si la fistule n'a pas pénéré, introduisez la sonde et incisez jusqu'où elle est arrivée. aupoudrez de fleur de cuivre que vous laisserez pendant cinquers. Vous ferez des affusions avec l'eau chaude; vous périrez de la farine d'orge avec de l'eau et vous l'appliquerez parlessus; vous maintiendrez des seuilles de bette avec un bandage. Juand la fleur de cuivre sera tombée et que la plaie de la fistule ura été mondisée, vous traiterez comme dans le cas préédent.
- 6. (Fistule située dans une région où l'on ne peut faire d'inision.) Si elle est dans un lieu qu'il ne soit pas possible d'iniser, et que la fistule soit profonde, vous prendrez de la fleur
  e cuivre, de la myrrhe et du nitre, vous les délayerez dans
  e l'urine, et vous injecterez cette préparation, ayant soin de
  lettre une tige de plomb dans l'orifice de la fistule, afin qu'elle
  e se referme pas. L'injection se fait avec le tuyau d'une

καθείς ές την σύριγγα, πρός τοῦτο διάγειν κλύζων. Υγιής δε οὐ γίνεται, ην μη τμηθή.

7. \*Ην δ άργὸς φλεγμήνη, καὶ δδύνη 1 έγη καὶ πυρετὸς, καὶ ἐι ἄφοδον θαμινά καθίζη, καὶ μηδέν ὑποχωρέη, καὶ ὑπὸ τοῦ φλέγματοι δοκέη ἐξιέναι ή ἔδρη, καὶ ἐνίστε στραγγουρίη ἐ ἐπιλαμβάνη, τοῦτο τὸ νόσημα γίνεται, όταν φλέγμα ές τὸν ἀρχὸν καταστηρίξη ἐκ τοῦ σώματος. Ξυμφέρει δε τὰ θερμά· δύναται γὰρ <sup>3</sup>τάδε προσφερόμενα λεπτύνειν καλ έκτήκειν το φλέγμα, καλ άμα τῷ 4 δριμεῖ το άλμυρον έξυ δατοῦν, ώστε μη εἶναι τὸ χαῦμα μηδὲ δῆξίν τινα ἐν τῷ ἐντέρο. δΘεραπεύειν οὖν χρη ὧδε καθίζειν ές δόωρ θερμόν, καὶ τρίψκνη τοῦ κόκκου τοῦ <sup>6</sup>κνιδίου έξήκοντα κόκκους διείναι ἐν οίνου κοτύλη κα έλαίου ήμικοτυλίω, γλιήνας, κλύσον. Άγει δε ταῦτα φλέγμα κα χόπρον. Όταν δε μή εν τῷ ὕὸατι παθίζη, ὢά εψήσας εν οἔνω με λανι εδώδει προστιθέναι πρός, την έδρην, υποπετάσας τι <sup>8</sup>χάτωθε θερμόν, ή χύστιν ύδατος θερμού πλήσας, ή λίνου σπέρμα <sup>9</sup>πεφωσμέ νον αλέσας, τρίψας καὶ μίξας ἴσον αλητον ἐν οἴνω μέλανι καὶ εὐώδι καὶ ἐλαίω, καταπλάσσειν ως 10 θερμοτάτω : ἢ κριθὰς μίξας, ἢ στυ πτηρίην αλγυπτίην 11 τετριμμένην, καταπλάσσειν τε καλ πυριῆν· ἔπειτ πλάσας βάλανον μακρήν, και χλιαίνων πρός πυρός, τοῖσι δακτύλοιι προσπλάσσειν έπειτα άκροχλίηρον ποιέων, έντιθέναι ές την έδρην τ έξωθεν δὲ χηρωτῆ 12 περιαλεῖψαι, καὶ 13 καταπλάσσειν σκορόδοισ έφθοῖσιν εν οἴνω μέλανι κεκρημένω. Ἐπὴν δὲ εξαιρέης, ες ὕδωρ θες μον ἐφίζειν, καὶ συμμίζας χυλόν στρύχνου καὶ χηνός καὶ ὑὸς στέα καὶ 14 γρυσοχόλλαν καὶ βητίνην καὶ 15 χηρὸν λευκὸν, ἔπειτα διατήξας: τῷ αὐτῷ καὶ ξυμμίζας, τούτοισιν ἐγχρίειν, καὶ ἔως ᾶν 16 φλεγμαίνη

ad la ileur de cuivre sera tomber et que la blate da la fistab

<sup>1</sup> Έχει GZ, Ald., Lind.— 2 λαμβάνη D.— 3 ταῦτα J.— 4 δριμὸ DFHIJK. 
άλμηρὸν Κ.— 5 Ante θεραπεύειν addit θεραπείη Η.— 6 κνηδίου G, Ald.
7 καθίζη DFHIJK.—καθίζει vulg.— 8 κάτω J.— 9 πεφωσμένου J.— 10 θερμ
τατον DHIKQ'.— 11 τετριυμένην, ἔπειτα πλάσαι (πλάσας D) βάλανον μακρὸ 
καὶ χλιαίνων πρὸς πυρὸς (πῦρ H), καταπλάσσειν τε καὶ πυριῆν, καὶ τοῖ 
δακτύλοισι vulg.— Cette phrase ainsi arrangée me paraît inintelligible. Que 
font dans ce texte καταπλάσσειν τε καὶ πυριῆν? Je crois ces mots déplac 
et je les transporte un peu plus haut, après τετριμμένην. Quant au καὶ que 
est dans vulg. devant τοῖσι, je le supprime, ce καὶ ayant pu s'introdui 
facilement, du moment que les mots que je suppose transposés occupaje 
la place qu'ils ont dans vulg.— 12 περικαλύψαι DQ'.— 13 καταπλάσαι J.
14 χρυσόκολλαν F.— 15 λευκὸν κηρὸν J.— 16 φλεγμήνη H.—θερμαίνη J.1

plume qu'on attache à une vessie et qu'on introduit dans la fistule. Le patient ne guérit pas à moins d'une incision.

7. (Inflammation du rectum.) Si le rectum s'enflamme, il y a douleur, sièvre et envie sréquente d'alter à la selle sans cependant rien rendre, il semble, par l'inflammation, que le fondement sorte au dehors; et parsois il survient de la strangurie. Cette maladie naît quand du phlegme, venant du corps, se fixe sur le rectum. Les choses chaudes conviennent; car, appliquées, elles peuvent atténuer, fondre le phlegme et faire sortir en eau l'âcre en même temps que le salé, de sorte qu'il n'y ait plus dans l'intestin ni de l'ardeur, ni une sorte de mordication. On traitera donc ainsi cette maladie : on mettra le patient dans un bain de siège chaud. On écrasera soixante baies de l'écarlate de Gnide, on les délayera dans une cotyle (0 ht., 27) de vin et une demi-cotyle d'huile, on fera chauffer ce mélange, qui sera pris en lavement. Il évacue le phlegme et les matières stercorales. Quand le malade n'est pas dans le bain, prenez des œufs cuits dans un vin noir qui a du bouquet et appliquez-les sur le sondement, étendant par dessous quelque chose de chaud, ou remplissant une vessie d'eau chaude, ou appliquant aussi chaud que possible un cataplasme de graine de lin grillée, moulue, pilée et mélangée avec partie égale de farine de blé dans de l'huile et du vin noir ayant du bouquet, ou bien, mélangeant soit de l'orge, soit de l'alun d'Égypte pilé, appliquez-les en cataplasme, et faites des fomentations. Puis faites un suppositoire long, et, le chauffant au feu, donnez-lui la forme avec les doigts; alors introduisez-le bien chaud dans le fondement; on oindra les parties extérieures avec du cérat, et on appliquera un cataplasme sait d'ail cuit dans un vin noir coupé d'eau. Après avoir retiré le suppositoire, vous ferez prendre un bain de siège chaud; et, mélangeant du sue de strychnos (solanum nigrum, L.), de la graisse d'oie et de porc, de la chrysocolle, de la résine et de la cire blanche, puis faisant fondre le tout ensemble et mélangeant, on oindra la partie avec cette pré«αταπλάσσειν τοῖσι σχορόδοισι θερμοῖσι. Καὶ ἢν μὲν πρὸς ταῦτα ἀπαλλάσσηται τῆς δοῦνης, ἀρχείτω ἢν δὲ μὴ, πίσαι τὸ μηκώνιον τὸ λευχόν ²ἢν δὲ μὴ, ἄλλο ὅ τι φλέγμα χαθαίρει διαιτὰν δὲ, ἔως ἀν κολεγμαίνη, ρυφήμασι χούροισιν.

- 8. Ἡ δὲ τστραγγουρίη ἐπιπίπτει ἐχ τῶνδε θερμαινομένη ἡ χύστις ἐκ τοῦ ἀρχοῦ προσάγεται τῆ θερμότητι φλέγμα ὑπὸ δὲ τοῦ φλέγματος στραγγουρίη γίνεται. Ἡν μὲν οὖν ἄμα τῆ νούσω παύηται, φιλέει γὰρ ὡς τὰ πολλὰ δοὕτω γίνεσθαι ἡν δὲ μὴ, δίδου τῶν φαρμάχων τῶν στραγγουριχῶν.
- 9. \*Ην δὲ ὁ ἀρχὸς ἐκπίπτη, ⁶ ἀνώσας σπόγγω μαλθακῷ, καὶ καταχρίσας Τκοχλίη, τῶν χειρῶν δήσας, ἐκκρέμασον ὀλίγον χρόνον, καὶ εἴσεισιν. \*Ην δὲ μεῖζον ἐκπέση καὶ <sup>8</sup>μὴ μένη ἔνδον, διαζώσας ἐν τῆσι λαγόσι, καὶ ὑρεὶς ὅπισθεν <sup>9</sup>ἐκ τοῦ διαζώματος <sup>10</sup>ταινίην, ὤσας ἔσω τὸν ἀρχὸν, προσθεῖναι σπόγγον μαλθακὸν βρέξας ὕδατι θερμῷ, ἐνεψήσας λωτοῦ πρίσματα· καταχέαι δὲ καὶ κατὰ τοῦ ἀρχοῦ <sup>11</sup>ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ὑδατος, τὸν δὲ σπόγγον ἐκπιέσαι· ἔπειτα ὑποτείνας τὴν ταινίην διὰ μέσων τῶν σκελέων, ἀναδῆσαι <sup>18</sup>περὶ τὸν ὀμραλόν. "Οταν δὲ θέλη <sup>13</sup>ἀροδεύειν, ἐπὶ λασάνοισιν ὡς στενοτάτοισιν <sup>14</sup>ἀφοδευέτω· ἢν δὲ παιδίον ἢ, ἐπὶ γυναικὸς τῶν ποδῶν, πρὸς τὰ γούνατα προσκλιθείς. 'Όταν <sup>15</sup>δὲ ἀφοδεύη, τὰ σκέλεα ἐκτεινάτω· οὕτω γὰρ ἀν ἡκιστα <sup>16</sup>ἐκπίπτοι ἡ ἕὸρη. \*Ην δὲ ὑγραίνηται ὁ ἀρχὸς, καὶ ἰχώρ ἀποβρέη, περινίψαι <sup>17</sup>τρυγὶ κεκαυμένη καὶ ὕδατι ἀπὸ μυρσίνης. καὶ ἀδίαντον <sup>18</sup>ξηρήνας καὶ κόψας, διασήσας, κατάπασσε. \*Ην δὲ αἰμορβοῆ, περινίψας τοῖσιν αὐτοῖσι, χαλκῖτιν καὶ πρίσμα κυπαρίσσου ἢ κέδρου

Μηκώνειον DJ.—² εὶ DFGHIJKZ.—μηδὲ pro μη H.—ὅτι JK.—⁵ φλεγμαίνη DFIJK.—φλεγμήνη vulg.—ρυφήμασι K.—τρυφήμασι DFGHI, Ald.—τροφήμασι vulg.—διαιτήμασι J.—⁴ τραγγουρίη (sic) I.—⁵ οὕτω DJ.—οὕτως vulg.—εὶ J.—⁶ ἀνῶσαν DFGIJKZ.—ἀνωθεῖν H.—² κοχλίη HJ.—κογχλίη vuig.—κοχλίην D.—³ μὴ om. vulg.—La négation est nécessaire, et tous les traducteurs l'ont supposée. Μὴ a pu très-bien être omis par les copistes, le mot suivant commençant par με.—ց ἐκ τοῦ διαζώματος DFHIJKQ'.—ἐκ τοῦ διαζ. om. vulg.—ιο ταινίην DFGHIJK.—ταινίη vulg.—ιο ταινίοιν P.—ἐν πλασσάνοισιν Κ.—ἐν πλασσάνοισιν HJ.—ἐπλασσάνοισιν (sic) FGIZ.—ἐπὶ σανίσιν vulg.—Il faut lire ἐπὶ λασάνοισιν. On remarquera que vulg., tout en recevant σανίσιν, avait gardé στενοτάτοισιν au neutre comme une trace de l'ancienne et bonne leçon.—ιι ἀμφοδευέτω FGHIZ, Ald.—ιο δὲ om. D.—
ιο ἐκπίπτη D.—ιο τρύγει FIJ.—ιο Εξηράνας D.

paration. Tant que durera l'inflammation, on appliquera de l'ail cuit chaud. Si ces moyens enlèvent la douleur, cela suffit; sinon, faites prendre le meconium blanc (euphorbia peplis, L.) ou toute autre substance qui évacue le phlegme. Tant qu'il y aura inflammation, le malade sera aux potages légers (d'orge).

- 8. (Strangurie, suite de l'inflammation du rectum.) La strangurie vient de cette façon: la vessie, échauffée par le rectum, attire le phlegme, et le phlegme produit la strangurie. Si elle cesse avec la maladie du rectum (et c'est ce qui arrive le plus ordinairement), cela est bien; sinon, donnez les remèdes pour la strangurie.
- 9. (Chute du rectum.) Quand il y a chute du rectum, repoussez la partie avec une éponge molle, frottez-la avec des escargots; attachez les mains du malade et suspendez-le pendant quelques moments : le rectum rentre. Si la procidence est plus considérable et que le rectum ne demeure pas au dedans, passez une ceinture autour des flancs, attachez par derrière à cette ceinture une écharpe, repoussez en dedans le rectum, appliquez une éponge molle, humectée d'une cau chaude où auront bouilli des sciures de lotus (cellis australis, L.); vous ferez aussi avec cette cau des affusions sur l'anus même; vous exprimerez l'éponge, puis vous passerez l'écharpe entre les cuisses et vous l'attacherez au nombril. Quand le patient veut aller à la selle, il se mettra sur une chaise percée aussi étroite que possible; si c'est un enfant, il sera posé sur les pieds d'une femme, contre les genoux de laquelle il aura le dos appuyé. Pendant la défécation, le malade étendra les jambes; c'est dans cette position que le rectum est le moins exposé à tomber. Si le rectum est humide et qu'il s'écoule de la sanie, on le lavera avec de la lie de vin brûlée et de l'eau de myrte. Faites sécher de l'adiante (adiantum capillus Veneris, L.), pilez-la, passez-la au tamis, et saupoudrez-en la partie. S'il y a hémorrhagie, lavez avec les mêmes eaux; prenez parties égales de chalcitis (quelque sulfate de fer) et de sciure de cyprès ou de cèdre, ou de pin, ou de térébinthinier, broyez,

ή πίτυος 1ή τερμίνθου τρίψας, συμμίζας τη γαλχίτιδι ίσον, χαταπλάσσειν, τὰ ἔξωθεν δὲ κηρωτή παχείη ²περιαλείφειν. Όκόταν ἀργὸς ἐκπίπτη καὶ μὴ <sup>3</sup>θέλη κατὰ χώρην μένειν, σίλφιον ὅτι ἄριστόν καὶ πυχνότατον ξύσας λεπτόν χαταπλάσσειν. Καὶ τοῦ πταρμιχοῦ φαρμάχου πρός την δίνα προστιθέναι χαὶ "παροζύνει» τὸν ἄνθρωπον. "Η ύδατι θερμῷ περιπλύνας σίδια, καὶ στυπτηρίην τρίψας ἐν οἴνω λευκῷ, καταχέαι τοῦ ἀρχοῦ, ἔπειτα βάκεα <sup>8</sup> ἐμδαλεῖν, καὶ τοὺς μηροὺς ξυνδησαι ημέρας τρεῖς, καὶ νηστευέτω, οἶνον δὲ πινέτω γλυκύν. \*Ην δέ μηδέ ούτω διαχωρέη, μίλτον μίζας όμου μέλιτι διαχριέτω. Άρχὸς ην <sup>6</sup> ἐχπίπτη χαὶ αξμοβροῆ· ἄρου ρίζης περιελών τὸν φλοιὸν, έψεῖν ἐχ ύδατι· ἔπειτα τρίδειν ἄλητον ξυμμίσγων, καὶ καταπλάσσειν θερμόν. 7 "Αλλο" τῆς ἀμπέλου 8 τῆς ἀγρίης, ἢν ἔνιοι καλέουσι ψιλώθριον, 9 ταύτης τὰς δίζας τὰς ἀπαλωτάτας περιξέσαντα έψῆσαι ἐν οἶνω μέλανι αχρήτω αὐστηρῷ. ἔπειτα τρίψαντα καταπλάσσειν χλιηρόν. ξυμμίσγειν δέ καὶ άλευρα, καὶ φυρῆν ἐν οἴνω λευκῷ καὶ ἐλαίω 10 χλιηρῶς. 11 "Αλλο· χωνείου χαρπὸν τρίδοντα, παραστάζειν οἶνον λευχὸν. 12 εὐώδεα, ἔπειτα καταπλάσσειν χλιηρόν. ΉΗν δὲ φλεγμαίνη, κισσοῦ ρίζαν έψήσας εν δδατι, τρίψας 13 λεῖον, ἄλευρον ξυμμίσγων ώς κάλλιστον, εν οἴνω λευχῷ φυρήσας, καταπλάσσειν, καὶ 14 ἄλειφα πρὸς τούτοις ξυμμίζας. 18 Αλλο· μανδραγόρου ρίζαν μάλιστα μέν χλωρήν, εἰ δὲ μή, ξηρήν, την μεν οὖν χλωρήν ἀποπλύναντα και ταμόντα, έψῆσαι ἐν οἴνω 16 κεχρημένω, καὶ καταπλάσσειν · τὴν δέ γε ξηρὴν τρίψαντα καταπλάσσειν δμοίως. <sup>17 \*</sup>Αλλο · σιχύου πέπονος το ένδον τρίψας λεῖον καταπλάσσειν. 10. Ήν δὲ γένηται δδύνη καὶ μή 18 φλεγμήνη, λίτρον 19 οπτήσας

¹Ante ἢ addunt ἢ τερεδινθίνου DFGHIJKZ.—C'est une glose passée dans le texte; τερέδινθος étant la forme moderne et τέρμινθος la forme ancienne.

-²άλείσειν D. —³ θέλοι Κ. –θέλει Z. – Le silphion, avec son suc le laser, était une plante fort célèbre dans l'antiquité, mal connue des modernes, et qu'on rapporte au thapsia silphium, I. —⁴ παροξύνας D. —⁵ ἐμβαλλεῖν (sic) I. — ἔκδαλεῖν Ald. —⁶ ἐκπίπτει Z. —ἄγνου pro ἄρου DQ'. —ⁿ ἔτερον HIJ. —ἄλλο οπ. F (G, restit. al. manu) KZ. —Ց τῆς οπ., restit. al. manu H. —καλέουσι DIK. —καλοῦσι vulg. —ψιλάθριον G, Ald. —ἢ τουτέης vulg. — Lisez ταύτης vulg. —περιζέσαντα DFGHI, Ald. —⅙ χλιηρῶ DH. —¼ ἄλλο οπ. F (G, restit. al. manu) Κ. —κωνίου FGIKZ. —½ οἰνώδεα Κ. —⅙ λείαν J. —συμμίσγων Η. —λευκῷ οπ. Κ. —⅙ ἄλειφαρ al. manu, erat prius άλειφα D. —⅙ αλλο οπ. FG Κ. —ἄλλο.... ὁμοίως οπ. Z. —μανδραγούρου D. —⅙ κεκρημένω ponitur post καταπλάσσειν Κ. —⅙ ἄλλο οπ. FGKZ. —σικίου J. —⅙ γλεγμήνη DH. — ελεγμαίνη vulg. —νίτρον D. —⅙ τρίψσας G, Ald. —τρίψους (sic) pro τρίψας Π. — καὶ στυπτηρίην.... λείους οπ. (D, restit. al. manu) GZ, Ald. —στυπτηρία F.

mêlez et appliquez en cataplasme. Vous enduirez les parties extérieures avec le cérat épais (cérat fait avec la résine, voy. t. III, p. 509). Quand le rectum tombe et ne veut pas demeurer en place, prenez du silphion (voy. note 3) aussi bon et dense que possible, râclez-le menu, et appliquez-le en cataplasme. Mettez aussi le médicament sternutatoire sous les narines (Épid., IV, 40; Épid. VI, 6, 13) et excitez le malade. Ou bien arrosez des grenades avec de l'eau chaude, broyez de l'alun dans du vin blanc, et saites des affusions sur l'anus; puis mettez des chiffons et attachez les cuisses ensemble pendant trois jours. Le patient sera à la diète et boira un vin doux. Si même ainsi on ne réussit pas, mêlez du miltos (argile ocreuse) à du miel et faites les onctions avec ce mélange. Pour la chute du rectum avec hémorrhagie, prenez la racine de l'arum (arum colocasia, L.), ôtez-en l'écorce, faites-la bouillir dans l'eau; puis écrasez-la en y mêlant de la farine de blé, et appliquez chaud. Autre: prenez la vigne sauvage nommée par quelques-uns psilothrion (épilatoire) (bryonica eretiva, L.), choisissez-en les racines les plus tendres, râclez-les, faites-les bouillir dans du vin noir et astringent pur; puis écrasez-les et appliquez tiède ce cataplasme; mêlez-y aussi du gruau d'orge, et pétrissez dans un mélange tiède de vin blanc et d'huile. Autre : prenez la graine de cigüe, broyez-la, versez-y du vin blanc ayant du bouquet, et appliquez tiède ce cataplasme. Pour l'inflammation, prenez la racine du lierre, faites-la bouillir dans de l'eau, écrasez-la bien, ajoutez-y le plus beau gruau d'orge, pétrissez le tout dans du vin blanc, et appliquez en cataplasme; on y ajoute aussi un corps gras. Autre: prenez la racine de mandragore, fraîche si vous pouvez, sinon, sèche; la fraîche, vous l'éplucherez, vous la couperez, vous la ferez bouillir dans du vin étendu d'eau, et vous l'appliquerez en cataplasme; la sèche, vous la broyerez, et vous l'appliquerez pareillement. Autre : écrasez bien le dedans du melon et appliquez-le en cataplasme.

10. (Douleur au rectum sans inflammation.) S'il y a de la

ερυθρόν, καὶ τρίψας λεῖον, καὶ στυπτηρίην, καὶ ¹άλας φώξας, καὶ τρίψας λείους, συμμίξαι ἔσον ἐκάστου εἶτα πίσση ²ξυμμίξας ὡς βελτίστη, ἐς ράκος ἐναλείψας, ἐντιθέναι καὶ καταδεῖν. ³χλλο καππάριος φύλλα χλωρὰ τρίψας, ἐς μαρσίπιον ἐμβαλων, προσκαταδεῖν καὶ ἐπὴν καίειν ¹δοκέη, ἀφαιρέειν καὶ αὖθις προστιθέναι. ¹Ην δὲ μὴ φύλλα ⁵καππάριος, τὸν φλοιὸν τῆς ρίζης κόψας, φυρήσας δοἴνω μέλανι, τὸν αὐτὸν τρόπον καταδεῖν. Τοῦτο καὶ πρὸς ¹σπληνῶν ὀδύνην ἀγαθόν. Τούτων τῶν καταπλασμάτων δύναται τὰ μὲν ψύχοντα κωλύειν ρεῖν, τὰ δὲ μαλθάσσοντα καὶ θερμαίνοντα διαχεῖν, τὰ δὲ θὲς ἑωυτὰ ἔλκοντα ξηραίνειν καὶ ἐσχναίνειν. Τοῦτο δὲ τὸ ¹ο νούσημα γίνεται, ὅταν χολὴ καὶ φλέγμα ἐς τοὺς τόπους καταστηρίξη. ᾿Αρχοῦ δὲ φλεγμήναντος, διαχρίειν τῷ φαρμάκω, ὅπη ἡ ρητίνη καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ὁ κηρὸς καὶ ἡ ¹¹ μολύδοὰ καὶ τὸ στέαρ · ὡς θερμότατα διερρήθησαν καταπλάττεσθαι.

' Aλες FHI. - Post φώξας addunt τοὺς ἴσους FHIJK. - συμμίξας Z. - ²ξ. H. - σ. vulg. - βελτίστης GZ. - ³ ἄλλο οπ. FGKZ. - καπάριος FGHI. - μαρσύπιον J. - ⁴ δοκέης vulg. - δοκέη Κühn. - ⁵ καπάριος FGIZ, Ald. - 6 ἐν οἴνφ vulg. - ἐν οπ. DFGHIK. - ἐπιδεῖν DHIJK. - ; σπληνὸν (sic) I. - σπληνὸς J. - 8 δύναται al. manu H. - δύναται οπ. vulg. - κωλύειν FGHIJ. - κωλύει vulg. - ἐς (ὡς D) HJ. - εῖς vulg. - 10 νόσημα DHIK. - εῖς J. - 11 μολίβδαινα J. - θερμότατα DHK. - θερμότατον vulg. - διερέθησαν D. - διερέβήθησαν est une leçon fautive; mais je ne sais comment la remplacer. Vidus Vidius traduit: quæ calefacta liquentur atque illinantur; Foes a suivi le même sens: ils paraissent avoir fait venir διεββήθησαν de διαββαίνω. Cornarius a mis: commiscentur, κακόκτον καί - εννατά, από τη ρλ. επίστη ρί κοποτα: επίσί

properly to principle to head from the same of any or

William Property of the Park and the Park an

clocasa L.3 ...

douleur sans inflammation, faites griller du nitre rouge, broyez-le bien avec de l'alun, passez au feu du sel, écrasez-le bien fin, et mêlez chacun de ces ingrédients à dose égale; puis mêlez-y la meilleure poix ; enduisez de ce mélange un chiffon qu'on introduira et qu'on maintiendra par un bandage. Autre : prenez les feuilles vertes du caprier, écrasez-les, mettez-les dans un sachet qui sera maintenu contre la partie; quand elles causeront de la cuisson, on les retirera pour les appliquer de nouveau. Si on n'a pas de feuilles de caprier, on prendra l'écorce de la racine, on la hachera, on la pétrira dans du vin noir, et on l'appliquera de la même façon. Ce moyen est bon aussi pour la douleur de la rate. De ces cataplasmes les réfrigérants ont la propriété d'empêcher les flux, les émollients et échauffants de résoudre, et ceux qui attirent à soi, de sécher et d'atténuer. Cette affection du rectum survient quand la bile et le phlegme se fixent en cette région. Dans l'inflammation du rectum, oignez la partie avec le médicament où entrent la résine, l'huile, la cire, la molybdène (massicot) et la graisse; on l'appliquera le plus chaud possible.

fi de Carac ei

ricids des listaxy designate,

De moision fin du Livre des fistules.

A share-being common or work and transmit to the

to printed from the series of the little of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Service or hyperspecial region in

ent la disproportion entre les alinu

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

# DU RÉGIME.

marra los sentilas vortes du caprint, es

escentiale la cuisson, et attendent

#### ARGUMENT.

Ce traité, qui est réclement composé de quatre livres et non, comme le portent les éditions, de trois (car le traité Des Songes en fait partie intégrante), roule sur une idée principale, sur une découverte (¿ξευρημα) dont l'auteur se félicite et dont il s'attribue pleinement la priorité. Cette découverte, c'est que, la santé dépendant d'un juste rapport entre les aliments et les exercices, il y a des signes précurseurs qui indiquent quand les aliments sont supérieurs aux exercices, ou quand les exercices le sont aux aliments, et qui manifestent à l'homme expérimenté l'imminence de la maladie.

Ceci est l'objet fondamental du traité, lequel se subdivise en quatre livres. Le premier livre expose des généralités sur la composition primordiale des corps vivants, sur les âges, sur les sexes, sur la santé du corps, et sur la santé de l'esprit. Le second s'occupe des propriétés des lieux, des vents, des aliments, des boissons et des exercices. Le troisième énumère les signes qui annoncent la disproportion entre les aliments et les exercices, et l'imminence de la maladie. Le quatrième examiné ce que signifient les songes pour la prévision des désordres pathologiques qui se préparent.

Le premier livre (il sera question des autres à fur et mesure) attribue l'origine des corps vivants à une mixture d'eau et de feu. Suivant l'auteur, rien ne meurt et rien ne naît; mais tout est dans un échange perpétuel. Il essaie, par des exemples fort grossièrement choisis, il est vrai, de faire voir que tous les arts que l'homme a imaginés ne sont que des imitations

spontanées des fonctions qui s'exécutent dans le corps vivant. Puis, se servant de cette mixture de seu et d'eau, et, pour augmenter le nombre des combinaisons, attribuant des qualite saiverses à ces deux éléments, imaginant un seu humide et une cau sèche, un seu grossier et une cau pure, un seu pur et une eau grossière, etc., il tire de ce jeu puérilement illusoire toutes les diversités des corps et des esprits, des âges et des sexes. Rien n'est plus curieux, à titre d'instruction négative, que de voir comment on peut si complétement se payer de mots et d'explications qui n'expliquent rien. Nos hypothèses actuelles, par exemple le fluide électrique ou le fluide nerveux, nous trompent plus facilement, parce qu'elles sont plus subtiles ou du moins appuyées sur une physique ou une chimie véritablement scientifiques. Au lieu que ces hypothèses anciennes, qui reposent sur des conceptions physiques encore dans l'enfance, se trouvant employées à l'explication des corps vivants, dévoilent aussitôt le vice fondamental de pareils raisonnements. Mais, dans le fond, en quoi diffèrent aux yeux d'une philosophie vraiment positive la mixture hippocratique du feu et de l'eau élémentaires et l'intrusion moderne du fluide nerveux dans l'organisme des animaux?

On remarquera, pour l'histoire littéraire de cette époque reculée, que l'auteur parle de traités sur le régime qui ont précédé le sien, et dont il se propose de suppléer les lacunes. Son préambule, au reste, est modeste et bienveillant, bien qu'il s'y réserve la part qu'il se croit due.

hio Laivo cum alus, 1977, in 12. -- Cum Jul. Cas. ne et communit riogione Aristotelis libellis de sor

in-fol. ad calcen ejusden

## BIBLIOGRAPHIE.

I fait faire cette collation pour scaurdier celle de Mack; royen la

# MANUSCRITS.

2255 = E, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 =

J, 2445=K, Cod. Serv. apud Foes=L, 2332=X, 2448=Z, Cod. Imper. Corn. ap. Mack=K', Cod. Imper. Samb. ap. Mack=P', Cod. Fevr. ap. Foes=Q', Cod. Vindob. n° 1v=0'.

### ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Des Maizeux, Explication d'un passage d'Hippocrate dans le livre De la Diète, dans: Histoire de la République des lettres, t. XI, p. 52, et ib., p. 290.—Jo. Matth. Gesner, Ψυχαὶ Ἱπποκράτους, Gott., 4737, in-4°; voy. Suppl. ad Nov. act. Erud., t. III, sect. x, p. 449, et Comm. soc. reg. Gott., t. III.—Dissertation sur l'origine des êtres animés suivant le système d'Hippocrate, par M. Heinsius, dans: Mémoires de l'Acad. roy. des sciences de Berlin, 4745, p. 404.—Sur la diététique d'Hippocrate, par Dierbach, dans: Medicinische Annalen de Puchelt, Chelius et Nægel, t. XI.

Le livre Des Songes a plus occupé la presse. — Andrea Brentio interprete, in-4° sine loco et anno, 45 foliorum, sine titulo, custodibus, signatura et paginarum numeris. Præmissa est Andr. Brentii epistola ad Zachariam Barbarum, Venetorum oratorem. deinde Brentii epistola ad Sixtum (Xystum vocat) pontificem, posteaque fol. 5 liber de Insomniis sequitur. Post hunc librum Brentii epistola ad Ni. Gupalatinum legitur. Descripsit hunc librum probavitque eum anno 1471 et quidem Romæ typis esse expressum M. Denis in: Merkwürdigkeiten d. K. K. Garellischen Bibl. nr. 114, p. 207, 208. - Latine, editionem anni 1479 citat Spachius in Elench. medic., p. 82. - Apud Symphorianum Campegium, sæc. xv, ut videtur, vergente. - In: Rhazis et aliorum opusculorum Collectio Veneta, et quidem ex A. Brentii versione, cum epistolis Brentii, 1497, in-fol. — In Articella, vertente Fabio Calvo cum aliis, 1527, in-12. - Cum Jul. Cæs. Scaligeri versione et commentario atque Aristotelis libellis de somno, vigilia, insomniiset divinatione. Lugd., 4538, in-4°. Rast., Lugd.2; 1549, in-12, Mus. Brit.; Genev., 1561, in-fol. ad calcem ejusdem librorum vii poetices; Giess., 4640, in-8°; Amstel., 4658, in-42;

<sup>&#</sup>x27;J'ai fait faire cette collation pour contrôler celle de Mack; voyez la note de la p. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voici l'édition que j'ai sous les yeux : Hippocratis liber de somniis cum Julii Cæsaris Scaligeri commentariis, Lugd. ap. Seb. Gryphium. 1539, in-4°. Le livre d'Aristote n'y est pas joint.

auctus et recognitus idem liber sine loco et anno, Gunz.—Justo Velsio interprete, Antv., 4544, in-8°.—Græce et latine, cura Justi Velsii, Basil., 4543, in-4°.—Aug. Ferrerii liber de Somniis, Hippocratis de Insomniis, Galeni de Insomniis, Synesii de Somniis, Lugd., 4549, in-12.—Dans la collection de Morellus, 4557; voy. t. II, p. 405.— Ἱπποκράτους περὶ Ἐνυπνίων. Hippocratis libellus de Insomniis. Huic accesserunt δνειροκριτικὰ multo quam antea castigatiora et auctiora, Lutetiæ ap. Fed. Morellum, 4586, in-42.—J. Colle, De cognitu difficilibus in praxi ex libro Hippocratis de Insomniis, Venet., 4628, in-4°.

N. B. Un manuscrit latin fort ancien dont j'ai donné la description t. I, p. 385, contient un fragment du premier livre du traité Περὶ διαίτης. J'en ai rapporté quelques leçons; je le désigne de cette façon : Cod. Lat.

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

#### ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ.

1. Εί μεν μοί τις εδόχεε των πρότερον ζυγγραψάντων περί διαίτης ανθρωπίνης της προς εύγείαν δρθώς έγνωχως ξυγγεγραφέναι πάντα .διά παντός, δχόσα δυνατόν άνθρωπίνη γνώμη περιληφθήναι, ίχανῶς αν εἶχέ μοι, ἄλλων ἐκπονησάντων, ³γνόντα τὰ ὀρθῶς ἔχοντα, τούτοισι χρέεσθαι, καθότι έκαστον αὐτῶν ἐδόκεε χρήσιμον εἶναι. Νῦν δὲ πολλοί μεν ήδη \*ξυνέγραψαν, οὐδεὶς δέ πω ἔγνω ὀρθῶς καθότι ὅἦν αὐτοῖς ξυγγραπτέον· ἄλλοι δὲ 6 ἄλλο ἐπέτυγον· τὸ δὲ ὅλον οὐδείς πω τῶν πρότερον. Μεμφθηναι μέν τοὖν οὐδενὶ αὐτῶν ἄξιόν ἐστιν, εὶ μη έδυνήθησαν έξευρεῖν, ἐπαινέσαι δὲ μᾶλλον πάντας <sup>8</sup> ὅτι ἐπεγείρησαν ζητήσαι. Έλέγγειν μέν οὖν τὰ μὴ δρθῶς εἰρημένα οὐ παρεσκεύασμαι. προσομολογέειν δε 9τοΐσι καλώς εγνωσμένοισι διανενόημαι δκόσα μέν γάρ δρθῶς ὑπὸ τῶν πρότερον εἶρηται, 10 οὐχ οἶόν τε ἄλλως κως εμε ξυγγράψαντα δρθως 11 ξυγγράψαι· δχόσα δε μη δρθως ειρήκασιν, έλέγχων μέν ταῦτα, διότι οὐχ οὕτως ἔχει, <sup>12</sup>οὐδὲν περανῶ· ἔξηγεύμενος δε καθότι μοι δοκέει έκαστον δρθώς έχειν, 13 δηλώσω δ βούλομαι. Διὰ τοῦτο δὲ τὸν λόγον τοῦτον προκατατίθεμαι, 14 ὅτι πολλοί τῶν άνθρώπων δχόταν τινός προτέρου άχούσωσι περί τινος έξηγευμένου, ούκ ἀποδέχονται 15 τὸν ὕστερον περὶ τούτων διαλεγόμενον, οὐ γι-

¹Μοί οπ., restit. al. manu Ε. – συγγρ. ΕΗΙ ΙΚθ. —² διείαν θ. – διίην Zwing., Μαςκ. – συγγεγρ. θ. – δσα θ. – εἰκανῶς (sic) θ. – εἰχεν ἄν μοι ΕΘΗθ. —³ γνόντας (H, al. manu γνῶναι) θ. – γνῶναι vulg. – τὰ θ. – τὰ οπ. vulg. – καὶ τούτοισε Zwing. in marg., exempl. quædam ap. Foes in not., Lind., Mack. — ⁴σ. ΕΗΙ ΙΚθ. – δὲ πω θ. – δὲ sine πω vulg. — ⁵ ἦν θ, Mack. – ἢν, al. manu ἄν Η. – ἀν vulg. – συγγρ. ΕΗΙ ΙΚ. – συγγρ. θ. — ͼ ἄλλου Ε. — ² οὖν οπ. Κ. – οὐδενὶ οὖν Ε. – μᾶλλον οπ. (Η, restit. al. manu) θ. — ε ὅτι ἄλλ' (ἄλλ' οπ. Ε, Η obliteratum, P', Mack; ἀλλ' θ) ἐπεχειρίσαντο (ἐπεχειρήσαντο Ε, Η al. manu ἐπεχείρησαν, JΚ; ἐπεχείρησαν θ) (post ἐπ. addit γοῦν θ) ζητῆσαι vulg. – παρασκεύασμαι (sic) Ι. – προσομολογεῖν θ. — ε τοῖς ἱκανῶς (ἱκανοῖς Ι) vulg. – τοῖς καλῶς θ. – ἐγνωσμένοις ΕΗΚθ. – ὅσα θ. – μὲν οὖν vulg. – μὲν γὰρ θ, Mack. — ¹ο οὐχοιονται (sic) θ. – ὅκως vulg. – κως Zwing. in marg., Lind. – πως θ. – ὅπως, al. manu ὅκως Η. – συγγρ. θ. – συγγρ. vulg. – ξυγγρ. Ald. — '' ξ. IJ. – συγγν. vulg. – συνγ, θ. – συγγράψω Κ'. – ὅσα θ. — '² Post οὐδὲν addit γὰρ Η. – οὐδέν

## DU RÉGIME.

### LIVRE PREMIER.

1. (Préambule.) Si, parmi ceux qui ont écrit sur le régime à suivre pour la santé, quelqu'un me paraissait, prenant la droite voie, avoir traité de tout complétement autant que le peut concevoir l'entendement humain, il me suffirait, profitant du travail d'autrui, de reconnaître ce qui est bien et de m'en servir suivant l'utilité apparente de chaque chose. Mais, si beaucoup se sont occupés de ce sujet, aucun n'a su exactement quel devait être l'objet de son travail; les uns ont traité une partie, les autres une autre; l'ensemble, aucun des devanciers ne l'a embrassé. Certes il ne faut blâmer aucun d'eux de n'avoir pu faire la découverte; il faut plutôt les louer tous d'avoir entrepris la recherche. Ainsi je ne me prépare pas à relever ce qui n'a pas été bien dit; mais je suis disposé à m'associer à ce qui a été judicieusement reconnu. Les choses bien dites par les devanciers, il n'est pas possible, si je veux en écrire autrement, que j'en écrive bien. Quant aux choses mal dites, si je les resute montrant qu'il n'en est pas ainsi, je n'aurai rien obtenu. Mais si j'explique en quoi chaque chose me paraît bonne, j'aurai démontré ce que je veux démontrer. Je me sers de ce préambule, vu que beaucoup, s'ils ont entendu une explication antérieure sur un objet, ne veulent plus entendre sur le même objet une explication postérieure, ne

περ ἄνω θ. - ἐξηγεύμενος θ. - ἐξηγούμενος vulg. - καθότι αὐτῶν μοι vulg. - δοκεῖ μοι ὀρθῶς ἔχειν ἕκαστον, sine αὐτῶν, θ. - δοκέει ΕΗΙ Κ. - δοκέη vulg. - το δηλῶσαι βούλομαι vulg. - δηλῶσω ὁ βούλομαι θ. - Assero quod volo Cod. Lat. - Ce qui est la vraie leçon. - δὲ οπι, restit. al. manu Ε. - το διότι J. - το τῶν τῶτ. διαλεγομένων π. τούτων ΕΗθ. - τὸν τῶτ. διαλεγομένων π. τούτων Κ. - τῶν τῶτ. π. τούτων διαλεγομένων Zwing. in marg., exempl. quædam ap. Foes in not. - τουτέων Mack. - διανοίας vulg. - διανοίης ΕΗΚ. - ἐστὶ διανοίης θ. - γνωναί τε τὰ J.

νώσκοντες ότι τῆς αὐτῆς διανοίης ἐστὶ γνῶναι τὰ ὀρθῶς εἰρημένα, ¹ἔξευρεῖν τε τὰ μή πω εἰρημένα. Ἐγὼ γοῦν, ὥσπερ εἶπον, τοἰσι μὲν ὀρθῶς εἰρημένοισι προσομολογήσω τὰ δὲ μὴ ὀρθῶς ²ἐγνωσμένα δη-λώσω ὁκοῖά τινά ἐστιν. ὁκόσα δὲ μηδὲ ἐπεχείρησε μηδεὶς τῶν πρότερον δηλῶσαι, ἐγὼ ἐπιδείξω καὶ ταῦτα ὁκοῖα ἐστί.

2. Φημὶ δὰ δεῖν τὸν μέλλοντα ὀρθῶς ξυγγράφειν περὶ διαίτης ἀνθρωπίνης πρῶτον μὲν παντὸς φύσιν ἀνθρώπου γνῶναι \*καὶ διαγνῶναι · γνῶναι μὲν ἀπὸ τίνων συνέστηκεν ἐξ ἀρχῆς , διαγνῶναι δὲ ὑπὸ τίνων ὅμερῶν κεκράτηται · εἴ τε γὰρ τὴν ἐξ ἀρχῆς σύστασιν μὴ γνώσεται , ἀδύνατος ἔσται τὰ ὑπ' ἐκείνων γιγνόμενα γνῶναι · εἴ τε μὴ γνώσεται τὸ ἐπικρατέον ἐν τῷ σώματι , οὐχ ἱκανὸς ἔσται τὰ ξυμφέροντα τῷ ἀνθρώπω προσενεγκεῖν. Ταῦτα μὲν οὖν ⁶χρὴ γινώσκειν τὸν ξυγγράφοντα , μετὰ δὲ ταῦτα σίτων καὶ ποτῶν ἀπάντων , οἶσι διαιτώμεθα , δύναμιν ἤντινα ἔκαστα ἔχει καὶ τὴν κατὰ φύσιν καὶ πτὴν δι' ἀνάγκην καὶ τέχνην ἀνθρωπηίην. Δεῖ γὰρ ἐπίστασθαι τῶν τε ἰσχυρῶν φύσει ὡς χρὴ τὴν δύναμιν ἀφαιρέεσθαι , τοῖσι δὸ ὰσθενέσιν ὅκως χρὴ ἰσχὺν προστιθέναι διὰ τέχνης , ὅκου δὰν ὁ καιρὸς ἐκάστων παραγένηται. Γνοῦσι δὲ τὰ εἰρημένα οὐκω αὐτάρκης ἡ θεραπείη τοῦ ἀνθρώπου , διότι οὐ δύναται ἐσθίων ¹0 ὧνθροπος ὑγιαίνειν , ἢν μὴ καὶ πονέη. Ὑπεναντίας μὲν γὰρ ἀλλήλοισιν ἔχει τὰς δυνάμιας

<sup>1</sup> Έξευρεῖν τε τὰ μή πω εἰρημένα θ (Mack, apud quem male legitur καὶ έξεύρειν τε). - έξευρεῖν τε τὰ μή πω είρ. om. vulg. - Pro έξευρεῖν.... εἰρημένα habent τὰ μή ὀρθῶς al. manu J; καὶ μή ὀρθῶς εἰρημένα δηλῶσαι Lind. - Et illa quæ minus potuerant ab aliis deprehendi invenire Cod. Lat. - o v EHK θ. — 2 Ante έγν. addunt εἰρημένα καὶ ΕΡ'Q'. – εἰρημένα pro έγν. θ. – ποῖα pro όχοῖά τινά θ. – μηδ' θ. – οῖα pro όχοῖα θ. —  $^3$ μὴ pro δὲ θ. – δεῖ pro δεῖν J. – συγγρ. ΕΗΙ JK. – συγγρ. θ. – ἀνθρωπίης θ. —  $^4$ τε καὶ al. manu J. – γνῶναι om. K. - ξυνέστ. Lind. - μερσῶν (sic) θ. - κέκρηται Zwing. in marg., Lind. -Il faut garder πεκράτηται, comme le montre τὸ ἐπικρατέον qui suit. -εί μή (η τὲ pro εἰ μη Ι) γὰρ τὴν ἐξ ἀρχῆς σύστασιν (ξ. Lind.) ἐπιγνώσεται, (hic addunt καὶ J, Zwing. in marg., Foes in not., Mack) το ἐπικρατέον ἐν τῷ σώματι ούχ οἶός τε εἴη (ίκανὸς ἔσται ΕΗΚΟ') (αν εἴη Zwing. in marg., Lind.) τὰ ξυμφέροντα (συμφ. ΕΗΚ) τῷ ἀνθρώπω προσενεγκεῖν (προσενεγκεῖν τῷ άνθρώπω EHK) vulg. - εί τε γάρ την έξ άρχης σύστασιν μη γνώσεται, άδύνατος έσται τὰ ὑπ' ἐκείνων γιγνόμενα γνῶναι' εἴ τε μὴ γνώσεται τὸ ἐπικρατέον ἐν τῶ σώματι, οὐχ ἱκανὸς ἔσται τὰ συμπέροντα προσενεγκεῖν τῶ ἀνθρώπω θ. - Si enim statum hujus non agnoverit, quomodo poterit scire et illa quæ ei accidunt; et si nesciat quod dominatur in corpore, quomodo poterit offerre homini quod illi sit conducibile Cod. Lat. - Les deux leçons

sachant pas que l'intelligence est la même à connaître ce qui est bien dit et à découvrir ce qui n'a pas encore été dit. Ainsi donc, comme je l'ai annoncé, je m'associerai aux bonnes choses; je montrerai, pour les mauvaises, ce qu'il en est; et, pour celles que nul des devanciers n'a essayé d'expeser, je ferai voir ce qu'il en est aussi.

2. (Pour faire un bon traité sur le régime, il faut embrasser toute la nature humaine : connaissance des aliments ; connaissance des exercices; connaissance du rapport des uns avec les autres. L'auteur se vante d'avoir le premier mis en lumière les signes qui montrent que ce rapport est rompu.) Je dis que celui qui veut faire un bon traité sur le régime de l'homme doit d'abord connaître et reconnaître toute la nature humaine : connaître de quoi elle est composée à l'origine; reconnaître par quelles parties elle est surmontée. En effet, s'il ne connaît la composition de l'origine, il ne pourra discerner ce que produisent ces éléments primitifs; et, s'il ne reconnaît pas ce qui l'emporte dans le corps, il ne sera pas en état d'administrer les choses utiles. L'écrivain doit donc avoir cette connaissance, puis celle de tous les aliments et de toutes les boissons qui constituent notre régime, quant à leur propriété spéciale tant naturelle qu'acquise par l'effort et l'art de l'homme. Il importe de savoir comment on diminue la force des substances naturellement fortes, comment l'art donne de la force aux substances faibles, suivant chaque opportunité. Mais, avec les connaissances sus-dites, le traitement du corps humain n'est pas encore suffisant, vu que l'homme, mangeant, ne peut se bien

se confirment, et la lacune de vulg. doit être remplie. — 6 δεῖ ΕΗΚθ. — συγγρ. ΕΘΙΙΚθ. – ἔχουσι sine ἔκαστα θ. – Post κατὰ addit τὴν Ald. — <sup>7</sup>τὴν om. Ε. – ἀνθρωπίνην Κθ. – τό τε ἰσχυρὸν, al. manu τῶν τε ἰσχυρῶν Η. — <sup>8</sup>τε pro δὲ ΕΚθ. – τὴν ἰσχὺν Κ. — <sup>9</sup> ἢν (Η, al. manu αν), Ald. – ἢν θ. – ὁ om. Ald. – ἐκάστω θ. – γνόντας vulg. – γνῶντας Κ. – γνόντι Zwing. in marg., Lind., Mack. – γνοῦσι θ. – οὕπως θ. – οὕπω ΕΗΚ. – αὐταρκήση θ. – Ceci doit se lire αὐτάρκης ἡ. — <sup>10</sup> ὧνθρωπος Ε. – ὁ ἄνθρωπος θ, Mack. – ἄνθρωπος vulg. – πονέει GI, Ald. – ἀπεναντίας ΕGJP'. – ἀλλήλησι Κθ. – δυνάμειας θ. – δυνάμεις vulg. – πόνοισι GJ.

σῖτα καὶ πόνοι, ¹ξυμφέρονται δὲ ἀλλήλοισι πρὸς ὑγείην · πόνοι μὲν γάρ πεφύκασιν 2 άναλωσαι τὰ ὑπάργοντα · σιτία δὲ καὶ ποτὰ ἐκπληρῶσαι τὰ χενωθέντα. Δεῖ δὲ, ὡς ἔοικε, τῶν πόνων διαγινώσκειν τὴν δύναμιν καὶ τῶν κατά φύσιν καὶ τῶν διὰ βίης γινομένων, καὶ τίνες αὐτῶν ἐς αὔξησιν παρασκευάζουσι σάρκας καὶ τίνες ές ἔλλειψιν, καὶ οὐ μόνον ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὰς ξυμμετρίας τῶν 5 πόνων πρὸς τὸ πλῆθος τῶν σιτίων καὶ τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰς ἡλικίας τῶν σωμάτων, 6 καὶ πρὸς τὰς ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ πρὸς τὰς μεταδολὰς τῶν πνεύματων, ται πρὸς τὰς θέσεις τῶν χωρίων ἐν οἶσι διαιτέονται, πρός τε την κατάστασιν τοῦ ἐνιαυτοῦ. ᾿Αστρων τε ἐπιτολάς καὶ δύσιας γινώσκειν δεῖ, ὅκως ἐπίστηται τὰς μεταβολὰς <sup>8</sup>καὶ ὑπερβολὰς φυλάσσειν και σίτων και ποτών και πνευμάτων και τοῦ όλου κόσμου, έξ ὧν περ αί νοῦσοι τοῖσιν ἀνθρώποισι φύονται. Ταῦτα δὲ 9 πάντα διαγνόντι ούχω αὐταρχες τὸ εὕρημά ἐστιν· εἰ μὲν γὰρ ἦν εὑρετὸν ἐπὶ τούτοισι πρὸς ξχάστην φύσιν σίτου μέτρον καὶ πόνων 10 ἀριθμὸς σύμμετρος μή έγων ύπερδολήν μήτε έπὶ τὸ πλέον 11 μήτε έπὶ τὸ έλασσον, εύρητο αν ή ύγείη τοῖσιν ανθρώποισιν ακριδώς. Νῦν δὲ τὰ μὲν προειρημένα πάντα ευρηται, δχοιά έστι, τουτο δε αδύνατον ευρείν. Εί μέν οὖν παρείη τις καὶ δρώη, 12 γινώσκοι ἂν τὸν ἄνθρωπον ἐκδύνοντά τε καὶ ἐν τοῖσι γυμνασίοισι γυμναζόμενον, ὥστε φυλάσσειν ὑγιαίνοντα, τῶν μὲν ἀφαιρέων, τοῖσι δὲ προστιθείς μὴ παρεόντι δὲ ἀδύνατον <sup>13</sup> ύποθέσθαι ες άχριβείην σῖτα καὶ πόνους · ἐπεὶ όκόσον γε δυνατὸν εύρεῖν 14 ἐμοὶ ήδη εἴρηται. Άλλα γαρ εἰ καὶ πάνυ σμικρὸν ἐνδεέ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Συμφέροντα θ. - ξυμφέρεται GIJ. - δὲ om., restit. al. manu H. - πρὸς ἄλληλα pro άλλήλοισι EFGIJKθ, Ald., Zwing. in marg. - ξυμφέρονται δέ πως άλληλα πρός ύγείην exempl. quædam ap. Foes in not. -ξυμφέρονται δέ πως άλληλα άλλήλοισι πρὸς ύγείην Lind. - ύγιείην Εθ. - 2 άλῶσαι, al. manu ἀναλῶσαι Η. - σίτα θ. - πληρῶσαι FGIJ. - 3 βίην Ε. - αὐτῶν αὕξησι (sic) παρασκευάζουσιν ές σάρκας καὶ τίνες ἔλλειψι θ. — εἰς J. - ές om. HK. - ξυμμ. G, Ald., Lind. - συμμ. vulg. - Post ξ. addunt τὰς ἡμετέρας (ὑμετέρας, al. manu ή H) (τά τε μέτρα pro τὰς ήμ. Zwing. in marg., Lind., Mack) vulg.τας ήμετέρας om. θ. - 5 Post π. addit την βίην (βίαν FGJ) vulg. - την βίην om. (Ε, restit. al. manu) Κθ, Ald., Lind., Mack. - σίτων θ. -- 6 καί om. FG J. — παὶ ΕΡ'Q', Zwing., Lind., Mack. - καὶ om. vulg. - πρός τε sine καὶ θ. -γωρέων Zwing. in marg. - οξοι HJKθ, Mack. - ήσι vulg. - 8καὶ ὑπ. om., restit. al. manu H. -πόνων pro ποτῶν Zwing. in marg., exempl. quædam ap. Foes in not. - πόνων pro πνευμάτων exempl. quædam ap. Foes in not. -τοῖσιν ἀνθρ. αἱ νοῦσοι ΕΗΚθ. - εἰσι (al. manu φύονται Η) θ. - 9 πάντα om.  $\theta$ .  $-\delta$ ιαγνῶντι G, Ald., Frob. -οὖπω  $GIK\theta$ . -οὕτως J. -εὕρεμα  $\theta$ . -εl  $\theta$ . - $\eta$ ν

porter, s'il ne fait aussi de l'exercice. Les aliments et les exercices ont des vertus opposées, qui cependant concourent à l'entretien de la santé : les exercices dépensent, les aliments et les boissons réparent. On voit donc qu'il faut connaître la vertu des exercices tant naturels que forcés, quels disposent les chairs à l'accroissement, quels à l'atténuation; et nonseulement cela, mais encore la proportion des exercices par rapport à la quantité des aliments, à la nature de l'individu, à l'âge, aux saisons, au changement des vents, à la situation des lieux où l'on vit et à la constitution de l'année. On observera le lever et le coucher des constellations afin de savoir se garder contre les mutations et les conditions excessives des aliments, des boissons, des vents et du monde entier, conditions qui engendrent les maladies. Tout cela étant connu, la découverte n'est pas encore complète : si, en effet, il était possible de trouver en outre, pour chaque nature individuelle, une mesure d'aliments et une proportion d'exercice sans excès ni en plus ni en moins, on aurait un moyen exact d'entretenir la santé. Or, tout ce qui a été dit plus haut est découvert; mais, ce dernier point, il n'est pas possible d'y atteindre. Sans doute, présent et voyant, on connaîtrait assez l'homme qui se dépouille de ses vêtements et qui s'exerce dans les gymnases, pour le garder en santé, ôtant d'un côté, ajoutant de l'autre. Au lieu que, si l'on n'est pas présent, on ne pourra prescrire avec exactitude les aliments et les exercices, puisque j'ai déjà dit jusqu'où il était possible d'aller dans cette con-

στερα τῶν ἐτέρων ¹γίνοιτο, ἐν πολλῷ χρόνῳ ἀνάγκη κρατηθῆναι τὸ ανωμα ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς καὶ ἐς νοῦσον ἀφικέσθαι. Τοῖσι μὲν οὖν ἄλλοισι μέχρι τούτου ἐπικεχείρηται ζητηθῆναι εἴρηται δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐξεύρηται, ²καὶ πρὸ τοῦ κάμνειν τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ὑπερβολῆς, ἐφ' ὁκότερον ᾶν γένηται, προδιάγνωσις. Οὐ γὰρ εὐθέως αἱ νοῦσοι τοῖσιν ἀνθρώποισιν ἐπιγίνονται, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ὅτολλεγόμεναι ἀθρόως ἐκφαίνονται. Πρὶν οὖν κρατέεσθαι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ \*τὸ ὑγιὲς ὑπὸ τοῦ νοσεροῦ, ἃ πάσχουσιν ἐξεύρηταί μοι, καὶ πρὸς τοῖσι γεγραμμένοισι, τελέεται τὸ ἐπιχείρημα τῶν διανοημάτων.

3. <sup>6</sup> Ξυνίσταται μέν οὖν τὰ ζῶα τά τε ἄλλα πάντα καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ δυοῖν, διαφόροιν μέν τὴν δύναμιν, <sup>7</sup>συμφόροιν δὲ τὴν χρῆσιν, πυρὸς λέγω καὶ ὕδατος. Ταῦτα δὲ <sup>8</sup>ξυναμφότερα αὐτάρκεά ἐστι τοῖσί τε ἄλλοισι πᾶσι καὶ ἀλλήλοισιν, ἐκάτερον δὲ χωρὶς οὖτε <sup>9</sup>αὐτὸ ἑωυτῷ οὖτε ἄλλῳ οὐδενί. Τὴν μὲν οὖν δύναμιν αὐτῶν <sup>10</sup> ἐκάτερον ἔχει τοιήνδε τὸ μὲν γὰρ πῦρ δύναται πάντα διὰ παντὸς κινῆσαι, τὸ δὲ ὕδωρ πάντα διὰ παντὸς θρέψαι ἐν μέρει δὲ <sup>11</sup> ἐκάτερον κρατέει καὶ κρατέεται ἐς τὸ μήκιστον καὶ <sup>12</sup>τὸ ἐλάχιστον ὡς ἀνυστόν. Οὐδέτερον γὰρ κρατῆσαι παντελῶς δύναται διὰ <sup>13</sup>τόδε τὸ μὲν πῦρ ἐπεξιὸν ἐπὶ τὸ ἔσχατον τοῦ ὕδατος, ἐπιλείπει ἡ τροφὴ, ἀποτρέπεται οὖν ὁκόθεν μέλλει τρέφεσθαι <sup>14</sup>τὸ δὲ ὕδωρ ἐπεξιὸν ἐπὶ τὸ ἔσχατον τοῦ πυρὸς, ἐπιλείπει ἡ κίνησις, ἵσταται οὖν ἐν τούτῳ, ὁκόταν δὲ στῆ, οὐκ ἔτι

¹ Γίγν. Εθ. – Post γ. addit ἄν vulg. – ἄν οπ. θ. —² χαὶ θ, Mack. – καὶ οπ. vulg. – ἢν (ἢν οπ. θ) vulg. – ἄν pro ἢν Κ΄, Lind., Mack. – γίγνηται ΕΗΙΚ. – γίνεται θ. – προδιαγνώσεις θ. – D'après Mack τοῖσιν ἀνθρώποισι manque dans θ; au contraire ma collation l'indique comme existant. – ἐπιγίνονται ΕΗΡ΄ Q΄. – προσγίνονται vulg. – γίνονται θ. — ³ συνλεγόμενα θ. – Mack dit que θ α συλλεγόμεναι. – συλλεγόμενα (ξ. Lind.) vulg. – συλλεγόμεναι ΕΗGΚ. – ἀθρόον θ. — ⁴ τῶ θ. – καθιστᾶναι θ. – καθεστάναι Ε. – ὑγιείην θ. — ⁵ προσγεγενημένου GI, Ald. – γεγραμμένοισι ΕΕΓΙΙΚθ, Ald., Frob., Zwing., Mack. – γεγυμνασμένοισι vulg. – Εt scripturæ finem accipit omnis adinventio cogitationum Cod. Lat. – τελευτὰ (sic) θ. – διανθημάτων (sic) θ. — ⁶ σ. ΕΗΙΙΚθ. – πάντα οπ. θ. – διαφόροιν (Η, al. manu διαφόροις), Mack ex Æmilio Porto. – διαφόροις vulg. – διαφόροιν θ. – Mack dit que θ α διαφόροιν. — ² συμφόροιν θ, Mack. – συμφόροις vulg. – λέγω οπ. (Η, restit. al. manu) θ. — δ συν. θ. – ἄλλοις Κ. — β αὐτῶ ΕGΗΙ, Ald., Frob. (Zwing., αὐτὸ in marg.). — 10 ἔχει ἐκάτερον ΕΗΚθ. – οὐν ρτο γὰρ θ. – κεινῆσαι θ. — 11 ἔκ. οπ. J. – ἔς τε τὸ Lind. —

naissance. Or, quand même il n'y aurait qu'une petite disproportion entre les uns et les autres, nécessairement, au bout d'un long temps, le corps serait surmonté par l'excès et arriverait à la maladie. Tel est le point auquel les autres se sont arrêtés et qu'ils n'ont pas même touché. Mais, moi, je l'ai touché, et j'ai découvert le moyen de reconnaître l'imminence de la maladie que prépare un excès en un sens ou en l'autre. Les maladies, en effet, n'éclatent pas soudainement; mais, s'amassant peu à peu, elles se montrent pleines d'intensité. Avant donc que, dans le corps, la santé soit vaineue par la maladie, il est des accidents qu'on éprouve, que j'ai reconnus et qu'il y a moyen de faire disparaître. Avec cette addition à ce qui a été écrit, la tâche que je me suis proposée sera accomplie.

3. (Tous les animaux sont composés de feu et d'eau.) Tous les animaux et l'homme lui-même sont composés de deux substances divergentes pour les propriétés, mais convergentes pour l'usage, le feu, dis-je, et l'eau. Ces deux réunies se suffisent à elles-mêmes et à tout le reste; mais l'une sans l'autre ni ne se suffit à soi ni ne suffit à rien autre. Voici la propriété de chacune : le feu peut toujours tout mouvoir, l'eau toujours tout nourrir. Chacune, tour à tour, surmonte et est surmontée à chaque extrémité, en decà et au-delà, qu'il lui est donné d'atteindre. Aucune ne peut triompher complétement, pour cette raison : le feu arrivant à l'extrémité de l'eau, l'aliment lui manque, et en conséquence il se retourne vers le point qui doit lui fournir l'aliment; l'eau arrivant à l'extrémité du seu, le mouvement lui sait désaut, elle s'arrête donc à ce point; et, quand elle s'arrête, elle n'a plus la puissance, mais elle est déjà consumée pour alimenter le feu qui survient. Aussi, par cette raison, ni l'une ni l'autre ne peut prévaloir

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> τὸ om. ΕΚθ.— <sup>13</sup> τάδε θ.—μὲν om. θ.—ἔμπροσθεν Ε (Η, eadem manu ἔσχατον) P'Q'.—ἐπίπροσθεν pro ἔσχ. L.—ἡ τροφὴ J, Zwing. in marg., Lind., Mack.—τῆ τροφῆ vulg.—ὅθεν θ.— <sup>14</sup> τὸ ΰδωρ τε ἐπεξ. τοῦ πυρὸς ἐπὶ τὸ ἔσχατον θ.

ἐγκρατές ἐστιν, ¹ ἀλλ' ἤδη τῷ ἐμπίπτοντι πυρὶ ἐς τὴν τροφὴν καταναλίσκεται. Οὐδέτερον δὲ διὰ ταῦτα δύναται κρατῆσαι παντελῶς εἰ δέ ²κοτε κρατηθείη καὶ δκότερον πρότερον, οὐδὲν ᾶν εἴη τῶν νῦν ἐόντων ὥσπερ ἔχει νῦν : οὕτω δὲ ἐχόντων αἰεὶ ³ ἔσται τὰ αὐτὰ, καὶ οὐδέτερα καὶ οὐδὲ ἄμα ἐπιλείψει. Τὸ μὲν οὖν πῦρ καὶ τὸ ὕὸωρ, ὥσπερ εἴρηταί μοι, αὐτάρκεά ἐστι πᾶσι διὰ παντὸς ἐς τὸ μήκιστον καὶ τοὐλάχιστον ὧσαύτως.

4. Τούτων δὲ προσχέεται έχατέρω τάδε · τῷ μὲν πυρὶ \*τὸ θερμὸν καὶ ὅτὸ ξηρὸν, τῷ δὲ ὕδατι τὸ ψυχρὸν καὶ ὅτὸ ὑγρόν · ἔχει δὲ ἀπ' ἀλλήλων τὸ μὲν πῦρ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τὸ ὑγρόν · ἔνι γὰρ ¾ἐν πυρὶ ὑγρόν της · τὸ δὲ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὸ ξηρόν · ἔνι γὰρ ¾ἐν ὕδατι ξηρόν · Οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων, ¾πουλλὰς καὶ παντοδαπὰς ἰδέας ἀποχρίνονται ἀπ' ἀλλήλων καὶ σπερμάτων καὶ ζώων, οὐδὲν δμοίων ἀλλήλοισιν οὕτε τὴν δψιν οὕτε τὴν δύναμιν · ἄτε γὰρ οὕποτε κατὰ ¹οτωὐτὸ ἱστάμενα, ἀλλ' αἰεὶ ἀλλοιούμενα ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ , ἀνόμοια ἐξ ἀνάγκης ὑπίνεται καὶ τὰ ἀπὸ τούτων ἀποχρινόμενα. ᾿Απόλλυται μὲν οὖν οὐδὲν ἀπάντων χρημάτων, οὐδὲ γίνεται ὅ τι μὴ καὶ πρόσθεν ἦν · ¹² ξυμμισγόμενα δὲ καὶ διαχρινόμενα ἀλλοιοῦται · νομίζεται δὲ ¹³ παρὰ τῶν ἀνθρώπων τὸ μὲν ἐξ ᾿Αιδου ἐς φάος αὐξηθὲν γενέσθαι , ¹⁴ τὸ δὲ ἐκ τοῦ φάεος ἐς Ἦκον μειωθὲν ἀπολέσθαι · ¹⁵ ὀφθαλμοῖσι γὰρ πιστεύουσι μᾶλλον ἢ γνώμη, οὐχ ἱκανοῖς ἐοῦσιν οὐδὲ περὶ τῶν δρεομένων κρῖναι ·

<sup>1 &#</sup>x27;Αλλ' ήδη θ, Mack. - άλλὰ δὴ vulg. - καταναλίσκεται ἐς τὴν τρ. Ε. - διὰ om. θ.-Ante δύναται addunt οὐ FGIJ.- ποτε EGHIKθ.- ὁπότερον θ.πρότερον θ. –πρ. om. vulg. — εστε Ε. – καὶ οὐδέτερα om. Kühn. – οὐδαμᾶ θ. -οὐδ' ἄμα ΕΗ. -εἴρηται Εθ, Lind., Mack. - εἰρέεται vulg. -εἰρέαται GHIJ  $K_{\bullet}$  -τὸ ἐλάγιστον θ. -πρόσκειται θ. - 4 τὸ θερ. om.  $K_{\bullet}$  -τὸ om.  $J_{\bullet}$  - 5 τὸ om.  $J_{\bullet}$  -  $\delta$  om.  $\theta_{\bullet}$  -  $\delta$   $\theta_{\bullet}$  - \*καὶ ἐν θ. - Post ὕδ. addit ἀπὸ τοῦ πυρὸς vulg. - ἀπὸ τ. π. om. ΕΓGΗΚΙθ, Ald. - 9 Ante π. addunt είς Zwing. in marg., exempl. ap. Foes in notis, Lind.; ές Mack. -D'après Mack, θ a ές; ma collation n'en dit rien. -πολλάς EHIJK, Zwing., Lind., Mack. - είδέας θ. - όμοίων Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - ομοιον vulg. - D'après Mack, θ a δμοίων; ma collation n'en dit rien. - άλλήλησιν Κ. -- 10 τωύτο al. manu H. -το ωύτο Ald. -το αύτο vulg. -τωυτά θ. -ίστάμενα θ, Mack. -ίσταμένων vulg. - ἀεὶ ΕΚ. - άλλοιούμενα θ, Mack. - άλλοιουμένων vulg. - ἔπειτα καὶ ἔπειτα (καὶ ἔπ. om. J. Zwing., Lind., Mack) vulg. - ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ Coray, Mus. Oxon. Consp., p. 14. - D'après Mack, καὶ ἔπειτα de vulg. manque dans θ; au contraire ma collation porte ces mots comme existants. — 11 γίνεται θ, Zwing. in marg., exempl. ap. Foes in not., Lind., Mack. -γίνεσθαι vulg. -τὰ om. 6.

absolument; si jamais l'une des deux prévalait, quelle que fût celle qui prévaudrait la première, aucune des choses qui sont maintenant ne serait comme elle est maintenant; mais, demeurant ainsi, elles seront les mêmes éternellement et ne feront jamais défaut ni l'une ou l'autre ni en même temps. Ainsi donc le feu et l'eau, comme je l'ai dit, suffisent incessamment à tout, aussi bien pour le maximum que pour le minimum.

4. (Rien ne naît, rien ne meurt.) Leurs attributs sont : au feu le chaud et le sec, à l'eau le froid et l'humide. Ils se font des emprunts : le feu emprunte à l'eau l'humide; en effet, de l'humidité est dans le feu; l'eau emprunte au feu le sec; en effet, de la sécheresse est dans l'eau. En cet état, ils sécrètent réciproquement hors de soi des formes nombreuses et variées de germes et d'animaux ne se ressemblant entre eux ni pour l'aspect ni pour les propriétés. Ces éléments ne demeurant jamais au même point, mais changeant sans cesse en un sens ou en l'autre, nécessairement les êtres qui en sont sécrétés deviennent eux-mêmes dissemblables. Ainsi rien absolument ne s'anéantit; et rien ne naît qui ne fût auparavant. Mais, se mêlant et se séparant, les choses changent. L'opinion est dans le monde que ce qui croît de Pluton à la lumière prend naissance et que ce qui décroît de la lumière à Pluton périt. On s'en rapporte plus aux yeux qu'à la raison; aux yeux qui ne sont pas suffisants pour juger même de ce qu'ils voient. Moi, c'est à la raison que je demande l'explication. La vie est ici et là; et s'il y a vie, la mort est impossible si ce n'est avec

<sup>-</sup>Ante ἀπόλλ. addit καὶ Zwing. in marg. -οὖν (νῦν θ; γὰρ Lind.) ΕΗ. -οὖν om. vulg. -χρωμάτων Ald. — 12 σ. ΕΗΙΙΚθ. -δικρινόμενα (sic), ι in rasura, θ. -ἀλλοιοῦνται al. manu Η. — 13 ὑπὸ Ε (Η, al. manu παρὰ) ΚΡ'Q'θ. -φάος θ. -φῶς vulg. — 14 τὰ δ' ἐκ τοῦ φάεος ἐς ἄιδην μιωθέντα ἀπολλυσθαι θ. - δ' Ε. -φάους Ε (Η, al. manu) Κ. -ἐς ΕΗΚ, Mack. - εἰς vulg. — 15 ὀφθαλμοῖσι δὲ δεῖ (δεῖ om., restit. al. manu Η; δεῖν Zwing., Foes in not., Mack; δὲ μὴ δεῖ L) πιστεύεσθαι μάλλον ἢ γνώμησιν (γνώμαισιν ΕGΙ) ἐγὼ δὲ vulg. - ὀφθαλμοῖσι γὰρ πιστεύουσι μάλλον ἢ γνώμη, οὐχ ἰκανοῖς ἐοῦσιν οὐδὲ περὶ τῶν ὁραιομένων κρῖναι ἐγὼ δὲ θ. - Hoc autem ideirco faciunt quod magis oculis quam intellectui credunt, nec ipsa quidem quæ oculis videntur queunt ante agnoscere Cod. Lat.

εγω δε τάδε γνώμη εξηγέρμαι. ½ Ζώει γαρ κάκεῖνα καὶ τάδε καὶ οὐτε εἰ ζωον, ἀποθανεῖν οἷόν τε, εἰ μὴ μετὰ πάντων ποῦ γὰρ ἀποθανεῖ ται; οὖτε τὸ μὴ ὅν γενέσθαι, πόθεν γὰρ ἔσται; ἀλλ' αὖξεται πάντι καὶ μειοῦται ἐς τὸ μήκιστον καὶ ²ἐς τὸ ἐλάχιστον, τῶν γε δυνατῶν καὶ μειοῦται ἐς τὸ μήκιστον καὶ ²ἐς τὸ ἐλάχιστον, τῶν πολλῶν εἴνεκε εριμηνεύω ταῦτα δὲ ⁴ξυμμίσγεσθαι καὶ διακρίνεσθαι δηλῶ ἔχει δο ἔδε γενέσθαι καὶ ἀπολέσθαι τωὐτὸ, 6ξυμμιγῆναι καὶ διακριθῆνα τωὐτὸ, ποὶξηθῆναι καὶ μειωθῆναι τωὐτὸ, 8γενέσθαι, ζυμμιγῆνα τωὐτὸ, ἀπολέσθαι, μειωθῆναι, διακριθῆναι θτωὐτὸ, ἔκαστον πρὸ πάντα καὶ πάντα πρὸς ἕκαστον 10 τωὐτὸ, καὶ οὐδὲν πάντων τωὐτὸ δ νόμος γὰρ τῆ φύσει περὶ τούτων ἐναντίος.

5. <sup>11</sup> Χωρεῖ δὲ πάντα καὶ θεῖα καὶ ἀνθρώπινα ἄνω καὶ κάτω ἀμει δόμενα. Ἡμέρη καὶ εὐφρόνη ἐπὶ τὸ μήκιστον καὶ ἐλάχιστον. <sup>12</sup> ὡς κα τἢ σελήνη τὸ μήκιστον καὶ <sup>13</sup> τὸ ἐλάχιστον, πυρὸς ἔφοδος καὶ ὕδατος ήλιος ἐπὶ τὸ μακρότατον καὶ βραχύτατον, πάντα ταὐτὰ καὶ οὐ ταὐτὰ. Φάος Ζηνὶ, <sup>14</sup> σκότος ᾿Αιδη, φάος ᾿Αιδη, σκότος Ζηνὶ, φοιτᾶ καὶ με τακινεῖται κεῖνα ὧδε, καὶ τάδε κεῖσε, πᾶσαν ὥρην, <sup>15</sup> πᾶσαν χώρη διαπρησσόμενα κεῖνά τε τὰ τῶνδε, τὰ δέ <sup>16</sup> τε τὰ κείνων. <sup>17</sup> Καὶ θ΄ ὁ μὲν πρήσσουσιν οὐκ οἴδασιν, ἃ δὲ <sup>18</sup>οὐ πρήσσουσι δοκέουσιν εἰδέναι καὶ <sup>19</sup> θ΄ ἃ μὲν δρέουσιν οὐ γινώσκουσιν, ἀλλ' ὅμως αὐτοῖσι πάντα γί-

1 Ζῶα γὰρ vulg. - ζῶ εἰ γὰρ, mut. al. manu in ζῶα γὰρ, θ.-καὶ οὕτε τὸ ζῶον ἀποθανεῖν (ἀποθανέειν Mack) οἶόν τε μή μετὰ πάντων καὶ γὰρ (addit όθεν Mack) ἀποθανεῖται ούτε τὸ μὴ ὂν γενέσθαι (addunt τε FGIJ) μὴ ὄντος (καὶ pro μὴ ὄντος EFGHIJK, Ald.) ὅθεν παραγενήσεται vulg. -καὶ οὕτα (sic) εὶ ζωον (sic) ἀποθανεῖν οἴονται εὶ μὴ μετὰ πάντων, ποῦ γὰρ ἀποθανεῖται; ούτε τὸ μὴ ὂν γενέσθαι, πόθεν γὰρ ἔσται θ. -2 ἐς om. E. - ἐς τὸ om. (H,restit. al. manu)  $\theta$ .  $-\tau \varepsilon$  pro  $\gamma \varepsilon \theta$ . -3 διαλέγομαι  $\theta$ .  $-[\tau \delta]$  γενέσθαι Lind. -καὶ τὸ ἀπ. vulg. - ἡ pro καὶ τὸ θ. - 4 δὲ καὶ vulg. - καὶ om. θ. - συνμ. θ. - ξυμμίγεσθαι HJ. — 5 δὲ καὶ  $\tilde{\omega}$ δε  $\theta.$  -τὸ αὐτὸ GIJK. — 6 συνμιγῆναι  $\theta.$   $-\xi.$  .... ξκαστον non incluso, om. FGIJ. -τὸ αὐτὸ Κ. - ταὐξ. κ. μ. τωὐτὸ θ. -αὐζ. καὶ μ. τ. om. vulg. — \* Post γ. addit καὶ θ. - συμμ. ΕΗΚθ. - τὸ αὐτὸ Κ. — 9 τὸ αὐτὸ Κ. — 10 τὸ αὐτὸ GIJK. -καὶ οὐδὲν πάντων τωὐτὸ θ. -καὶ.... τωὐτὸ om. vulg. -Nihil ex omnibus idem est Cod. Lat. -τὸ δὲ γενέσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι οὐκόρθῶς νομίζουσιν οί "Ελληνες" οὐδεν γάρ χρημα γίνεται, οὐδε ἀπόλλυται, άλλ' ἀπ' ἐόντων χρημάτων συμμίσγεταί τε καὶ διακρίνεται, καὶ οὕτως ἄν ὁρθῶς καλοῖεν τό τε γίνεσθαι συμμίγεσθαι καὶ τὸ ἀπόλλυσθαι διακρίνεσθαι vingt-deuxième fragment d'Anaxagore tiré de Simplicius, Schaubach, p. 135. — "χωρίς vulg. -χωρεί est une conjecture d'un jeune savant allemand, M. Bernays, conjecture que j'ai adoptée. - άμειβόμενος vulg. - άμειβόμενα ΕΙΚΩ', Lind.,

'ensemble des choses; car où serait la mort? Mais s'il n'y a sas vie, il est impossible que rien naisse; car d'où viendrait a naissance? Le fait est que tout croît et décroît, atteignant e maximum et le minimum possibles. Quand je dis naître et nourir, je m'exprime ainsi à cause du vulgaire; mais c'est ce rue j'entends par se mêler et se séparer. Il en est ainsi : naître et mourir est la même chose; se mêler et se séparer est la même chose; croître et décroître est la même chose; naître et mêler est la même chose; périr, décroître, se séparer est a même chose. Un pour tout, tout pour un, c'est la même hose, et rien dans tout n'est la même chose; car l'usage est, ur ce point, en opposition avec la nature.

5. (Exemples de la révolution éternelle des choses.) Toutes es choses divines et humaines cheminent, alternant en haut ten bas. Le jour et la nuit ont un maximum et un minimum, omme la lune a un maximum et un minimum; le feu et l'eau mt leur ascendant; le soleil a sa période la plus longue et a période la plus courte. Tout est le même et non le nême. Lumière à Jupiter, ténèbres à Pluton; lumière à Pluon, ténèbres à Jupiter; cela ici, et ceci là, marche et se déplace, faisant, en toute saison, en tout pays, cela la fonction le ceci, ceci la fonction de cela. Et ce que l'on fait, on ne e sait pas; ce que l'on ne fait pas, on semble le savoir; ce que l'on voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'on voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'on voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'en semble le savoir; ce que l'on voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'en semble le savoir s'acque l'en voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'en semble le savoir s'acque l'en voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'en semble le savoir s'acque l'en voit, on ne le connaît pas; et cependant tout s'acque l'en semble le savoir s'acque l'en semble le sa

Mack. -ἀμειβομένω, al. manu όμενα, θ. -ἀμείβονται Zwing. in marg. - Le traducteur dont nous avons la version dans le Cod. Lat. savait médiocrement le grec , car il traduit εὐφρόνη par bene sciens. —  $^{12}$  ως.... ελάχιστον οπ. θ. -τη οπ., restit. al. manu H. - Post σελ. addunt είη EHP'Q'. - καὶ τὸ ἐλ. οπ., restit. al. manu E. —  $^{13}$  τὸ οπ., restit. al. manu H. - Ante πυρὸς addunt καὶ τοῦ EP'Q'. -πάλιν ταῦτα καὶ οὐ ταῦτα νulg. -πάντα, al. manu πάλιν, ταῦτα, καὶ οὐ τὰ αὐτὰ θ. —  $^{13}$  σ.  $^{6}$ Α.  $^{6}$ Α. οπ. θ. -καὶ μετακ. οπ. (Η, restit. al. manu) θ. -τάδ' ἐκεῖσε G. -ἐκεῖσε Εθ. -πάσαν ΕΗΙΙΚθ. -πάσην νulg. -  $^{15}$  πᾶσαν χώρην θ. -π. χ. οπ. νulg. -ἐκεῖνα θ. -  $^{16}$  τε θ. - τε οπ. νulg. - τὰ κείνων θ. - ταῦτα κείνων νulg. -  $^{17}$  καθὰ pro καὶ θ' ἃ G. - τὰ ρrο θ' ἃ Mack. - Correction inutile; c'est la locution καί τε. -πράσσουσιν Ε. -  $^{18}$  οὺ θ, Mack. - οὺ οπ. νulg. -  $^{19}$  τὰ θ. -  $^{2}$  Mack. - ἐραίουσιν (sic) θ. - όρῶστν νulg. - ὅκως pro ὅμως EFGIJΚθ, Ald. - θείαν ΕΚ.

νεται δι' ἀνάγκην θείην καὶ ὰ βούλονται καὶ ¹ ὰ μὴ βούλονται. Φοιτεόντων δ' ἐκείνων ὧδε, ² τῶν δέ τε κεῖσε, συμμισγομένων πρὸς ἄλληλα, τὴν πεπρωμένην μοίρην ἕκαστον ἐκπληροῖ, καὶ ἐπὶ τὸ μέζο καὶ ἐπὶ τὸ μεῖον. ³ Φθορὴ δὲ πᾶσιν ἀπ' ἀλλήλων, τῷ μέζονι ἀπὸ τοῖ μείονος καὶ τῷ μείονι ἀπὸ τοῦ ⁴μέζονος, αὐξάνεται καὶ τὸ μέζον ἀπὶ τοῦ ἔλάσσονος, ⁵καὶ τὸ ἔλασσον ἀπὸ τοῦ μέζονος.

6. Τὰ 6 δ' ἄλλα πάντα, καὶ ψυχὴ ἀνθρώπου, καὶ σῶμα δκοῖον ή ψυχή, διακοσμέεται. Έσέρπει δε ες άνθρωπον μέρεα μερέων, όλο δλων, έχοντα σύγχρησιν πυρὸς καὶ ὕδατος, τὰ μὲν ληψόμενα, τὰ δ δώσοντα καὶ τὰ μὲν λαμβάνοντα πλεῖον ποιέει, τὰ δὲ διδόντα μεῖον Πρίουσιν ἄνθρωποι ξύλον, δ μεν έλκει, δ δε ώθεει, το δ' αὐτο τοῦτ ποιέουσι, μεῖον δὲ ποιέοντες πλεῖον. 8 ποιέουσι. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ φύσι ανθρώπων, τὸ μεν ωθέει, τὸ 9 δε έλχει· 10 τὸ μεν δίδωσι, τὸ δε λαμδάνει · καὶ τῷ μὲν 11 δίδωσι, 12 τοῦ δὲ λαμδάνει, καὶ τῷ μὲν δίδωσι τοσούτι 13 πλέον, τοῦ δὲ λαμδάνει τοσούτω μεῖον. Χώρην δὲ ἔκαστον φυλάσσε την ξωυτοῦ, και τὰ μεν ἐπὶ τὸ μεῖον 14 ἰόντα διακρίνεται ἐς την ἐλάσ σονα χώρην τὰ οὲ ἐπὶ τὸ 15 μέζον πορευόμενα, 16 ξυμμισγόμενα ἐξαλ. λάσσει ες την μέζω τάζιν· τὰ δὲ ξεῖνα μη δμότροπα 17 ώθέεται ἐ: χώρης αλλοτρίης. Έκαστη δε ψυχή μέζω καὶ ελάσσω έχουσα περιφοιτᾶ τὰ μόρια τὰ ξωυτῆς, 18 οὐ προσθέσιος οὐδὲ ἀφαιρέσιος δεομέν: τῶν μερέων, κατά οὲ αὔξησιν καὶ μείωσιν τῶν ὑπαρχόντων 19 δεομέν: χώρης, έκαστα διαπρήσσεται ές ήντινα 20 αν ἐσέλθη, καὶ δέχεται τι προσπίπτοντα. Οὐ γὰρ δύναται τὸ μὴ δμότροπον ἐν 21 τοῖσιν ἀσυμφό

<sup>1</sup> Å θ, Mack. - δ om. vulg. -φοιτώντων δὲ ἐκείνων θ. -δὲ κείνων EFHJK - ὧδε.... ἕκαστον om. G. -2 καὶ τῶνδε κεῖσε IJK , Lind. -καὶ τῶνδ' ἐκεῖσΕ [H, al. manu]. -τι pro τε θ. -συμμ. om. FIJ. -Post συμμ. addunt τ Zwing., Lind. -μοίραν θ. -μεῖζον EHJP', Mack. -3 φορὴ (Ε, al. manu φθορὴ) θ. -μέζονι HK , Lind. -μείζονι vulg. -μείωνι Ε. -4 μείζονος Ε. -μέζωνος G. -μέζονως (sic) Ald. -αύξεται θ. -καὶ om. FGHIJKθ. -τὸ δὲ prɨκαὶ τὸ Ε. -μεῖζον Mack. -5 καὶ.... μέζονος θ , Mack. -καὶ.... μέζονος om vulg. -6 δὲ EHθ , Mack. -ήσυχῆ pro ἡ ψυχὴ θ. -σύγκρισιν (H, al. manu κρη) IJ. -7 ποιεῖ θ. -8 πονέουσι Ald. -τοιοῦτον pro τὸ δ' αὐτὸ καὶ EHI Q'θ (Zwing. in marg. τοιοῦτο). -9 δ' Ε. -10 τὸ μὲν δ., τὸ δὲ λ. καὶ om. IK -δὲ pro μὲν θ. -11 διδόντι J. -12 τοῦδε Lind., Mack. -τοῦ δὲ λ. οm. Ε. τοῦ δὲ λ. καὶ τῷ μὲν δ. om. FGJ. -13 πλέον θ. -πλεῖον vulg. -τοῦ δὲ Zwing. Foes in not., Lind., Mack. -δ δὲ vulg. -δ δὲ EHK. -οὐδὲν FGIJθ , Ald. φυλάσσειν θ. -14 ἐόντα FG , Ald. -ἐς EHIKθ , Lind., Mack. -εἰς vulg. -15 μεῖζον ΕΚ , Mack. -16 ξ. FG , Ald. -σ. vulg. -μέζω HKθ , Lind. -μείζον ΕΚ , Mack. -16 ξ. FG , Ald. -σ. vulg. -μέζω HKθ , Lind. -μείζο

complit par une nécessité divine, aussi bien ce qu'on veut que ce qu'on ne veut pas. Cela marchant ici, et ceci marchant là, et se mélant réciproquement, les choses remplissent leur destinée fatale, et pour le plus et pour le moins. La destruction vient à tout de chaque chose, au plus grand du plus petit, au plus petit du plus grand; le plus grand s'accroît aux dépens du plus petit, et le plus petit aux dépens du plus grand.

6. (Échange perpétuel.) Tout le reste, et l'âme de l'homme et le corps comme l'âme, ont leur disposition. Dans l'homme pénètrent des parties de parties, des touts de touts, ayant une mixture de feu et d'eau, les unes pour prendre, les autres pour donner; et les parties prenantes font davantage, les parties donnantes font moins. Les hommes scient le bois, l'un tire, l'autre pousse; ils font la même besogne; fesant moins, ils font plus. De même pour la nature humaine; ceci pousse, cela tire; ceci donne, cela prend, donne à ceci, prend à cela, donne à ceci d'autant plus, prend à cela d'autant moins. Chaque chose garde sa place; ce qui va au moins passe à la place moindre; ce qui va au plus, se mêlant, passe au rang plus grand; les choses étrangères, non homogènes, sont poussées hors de la place d'autrui. Chaque âme ayant du plus et du moins visite ses parties à elle, n'ayant besoin ni d'ajouter ni de retrancher aux parties, mais ayant besoin de place pour l'accroissement et la diminution du fonds existant; elle accomplit chaque office en quelque place qu'elle aille et reçoit ce qui est introduit. En effet, les choses non-homogènes ne peu-

vulg. - τάξιν Ι. — Τέχχωρέεται θ. - έκάστη (Ε, al. manu έκάστω) Κθ. - έκάστω vulg. - δὲ ψυχὴ θ, Zwing., Foes in not., Lind. - δ' ἡ ψυχὴ Mack. - δὲ τύχη vulg. - μείζω Mack. — <sup>18</sup> οὕτε πρ. οὕτε ἀφ. θ. - δεομένη (F, al. manu) θ. - δεομένης ΕΗΚ, Ald. - δεομένων vulg. - τῶν ὑπαρχόντων καὶ μείωσιν θ. — <sup>19</sup> δεομένη. Χώρην δὲ ἕκαστα (ἐκάστω Κ') vulg. - δεόμενα χώρης, al. manu ην, ἔκαστα θ. - Mack dit que θ a ἐν ἑκάστω; ma collation porte ἕκαστα. — <sup>20</sup> ἀν θ. - ἀν om. vulg. - εἰσέλθη vulg. - ἐσέλθη ΕΗΙΙΚ, Lind. - ἔλθη θ. - δέξεται vulg. - δέξηται Zwing., Lind., Mack. - δέχηται ΕΗΙ, Ald. - δέχεται GΙΚ. - ἀνέχεται sine καὶ θ. - Mack dit que θ a καί. — <sup>21</sup> τοῖς Κ. - μὴ ὁμονοεῖν pro ἐμμένειν θ. - ἀγνωμονα, al. manu ἀγνοούμονα (sic) θ. - ἀγνοούμενα vulg. - ἀγνοούμονα al. manu Η.

ροίσι χωρίοισιν εμμένειν· πλανᾶται μεν γάρ άγνώμονα· 1 συγγινόμενα δε άλλήλοισι 2 γινώσκει πρὸς δ προσίζει προσίζει γάρ τὸ σύμφορον τῷ συμφόρω, τὸ δε ἀσύμφορον πολεμεῖ καὶ μάχεται καὶ διαλλάσσει ἀπ' ἀλλήλων. 3 Διὰ τοῦτο ἀνθρώπου ψυχὴ ἐν ἀνθρώπω αὐξάνεται, ἐν ἄλλω δε οὐδενί· καὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν μεγάλων ώσαύτως· 4 δκόσα δε άλλως, ἀπ' ἄλλων ὑπὸ βίης ἀποκρίνεται.

- 7. Περί μέν οὖν τῶν ἄλλων ζώων ἐάσω, περὶ δὲ ἀνθρώπου δηλώσω. Ἐσέρπει δὲ ἐς ἄνθρωπον ψυχή· πυρὸς καὶ ὕδατος ξύγκρησιν
  ἔχουσα, μοῖραν σώματος ἀνθρώπου ταῦτα δὲ θ καὶ θήλεα καὶ ἄρσενα
  καὶ πολλὰ καὶ παντοῖα τρέφεται, τρέφεται δὲ καὶ αὔξεται διαίτη τῆ
  περὶ τὸν ἄνθρωπον ἀνάγκη δὲ τὰ μέρεα ἔχειν πάντα τὰ ἐσιόντα·
  οὖτινος γὰρ μὴ ἐνείη, μοίρη εξ ἀρχῆς οὐκ ᾶν αὐξηθείη οὔτε πουλλῆς
  βἐπιούσης τροφῆς οὔτε δλίγης, οὐ γὰρ ἔχει τὸ προσαυξόμενον ἔχον δὲ
  πάντα, αὔξεται ἐν χώρη τῆ έωυτοῦ ἔκαστον, 10 τροφῆς ἐπιούσης ἀπὸ
  ὕδατος ξηροῦ καὶ πυρὸς ὑγροῦ, 11 τὰ μέν εἴσω βιαζόμενα, τὰ δὲ ἔξω.

  Φσπερ οἱ τέκτονες 12 τὸ ξύλον πρίουσι, καὶ ὁ μὲν ἔλκει, ὁ δὲ ἀθέει,
  13 τωὐτὸ ποιέοντες κάτω δ' ὁ πιέζων τὸν ἄνω ἕλκει, οὐ γὰρ ᾶν παραδέχοιτο κάτω ἐέναι· ἢν δὲ 14 βιάζωνται, παντὸς ἀμαρτήσονται.
  Τοιοῦτον τροφὴ ἀνθρώπου· τὸ μὲν ἕλκει, τὸ δὲ ἀθέει, 15 εἴσω δὲ βιαζόμενον ἔξω ἕρπει· ἢν δὲ βιῆται παρὰ καιρὸν, παντὸς ἀποτεύξεται.
- 8. Χρόνον δὲ τοσοῦτον <sup>16</sup> ἔκαστα την αὐτην ἔχει τάξιν, ἄχρι μηκέτι δέχηται <sup>17</sup> ή τροφή, μηδὲ χώρην ἵκανην ἔχη ἔς τὸ μήκιστον τῶν

<sup>1</sup> Συνγινόμενα θ. - ξυμμισγόμενα (σ. ΕΗΙJK) vulg. - άλλήλησι Κ. - 2 συγγινώσκεται προσίζει γάρ vulg. - γινώσκει πρὸς δ προσίζει προσίζει γάρ θ.πολεμέει Mack.  $-\delta$ ιαλάσσει G. -3 καὶ διὰ EP'Q'. -4 δσα  $\theta$ .  $-\delta'$  EK.  $-\delta$ è om. θ. - ἀπ' ἀλλήλων Ε (H, in marg. al. manu ἄλλων), Zwing. in marg., Lind., Mack. - οῦν om. θ. - 5 δ' Mack. - γὰρ pro δὲ θ. - σύγκρασιν ΕΗΙΙΚθ. -ξύγκρασιν G. – ἔχουσαν  $\theta.$  – 6 καὶ  $\theta.$  – τὰ pro καὶ vulg. – ἄρρενα K. – 7 τρέφεται om. θ. -τε pro δὲ θ. -διαίτη τηπερ (sic) ἄνθρωπος θ. - 8 δὲ καὶ τὰ ΕΗ. έσιόντα ΗΚ , Lind. - είσ. vulg. - μοῖρα vulg. - μοίρη ΕΗΚ. - αν om. θ. - πολλης ΕΗΚθ, Zwing., Lind., Mack. — 9 τρ. ἐπ. θ. — 10 τρ. δὲ ἐπ. ἀπὸ ὕδ. ὑγροῦ καὶ π. ξηροῦ K'. — 11 καὶ τὰ μὲν θ. — 12 πρ. τὸ ξ. HK. – τρῦπῶσιν, al. manu πρίζουσι θ. - καί om. θ. - 13 τωυτό ΕΗΚ. - τὸ ώυτό Ald., Frob., Zwing. - τὸ αὐτὸ vulg. - δ' ὁ Ε (H, οὐ pro ὁ) KK'P'Q'. - δὲ pro δ', et є om. vulg. - ελκει EG (H, al. manu) JKK'P'Q', Zwing. in marg., Lind., Mack. - έρπει vulg. κάτω δὲ πιεζόντων ἀνέρπει θ. — 14 βιάζηται θ. – πάντως ΕΗΚ. – άμαρτήσεται θ. - 15 ἔσω Lind. - βιαζομένου θ. - Ελκει Zwing. in marg., Mack. - βιάται, al. manu βιήται Η. - πάντως ΗΚ. - 16 εκαστον θ. - τάξιν έχει ΕΗθ. - 17 ή τροφή,

vent demeurer dans les lieux non appropriés; eiles errent sans savoir; mais, se rapprochant les unes des autres, elles connaissent ce à quoi elles s'adjoignent. Car l'homogène s'adjoint à l'homogène, mais l'hétérogène lutte, combat et se sépare. Pour cela l'âme de l'homme croît dans l'homme et dans nul autre; de même pour les autres grands animaux. Quand il en est autrement, l'expulsion se fait par une violence étrangère.

7. (La nutrition se fait parce que l'aliment contient des parties de tout ce qu'il y a dans le corps.) Laissant de côté les autres animaux, je parlerai de l'homme. En l'homme pénètre une âme, ayant une mixture de feu et d'eau, qui est la part du corps humain. Tout cela, mâle et femelle, multiple et divers, se nourrit; et c'est le régime dont l'homme use, qui procure l'alimentation et la croissance. Il est nécessaire que ce qui entre ait toutes les parties; autrement, pour cette partie qui manquerait, la portion primitive ne recevrait aucun accroissement, qu'il vînt beaucoup ou peu de nourriture; car elle n'aurait pas de quoi s'accroître; mais, ayant tout, chaque partie s'augmente en son lieu, grâce à la nourriture d'une eau sèche et d'un seu humide, ceci étant poussé au dedans et cela au dehors. De même, les charpentiers sciant le bois, l'un tire, l'autre pousse, faisant la même chose, celui qui pousse en bas tire celui qui est en haut, sans quoi la scie ne marcherait pas, et, si l'on y met de la force, tout est manqué. De même, dans l'alimentation de l'homme, cela tire, ceci pousse; introduit de force au dedans, il glisse au dehors; mais s'il y a violence inopportune, rien ne réussit.

8. (A chaque développement les éléments du corps se séparent pour se méler de nouveau. Comparaison fort obscure de l'harmonie de ce développement avec l'harmonie musicale.) Chaque chose demeure en son rang jusqu'à ce que la noursiture ne s'y prête plus et que la place ne soit plus suffisante à la

μηδὲ χώρην εκανὴν θ. – ἡ χωρὴ , μηδὲ τροφὴν εκανὴν vulg. – ἔχει Ε. – δυνατῶν θ. – ὑδάτων (Η, al. manu δυνατῶν) vulg. – ἔπειτα ΕΗΚ.

δυνατών, ἔπειτ' ἐναμείβει ἐς τὴν ¹μέζονα χώρην, θήλεα καὶ ἄρσενα, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ βίης καὶ ἀνάγκης διωκόμενα· ὁκόσα δ' ² ἀν πρότερον ἐμπλήση τὴν πεπρωμένην μοίρην, ταῦτα - διακρίνεται πρῶτα, ³ ἄμα δὲ καὶ συμμίσγεται· ἔκαστον μὲν γὰρ ⁴ διακρίνεται πρῶτα, ἄμα δὲ καὶ δξυμμίσγεται· χώρην δὲ ἀμείψαντα καὶ τυχόντα άρμονίης ὀρθῆς ἐχούσης συμφωνίας τρεῖς, <sup>6</sup>ζυλλήδὸην διεξὸν διὰ πασέων, ζώει καὶ αὐξεται τοῖσιν αὐτοῖσιν οἷσι καὶ πρόσθεν· ἢν δὲ μὴ τύχῃ τῆς άρμονίης, μηδὲ ¹ ξύμφωνα τὰ βαρέα τοῖσιν ὀξέσι γένηται, ἢν ἡ πρώτη συμφωνίη, ἢν ἡ δευτέρη γεννηθἢ ἢ τὸ διὰ παντὸς, <sup>8</sup>ξνὸς ἀπογενομένου πᾶς ὁ τόνος μάταιος· οὐ γὰρ ἀν <sup>9</sup>προσαείσειεν· ἀλλ' ἀμείβει ἐκ τοῦ μέζονος ἐς τὸ μεῖον πρὸ μοίρης· διότι οὐ γινώσκουσιν ὅτι ποιέουσιν.

9. Άρσένων μέν οὖν καὶ ¹⁰ θηλείων διότι ἑκάτερα γίνεται, προϊόντι τῷ λόγω δηλώσω. Τούτων δὲ ὁκότερον ἄν τύχη ἐλθὸν καὶ τύχη τῆς ἀρμονίης, ὑγρὸν ἐὸν κινέεται ὑπὸ τοῦ πυρός ¹¹ κινεόμενον δὲ ζωπυρέεται καὶ προσάγεται τὴν τροφὴν ἀπὸ τῶν ¹² ἐσιόντων ἐς τὴν γυναῖκα σιτίων καὶ πνεύματος, τὰ μὲν πρῶτα πάντη ὁμοίως, ἔως ἔτι ἀραιόν ἐστιν · ὑπὸ δὲ τῆς ¹³ κινήσιος καὶ τοῦ πυρὸς ξηραίνεται καὶ στερεοῦται • στερεούμενον δὲ πυκνοῦται πέριξ • καὶ τὸ πῦρ ἐγκατακλειόμενον οὐκ ἔτι τὴν τροφὴν ἱκανὴν ἔχει ἐπάγεσθαι, οὐδὲ τὸ πνεῦμα ἐζωθέει ¹⁴ διὰ τὴν πυκνότητα τοῦ περιέχοντος • ἀναλίσκει ¹⁵ οὖν τὸ ὑπάρχον ὑγρὸν εἴσω. Τὰ μὲν οὖν στερεὰ τὴν φύσιν ἐν τῷ ¹⁶ ξυνεστηκότι καὶ ξηρῷ οὐ καταναλίσκεται τῷ

¹ Μέζονα θ. - ἔξω pro μ. vulg. - αὐτὸν θ, Lind. - έωυτὸν vulg. - ώυτὸν ΕΗ K, Zwing. - ξωυτῶν Zwing. in marg. - δχότερα vulg. - δχόσα P', Mack. -Cette correction paraît bonne, autant qu'on en peut juger dans un passage aussi obscur. — 2 ην EH, Frob., Zwing. – πρότερον θ. – πρ. om. vulg. – έκπλήση  $\theta$ . – μοίραν  $\theta$ . — 3 καὶ ἄμα σ. vulg. – ἄμα δὲ καὶ σ.  $\theta$ . — 4 διακρ. πάντα δὲ ταῦτα ξυμμ. vulg. - διακρ. πρῶτα, ἄμα δὲ καὶ συνμίσγεται θ. - 5 σ. ΕΗΙΙΚ. δρθης EGHIJθ. - όρθως vulg. - συμφωνίης (Ε, al. manu ας) Η. - τρὶς θ. -6 συλλ. θ. - διεξιὸν θ. - διεξιών vulg. - διεξιόντα Lind. - διεξιούσας Κ', Mack. διαπάσσων θ. -ζώη ΗΚθ. - οἶσί περ καὶ θ. - οἶσπερ καὶ ΕΗΚ. - άρμονίας θ.- $^{2}$ σ. EHIJKθ. -τὰ θ. -τὰ om. vulg. -ὀξέοισι (sic) θ. -γένηται ή πρώτη σ. (ξ. IJ; addunt διαφθείρεται Lind.; ἀπόλλυται Mack), ἢν(add. ἡ θ) δὲ δευτέρη γένεσις η̃ (η̃ om. θ; η̃ Zwing.) τὸ διὰ (τὸ διὰ om. Κ') παντὸς vulg. – Ma conjecture est fort hasardée; mais le passage est désespéré. — \* τινὸς pro ἐνὸς θ. -γενομένου, al. manu ἀπογενομένου Ε. — 9 προσαείσαιεν ΕΗΙΚ. -προσαείσεεν (sic) G. - προσαείσαι θ. - άλλα θ. - άμείδη vulg. - άμείδει EGHIJQ', Mack. - αμίδει θ. - μείζονος J. - ές ΕΗ, Lind., Mack. - είς vulg. - προμο:ρῆσαι ότι θ. - 10 θηλέων ΕΚ. - θηλήων Ι. - θηλειών Ι. - θηλίων θ. - όπότερον θ.

plus grande extension possible; alors les choses passent à une place plus grande, mâles et femelles, poursuivies semblablement par la force et la nécessité. Ce qui a rempli d'abord la part assignée, se sépare d'abord, et en même temps se mêle; en effet chaque chose se sépare d'abord, et en même temps se mêle. Changeant de place et trouvant la juste harmonie qui a les trois accords, parcourant dans leur ensemble tous les accords, l'être vit et s'accroît par les mêmes choses qu'auparavant; mais, s'il ne trouve pas l'harmonie, si les sons graves ne s'accordent pas avec les aigus, s'il se produit le premier accord, ou le second, ou l'accord général, tout le ton, un seul faisant défaut, est vain (voy. note 7); car il n'y aura pas concert; mais on passe du plus grand au plus petit avant l'ordre, aussi ne sait-on pas ce que l'on fait.

9. (Théorie de la formation du fœtus par le feu, qui consume l'humide, solidifie certaines parties et creuse des canaux dans certaines autres.) Quant aux mâles et aux femelles, j'exposerai dans la suite de ce discours pourquoi l'un et l'autre est produit. Mais quel que soit le sexe que la chance amène et qui trouve l'harmonie, il est mû, étant humide, par le feu; mû il s'embrase, et extrait la nourriture des aliments et de l'air introduits dans la femme; d'abord cette attraction est partout semblable tant que le corps est lâche; mais par le mouvement et le feu il se sèche et se solidifie; solidifié, il se concrète tout autour; le feu, renfermé, n'a plus une nourriture suffisante à attirer, et il n'expulse pas l'air à cause de la densité de la surface ambiente. Donc il consume l'humide intérieur. De la sorte, les parties naturellement solides, étant

<sup>-</sup> ἢν pro ἄν EGHIJKθ, Frob., Zwing. -τύχη ἐλθὸν καὶ θ. -τ. ἐλθ. καὶ om. vulg. - κεινέεται θ. - <sup>11</sup> κειν. θ. - ζωπυρῆται vulg. - ζωπυρεῖται JQ'θ. - ζωπυρέεται EHK, Lind., Mack. - <sup>12</sup> εἰσ. J. -σίτων EHP'θ. - ἔτι EIJQ'θ, Zwing. in marg., Mack. -ἄρτι vulg. - <sup>13</sup> κειν. θ. - ἐγκατακλειόμενον HKQ'θ. - ἐγκλειόμενον vulg. - ἔξω θέει Zwing. in marg. - <sup>14</sup> Post διὰ addit δὲ al. manu J. - ὑπερέχοντος Ald. - <sup>15</sup> γὰρ (γὰρ om. IJ) vulg. - οὖν EHKθ. - <sup>16</sup> σ. EHJΚθ. - οὖ καταναλίσκεται θ. - οὖν ἀγαλίσκεται vulg. - ἐν τῷ πυρὶ E. - ἐγκατέα (sic) E.

πυρί ες την τροφήν άλλ' έγχρατέα γίνεται καὶ ίξυνίσταται τοῦ ύγροῦ έκλείποντος, άπερ όστεα καὶ νεῦρα ἐπονομάζεται. Τὸ δὲ πῦρ ἐκ τοῦ συμμιγέντος <sup>2</sup>χινευμένου τοῦ ύγροῦ διαχοσμέεται τὸ σῶμα κατὰ φύσιν διά τοιήνδε άνάγκην · διά μέν 3 τῶν στερεῶν καὶ ξηρῶν οὐ δύναται τάς διεξόδους γρονίας ποιέεσθαι, διότι οὐκ ἔγει τροφήν διά δὲ τῶν ύγρῶν καὶ μαλακῶν δύναται. 4 ταῦτα γάρ ἐστιν αὐτῷ τροφή. ἔνι δὲ καὶ ἐν τούτοισι ξηρότης οὐ καταναλισκομένη ὑπὸ τοῦ πυρός ταῦτα δὲ ε ξυνίσταται πρὸς ἄλληλα. Τὸ μὲν οὖν ἐσωτάτω καταφραχθὲν πῦρ καὶ πλεῖστόν <sup>6</sup>ἐστι καὶ μεγίστην τὴν διέξοδον ἐποιήσατο. <sup>7</sup> πλεῖστον γὰρ τὸ ύγρὸν ἐνταῦθα ἐνῆν, ὅπερ χοιλίη χαλέεται καὶ ἐξέπεσεν ἐντεῦθεν, έπεὶ οὐκ εἶγε τροφὴν ἔξω, καὶ ἐποιήσατο <sup>8</sup>τοῦ πνεύματος διεξόδους καὶ τροφῆς ἐπαγωγὴν καὶ διάπεμψιν · τὸ δὲ ἀποκλεισθὲν ἐς ἄλλο σῶμα περιόδους ἐποιήσατο τρισσάς, ὅπερ ἦν ὑγρότατον τοῦ πυρὸς, ἐν τούτοισι θτοῖσι χωρίοισιν, αἴτινες φλέβες καλέονται κοῖλαι ες δε τὰ μέσα τούτων τὸ ὑπολειπόμενον τοῦ ὕδατος 10 ξυνιστάμενον πήγνυται, δπερ καλέεται σάρκες.

10. Ένὶ δὲ λόγω πάντα διεκοσμήσατο κατὰ τρόπον <sup>11</sup> αὐτὸ ἑωυτῷ τὰ ἐν τῷ σώματι τὸ πῦρ, ἀπομίμησιν τοῦ όλου, μικρὰ πρὸς μεγάλα καὶ μεγάλα πρὸς μικρά κοιλίην μὲν τὴν μεγίστην, <sup>12</sup>ξηρῷ καὶ ὑγρῷ ταμεῖον, δοῦναι πᾶσι καὶ λαβεῖν παρὰ πάντων, θαλάσσης δύναμιν, ζώων <sup>13</sup> ἐντρόφων τροφὸν, ἀσυμφόρων δὲ <sup>14</sup>φθορόν περὶ δὲ ταύτην ὕδατος ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ σύστασιν διέξοδον πνεύματος ψυχροῦ καὶ θερμοῦ ἀπομίμησιν τῆς γῆς, τὰ ἐπεισπίπτοντα πάντα ἀλλοιούσης. <sup>15</sup> Καταναλίσκον δὲ καὶ αὖξον σκέδασιν ὕδατος λεπτοῦ καὶ πυρὸς ἐποιή-

<sup>1</sup> Σ. ΕΗΙΚθ. - ύγροῦ οὐα ἐνλίποντος (sic) θ. - ὀνομάζεται θ. - ἐπωνομάζεται G, Ald., Lind. -  $^2$  αινουμένου (κειν. θ) vulg. - κινευμένου ΕΚ. -  $^3$  τῶν στερεῶν καὶ ξηρῶν θ. - τὸ στερεὸν καὶ ξηρὸν vulg. -  $^4$  τ. δὲ αὐτῶ ἐστι τροφὴ θ. - οὐ καταναλισκομένη θ. - οὐα ἀναλισκομένη vulg. -  $^5$  σ. ΕΗΙ Θ. -  $^6$  ἐστι οπ., restit. al. manu H. - ἐστι.... ἐποιήσατο οπ. θ. - τὴν οπ., restit. al. manu H. - ἔστι.... ἐποιήσατο οπ. θ. - τὴν οπ., restit. al. manu H. - ἔξοδον GJP', Frob. -  $^7$  ἄνω pro πλεῖστον θ. - ἐντεῦθενην ὅποι κοιλίη καλέεται θ. - εἶγε θ, Mack. - ἔχει vulg. -  $^8$  τοῦ πνεύματος διεξόδους θ, Mack. - πλεῖστον γὰρ τὸ ὑγρὸν ἐνταῦθα ἐνῆν pro τ. π. δ. vulg. - διάπεμψιν ΕΗΙΚθ. - διάπεψιν vulg. - ἀποκλισθὲν θ. - ἐς Ε, Lind., Mack. - εἰς vulg. - δ γὰρ pro ὅπερ P'. -  $^9$  τοῖς Ε. - -  $^{10}$  ξυνισταμένου vulg. - συνιστάμενον ΕΓΗΙ Θ. - ξυνιστάμενον Ald., Frob., Zwing. - -  $^{11}$  αὐτῷ (αὐτὸ θ, Zwing., Lind., Mack) ἐωυτὸ (ἐωυτὸ ΕΗΚ, Zwing., Lind., Mack; ἑ. οπ. θ) vulg. - τῷ οπ. vulg. - -  $^{12}$  ἔντροφον ΕΚ. - τῷ οπ. vulg. -  $^{12}$  Αnte ξ. addit ΰδατι θ. - πᾶσι οπ. θ. - - -  $^{13}$  ἔντροφον ΕΚ. - συντρόφων θ. - τροφὸν ΗΙ Θ, Lind., Mack. - τροφὴν (τρ. οπ. ΕΚΡ΄) vulg. - συντρόφων θ. - τροφὸν ΗΙ Θ, Lind., Mack. - τροφὴν (τρ. οπ. ΕΚΡ΄) vulg. -

à un point consistant et sec, ne sont pas consumées pour l'alimentation du feu; mais elles se fortifient, se condensent à mesure que l'humide fait défaut, et c'est ce qu'on nomme os et nerfs. Le seu tire de l'humide mêlé et mis en monvement la disposition naturelle du corps par cette nécessité-ci : à travers les parties solides et sèches il ne peut se faire des voies durables, attendu qu'il n'a pas d'aliment; mais il le peut à travers les parties humides et molles, car ce lui est nourriture. Il est aussi dans ces parties une humidité non consumée par le feu; et cela se resserre mutuellement. Donc le feu le plus intérieur, clos de toute part, est le plus abondant et s'est fait la plus ample voie; car là était le plus d'humide et c'est ce qu'on nomme ventre. Il sortit de là, n'ayant pas de nourriture du dehors, et il fit les voies de l'air, la conduite et la distribution de la nourriture. Quant au feu intercepté, il fit dans le reste du corps trois circulations; ce qui était la partie la plus humide du feu se trouvant en ces places qui sont nommécs veines caves. Dans le milieu, le restant de l'eau, contracté, se durcit, et cela se nomme chairs.

10. (Le feu a tout disposé dans le corps conformément à sa nature. Comparaison de cette disposition avec l'arrangement du monde. C'est dans le feu intérieur que git l'âme, la pensée, le mouvement.) En un mot, le feu disposa tout dans le corps suivant le mode conforme à lui-même, copie de l'ensemble, le petit envers le grand, le grand envers le petit; le ventre très-ample, réservoir pour le sec et l'humide; donnant à tous et recevant de tous, ayant la vertu de la mer, nourrice des êtres ses nourrissons, mortelle à ce qui est étranger; à l'entour, une concrétion d'une eau froide et humide; la voie de l'air froid et chaud; la copie de la terre changeant tout ce qui y tombe. Consumant et augmentant, il fit une dispersion

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> φορὸν FGIJ. - σύστασιν θ. - σύστασις vulg. - διέξοδον θ. - διέξοδος vulg. - τῆς om. θ. — <sup>15</sup> καταναλίσκοντα (καταναλίσκονται FGJ) δὲ αὖξον vulg. - καταναλίσκον δὲ καὶ αὖξον Zwing., Foes in not., Mack. - καὶ τὰ μὲν καταναλίσκον, τὰ δὲ αὖξον Κ', Lind.

σατο <sup>1</sup> ἢερίου, ἀφανέος καὶ φανεροῦ, ἀπὸ τοῦ <sup>2</sup>ξυνεστηκότος ἀπόκρισιν, ἐν ῷ φερόμενα πάντα ἐς τὸ φανερὸν ἀφικνέεται ἔκαστα μοίρη πεπρωμένη. Ἐν δὲ τούτω ἐποιήσατο πυρὸς περιόδους τρισσάς, περαινούσας πρὸς ἀλλήλας καὶ εἴσω καὶ ἔζω αἱ μὲν πρὸς τὰ κοῖλα τῶν ὑγρῶν, σελήνης δύναμιν, αἱ δὲ <sup>4</sup>ἐς τὴν ἔζω περιφορὰν, πρὸς τὸν περιέχοντα πάγον, ἄστρων δύναμιν, αἱ δὲ μέσαι καὶ εἴσω καὶ ἔζω περαίνουσαι. Τὸ θερμότατον καὶ ἰσχυρότατον πῦρ, ὅπερ πάντων <sup>5</sup>ἐπικρατέεται, διέπον ἄπαντα κατὰ φύσιν, <sup>6</sup> ἄϊκτον καὶ ὄψει καὶ ψαύσει, ἐν τούτω ψυχὴ, νοὸς, φρόνησις, αὕξησις, κίνησις, μείωσις, διάλλαξις, ὕπνος, ἐγρήγορσις τοῦτο πάντα διὰ παντὸς κυδερνῷ, καὶ τάδε <sup>7</sup> καὶ ἐκεῖνα, οὐδέκοτε ἀτρεμίζον.

11. Οἱ δὲ ἀνθρωποι ἐχ τῶν φανερῶν τὰ δαφανέα σχέπτεσθαι οἰχ ἐπίστανται τέχνησι γὰρ νόος ἐδίδαξε μιμέεσθαι τὰ ἑωυτῶν, γινώσκοντας ἃ ποιέουσι, καὶ 10 οὐ γινώσκοντας ἃ μιμέονται. Πάντα γὰρ ὅμοια, ἀνόμοια ἐόντα καὶ σύμφορα 11 πάντα, διάφορα ἐόντα διαλεγόμενα, οὐ διαλεγόμενα γνώμην ἔχοντα, ἀγνώμονα ὑπεναντίος ὁ τρόπος ἐχάστων, ὁμολογούμενος. Νόμος γὰρ καὶ 12 φύσις, οἶσι πάντα διαπρησσόμεθα, οὐχ ὁμολογέεται ὁμολογεόμενα νόμον 13 γὰρ ἔθεσαν ἀνθρωποι αὐτοὶ ἑωυτοῖσιν, οὐ γινώσκοντες περὶ ὧν ἔθεσαν φύσιν 14 δὲ πάντων θεοὶ διεχόσμησαν ὰ μὲν οὖν ἀνθρωποι ἔθεσαν, οὐδέχοτε κατὰ τωὐτὸ ἔχει οὕτε ὀρθῶς οὕτε μὴ ὀρθῶς 15 δχόσα δὲ θεοὶ ἔθεσαν, αἰεὶ ὀρθῶς ἔχει καὶ τὰ ὀρθὸ καὶ τὰ μὴ ὀρθὰ τοσοῦτον διαφέρει.

d'eau ténue et de seu aérien, visible et invisible, séparation du seu concrété, où toute chose portée arrive à manifestation suivant la portion destinée. Là il a créé trois circulations du seu arrivant l'une à l'autre en dedans et en dehors : les unes, vers les cavités des humeurs, représentent la propriété de la lune; les autres, vers la surface extéricure, vers la concrétion ambiente, représentent la propriété des astres ; les dernières sont intermédiaires, allant en dedans et en dehors. Le seu le plus chaud et le plus sort, qui surmonte tout, réglant tout selon la nature, étant inaccessible et à la vue et au toucher, c'est là qu'est l'âme, l'entendement, la pensée, la croissance, le mouvement, la décroissance, la permutation, le sommeil, le réveil; il gouverne tout incessamment, et ceci et cela, sans jamais se reposer.

11. (Les hommes ne savent pas comprendre cette similitude de la nature universelle avec la nature de l'homme.) Mais les hommes ne savent pas, par les choses apparentes, voir les choses latentes; en effet, employant des arts semblables à la nature humaine, ils ne s'en aperçoivent pas. L'intelligence ' des dieux leur a enseigné à imiter les opérations divines; et, sachant ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils imitent. Tout est semblable, étant dissemblable; tout est convergent, étant divergent, parlant et non parlant, intelligent et inintelligent; le mode de chaque chose est contraire, étant concordant. Car l'usage et la nature, par lesquels nous opérons tout, ne s'accordent pas, s'accordant; l'usage, ce sont les hommes qui l'ont établi pour eux-mêmes, ne sachant pas sur quoi ils statuaient; la nature des choses, ce sont les dieux qui l'ont ordonnée. Ce que les hommes ont statué, ne demeure jamais au même point, soit bon soit mauvais; mais ce que les dieux

μενα θ. —  $^{13}$ μὲν pro γὰρ EHP'Q'θ, Zwing., Lind., Mack. – μὲν γὰρ I. – ἄνθρωποι ἔθεσαν θ. —  $^{14}$  ĉὴ EIJ, Ald. – πάντων EHθ, Mack. – πάντες vulg. – θεὸς διεκόσμησεν, mut. al. manu in θεοὶ διεκόσμησαν θ. – ἃ J. – τὰ pro ἃ vulg. – διέθεσαν θ. – οὐδέκοτε EH. – οὐδέποτε vulg. – τὸ ἀυτὸν (έωυτὸν GKJ; ἀυτὸ Lind., Mack) vulg. – τωὐτὸ θ. —  $^{15}$  ὅσα θ. – θεοὶ δὲ GH (I, δὴ) K, Ald. – ὅσοι pro θεοὶ θ. – διέθεσαν Jθ. – αλεὶ θ, Lind., Mack: – ἀεὶ vulg.

- 12. Ἐγὼ ¹δὲ δηλώσω τέχνας φανερὰς ἀνθρώπου παθήμασιν δμοίας ἐούσας καὶ φανεροῖσι καὶ ἀφανέσι. Μαντική τοιόνδε· ²τοῖσι φανεροῖσι μὲν τὰ ἀφανέα γινώσκειν, καὶ τοῖσιν ἀφανέσι τὰ φανερὰ, καὶ τοῖσιν ἐοῦσι τὰ μέλλοντα, ³καὶ τοῖσιν ἀποθανοῦσι τὰ ζῶντα, καὶ τῶν ἀσυνέτων ξυνίασιν, ὁ μὲν εἰδὼς ἀεὶ ὀρθῶς, ὁ δὲ μὴ εἰδὼς ἄλλοτε ⁴ ἄλλως. Φύσιν ἀνθρώπου καὶ βίον ταῦτα μιμέεται ἀνὴρ γυναικὶ ⁵ξυγγενόμενος παιδίον ἐποίησε, τῷ φανερῷ τὸ ἄδηλον γινώσκειν, ὅτι οὕτως ἔσται. Ινώμη ἀνθρώπου ἀφανὴς, γινώσκουσα τὰ φανερὰ, ἐκ παιδὸς 'ἐς ἄνδρα μεθίσταται, τῷ ἐόντι τὸ μέλλον γινώσκειν, ¹οὐχ ὁ μὴ ὢν ἀπὸ θανάτου, ζῶον δὲ, τῷ τεθνηκότι τὸ ζῶον οἶδεν. ᾿Ασύνετον 8 γαστήρ ταύτη συνίεμεν ὅτι διψῆ ἢ πεινῆ. Ταῦτα μαντικῆς τέχνης καὶ φύσιος ἀνθρωπίνης πάθεα, τοῖσι μὲν <sup>9</sup>γινώσκουσιν αἰεὶ ὀρθῶς, τοῖσι δὲ μὴ γινώσκουσιν αἰεὶ ἄλλοτε ¹0 ἄλλως.
- 13. Σιδήρου όργανα τέχνησι τὸν σίδηρον περιτήκουσι, πνεύματι ἀναγκάζοντες τὸ πῦρ, τὴν ὑπάρχουσαν τροφὴν 11 ἀφαιρέοντες, ἀραιὸν δὲ ποιήσαντες, παίουσι καὶ συνελαύνουσιν, ὕδατος δὲ ἄλλου τροφἢ ἐσχυρὸν γίνεται. Ταῦτα πάσχει ἄνθρωπος ὑπὸ παιδοτρίδου τὴν ὑπάρχουσαν τροφὴν πυρὶ ἀφαιρέεται, ὑπὸ πνεύματος 12 ἀναγκαζόμενος ἀραιούμενος δὲ κόπτεται, τρίδεται, καθαίρεται, ὑδάτων δὲ ὑπαγωγἢ ἄλλοθεν ἐσχυρὸς γίνεται.
- 1 Δè θ, Zwing., Lind., Mack. δè om. vulg. φανεροῖς θ. 2 τοῖσι μὲν φανεροῖσι  $\theta$ . - γινώσκει  $E\theta$ . - καὶ  $EGHIJQ\theta$ , Lind. - καὶ om. vulg. - 3 καὶ  $\theta$ . - xai om. vulg. - ξυνίασιν θ. - σ. vulg. - συνιᾶσιν Lind. - Le sens de ce membre de phrase est déterminé par ce qui est dit un peu plus bas : ἀσύνετον γαστήρ ταύτη συνίεμεν ατλ. - αἰεὶ Lind. - 4 άλλας Ε. - καὶ οἶον vulg. - καθ' οἴον Lind. - καὶ ὡς οἶον τε Κ'. - καὶ βίον θ, Mack. - γυναικὸς FG. - 5 συγγ. ΕΗΙΙΚθ. - ἐποίεε vulg. - ἐποιέετο Ε. - ἐποίησε θ, Mack. -τῷ om. Ε. - γινώσκει θ, Mack. - γινώσκων Lind. - 6 ές ΕΗ, Mack. - είς vulg. - γινώσκει vulg. - γινώσκειν ΕΚ. - 7 ούν ομοιον αποθανάτου (από θανάτου EGHJ, Ald., Lind.; ἀποθανών θ, Mack) ζώοντι (ζῶντι θ), τῷ τεθνηκότι τὸ ζῶον οίδε (οίδεν τὸ ζώον θ) vulg. - Le texte de vulg. est peut-être fort altéré; dans tous les cas il est fort obscur. J'en ai essayé la restitution en me réglant sur le développement du raisonnement de l'auteur : τὰ ἀφανέα τοῖσι φανεροΐσι, exemple: l'enfant que crée le rapprochement des sexes; τὰ φανερά τοῖσιν ἀφανέσι et τὰ μέλλοντα τοῖσιν ἐοῦσιν, c'est l'intelligence invisible de l'homme qui passe de l'enfance à la virilité; τὰ ζῶντα τοῖσιν ἀποθανούσι, c'est la phrase dont je tente l'explication; enfin τῶν ἀσυνέτων συνίασιν, c'est le ventre qui ne comprend pas et qui nous fait comprendre θ. - ἀεὶ Ald., Frob., Lind. — 10 ἄλλη G. - τέχνης vulg. - τέχνησι θ. — 11 ἀφαι-

ont statué demeure éternellement bien. Telle est la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.

- 12. (Exemples, singulièrement choisis pour la plupart, par lesquels l'auteur prétend démontrer que les arts de l'homme ne sont qu'une imitation ou un reflet des arts naturels ou fonctions du corps vivant. Premier exemple : la divination.) Je vais montrer des arts qui sont évidenment semblables aux affections des hommes, manisestes et cachées. La divination est dans ce cas; elle veut connaître les choses cachées par les choses apparentes, et les choses apparentes par les choses cachées, l'avenir par le présent, le vivant par le mort, et l'intelligence par ce qui ne comprend pas; celui qui sait est toujours dans le vrai; celui qui ne sait pas dit tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. C'est là copier la nature et la vie de l'homme; un homme, s'approchant d'une femme, a fait un enfant; par la chose maniseste on connaît la chose obscure, c'est-à-dire qu'il en sera ainsi. L'intelligence invisible de l'homme, laquelle connaît le visible, se change d'enfant en homme; par le présent on connaît l'avenir. Ce n'est pas le non-existant qui provient de la mort, c'est le vivant; par le mort on connaît le vivant. Le ventre ne comprend pas; mais par le ventre nous comprenons la soif et la faim. Voilà les œuvres de l'art divinatoire et les affections de la nature humaine; pour ceux qui connaissent, régularité constante; pour ceux qui ne connaissent pas, irrégularité tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
  - 13. (2° Exemple : fabrication du fer.) Instruments de fer : par des procédés on fond le fer, forçant le feu par l'air, ôtant le fonds présent de nourriture et raréfiant le métal, on bat, on rapproche, et il devient fort par l'aliment qu'une autre eau fournit. C'est le traitement de l'homme par le maître de gymnase; il est dépouillé du fonds présent de nourriture par le

ρέονται θ. – συνελαύουσι Η. – τροφή El. —  $^{12}$  ἀναγκαζομένου θ. – ἀραιούμενα sine δὲ θ. – καθαίρεται  $EGHIJK\theta$ . – καθαιρέεται vulg. – ὑπὸ τῶνδε pro ὑδάτων δὲ θ. – ὑπαγωγή HJ. – ἐπαγωγή  $\theta$ , Zwing. in marg.

- 14. Καὶ οἱ γναφέες ¹τωὐτὸ διαπρήσσονται, λακτίζουσι, κόπτουσιν, ελκουσι, ²λυμαινόμενοι ἰσχυρότερα ποιέουσι, κείροντες τὰ ὑπερέχοντα, καὶ παραπλέκοντες, καλλίω ποιέουσι ταῦτα πάσχει ώνθρωπος.
- 15. Σχυτέες <sup>8</sup>τὰ ὅλα καὶ τὰ μέρεα διαιρέουσι, καὶ τὰ μέρεα ὅλα ποιέουσι, τάμνοντες δὲ καὶ κεντέοντες τὰ σαθρὰ ὑγιέα ποιέουσιν. Καὶ ἄνθρωπος δὲ <sup>4</sup>τωὐτὸ πάσχει· ἐκ τῶν ὅλων μέρεα διαιρέεται, καὶ ἐκ τῶν μερέων συντιθεμένων ὅλα γίνεται· κεντεόμενοί τε καὶ τεμνόμενοι τὰ <sup>5</sup>σαθρὰ ὑπὸ τῶν ἰητρῶν ὑγιαίνονται· καὶ τόδε ἰητρικῆς τὸ λυπέον ἀπαλλάσσειν, καὶ ὑφ² οδ πονέει ἀφαιρέοντα ὑγιέα ποιέειν. Ἡ φύσις αὐτομάτη ταῦτα ἐπίσταται· καθήμενος πονέει ἀναστῆναι, <sup>6</sup>κινεύμενος πονέει ἀναπαύσασθαι, καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἔχει ἡ φύσις ἰητρικῆς.
- 16. Τέκτονες πρίοντες δ μὲν ὦθέει, δ δὲ ἔλκει· <sup>7</sup>τὸ αὐτὸ ποιέειν ἀμφοτέρως φέρει· τρυπῶσιν, δ μὲν ἕλκει, δ δὲ ὧθέει· <sup>8</sup> πιεζόντων ἄνω ἔρπει, τὸ δὲ κάτω· <sup>9</sup> μείω ποιέοντες πλείω ποιέουσι, καὶ πλείω ποιέοντες μείω ποιέουσι, φύσιν <sup>10</sup>τε ἀνθρώπου μιμέονται. Πνεῦμα τὰ μὲν ἕλκει, τὸ δὲ ὧθέει, τὸ δ' αὐτὸ <sup>11</sup> ποιέειν ἀμφοτέρως φέρει· σίτων τὰ μὲν κάτω πιέζεται, τὰ δὲ ἄνω ἔρπει. ᾿Απὸ <sup>12</sup> μιῆς ψυχῆς διαιρεομένης πλείους καὶ μείους καὶ μείονες καὶ ἐλάσσονες.

¹ Τὸ ώυτὸ vulg. -τωυτὸ Η. -τοῦτο θ. -τὸ αὐτὸ GJ. -τὸ αὐτὸ αὐτὸ Κ.-Post λαχτ. addit παίουσε λυμαινόμενοι (πλυνόμενοι Zwing. in marg., Lind., Mack) vulg. - παίουσι λυμαινόμενοι om. θ. - 2 πλυνόμενοι Lind., Mack. κείροντες.... ποιέουσι om. G. – ώνθρωπος EH. –  $\delta$  ( $\delta$  om.  $\theta$ ) ἄνθρωπος vulg.-3 τὰ ὅλα κατὰ (καὶ τὰ Ε) μέρεα διαιρέοντες (διαιρέουσι ΕΚΟ', Mack) τέμνοντες (τάμνοντες EGIJK) vulg. - τὰ ὅλα καὶ τὰ μέρη (μέρεα Η) διαιρέουσι καὶ τὰ μέρεα ὅλα (ὅλα om. Η) ποιέουσι τέμνοντες (τάμνοντες Η) θ.— ⁴τὸ ώυτὸ vulg. - τωυτὸ Η, Lind. - τὸ αὐτὸ EGIJK. - ταῦτα θ. - Ante ὅλων addit γάρ Lind. - γίγνεται  $\theta$ . - χεντούμενοι  $\theta$ . - δὲ pro τε  $\theta$ . -  $\frac{5}{2}$  σεσηπότα  $\mathbf{J}$ . - σεσηπόμενα FG. - υγιαίνονται και ζώει (ζώη H)· ιητρική vulg. - υγιαίνονται και τόδε Ιητρικής θ. - ἀπαλλάσσειν θ. - ἀπαλλάσσει vulg. - ἀπαλάσσει Ε. - ἀναιρέουσα Zwing. in marg., Lind., Mack.-ποιέειν θ.-ποιείν vulg.-ποιεί Lind., Mack. - Quid enim aliud prestat medicina quam nisi quod contrarium est et quod dolorem facit auferat et salvum faciat hominem? Cod. Lat. -6 κινούμενος J.  $-τὰ ἄλλα τὰ τοιαὕτα sine καὶ <math>\theta$ . -ἡ om., restit. al. manu Η. - λατρικής GIJ. - 7 τωυτό ΕΗΡ'Q'θ, Lind., Mack. - ποιέει ΕΗΙΙΚ. - ποιέοντες θ. - ἀφοτέρως (sic) Ι. - φέρει om. θ. - συμφέρει Zwing. in marg. - 3 πιεζόντων, πι syllaba erasa θ. - ὁ πιέζων τὸν ἄνω ἕλκει Κ', Mack. - τὸ μὲν ἄνω Zwing. in marg., Lind. — μείον οίοι ἐόντες πλείω ποιέουσι vulg. - μείω

leu à l'aide de l'action violente de l'air; étant raréfié, il est frappé, frotté, purifié, et il devient fort par l'introduction l'eaux venant d'ailleurs.

- 14. (3° Exemple : les foulons.) Les foulons font la même chose, ils foulent avec les pieds, battent, tirent; par ce dommage ils donnent à l'étoffe plus de force; rasant ce qui dépasse et entrelaçant, ils la rendent plus belle. L'homme en offre autant.
- 15. (4° Exemple: les cordonniers.) Les cordonniers divisent le tout et la partie, avec les parties font des touts; coupant et piquant, ils rendent sain ce qui est usé. Il en est de même pour l'homme; chez lui le tout devient partie, et les parties recomposées deviennent un tout; piqué et coupé, ce qui est usé est guéri par les médecins; le propre de la médecine est de délivrer de ce qui fait mal, et, enlevant la cause de la souffrance, rendre la santé. La nature fait cela par ellemême. Assis, on veut se lever; en mouvement, on veut se reposer, et tant d'autres choses que la nature a comme la médecine.
- 16. (5° Exemple: les charpentiers.) Les charpentiers scient: l'un pousse, l'autre tire; des deux façons c'est faire la même chose; ils perforent, l'un tire, l'autre pousse; la pression fait aller ceci en haut, cela en bas; diminuant, ils augmentent; augmentant, ils diminuent; et ils imitent la nature de l'homme. Le souffle d'un côté tire, de l'autre pousse; des deux façons c'est faire là même chose: des aliments, une partie est poussée en bas, une autre marche en haut. D'une seule âme partagée en viennent plusieurs et plus petites et plus grandes et moindres.

(μεΐον Zwing., Lind., Mack) πλείω ποιέουσι  $\theta$ . – Minuentes majus faciunt et majus facientes minuunt Cod. Lat. – Ce texte du ms. latin m'a déterminé à ajouter καὶ πλείω ποιέοντες μείω ποιέουσι, qui manque partout ailleurs et qui est si conforme à la phraséologie de cet auteur. —  $^{10}$  τε om.  $K\theta$ . – Απε πνεύμα addit τὸ  $\theta$ . – τωυτὸ pro τὸ δ' αὐτὸ  $\theta$ . —  $^{11}$  ποιέει  $\theta$ . – Post  $\pi$ . addunt καὶ EHK. – ἀμφοτέρω K'. – φέρει  $^{12}$  σίτων om.  $\theta$ . – πιέζηται  $\theta$ . —  $^{12}$  μιᾶς  $\theta$ . – διερευμένη  $\theta$ . – μείζους pro μείους  $\theta$ .  $\theta$ .  $\theta$ .  $\theta$ .  $\theta$ .

- 17. Οἰκοδόμοι ἐκ διαφόρων ¹σύμφορον ἐργάζονται, τὰ μὲν ξηρε 
  δγραίνοντες, τὰ δὲ ὑγρὰ ξηραίνοντες, τὰ μὲν ²ὅλα διαιρέοντες, το 
  δὲ διηρημένα συντιθέντες μὴ οὕτω δὲ ἐχόντων οὐκ ἄν ἔχοι ³ἦ δεῖ 
  Δίαιταν ἀνθρωπίνην μιμέεται, τὰ μὲν ξηρὰ ὑγραίνοντες, τὰ δὲ ὑγρο 
  ξηραίνοντες, τὰ μὲν ὅλα διαιρέουσι, τὰ δὲ διηρημένα ⁴ξυντιθέασι 
  ταῦτα πάντα διάφορα ἐόντα ὅζυμφέρει τῆ φύσει.
- 18. Μουσικής ὄργανον υπάρξαι δεῖ πρῶτον, ἐν ῷ δηλώσει βούλεται δάρμονίη συντάξιες έχ των αὐτων οὐχ αί αὐταὶ, έχ το δξέος, τέχ τοῦ βαρέος, δνόματι μεν δμοίων, φθόγγω δε οὐχ δμοίων τὰ πλεῖστα διάφορα <sup>8</sup>μάλιστα ξυμφέρει, καὶ τὰ ἐλάχιστα διάφορ ήκιστα ξυμφέρει. <sup>9</sup>εί δε δμοια πάντα ποιήσει τις, οὐκ ἔνι τέρψις αξ πλεϊσται μεταδολαί και πολυειδέσταται μάλιστα τέρπουσιν. Μά γειροι όψα σχευάζουσιν 10 ανθρώποισι διαφόρων, συμφόρων, παντο δαπὰ 11 ξυγκρίνοντες, ἐκ τῶν αὐτῶν οὐ 12 τὰ αὐτὰ, βρῶσιν καὶ πόσι ανθρώπων· ἢν δὲ πάντα ὅμοια ποιήση, οὐκ ἔχει τέρψιν· 18 οὐδ' εἰ ἐ τῷ αὐτῷ πάντα ξυντάζειεν, οὐκ ἄν ἔχοι ὀρθῶς. Κρούεται τὰ κρού ματα έν μουσική τὰ μέν ἄνω, τὰ δὲ κάτω. Γλῶσσα μουσικήν μι μέεται διαγινώσκουσα μέν το γλυκύ και το όξυ τῶν προσπιπτόντων καὶ 14 τὰ διάφωνα καὶ ξύμφωνα· κρούεται δὲ τοὺς φθόγγους ἄνω κο κάτω, καὶ οὖτε τὰ ἄνω κάτω κρουόμενα ὀρθῶς ἔχει οὖτε τὰ <sup>15</sup>κάτ άνω καλώς δε ήρμοσμένης γλώσσης, τη συμφωνίη τέρψις, άναρ μόστου δε λύπη.
- 19. 16 Νακοδέψαι τείνουσι, τρίδουσι, κτενίζουσι, πλύνουσι, ταῦτ παιδίων θεραπητη. Πλοκέες ἄγοντες κύκλω πλέκουσιν, ἀπὸ τῆ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Σ. om. θ. -ἐργάζοντες EFGHIK, Ald., Zwing., Lind., Mack. -² ἀλλ EG (H, al. manu) KP'Q'. -³ ἰδίως vulg. -ηδει (sic) θ. -Lisez ἤ δεῖ; c'est l vraie leçon au lieu de ἰδίως. -μιμέονται K', Zwing. in marg., Lind., Mack. - ἄλλα pro ὅλα E (H, al. manu) P'Q'. - ⁴ξ. θ. -σ. vulg. -5 σ. EHIK. -τ φύσει om. θ. - <sup>6</sup> άρμονίην E (H, al. manu) K. -ἄρμονίης σύνταξις θ. -συν τάξιας EK. -ἑαυταὶ pro αἰ αὐταὶ K. -<sup>7</sup> καὶ ἐκ θ, Mack. -φόγγων θ. -όμοίο E. -8 μᾶλλον E. -συμφ. (bis) EHJK. -τὰ δὲ pro καὶ τὰ EHKP'Q'θ. - <sup>9</sup>τ pro εἰ θ. -ποιήσει EGHIJKθ, Frob., Mack. -ποιήση vulg. - ἔτι pro ἔνι θ. πολυειδέστατοι EK. -10 ἀνθρώποισι ἐκ (ἐκ om. EFGIJK, Ald.) διαφόρω παντοδαπὰ vulg. - ἀνθρώποισι διαφόρων συμφόρων παντοδαπὰ θ. -11 σ. Eθ. -12 τὰ ἀυτὰ vulg. -τὰ αὐτὰ E (H, al. manu) E0. -τὰ έωυτὰ E1 -ταῦτα θ. - ἀνθρώπφ θ. -εὶ θ. -ποιήσει θ. -ποιήσωσιν Mack. -13 εὶ δ' εἰ, a manu οὐδ' εἰ E1. -τῶ EHKθ, Mack. -τῷ om. vulg. -συνταράξειεν EHIJKΙ Q'. -14 τὰ om. EGHIKθ, Ald. -καὶ ξύμφωνα θ, Mack. -καὶ ξ. om. vulg. -

17. (6° Exemple: Les constructeurs de maisons.) Les contructeurs de maisons font de choses différentes quelque chose le concordant, humectant ce qui est sec, séchant ce qui est numide, divisant ce qui est entier, composant ce qui est livisé; autrement, le but ne scrait pas atteint. C'est imiter e régime de l'homme, où l'on humecte ce qui est sec, sèche se qui est humide, divise ce qui est entier, compose ce qui est livisé; tout cela, étant différent, s'accorde pour la nature numaine.

18. (7º Exemple : les musiciens et les cuisiniers.) Pour la nusique il faut d'abord avoir un instrument dans lequel 'harmonic montrera ce qu'elle veut : accords qui, venant des nêmes, ne sont pas les mêmes, formés de l'aigu, du grave, semblables de nom, dissemblables de son; plus il y a de diférence, plus il y a d'accord; moins il y a de différence, moins il y a d'accord; si l'on faisait tout uniforme, le plaisir cesserait; les changements les plus grands et les plus variés sont ce qui plaît le plus. Les cuisiniers préparent des mets avec des substances différentes, concordantes; ils mêlent les choses de toute espèce ; les mêmes deviennent autres ; c'est le manger et le boire des hommes; si tout était uniforme, le plaisir cesserait; si tout était mis ensemble, cela ne serait pas bien. Dans la musique les sons se frappent les uns en haut, les autres en bas. La langue imite la musique, distinguant le doux et l'acide de ce qui lui arrive, ce qui est en accord et ce qui est en désaccord; elle frappe les sons en haut et en bas; et ni les sons du haut frappés en bas ne sont justes ni les sons du bas frappés en haut; la langue étant bien réglée, l'harmonie plaît, et déplaît la langue n'étant pas réglée.

19. (8° Exemple : les corroyeurs et les tisserands.) Les corroyeurs tendent, frottent, brossent, lavent; c'est le traitement qu'on fait aux enfants. Les tisserands procèdent circu-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> άνω κάτω θ. - δ' ΕΗθ. - διηρμοσμένης pro δὲ ήρμ. Κ. - γλώσσης ΕΗΚ. - γλώττης vulg. - τῆ συμφωνίη θ. - τῆς συμφωνίης vulg. - <sup>16</sup> νακοδέψαι θ. - σκυτοδέψαι vulg. - θεραπείη θ. - πλοκεῖς θ.

άρχῆς ¹ἐς τὴν ἀρχὴν τελευτῶσι· τοῦτο περίοδος ἐν τῷ σώματι, ὁχό θὲν ἄρχεται, ἐπὶ τοῦτο τελευτῷ.

- 20. Χρυσίον <sup>2</sup> ἐργάζονται, κόπτουσι, πλύνουσι, τήκουσι πυρ μαλακῷ, ἐσχυρῷ <sup>3</sup>δὲ οὐ συνίσταται ἀπεργασάμενοι πρὸς πάντα χρῶν ται ἀνθρωπος σῖτον κόπτει, πλύνει, ἀλήθει, πυρώσας χρῆται ἔσχυρῷ μὲν πυρὶ ἐν τῷ σώματι οὐ συνίσταται, <sup>4</sup>μαλθακῷ δέ.
- 21. Ανδριαντοποιοὶ μίμησιν σώματος ποιέουσιν πλην ψυχης γνώμην δδὲ ἔχοντα οὐ ποιέουσιν, ἐξ ὕδατος καὶ γης, τὰ ὑγρὰ ξηραί νοντες <sup>6</sup>καὶ τὰ ξηρὰ ὑγραίνοντες, ἀφαιρέονται ἀπὸ τῶν ὑπερεχόντων <sup>7</sup>καὶ προστιθέασι πρὸς τὰ ἐλλείποντα, ἐκ τοῦ ἐλαχίστου <sup>8</sup>πρὸς τ μέγιστον αὕζοντες. Ταῦτα πάσχει ὁ ἄνθρωπος, αὕζεται <sup>9</sup>ἀπὸ το ἐλαχίστου ἐς τὸ μέγιστον, ἐκ τῶν ὑπερεχόντων ἀφαιρούμενος τοῖσιν ἐλλείπουσι προστιθεὶς, τὰ ξηρὰ ὑγραίνων <sup>10</sup>καὶ τὰ ὑγρὰ ξη ραίνων.
- 22. Κεραμέες τροχὸν δινέουσε, καὶ οὔτε δπίσω οὔτε πρώσω προχω ρέει, 11 καὶ ἀμφοτέρωσε ἄμα τοῦ ὅλου μιμητὴς τῆς περιφορῆς ἐν δὲ τι αὐτῷ 12 ἐργάζονται περιφερομένω παντοδαπὰ, οὐδὲν ὅμοιον τὸ ἔτερο τῷ ἐτέρω ἐκ τῶν αὐτῶν 13 τοῖσιν αὐτοῖσιν δργάνοισιν. "Ανθρωπο ταῦτα πάσχουσι καὶ τἄλλα ζῶα, ἐν τῆ αὐτῆ 14 περιφορῆ πάντα ἐργά ζονται, ἐκ τῶν αὐτῶν ὅμοιον οὐδὲν τοῖσιν αὐτοῖσιν ὀργάνοισιν, ε ὑγρῶν ξηρὰ ποιέοντες καὶ ἐκ τῶν ξηρῶν ὑγρά.
- 23. Γραμματική <sup>15</sup>τοιόνδε· σχημάτων σύνθεσις, σημήϊα φων<sup>2</sup> ἀνθρωπίνης, δύναμις τὰ παροιχόμενα μνημονεῦσαι, τὰ ποιητέ δηλῶσαι· <sup>16</sup>δι' ἐπτὰ σχημάτων ή γνῶσις· ταῦτα πάντα ἄνθρωπι <sup>17</sup>διαπρήσσεται καὶ δ ἐπιστάμενος γράμματα καὶ δ μὴ ἐπιστάμενος

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ές Ε, Lind., Mack.  $-\varepsilon$ ίς vulg.  $-\delta$ πόθεν GIJ.  $-\varepsilon$ πὶ τούτω Η.  $-2\varepsilon$ ργαζο μενοι Lind.  $-\mu$ αλθαχῷ Lind.  $-3\delta$ ' EHKθ.  $-\sigma$ υνίσταται θ, Lind., Mack.  $\sigma$ υνίστανται vulg.  $-\delta$ πειργασμένοι θ.  $-\delta$ περγασεύμενοι FG.  $-\chi$ ρῶνται οπ.  $(-4\mu$ αλαχῶ EFΙθ. -τοῦ σώματος Κ.  $-5\delta$ ' EHΚ.  $-\delta$ έχονται pro  $\delta$ ὲ ἔχοντα ο θ. -6 καὶ τὰ ξηρὰ ὑγραίνοντες θ, Zwing. in marg., Mack. - καὶ τα ξ.  $\delta$  οπ. vulg. -7 καὶ οπ. (Η, restit. al. manu) θ. -πρὸς τὰ ἐλλείποντα προστθέασι θ. -8 ἐς τὸ μήκιστον θ. -καὶ pro  $\delta$  EΗΙJΚθ. -9 ἐκ ΗΚθ. -10 καὶ οπ J. - κεραμεῖς θ.  $-\delta$ εινοῦσι θ. -καὶ οὕτε πρόσω οὕτε ὁπίσω προχωρέει θ. -χωρεῖ vulg. -χωρέει EHΚQ΄, Mack. -11 καὶ οπ. θ.  $-\delta$ μφοτέρως θ.  $-\delta$ μφοτέρος J.  $-\delta$ λου ἀπομιμα (sic) τῆς περιφορῆς θ.  $-\delta$ λου μιμητὴς περιφερὴς vulg. -12 Post ἐργ. addit είδη vulg. (ἤδη Ald.).  $-\varepsilon$ ίδη οπ. (Η, restit. al. manu) -περιφερομένω θ. -περιφερομένων vulg. -13 τοῖσιν αὐτοῖσιν ὀργάνοισιν θ. τ. αὐτ. ὀργ. οπ. vulg. -14 περιφορᾶ θ. -οὐδὲν ὅμοιον ΕΗΙJθ. -15 τοιῶνδ

airement, tissent et finissent de bout en bout; c'est la circuation dans le corps; elle vient finir là où elle commence.

- 20 (9° Exemple: les orfèvres.) Ceux qui travaillent l'or le pattent, le lavent, le fondent à un seu doux; à un seu ardent 'or ne prend pas; l'ayant élaboré, ils s'en servent pour toute hose. Ainsi l'homme bat le grain, le lave, le moud; l'ayant passé au seu, il s'en sert; le grain, à un seu ardent, ne prend pas dans le corps, mais il prend à un seu doux.
- 21. (10° Exemple : les statuaires.) Les statuaires font la copie du corps moins l'âme ; ils ne produisent rien qui ait 'ințelligence; leurs matériaux sont l'eau et la terre; séchant ce qui est humide, humectant ce qui est sec, ils enlèvent à ce qui est en excès, ils ajoutent à ce qui est en défaut, faisant roître leur création du plus petit au plus grand. L'homme en offre autant; il croît du plus petit au plus grand, enlevant à ce qui est en excès, ajoutant à ce qui est en défaut, humecant ce qui est sec, séchant ce qui est humide.
- 22. (11° Exemple: les potiers.) Les potiers tournent la roue, qui ne se porte ni en arrière ni en avant, et qui en même temps imite la rotation de l'univers; dans cette même roue, qui se meut ainsi circulairement, ils exécutent les ouvrages les plus variés, dont aucun ne ressemble à l'autre, avec les mêmes matières et les mêmes instruments. Le même effet se produit chez les hommes et les autres animaux; dans la même rotation ils exécutent tout; et rien n'est semblable avec les mêmes matières et les mêmes instruments; avec l'humide ils font le sec, avec le sec ils font l'humide.
- 23. (12° Exemple : la grammaire et les sens). La grammaire présente ceci : composition des figures, signes de la voix humaine, propriété de rappeler le passé, de signaler ce qui est à faire; la connaissance est par sept figures; tout cela se fait par l'homme connaissant ou ne connaissant pas les lettres. Par

EK. – συνθέσεις θ. – σημεΐα ΕΗθ. – ἀνθρωπίνης φωνῆς θ. — <sup>16</sup> Septem vel quinque litteris nota Cod. Lat. — <sup>17</sup> διαπράσσηται G.

Δι' έπτὰ σχημάτων <sup>1</sup>χαὶ ή αἴσθησις ή ἀνθρώπων, ἀχοὴ ψόφων, ὄψις φανερῶν, ῥὶν ὀδμῆς, γλῶσσα ήδονῆς χαὶ ἀηδίης, στόμα διαλέχτου, σῶμα ψαύσιος θερμοῦ ἢ <sup>2</sup>ψυχροῦ, πνεύματος διέζοδοι ἔσω χαὶ ἔζω · διὰ τούτων γνῶσις ἀνθρώποισιν.

24. <sup>3</sup> Άγωνίη, παιδοτριδίη τοιόνδε· διδάσχουσι παρανομέειν κατά νόμον, αδικέειν δικαίως, εξαπατέειν, κλέπτειν, άρπάζειν, βιάζεσθαι τὰ κάλλιστα καὶ αἴσχιστα· δ μὴ ταῦτα ποιέων κακὸς, δ δὲ ταῦτα ποιέων ἀγαθός· ἐπίδειξις <sup>β</sup>τῶν πολλῶν ἀφροσύνης, θεῶνται ταῦτα καὶ κρίνουσιν ἕνα ἐξ ἀπάντων ἀγαθὸν, τοὺς δὲ ἄλλους κακούς· πουλλοὶ θαυμάζουσιν, δλίγοι γινώσκουσιν. <sup>6</sup> Ἐς ἀγορὴν ἐλθόντες ἄνθρωποι ταὐτὰ διαπρήσσονται· ἐξαπατῶσι πωλέοντες καὶ ἀνεόμενοι· ὁ πλεῖστα ἐξαπατήσας, οδτος θαυμάζεται. Πίνοντες καὶ μαινόμενοι <sup>7</sup> ταὐτὰ διαπρήσσονται. Τρέχουσι, παλαίουσι, μάχονται, κλέπτουσιν, ἐξαπατῶσιν, εἶς ἐκ πάντων κρίνεται. <sup>8</sup> Ὑποκριταὶ καὶ ἐξαπάται, πρὸς εἰδότας λέγουσιν ἄλλα καὶ φρονέουσιν ἕτερα, οἱ αὐτοὶ ἐξέρπουσι καὶ δὲ ποιέειν, καὶ τὸν αὐτὸν μὴ εἶναι τὸν αὐτὸν, <sup>10</sup> καὶ ποτὲ μὲν ἄλλην ἔχειν γνώμην, <sup>11</sup> ὁτὲ δὲ ἄλλην. Οὕτω μὲν αἱ τέχναι πᾶσαι τῷ ἀνθρωπίνη φύσει ἐπικοινωνέουσιν.

25. Ἡ δὲ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ μοι καὶ <sup>12</sup>προείρηται, σύγκρησιν ἔχουσα πυρὸς καὶ ὕδατος, μέρεα δὲ ἀνθρώπου, ἐσέρπει ἐς ἄπαν ζῶον, ὅ τι περ ἀναπνέει, καὶ δὴ <sup>13</sup> καὶ ἐς ἄνθρωπον πάντο καὶ νεώτερον καὶ πρεσδύτερον. Αὕζεται δὲ οὐκ ἐν πᾶσιν ὁμοίως

¹Καὶ οm. GI. -αἱ αἰσθήσεις ἀνθρώπων θ. -ἀνθρωπείη ΕQ΄. -ψόφους θ. -φανερῶ θ. -ρῖνες θ. —² ξηροῦ IJ. -ἔξω καὶ εἴσω ΕΗθ. -ἀνθρώποισι γνῶσις θ. —³ ἀγνωσίη, παιδοτριδίη θ. -παιδοτρίδαι vulg. -Le Cod. Lat. a lu auss παιδοτριδίη, car il met: studium litterarum et exercitium tale est. -τοιόνδε Εθ. -τοιὸν vulg. -ἀδικαίειν ΕΗΚ. -ἐξαπατᾶν θ. —⁴τὰ αἴσχιστα καὶ κάλλιστο θ. —⁵τῆς τῶν Ε (H, al. manu). -ἀφροσύνη J. -ἐν ΕΕΓΗΙΚθ. - κακῶς θ. πολλοὶ ΗΚθ, Zwing., Lind., Mack. -θωμάζουσιν θ. -θωυμάζουσιν Lind. δλίγοι δὲ Lind., Mack. — εἰς θ. -ταῦτα vulg. -ἐξ ἀπάντων εἰν (sic) ἀνθρωποι pro ἐξαπατῶσι θ. - Αnte πωλ. addunt ἄνθρωποι ΕΗ. -πωλοῦντες κα ἀνεύμενοι θ. -θωμάζεται θ. — ταῦτα vulg. — εὐποκριτικὴ ἐξαπατᾶ· εἰδοτα: ἄ λέγουσιν ἀλλὰ καὶ φρονέουσιν οἱ αὐτοὶ ἐσέρπουσι καὶ ἐξέρπουσι καὶ οὐγοἱ αὐτοὶ θ. -ἐξαπᾶται G, Ald. — εὐσέρπουσιν ΕΗJ. -εἰσ. vulg. -ἔνι Zwing. Lind. -ποιεῖν ΕΗ. -ἀκούειν pro ποιεῖν θ. — 10 καὶ τότε μὲν ἄλλην τότε δὲ ἄλλην μὴ ἔχειν γνώμην θ. — 11 ότὲ δὲ ἄλλην οm., restit. al. manu Η. -ἄλλον, al. manu ην J. — 12 εἴρηται (Η, al. manu προείρηται) θ. -σύγκρασιν Ι

sept figures est aussi la sensation humaine, l'ouïe pour les sons, la vue pour les objets visibles, le nez pour l'odeur, la langue pour les saveurs agréables ou désagréables, la bouche pour l'articulation, le corps pour le tact du chaud ou du froid, voies du souffle au dedans et au dehors; c'est par là que les hemmes ont la connaissance.

24. (Treizième exemple : le gymnase, le marché, les comédiens. Singulière sortie contre l'éducation qu'on recevait dans les gymnases.) Le gymnase et l'art d'y élever les enfants, voici ce que c'est : on y enseigne à se parjurer suivant la loi, à être injuste justement, à tromper, à voler, à ravir, à prendre de force ce qu'il y a de plus beau comme ce qu'il y a de plus laid; celui qui ne fait pas ainsi est mauvais, celui qui fait ainsi est bon; là se montre la déraison du vulgaire; on regarde cela, on choisit comme bon un d'entre tous, et l'on juge les autres mauvais; beaucoup admirent, peu connaissent. On vient au marché, et on en fait autant : on trompe en vendant et achetant; celui-là est admiré qui trompe le plus. Buvant et saisi de transport, on en fait autant. On court, on lutte, on combat, on vole, on trompe; un entre tous est choisi. Les comédiens et les trompeurs disent, devant des gens qui le savent, certaines choses et en ont d'autres dans l'esprit; ils sortent les mêmes et rentrent non les mêmes; seul l'homme peut dire une chose, en faire une autre, n'être pas le même en étant le même, et tantôt avoir une pensée, tantôt en avoir une autre. C'est ainsi que tous les arts participent à la nature humaine.

25. (L'âme, mixture d'eau et de feu, se consume dans l'enfance et dans la vieillesse, et se multiplie dans l'âge adulte.) L'âme humaine, comme je l'ai déjà dit, ayant une mixture de feu et d'eau, et des parties d'homme, pénètre en tout animal qui respire, par conséquent en tout homme jeune et vieux.

Hθ. – ἐκ πυρὸς Ε. – μέρεα θ. – μέρη HIJK, Zwing., Mack. – μέρει vulg. – μοῖ-ραν Zwing. in marg. – Habet partes hominis Cod. Lat. – πᾶν θ. —  $^{13}$  καὶ om. θ. – καὶ πρεσδ. καὶ νεώτ. **J.** 

ἀλλ' ἐν μὲν τοῖσι νέοισι τῶν σωμάτων, ἄτε ¹ταχείης ἐούσης τῆς περιφορῆς καὶ τοῦ σώματος ὄντος αὐξίμου, ²ἐκπυρουμένη καὶ λεπτυνομένη καταναλίσκεται ἐς τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος · ἐν δὲ τοῖσι πρεσδυτέροισιν, ἄτε ³βραδέης ἐούσης τῆς κινήσιος καὶ δὴ ψυχροῦ τοῦ σώματος, καταναλίσκεται ἐς τὴν μείωσιν τοῦ ἀνθρώπου. 'Οκόσα δὲ τῶν σωμάτων ἀκμάζοντά ἐστι καὶ ἐν τῆσιν ἡλικίησι τῆσι γονίμησι, δύναται τρέφειν καὶ αὔξειν · δυνάσται δὲ ἄνθρωποι · ὅστις δύναται πλείστους ἀνθρώπους τρέφειν, δοῦτος ἰσχυρός · ἀπολειπόντων δὲ τῶν παρ' αὐτοῦ τρεφομένων, οδτος ἀσθενέστερος. 'Τοιοῦτον καὶ ἔκαστα τῶν σωμάτων πλεῖστα· δκοῖα ³πλείστας δύναται ψυχὰς τρέφειν, ταῦτα ἰσχυρότερα, ἀπελθόντων δὲ τούτων ἀσθενέστερα.

26. Ο τι θμέν αν ες άλλο εσέλθη, οὐκ αὔξεται ὅ τι 10 δὲ ἐς τὴν γυναῖκα, αὔξεται, ἢν τύχη τῶν προσηκόντων. 11 Διακ ρίνεται δὲ τὰ μέλεα ἄμα πάντα καὶ αὔξεται, καὶ οὔτε πρότερον οὐδὲν ἔτερον ἔτέρου οὔθ᾽ ὕστερον τὰ δὲ μέζω φύσει 12 πρότερα φαίνεται τῶν ἐλασσόνων, οὐδὲν πρότερα γινόμενα. Οὐκ ἐν ἴσω δὲ χρόνω πάντα δι ακοσικέεται, ἀλλὰ τὰ μὲν θᾶσσον, τὰ δὲ βραδύτερον, ὅκως 18 ἀν καὶ τοῦ πυρὸς ἔκαστα τύχη 14 καὶ τῆς τροφῆς τὰ μὲν οὖν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἴσχει πάντα φανερὰ, τὰ δ᾽ ἐν δύο μησὶ, τὰ δ᾽ ἐν τρισὶ, τὰ δ᾽ ἐν τετραμήνω. 15 Ωσαύτως καὶ γόνιμα γίνεται τὰ μὲν θᾶσσον ἔπτάμηνα τελείως, τὰ δὲ βραδύτερον ἐννέα μησὶ τελείως, ¹6 ἐς φάος ἀναδείκνυται ἔχοντα τὴν σύγκρησιν ἣνπερ καὶ διὰ παντὸς ἔζει.

¹ Παχείης J. -ταχίης θ. -ὄντος om. (H, restit. al. manu) θ. -αὐξίμου EHI Kθ, Zwing., Lind., Mack. -αὐξήμου vulg. -² ἐκπυρουμένη καὶ λεπτυνομένη θ, Mack. -ἐκπτερούμενα (ἐκπυρούμενα al. manu H; ἐκπερούμενα IJ; ἐκπεπταμένα Zwing. in marg.) καὶ λεπτυνόμενα vulg. - ³ βραδέης θ. -βραδείης vulg. -βραδίης EG, Frob. -δὴ om. θ. -καταναλίσκεσθαι θ. -4 ὅσα θ. -ἐν om. θ. -ἡλικίοισι G. -γονίμοισι K. -αὐξεῖν · δυνάστης δὲ ἄνθρωπος θ. - οὖτος om. θ. -τῶν παρ' αὐτοῦ τρεφομένων οὖτος om. (H, restit. al. manu) θ. -6 τοιούτων I. - ὁκοι (sic) pro καὶ θ. -7 πλεῖστα om. Mack. - D'après Mack πλεῖστα manque dans θ; ma collation ne le dit pas. -8 πλείστας θ, Zwing., Mack. -πλεῖστα vulg. -ψυχὰς om. θ. -ἰσχυρότατα θ. -ἰσχυρότερον, al. manu ρα H. -9 μὲν οὖν (post οὖν add. καὶ Ald.) ἄλλοσε (ἄλλος EG, H al. manu ἄλλοσε, Ald.; ἄλλας al. manu J) vulg. -μὲν ἄν (οὖν pro ἄν Lind., Mack) ἐς ἄλλο θ, Lind., Mack. -10 δ' EH. -δ' ἄν ἐς θ. -εἰς E. -11 καὶ διακρ. sine δὲ θ. -πάντα ἄμα θ. -καὶ πρότερον οὐδὲ ἐν ἔτερον ἑτέρου οὐδ' ὅστερον θ. -τοῦ προτέρου pro οὕτε πρότερον FGJ. -οὐδ', al. manu οὕθ' H.

Mais elle ne croît pas en tous semblablement: dans les jeunes, la circulation étant rapide et le corps étant croissant, l'âme brûlée et atténuée se consume pour la croissance du corps; chez les vieux, le mouvement étant lent et le corps étant froid, elle se consume pour la décroissance du corps. Les corps qui sont dans la fleur et aux âges féconds, peuvent nourrir et accroître. Ainsi les hommes puissants: celui qui peut nourrir le plus d'hommes est puissant; mais, ceux qui étaient nourris par lui venant à manquer, il est faible. Il en est de même de chaque corps; celui qui peut nourrir le plus d'âmes, est plus fort; cette faculté s'en allant, il devient plus faible.

26. (Tout, dans le fœtus, se forme simultanément.) Pour ce qui va partout ailleurs que dans une femme, il n'y a point de croissance; mais pour ce qui va dans une femme, il y a croissance, si se rencontre ce qui convient. Tous les membres se séparent en même temps et croissent; il n'y en a aucun qui vienne plus tôt ou plus tard qu'un autre; mais ceux qui ont naturellement plus de volume paraissent avant les plus petits, sans être pour cela formés plus tôt. Tous ne se forment pas en un temps égal, mais les uns plus tôt, les autres plus tard, suivant que chacun rencontre le feu et l'aliment; les uns en quarante jours ont tout visible, les autres en deux mois, les autres en trois, les autres en quatre. De même ils viennent viables, les uns plus tôt en sept mois complétement, les autres plus tard en neuf mois complétement, et ils se montrent à la lumière ayant la composition qu'ils auront toujours.

<sup>— 12</sup> πρότερον, al. manu ρα H.— 13 ἢν ΕΗΚ, Ald., Frob., Zwing., Lind.— καὶ οπ. (Ε, restit. al. manu) ΗΚ.—τύχη ἕκαστα ΕΗΙΚθ.— 14 καὶ οπ. Ε.— τὰ μὲν οὖν ἐν τεσσαράκοντα καὶ τρισὶν ἡμέρησιν ἴσχει (ἐν τεσσαράκοντα Ισχει τρισὶ, al. manu τεσσαράκοντα καὶ τρισὶ ἴσχει Η; ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι καὶ τρισὶν ἴσχει ΕΚ), τὰ δ' ἐν τετραμήνφ vulg.—τὰ μὲν οὖν ἐν τεσσεράκοντα ἡμέρησιν ἴσχει πάντα φανερὰ, τὰ δ' ἐν δύο μησὶ, τὰ δ' ἐν τρισὶ, τὰ δ' ἐν τετραμήνω θ.— 15 ὡς δ' αὕτως ΕΗΙΚθ.—τελέως θ.— 16 εἰς φῶς θ.— σύγκρησιν ΕΙΙΚ, Mack.—σύγκρασιν θ.—σύγκρισιν vulg. (Η, al. manu κρη).—ἔχει θ.

- 27. ΤΑ βρενα μεν οὖν καὶ θήλεα ἐν τῷἐε τῷ τρόπω γίνοιτ' ἀν ως ανυστόν τα δε θήλεα πρός ύδατος μαλλον από των ψυγρών και ύγρῶν καὶ <sup>2</sup>μαλθακῶν αύξεται καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ ἐπιτηδευμάτων· τὰ δὲ ἄρσενα πρὸς πυρὸς μᾶλλον, ἀπὸ τῶν ζηρῶν δηλαδή καὶ θερμών σίτων τε καὶ λοιπῆς διαίτης. Εὶ οὖν θῆλυ τεκεῖν βούλοιτο, τῆ πρὸς ὕδατος διαιτήσει χρηστέον εἰ δὲ ἄρσενα, τῆ πρὸς πυρός επιτηδεύσει διακτέρν και ου μόνον τον άνδρα δεί τουτο διαπρήσσεσθαι, αλλά καὶ τὴν γυναϊκα. Οὐ γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς μούνον αύξιμόν ἐστιν ἀποκριθέν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς γυναικὸς, διὰ τόδε· ξκάτερον μέν 6τὸ μέρος οὐκ ἔγει ίκανὴν τὴν κίνησιν τῷ πλήθει τοῦ ύγροῦ, ώστε καταναλίσκειν τὸ ἐπιβρέον καὶ Τζυνιστάναι δι' ἀσθενείην τοῦ πυρός· δκόταν δὲ κατὰ <sup>8</sup>τωὐτὸ ἀμφότερα συνεμπεσόντα τύγη, θπεριπίπτει πρὸς ἄλληλα, τὸ πῦρ τε πρὸς τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ώσαύτως. 10 Εἰ μὲν οὖν ἐν ζηρῆ τῆ χώρη 11 περικινέεται, κρατέει τοῦ ξυνεμπεσόντος ύδατος, καὶ ἀπὸ τούτου αύξεται τὸ πῦρ, ώστε μή κατασθέννυσθαι 12 δπὸ τοῦ ἐμπίπτοντος κλύδωνος, ἀλλὰ τό τε ἐπιὸν δέχεσθαι καὶ συνιστάναι πρὸς τὸ ὑπάρχον ἢν δὲ ἐς τὸ ύγρον πέση, εὐθέως <sup>18</sup> ἀπ' ἀρχῆς κατασθέννυταί τε ὑπὸ τοῦ ἐμπίπτοντος κλύδωνος καὶ διαλύεται 14 ες την μείω τάξιν. Έν μιη δε ημέρη τοῦ μηνὸς έκάστου δύναται συστήναι καὶ κρατήσαι τῶν ἐπιόντων, καὶ 15 ταῦτ' ἢν τύγη ξυνεμπεσόντα παρ' ἀμφοτέρων κατὰ 16 τόπον.
- 28. Ξυνίστασθαι δὲ δύναται καὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρσεν πρὸς ἄλληλα, <sup>17</sup>διότι καὶ ἐν ἀμφοτέροις ἀμφότερα τρέφεται, καὶ διότι ἡ μὲν ψυχὴ <sup>18</sup>τωὐτὸ πᾶσι τοῖσιν ἐμψύχοισι, τὸ δὲ σῶμα διαφέρει ἐκά-

<sup>&#</sup>x27; Άρσενα θ. —² μαλακῶν ΕΓΘΗΙΚ. —³ δηλαδή οπ. (Η, restit. al. manu) θ. —καὶ σίτων sine τε θ. —λοιπῆς οπ. θ. —πολλῆς pro λοιπῆς Ε. —εἰ ΕΙΘ. — ἢν vulg. —μὲν οὕν ΕΘΗΙΚθ. —⁴ διαίτη Jθ. —εἰ ΕΗΙΙΚθ. —ἢν vulg. —δ' Ε. — διακτέον ΕΙΙΡ'Q'θ. —διαιτητέον vulg. —καὶ οπ., restit. al. manu Η. —μόνον δὲ vulg. —δὲ οπ. θ. —τοῦτο δεῖ θ. — ⁵ οὐ γὰρ ἀπὸ τοὺ ἀνδρὸς μόνον ἀποκριθὲν αὕξιμον ἐστὶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς διὰ τάδε θ. — ° τὸ οπ. ΕΗΚ. — ² ξυνίσταται (σ. ΕΗΙΙΚ) vulg. —ξυνίστασθαι Ζwing. in marg. —συνιστᾶναι θ. —ἀσθένειαν θ. — ³ τωυτὸ θ, Mack. —τοῦτο vulg. —συνεκπεσόντα θ. — ³ συμπίπτει θ, Mack. — 10 εἰ θ. —ἢν vulg. —νῦν pro οἔν ΕΙΙΚ. — '' πέση, κεινέεται, εἰ καὶ κρατέει τοῦ συνεκπεσόντος ὕδατος θ. — Απιο κρατέει addit τὸ πῦρ Lind. — ½ ἀπὸ ΗQ'. —ἐπιπίπτοντος θ. — ἄλλο τε ἀλλὰ τό τε ΕΘΗΚ, Ald. — συνεστᾶναι ΕΗ. —συνεστάναι Κ. —συνιστᾶναι θ. —πρὸς τὸν θ. πρὸς τὸ οπ. vulg. — II faut lire τὸ, comme l'a bien να Mack, et comme on le trouve

27. (Engendrement / filles et de garçons, explication illusoire.) Les mâles et les femelles se forment donc de cette façon, selon la possibilité. Les femelles, tenant plus de l'eau, croissent par les choses froides, humides et molles, aliments, boissons et régime; les mâles, tenant plus du feu, croissent, bien entendu, par les choses sèches et chaudes, aliments et le reste. Si donc on veut engendrer une fille, il faut user du régime aqueux; si un garçon, du régime igné; et non-seulement l'homme, mais encore la femme. Car la croissance appartient non-seulement à ce qui est sécrété par l'homme, mais encore à 🦟 ce qui l'est par la femme, et voici pourquoi : ni l'une ni l'autre part n'a un mouvement suffisant, vu l'abondance de l'humide, de manière à consumer ce qui afflue et à le coaguler, et cela à cause de la faiblesse du feu. Mais quand les deux parts viennent à se rencontrer au même point, elles se portent l'une vers l'autre, le seu vers le seu, et l'eau vers l'eau. Le feu, s'il se meut en lieu sec, triomphe de l'eau qui arrive, et s'en accroît, si bien que, loin d'être éteint par le flot survenant, il reçoit l'afflux et le coagule sur ce qui existe déjà; mais s'il tombe dans un lieu humide, il est tout d'abord éteint par le flot survenant et il se dissout, passant au rang de décroissance. En un seul jour de chaque mois il peut coaguler et surmonter ce qui arrive, et cela s'il advient que les deux parts se rencontrent au même lieu.

28. (Trois espèces d'hommes suivant la prévalence variable du principe mâle ou du principe femelle.) Le mâle et le femelle peuvent se coaguler l'un avec l'autre, parce que l'un et l'autre se nourrit dans l'un et l'autre, et parce que l'âme est la même dans tous les êtres animés, bien que le corps

dans la note suivante. —  $^{13}$  ἀπὸ Ε. – τε om. ΕΗΙ. – ὑπὸ τοῦ ἐμπ. κλ. om. JK θ. – Post κλ. addunt ἄλλοτ' ἐπιὸν δέχεσθαι καὶ συνιστάναι πρὸς τὸ ὑπάρχον  $^{14}$  ν δ' ἐς ὑγρὸν πέση εὐθέως ἀπ' ἀρχῆς κατασδέννυταί τε ΕΙ. —  $^{16}$  ἐς Ε, Lind. – εἰς vulg. – μείζω pro μείω Ε. —  $^{15}$  ταῦτα θ. – συνεκπεσόντα θ. —  $^{16}$  τρόπον θ. – Απια πρὸς addunt διότι ΗΙΙ. —  $^{17}$  διότι καὶ ἐν ἀμφοτέροις ἀμφότερα τρέφεται, καὶ θ. – διότι.... καὶ om. vulg. —  $^{18}$  τωυτὸ θ, Lind., Mack. – τὸ αὐτὸ vulg. –  $^{48}$  ΕΗ. – μείζονι Εθ. – μείζονι vulg.

στου. Ψυγή μεν οὖν αλεί δμοίη καὶ ἐν μέζονι καὶ ¹ἐν ἐλάσσονι· οὐ γὰρ άλλοιοῦται οὔτε διὰ φύσιν οὔτε δι' ἀνάγκην· σῶμα δὲ ²οὐδέκοτε τωύτο ούδενος ούτε κατά φύσιν ούθ' ύπ' άνάγκης, το μέν γάρ διακρίνεται ές πάντα, τὸ δὲ ξυμμίσγεται πρὸς ἄπαντα. \*Ην μὲν οὖν ³ἐς άρσενα τὰ σώματα ἀποκριθέντα ἀμφοτέρων τύγη, αὔξεται κατὰ τὸ ύπάρχον, καὶ γίνονται οδτοι ἄνδρες λαμπροί τὰς ψυγάς καὶ \*τὸ σῶμα ίσχυροί, ην μη ύπο της διαίτης βλαδώσι της έπειτα. Ήν δέ το μέν άπο τοῦ ἀνδρὸς ἄρσεν ἀποχριθῆ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς γυναιχὸς θῆλυ, χαὶ έπικρατήση τὸ ἄρσεν, 5ή μεν ψυχή προσμίσγεται πρὸς τὴν ἰσγυροτέρην ή ἀσθενεστέρη, οὐ γὰρ ἔγει 6πρὸς ὅ τι ὁμοτροπώτερον ἀπογωρήσει τῶν παρεόντων · 7προσδέγεται γὰρ ἡ μικρή τὴν μέζω καὶ ή 8 μέζων την ελάσσονα · χοινή δε των ύπαργόντων χρατέουσι · τὸ δε σωμα τὸ μέν ἄρσεν αὔζεται, τὸ δὲ θῆλυ μειοῦται καὶ διακρίνεται 9ἐς άλλην μοίρην. Καὶ οδτοι ήσσον μεν τῶν προτέρων λαμπροὶ, όμως δὲ, διότι ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς τὸ ἄρσεν ἐκράτησεν, ἀνδρεῖοι γίνονται, καὶ 10 τοῦνομα τοῦτο δικαίως ἔγουσιν. Ήν δὲ ἀπὸ μὲν τῆς γυναικὸς άρσεν ἀποκριθη, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀνδρὸς θηλυ, 11 κρατήση δὲ τὸ άρσεν, αύζεται τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ προτέρω τὸ δὲ μειοῦται γίνονται δὲ οδτοι ανδρόγυνοι καὶ καλέονται τοῦτο ὀρθῶς. 12 Τρεῖς μὲν οὖν αδται γενέσιες τῶν ἀνδρῶν, διάφοροι δὲ πρὸς τὸ μᾶλλον καὶ ἦσσον τὸ τοιοῦτον εἶναι διὰ τὴν σύγχρησιν τοῦ ἔδατος τῶν <sup>13</sup>μερέων χαὶ τροφάς και παιδεύσιας και συνηθείας. Δηλώσω δε προϊόντι τῷ λόγω χαὶ περὶ τούτων.

29. Τὸ δὲ θῆλυ γίνεται κατὰ τὸν 14 αὐτὸν τρόπον ởν μὲν ἀπ'

¹ Ἐν (H, al. manu) θ, Mack. – ἐν om. vulg. – οὕτε.... οὐδενὸς om. GIJ. – διὰ, al. manu κατὰ H. – κατὰ pro διὰ EIKP'Q'. – ὑπ' ἀνάγκης E (H, al. manu) KP'Q'. —² οὐδέποτε EHKθ. – τὸ αὐτὸ K. – οὕτε δι' ἀνάγκην EHKQ'. – οὕτε ὑπ' οὐδενὸς pro οὕθ' ὑπ' ἀνάγκης θ. – οὕτε pro οὕθ' I. – τὸ μὲν γὰρ διακρίνεται ἐς παντὰ, τὸ δὲ συνμίσγεται πρὸς ἄπαντα θ. – τὸ (τῷ Zwing. in marg., Lind., Mack) μὲν διακρίνεσθαι ἐς πάντα, τὸ (τῷ Zwing., Lind., Mack) δὲ ξυμμίσγεσθαι πρὸς ἄπαντα vulg. — ² ἐς θ. – ἐς om. vulg. – ἀποκρηθέντα I. – ἀμφοτέρων om. θ. — ⁴ τὰ σώματα θ. – ὑπὸ θ. – ἀπὸ vulg. – τῆς EHθ. – τῆς om. vulg. – βλαφθῶσι EJKP'Q', Lind., Mack. — ⁵ ἡ μὲν ψυχὴ θ, Mack. – ἢν μὲν τύχη pro ἡ μὲν ψ. vulg. – ἢ ἀσθενεστέρη θ (ἡ Zwing., Mack). – ἡ ἀσθενεστέρην vulg. — ⁶πρὸς ὅ τι θ. – πρός τι vulg. – δμοτροπώτερον θ. – δμοτροφώτερον vulg. – ἀποχωρήση θ. – ἀποχωρήσειν EH. — † προσδέεται J. – προσέρχεται γὰρ καὶ ἡ μικρὴ πρὸς τὴν μέζω, καὶ ἡ μέζω πρὸς τὴν ἐλάσσονα θ. – μέζω EHK. – μείζω vulg. — βμέζω EH. – μείζω Zwing., Lind., Mack. – κοινὴ I. –

diffère en chacun. L'âme est toujours semblable et dans le plus grand et dans le plus petit; car elle ne change ni naturellement ni artificiellement. Mais le corps n'est jamais en rien le même, soit naturel lement soit artificiellement: car il se résout en tout, et se mêle à tout. Si les corps sécrétés recoivent des deux côtés la part mâle, ils croissent sur le fonds existant, et il en naît des hommes à l'âme claire, au corps vigoureux, à moins qu'ils ne soient détériorés par le régime ultérieur. Si, l'homme fournissant le mâle et la femme le femelle, le mâle l'emporte, l'âme la plus faible se joint à la plus forte, vu qu'elle n'a, dans ce qui est là, rien pour quoi elle ait plus d'affinité; car la petite reçoit la grande, et la grande la petite; réunies elles triomphent de la matière existante; le corps mâle croît, mais le femelle décroît et passe à une autre destinée; et ces hommes sont moins brillants que les précédents; néanmoins, comme le mâle venant de l'homme a triomphé, ils sont virils, et cette épithète leur est justement attribuée. Si, le mâle étant fourni par la femme et le femelle par l'homme, le mâle l'emporte, la croissance se fait de la même façon que dans le cas précédent, mais le mâle décroît; ces hommes sont androgynes (moitié hommes, moitié femmes), et ils portent justement cette qualification. Telles sont donc les trois générations des hommes, différant en ce qu'ils ont plus ou moins le caractère viril suivant la composition des parties de l'eau, suivant les aliments, l'éducation et les habitudes. Dans la suite du discours je traiterai aussi de ces objets.

29. (Trois espèces de femmes suivant la prévalence du principe mâle ou du principe femelle.) Les femmes sont engen-

τὸ δὴ σῶμα Κ΄.— $^9$  ἐς Ε, Lind., Mack.—εἰς vulg.—μοίραν θ.—ἤσσον μὲν ΕΗ IJθ.—μὲν ἤσσον vulg.—προτέρων θ.—πρότερον vulg.— $^{10}$  τὸ ὄνομα Κθ.—τὸ οὕνομα Η.— $^{11}$  κρατήσει ΗΚ.—ἀνδρόγυναι (Ε, οι al. manu) FGHJK, Ald.— καλοῦνται  $^{12}$  τρὶς θ.—οὖν οm. θ.—γενέσεις θ.—ἀνδρῶν θ, Mack.—ἀνθρώπων vulg.—τοιοῦτοι pro τὸ τοιοῦτον θ.—σύγκρισιν EGIJ.—σύγκρασιν Κ.— $^{13}$  μητρέων Zwing. in marg.—αὶ pro καὶ θ.— $^{14}$  αὐτὸν GKθ.—ἀυτὸν vulg.—ἀπὸ θ.—γίνεται θ.—γίνονται vulg.

ἀμφοτέρων θῆλυ ἀποχριθῆ, θηλυχώτατα καὶ εὐφυέστατα γίνεται·
ἢν ¹δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς γυναικὸς θῆλυ, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἄρσεν,
κρατήση δὲ τὸ θῆλυ, ² αὕξεται τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ θρασύτεραι μὲν
τῶν πρόσθεν, ὅμως δὲ κόσμιαι καὶ αὐταί· ³ἢν δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ
ἀνδρὸς θῆλυ, τὸ ⁴δ' ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἄρσεν, κρατήση δὲ τὸ θῆλυ,
αὕξεται τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ γίνονται τολμηρότεραι τῶν προτέρων
καὶ ἀνδρεῖαι ὀνομάζονται. Εἰ δὲ τις ὅ ἀπιστοίη, ψυχὴν μὴ προσμίσγεσθαι ψυχῆ, ⁶ ἀφορῶν ἐς ἄνθρακας, κεκαυμένους πρὸς μὴ κεκαυμένους προσδάλλων, ἐσχυροὸς πρὸς ἀσθενέας, τροφὴν αὐτοῖσι
διδοὸς, ὅμοιον ¹ τὸ σῶμα πάντες παρασχήσονται καὶ οὐ διάδηλος
ἔτερος τοῦ ἑτέρου, ἀλλ' ἐν ὁκοίω σώματι ζωπυρέονται, 8 τοιοῦτον δὴ
τὸ πᾶν ἔσται· ὁκόταν δ' ἀναλώσωσι τὴν ὑπάρχουσαν τροφὴν, διακρίνονται ἐς τὸ ἄδηλον· τοῦτο καὶ ἀνθρωπίνη ψυχὴ πάσχει.

30. Περὶ δὲ τῶν διδύμων <sup>9</sup> γινομένων ὁ λόγος ὧδε δηλώσει. Τὸ μὲν πλεῖστον τῆς γυναικὸς ἡ φύσις αἰτίη τῶν μητρέων <sup>10</sup> γὰρ ὁμοίως ἀμφοτέρωσε πεφύκωσι κατὰ τὸ στόμα, <sup>11</sup> καὶ ἀναχάσκωσιν ὁμοίως, καὶ ξηραίνωνται ἀπὸ τῆς καθάρσιος, δύνανται τρέφειν, ἢν τὰ τοῦ ἀνδρὸς <sup>12</sup>ξυλλαμδάνη, ὥστε εὐθὺς ἀποσχίζεσθαι ούτω γὰρ ἀνάγκη σκίδνασθαι <sup>13</sup>ἐπ' ἀμφοτέρας τὰς μήτρας ὁμοίως. <sup>2</sup>Ην μὲν οὖν πουλὸ <sup>14</sup> ἀπ' ἀμφοτέρων τὸ σπέρμα καὶ ἰσχυρὸν ἀποκριθῆ, δύναται ἐν ἀμφοτέρησι τῆσι χώρησιν αὖξεσθαι κρατέει γὰρ τῆς τροφῆς τῆς ἐπιούσης. <sup>2</sup>Ην δὲ <sup>15</sup>κως ἄλλως γένηται, οὐ γίνεται δίδυμα. Όκοταν

 $<sup>^{1}</sup>$  Δότε (sic) pro δὲ τὸ θ. – κρατήσει ΕΗΚ. —  $^{2}$  αὕξ. τ. α. τρ. καὶ om. G (H, restit. al. manu) Jθ, Ald. -καὶ om. I. - αὖται θ. - 3 ἢν δ' ἢν τὸ μὲν vulg. - ἢν δ' αὖ (ἢ vel αὖ Zwing. in marg.) τὸ μὲν ΕΙJΚΡ', Lind., Mack. - ἢν μὲν ἀπὸ, al. manu  $\eta \nu \delta'$  að tò  $\mu \dot{\epsilon} \nu H. - \eta \nu \delta'$  aὐtò  $\mu \dot{\epsilon} \nu Q'. - \eta \nu \delta \dot{\epsilon}$  tò  $\mu \dot{\epsilon} \nu \theta. - 4 \delta \dot{\epsilon} E \theta.$ -άρρεν GI, Ald. - κρατήσει ΕΗΚ. - αὐτὸν Κ. - ἀυτὸν vulg. - καὶ om., restit. al. manu H. -γίνονται δὲ sine καὶ θ. - Mack dit que dans θ manque αύξεται τ. α. τρ. καί; mais dans ma collation l'absence de αύξεται et de καὶ est seule indiquée. - ἄνδριαι θ. - 5 ἀπιστέει ΕΗΙΙΚ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - ἀπιστεῖ θ. - ἀπισταίη G, Ald., Frob., Zwing. - προσμίγεσθαι HlK. συνμίσγεσθαι  $\theta$ . – φύσει pro ψυχη  $\theta$ . —  $\theta$  ἀφορῶν ές  $\theta$ . – ἄφρων ἐστιν pro ἀφ. ές vulg. - μή om. vulg. - J'ai ajouté, sans mss., la négation, qui me paraît indispensable: μή κεκαυμένους est opposé à ἀσθενέας. -προσβάλων (sic) Ε. -έμβάλλων  $K.-^7$ τὸ σῶμα ἄπαν παρεσχηκότος, καὶ οὐ διάδηλον ἕτερον τοῦ στεροῦ (sic)  $\theta$ .  $\dot{}$ οποίω  $\theta$ .  $\ddot{}$ ζωπυροῦνται  $\theta$ .  $\ddot{}$ θ τοιοῦτον δή τὸ πᾶν ἔσται θ. - τοιούτον ἀπὸ πάντων ἔσται vulg. - 9 γιν. Εθ. - γεν. vulg. - ὧδε ὁ λ. Ε (H, al. manu, erat prius δδε λόγος) Kθ.-Les anciens regardaient la matrice comme double, c'est pour cela qu'ils disaient, au pluriel, les ma-

drées de la même façon : si le femelle est fourni des deux côtés, la femme est aussi femme et d'aussi belle nature que possible. Si, le femelle étant sourni par la femme et le mâle par l'homme, le femelle l'emporte, la croissance se fait de la même façon; mais ces semmes sont plus hardies que les précédentes, tout en étant, elles aussi, gracieuses. Si, le femelle étant fourni par l'homme et le mâle par la femme, le femelle l'emporte, la croissance se fait de la même façon, et ces femmes sont plus audacieuses que les précédentes, on les nomme viriles. Si vous doutez que l'âme se mêle à l'âme, vous n'avez qu'à considérer des charbons : mettez des charbons allumés près de charbons non allumés, de forts auprès de faibles, donnez-leur de l'aliment, et tous vous présenteront une substance semblable, aucun ne se distinguera des autres, et le tout sera tel que le corps où ils ont pris feu; quand ils auront consumé l'aliment existant, ils se résoudront en obscurité. C'est ce qu'éprouve l'âme humaine.

30. (Des jumeaux; de leur ressemblance.) Voici l'explication de la formation des jumeaux: En général ce qui en est la cause, c'est la disposition des matrices (vo) ez note 9); si elles sont configurées, par rapport à l'orifice, semblablement des deux côtés, si elles s'ouvrent semblablement et semblablement se dessèchent après les règles, elles peuvent nourrir, pourvu qu'elles reçoivent la semence de l'homme de manière à ce qu'elle se divise aussitôt; car, en ce cas, la semence se partage également entre les deux matrices. Donc, une semence abondante et vigoureuse, étant sécrétée par les deux, peut croître dans l'une et l'autre matrice; car elle triomphe de la nourriture qui y arrive. De toute autre façon,

trices. — 10 μèν pro γὰρ FGIJ. – ἀμφοτέροσε J. – πεφύκωσι θ. – πεφύκασι vulg. — 11 καὶ ἢν vulg. – ἢν om. θ. – ἀναχάσκωσιν θ, (Zwing. in marg., vel χανῶσιν), Mack. – ἀνάσχωσιν vulg. – ὁμοίως om. θ. – ξηραίνονται EGJ, Ald. — 12 σ. ΕΗΙJΚθ. – οὐτω γ. ἀν. σκ. om. θ. — 13 ἐς θ. – πουλὸ ΕΗΙJΚ. – πολὸ vulg. — 11 ἐπ' vulg. – ἀπ' EGHJKθ, Mack. — 15 πως EGIJΚθ. – πω H. – οὐ θ, Foes in not., Lind., Mack. – οὐ om. vulg. – γίνονται vulg.

μέν οὖν ¹άρσενα ἀπ' ἀμφοτέρων ἀποχριθῆ, ἔξ ἀνάγχης ἐν ²ἀμφοτέροισιν ἄρσενα γεννᾶται · ὁχόταν δὲ θήλεα ἀπ' ἀμφοτέρων, θήλεα γίνεται · ³ὁχόταν δὲ τὸ μὲν θῆλυ, τὸ δὲ ἄρσεν, ὁχότερον ἄν ἔχατέροι χρατήση, τοιοῦτον ἐπαύξεται · Ομοια δὲ ἀλλήλοισι τὰ δίδυμα διὸ ⁴τόδε γίνεται, ὅτι πρῶτον μὲν ἴσα τὰ χωρία ἐν οἶσιν αὔξεται, ὅἔπειτο ἄμα ἀπεχρίθη, ἔπειτα τῆσιν αὐτῆσι τροφῆσιν ⁶αὔξεται, γόνιμά τι ἀνάγεται ἄμα ἐς φάος.

- 31. Ἐπίγονα δὲ τῷδε τῷ τρόπῳ γίνεται <sup>7</sup> δκόταν αἴ τε μῆτρα θερμαὶ καὶ ξηραὶ φύσει ἔωσιν, ή τε γυνὴ τοιαύτη, τό τε σπέρμο ξηρὸν καὶ θερμὸν ἐμπέση, <sup>8</sup> οὐκ ἔτι γίνεται ἐν τῆσι μήτρησιν ὑγρασίν οὐδεμίη, ήτις τὸ ἐπεισπῖπτον σπέρμα κρατήσει διὰ τοῦτο <sup>9</sup>ξυνίσταται ἐξ ἀρχῆς καὶ ζώει, διατελέειν δὲ οὐ δύναται, ἀλλὰ <sup>10</sup> καὶ τὸ ὑπάρχον προσδιαφθείρει, διότι οὐ ταὐτὰ ξυμφέρει ἀμφοῖν.
- 32. Υδατος <sup>11</sup> δὲ τὸ λεπτότατον καὶ πυρὸς τὸ ἀραιότατον σύγκρησιν λαδόντα ἐν ἀνθρώπου <sup>12</sup> σώματι ὑγιεινοτάτην ἔξιν ἀποδεικνύε διὰ τάδε, ὅτι ἐν τῆσι μεταδολῆσι τοῦ ἐνιαυτοῦ τῶν ὡρέων τῆσ μεγίστησιν <sup>13</sup> οὐκ ἐπιπληροῦται τὸ ἔσχατον οὐδέτερον, οὔτε τὸ ὕδως ἔς τὸ πυκνότατον <sup>14</sup> ἐν τῆσι τοῦ ὕδατος ἐφόδοισιν, οὔτε τὸ πῦρ ἔ <sup>15</sup>τῆσι τοῦ πυρὸς, οὔτε τῶν ἡλικιέων ἐν τῆσι μεταστάσεσιν, οὔτ τῶν σιτίων καὶ ποτῶν ἐν τοῖσι διαιτήμασι. Δύνανται γὰρ <sup>16</sup> γένεσί τε πλείστην δέξασθαι ἀμφότερα καὶ πλησμονήν χαλκὸς ὁ μαλακώτατός <sup>17</sup>τε καὶ ἀραιότατος πλείστην κρῆσιν δέχεται καὶ γίνετα

<sup>1 &</sup>quot;Αρσενα ΕΗΙΙΚ. - άρσεν vulg. - 2 άμφοτέροις θ. - άμφοτέρησι Zwing. γεννᾶσθαι vulg.-Lisez γεννᾶται, comme plus bas γίνεται.- 3 όταν θ.- ή (H, al. manu αν) θ. - έκατέρων ΗΙΙΚθ. - ἐπαύξεται θ, Mack. - ἐπαύξει vulg. ἐπάξει (Ε, al. manu ἐπαύξει) Κ. — 4 τάδε θ. - τὰ χορια (sic) όμοῖα pro t. το χωρία θ. - ἴσα om., restit. al. manu H. - οἶσιν θ. - οἶς vulg. - 5 ἔπειτα.... αὔ ξεται om. J. – ὅτι καὶ ἄμα vulg. – ὅτι καὶ om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ . —  $^6$ αὖ ξεται om., restit. al. manu Η. - γίνεται pro ἀνάγεται θ. - ἄμα θ. - ἄμα om vulg. – εἰς ΕΗ. —  $^7$  ὅταν θ. – θερμαί τε καὶ θ. – θερμὸν καὶ ξηρὸν  $\mathbf{K}$ . —  $^8$  οὐ: έπιγίνεται θ. - οὐδεμία Εθ. - εἰσπίπτον θ. - κρατήσει Κ. - κρατήση vulg. -9 σ. ΕΗΙΙΚθ. - ζώη Η. - διατελεῖν θ. -- 10 καὶ om. θ. - διαφορει (sic) θ. - οὔτ αὐτὰ Η, Ald. - ταῦτα θ. - συμφ. ΕΚθ. - αὐτοῖν pro ἀμφοῖν θ. - " δὲ om. θ. τε pro δè EGHIJK, Ald., Zwing. - τὸ om. HIJ. - λεπτότητι al. manu H. πυὸς (sic) pro πυρὸς Ε. - σύγκρισιν Gθ. - σύγκρασιν ΕΗΙΙΚ. - 12 σώματ ύγιει ύγιεινότα (sic) την έξιν θ. - ἀποδειχνύειν (J, al. manu) Κ. -διότι θ.των ώρ. του ένιαυτου θ. — 13 ούκ.... οὐδέτερον θ. - ούκ.... οὐδέτερον om vulg. - 14 εν θ.-έστιν pro εν vulg. - 15 τησι EHIJθ, Zwing., Lind., Mack. τοῖς vulg. - ἡλικιῶν θ. - ἡλικιέων (Zwing., χωρέων in marg.), Foes in not.

l ne se forme pas de jumeaux. Quand le mâle est fourni par es deux, nécessairement des garçons sont engendrés des deux ôtés; quand le femelle est fourni par les deux, ce sont des illes; quand la sécrétion est en partie mâle, en partie femelle, a croissance se fait suivant le principe qui l'emporte. Les juneaux se ressemblent; voici pourquoi : d'abord les lieux où ls croissent sont égaux, secondement ils ont été sécrétés ensemble, puis ils reçoivent mêmes aliments et sont produits en nême temps à la lumière.

- 31. (De la superfétation.) Les superfétations se font ainsi : quand les matrices sont naturellement chaudes et sèches, que a femme est chaude aussi et sèche et que la semence arrive sèche et chaude, il n'y a plus dans les matrices aucune hunidité qui surmonte la semence survenante; aussi elle se coagule d'abord et vit, mais elle ne peut persister et entraîne avortement du fœtus préexistant, attendu que les mêmes choses ne conviennent pas à tous les deux.
- 32. (De la constitution du corps, ou santé corporelle, suivant les proportions variables et les qualités de l'eau et du feu constituants.) L'eau la plus ténue et le feu le plus léger se combinant dans le corps de l'homme forment la constitution la plus saine; et voici pourquoi : aucun de ces deux principes n'atteint son extrémité, ni l'eau quand l'eau afflue, ni le feu quand le feu afflue, soit dans les plus grands changements des saisons, soit dans les mutations des âges, soit dans le régime suivi pour les aliments et les boissons. Ces deux principes sont susceptibles de la plus ample génération et de la plénitude la plus étendue. Le cuivre le plus mou et le moins compact est susceptible du mélange le plus ample et devient le plus beau. Il en est de même quand l'eau la plus ténue et

Lind., Mack. - μικρέων vulg. - σίτων θ. - καὶ τῶν ποτῶν Ε. - δύναται Zwing., Lind. — <sup>16</sup> κένωσιν Lind. - κίνησιν Zwing. in marg., Mack. - Mack dit que θ a κίνησιν; mais ma collation porte expressément γένεσιν. - τε καὶ πλείστην γενέσθαι ἀμφ. καὶ πλεισμονὴν θ. — <sup>17</sup> τε om. ΕΗΙΙ. - κρίσιν ΕGΗΙΙΚ. - κάλλιστος θ. - κάλλιστον vulg.

κάλλιστος καὶ ὕδατος τὸ λεπτότατον καὶ πυρὸς τὸ ἀραιότατον ¹ σύ κρησιν λαμβάνοντα ωσαύτως. Οξ μέν οὖν ταύτην ἔγοντες τὴν ωύς δγιαίνοντες διατελέουσι τὸν πάντα γρόνον, μέγρι τεσσαράκοντα ἐτέω οί δε καὶ μέγρι γήρω τοῦ ἐσγάτου δκόσοι δ' ἐὰν ληφθῶσιν ὁ νουσήματός τινος ύπερ τεσσαράκοντα έτεα, ου μάλα αποθνήσκουσ Οχόσα δὲ τῶν σωμάτων ³σύγχρησιν λαμδάνει πυρὸς τοῦ ἐσγυροτάτ καὶ ὕδατος τοῦ πυχνοτάτου, ἐσγυρὰ μὲν καὶ ἐρδωμένα τὰ σώμα γίνεται, φυλαχής δε 4 πολλής δεόμενα μεγάλας γάρ τὰς μεταβολ έχει ἐπ' ἀμφότερα, καὶ ἐν τῆσι τοῦ ὕδατος δεφόδοισιν ἐς νουσήμα πίπτουσι, καὶ 6 ἐν τῆσι τοῦ πυρὸς ώσαύτως. Τοῖσιν οὖν διαιτήμο ξυμφέρει γρέεσθαι τὸν τοιοῦτον πρὸς τὰς ώρας τοῦ ἔτεος ἐναντιεύμ νον, ύδατος μεν έφόδου γινομένης, τοῖσι πρὸς πυρὸς, πυρὸς έφόδου γενομένης, τοῖσι πρὸς ὕδατος <sup>8</sup>γρέεσθαι, κατὰ μικρὸν μεί στάντα μετά τῆς ώρης. Υδατος <sup>9</sup>δε τοῦ παχυτάτου καὶ πυρὸς τ λεπτοτάτου ξυγχρηθέντων έν τῷ σώματι, τοιαῦτα 10 ξυμβαίνει, ἐξ. διαγινώσκειν χρή ψυχρήν φύσιν καὶ ύγρήν ταῦτα 11 τὰ σώμα εν τῷ χειμῶνι νοσερώτερα 1º ἢ ἐν τῷ θέρει, ¹3 καὶ ἐν τῷ ἦρι ἢ ἐν φθινοπώρω. Των ήλικιέων, ύγιηρότατοι των τοιούτων οί παίδε δεύτερον νεηνίσκοι, νοσερώτατοι δε οί πρεσδύτατοι καὶ οί 14 έγγιστ καὶ ταγέως γηράσκουσιν αξ φύσιες αξται. Διαιτησθαι δε 15 ξυμφές τοῖσι τοιούτοισιν δχόσα θερμαίνει καὶ ξηραίνει καὶ πόνοισι καὶ ε τίοισι, καὶ πρὸς τὰ ἔξω τοῦ σώματος μᾶλλον 16 τοὺς πόνους ποιέεσθ ή πρὸς τὰ εἴσω. Ἡν δὲ λάδη πυρός τε τὸ 17 ὑγρότατον καὶ δὲατ

¹ Σ. λαμδ. οπ. θ. -σύγαρασιν EHIJK. -οὖν οπ. Κ. -ἔχοντες ταύτην si τὴν θ. -D'après Mack οἱ μὲν manque dans θ; ma collation a ces mots. -τ οπ. θ.  $-^2$  ἢν, al. manu ἂν Η. -λημφθῶσιν Ald. -ὑπό τινος νοσ. θ. -νοσ. IJK. -ἔτη Ε. -ἀποθνήσκουσιν θ. -διαφυγγάνουσιν vulg. -³ σύγαρασιν Εί IJK. -4 πολῆς Κ. -5 ἐπόδοισι, al. manu ἐπωδοῖσιν Η. -ἔπωδοῖσιν EIJ ἐπωδῆσιν Κ. -ἔποδοῖσιν Ald. -Remarquez l'ionisme ἐπόδοισι; la douce lieu de l'aspirée est si rare dans les mss. hippocratiques qu'on ne pe s'en autoriser. Cependant je note cet exemple. -ἐς νοσ., al. manu ἐπ' ἀ φότερα Η. -ἐπ' ἀμφότερα Ε (Κ, in marg. eadem manu ἐς νοσήματα) - νοσ. IJθ. -6 ἔν τε sine καὶ θ. -συμφ. EHIJKθ. -ἐναντιούμενον θ. -ἐφόδο GI. -γιγν. EHK. -7 τοῖσι.... γενομένης L, Zwing. in marg., Lind., Mac -τοῖσι.... γενομένης οπ. vulg. -8 αρέεσθαι (sic) θ. -μεθιστάντα μετὰ τῶρης θ. -μεθιστάντα. Τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ὥρης FGJ, Ald. -μεθιστάν τὰ ἀπὸ τῆς ὥρης EHK. -μεθιστάν. Τὰ μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὥρης FGJ, Ald. -μεθιστάν μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὥρης EHK. -μεθιστάν. Τὰ μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὥρης FGJ, Ald. -μεθιστάν μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὥρης FGJ, Ald. -μεθιστάν να μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὥρης EWing., Mack. -8 να ἀπὸ τῆς ὥρης EWing., Mack. -8 να ἀπὸ τῆς ὥρης EWing., Mack. -9 να απὸ τῆς ὥρης Zwing., Mack. -9 να απὸ τῆς ὧρης Zwing.

feu le plus léger se combinent. Donc ceux qui ont une telle ture conservent une santé inaltérable les uns jusqu'à quante ans, les autres jusqu'à la dernière vieillesse; et ceux ii sont saisis de quelque maladie au-delà de quarante ans y succombent guère. Les individus dont la constitution offre combinaison du feu le plus fort et de l'eau la plus dense at, à la vérité, des corps vigoureux et solides, mais ils ont esoin de beaucoup de précautions; car ils sont sujets à des angements excessifs en un sens ou en l'autre; et, lorsque eau afflue, ils deviennent malades, comme aussi lorsque le eu afflue. Il convient à des personnes ainsi constituées de uvre un régime qui aille contre les influences de la saison; uand l'eau afflue, user d'un régime igné; quand le feu afue, d'un régime aqueux, en changeant peu à peu avec la uson. Quand la combinaison dans le corps est de l'eau la lus épaisse et du feu le plus ténu, il se maniseste tels signes ui indiquent une nature froide et humide; ces personnes sont dus maladives en hiver qu'en été, au printemps qu'à l'auomne; quant à l'âge, elles se portent le mieux dans l'enfance, ruis dans la jeunesse, et le plus mal dans la vieillesse et à 'âge approchant; ces constitutions vieillissent vite. Il convient le diriger leur régime vers ce qui échausse et sèche, soit exercices soit aliments; et les exercices s'adresseront plutôt i l'extérieur du corps qu'à l'intérieur. Quand la combinaison dans le corps est du feu le plus humide et de l'eau la plus dense, on reconnaîtra une nature humide et chaude à ces

Εθ. – τε vulg. – συγκρηθέντων ΕΚ. – συνκραθέντων θ. – συγκριθέντων ΙΙ. – τῶ οπ. θ. — 10 σ. ΕΗΙΙΚ. — 11 τῶ σώματι, al. manu τὰ σώματα Ε. – νοσερώτατα θ. — 12 μὲν pro ἢ ἐν GI (J, al. manu ἐν). – ἐν οπ. ΕΗΚΡ΄. — 13 ἢ pro καὶ θ. – ἐν οπ. ΕΗΚ. – ηριν (sic) θ. – ἢλικιῶν Κθ. – ὑγιηρόταται (Ε, al. manu οι) Η. – ὑγιηρότεροι FG. – ὑγιεινότεροι J. – δεύτερον Ηθ. – δεύτεροι vulg. – νεηνίσκοι ΕΗΚθ. – νεανίσκοι vulg. — 14 ἔγγυστα Κ. – φύσεις J. – διαιτῆσθαι Ε ΗΙΚ. – διαιτεῖσθαι vulg. – διαιτᾶσθαι θ. – δὲ οπ. θ. — 15 σ. ΕΗΚ. – ὅσα θ. – συμφέρει pro θερμαίνει (Ε, θερμ. al. manu) FGHIJK. – ξηραίνειν al. manu J. – σίτοισι θ. — 16 τοὺς πόνους JLθ, Zwing. in marg., Lind., Mack. – τοῦ πόνου vulg. – εἰ δὲ λάδοι θ. — 17 ἰσχυρότατον L. – σύγκρησιν ΕΙ. – σύγκρισιν (Η, al. manu σύγκρησιν) JΚθ.

τὸ πυχνότατον ξύγχρησιν ἐν τῷ σώματι, ἱτοισίδε γινώσχειν ύγρ καὶ θερμήν φύσιν· κάμνουσι μέν μάλιστα οἱ τοιοῦτοι ἐν τῷ ἦο ηκιστα δε εν τῷ φθινοπώρω, ότι εν μεν τῷ ἦρι ὑπερβολή τῆς ὑγρ σίης, έν δὰ τῷ φθινοπώρω συμμετρίη τῆς ξηρασίης • τῶν ² δὰ ἡλικιέι νοσερώταται δκόσαι νεώταταί είσιν · αὔξεται δὲ τὰ σώματα ταγέω \* καταβροώδεις δε οί τοιούτοι γίνονται. Διαιτήσθαι δε 4ξυμφές δχόσα ξηραίνοντα ψύχει καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πόνων, τοὺς πόνους τούτοισιν είσω τοῦ σώματος ποιέεσθαι έξυμφέρει μάλιστι Εὶ δὲ σύγχρησιν λάδοι πυρός τε τὸ ἐσγυρότατον καὶ ὕδατος τὸ λ πτότατον, τξηρή φύσις καὶ θερμή, νοῦσος μέν τοῖσι τοιούτοισιν ἐν τῆ τοῦ πυρὸς ἐφόδοισιν, δύγείη δὲ ἐν τῆσι τοῦ ὕδατος ἡλιχίησιν ἀχμι ζούσησι πρὸς σαρχὸς εὐεξίην νοσερώτατοι, ὑγιηρότατοι δὲ οί 9πρε σθύτεροι καὶ τὰ ἔγγιστα έκατέρων. Δίαιται δκόσαι ψύγουσι κ ύγραίνουσι, καὶ τῶν πόνων 10 δκόσοι ήκιστα ἐκθερμαίνοντες καὶ συ τήκοντες πλείστην ψύξιν παρασχήσουσιν· αί τοιαῦται φύσιες 11 μακρ διοι καὶ εὖγηροι γίνονται. \*Ην δὲ σύγκρησιν λάδη πυρὸς τοῦ ἀραι τάτου καὶ ύδατος τοῦ ξηροτάτου, 12ξηρή καὶ ψυχρή ή τοιαύτη φύσι νοσερή μεν έν τῷ φθινοπώρω, ύγιηρη δε έν τῷ ἦρι καὶ τοῖσιν ἔγιστα ωσαύτως· ήλικίαι πρὸς έτεα <sup>13</sup> τεσσαράκοντα νοσεραί· παῖδ δε ύγιηρότατοι καὶ τὰ προσέχοντα έκατέροισιν. Δίαιται 14 δκόσαι θε μαὶ ἐοῦσαι ὑγραίνουσι καὶ πόνοι ἐξ ὀλίγου προσαγόμενοι, ήσυγη δι θερμαίνοντες, μή πουλύ ἀπό τῶν ὑπαρχόντων φέροντες. Περί μέν ο φύσιος διαγνώσιος ούτω χρη διαγινώσκειν της έξ άρχης 15 ξυστάσιο

33. Αξ δὲ ήλικίαι αξται πρὸς ξωυτὰς ὧδε ἔχουσι· παῖς μὲν ο κέκρηται ύγροῖσι καὶ θερμοῖσι, διότι 16 ἐκ τούτων ξυνέστηκε καὶ

¹Τοῖσι δὲ (δεῖ Zwing. in marg., Lind.) vulg. -ύγρὰν EGHIJK. -² δὲ οι θ. -ήλικιῶν θ. -ὅσαι θ. -νεώταται θ. -νεώτεραι vulg. -³ καταροώδεις GIτε οἱ vulg. -θ' οἱ EHIJK. -δὲ οἱ θ. -διαιτῆσθαι EHIKθ. -διαιτεῖσθαι vulg.  $^4$ σ. EHK. -ὅσα θ. -ξηραίνονται J. -καὶ ποτῶν οm. (Ε, restit. al. manu) ΗΚ. -καὶ πόνων οm. θ. -5 εἴσω θετοῦ (sic) θ. -C'est pour εἴσωθε τοῦ. -6 EHKθ. -μαλλον Εθ. -σύγκρασιν θ. -πυρὸς τό τε vulg. -πυρός τε τὸ θ, Mac -7 καὶ ξηρὴ vulg. -καὶ οm. θ, Lind. -ή φ. vulg. (ἡ τοιαύτη φ. Lind Mack). -ή οm. (H, restit. al. manu) θ. -νοῦσος θ, Lind., Mack. -νόσος vul -μὲν οm. (H, restit. al. manu) θ. -νοῦσος θ, Lind., Mack. -νόσος vul -υὲν οm. (H, restit. al. manu) θ. -νοῦσος θ. -τοῖσι Ε. -νοσηρότατοι -ὑγιεινότατοι J. -9 πρεσδύτεροι HK. -πρεσδύτατοι vulg. -οἱ pro τὰ J. ὁχόσαι οm. θ. -δπόσαι Κ. -10 ὅσοι ἥκ. ἐκθερμαίνουσι καὶ συντήκουσι κπλείστην θ. -11 μακροδιώτατοι καὶ ὑγιηρότατοι (ὑγιεινότατοι J) vulg. -μερόδιοι καὶ εὖγηροι θ. -δὲ οm. J. -σύγκρασιν GHIJKθ. -λάδοι Κθ. -12 ψ

ignes : de telles gens souffrent le plus au printemps, le moins l'automne, c'est qu'en effet au printemps il y a excès d'hunidité, et à l'automne juste proportion de la sécheresse. Quant l'âge, ils sont d'autant plus maladifs qu'ils sont plus jeunes; ls croissent rapidement, mais ils sont catarrheux. Le régime era composé de ce qui sèche et refroidit, aliments, boissons, exercices; les exercices s'adresseront surtout à l'intérieur du corps. Si la combinaison est du feu le plus fort et de l'eau a plus ténue, la constitution est sèche et chaude, maladive quand le feu afflue, saine quand l'eau afflue; c'est'à la fleur le l'âge et dans l'embonpoint que ces gens sont le plus maadifs; ils se portent le mieux à une époque plus avancée et lans l'âge approchant en deçà et au delà. Le régime qui convient est celui qui refroidit et humecte, et, parmi les exercices, eux qui, tout en échauffant et atténuant le moins, procurent e plus de refroidissement. De telles constitutions arrivent i une longue et heureuse vieillesse. Quand la combinaison est du feu le plus raréfié et de l'eau la plus sèche, une telle constitution est sèche et froide, maladive à l'automne, saine au printemps, ainsi que dans les états atmosphériques analogues. Quant à l'âge, elle est maladive vers quarante ans; c'est l'enfance et l'époque attenante en deçà et au delà qui sont les plus saines. Il faut un régime qui, étant chaud, humecte, et des exercices qui soient accrus peu à peu, qui échauffent doucement et qui n'exercent pas une atténuation considérable sur le corps. Voilà comment il faut porter un diagnostic sur la nature de la constitution primitive.

33. (Des âges.) Les âges se comportent ainsi les uns par rapport aux autres. L'enfant est composé d'humide et de chaud, car c'est de cela qu'il a été formé et c'est dans cela qu'il a crû.

χρή καὶ ξ. φ. ή τοι. ΕΗΙΙΚθ. – νοσηρή θ. – ύγιεινή J. —  $^{13}$  τεσσεράκοντα θ. – δὲ θ. – δὲ οπ. vulg. – ὑγιεινότατοι J. —  $^{14}$  ὅσαι θερμαίνουσιν, ὑγραίνουσι θ. – πολὺ ΙΙΚθ. – ὑπὸ θ. – γινώσκειν Κ. —  $^{15}$  σ. ΕΗΙΙΚθ. – πρὸς ἑαυτὰς Ε (αὐτὰς θ). – πέκριται Ε. —  $^{16}$  ἐξ ὀστέων pro ἐκ τούτων θ. – συν. ΕΗΙΙΚθ. – τοιούτοισιν θ. – ηὐξήνθη Ι. – ὑγρότητα Ε. – θερμότητα Ε.

τούτοισιν ηὐξήθη· ὑγ ρότατα μὲν οὖν καὶ θερμότατα ¹δκόσα ἔγγιστε γενέσιος, καὶ αὕξεται ὡς πλεῖστον, καὶ τὰ ἐγόμενα ὡσαύτως. Νεηνίσκος δὲ ²θερμὸς μὲν, ὅτι τοῦ πυρὸς ἐπικρατέει ἡ ἔφοδος τοῦ ὕδατος ξηρὸς δὲ, ὅτι τὸ ὑγρὸν ἡδη κατανάλωται τὸ ἐκ τοῦ παιδὸς, τὸ μὲν ³ἐς τὴν αὕξησιν τοῦ σώματος, τὸ δὲ ⁴ἐς τὴν κίνησιν τοῦ πυρὸς, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν πόνων. ἀνὴρ, ὁκόταν στῆ τὸ σῶμα, ξηρὸς καὶ ψυχρὸς διότι τοῦ μὲν θερμοῦ ἡ ἔφοδος οὐκ ἔτι ἐπικρατέει, ἀλλ' ἔστηκεν ἡλικίης τὸ ξηρὸν ⁴ἔνι· ἀπὸ δὲ τῆς ἐπιούσης ἡλικίης καὶ τοῦ ὕδατο τῆς ἐφόδου οὐκω ἔχων τὴν ὑγρασίην, διὰ ταῦτα ¹ξηροῖσι κρατέεται Οἱ δὲ πρεσδῦται ψυχροὶ καὶ ὑγροὶ, διότι πυρὸς μὲν ἀποχώρησις ὅὸατος δὲ ἔφοδος καὶ ξηρῶν μὲν ἀπάλλαζις, ὑγρῶν δὲ κατάστασις.

- 34. Τῶν δὲ πάντων τὰ μὲν ἄρσενα θερμότερα καὶ ξηρότερα, το δὲ θ θήλεα ὑγρότερα καὶ ψυχρότερα διὰ τόδε, ὅτι 10 γε ἀπ' ἀρχῆς ἐ τοιούτοισιν ἐκάτερα ἐγένετο καὶ ὑπὸ τοιούτων αὔξεται, γενόμενα 11 δ τὰ μὲν ἄρσενα τῆσι διαίτησιν ἐπιπονωτέρησι χρέεται, ὥστε ἐκθερ μαίνεσθαι καὶ ἀποξηραίνεσθαι, τὰ δὲ θήλεα ὑγροτέρησι καὶ ῥαθυμι τέρησι 12 τῆσι διαίτησι χρέονται, καὶ κάθαρσιν τοῦ θερμοῦ ἐκ το σώματος ἑκάστου μηνὸς ποιέονται.
- 35. Περὶ 13 δὲ φρονήσιος ψυχῆς καὶ ἀφροσύνης ὀνομαζομένης δε ἔχει πυρὸς τὸ 14 ὑγρότατον καὶ ὕδατος τὸ ζηρότατον κρῆσιν λαβόντ ἐν τῷ σώματι φρονιμώτατον, διότι τὸ μὲν πῦρ ἔχει ἀπὸ τοῦ ὕδατο τὸ 15 ὑγρὸν, τὸ δὲ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὸ ζηρόν έκάτερον δὲ οὕτω

<sup>1</sup> Οσα θ. -τὰ θ. -τὰ οπ. vulg. — ² θερμοῖσι καὶ ξηροῖσι, θερμοῖσι μὲ ὅτι.... ὕδατος ὁ ξηροῖσι δὲ, ὅτι θ. -κατηνάλωται F (H, al. manu) IJK. — ³ εὶ I, Ald., Frob., Zwing. — ⁴ εἰς J. - ώστειη (sic) pro ἀνὴρ, ὁκ. στῆ θ. - ὁ ἀτρεμίζων θ. -δὲ θ. -δὲ οπ. vulg. -καὶ (καὶ οπ. θ) κατέψυκται (ἔψυκται Η al. manu κατέψ., θ) vulg. — 6 ἔνι.... ταῦτα οπ. θ. - οὐχ ὁ ἔχων γulg. (οὐ ἔχει Κ΄, Mack). – Je lis οὔκω au lieu de οὐχ ὁ. — 7 τοῖσι ἔηροῖσι θ. – Απι κρατέεται addunt καὶ ψυχροῖσι LΚ΄, Lind., Mack; καὶ ὑγροῖσι vulg. -κε ὑγροῖσι vel καὶ ψυχροῖσι οπ. θ. - κατέχεται Ε. — 8 πρεσθύτεροι θ. - ψυχροῖσ ρτο ψ. καὶ ὑγροὶ θ. - τοῦ πυρὸς Κ. - ἀποχωρήσιος GlJ. — 9 θήλαια G. - τάὲ θ. — 10 τε vulg. – Je crois qu'il faut lire γε. - ἐγένοντο ΕΗΚ. — 11 τε vulg. – J crois qu'il faut lire δέ. - τὰ μὲν ἄρσενα Κ΄, Lind., Mack. - τὰ μὲν ἄρ. οπ vulg. - Cette addition semble indispensable. - ἐπιπονοτέρησι Η. - χρέεσθε θ. - θερμαίνεσθαί τε καὶ θ. - ραθυμοτέροισι Ι. — 12 τῆσι οπ. θ. - χρέεται Lind - θραῦσιν pro κάθαρσιν θ. -ποιέεται Lind. — 13 δὲ οπ. J. - ὀνομ. καὶ ἀφρ. ΗΙΙΚθ. — 14 ἐσχυρότατον L. - υγρότατον pro ξηρότατον L. - κρᾶσιν θ. - κρ

Ainsi, l'être est d'autant plus humide et d'autant plus chaud qu'il est plus près de la génération, et il croît le plus (voy. de la Nature de l'homme, § 12, p. 65) ainsi que dans l'époque attenante à l'enfance. Le jeune homme est chaud aussi, parce que l'afflux du feu l'emporte sur l'eau; mais il est sec, parce que l'humide provenant de l'enfance est déjà dépensé, d'une part à la croissance du corps, d'autre part au mouvement du feu, d'autre part enfin par les exercices. L'homme fait est sec et froid; en effet l'afflux du feu ne triomphe plus, il s'est arrêté, et le corps, cessant de croître, s'est refroidi; mais, de l'âge plus jeune, il a le sec; de l'âge suivant et par l'afflux de l'eau il n'a pas encore l'humidité; aussi est-il exposé à être vaincu par les influences du sec. Les vieillards sont froids et humides, parce que le feu se retire et que l'eau afflue, parce que le sec s'en va et que l'humide se constitue.

34. (Des sexes.) En général, les mâles sont plus chauds et plus secs; les femelles plus humides et plus froides; en voici la raison : à la vérité, dans l'origine, les uns et les autres sont formés semblablement et croissent semblablement; mais, une fois nés, les mâles usent d'un régime plus laborieux, de manière à s'échauffer et à se dessécher, les femmes usent d'un régime plus humide, et plus oisif et éprouvent tous les mois une purgation qui emporte le chaud hors du corps.

35. (De l'intelligence et de la folie, ou de la santé mentale, suivant les proportions et les qualités du feu et de l'eau. L'auteur s'étend avec une complaisance puérile sur ces combinaisons hypothétiques.) Pour ce qu'on nomme intelligence et inintelligence, voici ce qu'il en est : le feu le plus humide et l'eau la plus sèche se combinant dans le corps donnent la meilleure intelligence, le feu ayant l'humide grâce à l'eau, et l'eau ayant le sec grâce au feu; de cette façon ils se suffisent le mieux l'un à l'autre; ni le feu, manquant de nourriture, ne va à l'excès; ni l'eau, manquant de nourriture, ne se trouve en défaut; en

σιν, al. manu κρήσιν Η. - φρονιμώτατον ΕΗΚθ. - φρονιμώτατα vulg. — <sup>15</sup> ύγρον.... συνταράσση p. 516, l. 2, om. θ.

αὐταρχέστατον ούτε το πῦρ τῆς τροφῆς ἐνδεέστερον ¹ἐπὶ πουλὶ φοιτά, ούτε τὸ ύδωρ της χινήσιος ἐπὶ επουλύ δεόμενον χωφοῦται αὐτό τε οὖν ἐκάτερον οὕτως αὐταρκέστατόν ἐστι πρὸς ἄλληλά ³τε κρηθέντα. Ο τι γὰρ ἐλάγιστα τῶν πέλας δέεται, τοῦτο μάλιστο τοῖσι παρεοῦσι προσέχει, πυρός τε τὸ ήχιστα κινεύμενον μὴ ὑπ ανάγκης, καὶ δδατος τὸ μάλιστα μὴ ὑπὸ βίης. Ἐκ τούτων δὲ ៛ ψυχή συγκρηθείσα φρονιμωτάτη καὶ μνημονικωτάτη εἰ δέ τινι ἐπαγωγή χρεομένη τούτων δκοτερονοῦν αὐζηθείη 5 ή μαραίνοι, ἀφρονέστατον αν γένοιτο, διότι ούτως έχοντα αὐταρκέστατα. Εὶ δὲ πυρὸ τοῦ είλικρινεστάτου και δόατος σύγκρησιν λάδοι, ἐνδεέστερον δὲ τὸ πῦρ εἴη τοῦ βοατος ολίγον, φρόνιμοι μέν καὶ οὖτοι, ἐνδεέστερο δὲ τῆς προτέρης, διότι χρατεόμενον τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ ἄδατος εχα βραδείην την κίνησιν ποιεύμενον, νωθρότερον προσπίπτει πρός τά αἰσθήσιας παραμόνιμοι 7δ' εἰσὶν ἐπιειχέως αξ τοιαῦται ψυχαλ πρὸς τι αν προσέχωσιν· εί δε δρθώς διαιτώντο, 8 και φρονιμώτεροι κο δξύτεροι γένοιντο παρά την φύσιν. 9 Ευμφέρει δε τοῖσι τοιούτοισι τοῖο πρός πυρός διαιτήμασι μαλλον χρέεσθαι καὶ μή πλησμονήσι μήτ 10 σιτίων μήτε πομάτων. Δρόμοισιν οὖν χρέεσθαι όξέσιν, ὅχως τοῦ τ ύγροῦ χενῶται τὸ σῶμα χαὶ τὸ ύγρὸν ἐφιστῆται θᾶσσον πάλησι δ καὶ <sup>11</sup>τρίψεσι καὶ τοῖσι τοιούτοισι γυμνασίοισιν οὐ <sup>12</sup> ξυμφέρει γρέεσθα! δχως μή κοιλοτέρων τῶν πόρων <sup>13</sup> γινομένων πλησμονῆς πληρῶνται βαρύνεσθαι γὰρ ἀνάγκη τῆς ψυγῆς τὴν κίνησιν ὅπὸ τῶν τοιούτων τοισίι τε περιπάτοισι ξυμφέρει γρέεσθαι και από δείπνου και δρ θρίοισι και ἀπὸ τῶν δρόμων, ἀπὸ δείπνου μέν, ὅκως τροφήν ξηροτέ ρην ή ψυχη δέχηται από των 15 εσιόντων, όρθρου δε, δχως αξ διέξοδο κενώνται του ύγρου καὶ μή φράσσωνται οι πόροι τῆς ψυχῆς, ἀπ δὲ τῶν γυμνασίων, ὅκως μὴ ἐγκαταλείπηται ἐν τῷ σώματι τὸ ἀπο

¹ ਣ. π. om., restit. al. manu EH.  $-\pi$ ολὸ EHIJK.  $-έ\pi$ ιφοιτὰ Ε. -οὖτε τε ὕδωρ I. -² πολὸ IJK. -κωφοῦται EHIJK. -κωφοῦται vulg. -³ τε om. l -κριθέντα I. -ὅτι Mack. -προσέχειν E (H, al. manu). -⁴ δ' EHK. -ὁκότερι αν Κ'. -⁵ η om. (E, restit. al. manu) FGHJK, Λld. -Λnte ἀφρ. addit κα al. manu J. -⁴ καὶ om. EHK. -βραδίν Ald. -αἰσθήσεις Κ. -γ δὲ Ε. -ην, al. manu αν Η. -διαιτῶντο, al. man διαιτῶνται Η. -διαιτῶνται ΕΡ'. -³ καὶ φρονιμώτερος καὶ δξύτερος γένον Η. -γένοιντο αν Zwing. -³ σ. EHI. -τῶ τοιούτω EHKLP'. -Λnte πρὸς ac dunt τοιούτοισι Ε (H, al. manu) ΚΡ'. -πλησμονῆ Ε. -¹⁰ σίτων ΕΗJΚ. -μὲ ργο τε Κ. -κενοῦται Ald. -ἐπίσταται vulg. -ἐπίστηται (sic), γ ex emend. I

soi et dans la combinaison mutuelle, chaque principe est le plus suffisant. En effet, ce qui a le moins besoin des choses voisines s'attache le plus aux choses présentes, et c'est ce que font et le feu mît le moins et non par une nécessité et l'eau mue le plus et non par une force. L'âme composée de ces principes a le plus d'intelligence et de mémoire; si, par l'usage de quelque addition, il arrive que soit l'un soit l'autre de ces principes croisse ou décroisse, l'individu devient ce qu'il y a de moins intelligent, parce qu'ils ont quitté le point où ils étaient le plus suffisants. Dans une combinaison où entrent le feu et l'eau les plus purs, mais où le feu est un peu inférieur à l'eau, les individus sont à la vérité intelligents, mais moins que les précédents, parce que le feu, vaincu par l'eau et exécutant avec lenteur son mouvement, s'applique d'une façon plus obtuse aux sensations; mais de telles âmes sont passablement constantes dans ce à quoi elles s'attachent; avec un régime bien dirigé, elles acquerront plus d'intelligence et de pénétration que ce n'était leur lot naturel. A de telles gens il convient d'user de préférence d'un régime igné et de ne s'adonner à des excès ni d'aliments ni de boissons. Ils se livreront donc à l'exercice de courses rapides afin que le corps se vide de l'humide et que l'humide soit arrêté plus vite. Il ne convient pas d'employer la lutte, les frictions et les exercices semblables, de peur que, les pores devenant plus creux, le corps n'ait un excès de plénitude; car nécessairement le mouvement de l'âme est appesanti par de telles choses. Il est bon d'user de promenades et après le dîner et le matin et après les courses; après le dîner, afin que l'âme reçoive, des choses ingérées, une nourriture plus sèche; le matin, afin que les voies soient débarrassées de l'humide et que les pores de l'âme ne soient pas obstrués; après les exercices, afin que ce que la course fait

<sup>-</sup>ἐφίσταται Mack.— <sup>11</sup> τρίψησι GIJ.— <sup>12</sup> σ, ΕΗΚ.— ὅχως.... χρέεσθαι om., restit. al. manu Ε.— <sup>13</sup> γιγν. ΗΚ.— <sup>14</sup> τε om. GHI (J, δὲ al. manu) Κ, Ald. – συμφ. ΗΙΚ.— <sup>15</sup> ἐσ. ΗΚ.— εἰσ. vulg. – φράσσονται Η. – φράσωνται Κ. – ἐγχαταλίπηται ΚJ. – ἀποχρηθὲν Zwing.

κριθέν ἀπό τοῦ δρόμου, μηδε ¹ξυμμίσγηται τη ψυχη, μηδε ἐμφράσση τάς διεξόδους, μηδέ συνταράσση την τροφήν. <sup>2</sup> Ξυμφέρει δέ καί έμετοισι χρέεσθαι, δχως αποχαθαίρηται το σώμα, εἴ τι ἐνδεέστερον οί πόνοι 8 διαπρήσσονται, προσάγειν δὲ ἀπὸ τῶν ἐμέτων, κατὰ μικρὸν προστιθέντα τὸ σιτίον ές ήμέρας τέσσαρας τὰς ἐλαχίστας. Χρίεσθαι δε ξυμφορώτερον ή λούεσθαι, λαγνεύειν δε ύδατος εφόδων <sup>6</sup>γινομένων πλείονα, εν δε τησι τοῦ πυρὸς ἐπιφορησι μείονα. Εὶ 7 δέ τινι ἐνδεεστέρην τὴν δύναμιν τὸ πῦρ λάβοι τοῦ ὕδατος, βραδυτέρην ἀνάγκη ταύτην είναι, και καλέονται οι τοιοῦτοι ηλίθιοι άτε γάρ βραδείης ἐούσης τῆς περιόδου, κατὰ βραγύ τι προσπίπτουσιν αἱ αἰσθήσιες, 8 και όξειαι ἐοῦσαι ἐπ' ολίγον ξυμμίσγονται διὰ βραδυτήτα τῆς περιόδου · αί γάρ αἰσθήσιες τῆς ψυχῆς δχόσαι μέν δι' ὄψιος \* καὶ ἀχοῆς είσλν, όζεῖαι, δχόσαι δὲ διὰ ψαύσιος, βραδύτεραι χαὶ εὐαισθητότεράι. Τούτων μέν οὖν αἰσθάνονται καὶ οἱ τοιοῦτοι οὐδὲν ἦσσον, 10 οξον τῶν ψυχρῶν καὶ θερμῶν καὶ τῶν τοιούτων· ὁκόσα δὲ δι' ὄψιος ή ἀχοῆς αἰσθέσθαι δεῖ, ὰ μή πρότερον ἐπίστανται, οὐ δύνανται αἰσθάνεσθαι · ἢν γὰρ μὴ 11 σεισθῆ ἡ ψυχὴ ὑπὸ τοῦ πυρὸς πεσόντος, οὐκ ἄν αἴσθοιτο δχοῖόν τί ἐστιν. Αἱ οὖν τοιαῦται ψυχαὶ οὐ πάσχουσι τοῦτο διὰ παχύτητα εἰ δὲ ὀρθῶς 12 διαιτῶντο, βελτίους γίνοιντο αν καὶ οδτοι. 13 Ευμφέρει δε τα διαιτήματα άπερ τῷ προτέρω, ξηροτέροισι δε χρησθαι καὶ ἐλάσσοσι τοῖσι σιτίοισι, τοῖσι δὲ πόνοισι πλείοσι καὶ όξυτέροισι συμφέρει δέ καὶ πυριῆσθαι, καὶ ἐμέτοισι χρέεσθαι ἐκ τῶν 14 πυριησίων, καὶ προσαγωγήσιν 15 ἐκ τῶν ἐμέτων ἐκ πλείονος

¹ Συμμίσγηται ΕΗΙΚ. -ξυμμίσγεται G, Ald. -συμμίσγεται J. -μηδ' ΕΗΚ. -ἐμφράση vulg. -ἐμφράση ΕΗΙΚ. -συνταράξη vulg. -Τοus les verbes sont au présent. —² σ. ΕΗθ. -ὅπως J. —³ διαρρήσσονται E (H, al. manu) K. -διαρήσσονται I, Ald. — ⁴ τούτοισι πλείονας ἡμέρας ἡ τέσσερας pro ἐς ἡ. τέσσαρας θ. -χρέεσθαι F. —⁵ δὲ om., restit. al. manu H. -συμφ. ΕΗΙJθ. — ⁶ γιγν. K. -πλείονα om. θ. -ἐπιφ. om. (H, restit. al. manu) θ. -μεῖον θ. — ² δὲ τι (δ' ἔτι Zwing. in marg.) θ. -βραχυτέρην vulg. -βραδυτέρην Zwing. Foes in not., Lind., Mack. -Mack dit que θ a βραδυτέρην; ma collation n'en dit rien. -παλοῦνται θ. -οὖτοι pro οἱ τ. G. -ἡλήθιοι K. -ἡλίθειοι θ. — ፄ καὶ ponitur ante ἐπ' ΕΗΚθ. -συμμ. ΕΗΙJΚθ. -τε διὰ vulg. -τε om. Hθ. -βραδύτητα vulg. -βραδυτῆτα ΕΗΚ. — θ ἡ pro καὶ θ. -ἀναισθητότεραι quædam exempl. ap. Foes in not. — H0 οἷον om. θ. -καὶ τῶν θερμῶν ΕΙΚ (θ. secundum Mack). - ἡ δι' ἀκ. ΕΗΚ. -αἰσθάνονται δεῖ sine ἡ ἀκοῆ; θ. -δύναται, al. manu δύνανται H. — H0 συστῆ E (H, al. manu) H0 - παχύτητο vulg. -παχύτητο H1 - H2 συστῆ H2 (H3 - H4 - H4 - H5 συστῆτα vulg. -παχύτητο vulg. -παχύτητο γνας ται al. manu H3 - H4 - H5 συστῆτα H5 - H5 - H5 - H6 - H7 - H7 - H7 - H8 - H9 - H

sécréter ne demeure pas dans le corps ni ne se mêle à l'âme ni n'obstrue les voies ni ne trouble la nourriture. Il importe aussi d'user des vomissements, afin que le corps soit nettové au cas où les exercices n'y suffiraient pas complétement, puis, après les vomissements, aller graduellement, augmentant peu à peu l'alimentation pendant quatre jours au moins. Il vaut mieux faire des onctions que prendre des bains. On usera souvent du coît lorsque l'eau afflue; on en usera moins dans l'afflux du feu. Dans les combinaisons où le feu a une puissance inférieure à l'eau, l'âme est nécessairement plus lente, et ces gens sont appelés niais. En effet, la circulation étant lente, les sens ne s'appliquent que brièvement; ils sont rapides, et cette lenteur fait qu'ils ne s'attachent qu'un peu. Les sensations de l'âme qui dépendent de la vue et de l'ouïe sont rapides; celles qui dépendent du toucher sont plus lentes et mieux sentantes. Ces dernières sensations, telles que celles du froid, du chaud et du reste, ne s'opèrent pas moins chez eux; mais quant à ce qu'il faut saisir par la vue ou l'ouïe, ils ne peuvent saisir ce qu'ils ne savent pas d'avance. En effet, si l'âme n'est pas secouée par le feu qui tombe, elle ne saisira pas de quoi il s'agit. De telles âmes ont cette incapacité à cause qu'elles sont épaisses; mais, soumises à un régime bien dirigé, elles sont susceptibles, elles aussi, de s'améliorer. Ici le même régime convient que dans le cas précédent; seulement les aliments seront plus secs et moindres, les exercices plus considérables et plus actifs; il convient aussi d'user d'étuves, d'employer, après l'étuve, les vomissements, d'ac-

ΕΗΚθ, Lind., Mack. — 12 διαιτῶτο, βέλτιον γένοιτο (γένοιτ' Κ; γίνοιτο ΗΙΙ; γίνοιτ' Ε) ἄν καὶ ὁ τοιοῦτος vulg. – διαιτῶντο, βελτίους γίνοιντο ἄν καὶ οὖτοι θ. — 13 σ. ΕΗΙθ. – δὲ ΕΗΚθ. – οὖν pro δὲ vulg. – ξηροτέροις Ε. – ξυροτέροισι J. – δὲ οm. θ. – χρῆσθαι οm. (Η, restit. al. manu) θ. – ἐλάσσοισι Frob., Zwing., Lind. – τοῖσι σιτίοισι οm. θ. — 14 πυριήσεων θ. – πυριήσιων ΕΗΚ, Lind. – προσαγωγῆ ΕΡ'. – προσάγωσιν, al. manu προσαγωγῆσιν Η. — 15 τῆσιν ἐχ τῶν θ. – ἢ τὸ πρότερον θ. – ἢν ποιέει (ποιέη Lind.) ἐνδεέστερον vulg. – ἢν ποιέ τερον (sic), al. manu ποιέη ἕτερον Η. – ἢν ποιέει ἔμετον Ald. – ἢν ποιέ ἕτερον ΕΚ. – ἢν ποιέε ξατερον (sic) G. – ἢν ποιείτερον ΙΙ, – ὑγιηρότερος ΕΗΚ.

χρόνου ή το πρότερον, καὶ ταῦτα ποιέων ύγιεινότερος αν καὶ φρονιμώτερος είη. 1Εί δε κρατηθείη επί πλεῖον το πῦρ ὑπὸ τοῦ ἐόντος ύδατος, τούτους ήδη οξ μεν ἄφρονας ὀνομάζουσιν, οξ δε εμβροντήτους. "Εστι δ' ή μανίη 2 τοιούτων έπλ το βραδύτερον · οδτοι κλαίουσί τε οὐδενὸς λυπέοντος ή τύπτοντος, δεδίασί <sup>3</sup> τε τὰ μή φοδερά, λυπέονταί 4τε επί τοῖσι μή προσήχουσι, 5 αἰσθάνονταί τε ετεῆ οὐδενὸς ώς προσήχει τους φρονέοντας. Ευμφέρει τοιγαρούν τούτοισε πυριῆσθαι καὶ Ελλεδόροισιν ἐκκαθαίρεσθαι ἐκ τῶν πυριησίων, καὶ τῆ διαίτη χρέεσθαι ή εἶπον πρότερον ισχνασίης 8δε πλεύμονος οἶτος δέεται καὶ ξηρασίης. Εὶ δὲ τὸ ΰδωρ ἐνδεεστέρην τὴν δύναμιν λάθοι, τοῦ πυρὸς είλιχρινῆ τὴν θσύγχρησιν ἔχοντος, ἐν ὑγιαίνουσι σώμασι φρόνιμος ή τοιαύτη ψυχή καὶ ταχέως αἰσθανομένη τῶν προσπιπτόντων καὶ οὐ μεταπίπτουσα πολλάκις <sup>10</sup> ἐστί. Φύσις μὲν οὖν ἡ το ιαύτη ψυχῆς ἀγαθῆς. 11 βελτίων δὲ γένοιτο ὀρθῶς διαιτεύμενος, καὶ κακίων μη δρθώς. Συμφέρει δε τῷ 12 τοιούτω 18 τῆ διαίτη χρέεσθαι τῆ πρὸς ύδατος μᾶλλον, δπερδολάς φυλασσόμενον καὶ <sup>14</sup> σιτίων καὶ πομάτων καὶ πόνων, καὶ δρόμοισι καμπτοῖσι 15 καὶ διαύλοισι καὶ πάλησι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι γυμνασίοισιν, ὑπερδολήν οὐδενὸς ποιεύμενον. 16 "Ην γὰς έχη ύγιηρῶς τὸ σῶμα καὶ μὴ ὑπ' ἄλλου τινὸς <sup>17</sup>ξυνταράσσηται, της ψυχης φρόνιμος ή σύγκρησις. Εί 18 δ' ἐπὶ πλεῖον κρατηθείη τ

1Εὶ ΗΚθ. - ἢν vulg. -- 2 τοιοῦτον ΕGK , Ald. - τοιοῦτο ΗΙΙ. - τοῦτο θ. βραχύτερον θ. - κλέουσι θ. - λυπέοντος Ε (H, al. manu) Κ. - λυποῦντος vulg - Ενεκα pro λ. ή τύπτοντος θ. - δεδοίασι Frob., Zwing. - 3 τε om. GlJ.λυπούνται θ. -- 4 τε Hθ. -τε om. vulg. -τοῖς EGHIJ, Ald., Frob., Zwing.προσήπον FGIK, Ald. — 5 καὶ (καὶ om. ΕΗΚ) αἰσθ. (τε ΕΗΚ) οἶσιν οὐ πρ. τοῖς φρονέουσι (τοὺς φρονέοντας Ε, Η al. manu τοῖς φρονέουσι, ΚQ') vulg -αἰσθάνονταί τε ητιη (sic) οὐδενὸς προσήχει τοὺς φρονέοντας θ. - Mack di que θ a οὐδαμῶς; ma collation porte οὐδενός. Je prends la leçon de θ, lisan έτεη pour ητιη et ajoutant ως après οὐδενός. Cette dernière correction νε de soi; car l'omission de ws à la suite de ws ou os final est fréquente de la part des copistes. Quant à ἐτεῆ, l'objection est que ce mot est poétique Mais l'ionisme des auteurs hippocratiques offre de ces formes poétiques. -6 σ. ΕΗ Jθ. - δὲ pro τοιγαροῦν ΕΗΚθ. - τούτοις θ. - πυριήσιων Κ, Lind.πυριήσεων Ε. — <sup>7</sup>τη ΕΗΚθ. - τη om. vulg. - Ante η addunt δει ΕΗΚ. - ήπει sine  $\epsilon i \pi \circ v \theta$ . — 8  $\tau \epsilon$  pro  $\delta \epsilon$  EHK. —  $\delta \epsilon$   $\pi \lambda$ . o  $\delta \tau \circ \epsilon$  om.  $\theta$ . —  $\pi v$ . vulg. —  $\pi \lambda$ . I. πλείονος pro πλεύμ. Zwing. in marg.-Il faut garder πλεύμονος; comp Ép. vi, 5, 15. - λάβη Η. - 9 σύγκρασιν (σύγκρησιν Εθ, Zwing., Lind.) έχόν των (ἔχοντος θ) (ἐν addunt θ, Mack) ὑγι. (ἐϋγιαίνουσι I, J al. manu ἐν ὑγι. σώμασι φρονίμοις (φρόνιμος ΕΗΚθ, Mack; φρόνιμοι Lind.) ή δὲ (δὲ om. ΕΙ croître après le vomissement la nourriture par des accroissements plus lents que pour le précédent. Avec ces pratiques un tel homme deviendra plus sain et plus intelligent. Dans les combinaisons où le feu est encore plus surmonté par l'eau existante, on a des gens qui sont dits par les uns insensés, par les autres étonnés. La folie de ces gens a un caractère de lenteur; ils se plaignent sans que personne les afflige ou les batte; ils craignent ce qui n'est pas à craindre, ils se tourmentent de ce qui n'a rien de tourmentant, et ne sentent véritablement rien comme sent un homme d'esprit sain. Il faut les faire user d'étuves, se purger avec les ellébores après les étuves et suivre le régime que j'ai indiqué plus haut. Ils ont besoin d'avoir le poumon atténué et desséché (vor. note 8). Dans les combinaisons où, l'eau ayant une puissance inférieure, le feu a un tempérament pur, le corps est sain, l'âme est intelligente, comprenant rapidement ce qui lui est soumis, et n'éprouvant pas de variations fréquentes. Donc la nature d'une telle âme est bonne ; elle s'améliorera bien dirigée, et, mal dirigée, se détériorera. Dans un tel cas, il convient d'user d'un régime qui incline vers le régime aqueux, évitant les excès d'aliments, de boissons et d'exercices, et se livrer à la course courbe, à la course diaule (double-stade; 360 mètres), à la lutte et au reste, sans faire excès de rien. En effet, si le corps demeure sain et n'éprouve aucune perturbation quelconque, la composition de l'âme est intelligente. Dans la com-

Κθ, Mack) τ. ψ. (καὶ addunt EHΚθ, Mack) ταχέως vulg. — 10 ἐστὶ om. EHΚ. -εῖ (sic) pro ή J. — 11 β. δὲ καὶ οὖτος ὀρθῶς διαιτώμενος γίγνοιτο ἄν καὶ κακείων (sic) μὴ ὀρθῶς θ. -Post δὲ addit οὕτως Η. -δὲ καὶ οὕτως γένοιτο EΚQ'. -γένοιτο om., restit. al. manu H. -διαιτεύμενος HK. -διαιτώμενος Ε. -διαιταύμενος I. -διαιτευόμενος, al. manu διαιτευομένη J. -Post διαιτ. addunt γένοιτ' ἄν EH. —  $^{12}$  ούτω (sic), al. manu τοιούτω H.  $-^{13}$  τῆ om. EK. -ἡ διαίτη J. -ύπερδολὰς.... πόνων om., restit. al. manu E.  $-^{14}$  σίτων HIJθ. -ποτών pro πομάτων 0.-ποτών pro πόνων GHIJK.  $-^{16}$  καὶ δ. καὶ π. om. (E, restit. al. manu) GHIJK, Ald. -πάλη 0.-Post γυμν. addit πᾶσιν  $0.-^{16}$  ἤν γὰρ ὑπογήρως ἔχηται τὸ σῶμα  $0.-^{17}$  σ. EHΙθ. -ταράσσηται Κ. -Post ξ. addit τὸ σῶμα  $0.-^{17}$  σ. EHΙθ. -ταράσσηται Κ. -Post ξ. addit τὸ σῶμα  $0.-^{17}$  σων vulg. - σύγκρασις  $0.-^{18}$  δὲ sine ἐπὶ, al. manu δ' ἐπὶ Η. -πλείω 0.

τοῦ ύδατος δύναμις ὑπὸ τοῦ πυρὸς, ὀξυτέρην μέν τοσούτω ἀνάγκη είναι την ψυχην 1οσω θασσον κινέεται, και προς τας αισθήσιας θασσον προσπίπτειν, ήσσον δε μόνιμον των πρότερον, 2διότι χρίνεται τά παραγινόμενα καὶ ἐπὶ πλείονα δρμᾶται διὰ ταγυτήτα. 3 Ευμυέρει δὲ τῷ τοιούτω διαιτῆσθαι τῆ πρὸς ὕδατος διαίτη μᾶλλον ἡ τῆ προτέοη καὶ μάζη μᾶλλον ἢ ⁴ἄρτω, καὶ ἰγθῦσιν ἢ κρέασι τῷ ποτῷ ύδαρεστέρω: καὶ λαγνείησιν έλασσόνως χρέεσθαι: καὶ τῶν πόνων τοῖσι κατὰ φύσιν μάλιστα καὶ πλείστοισι τοῖσι δο ὑπὸ βίης χρέεσθαι μέν ἀνάγκη, ἐλάττοσι δέ· καὶ ἐμέτοισιν 6 ἐκ τῶν πλησμονῶν, ὅκως κενώται μέν τὸ σώμα, θερμαίνηται δὲ ὡς ήκιστα. Συμφέρει δὲ καὶ 7 άσαρχέειν τοῖσι τοιούτοισι πρὸς τὸ φρονίμους εἶναι πρὸς γὰρ σαρχός εὐεξίην αξματος φλεγμονήν ἀνάγχη γίνεσθαι · δχόταν δὲ <sup>8</sup>τοῦτο πάθη ή τοιαύτη ψυγή, ές μανίην καθίσταται, κρατηθέντος τοῦ ύδατος, θέπισπασθέντος τοῦ πυρός. Ξυμφέρει δὲ τοῖσι τοιούτοισι καὶ τάς πρήξιας πρήσσειν βεβρωχόσι μαλλον ή ασίτοισι στασιμωτέρη γάρ 10 ή ψυχή τῆ τροφῆ καταμισγομένη 11 τῆ συμφόρω μᾶλλον ἡ ἐνδεής έουσα τροφής. Εί δέ τινι πλέον ἐπικρατηθείη το ύδωρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς, όξείη ή τοιαύτη ψυχή άγαν, καὶ 12 τούτους δνειρώσσειν ανάγκη· καλέουσι δὲ αὐτοὺς ὑπομαινομένους. ἔστι γὰρ ἔγγιστα μανίης τὸ τοιοῦτον καὶ γὰρ ἀπὸ βραγείης φλεγμονῆς 13 καὶ ἀσυμφόρου μαίνονται,

<sup>1</sup> ο Οχως ΕΓΗ. - θάσσον ΕΗΙΙΚθ, Mack. - θάττον vulg. - χινέηται ΕΚ. - χινέεσθαι GIJ. - αἰσθήσεις θ. - Post αἰσθ. addit δὲ θ. - προσπίπτη Ε (H, al. manu). – μονίμους  $\theta$ . – προτέρων  $\theta$ . —  $\theta$  διὸ  $\theta$ . – εκκρίνεται  $\theta$ . – κινέεται Zwing. in marg,, Mack. - πλείονα θ, Mack. - πλεύμονα (πν. GJK) vulg. - ταχύτητα Lind., Mack. - τραγύτητα J. - παχυτήτα (sic) E (H, al. manu ταχυτήτα). -3 ξ. G. Ald., Lind. - σ. vulg. - διαιτάσθαι θ. - διαιτεῖσθαι J. Ald. - Post ὕδατος addunt μαλλον ύπερδολής (ύπερδολάς Ald.; ύπερδολήν Ι; ύπερδολή J) φυλασσόμενον καὶ σιτίων (σίτων ΙΙ) καὶ πομάτων καὶ ποτῶν (καὶ πόνων καὶ ποτῶν Ald.) καὶ δρόμοισι καὶ καμπτοῖσι καὶ διαύλοισι καὶ πάλησι καὶ τοῖσιν άλλοισι γυμνασίοισιν ύπερβολήν οὐδενὸς, ώς ἔρην, ποιεύμενον. "Ην γάρ ύγιηρῶς ἔχη τὸ σῶμα καὶ μὴ ὑπ' ἄλλου τινὸς συνταράσσηται, τῆς ψυχῆς φρόνιμος ή σύγχρησις εί δ' επί πλεῖον χρατηθείη ὑπὸ τοῦ πυρὸς ή τοῦ ὕδατος δύναμις, όξυτέρην μὲν τοσούτω ἀνάγκη είναι (είναι ἀνάγκη ΙΙ) τὴν ψυγήν όκως θάσσον κινέηται, καὶ πρὸς τὰς αἰσθήσιας θάσσον προσπίπτειν ήσσον δὲ μόνιμον τῶν πρότερον, διότι κρίνεται τὰ παραγενόμενα και ἐπὶ πνεύμονα (πλ. Ι) δρμάται διὰ ταχυτήτα (ταχύτα sic Ι; τραχυτήτα J). Συμφέρει δὲ τῶ τοιούτω διαιτῆσθαι τῆ πρὸς ὕδατος HIJ, Ald.— 4 τῷ ἄρτω vulg. - τῷ om. ΕΡ'. - αὐτῶ pro ἄρτῳ FGHJK. - ἐλάσσοσι Ε (Η, al. manu ἐλασσόνως) Κθ. -5 δ' om. θ. -μή pro μέν Κ'. -6 Ante έχ addit καὶ θ. -τῶν αὐτῶν πλ. vulg.

binaison où la puissance de l'eau est notablement surmontée par le feu, nécessairement l'âme est d'autant plus pénétrante qu'elle se meut plus rapidement; elle s'attache plus vite aux sensations, mais elle est moins constante que les précédentes, parce que, jugeant ce qui passe, elle se jette sur plus d'objets à cause de sa promptitude. Ici il faut incliner, plus que dans le cas précédent, vers le régime aqueux, user plutôt de la polenta (pâte d'orge) que du pain, de poisson plutôt que de viande, couper sa boisson, se livrer moins au coït, pratiquer surtout et souvent, parmi les exercices, ceux qui sont naturels; quant à ceux qui sont violents, n'y recourir que par nécessité et n'en prendre que peu; n'employer les vomissements après s'être rempli d'aliments que de manière à évacuer le corps en l'échauffant le moins possible. Il importe aussi d'atténuer les chairs afin que ces gens soient intelligents; en effet, l'embonpoint amènera nécessairement l'inflammation du sang; or, quand cela arrive à une telle âme, clle tombe dans le délire, l'eau étant surmontée, et le seu étant attiré. A ces gens aussi il convient de faire leurs affaires ayant mangé plutôt qu'à jeun ; l'âme en effet est plus stable, étant mêlée à la nourriture convenable, qu'elle ne l'est étant dans l'indigence de nourriture. Dans la combinaison où l'eau est encore davantage surmontée par le feu, une telle âme a un excès d'activité, et nécessairement ces gens sont sujets à rêver; on les nomme demi-fous; car un tel état est voisin de la folie;

καί ἐν τῆσι μέθησι καί ἐν τῆσιν εὐεξίησι τῆς σαρκὸς καὶ ὑπὸ τῶν κρεηφαγιών. 'Αλλά χρη τον τοιούτον 1 τούτων μέν πάντων απέχεσθαι καὶ τῆς ἄλλης πλησμονῆς, καὶ γυμνασίων τῶν ἀπὸ βίης γινομένων, μάζη <sup>2</sup> δὲ ἀτρίπτω διαιτῆσθαι, καὶ λαχάνοισιν έφθοῖσι πλήν τῶν καθαρτικών, καὶ ἰχθυδίοισιν ἐν άλμη, καὶ ὑδροποτέειν βέλτιστον, 3εὶ δύναιτο· εὶ δὲ μή, ὅ τι ἐγγιστότατα τούτου, ἀπὸ μαλαχοῦ οἴνου καί λευκοῦ καὶ τοῖσι περιπάτοισι τοῖσιν ὀρθρίοισι πουλλοῖσιν, ἀπὸ δείπνου δε δχόσον εξαναστήναι, δχως τὰ μεν σῖτα μή ξηραίνωνται ἀπὸ τῶν ἀπὸ δείπνου περιπάτων, τὸ δὲ σῶμα κενῶται ὑπὸ τοῦ ὀρθρίου. λούεσθαι δέ χλιερῷ ὕδατι περικλύδην μᾶλλον ή χρίεσθαι. Εξυμφέρει δέ χαὶ ἐν τῷ θέρει <sup>6</sup>τῆς ἡμέρας ὕπνοισι χρέεσθαι βραχέσι μὴ πολλοῖσιν, ὅχως μὴ ἀποξηραίνηται τὸ σῶμα ὑπὸ τῆς ὥρης ἐπιτήδειον δε τοῦ ἦρος καὶ ελλεβόροισι καθαίρειν προπυριηθέντας, τεἶτα ἐπάγειν πρός την διαίτην ήσυχη, και μη άσιτον τὰς πρήξιας μηδὲ τοῦτον ποιέεσθαι · ἐχ ταύτης τῆς ἐπιμελείης ἡ τοιαύτη ψυχὴ φρονιμωτάτη αν είη.

36. Περὶ μὲν οὖν φρονίμου καὶ ἄφρονος ψυχῆς ἡ 8 σύγκρησις αὐτη αἰτίη ἐστὶν, ὥσπερ μοι 9 καὶ γέγραπται· καὶ δύναται ἐκ τῆς διαίτης καὶ βελτίων καὶ χείρων γίνεσθαι. Δρόμοισι δὲ πυρὸς ἐπικρατέοντος, τῷ ὕδατι 10 προστιθέναι δυνατὸν ἂν ἴσως, καὶ, τοῦ ὕδατος ἐπικρατέοντος ἐν τῆ συγκρήσει, τὸ πῦρ αὐξῆσαι· ἐκ τούτων δὲ φρονιμώτεραι καὶ ἀφρονέστεραι γίνονται. Τῶν δὲ τοιούτων οὐκ ἐστὶν ἡ 11 σύγκρησις αἰτίη· οἷον ὀξύθυμος, ῥάθυμος, δόλιος, ἁπλοῦς, δυσμενὴς, εὔνους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· τῶν τοιούτων ἀπάντων ἡ φύσις τῶν πόρων δι' ὧν ἡ ψυχὴ πορους· Καρους· Καρους·

¹Τοῦτον, al. manu τούτων Η.—²δ' ΕΗΚ.—διαιτῆσθαι ΕΗΚ.—διαιτᾶσθαι vulg.—³εἰ ΕΗΚ.—ἢν vulg.—ἐγγιστότατα est-il admissible? il est dans tous nos mss.—τούτων (Η, al. manu, erat prius τούτου) Κ.—πολλοῖσι ΕΗΙJΚ, Lind., Mack.—⁴δ' ΕΗΚ.—σιτία Κ.—μὴ οπ. Κ.—ξηραίνηται Lind.—ἀπὸ τῶν οπ. G.—κενοῦται G (Η, al. manu κενῶται) IJ, Ald.—χλιερῶ (Η, al. manu χλιαρῶ) Κ.—χλιαρῷ vulg.—⁵σ. ΗΙJΚ.—δὲ καὶ ἐν τῷ θέρ. οπ. J.—⁶ τὰς ΕGJ, Ald.—βραχέσιν ἢ (οὐ pro ἢ Κ΄, Zwing.; μὴ Lind.) vulg.— La correction de Linden est la bonne : βραχέσι μὴ aura été lu βραχέσιν ἢ.—'εἴτ' Ε.—δίαιταν al. manu Η.—ஃσύγκρισις, al. manu σύγκρησις Η.—ἐστὶν GΗJΚΚ΄, Mack.—ἐστὶν οπ. vulg.—⑤καὶ οπ. J.—<sup>10</sup> προστιθέναι Mack.—προστιθέντα vulg.—ἀδύνατον vulg.—La correction de Mack (προστιθέναι) me paraît devoir être adoptée. Mais ce changement n'est pas suffisant; et il faut remplacer ἀδύνατον de vulg. par δυνατόν. En effet tout le raisonnement de l'auteur est que l'on peut ajouter soit au feu soit à l'eau par le régime dé

et, pour les faire délirer, il suffit d'une courte et malheureuse inflammation, de l'ivresse, d'un excès d'embonpoint, de l'usage des viandes. Ici on s'abstiendra de ce qui est dit cidessus et de toute autre plénitude, ainsi que des exercices violents; on usera de polenta non pétrie, de légumes cuits excepté ceux qui sont relâchants, de petits poissons dans la saumure; le mieux sera de boire de l'eau si l'on peut; sinon, on se tiendra aussi près que possible de l'eau, c'est-à-dire qu'on boira d'un vin mou et blanc; on fera beaucoup de promenades du matin, après le dîner on ne fera qu'un tour, afin que les promenades après le dîner ne dessèchent pas les aliments, et que celles du matin évacuent le corps; il vaut mieux se laver avec des affusions abondantes d'eau tiède que de faire des onctions. En été, pendant le jour, on sera, asin que le corps ne soit pas desséché par la saison, une sieste non pas longue, mais courte; il est bon aussi, au printemps, d'être évacué avec les ellébores après des étuves préalables, puis de reprendre l'alimentation par degrés ménagés, et de ne pas faire, non plus, ses affaires à jeun. C'est grâce à ces soins qu'une telle âme sera le plus intelligente.

36. (Distinction entre les dispositions mentales qui dépendent des combinaisons du feu et de l'eau, et celles qui dépendent de la condition des pores.) Ainsi l'intelligence et l'inintelligence de l'âme ont pour cause la combinaison que j'ai exposée; et l'âme, par le régime, peut devenir et meilleure et pire. Sans doute il est possible, quand c'est le feu qui court triomphant, d'ajouter à l'eau, et, quand c'est l'eau qui l'emporte dans la combinaison, d'accroître le feu; et c'est par là que les âmes deviennent plus intelligentes et plus inintelligentes. Mais les dispositions suivantes ne dépendent plus de

manière à modifier l'intelligence. Mais, suivant lui, les autres dispositions mentales, dépendant, non de la mixture du feu et de l'eau, mais de l'état des pores, ne sont pas modifiables. – συγκρίσει GI.—" σύγκρισις I. – ἔτι· οἰον vulg. – ἀπλοὺς I. – II faut lire αἰτίη, l'iotacisme ayant pu très-bien, de αἰτίη, οἴον, faire ἔτι, οἰον.

ρεύεται, αἰτίη ἐστί· δι' ὁκοίων γὰρ ἀγγείων ¹ ἀποχωρεῖ ² καὶ πρὸς οκοῖά τινα προσπίπτει καὶ ὁκοίοις τισὶ καταμίσγεται, τοιαῦτα φρονέουσι· διὰ τοῦτο <sup>8</sup>γοῦν δυνατὸν τὰ τοιαῦτα ἐκ διαίτης μεθιστάναι· φύσιν <sup>4</sup>γὰρ μεταπλάσαι ἀρανέα οὐχ οἶόν τε. <sup>\*</sup>Ωσαύτως δὲ καὶ τῆς φωνῆς ὁκοίη τις ἀν <sup>5</sup>ἔη, οἱ πόροι αἔτιοι τοῦ πνεύματος· δι' ὁκοίων γὰρ ἄν τινων κινέηται ὁ ἢὴρ καὶ πρὸς <sup>6</sup>ὁκοίους τινὰς προσπίπτη, τοιαύτην ἀνάγκη τὴν φωνὴν εἶναι. Καὶ <sup>7</sup>ταῦτα μὲν δυνατὸν καὶ ρους τῷ πνεύματι <sup>9</sup>ουνατὸν ποιῆσαι, κεῖνο δὲ ἀδύνατον ἐκ διαίτης ἀλλοιῶσαι.

¹ Υποχ., al. manu ἀποχ. H. —² καὶ οm. GI. – καταμίσγηται EHΙΚ. —³ οὖν EHΚ. –ἀδύνατον Lind., Mack. – Mack dit que θ a ἀδύνατον; mais, suivant ma collation, ce membre de phrase est compris dans une lacune; voy. p. 521, note 11. —⁴ δὲ pro γὰρ L. – οὐχοιονται (sic) θ. —⁵ εἴη vulg. –ῆ (H, al. manu εἴη) θ, Mack. – αὐξονται pro αἴτιοι θ. – γὰρ οm. (E, restit. al. manu) GHIJΚ, Ald. – γὰρ ἀν οm. θ. – ἢν, al. manu ἀν H. – κινέηται EG (H, al. manu) IJΚ, Ald., Zwing., Mack. – κεινέηται θ. – κινέεται vulg. – ἢηρ EHΚθ, Mack. – ἀηρ vulg. — ⁶ ποίους θ. – προσπίπτει EG (H, al. manu προσπίπτη) θ. – προσπίπτειν IJ. – Ante ἀν. addunt γὰρ EGHIJ, Ald. —² ταύτην Κ΄, Mack. – καὶ βελτίω καὶ χείρω θ. – πλειοτέρους (sic) θ. — ϐρραχυτέρους EGHIJΚ, Ald., Frob. – βραδυτέρους θ. – τοὺς πόρους οm. θ. – πόνους I. – Mack dit que θ a σώματι au lieu de πνεύματι; ma collation porte πνεύματι. — θ ἀδύνατον al. manu E.

la combinaison: irascible, indolent, rusé, simple, chagrin, bienveillant; pour toutes ces dispositions, la cause est la nature des pores par où l'âme chemine. En effet tels sont les vaisseaux qu'elle traverse, les objets où elle s'attache, et ceux avec lesquels elle se mêle, telle est l'intelligence; aussi estil possible d'y faire des changements par le régime; et il ne l'est pas de remodeler une constitution latente. De même les conditions de la voix dépendent des tuyaux du souffle; tels sont les tuyaux que l'air traverse et ceux qu'il heurte, telle est nécessairement la voix, et il est possible de l'améliorer et de l'empirer, parce qu'il l'est de rendre pour l'air les tuyaux plus lisses ou plus rudes. Mais les dispositions signalées plus haut ne se changent pas par le régime.

PIN DU PREMIER LIVRE DU RÉGIME.

in And a consistent that they were the form

6.318.013.00 (5.67.09)n citti (4

to to be at material

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

# DU RÉGIME.

### LIVRE DEUXIÈME.

#### ARGUMENT.

Le deuxième livre passe en revue les contrées, les vents les aliments, les boissons, les bains, les onctions, le soleil e le feu, l'ombre et le froid, les sueurs, l'acte vénérien, le vomissements, le sommeil et la veille, l'inaction et le travail les exercices tant naturels que gymnastiques, et il se termin par l'examen des courbatures que produit chez les personne inexercées un labeur quelconque, et chez les personnes exercées un labeur excessif.

S'il est vrai, comme le prétend notre auteur, que la théori qui attribue la santé à un rapport exact entre les exercices e les aliments est de lui, et qu'il a été le premier à indiquer cett cause de maladies, les signes qui dénotent la rupture de ce rap port, et le traitement qui convient, cela peut servir à établi une sorte de chronologie relative entre les différents écrits hippo cratiques. Car il en est quelques-uns qui sont manifestement dominés par cette théorie, laquelle, du reste, consiste en ceci quand les exercices l'emportent sur les aliments, la chair s fond; cette fonte ou colliquation, étant trop considérable pou être dissipée par le mouvement circulaire (περίοδος), s'amass et finit par produire la maladie. Au contraire, quand les al ments l'emportent sur les exercices, une portion de nourre ture reste non consommée, elle s'amasse aussi, et la maladinaît derechef de cette surabondance.

Le vomissement de précaution, probablement introduit dans les habitudes populaires longtemps avant cette théorie, s'y encadrait merveilleusement. Voici comment les anciens le pratiquaient: on se gorgeait de nourriture, d'aliments variés; puis l'on provoquait le vomissement. Suivant le but que l'on voulait atteindre, on laissait les aliments séjourner plus ou moins longtemps dans l'estomac avant de les faire rejeter. Il est curieux de suivre les effets de cette pratique, véritable expérimentation faite en grand sur le corps humain.

On lira aussi avec intérêt et certainement avec fruit les détails donnés sur les différents exercices. On ne peut trop signaler cette lacune dans notre existence moderne. Il conviendrait de rétablir parmi nous des habitudes qui étaient si utiles au développement physique et mental des anciens; et ce serait un livre important au point de vue de la médecine sociale, que celui où, prenant pour point de départ les exercices de l'antiquité, on les comparerait avec les besoins de notre eivilisation, et où l'on poserait les bases d'une bonne gymnastique tant pour les enfants que pour les adultes.

 $p_{ij} = g_i g_j$  ,  $\phi_i$ 

the same of the part of the part of the same of the sa

the second of the last of the second second

- The - The

THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

and the second of the second o

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

#### ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

37. 1 Χωρέων δε θέσιν και φύσιν έκάστων ώδε γρη διαγινώσκειν. Κατά παντός μέν είπεῖν δόε έγει • ή πρὸς ²μεσημβρίην κειμένη θερμοτέρη καὶ ξηροτέρη τῆς πρὸς τὰς ἄρκτους κειμένης, διότι ἐγγυτέρω τοῦ ήλίου ἐστίν. Ἐν 3 δὲ ταύτησι τῆσι χώρησιν ἀνάγκη καὶ τὰ 4 ἔθνεα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ φυόμενα ἐκ τῆς γῆς ξηρότερα καὶ θερμότερα καὶ ἰσχυρότερα εἶναι ἢ ἐν τῆσιν ἐναντίησιν οἶον τὸ Λιδυκὸν ἔθνος πρός τὸ Ποντικὸν καὶ τὰ ἔγγιστα έκατέρων. Αδται δὲ καθ' εωυτάςαξ χώραι δόε έχουσι, τα ύψηλα και αιληπός και πρός πεσυπερίην κείμενα ξηρότερα τῶν <sup>6</sup>πεδίων τῶν δμοίως κειμένων, διότι ἐλάσσους ἐχμάδας ἔχει· τὰ μέν γὰρ οὐχ ἔχει στάσιν τῷ ὀμδρίῳ ὕδατι, τὰ <sup>7</sup> δὲ έχει. Τὰ 8 δὲ λιμναῖα καὶ ελώδεα υγραίνει 9 καὶ θερμαίνει • 10 θερμαί-διότι τὰ φυόμενα ἐχ τῆς γῆς ὑγρότερα, 11 οἶσι τρέφονται οἱ ἄνθρωποι, τό τε πνεῦμα δ ἀναπνέομεν, παχύτερον διὰ τὸ ὕδωρ 12 ἀπὸ τῆς ἀχινησίης. Τὰ δὲ κοῖλα καὶ μὴ ἔνυδρα ξηραίνει καὶ θερμαίνει θερμαίνει μέν, ότι χοιλα χαί περιέγεται, ξηραίνει δε διά τε της τροφής την ξηρότητα, καὶ διότι τὸ πνεῦμα, δ ἀναπνέομεν, ξηρὸν ἐὸν, Ελκει ἐκ τῶν σωμάτων τὸ ύγρὸν ἐς τροφὴν έωυτῷ, οὐκ 18 ἔχον πρὸς ὅ τι ἀν υγρότερον προσπίπτον τρέφηται. "Οχου δε τοίσι χωρίοισιν 14 όρεα προσκέεται πρός νότου, έν τούτοισιν 18 αὐχμώδεες οξ νότοι καὶ νοσεροί

# DU RÉGIME.

### LIVRE DEUXIÈME.

37. (De la situation et de la nature de chaque contrée.) Il faut ainsi juger de la situation et de la nature de chaque contrée : en général on peut dire que la contrée qui est au midi est plus chaude et plus sèche que celle qui est au nord; elle est en effet plus près du soleil. Dans ces régions, nécessairement et les populations humaines et les productions de la terre sont plus sèches, plus chaudes et plus actives que dans les régions opposées; exemple, la nation Libyque à l'égard de celle du Pont, et celles qui se rapprochent de l'une et de l'autre. Considérées en elles-mêmes, les contrées se comportent ainsi : les lieux hauts, arides et tournés au midi sont plus secs que les plaines situées semblablement, à cause qu'ils ont moins d'humidité; les hauts lieux ne retenant pas l'eau de pluie, et les plaines la retenant. Les contrées lacustres et marécageuses humectent et échauffent; elles échauffent, vu que, étant creuses et dominées, elles ne sont pas balayées par l'air; elles humectent parce que les productions de la terre dont se nourrissent les hommes sont plus humides et que l'air respiré est plus épais à cause de l'eau qui n'a pas de mouvement. Les contrées creuses et non humides dessèchent et échauffent; elles échauffent, parce qu'elles sont creuses et dominées; elles dessèchent, parce que les aliments qu'elles fournissent sont sees et que l'air respiré, étant see, attire hors des corps l'humide pour sa nourriture à lui, n'ayant rien de

vulg. - τὸ om. θ. - ἀχεινησίης θ. - μὴ ἄνυδρα FGHI, Ald. - ἄνυδρα sine μὴ EJP', Mack. - <sup>13</sup> ἔχον EFGHJKθ, Lind., Mack. - ἔχων vulg. - ὑγρότερον θ, Mack. - ὑγρὸν vulg. - <sup>14</sup> ορεα (sic) θ. - ὄρη vulg. - πρόσχειται θ. - πρὸς ν. om. θ. - τουτέοισιν Mack. - Mack dit que θ a τουτέοισιν; ma collation porte τούτοιν. - <sup>18</sup> ἀχμώδεες J. - αὐχμῶδες G. - αὐχμ.... τουτέοισιν om. θ. - πνέουσιν EHK.

προσπνέουσιν. "Οκου δὲ ¹βόραθεν όρη πρόσκειται, εν τουτέοισιν ² οί βορέαι ταράσσουσι καὶ νούσους ποιέουσιν. "Οκου δὲ ³ βόραθεν κοιλα χωρία τοισιν ἄστεσι προσκέεται, 'ἢ καὶ ἐκ θαλάσσης νῆσος ἀντίκειται, 'πρὸς τῶν θερινῶν πνευμάτων θερμὸν καὶ νοσερὸν τοῦτο τὸ χωρίον, διότι οὖτε βορέης διαπνέων καθαρὴν τὴν ἐπαγωγὴν τοῦ πνεύματος παρέχει, οὖτε ὑπὸ τῶν θερινῶν πνευμάτων διαψύχεται. Τῶν δὲ νήσων αὶ μὲν ἐγγὺς τῶν ἢπείρων δυσχειμερώτεραί εἰσιν, αἱ οὲ πόντιαι ἀλεεινότεραι τὸν χειμῶνα, διότι αἱ χιόνες καὶ πάγοι ἐν μὲν 'τῆσιν ἢπείροισιν ἔχουσι στάσιν καὶ τὰ πνεύματα ψυχρὰ πέμπουσιν 'ἔς τὰς ἐγγὺς νήσους, τὰ δὲ πελάγια οὐκ ἔχει στάσιν ἐν χειμῶνι.

38. Περί δὲ πνευμάτων ήντινα φύσιν εξχει καὶ δύναμιν έκαστα, δόε χρή διαγινώσκειν. Φύσιν μεν έχει τὰ πνεύματα πάντα υγραίνειν καὶ ψύχειν τά τε σώματα τῶν ζώων καὶ τὰ φυόμενα ἐκ τῆς γῆς διὸ τάδε· ἀνάγκη ἐστὶ τὰ πνεύματα ταῦτα <sup>9</sup> πάντα πνέειν ἀπὸ χιύνος καὶ πρυστάλλου καὶ πάγων ἐσχυρῶν καὶ ποταμῶν καὶ λιμνέων καὶ γῆς δγρανθείσης καὶ 10 ψυχρανθείσης. Καὶ τὰ μὲν ἐσχυρότερα τῶν πνευμά των ἀπὸ μεζόνων καὶ ἰσχυροτέρων, τὰ δὲ ἀσθενέστερα ἀπὸ μειόνων καὶ ἀσθενεστέρων· ὥσπερ γὰρ καὶ τοῖσι ζώοισι πνεθμα ἔνεστιν, 11 οὐτο. καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πᾶσι, τοῖσι μεν έλασσον, τοῖσι δε 12 κατά μέγεθος. Φύσιν μέν οὖν ἔχει ψύχειν καὶ ύγραίνειν τὰ πνεύματα πάντα. Διὸ θέσιν δε χωρίων και τόπων, δι' ών παραγίνεται 13 τα πνεύματα ες τάς γώρας έκάστας, διάφορα γίνεται άλλήλων, ψυχρότερα, θερμότερα, δγρότερα, ξηρότερα, νοσερώτερα, δγιεινότερα. Τὴν 16 δὲ αἰτίην έκάστων ώδε χρή γινώσκειν ο μέν βορέκς ψυχρός πνέειν καὶ ύγρὸς, ότι δρμαται από 15 τοιουτέων χωρίων, πορεύεταί 16 τε διά τοιουτέων τόπων, <sup>17</sup> ούς τινας ό ήλιος ούκ ἐφέρπει, ούδ' ἀποζηραίνων τὸν ἡέρο

¹ Βοράθεν (bis) vulg. - βοράθεν (bis) EFGHIJ, Ald., Frob., Zwing., Lind. - βορράθεν (bis) K. -² δοιμορραι (sic) pro οἱ βορ. θ. - Αnte οἱ addunt δὲ EHK. - αἱ FGIJ, Ald. - βορέαι Ε, Lind., Mack. - βορρέαι (H, in marg. al. manu αἱ βόρρειαι) Κ. - βόρειαι vulg. - νούσους Hθ, Lind., Mack. - νόσους vulg. -  $^3$  βορραθὲν θ. -  $^4$   $^2$  - -  $^3$  πνικειται θ. -  $^3$  - -  $^3$  πνισιας οπ. γυlg. -  $^5$  πρὸ θ. - θερίης pro θερινῶν θ. - πνευμάτων.... χώρην p. 532, l. 8, οπ. θ. βορέης EH. - βορρέης Κ. - βορέας vulg. - παθαρίην Lind. -  $^6$  τοῖσιν F. - σταστιν (bis) F. -  $^7$  εἰς HΚ. - πελάγεα ΕΚ. - σταστιν G, Ald., Frob. -  $^8$  εχη H. -  $^9$  πάντα οπ. Κ. - πρυστάλλων FGI. - πρυστάλων J. - πρυστάλου Ε. - λιμναίων EH. - -  $^{10}$  ψυχθείσης EHKP ' ' Zwing. in marg. -  $^{11}$  ούτω EHJ. - ούτως vulg. - ελασσον πνεθμα vulg. - πνεθμα οπι, restit. al. manu H. -  $^{12}$  Ante x. addit πνεθμα H. - πάντα οπ. J. -  $^{13}$  τὰ πν. οπ. J. - εἰς J. -  $^{14}$  δ' EHK. - αἰτίαν Ε.

plus humide sur quoi il puisse se jetter et se nourrir. Là où la contrée est protégée par des montagnes au midi, là les vents du midi soufflent desséchants et insalubres. Là où la contrée est protégée par des montagnes au nord, là les vents d'aquilon causent du trouble et des maladies. Là où les villes ont des localités creuses au nord, et encore là où vis-à-vis une île est située au nord en mer, là il y a chaleur et insalubrité avec les vents d'été, parce que ni l'aquilon, balayant ces lieux, n'y apporte un flot d'air pur, ni les vents d'été ne les rafraîchissent. Parmi les îles, celles qui sont près de la terre ferme ont des hivers plus rudes, celles qui sont au large les ont plus doux; en effet, sur la terre ferme, les neiges et les glaces sont permanentes et envoient des vents froids aux îles voisines; mais en haute mer elles n'ont pas de permanence pendant l'hiver.

38. (Des vents.) Quant aux vents, on jugera ainsi de leur nature et de leurs propriétés. Les vents ont tous la vertu d'humecter et de rasraîchir et les corps des animaux et les productions de la terre. Voici pourquoi : nécessairement tous ces vents proviennent de la neige, de la glace, des fortes gelées, des fleuves, des étangs, et de la terre humectée et refroidie. Les vents les plus forts sont produits par les conditions de ce genre les plus grandes et les plus fortes; les vents les plus faibles, par des conditions moindres et plus faibles; car, comme il y a du souffle en tous les animaux, de même il y en a dans tout le reste, plus ou moins, suivant la grandeur. Ainsi donc tous les vents ont la propriété de refroidir et d'humecter. Mais par la situation des régions et des lieux qu'ils traversent pour arriver en chaque point, les vents deviennent différents les uns des autres, plus froids, plus chauds, plus humides, plus secs, plus malsains, plus

<sup>-·</sup>καὶ ὑγρὸς πνεῖ ΕΗΚ. —  $^{15}$  τουτέων FGJ. —  $^{16}$  δὲ pro τε Ε. – διὰ τῶν τ. vulg. —  $^{77}$  οω. EFGHJK, Ald. – τοιουτέων Κ. – τοιούτων vulg. —  $^{17}$  οὕς τινας EFGHJKP'Q', Zwing. in marg., Lind., Mack. – ώς τινας vulg. – οὐχ ἐφέρπει (sic) Η. – οὐχ ἕρπει vulg. – ἡέρα ΕΗΚΡ', Mack. – ἀέρα vulg.

έχπίνει την ικμάδα, ώστε παραγίνεται έπι την οικουμένην, την 1 έωυτοῦ δύναμιν έγων, όκου μή διὰ 2 την θέσιν τῆς χώρης διαφθείρεπαι· καὶ τοῖσι μὲν οἰκέουσιν ἔγγιστα ψυγρότατος, τοῖσι δὲ προσωτάτω ήχιστα. Ο δε νότος πνέει μεν από των δμοίων την φύσιν το βορέα· ἀπὸ γὰρ ³τοῦ νοτίου πόλου πνέων, ἀπὸ χιόνος πουλλης καὶ κρυστάλλου καὶ πάγων ἐσχυρῶν δρμώμενος, τοῖσι μὲν <sup>4</sup>ἐκεῖσε πλησίον αὐτοῦ οἰχοῦσιν ἀνάγχη τοῖον πνέειν δχοῖόν περ ἡμῖν δ βορέας. Επὶ δὲ πᾶσαν γώρην οὐχ ἔτι ὅμοιος παραγίνεται. διὰ γὰρ τῶν ἐφόδων τοῦ ήλίου καὶ 6 ὑπὸ τὴν μεσημβρίην πνέων, ἐκπίνεται τὸ ὑγρὸν ύπο του ήλίου αποξηραινόμενος 7 δε αραιούται διο ανάγκη θερμόν αὐτὸν καὶ ξηρὸν ἐνθάδε παραγίνεσθαι. Ἐν μέν οὖν τοῖσιν ἔγγιστα γωρίοισιν ανάγκη τοιαύτην δύναμιν αποδιδόναι θερμήν καί ξηρήν, καὶ ποιέει τοῦτο ἐν τῆ Λιθύη· τά τε 8 γὰρ φυόμενα ἐξαυαίνει, καὶ τους ανθρώπους λανθάνει αποζηραίνων· άτε γαρ ουκ έγων θούτε έκ θαλάσσης ἐχμάδα λαβεῖν <sup>10</sup>οὕτε ἐχ ποταμοῦ, <sup>11</sup>ἐχ τῶν ζώων χαὶ <sup>12</sup>ἐχ τῶν φυσμένων ἐκπίνει τὸ ὑγρόν. 'Οκόταν δὲ τὸ πέλαγος περαιώση, άτε θερμός εων και αραιός, 13 πουλλής υγρασίης εμπίπλησι την γώρην έμπίπτων · ἀνάγχη δὲ τὸν νότον θερμόν τε χαὶ ὑγρὸν εἶναι, ὅχου μὴ τῶν γωρίων αἱ θέσιες αἴτιαί εἰσιν. Ὠσαύτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων πνευμάτων 14 αί δυνάμιες έχουσιν. Κατά δὲ τὰς χώρας έκάστας τὰ πνεύματα ώδε έγει τὰ μέν ἐκ θαλάσσης πνεύματα ἐς τὰς χώρας 15 ἐμπίπτοντα ή ἀπὸ χιόνος ή πάγων ή λιμνέων ή ποταμῶν ἄπαντα ύγραίνει

<sup>1</sup> Έαυτοῦ EFGHIJK. - 2 τῆς χ. τὴν θέσιν ΕΗΙΚ. - 3 τοῦ om. Ε. - πολλῆς EHIJK. — 4 ἐκεὶθι, al. manu ἐκεῖσε Η. – πλ. αὐτοῦ om., restit. al. manu H. - δαοΐον (addunt περ Lind., Mack) έν (περ pro έν ΕΗΚΩ'; παρ' pro έν Zwing. in marg.) ήμεν vulg. - ὁ om. J. - πᾶσαν om., restit. al. manu H. -Ante γ. addunt την Ε (G, al. manu) HK, Ald. - χώραν Ε. - 6 υπό HlQ'θ, Lind., Mack. - ἐπὶ vulg. - τ δὲ θ. - δὴ Zwing. in marg., Lind., Mack. - γὰρ pro δè vulg. - Mack dit que θ a δή; ma collation porte δέ. - 8 γάρ θ, Mack. -γάρ om. vulg. - έξαυαίνει θ, Mack. - έξαυαίνεται vulg. - 9 ουτ' θ. - 10 ουτ' θ. - οὐδ' Ε (H, al. manu οὕτε) Κ. — "καὶ ἐκ vulg. - καὶ om. ΕΗΚθ. — 12 ἐκ EHKθ. -έx om. vulg. -έκπονε: (Ε, emend. al. manu) FGHIJK, Ald. - ὅταν θ. - περεώση FGI. - παρεώση Ald. - παιρεωση (sic) θ. - έων θ, Mack. - ων vulg. — 13 πολλής ΕΗΙΙΙΚθ, Lind., Mack. - έμπίμπλησι Zwing. - την δε την χώρην  $\theta$ . – νῶτον G. – ὅπου  $\theta$ . – μη om. FGIJ. — <sup>14</sup> αξ ponitur ante τῶν  $\theta$ . – δυνάμιες θ, Lind., Mack. - δυνάμεις vulg. - τὰς θ, Mack. - τὰς om. vulg. -16 έμπ. (ἐσπ., H al. manu έμπ., IJ) ξηρότερά πως ἐστί· τὰ δὲ ἀπὸ χιόνος vulg. - ἐσπίπτοντα ή ἀπὸ χιόνος θ. - λιμναίων ΕΗ. - ζῶια θ.

sains. Il faut juger ainsi des causes qui déterminent chacun de ces vents : l'aquilon souffle froid et humide parce qu'il part de lieux froids et humides et traverse des lieux froids et humides que le soleil ne visite pas et dont il ne dessèche pas l'air, n'absorbe pas l'humidité; de la sorte il arrive à la terre habitée avec sa propriété native, là où cette propriété n'est pas altérée par le site local; il est le plus froid pour les habitants les plus voisins, le moins froid pour les plus éloignés. Le vent du raidi souffle de points dont la nature est semblable à celle de l'aquilon; car, partant du pôle méridional, et venant d'une neige abondante, de glaces et de fortes gelées, il est nécessairement, pour ceux qui habitent là, près de lui, tel qu'est l'aquilon chez nous. Mais il ne garde pas ce caractère pour tous les pays; en esset, soufflant par la route du soleil et sous le midi, il a son humidité absorbée par l'astre; or, desséché, il se raréfie; aussi, nécessairement, il arrive ici chaud et sec. C'est donc cette qualité chaude et sèche qu'il maniseste dans les pays les plus voisins, et c'est ce qu'il fait dans la Libye. Il y dessèche les productions de la terre, et il y exerce sur les hommes, à leur insu, la même action; n'ayant à prendre l'humide ni à une mer ni à un fleuve, il le prend aux animaux et aux productions. Mais quand, étant chaud et raréfié, il a traversé la mer, il emplit d'humidité la région sur laquelle il arrive; et nécessairement le vent du midi est chaud et humide là où le site local n'y met pas obstacle. Les propriétés des autres vents dépendent de conditions semblables. Quant à chaque contrée, voici comment les vents se comportent : les vents venant ou de la mer ou de neige, ou de glaces, ou d'étangs, ou de sleuves sont tous humectants et refroidissants, soit pour les végétaux, soit pour les animaux, et sont salubres, du moins ceux dont le froid n'est pas excessif; mais ceux-là nuisent parce qu'ils causent, dans les corps, de grands changements du chaud et du froid; et c'est ce qui arrive dans les lieux marécageux et chauds près de fleuves considérables. Mais les autres vents qui

καὶ ψύγει καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, καὶ <sup>1</sup> δγείην τοῖσι σώμασι παρέχει δχόσα μη ύπερδάλλει ψυχρότητι καὶ ταῦτα δὲ βλάπτει. διότι μεγάλας πάς μεταθολάς έν τοῖσι σώμασιν 3 έμποιέει τοῦ θεομοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ ταῦτα δὲ πάσχουσι» ὅσοι ἐν χωρίοις οἰκέουσιν έλωδεσι καὶ 4θερμοῖσιν έγγὺς ποταμῶν ἐσγυρῶν. Τὰ δ' ἄλλα τῶν πνευμάτων δόκόσα πνέει ἀπὸ τῶν προειρημένων, ὡφελέει, τόν τὲ ήέρα καθαρόν και είλικρινέα παρέχοντα και τῷ τῆς ψυγῆς θερμώ ἐκμάδα διδόντα, <sup>6.</sup> Οκόσα δὲ τῶν πνευμάτων κατά γῆν παραγίνεται, ξηρότερα ἀνάγχη εἶναι, ἀπὸ τε τοῦ ἡλίου ἀποζηραινόμενα παὶ ἀπὸ της γης οὐκ ἔχοντα οὲ τροφήν δκόθεν σπάσεται, τὰ πνεύματα, εξ τῶν ζώντων έλχοντα τὸ ύγρὸν, βλάπτει χαὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα πάντα. Καὶ δχόσα ὑπὲρ τὰ ὄρεα ὑπερπίπτοντα παραγίνεται ἐς τὰς πόλιας, οὐ μόνον ξηραίνει, αλλά 10 καὶ ταράσσει τὸ πνεῦμα δ άνα+ πνέομεν, καὶ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων, 11 ώστε νούσους ἐμποιέειν. Φύσιν μέν οὖν καὶ δύναμιν έκάστων 12 οὕτω χρή γινώσκειν. ὅκως δε χρή πρὸς εκαστα 13 παρεσκευάσθαι, προϊόντι τῷ λόγω δηλώσω.

39. Σιτίων δε καλ πομάτων 14 δύναμιν εκάστων καλ την κατά φύσιν καλ την δια τέχνης ώδε χρη γινώσκειν. 15 Οκόσοι μεν οὖν κατά παντὸς ἐπεχείρησαν εἰπεῖν 16 περλ τῶν γλυκέων 17 ἢ 18 λιπαρῶν ἢ άλυκῶν ἢ περλ άλλου τινὸς τῶν τοιούτων τῆς δυνάμιος, οὐκ ὀρθῶς γινώσκουσιν οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχουσιν οὐτε τὰ γλυκέα ἀλλήλοισιν οὖτε τὰ 19 λιπαρὰ οὖτε τῶν άλλων τῶν τοιούτων οὐδέν πολλὰ γὰρ τῶν 20 γλυκέων διαχωρέει καλ ἴστησι καλ ξηραίνει καλ ὑγραίνει. Ώσαύτως δὲ καλ τῶν άλλων ἀπάντων 21 ἐστλ δὲ ὅσα στύφει

<sup>&#</sup>x27; Υγιείην Ε. –τοῖσι ΕΗθ. –τοῖς vulg. – ὑπερβάλλει  $J\theta$ . – ὑπερβάλλη vulg. —² καὶ  $\theta$ . –καὶ om. vulg. —³ ποιέει FGIJ. —⁴ θερμοῖσιν  $\theta$ , Mack. – θερμοῖς vulg. —⁵ ὅσα  $GIJ\theta$ . – ἀφελέειν FG. – καθαίροντα pro καθαρὸν  $\theta$ . —⁶ ὅσα  $\theta$ . παραγίγνεται  $\theta$ . —² καὶ ἀπό τε τῆς FGIJ, Alί. – δὲ om. J. –τε pro δὲ FGI. σπάσηται vulg. —ἐπαγάγηται  $\theta$ . —J'ai mis l'indicatif sans mss. —† ἐκ  $\theta$ . – ἀπὸ vulg. —9 Ante  $\zeta$ . addunt άλλα EK. – πάντα om.  $EHK\theta$ . – καὶ ὁκόσα περ τὰ δρεα καταλιπόντα (καταλείποντα H, λιπόν al. manu; καταλίποντα (sic) E) vulg. — καὶ ὅσα ὑπὲρ τὰ ὅρεα ὑπερπίπτοντα  $\theta$ . —  $I\theta$  καὶ om.  $I\theta$ '. – καταράσσει pro καὶ τ.  $I\theta$ '. – τὸ σῶμα EHK. — $I\theta$  ώστε νούσους ὲμποιέειν  $EIIK\theta$ , Ightharpoonup <math>Ightharpoonup in marg., Ightharpoonup <math>Ightharpoonup <math>Ightharpo

soufflent des points sus-dits sont utiles, rendant l'air pur et clair et donnant de l'humide au chaud de l'âme. Les vents de terre sont nécessairement plus secs, étant desséchés et par le soleil et par la terre; ils n'ont pas d'où tirer de l'aliment, en-lèvent l'humide aux êtres vivants, et nuisent à tous, végétaux et animaux. Les vents qui passent par dessus des montagnes pour arriver dans les villes; non-seulement sont desséchants, mais encore troublent l'air respiré et le corps humain de manière à produire des maladies. Tel est le jugement qu'il faut porter sur la nature et les propriétés de chaque vent; quant aux moyens de se préserver de chacune de leurs influences, je l'expliquerai plus loin dans ce discours.

39. (Des propriétés des aliments et des boissons. On ne peut traiter en général des substances douces, acres, acides, etc.; il faut les prendre une à une.) Les qualités, tant naturelles qu'artificielles, de chaque aliment et de chaque boisson seront appréciées ainsi : ceux qui ont essayé de traiter en général des propriétés soit des substances douces, soit des grasses, soit des salées, soit de toute autre de ce genre, n'ont pas une vue juste; en effet, les mêmes propriétés n'appartiennent ni à toutes les substances douces, ni à toutes les substances grasses, ni à aucune autre semblable; et il est des substances douces qui relâchent, qui resserrent, qui dessèchent, qui huntectent. La même remarque s'applique à toutes les classes; dans chacune il est des substances astringentes, minoratives, diurétiques, ou

λόσον στίδον δὲ καὶ πομάτων δύναμιν ἐκάστων οὐτω χρη διαγινώσκειν (γινώσκειν Ι), καὶ την κατὰ φύσιν δύναμιν καὶ την διὰ τέχνης GI.— ἔκαστον Gal. in clt. De Alfm., I.— 15 δσοι θ.— οὖν οπ. θ.— 16 η περὶ vulg.— η οπ. θ.— παὶ μτο η ΕΥ.— 18 η πικρῶν ή περὶ τῶν addunt ante λιπαρῶν Lind., Mack.— Μακκ dit que θ a sa leçon; ma collation porte celle de vulg.— ἀλυκῶν J.— ἀλικῶν vulg.— ἀλμυρῶν ΕΗΚ Q', Lind., Mack.— δυνάμιος ΕΗΙ), Lind., Mack.— δυνάμιως vulg.— 19 λιπαρὰ θ.— πικρὰ pro λιπαρὰ vulg.— "γλυκέων θ.— τοιούτων pro γλ. vulg.— ὰ καὶ (ὅσα μτο ὰ καὶ Lind.) διαχωρέει vulg.— ἄ καὶ οπ. (Η, restit. al. manu) θ.— διαχωρέει, τὰδὶ ἴστησι, (addit καὶ Q') τάδε ὑγραίνει, τάδε ξηραίνει ΕΗΚ Q'.— διαχωρέει, τὰ δὶ ἴστησι, τὰ δὲ ὑγραίνει θ.— διαχωρέει καὶ ἴστησι καὶ [ὅσαὶ ξηραίνει καὶ ὑγραίνει Lind.— 20 ἔτι pro ἐστὶ Ζίνιης. in marg., Lind.— δὶ ΕΗΚ.

καὶ διαχωρέεται <sup>1</sup>καὶ οὐρέεται, τὰ <sup>2</sup> δὲ οὐδέτερα τούτων. 'Ωσαύτως δὲ καὶ τῶν θερμαντικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἄλλην ἄλλα δύναμιν ἔχει. Περὶ μὲν οὖν ἁπάντων <sup>3</sup>οὐχ οἶόν τε δηλωθῆναι δκοῖά τινά ἐστι· καθ' ἕκαστα δὲ ῆντινα δύναμιν ἔχει διδάζω.

40. Κριθαί φύσει μέν ψυγρόν και ύγρον και ξηραίνει ενι δέ και καθαρτικόν τι ἀπὸ τοῦ χυλοῦ τοῦ ἀχύρου τεκμήριον δὲ, ὅἦν μὲν θέλης κριθάς ἀπτίστους έψησαι, καθαίρει δ γυλὸς ἐσγυρῶς εὶ δὲ 6 ἐπτισμένας, ψύγει μᾶλλον καὶ ἴστησιν; δκόταν δὲ πυρωθώσι, τὸ μέν ύγρον <sup>7</sup> καὶ καθαρτικόν ύπο τοῦ πυρὸς <sup>8</sup>οἴχεται, τὸ δέ ψυγρόν καὶ ξηρὸν καταλείπεται. Όκόσα θόὲ δεῖ ψοζαι καὶ ξηρῆναι, ἄλφιτα 10 διαπρήσσεται ώδε γρεομένω μάζη παντοδαπεί, δύναμιν δὲ έγει ή μαζα τοιήνδε. Τὰ συγχομιστὰ άλευρα τροφήν μέν έχει ἐλάσσω, διαγωρέει δε μαλλον τά δε καθαρά τροφιμώτερα, ήσσον δε διαγωρέει. Μᾶζα προφυρηθεῖσα, ράντὴ, ἄτριπτος, 11 χούφη, 12 καὶ διαχωρέει, καὶ 13 ψύχει • ψύχει μέν ότι ψυχρῷ ὕὸατι ύγρη ἐγένετο, διαχωρέει δὲ 14 ότι ταγέως πέσσεται, χούφη δὲ 15 ὅτι πολύ τῆς τροφῆς μετὰ τοῦ πνεύματος έξω ἀποκρίνεται. 16 Στενωπότεραι γὰρ αἱ διέξοδοι τῆ τροφῆ ἐοῦσαι ἄλλην ἐπιοῦσαν οὐκ ἐπιδέχονται· καὶ τὸ μὲν ζὺν τῷ πνεύματι λεπτυνόμενον ἀποκρίνεται έζω, τὸ δ' αὐτοῦ <sup>17</sup> ἐμμένον φῦσαν ἐμποιέει καὶ τὸ μὲν ἄνω ἔρυγγάνεται, τὸ δὲ κάτω ὑποχωρέει 18 πολὸ οὖν τῆς τροφῆς ἀπὸ τοῦ σώματος 19 ἀποπνέεται. \*Ην δὲ θέλης τὴν

¹ Tà δὲ pro καὶ (H, al. manu καὶ) (δ' θ). - ²δ' θ. - οὐθ' ἔτερα FGHIJK, Ald., Frob., Zwing., Lind., (Mack, οὖθ'). -οὖθάτερα (sic) E. - 3 οὖχ οξονται (sic) θ. - όποῖα θ. - 4 φύσι θ. - ψυχρὸν (ύγρὸν pro ψ. G, Ald.) καὶ ξηρόν ενι vulg. - ύγρον και ψυχρόν ενι Κ. - ψυχρόν και ύγρον και ξηραίνει ενι θ, Mack. - τι om. EGθ. - 5 εἰ μὲν θέλεις ΕΗΚ. - ἐθέλοις ἀπτίστους πριθάς θ. χριθούς FGJ. - Ισχυρώς ό χυλός J. - 6 έπτισμένας Κ, Mack. - έπτισμένους vulg. - πτίσας θ. - πτίσαι, al. manu έπτισμένους ΕΗ. - ψύχει μ. καὶ ιστησιν  $\theta$ .  $-\psi$ ύξει  $\mu$ . καὶ συστήσει (συνστήσει I; στήσει K) vulg. - ὅταν  $\theta$ . - γαὶ  $\theta$ . - τὸ pro xai J. - καὶ om. vulg. - 8 παύεται θ, Mack. - τὸ δὲ καταλειπόμενόν έστι (έστι om. θ) ψυχρόν και ξηρόν ΕΗΚθ.— ουν pro δε θ. - ξηρήναι θ, Lind., Mack. - ξηρᾶναι vulg. - άλφιτον θ. — 10 διαπρήσσεται ώδε. Χρώμεθα vulg. -διαπρήσσεται. \*Ωδε χρώμεθα Ald. - διαπρήσσεται ώδε χρεομένω θ. - παντοδαπή ΕΗJΚθ, Zwing., Lind., Mack. - ή μᾶζα αΰτη vulg. - αΰτη om. (Η, restit. al. manu) θ, Mack. - ή μάζη ΕΗ. — " κουφοῖ Κ', Mack. — 12 καὶ om. θ. — 13 ψύχει om. (E, restit. al. manu) FGHIJK, Ald. - διότι θ. -ψυχρή (E, eadem manu supra lin. ὑγρη) L, Zwing. in marg., Lind., Mack. - Mack dit que θ a ψυχρή; ma collation porte ύγρή. - εγγένεται (sic) pro εγένετο J. -"διότι παχέως θ. — 15 ὅτι πολλῆς τροφῆς vulg. - ὅτι πουλὺ τροφῆς Lind., n'ayant ni l'une ni l'autre de ces vertus. Il en est de même des substances échauffantes et du reste; les unes ont une propriété, les autres une autre. Il n'est donc pas possible de dire en général ce qu'il en est; et je les prendrai une à une pour en enseigner la propriété, place and se compe une pour en enseigner la propriété, place and se compe une pour en enseigner la propriété, place and se compe une pour en enseigner la propriété, place and se compe une pour en enseigner la propriété, place and se compe une pour en enseigner la propriété, place and se compe une propriété place and

40. (De l'orge, et de la polenta ou pâte faite avec le gruau d'orge.) L'orge est naturellement froide, humide, et elle dessèche; elle a aussi quelque chose de purgatif qu'elle tient du suc de sa balle; voulez-vous vous en assurer? faites bouillir de l'orge non mondé, et vous verrez que cette eau est fortement relâchante. Mais l'orge mondé est plutôt rafraichissant et resserrant. Dans l'orge passée au seu, la partie humide et purgative a été enlevée par l'action de la chaleur, et il reste la partie froide et sèche. Dans tous les cas où il faut refroidir et dessécher, le gruau d'orge le procure à celui qui use ainsi de la polenta préparée d'une sacon quelconque; telle est, en effet, la propriété de la polenta. Les sarines non blutées sont moins nourrissantes et donnent plus d'évacuations alvines; blutées, elles sont plus nourrissantes et donnent moins d'évacuations. La polenta, pétrie d'avance, humectée, non broyée, est légère, relâchante et rafraîchissante; rafraîchissante, parce que c'est l'eau froide qui l'a humectée; relâchante, parce qu'elle se digère vite ; légère, parce qu'une bonne partie de l'aliment est expulsée au dehors avec l'air. Les voies, étant trop étroites pour l'aliment, n'en acceptent point une nouvelle ingestion; des lors une part atténuée avec l'air est expulsée au dehors, l'autre part demeure et produit des flatuosités : L - mer reine aller B

Μαςκ. – διότι πολλή τῆς τροφῆς θ. – Zwing. propose de lire πολλή ου πουλύ. Μαςκ dit que θ α πουλύ τροφῆς; ma collation α autre chose. Je crois qu'il faut lire : πολὺ τῆς τροφῆς. —  $^{16}$  στενοπώτεροι vulg. – στεινοπορώτεροι Mack. – στενοπορώτεροι Zwing. in marg., Lind. – στενοτόποροι. supra lin. στενοποροι, in marg. al. manu στενοπώτεραι Η. – στενοπώτεραι Ε. – στενοτοπώτεροι ΙJ, Ald. – στενότεραι θ. – τῆς τροφῆς οὖσαι vulg. (ἐοῦσαι Μαςκ). – τῆ τροφῆ ἐοῦσαι θ. – οὐν ἐπιδέχονται θ. – οὐ δέχονται vulg. – σὺν θ. —  $^{17}$  μένον θ, Mack. – ἄνω οπ. θ. —  $^{18}$  πολὺ Ε. – πουλὺ Zwing. in marg., Lind., Μαςκ. – πολλή vulg. —  $^{19}$  ἀπογίνεται θ. – εἰ δὲ θέλεις ΕΗΚ (θ, ἐθέλοις). – εὖ-θέως συνφυρήσας τὴν μάζαν διδόναι θ. – lòν J.

ραίνει καὶ διαχωρέει, δ δὲ καθαρός τρέφει μέν μᾶλλον, ¹διαγωρέει δὲ ἦσσον. Αὐτῶν δὲ τῶν ἄρτων ὁ μεν ζυμίτης χοῦφος καὶ διαγωρέει. \*καὶ κοῦφος μέν ἐστιν, ὅτι ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ όξέος τὸ ὑγρὸν προανάλωται, όπερ έστιν ή τροφή· διαχωρέει δε ότι ταχέως πέσσεται. Ο δὲ ἄζυμος. διαγωρέει μὲν ἦσσον, τρέφει δὲ μᾶλλον. Ο δὲ τῷ γυλῶ πεφυρημένος <sup>8</sup> χουφότερος , χαὶ τρέφει ξχανώς, χαὶ διαχωρέει \* τρέφει μέν ότι καθαρός, κουφος δέ 6 έστιν ότι τῶ κουφοτάτω πεφύρηται καλ εζύμωται ύπο τούτου <sup>7</sup>χαὶ πεπύρωται· διαγωρέει δὲ ὅτι τῷ γλυχεῖ καὶ διαχωρητικῷ τοῦ πυροῦ συμμέμικται. <sup>8</sup> Αὐτῶν δὲ τῶν ἄρτων οί μέγιστοι τροφιμώτατοι, διότι ήχιστα έχχαίονται υπό του πυρός τὸ ύγρόν· καὶ οἱ θἰπνῖται ἄρτοι τροφιμώτεροι τῶν ἐσγαριτῶν καὶ οβελιέων, διότι ήσσον έκκαίονται 10 ύπο τοῦ πυρός. Οἱ δὲ κλιδανίται καὶ 11 οξ έγχρυφίαι ξηρότατοι, οξ μέν διά την σποδόν, οξ δέ διά τὸ όστραχον 12 ἐκπινόμενοι τὸ ὑγρόν. Οἱ δὲ σεμιδαλίται ἐσγυρότατοι πάντων τούτων, έτι δε μαλλον και οί έκ τοῦ γόνδρου και τρόφιμοι σφόδρα, 13 πλήν οὐ διαχωρέουσιν δμοίως. Άλητον καθαρόν 14 πινόμενον ἐφ' ύδατι ψύγει, και πλύμα σταιτός 15 ἐπὶ πυρί. Πιτύρων γυμός έφθός κοῦφος 16 καὶ διαγωρέει. Τὰ δὲ ἐν γάλακτι έψόμενα ἄλητα διαχωρέει μᾶλλον ἢ <sup>17</sup>τὰ ἐν τῷ ὕδατι, διὰ τοὺς ὀὀβοὺς, καὶ μάλιστα ἐν τοῖσι διαγωρητικοϊσιν. Όκόσα δὲ ξὺν μέλιτι καὶ ἐλαίω 18 ἔψεται ἡ ὀπτᾶται εξ αλήτων, πάντα καυσώδεα καὶ έρευγμώδεα ερευγμώδεα μέν δτι τρόφιμα ἐόντα οὐ διαχωρητικά ἐστι, <sup>19</sup> καυσώδεα δὲ διότι λιπαρά

D'après Mack, θ a διαγωρέεται. Ma collation n'en dit rien. - ζημίτης Ald. - ζυμείτης  $\theta$ . -  $^2$  καὶ om. ΕΗΚ $\theta$ . -  $\dot{\epsilon}$ στιν om. ΕΗΚ $\theta$ . - προανάλωται  $\theta$ . προσανάλωται vulg. -3 δ' ὅτι  $\theta$ . -4 διαχωρέεται  $\theta$ . -5 χουφότατος  $\theta$ . - χαὶ τρέφει δε θ. — 6 έστιν om. (Η, restit. al. manu) θ. – εζήμωται Ald. – τουτέου Mack. -7 καὶ π. om. EP'. -6' ὅτι θ. -τὸ γλυκὸ καὶ (καὶ om. E) διαχωρητικὸν ΕΗθ. - πυροῦ Κθ, Zwing., Lind., Mack. - πυρὸς vulg. - ε καὶ αὐτῶν δὲ θ. - ὅτι θ. - ἐκκαίεται Lind. - β ἰπνεῖται Ηθ. - ἰπνίται FGIK, Ald., Frob., Zwing., Lind. - ἄρτοι om. (H, restit. al. manu) θ. - τροχιμώτατοι, emendatum cadem manu H. -τροτιμώτεροι post δβελ. Ε. - δβελιαίων θ. - Post διότι addit περιπλάσσεται τος (sic) ταις (sic) ὁδολίσχοις (sic) θ. - Je crois qu'il faut lire ἄρτος au lieu de τος; mais, du reste, je ne sais ce qu'il faut faire de ces mots. - 10 ἀπὸ ΕΚ. - κλιβανῖται ΕΙJ. - κλιβανεῖται θ. - 11 οἱ om. θ. ένκρυφίαι Ηθ. — 12 έκπίνονται ΗΚθ. - έκπίνοντος, al. manu έκπινόμενον Ε. σεμιδαλίται Ε.J. – σιμιδαλειται (sic)  $\theta$ . – τούτων πάντων  $\theta$ . —  $\theta$  ού μέντοι pro πλήν οὐ (H, πλήν restit. al. manu) θ, Zwing. in marg. - Post οὐ addunt μέντοι Κ; μέν τι Ε. -διαχωρούσιν ΗJK. - Post όμοίως addit άρτοι θερμοί μέν ξηραίνουσι, ψυχροί δὲ ήσσον Ισχνασίην δέ τινα παρέχουσιν Lind. - Cette

pains eux-mêmes, le pain fermenté est léger et évacue, léger parce que l'acide du ferment a consumé préalablement l'humide, qui est l'aliment; évacuant, parce qu'il se digère vite. Le pain azyme évacue moins, nourrit davantage. Le pain pétri avec la décoction de blé est plus léger, nourrit assez et évacue; il nourrit parce qu'il est fait de farine pure; il est léger parce qu'il a été pétri avec la substance la plus légère, fermenté avec la même et passé au feu ; il évacue parce qu'il est mélangé avec la partie douce et évacuante du blé. Les plus gros pains sont les plus nourrissants, parce que cc sont ceux dont le seu enlève le moins d'humide. Les pains de sour nourrissent plus que les pains cuits sur l'âtre et à la broche, parce qu'ils ont senti moins le seu. Les pains de tourtière et les pains cuits sous la cendre sont les plus secs; ceux-ci, à cause de la cendre, ceux-là, à cause de la tourtière, perdent l'humidité. Les pains de fleur de farine sont les plus forts de tous, et encore plus ceux de gruau, qui sont très-nourrissants, mais qui n'évacuent pas autant. La farine blutée, bue dans de l'eau, rafraîchit ainsi que la lavure de pâte qu'on met sur le feu. Le suc de son est, étant cuit, léger et évacuant. La farine cuite dans le lait évacue plus que la farine cuite à l'eau, à cause du petit lait, surtout si on la donne avec des substances évacuantes. Tout mets de farine, bouilli ou grillé avec du miel et de l'huile, cause de la chaleur et des flatuosités; des flatuosités, parce que, étant nourrissant, il n'est pas évacuant; de la chaleur, parce que les ingrédients, étant gras, doux, discordants entre eux et ne réclamant pas la même cuisson,

phrase se trouve plus bas, p. 542, l. 9, où Linden l'a omise. C'est un déplacement qu'il a opéré. — 14 καὶ πεινόμενον (sic) θ. – ἐφ' ΕΗΚLθ, Zwing. in marg., Lind., Mack. – ἐν vulg. — 15 πυροῦ sine ἐπὶ Κ'. – Εt lotura pellinis tritici, a dit Cornarius dans sa traduction. – πυροῦ Zwing. in marg. – ὀπτὸς pro ἐφθὸς θ. – Mack dit que θ a ὀπτῶν. – κούφως J. — 16 καὶ θ. – καὶ οπ. vulg. – δ' ΕΗΚ. – ἐψόμενα θ. – διδόμενα vulg. — 17 τὰ θ. – τὰ οπ. vulg. – ὄρους θ. – ἐν τοῖσι οπ., restit. al. manu H. – τῆσι vulg. – τοῖσι ΕGIJΚθ, Zwing., Mack. – σὸν ΕΗΚθ. — 18 ἔψεται ἢ ὅπτεται ΕΗΙJΚ (θ, ὀπτᾶται). – ἔψηται ἢ ὅπτηται vulg. – καὶ ἐρευγματώδεά ἐστιν ἐρευγματώδεα θ. – διότι ΗΚθ. — 18 καὶ καυσ. ΗΚ. – ἐόντα οπ. (Η, restit. al. manu) θ.

ραίνει και διαχωρέει, δ δε καθαρός τρέφει μεν μαλλον, εδιαχωρέει δὲ ἦσσον. Αὐτῶν δὲ τῶν ἄρτων ὁ μὲν ζυμίτης κοῦφος καὶ διαχωρέει. 2 καὶ κοῦφος μέν ἐστιν, ὅτι ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ὀξέος τὸ ὑγρὸν προανάλωται, όπερ έστιν ή τροφή διαχωρέει δε ότι ταχέως πέσσεται. Ο δὲ ἄζυμος. διαγωρέει μὲν ἦσσον, τρέφει δὲ μᾶλλον. Ο δὲ τῷ χυλῷ πεφυρημένος δχουφότερος, καὶ τρέφει έκανῶς, καὶ διαχωρέει τρέφει μέν ότι καθαρός, κοῦφος δέ 6 έστιν ότι τῷ κουφοτάτω πεφύρηται καλ εζύμωται ύπο τούτου <sup>7</sup>καὶ πεπύρωται· διαγωρέει δὲ ὅτι τῷ γλυκεῖ καὶ διαγωρητικῷ τοῦ πυροῦ συμμέμικται. <sup>8</sup>Αὐτῶν δὲ τῶν ἄρτων οἱ μέγιστοι τροφιμώτατοι, διότι ήκιστα ἐκκαίονται ὑπὸ τοῦ πυρὸς τὸ δγρόν· καλ οξ θληνίται άρτοι τροφιμώτεροι των έσχαριτών καλ όβελιέων, διότι ήσσον ἐχχαίονται 10 ὑπὸ τοῦ πυρός. Οἱ δὲ κλιβανίται καὶ 11 οξ έγχρυφίαι ξηρότατοι, οξ μέν διά την σποδόν, οξ δὲ διά τὸ όστραχον 12 έκπινόμενοι τὸ ὑγρόν. Οἱ δὲ σεμιδαλίται ἐσγυρότατοι πάντων τούτων, έτι δε μαλλον και οί έκ τοῦ γόνδρου και τρόφιμοι σφόδρα, 13 πλην οὐ διαχωρέουσιν δμοίως. "Αλητον καθαρὸν 14 πινόμενον ἐφ' δδατι ψύχει, και πλυμα σταιτός 15 ἐπὶ πυρί. Πιτύρων χυμός έφθός χοῦφος 16 χαὶ διαγωρέει. Τὰ δὲ ἐν γάλαχτι εψόμενα ἄλητα διαγωρέει μαλλον ή 17 τὰ ἐν τῷ ὕδατι, διὰ τοὺς ὀρδοὺς, καὶ μάλιστα ἐν τοῖσι διαγωρητικοϊσιν. Όκόσα δὲ ξὺν μέλιτι καὶ ἐλαίω 18 ἔψεται ἡ ὀπτᾶται έξ αλήτων, πάντα καυσώδεα καὶ έρευγμώδεα ερευγμώδεα μέν ότι τρόφιμα ἐόντα οὐ διαχωρητικά ἐστι, <sup>19</sup> καυσώδεα δὲ διότι λιπαρά

D'après Mack, θ a διαχωρέεται. Ma collation n'en dit rien. - ζημίτης Ald. – ζυμείτης  $\theta$ . —  $^2$  καὶ om. ΕΗΚ $\theta$ . – έστιν om. ΕΗΚ $\theta$ . – προανάλωται  $\theta$ . – προσανάλωται vulg. -3 δ' ὅτι  $\theta$ . -4 διαχωρέεται  $\theta$ . -5 κουφότατος  $\theta$ . -8 καὶ τρέφει δε θ. — εστιν om. (Η, restit. al. manu) θ. - εζήμωται Ald. - τουτέου Mack. -<sup>7</sup> καὶ π. om. EP'. - ο στι θ. - το γλυκύ καὶ (καὶ om. E) διαχωρητικὸν ΕΗθ. - πυροῦ Κθ, Zwing., Lind., Mack. - πυρὸς vulg. - 8 καὶ αὐτῶν δὲ θ. - ὅτι θ. - ἐκκαίεται Lind. - ε ἰπνεῖται Ηθ. - ἐπνίται FGIK, Ald., Frob., Zwing., Lind. - ἄρτοι om. (H, restit. al. manu) θ. - τροχιμώτατοι, emendatum cadem manu H. -τροτιμώτεροι post όδελ. Ε. - όδελιαίων θ. - Post διότι addit περιπλάσσεται τος (sic) ταϊς (sic) ὁδολίσχοις (sic) θ. - Je crois qu'il faut lire apros au lieu de ros; mais, du reste, je ne sais ce qu'il faut faire de ces mots. — 10 ànd EK. — 10 km EK. — 10 km EIJ. — 10 km EIJ. — 10 km Of om. 0. ένκρυφίαι Hθ. — 12 έκπίνονται HKθ. – έκπίνοντος, al. manu έκπινόμενον Ε. – σεμιδαλίται Ε.J. – σιμιδαλειται (sic) θ. – τούτων πάντων θ. — 13 οὐ μέντοι pro πλήν οὐ (H, πλήν restit. al. manu) θ, Zwing. in marg. - Post οὐ addunt μέντοι Κ; μέν τι Ε. -διαχωρούσιν HJK. - Post όμοίως addit άρτοι θερμοί μέν ξηραίνουσι, ψυχροί δὲ ήσσαν Ισχνασίην δέ τινα παρέχουσιν Lind. - Cette

pains eux-mêmes, le pain fermenté est léger et évacue, léger parce que l'acide du ferment a consumé préalablement l'humide, qui est l'aliment; évacuant, parce qu'il se digère vite. Le pain azyme évacue moins, nourrit davantage. Le pain pétri avec la décoction de blé est plus léger, nourrit assez et évacue; il nourrit parce qu'il est fait de farine pure; il est léger parce qu'il a été pétri avec la substance la plus légère, fermenté avec la même et passé au feu ; il évacue parce qu'il est mélangé avec la partie douce et évacuante du blé. Les plus gros pains sont les plus nourrissants, parce que ce sont ceux dont le feu enlève le moins d'humide. Les pains de four nourrissent plus que les pains cuits sur l'âtre et à la broche, parce qu'ils ont senti moins le seu. Les pains de tourtière et les pains cuits sous la cendre sont les plus secs; ceux-ci, à cause de la cendre, ceux-là, à cause de la tourtière, perdent l'humidité. Les pains de fleur de farine sont les plus forts de tous, et encore plus ceux de gruau, qui sont très-nourrissants, mais qui n'évacuent pas autant. La farine blutée, bue dans de l'eau, rafraîchit ainsi que la lavure de pâte qu'on met sur le feu. Le suc de son est, étant cuit, léger et évacuant. La farine cuite dans le lait évacue plus que la farine cuite à l'eau, à cause du petit lait, surtout si on la donne avec des substances évacuantes. Tout mets de farine, bouilli ou grillé avec du miel et de l'huile, cause de la chaleur et des flatuosités; des flatuosités, parce que, étant nourrissant, il n'est pas évacuant; de la chaleur, parce que les ingrédients, étant gras, doux, discordants entre eux et ne réclamant pas la même cuisson,

phrase se trouve plus bas, p. 542, l. 9, où Linden l'a omise. C'est un déplacement qu'il a opéré. — 14 καὶ πεινόμενον (sic) θ. – έφ' EHKLθ, Zwing. in marg., Lind., Mack. – ἐν vulg. — 15 πυροῦ sine ἐπὶ Κ'. – Et lotura pellinis tritici, a dit Cornarius dans sa traduction. – πυροῦ Zwing. in marg. – ὁπτὸς pro ἐφθὸς θ. – Mack dit que θ a ὀπτῶν. – κούφως J. — 16 καὶ θ. – καὶ οπ. vulg. – δ' EHK. – ἐψόμενα θ. – διδόμενα vulg. — 17 τὰ θ. – τὰ οπ. vulg. – ὅρους θ. – ἐν τοῖσι οπ., restit. al. manu H. – τῆσι vulg. – τοῖσι EGIJKθ, Zwing., Mack. – σὸν ΕΗΚθ. — 18 ἔψεται ἢ ὅπτεται ΕΗΙJΚ (θ, ὀπτᾶται). – ἔψηται ἢ ὅπτηται vulg. – καὶ ἐρευγματώδεα ἐστιν' ἐρευγματώδεα θ. – διότι ΗΚθ. — 18 καὶ καυσ. ΗΚ. – ἐόντα οπ. (Η, restit. al. manu) θ.

ἐόντα καὶ γλυκέα ¹ καὶ ἀζύμφορα ἀλλήλοισιν, οὐ τῆς αὐτῆς καθεψήσιος δεόμενα, ἐν τῷ αὐτῷ ἐστί. ² Σεμίδαλις καὶ χόνδρος έφθὰ, ἰσχυρὰ καὶ τρόφιμα, οὐ μέντοι διαχωρέει.

43. <sup>3</sup>Τίφη, ζειὰ κουφότερα πυρῶν, καὶ τὰ ἐζ αὐτῶν γενόμενα δμοίως <sup>4</sup>τοῖς ἐκ τῶν πυρῶν, καὶ διαχωρητικὰ μᾶλλον. <sup>5</sup>Βρόμος ὑγραίνει καὶ ψύχει <sup>6</sup>ἐσθιόμενος καὶ ῥόφημα γενόμενος.

44. Τὰ πρόσφατα ἄλφιτα καὶ ἄλητα ξηρότερα τῶν παλαιῶν, 
<sup>7</sup> ὅτι ἔγγιον τοῦ πυρὸς καὶ τῆς ἐργασίης εἰσί παλαιούμενα δὲ, τὸ 
<sup>8</sup>μὲν θερμὸν ἐκπνέει, τὸ δὲ ψυχρὸν ἐπάγεται. 
<sup>9</sup> Αρτοι θερμοὶ μὲν 
ξηραίνουσι, ψυχροὶ δὲ ἦσσον, <sup>10</sup> ἕωλοι δέ τι ἦσσον, ἰσχνασίην δέ τινα 
παρέχουσιν.

45. Κύαμοι, τρόφιμόν τι καὶ στατικὸν καὶ φυσῶδες · φυσῶδες μέν ὅτι οὐ δέχονται οἱ πόροι τὴν τροφὴν ¹¹ άλέα ἐπιοῦσαν · στάσιμον δὲ ὅτι ¹² ὀλίγην ἔχει τὴν ὑποστάθμην τῆς τροφῆς. Οἱ πισσοὶ φυσῶσι μὲν ἦσσον, διαχωρέουσι δὲ μᾶλλον. ¹³ Ὠχροὶ δὲ καὶ δόλιχοι διαχωρρητικώτεροι τουτέων, ἦσσον δὲ ¹⁴ φυσώδεες, τρόφιμοι δέ. Ἐρέβινθο λευκοὶ διαχωρέουσι καὶ οὐρέονται καὶ τρέφουσι · ¹⁵ τρέφει μὲν τὸ σαρκῶδες · οὐρέεται δὲ τὸ γλυκύ · διαχωρέεται δὲ τὸ άλμυρόν · ¹6 Κέγχρων χόνδροι καὶ κυρήδια, ζηρὸν καὶ στάσιμον, μετὰ σύκων ¹¹ ἰσχυρὸν τοῖσι πονέουσιν · αὐτοὶ δὲ οἱ κέγχροι ἑρθοὶ τρόφιμοι, οὐ μέντοι διακωρέουσιν · ¹8 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ, ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ, ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ, ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδεες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καυσώδες καὶ ταρακτικοὶ , ¹⁰ καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καισώδει · 19 καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καισώδει · 19 καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καισώδει · 19 καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καισώδει · 19 καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ καισώδει · 19 καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 Φακοὶ · 19 καὶ οὐτε διαχωρέουσιν · 18 καὶ οὐτε · 19 κ

1 Καὶ om. ΕΗΚ. - ἀσύμφορα θ. - ξύμφορα vulg. - οὐ ξύμφορα Zwing., Lind - Ante άλλ. addit δε θ. - άλλήλοισιν θ. - άλλήλοις vulg. - Post άλλ. addun όντα ΕΗΚ (θ, ἐόντα). — <sup>2</sup> ή σεμ. Ε. – ἐφθὰ θ. – ἐφθὸς vulg. – μέντι Ι. — <sup>3</sup> ή (\* om. HIK) τρύγις (στρύγις HIK) κουφοτέρα vulg. (κουφότερα Mack). - τισηζεισ (sic) χουφότερα θ. - αὐτῶν θ. - αὐτῆς vulg. - ὅμοια EL, Zwing. in marg. -καὶ διαχωρέει δὲ μᾶλλον θ. — 5 δ βρ. vulg. - δ om. ΙΚθ. - βρῶμος ΕΗ. -<sup>6</sup> καὶ ἐσθιώμενος (sic) καὶ ρύφημα πινόμενος θ. – ἄλφητα G. — <sup>7</sup> διότι ΕΠθ. έγγιον EIJK, Zwing., Lind., Mack. - έγγεῖον θ. - έγγύον vulg. - έστὶ θ. -\* μεν om., restit. al. manu Η. - εκπνεῖ 0. - 9 ἄρτοι.... παρέχουσιν om. Lind. - Voy. p. 540, note 13. - 10 εωλοι δέ τι ήσσον 0. - ε. δέ τι ή. om. vulg. - κοια μοι (sic) θ. -τι om. (H, restit. al. manu) θ. — " άλεα (sic) θ. - άλλην vulg (άλλην repetitur GI). —  $^{12}$  δλίγην 0.- δλην vulg. – οἱ δὲ πισσοὶ EQ' (πισοὶ HK0). - πισοί IJ. - ήττον, διαχωρούσι δέ Gal. in cit. De Facult. alim., I. — 13 οχρο-(sic) θ. - δόλιχοι Ε. - δόληχοι Κ. - δολίγοι, al. manu δόλιγοι Η. - δολιγοί vulg. - διαχωρητικώτερα, al. manu τεροι Η. - διαχωρητικοί θ. - τούτων Εθ, Gal. ib. - Mack dit que 0 a διαχωρητικώτεροι. - 14 φυσώδεες θ. - φυσώδεις Gal. ib. -φυσώδεα vulg. - τρόφιμοι θ. - τρόφιμα vulg. - τροφιμώτεροι Gal. ib. - ούsont dans le même lieu. La fleur de farine et le gruau de blé, cuits, sont forts et nourrissants, cependant ils n'évacuent pas.

- 43. (Différentes céréales.) La tiphé (froment locular, triticum monococcum, L.) et l'épautre (triticum spelta, L.) sont plus légères que le blé; et les préparations qu'on en fait plus légères et plus évacuantes que les préparations correspondantes du blé. L'avoine humecte et rafraîchit, en grain et en décoction.
- 44. (Comparaison entre les pâtes et les bouillies fraîches eu vieilles.) Les pâtes et les bouillies dessèchent plus étant fraîches qu'étant anciennes, parce qu'elles sont plus près du feu et de la préparation; mais, en vieillissant, elles laissent exhaler le chaud, et attirent le froid. Le pain chaud dessèche, le pain froid dessèche moins, le pain rassis encore moins, mais il produit une certaine atténuation.
- 45. (Des légumes.) Les fèves ont quelque chose de nourrissant, de resserrant et de flatueux; flatueux, parce que les
  pores ne reçoivent pas la nourriture abondante qu'elles fournissent; resserrant, parce qu'il n'y a qu'un faible résidu
  d'aliment. Les pois sont moins flatulents et plus évacuants.
  La gesse chiche (lathyrus cicera, L.) et le haricot sont plus
  évacuants et moins flatulents que les précédents, ils sont nourrissants. Le pois chiche blanc est évacuant, diurétique et
  nourrissant; nourrissant par la partie charnue, diurétique
  par la partie donce, évacuant par la partie saléc. Le gruau de
  panic (panicum miliaceum, L.) et le son qu'il fournit sont

ραίονται θ. — 15 τρέφεται FG. – οὐραίεται θ. — 16 κέγχροι, eadem manu ων Κ. – χόνδρια θ. – κυβήρια (καὶ βήρια, eadem manu κυβήρια Κ) vulg. – κυρήβια, κηρύδια Zwing. in marg. – κυρήβια Mack. – κυρίβια legit Foes in notis. – καὶ κυρήβια Lind. – Il faut lire κυρήβια et ajouter, avec Lind., καὶ qui manque dans vulg. – κυρημαξια (sic) θ. – Mack dit que θ α κυρηβάζια. – ξηρὸν καὶ στάσιμον θ. – ξηρὰ καὶ στάσιμα vulg. — 17 ἰσχυρῶν (ἰσχυρῶς, ἰσχυροῖσι Zwing. in marg.; ἰσχυροῖσι Mack) τοῖσι πόνοισιν vulg. – [δὲ] ἰσχυροῖσι πόνοισι Lind. – ἰσχυρὸν τοισι πονέουσιν θ. — 18 φακοὶ δὲ vulg. – δὲ οπι. θ, Mack. – ταρακτικοὶ θ. – καταρρηκτικοὶ vulg. — 19 καὶ οπι. ΕΗΚθ. – διαχωρέουσιν οῦτε ἴστασιν θ. – διαχωρέει οῦθ' ἴστησιν vulg.

ρέουσιν ούτε ζστασιν. "Οροβοι, στάσιμον καὶ ζσχυρὸν καὶ παχύνει καὶ πληροῖ καὶ εὔχρουν ¹ποιέει τὸν ἄνθρωπον. Λίνου καρπὸς τρόφιμον καὶ στάσιμον έχει δέ τι καὶ ψυκτικόν. 2 Ορμίνου καρπὸς παραπλήσια τῷ λίνω διαπρήσσεται. Θέρμοι φύσει μέν ἰσγυρὸν καὶ θερμόν, διά δέ την έργασίην κουφότερον καλ ψυκτικώτερόν 3 έστι καὶ διαχωρέει. Ἐρύσιμον ύγραίνει καὶ διαχωρέει. Σικύου σπέρμα διουρέεται μαλλον ή διαγωρέει. Σήσαμα άπλυτα διαγωρέεται, πληροῖ δὲ καὶ παχύνει. διαχωρέει μέν διὰ τὸ ἄχυρον τὸ ἔξω, 6πληροῖ δὲ καὶ παχύνει διὰ τὴν σάρκα πεπλυμένα δὲ διαχωρέει μέν, ήσσον 7 δέ, παγύνει δέ καὶ πληροῖ μᾶλλον, αὐαίνει δέ καὶ καίει διά τὸ λιπαρὸν καὶ πῖον. 8Κνίκος διαχωρέει. Μήκων στάσιμον, μαλλον <sup>9</sup> δὲ ἡ μέλαινα μήκων, ἀτὰρ καὶ ἡ λευκή· τρόφιμον <sup>10</sup> δὲ καὶ ἐσχυρόν. Τουτέων 11 δὲ ἀπάντων οἱ χυλοὶ διαγωρητικώτεροι τῆς σαρχός δεῖ οὖν τῆ ἐργασίη φυλάσσειν, ὁχόσα μὲν βούλει ξηραίνειν, τοὺς 12 χυλοὺς ἀφαιρέοντα τἢ σαρκὶ γρῆσθαι· ὁκόσα ἐἐ 13 διαχωρέειν, τῷ μὲν χυλῷ πλέονι, τῆ δὲ σαρκὶ ἐλάσσονι καὶ εὐχυλοτέρη.

46. Περί 15 δε τῶν ζώων τῶν ἐσθιομένων ὧδε χρὴ γινώσκειν. Βόεια κρέα ἐσχυρὰ καὶ στάσιμα καὶ δύσπεπτα τῆσι κοιλίησι, διότι πα-χύαιμον καὶ 15 πουλύαιμόν ἐστι τοῦτο τὸ ζῶον· καὶ τὰ κρέα βαρέα ἐς

1 Ποιεί θ. - τρόφιμον καὶ θ, Mack. - ἐσθιόμενος (ἐσθ. om. HP') pro τρ. καὶ vulg. - 2 ἀρμένου J. - τῷ om., restit. al. manu H. - τῷ λ. om. θ. - 3 ἐστι om. θ. - χοήσιμον pro έρ. J. - σιχυοῦ, al. manu σιχύου Η. - διουραίεται θ. διαγωρέεται θ.-Le sisymbrium polyceratium est, pour l'erysimon de Théophraste, le synonyme moderne indiqué par M. Fraas, Synopsis Floræ classicæ, p. 119, qui remarque que cet erysimon est différent de celui de Dioscoride, lequel paraît répondre à l'irio des Latins. — 4 σήσαμα ἄπλυτα διαγωρέεται θ, Mack. - σ. ά. δ. om. vulg. - μέν scribitur supra δέ G. -5 Ante διαγ. addit διά την σάρκα καί G. - μέν om. G. - 6 παγύνει καί πληροῖ δὲ διὰ ΕΚ. - παχύνει δὲ διὰ (Η, addidit καὶ πληροῖ al. manus) θ, Ald. πληροΐ.... σάρχα om. G. – πεπλυμένα EFGHIJK. – πεπλυμένον vulg. — <sup>7</sup> δέ om. θ. - αὐαίνει θ, Mack. - ύγραίνει pro αὐαίνει vulg. - χύστιν pro χαίει Zwing. in marg., Lind. - nevot pro nate: quidam Codd. ap. Foes in notis. - 8 xv. δ. om. θ. - στάσιμος (H. al. manu ον) Jθ. - 9 δε om. θ. - μεν pro δε ΕΗ. - ή pro ή θ. - μέλανα (sic) Η. - μήχων om. ΕΗΚθ. -- 10 μέντοι pro δὲ θ.τούτων  $\theta$ . — "δ' Ε. – άπάντων δ' οἱ ΗΚ ( $\theta$ , sine άπάντων). – χυλοὶ (H, al. manu) θ. - χυμοί vulg. - χ. τῆς σαρκὸς (γαστρὸς Q', Zwing. in marg.) διαχωρητικοί vulg. - χ. μάλλον τῆς γαστρὸς διαχωρητικοί Lind. - χ. μάλλον τῆς σαρκός διαχωρητικοί Mack. - χ. διαχωρηκοί, al. manu τικοί, τής σαρκός Η. - χ. διαχωρητικοί τῆς σαρκὸς Κ. - χ. διαχωρητικοί τῆς γαστρὸς Ε. - χ. διαχωρητικώτεροι τῆς σαρκὸς θ.- τῆ ΕΗΙΙΚθ, Ald.-τῆ om. vulg.-- "χυλούς. secs et resserrants; avec des figues c'est une nourriture forte pour ceux qui travaillent; le panic même, cuit, est nourrissant, mais il n'évacue pas. La lentille échauffe et trouble; elle n'est ni évacuante ni resserrante. L'ers (ervum ervilia, L.) est resserrant, fort, incarnant, remplissant et donnant bon teint. La graine de lin est nutritive et resserrante; elle a aussi quelque chose de rafraîchissant. La graine de l'horminon (sauge hormin, salvia horminum, L.) agit comme le lin. Le lupin est naturellement fort et chaud; par la préparation il devient plus léger, plus rasraîchissant, et il évacue. L'érysimon (sisymbre à siliques nombreuses, sisymbrium polyceratium, L.) (voy, note 3) humecte et évacue. La graine de concombre est plus diurétique qu'évacuante. Le sésame, avec sa balle, est évacuant, mais remplissant et incarnant; il évacue à cause de la balle extérieure; il est remplissant et incarnant à cause de la partie charnue; débarrassé de sa balle, il est encore évacuant, mais moins, il est plus incarnant et remplissant, il dessèche et brûle à cause de la partie grasse et onctueuse. Le carthame (carthamus tinctorius, L.) est évacuant. Le pavot est resserrant, plus le pavot noir, mais aussi le pavot blanc; il est nourrissant et fort. Les sucs de toutes ces productions sont plus évacuants que la partie charnue; il faut donc avoir ce soin dans la préparation : voulez-vous dessécher? ôtez les sucs et usez de la partie charnue; voulez-vous relâcher? donnez le suc en plus grande quantité, la chair en moindre quantité et plus pleine de suc.

46. (De la viande des quadrupèdes. On voit là que les Grecs mangeaient du renard, du chien et du hérisson.) Les animaux que l'on mange doivent être ainsi appréciés : la viande de bœuf est forte, resserrante, de difficile digestion pour les estomacs, parce que cet animal a le sang épais et

<sup>(</sup>Η, al. manu) θ. -χυμοὺς vulg. - ἀραιρέοντα θ, Lind. - ἀραιροῦντα vulg. <math>-  $^{13}$ διαχωρῆσαι θ. - διαχωρέει GIJ. -χυλῶ (Η, al. manu χυμῶ) θ. <math>-χυμῷ vulg. - -πλέονι θ. -πλείονι vulg. <math>- εὐχυμοτέρα vulg. - εὐχυμοτέρα, Lind., Mack. - εὐχυμοτέρα, al. manu εὐ H. - εὐχυλοτέρη θ. -  $^{14}$ δὲ om. H. - τῶν EHθ. - τῶν om. vulg. - οὕτω J. - διαγινώσκειν θ. - βοὸς θ. -  $^{15}$  πολύαιμον EHIJθ. - τοῦτο om. (Η, restit. al. manu) θ.

τὸ ¹σώμα, καὶ αὐταὶ αξ σάρκες καὶ τὸ αξμα καὶ τὸ γάλα. Ὁκόσων δέ τὸ γάλα λεπτὸν καὶ τὸ αξμα δυοιον, καὶ αξ σάρκες παραπλήσιοι. Τὰ 2 δὲ αἔγεια κρέα κουφότερα τουτέων καὶ διαχωρέει μᾶλλον. Τὸ · δε <sup>3</sup>ύεια ζογύν μεν τῷ σώματι ἐμποιέει μᾶλλον τουτέων, διαγωρέε δε ίκανῶς διότι λεπτάς τὰς φλέβας έχει καὶ όλιγαίμους, σάρκα δε πολλήν. 4Τὰ δὲ ἄρνεια κουφότερα ὅτῶν οτων, καὶ ὅτὰ ἐρίφεια τῶν αίχείων, διότι αναιμότερα καί υγρότερα. Ξηρά γάρ καί ισχυρό φύσει <sup>7</sup>όντα τὰ ζῶα, ὁκόταν μὲν ἀπαλὰ ἦ, διαχωρέει, <sup>8</sup>όκόταν δ αὐξηθῆ, οὐχ δμοίως καὶ τὰ μόσχεια τῶν βοείων ὡσαύτως. Τὰ δι 9 γοίρεια τῶν συείων βαρύτερα • φύσει γὰρ εὔσαρκον δν τὸ ζῶον κα αναιμον ύπερδολήν ύγρασίης έγει τέως 10 αν νέον 11 η · δκόταν οὖν ο πόροι μή δέχωνται την τροφήν ἐπιοῦσαν, ἐμμένον θερμαίνει καὶ ταράσσει την κοιλίην. Τὰ δὲ όνεια διαγωρέει, καὶ τῶν πώλων ἔτ μαλλον, και τὰ 12 (ππεια κουφότερα. Κύνεια 13 δε θερμαίνει και ξηραίνε καὶ ἐσχὺν ἐμποιέει, οὐ μέντοι διαχωρέει σκυλάκεια δὲ ὑγραίνε καὶ διαχωρέει, 14 οὐρέεται δὲ μᾶλλον. Συὸς ἀγρίου ζηραίνει κα ζοχύν παρέχει 15 καὶ διαχωρέει. Ἐλάφου δὲ 16ξηραίνει, ήσσον δὲ διαχωρέει, οὐρέεται δὲ μᾶλλον. Λαγῷα ξηρά καὶ στάσιμα, οὔρησι δέ τινα παρέχει. Άλωπέχων δε υγρότερα, 17 και οὐρέεται δέ κα έχίνων χερσαίων οὐρητικά, ύγραίνει δέ.

47. 18 Περλ δὲ δρνίθων ὧδε ἔχει· σχεδόν τι πάντα τὰ δρνίθιο ξηρότερα ἢ 19 τὰ τετράποδα· δχόσα γὰρ χύστιν οὐχ ἔχει οὖτε οὐρέε

<sup>1</sup> Σῶμα θ, Mack. - στόμα vulg. - ἐν τῷ σταθμῷ conjicit Zwingerus. - ἐς τὰ σ. om. Κ'. - καὶ αὐταὶ αἱ σ. om. FGIJK'. - καὶ τὸ γάλα καὶ τὸ αἴμα ΕΗΚθ. δκόσον ΗJK. - παραπλήσιαι EGIJK. - 2 δε om. GI. - κρέα om. ΗΚθ. - τούτων θ. — 3 υια θ. – οια (sic) al. manu H. – δεια Ε. – υεια, eadem manu δια K. -τούτων θ. -δ' θ. -Si l'on considère la confusion causée par l'iotacisme entre čia et veia, si l'on remarque en outre que la suite énumère les agneaux, les chevreaux et les cochons de lait, on sera porté à croire qu'il y a ici un paragraphe de sauté où il était question de la viande de mouton. - 4 ἀρνία (sic) δὲ sine τὰ 0. - ἄρνια IJ. - 5 τῶν om. ΕΗΚθ. - 6 τὰ om. ΕΗΚ 6. - ἐρίφια ΗΙθ. - τῶν om. (Η, restit. al. manu) θ. - καὶ διότι θ. - ἀναιμώτερα G, Ald. – ἐναιμότερα E. —  $^7$  καὶ pro ὄντα  $\theta$ . —  $^8$  ὅταν δ'  $\theta$ . – μόσχια  $H\theta$ . – βοίων θ. — 9 χοίρια θ. - δείων θ. - έργασίης vulg. - έξ δγρασίης ΕΗΚΟ'. - έξυγρασίης P', Lind., Mack. - δγρασίης L. - Mack dit que θ a δγρασίης; ma collation n'en fait pas mention. — σ αν θ, Lind. - ην pro αν vulg. — "η, al. manu ην H. - γούν I. - οίθ, Mack. - οί om. vulg. - έμμένουσα Κ'. - καταράσσει (sic) ΕΗΙ. — 12 ιππια δέ τι πουφ. Κύνια θ. – D'après Mack θ a δ' έτι. - 13 δε om. (H, restit. al. manu) θ. - ξυρ. καὶ θερμαίνει θ. - D'après Mack,

abandant; et sa chair, son sang et son lait sont pesants au corps. Mais les animaux dont le lait est léger et le sang semblable, ont la chair de même qualité. La viande de chèvre est plus légère et plus évacuante. La viande de porc donne au corps plus de force que les précédentes, et elle évacue notablement, parce que le porc a les veines ténues et peu abondantes en sang, mais beaucoup de chair. L'agneau est plus léger que le mouton, et le chevreau que la chèvre, parce qu'ils ont moins de sang et sont plus humides. En effet, la viande d'animaux de nature sèche et forte, quand ils sont jeunes, est évacuante; mais quand ils ont crû, elle ne l'est plus de même. Il en est ainsi du veau par rapport au bœuf. Le cochon de lait est plus lourd que le porc; en effet, cet animal, avant naturellement beaucoup de chair et peu de sang, a un excès d'humidité tant qu'il est jeune; or, les pores ne recevant pas la nourriture qu'il fournit, il séjourne, échauffe le ventre et le trouble. La viande d'âne est évacuante, celle d'ânon encore davantage. La viande de cheval est plus légère, La viande de chien échausse, dessèche et sortisse, mais elle n'est pas évacuante; celle de petit chien est humectante, évacuante et encore plus diurétique. Le sanglier dessèche, sortifie et évacue. Celle de cerf dessèche, évacue moins, et fait davantage uriner. Celle de lièvre sèche, resserre et procure quelque diurèse. Celle de renard est plus humide et fait uriner. Celle du hérisson terrestre est diurétique, et elle humecte.

47. (De la chair des oiseaux.) Quant aux oiseaux, voici ce qu'il en est : en général ils sont plus secs que les quadru-

θ omet θερμαίνει καί. D'après ma collation il y a seulement transposition—
μέν τι pro μέντοι Ι. – σκυλάκια vulg. – σκυλάκεια θ. — 14 οὐραίεται δὲ μᾶλλον θ (Mack, οὐρέεται). – οὐρ. δὲ μ. om. vulg. – ὑὸς θ. — 15 καὶ δ. om. G. — 16 Post ξ. addit μὲν θ. – οὐραίεται θ. – οὐρ. δὲ μᾶλλον om. Κ. – λάγεια Ε (Η, al. manu γῶ) Qθ', Zwing. in marg., Lind., Mack. – οὕρησι (sic) θ. — 17 καὶ οὐρ. δὲ ΕΗΚ (θ, οὐραίεται), Ald., Lind. – καὶ οὐρ. δὲ om. vulg. – χερσέων θ. — 18 ὀρνίθων δὲ πέρι ὧδε ἔχει θ. – τὰ ὀρνίθια om. ΕΗΚ θ. — 19 τὰ om. ΕΗ. — κῦστιν Ald., Frob. – οὐραίει θ. – σιαλοχέει, al. manu σιαλοχοέει Ε. – σιαλοχοετ θ. – πάντως ξηρὰ om. (Η, restit. al. manu) θ.

ούτε σιαλοχοέει, πάντως ξηρά· διὰ <sup>1</sup>γὰρ θερμότητα τῆς κοιλίης ἀναλίσκεται τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ σώματος ἐς τὴν τροφὴν τῷ θερμῷ, ὅστε
ούτε <sup>2</sup>οὐρέεται οὐτε σιαλοχοέει · <sup>3</sup>ὅτῳ δὲ μὴ ἔνεισι τοιαῦται ὑγρασίαι, ξηρὰ εἶναι ἀνάγκη· <sup>4</sup>Ξηρότατον μὲν οὖν φαίνεται κρέας φάσσης, <sup>8</sup>δεύτερον περιστερῆς, τρίτον πέρδικος καὶ ἀλεκτρυόνος καὶ
τρυγόνος · ὑγρότατον δὲ χηνός. <sup>6</sup>Οσα δὲ σπερμολογέει, ξηρότερα
τῶν ἕτέρων. Νήσσης δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὁκόσα ἐν <sup>7</sup>ἔλεσι διαιτῆται
ἢ ἐν ὕδασι, πάντα ὑγρά.

48. Τῶν <sup>8</sup> δὲ ἰχθύων ξηρότατοι μὲν οὖτοι, <sup>9</sup>σχορπίος, δράχων, καλλιώνυμος, κόχχυξ, γλαῦχος, πέρχη, θρίσσα <sup>\*</sup> χοῦφοι δὲ οἱ πετραῖοι σχεδόν τι πάντες, οἷον <sup>10</sup>χίχλη, φυχὶς, ἐλεφιτὶς, χωδιός <sup>\*</sup> οἱ τοιοῦτοι <sup>11</sup> δὲ χαὶ οἱ προβρηθέντες χουφότεροι τῶν πλανήτων <sup>\*</sup> ἄτε γὰρ ἀτρεμίζοντες <sup>12</sup>οὖτοι ἀραιὴν τὴν σάρχα χαὶ χούφην ἔχουσιν. Οἱ δὲ πλανῆται καὶ χυματοπλῆγες <sup>13</sup>τεθρυμμένοι τῷ πόνῳ στερεωτέρην καὶ βαθυτέρην τὴν σάρχα ἔχουσιν. Νάρχαι δὲ καὶ <sup>14</sup>ρίναι καὶ ψῆσσαι καὶ τὰ τοιαῦτα ἐλαφρότερα. <sup>\*</sup>Οχόσοι <sup>15</sup> δὲ τῶν ἰχθύων ἐν τοῖσι πηλώδεσι καὶ ὑδρηλοῖσι χωρίοισι τὰς τροφὰς ἔχουσιν, οἷον κέφαλοι, χεστραῖοι, ἐγχέλυες, <sup>16</sup>οἱ τοιοῦτοι βαρύτεροι, διότι ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ <sup>17</sup>τοῦ πηλοῦ καὶ τῶν ἐν τουτέοισι φυομένων τὰς τροφὰς χουσιν, ἀρ' ὅτων καὶ τὸ πνεῦμα ἐσιὸν ἐς τὸν ἄνθρωπον βλάπτει

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Γάρ om. θ. - Post ἀναλ. addit γὰρ θ. - 2 οὐραίει θ. - σιαλοχέει Ε. - σιαλο. χοεῖ  $\theta$ . -3 ενοιω (sic) δὲ μη ενι (sic) τοιαύτη ύγρασίη  $\theta$ . - γὰρ pro δὲ  $\mathbf{E}$ . Lind. - ἔνι ΕΗJΚ. - τοιαύτη ὑγρασίη Κ. - ξηραίνειν (ξηραίνει Zwing., Lind. vulg. - ξηρά είναι θ. - 4 ξηρότερον EFGH. - φαίνεται Ηθ, Zwing. in marg. Lind., Mack. - φαίνεται om. vulg. - πρέας om. (H, restit. al. manu) θ. -5 δεύτερον πέρδιχος, τρίτον περιστέρης (sic) θ. - περιστεράς vulg. - χινός θ -6 δχόσα δὲ σπερμολογεῖ θ. - ετέρων θ. -προτέρων vulg. - 7 εαεσι (sic) θ. διαιτάται θ. – διατεῖται J. —  $^8$  δὲ om. E. – οιδε (sic) pro οὐτοι  $\theta.$  —  $^9$  σκόρπιοι Lind. – καλλυώνυμος I. – κόκκυς vulg. – κόκκυξ  $\theta$ . — 10 κίχλης J. – κίκλη Ald. -φικύς GI, Ald. - έλεφητὶς EGHIJK (θ, ponitur post κωβιός). - Schneider dans son Dict. a: « ἐλιφῖτις, dans Hipp. nom d'un poisson de mer qui se tient près des roches; douteux. Hésychius a ἐλέποκες, ἰχθὺς ὅμοιος φυκίδι. le même cite λέλεπρις pour φυχίς; ce qui s'accorde avec lepris, mot qui dans Pline, XXXII, 53, est donné par des mss. pour liparis. »—11 τε pre δὲ HK. - δὲ om. Ε. - δὲ καὶ om. θ. - τῶν ἰχθύων pro οἱ προβρηθέντες θ.τοιούτοι τῶν ἰχθύων pro οἱ προφό, quod est restitut. al. manu, H.-πλανι των (sic) θ. — 12 οὐτοι om. (H, restit. al. manu) θ. - ἔχουσι καὶ κούφην ΕΚθ.έχουσιν om. Η. - κυματόπληγες vulg. -- 13 τεθραμμένοι Κ. - τετρυμένοι (sic τῶ πιόνω (sic) θ. - καὶ βαθυτέρην θ. - καὶ βαθ. om. vulg. - 11 ρτναι HIJ. -

pèdes. Les animaux qui n'ont ni vessie ni urine ni salive sont absolument sees; la chaleur du ventre consume l'humide du corps pour l'alimentation du chaud, de sorte qu'ils n'urinent ni ne salivent; or, là où manquent ces humeurs il y a nécessairement sécheresse. La viande la plus sèche paraît celle du ramier, puis du pigeon, en troisième lieu de la perdrix, de la poule et de la tourterelle; la plus humide est celle de l'oie. Ceux qui vivent de graines sont plus secs que les autres. Le canard et tous ceux qui vivent dans les marais et dans les eaux sont tous humides.

48. (Des poissons, crustacés et coquillages, Des salaisons.) Parmi les poissons les plus secs sont le scorpios (scorpæna scrofa, L.), le dragon (vive, trachynus draco), le callionyme (uranoscope, uranoscopus scaber), le coccyx (le rouget commun), le glaucus (la liche vadigo, ou le maigre), la perche, le thrisse (alose?); presque tous les poissons saxatiles sont légers; par exemple, le tourd, le phycis (gobius, Lin.), l'éléphitis (indeterminé), le cobius (un chabot, cottus gobio, L.); ceux-ci et les précédents sont plus légers que les poissons voyageurs; en effet, comme ils se tiennent tranquilles, ils ont la chair non compacte et légère. Mais les poissons voyageurs, battus par les flots et rompus par le travail, ont la chair plus dense et plus épaisse. La torpille, la raie bouclée, la psesse (un pleuronecte, plie, turbot, etc.) et les autres de ce genre sont plus légers. Ceux qui prennent leur nourriture dans des eaux bourbeuses, comme le céphale (mugil cephalus Cuv.), le cestrée (un muge d'espèce indéterminée), l'anguille, sont plus pesants, parce qu'ils

ρῆναι Ε. – ρίνναι Κ. – ψῆτται ΕΡ', Lind., Mack. – ψήσσαι Ι. – ψήσαι (sic) Ald. – Mack dit que  $\theta$  a ψῆτται; ma collation porte ψησσαι sans accent. – Post τοιαῦτα addit ὡς vulg. – ὡς οπ. ΕΗΚ Q'θ. – κουφότειτα ΕΗΚΡ' Q'. – κοῦφα  $\theta$ . — <sup>15</sup> δ'  $\theta$ . – τῶν ἰχθύων οπ. (H, restit. al. manu)  $\theta$ . – ὑγροῖσι pro ὑδρηλοῖσι  $\theta$ . – ἔχοντες  $\theta$ . – κέστραια H. – κεστρῆες ΕΡ', Zwing. in marg., Lind., Mack. – κεστρέες  $\theta$ . — <sup>16</sup> καὶ οἱ λοιποὶ τοιοῦτοι vulg. – οἱ τοιοῦτοι ΕΗΡ'  $\theta$ . – Post τοιοῦτοι addunt τῶν ἰχθύων ΕΚΡ'  $\theta$ . – Post βαρ. addunt εἰσι Ρ'  $\theta$ . — <sup>17</sup> τοῦ οπ. ΕΗΚ  $\theta$ . – τούτοις  $\theta$ . – ἀφ' ὧν  $\theta$ , Mack. – ἐσιὸν GIJK  $\theta$ , Lind. – εἰσιὸν vulg. – εἰς ΕΗΚ.

καὶ βαρύνει. Οἱ δὲ ποτάμιοι καὶ λιμναῖοι ἔτι βαρύτεροι ¹τουτέων. Πουλύποδες δὲ καὶ σηπίαι καὶ τὰ τοιαῦτα οὔτε κοῦφα, ὡς δοκέει, ἔστὶν οὔτε διαχωρητικὰ, ²τοὺς δ' ὀφθαλμοὺς ἀπαμδλύνουσιν · οἱ μέντοι χυλοὶ τουτέων διαχωρέουσιν. Τὰ δὲ κογχύλια, οἷον ³πίνναι, πορφύραι, λεπάδες, κήρυκες, ὅστρεα, ⁴αὐτὴ μὲν ἡ σὰρξ ξηραίνει, οἱ δὲ δχυλοὶ τούτων διαχωρητικοί. Μύες δὲ καὶ κτένες καὶ τελλίναι τουτέων μᾶλλον διαχωρέουσιν · αἱ δὲ κνίδαι μάλιστα · καὶ τὰ <sup>6</sup>σελάχεα ὑγραίνει καὶ διαχωρέει. <sup>7</sup>Τῶν δὲ ἐχίνων τὰ ὡὰ καὶ τὸ ὑγρὸν καράδου διαχωρέει, <sup>8</sup>καὶ ἄρκοι, <sup>9</sup>καὶ καρκῖνοι, μᾶλλον μὲν οἱ ποτάμιοι, ἀτὰρ καὶ οἱ θαλάσσιοι, <sup>10</sup> καὶ οὐρέεται. Οἱ τάριχοι ξηραίνουσι τῶν ταρίχων οἱ θαλάσσιοι, <sup>12</sup> δεύτερον δὲ οἱ ποτάμιοι, ὑγρότατοι μὲν τῶν ταρίχων οἱ θαλάσσιοι, <sup>12</sup> δεύτερον δὲ οἱ ποτάμιοι, ὑγρότατοι ¹³δὲ οἱ λιμναῖοι, αὐτέων δὲ τῶν θαλασσίων οἱ λεγόμενοι πέρκαι ¹¹ἰχθύες ξηρότατοι οδτοι καὶ τάριχοι.

49. Τῶν δὲ ζώων τῶν <sup>15</sup>τιθασσῶν, τὰ ὑλόνομα <sup>16</sup> καὶ ἀγρόνομα τῶν ἔνδον τρεφομένων ξηρότερα, ὅτι πονοῦντα ξηραίνεται καὶ ὑπὸ

1 Τούτων θ. - πουλύποδες ΕΗΙΙθ, Lind. - πολύποδες vulg. - σηπειαι (sic) θ. -2 διό καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς (στομάχους Lind.) βαρύνουσιν ἐσθιόμενοι (ἐσθ. om., al. manu ἐσθιόμενα Η; ἐσθιόμενα Ε, Lind.), πλην οί (οἱ μέντοι pro πλήν οἱ ΕΗΚ; οἱ μὲν δή Zwing. in marg.) ζωμοὶ (χυλοὶ Ε, Η al. manu ζωμοί) τουτέων vulg. -τοὺς δ' ὀφθαλμοὺς ἀπαμβλύνουσιν οἱ μέντοι χυμοὶ τούτων θ. -3 πίνναι Mack. - πίναι vulg. - πίναι EK. - πειναι (sic) θ. - πορφυραί Ald. - πορφ. ponitur post λ. θ. - λοπαδες (sic) θ. - λιπάδες J. - κύρυκες EGHI JKθ. - κήρικες vulg. - κύρηκες Zwing. - ὄστρια θ. - 4 αὐτὴ μὲν ἡ σὰρξ ξηραίνει θ. - αὐτὰ μὲν ξηρὰ vulg. - 5χυλοί θ. - χυμοί vulg. - ζωμοί Lind. - τούς των om. (H, restit. al. manu) θ. -μῦες Gθ, Lind. - ἐμύες (sic) J. -τελλίναι GIJ. - τελίναι vulg. - τελληναι ΕΗΚ. - τέλλειναι θ. - μαλλον τουτέων ΕΗΚ (θ, τούτων). — 6 σελάχια EGHIJK, Ald. – σειλάχεα Zwing. – σελαχεια (sic) θ. – καί om. θ. - 7 των δε om. ΕΗΚθ. - τὰ om. ΕΗΚθ. - καράδων θ. - διαγωρέει θ.-διαγ. om. vulg.-On s'accorde à regarder le κάραδος comme la langouste. Cependant cette partie humide du κάραβος n'est-ce pas la substance molle et humide qu'on mange dans le crabe et qui n'existe pas dans la langouste? - 8 Ante καὶ addit μύες vulg. - μύες om. θ. - καὶ ἄρκοι om. θ. -άρκτοι EHK, Zwing. - 9 καὶ οἱ θ. - δὲ pro μὲν ΕΗΚ. - 10 (καὶ præmittunt ΕΗ) διαχωρέει (διαχ. om. θ) (addunt hic καὶ οὐρέει FGJ) καὶ οὐρέεται (οὐραίεται θ) vulg.- ἰσχναίνουσι καὶ ξηραίνουσι θ. — "πίονα θ. - πλείονα vulg.-Ante δ. addit καὶ vulg. - καὶ om. θ. - ἐπιεικέως θ. - ἐπιεικῶς vulg. - μὲν οὖν θ. — 12 δεύτερον θ. - δεύτερο: vulg. - δέ EHK (θ, δ'). - δέ om. vulg. — 13 δ' θ. -Post λιμν. addunt τάριγοι FG. - αὐτῶν ΕΗΙθ. - ταρίγων pro θαλασσίων vulg.-ai, sine λεγ., al. manu οἱ λεγόμενοι H. -οἱ (sic), sine λεγόμενοι θ. - 11 λχθύες ξηρότατοι ούτοι καὶ τάριχοι (Η, al. manu ξηρότατοι ούτοι ἰσχυρώς) 0.

se nourrissent d'eaux bourbeuses et de ce qui s'y produit : conditions qui rendent même nuisible et pesant pour le corps humain l'air qui s'en exhale. Les poissons de rivière et d'étang sont encore plus pesants. Les poulpes, les sèches et les autres de ce genre ne sont ni légers, comme on le pense, ni évacuants, et ils affaiblissent les yeux; cependant le bouillon qu'ils fournissent est évacuant. Quant aux coquillages, tels que les pinnes marines, les pourpres, les patelles, les ceryx (un buccin), les huîtres, la chair même en est desséchante; mais le bouillon en est évacuant. Les moules, les pétoncles, les tellines (bivalves indéterminés), sont plus évacuants; les orties de mer le sont surtout. Les poissons cartilagineux sont humectants et évacuants. Les œufs des oursins et la partie molle du crabe (voy. note 7) sont évacuants, ainsi que les arcos (crustacé indéterminé) et les écrevisses, surtout les écrevisses de rivière, mais encore celles de mer; ils sont d'urétiques aussi. Les salaisons dessèchent et atténuent; les grasses sont notablement évacuantes; des salaisons, les plus sèches sont celles de mer, puis celles de rivière, en troisième lieu celles d'étang. Parmi les poissons de mer, ceux qu'on nomme perches sont les plus secs, frais ou salés.

49. (Différences entre les viandes suivant les animaux et suivant les parties de l'animal. De même pour les poissons.)

Des animaux domestiques ceux qui paissent dans les bois et les champs sont plus secs que ceux qui sont nourris sous le toit, parce que, s'exerçant, ils sont desséchés et par le soleil et par le froid et respirent un air plus sec. Les animaux sau-

<sup>-</sup>λιχθύες ξηρότατοι οὖτοι λοχυρῶς ΕΚ.-λιχθύες λοχυρῶς ξηρότεροι vulg.-Cette phrase me paraît altérée; cependant je me hasarde à remplacer τα-ρίχων de vulg. par θαλασσίων, que le sens me semble appeler. Quant au reste, j'adopte la leçon de H et de θ. Cependant je crois que ot λεγόμενοι πέρχαι λιχθύες n'est pas la vraie leçon. Faudrait-il lire, en place, αὶ λεγόμεναι πηλαμύδες?— το πόλεων pro τιθασσῶν θ. - ὑλόνομα Κ΄, Zwing., Lind., Mack. - ἐλόνομα vulg. - ὑλήνομα, al. manu ἐλόνομα Η. - ὑλίνομα θ. - Mack dit que θ a ὑλόνομα. — το καὶ τὰ ἀγρ. Κ. - ὑγρόνομα (Η, al. manu ἀγ) θ. - ἔνδων Η. - ψύχεος θ. - ψύχου; vulg.

τοῦ ψύχεος, καὶ τῷ πνεύματι ξηροτέρῳ ¹χρῆται. Τὰ δὲ ἄγρια τῶν ἡμέρων ξηρότερα, καὶ τὰ ἀμοφάγα καὶ ¹τὰ δλοφάγα καὶ τὰ ἀλιγοφάγα τῶν πουλυφάγων, ³καὶ τὰ χλωροφάγα τῶν ποηφάγων, καὶ τὰ καρποφάγα τῶν μὴ καρποφάγων, καὶ τὰ ἀλιγόποτα τῶν ⁴πουλυπότων, καὶ τὰ πολύαιμα τῶν ἀναίμων καὶ ἀλιγαίμων, καὶ τὰ ἀκμάζοντα μᾶλλον ἡ τὰ δλίην παλαιὰ καὶ τὰ νέα, καὶ τὰ ἄρσενα <sup>6</sup>τῶν θηλείων, καὶ τὰ ἔνορχα τῶν ἀνόρχων, καὶ <sup>7</sup>τὰ μέλανα τῶν λευκῶν, καὶ τὰ ὁασέα <sup>8</sup>τῶν ψιλῶν τὰ δ' ἐναντία ὑγρότερα. Αὐτῶν δὲ τῶν ζώων ἰσχυρόταται μὲν αὶ σάρκες αἱ μάλιστα πονέουσαι καὶ ἐναιμόταται <sup>9</sup>καὶ ἐν ἦσι κατακλίνεται, κουφόταται δὲ τῶν σαρκῶν ¹ο αἱ ἤκιστα πονέουσαι <sup>11</sup> καὶ ἀλιγαιμόταται, καὶ ἐκ τῆς σκιῆς, ¹² καὶ ὅσαι ἐσώταται τοῦ ζώου. Τῶν δὲ ἀναίμων ἐγκέφαλος καὶ μυελὸς ἰσχυρότατα <sup>13</sup>κουφότατα δὲ κεφαλαὶ, μύες, κτένες, πόδες. Τῶν δὲ ἰχθύων ξηρότατά ἐστι ¹⁴ τὰ ἄνω, κουφότατα δὲ τὰ ὑπογάστρια, καὶ κεφαλαὶ ὑγρότεραι διὰ τὴν πιμελὴν καὶ τὸν ἐγκέφαλον.

50. <sup>15</sup>Τὰ ὦὰ δὲ ὀρνίθων ἐσχυρὸν μέν τι ἔχουσι καὶ τρόφιμον καὶ φυσῶδες, ἐσχυρὸν μὲν, ὅτι γένεσίς ἐστι τοῦ ζώου, <sup>16</sup>τρόφιμον δὲ

<sup>1</sup> Χρῆται θ. - τρέφεται vulg. - δ' θ. - Dans ma collation de θ, καὶ τὰ ώμοφάγα καὶ τὰ ύλοράγα manquent; au contraire, d'après Mack, ils y son remplacés par : καὶ τὰ ώμοφάγα τῶν παμφάγων, καὶ τὰ ὑλοφάγα τῶν σιτο φάγων; ce qui est du reste la leçon de Linden, lequel ne l'a pu prendre: 6, qu'il ne connaissait pas. Je doute donc de l'exactitude de Mack. — 2 70 om. Κ. - πουλυφάγων HIJK. - πολ. vulg. - 3 καὶ τὰ χ. τῶν π. om. Κ. - χλω ροφάγα θ. -χορτοφάγα Zwing., Lind., Mack. -καρποφάγα vulg. -χλωροφα γέω veut dire, à la vérité, être au verd, parce que χλωρός signifie verd mais comme il signifie aussi jaune pâle, je le prends dans ce dernier sens, qui me paraît indiqué par l'opposition à ποηφάγων, si toutefois le leçon γλωροφάγα est bonne; dans tous les cas, celle de vulg. est fort douteuse, celle de Zwinger est une pure conjecture; et du moins celle de θ est la leçon d'un bon ms. — 4 πουλυπότων  $\theta$ . –πολ. vulg. — 5 λίαν  $J\theta$ . — 6 των om., restit. al. manu H. -θηλιών (sic) θ. -καὶ τὰ ἄνορχα τῶν ἐνόργων vulg. -χαὶ τὰ ἔνορχα τῶν ἀνόρχων θ, Mack. -<sup>7</sup> τὰ om. θ. -τῶν om. EHθ. -<sup>8</sup>τῶν om. ΕΗΙΙΚθ. - Ισχυρότεραι vulg. - Ισχυρόταται θ, Mack. - μάλιστα Εθ. Mack. - κάλλιστα vulg. - πονέουσαι θ. - πονούσαι vulg. - 9 καί EHK, Zwing. Lind., Mack. - καὶ om. vulg. - ήσι θ, Mack. - οίσι vulg. - 10 καὶ ήκιστα vulg. - καὶ αὶ ἥκιστα ΕΗΚQ'. - αὶ ἥκιστα θ , Lind., Mack. - πονέουσαι θ. - πονοῦσαι vulg. — " καὶ ὀλιγαιμόταται θ. – καὶ ὀλ. om. vulg. – σκιᾶς θ. —  $^{12}$  καὶ om. G. — 13 χουφόταται (χουφότητα Ald.; χουφότατα Lind.) δὲ τῶν σαρχῶν χαί pro πουφότατα δὲ FGJ, Ald., Lind.-ὑπογάστρια vulg.-κεφάλαια ΕΗΙJΚQ'. - κεφαλαί θ. - κεφαλαί και τὰ ὑπογάστρια Lind. - πόδες, κτένες καὶ μύες θ. -

vages sont plus sees que les animaux domestiques, ceux qui vivent de substances crues, ceux qui se nourrissent dans les bois, ceux qui mangent peu, plus secs que ceux qui mangent beaucoup; ceux qui mangent des fourrages sees que ceux qui sont au vert; ceux qui mangent du grain que ceux qui n'en mangent pas; ceux qui boivent peu que ceux qui boivent beaucoup; ceux qui ont beaucoup de sang que ceux qui en ont peu ou point, ceux qui sont dans la force de l'âge que ceux qui sont trop vieux ou jeunes; les mâles que les femelles; les entiers que les châtrés; les foncés que les clairs; les velus que les glabres. Dans les conditions contraires ils sont plus humides. Dans chaque animal les chairs les plus fortes sont celles qui travaillent le plus, qui ont le plus de sang et sur lesquelles l'animal se couche; les plus légères sont celles qui travaillent le moins, qui ont le moins de sang, qui sont à l'ombre et le plus en dedans de l'animal. Des parties exsangues les plus fortes sont la cervelle et la moelle; les plus légères sont la tête, les parties tendineuses (voy. note 13), les parties génitales (voy. note 13), les pieds. Chez les poissons les parties supérieures sont les plus sèches; celles du ventre sont les plus légères; la tête est plus humide à cause de la graisse et de la cervelle.

50. (Des œufs.) Les œufs des oiseaux ont quelque chose de fort, de nutritif et de flatulent; de fort, parce que c'est la génération de l'animal, de nutritif, parce que c'est le lait du

J'ai traduit μύες par parties tendineuses; il ne peut évidemment être ici question de muscles proprement dits. Voyez sur les variations du langage anatomique touchant ce mot t. I, p. 235. Quant au mot κτένες, il s'agit peut-être d'un mets semblable au sumen des Latins (vulve et tétines de la truie). — 14 τὰ παλαιότατα pro τὰ ἄνω θ. – καὶ κουφότατα sine δὲ θ. – ύγρότατα θ. – πειμελήν θ. — 15 τὰ οπ. ΕΗΙΚθ, Lind. – ἀὰ οπ. FG, Ald. – δ' Ε. – τὰ δὲ ὀονίθια, mutat. in ἀὰ δὲ ὀρνίθων J. – μέν τι ἔχουσι οπ. θ. – τι ἔχουσι οπ. ΕΗ. – άλλ' εἰσὶ καὶ φυσώδεα pro καὶ φυσ. FGIJK. – γένος (Ε, al. manu γένεσις) Q'. – γόνος Zwing. in marg., Lind. – τοῦ θ. – τοῦ οπ. vulg. — 16 τρόταιμον.... νεοσσῷ οπ. θ. – δὲ οπ. ΕGΗΙJK, Ald. – τῶν νεοσσῷν J. – νεοσσῷ ΕΗΙΚ. – νεοττῷ vulg.

ότι γάλα έστι τοῦτο τῷ νεοσσῷ, φυσῶδες δε ¹ὅτι ἐχ μικροῦ ὅγχου ἐς πολὸ διαχέεται.

- 51. <sup>2</sup> Ο τυρός ἰσχυρόν καὶ καυσῶδες καὶ τρόφιμον καὶ στάσιμον, ἰσχυρὸν μὲν ὅτι ἔγγιστα γενέσιος, τρόφιμον δὲ ὅτι τοῦ γάλακτος τὸ σαρκῶδές ἐστιν ὑπόλοιπον, καυσῶδες δὲ ὅτι λιπαρὸν, στάσιμον δὲ ὅτι ὁπῷ καὶ <sup>8</sup> πυτίη ξυνέστηκεν.
- 52. \*Τδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν · οἶνος θερμὸν καὶ ξηρόν · ἔχει δέ τι καὶ καθαρτικὸν ἀπὸ τῆς ὕλης. Τῶν δὲ οἴνων οἱ μέλανες καὶ αὐστηροὶ ξηρότεροι καὶ δοὕτε διαχωρεῦνται οὔτε οὐρέονται οὔτε πτύονται 'ξηραίνουσι δὸ τῆ θερμασίη, τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ σώματος καταναλίσκοντες. ΤΟἱ δὲ μαλακοὶ μέλανες ὑγρότεροι καὶ φυσῶσι καὶ διαχωρέουσι μᾶλλον. Οἱ δὲ βγλυκέες μέλανες ὑγρότεροι καὶ ἀσθενέστεροι, καὶ φυσῶσιν, ὑγρασίην ἐμποιεῦντες. Οἱ δὲ λευκοὶ 10 καὶ αὐστηροὶ θερμαίνουσι μὲν, οὐ μὴν ξηραίνουσιν, οὐρεῦνται δὲ μᾶλλον ἡ διαχωρέουσιν. 11 Οἱ νέοι μᾶλλον τῶν οἴνων διαχωρέουσι, διότι ἔγγυτέρω τοῦ γλεύκεός εἰσι καὶ τροφιμώτεροι, καὶ οἱ ὄζοντες τῶν ἀνόσμων τῆς αὐτῆς ἡλικίης, διότι 12 πεπειρότεροί εἰσι, καὶ οἱ παχέες τῶν λεπτῶν. 13 Οἱ δὲ λεπτοὶ οὐρέονται μᾶλλον καὶ οἱ λευκοὶ καὶ οἱ λεπτοὶ γλυκέες οὐρέονται μᾶλλον ἡ διαχωρέουσι, καὶ ψύχουσι μὲν καὶ ἰσχναίνουσι καὶ ὑγραίνουσι τὸ σῶμα, καὶ τὸ αἷμα ἀσθενὲς ποιέουσιν, 14 αύξοντες δὲ τὸ ἀντίπαλον τῷ αἴματι ἐν τῷ σώματι. Γλεῦ-

<sup>1</sup> Ol τ' (sic) pro ότι θ. - έχ τοῦ μιχροῦ ΕQ'. - ές Εθ, Lind. - είς vulg. διαγείται θ. - 2 δ om. ΕΚθ. - τυρός δὲ θ. - καὶ τρόφιμον καὶ καυσῶδες Ε. καὶ στάσιμον θ, Lind., Mack. - καὶ στάσιμον om. vulg. - Post γενέσιος addunt ἐστι θ, Mack. - 3 πυτίη ΗΙθ. - πιτύη EG, Ald., Frob., Zwing., Lind., Mack. - πυτύη vulg. - πητύη Κ. - συν. EHIJK. - Je pense qu'il s'agit ici du suc de figuier, avec lequel on coagulait le lait. — 4 ὕδωρ ψυκτικὸν vulg. ύδωρ ψυγρόν καὶ ύγρὸν θ, Mack. - ξηρότατοι θ. - 5 οῦτε ΕΗΚθ. - οὐ vulg. διαγωρέονται θ. - διαγωρέουσι Zwing. in marg. - ούτε ούρ. om. θ. - πτύουσι vulg. - πτύονται θ. - 6 δε καὶ (διά pro καὶ Lind.) τὴν θερμασίην, τὸ vulg. - δέ καὶ τὴν θερμασίην ἐμποιοῦσι, τὸ Mack.-δὲ καὶ (καὶ om., H restit. al. manu, 6) τη θερμασίη, το ΕΗΚθ. — 7 Mack cite ainsi θ : οί δὲ μαλαχοὶ μέλανες, ὑγρότεροι καὶ ἀσθενέστεροι καὶ φυσώσιν ύγρασίην ἐμποιέοντες οἱ δὲ λευκοὶ αὐστηροί· θερμαίνουσι μέν, οὺ μὴν ξηραίνουσιν. Ma collation est autre, et c'est elle que je suis. —  $8 \times 22 \dots$  bypótepol om. K = 9 γλυχεῖς  $\theta = 0$  γρότεροι  $\theta = 0$ μαίνουσι δὲ (δὲ om. restit. al. manu H) καὶ φυσώσιν vulg. - ύγρότεροι καὶ ἀσθενέστεροι, καὶ φυσῶσιν θ. - ἐμποιέοντες Ε (H, al. manu) Κθ. — 10 καὶ om. 6. – αὐστηροὶ θερμαίνουσιν, οὐρέονται (οὐρεῦνται ΕΗΚΡ', Lind.) δὲ vulg. – αὐ–

betit, de flatulent parce que sous un petit volume ils ont une liffusion considérable.

- 51. (Du fromage.) Le fromage est fort, échauffant, nutritif et resserrant; fort, parce qu'il est très-près de la génération; nutritif, parce qu'il est ce qui, du lait, reste de charnn; échaufant, parce qu'il est gras; resserrant, parce qu'il a été coaqulé avec le suc (voy. note 3) et la présure.
- 52. (De l'eau, du vin, du moût, du vinaigre, du moût cuit, le la piquette de marc de raisin.) L'eau est froide et humide. Le vin est chaud et sec, il tient aussi, de la substance qui l'a produit, quelque chose de relâchant. Des vins les noirs et istringents sont plus secs, ils ne font ni évacuer ni uriner ni eracher, mais ils dessèchent par leur chaleur, consumant l'hunide du corps. Les noirs et mous sont plus humides, plus latulents et plus évacuants. Les noirs et doux sont plus humides et plus faibles, ils causent des flatuosités vu qu'ils produisent de l'humidité. Les blancs et astringents échauffent, à la vérité, mais ils ne dessèchent pas, ils sont plus diurétiques qu'évacuants. Les nouveaux sont plus évacuants, parce qu'ils sont plus près du moût et plus nutritifs; de même les vins qui ont du bouquet le sont plus, à âge égal, que ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils sont plus mûrs; de même les vins épais le sont plus que les vins légers. Les vins légers font plus uriner. Les vins blancs et les vins légers doux sont plus diurétiques qu'évacuants, ils rafraîchissent, atténuent et humectent

στηροὶ θερμαίνουσι μὲν, οὐ μὴν ξηραίνουσιν' οὐραιον (sic) δὲ θ.—<sup>11</sup> οἱ δὲ ν.
Lind. -γλυκέος ΕGHIJΚΡ'θ. - τροφιμώτεροι θ. -τρόφιμοι vulg. - ἀνόδμων θ.—

<sup>12</sup> πεπειρότεροι θ. -πεπέτεροι, al. manu πεπεττέστεροι Η.—On pourrait aussi prendre la leçon de H en l'écrivant πεπαίτεροι. -πεπέττεροι Ε. -πεπεττέστεροι IJΚ. -πεπετέστεροι Ald. - εὐπεπτέστεροι vulg. — <sup>13</sup> οἱ δὲ λεπτοὶ γλυκές οὐρέονται μᾶλλον καὶ διαχωρέουσι, καὶ ὑγραίνουσι τὸ σῶμα vulg. - οἱ δὲ λεπτοὶ οὐραίονται μᾶλλον καὶ οἱ λευκοὶ καὶ οἱ λεπτοὶ γλυκεῖς οὐραίονται μαλλον καὶ οἱ λευκοὶ καὶ οἱ λεπτοὶ γλυκεῖς οὐραίονται μαλλον ταὶ ψύχουσι μὲν καὶ ἰσχναίνουσι καὶ ὑγραίνουσι τὸ σῶμα θ. — <sup>13</sup> αὕξοντες (αὕξονται θ) δὲ (τε pro δὲ HKθ; δὴ Lind.) (addit ὲς θ) τὸ ἀντίπαλον τοῦ σώματος (τοῦ αἵματος Zwing. in not., Lind.; τῶ αἵματι θ) (addunt τὸ EHJK) αἴμα (αἴμα om. θ, Lind.) ἐν τῷ σώματι vulg. - Il faut prendre δὲ dans le sens de δή.

κος <sup>1</sup> φυσὰ καὶ ἐκταράσσει καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγει· φυσὰ μὲν ὅτ θερμαίνει, ὑπάγει δὲ ἐκ τοῦ σώματος <sup>2</sup>ὅτι καθαίρει, ταράσσει δ ζέον ἐν τἢ κοιλίη καὶ διαχωρέει. Οἱ <sup>3</sup> ὀξίναι οἶνοι ψύχουσι καὶ ἰσχναί νουσι καὶ ὑγραίνουσι, ψύχουσι μὲν καὶ ἰσχναίνουσι κένωσιν τοἱ ὑγροῦ <sup>4</sup>ἀπὸ τοῦ σώματος ποιεύμενοι, ὑγραίνουσι δὲ ἀπὸ τοῦ ἐσιόντος ὕδατος <sup>5</sup>σὺν τῷ οἴνῳ. <sup>\*</sup>Οξος ψυκτικὸν, διότι τῆκον τὸ ὑγρὸν <sup>6</sup>τὶ ἐν τῷ σώματι καταναλίσκει, ἵστησι δὲ μᾶλλον ἢ διαχωρέει διότι οι τρόφιμον καὶ δριμύ. <sup>\*</sup>Εψημα θερμαίνει καὶ ὑγραίνει καὶ ὑπάγει θερμαίνει μὲν ὅτι οἰνῶδες, ὑγραίνει δὲ ὅτι τρόφιμον, ὑπάγει δὲ ὅτ γλυκὸ <sup>7</sup> καὶ προσκαθεψημένον ἐστίν. Αἱ τρύγες στεμφυλίτιδες ὑγραίνουσι καὶ ὑπάγουσι <sup>8</sup> καὶ φυσῶσι, διότι καὶ τὸ γλεῦκος τὸ αὐτποιέει.

53. Μέλι <sup>9</sup> θερμόν καὶ ξηρόν ἄκρητον, ξὺν <sup>10</sup> ὕδατι δὲ ὑγραίνε καὶ διαχωρέει τοῖσι χολώδεσι, τοῖσι δὲ ψλεγματώδεσιν ἴστησιν. '( δὲ <sup>11</sup> γλυκὺς οἶνος διαχωρέει μᾶλλον τοῖσι φλεγματώδεσιν.

54. 12 Περὶ δὲ λαχάνων ὧδε ἔχει. Σκόροδον θερμὸν καὶ 13 διαχωρέε καὶ οὐρέεται, ἀγαθὸν τοῖσι σώμασι, τοῖσι δ' ὀφθαλμοῖσι φλαῦρον 14 κάθαρσιν γὰρ τοῦ σώματος πουλλὴν ποιεύμενον, τὴν ὄψιν ἀπαμδλύνει· διαχωρέει δὲ καὶ 15 οὐρέεται, διὰ τὸ καθαρτικόν έφθὸν ἀσθενέ στερον ἢ ὢμόν · φῦσαν 16 δὲ ἐμποιἔει διὰ τοῦ πνεύματος τὴν 17 ἔπίστασιν Κρόμυον τῆ μὲν ὄψει ἀγαθὸν, τῷ δὲ σώματι κακὸν, διότι θερμὸ καὶ καυσῶδές ἐστι καὶ 18 οὐ διαχωρέει · τροφὴν μὲν γὰρ 19 οὐ δίδωσ

1 Φυσᾶ καὶ ὑπάγει (ἄγει, al. manu ὑπάγει H) καὶ ἐκταράσσεται ζέον ἐν τ κοιλίη (ζέον εν τη κ. om. Lind., Mack) καὶ διαχωρέει vulg. - φυσά καὶ έκτο ράσσει καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγει θ. — 2 κάθαρσιν pro ὅτι καθαίρει θ. – καὶ [οὕτω διαγ. Lind. — 3 δξίναι θ. – δξύναι Mack. - Mack dit que θ a δξύναι. - δξυναίς vulg. - καὶ ὑγρ. καὶ ἰσχναίνουσι θ. - κένωσι (sic) θ. - 4 ἐκ ΕΗΚθ. - τοῦ om Mack. -δè om., restit. al. manu H. - 5 èv θ. - 6 τὸ θ. - τὸ om. vulg. - 1 xo προσκαθήμενον έστι θ. - καθάπερ ήψημένον έστιν Η. - και προσκαθεψημένο έστιν om. vulg. - Je lis και προσκαθεψημένον έστιν. - αί om. θ. - τρῦγες I, Ald. Frob., Zwing., Lind. — 8 καὶ φ. om. FGI. - ὅπερ pro διότι θ. - τὸ αὐτὸ ποιέε om. (H, restit. al. manu) θ. - Mack dit que θ a τὸ αὐτὸ ποιέει. - ποιεῖ ΕΚ -- 9 θερμαίνει καὶ ξηραίνει θ. - ἄκρατον IJ. - σύν vulg. - ξύν EHK, Lind. - $^{10}$  ύδατι ύγιαίνουσι καὶ οὐραίεται καὶ διαχωρέεται τοῖσι  $\theta$ . —  $^{11}$  γλεῦκος οἶνο IJ. – τοῖς Ε. – φλεγματίησι θ. —  $^{12}$  περὶ δὲ λ. ὧ. ἔ. om. FG. – δὲ om. J. – 13 διαχωρητικόν καὶ οὐραίεται, ἀγαθόν τοῖσι σώμασι, τοῖσι δ' ὀφθαλμοῖσ φλαῦρον θ. - διαχωρέει καὶ οὐρέεται (hic addunt τῶ σώματι ΕΗΚ) καὶ (κο om. Ε) τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐκ (οὐκ om. EFGHIJ) ἀγαθὸν vulg. — 14 κάθαρο (sic) θ. -γάρ έκ τοῦ θ. -πολλήν ΕΗΙΙΚθ, Lind., Mack. - 15 οὐραίεται θ.

le corps, ils rendent le sang faible, en augmentant dans le corps l'opposé du sang. Le moût est flatulent, il trouble et vide le ventre; il est flatulent, parce qu'il échauffe; il vide le corps, parce qu'il est purgatif; il trouble, parce qu'il boût dans le ventre et fait aller à la selle. Les vins acides rafraîchissent, atténuent et humectent; ils rafraîchissent et atténuent, procurant l'évacuation de l'humide hors du corps; ils humectent à cause de l'eau introduite avec le vin. Le vinaigre est rafraîchissant, parce qu'il fond et consume l'humide qui est dans le corps; il est plutôt resserrant qu'évacuant parce qu'il n'est pas nourrissant et qu'il est piquant. Le moût qui a cuit échauffe, humecte et fait aller à la selle; il échauffe parce qu'il est vineux; il humecte parce qu'il est nourrissant; il fait aller à la selle parce qu'il est doux et qu'en outre il est cuit. La piquette de marc de raisin humecte, fait aller à la selle et est flatulente, parce que le moût aussi a les mêmes effets.

- 53. (Du miel.) Le miel, pur, est chaud et sec; avec de l'eau il humecte, il est évacuant chez les bilieux, mais resserant chez les phlegmatiques; pour ces derniers un vin doux est plutôt évacuant.
- 1'ail est chaud, évacuant et diurétique, bon pour le corps, mauvais pour les yeux; car, produisant une purgation considérable du corps, il affaiblit la vue; il est diurétique et évacuant à cause de la vertu purgative qu'il possède; cuit il est plus faible que cru; il cause de la flatulence à cause qu'il arrête les flatuosités. L'oignon est bon à la vue, mauvais au corps, parce que, étant chaud et brûlant, il n'est pas évacuant; sans donner au corps nourriture ni profit, il l'échauffe et le

διουρέεται HKP'Q', Zwing. in marg., Lind. —  $^{16}$  δ' Hθ. —  $^{17}$  ἐπίστασιν EHIJK. – ἐπίσπασι (sic) θ. – ἐπίτασιν vulg. – κρόμμυον δὲ EHK (θ, sine δέ). – ἐστι om. (H, restit. al. manu) θ. —  $^{18}$  οὐ θ, Mack. – οὺ om. vulg. – γὰρ EHKθ, Lind., Mack. – γὰρ om. vulg. —  $^{19}$  οὐ (H, al. manu οὐδεμίην) θ. – οὐδεμίην pro οὐ vulg.

τω σώματι 1 οὐδε ἀφελείην. θερμαϊνον δε ξηραίνει διά τὸν ἐπό Πράσον θεριιαίνει μέν ήσσον, οὐρέεται δὲ καὶ διαγωρέει έγει δέ καθαρτικόν . δγραίνει δε και όξυρεγμίην παύει . 2 καλόν δε ύστατι τῶν ἄλλων βρωμάτων ἐσθίειν αὐτό. Ῥαφανὶς ὑγραίνει διαγέουσα φλέγμα τη <sup>3</sup>δριμύτητι, τὰ δὲ φύλλα ήσσον, πλήν πρὸς τοὺς ἀρθρι τιχούς • μοχθηρον ή δίζη, ἐπιπολάζον δὲ καὶ δύσπεπτον. Κάρδαμι <sup>6</sup>θερμόν καὶ τὴν σάρκα τῆκον, ἔστησι δὲ φλέγμα λευκὸν, ώστε στρα γουρίην έμποιέειν. 6 Νάπυ θερμόν, διαχωρητικόν δέ, πλήν δυσοι ρέεται καὶ τοῦτο· ἀλλὰ καὶ εὐζωμον παραπλήσια διαπρήσσετα 7 Κορίανον θερμόν και στατικόν, και την δξυρεγμίην παύει, 8 ύστατο δ' ἐπεσθιόμενον καὶ ὑπνοποιέει. Θρίδας θψυγρότερον πρὶν τὸν ὀπ έχειν ασθενείην δέ τινα έμποιέει τῷ σώματι. 10 Άνηθον θερμόν μ στατικόν, καὶ πταρμόν παύει δσφραινόμενον. Σέλινον οὐρέεται μᾶ λον ή διαχωρέει, καὶ αἱ ρίζαι 11 μᾶλλον ή αὐτὸ διαχωρέουσιν. "Ωκιμ 12 ξηρόν και θερμόν και στάσιμον. Πήγανον οὐρέεται μαλλον ή διε χωρέει, 13 καὶ συστρεπτικόν τι έχει, καὶ πρὸς τὰ φάρμακα τὰ βλο δερὰ 14 ἀφελέει προπινόμενον. ᾿Ασπάραγος 15 ξηρὸν καὶ στάσιμο ελελίσφακον ξηρόν καὶ στατικόν. Στρύχνος ψύχει καὶ έξονειρώς σειν οὐκ ἐᾶ΄. 16 Ανδράχνη ψύχει ἡ ποταινίη, τεταριχευμένη δὲ 17 θε μαίνει. Κνίδη καθαίρει. Καλαμίνθη θερμαίνει καὶ καθαίρει. Μίκ

1 Οὐδ' θ. - ἀφελείην ΕGHIJΚθ. - ἀφελίην vulg. - πράσσον Η. - πρᾶσσ Ald., Frob., Zwing. - Post πρ. addit δὲ θ. - 2 ὑστάτων (ΰστατον θ) δὲ ἐδ σθέν pro καλόν.... αὐτὸ (Η, al. manu καλὸν δὲ ὑστάτων τῶν ἄλ. βρ. ἐσ αὐτὸ)  $(\theta, \epsilon \sigma \theta (\epsilon v))$ . - βαφανεις  $(sic) \theta$ . - 3 ὑγρότητι pro δρ.  $\theta$ . - πλὴν om.  $\theta$ . D'après Mack πλήν ne manque pas dans θ. - τὰ ἀρθριτικὰ θ. - ἀρθρητικο ElJK, Ald., Frob., Zwing., Mack. - ρίζα Εθ. - ἐπιπολάζον ΕΗΙΙθ., Zwing Lind., Mack. -ἐπιπελάζον vulg. - 4 δη Lind. - καὶ om. FGIJ. - 5 θερμανι κὸν θ. – συνίστησι, sine δὲ θ. – στραγγουρίαν θ. – D'après M. Fraas, Syno sis floræ classicæ, p. 124, le cardamon est non le cresson de jardin, ma l'erucaria aleppica G.; c'est à cette dernière plante que les Grecs do nent encore aujourd'hui le nom de κάρδαμον; et le lepidium sativum 1 se trouve pas en Grèce. — ενάπυ GHK, Ald., Frob., Zwing., Lind., Mac. -θερμόν, διαχωρέει, δυσουρέεται δε ΕΗΚ (θ, sine θερμόν). - άλλα (άλλα ατ ΕΗΚθ) καὶ (καὶ om. Ε) το (το om. Εθ) vulg. - Post παρ, addit τούτοισι θ. διαπρήσσεται ΗΚθ. - διαπράττεται Ε. - ποιέει vulg. - 7 χορίαννον θ. - τ om. ΕΗΚ. - παῦον J. - 8 ὕστατον δὲ ἐδεσθὲν καὶ ὕπνον ποιεῖ ΕΗΚΡ'. - ὕστ τον δ' ἐπεσθιόμενον καὶ ὑπνοποιέει θ.-καὶ ὑπνωτικὸν ἐὰν ὕσπατον ἐδεσί vulg. — 9 ψυχρότερον (Η, al. manu ψυχρότατον) θ. -ψυχρότατον vulg. - ισχ (sic) · ἀσθένειαν δ' ἐνίστε ἐνποιέει τῷ σώματι θ. – ποιέει ἐν (ἐν om. EK) τῷ vulg. — 10 άνιθον J. - Ante θερμόν addit ήσσον θ. - όσφρενόμεναν θ. - ούροι dessèche par son suc. Le poreau échauffe moins; il est plus diurétique et plus évacuant; il a quelque chose de purgatif; il humcete et arrête les rapports aigres ; il est bon d'en manger après tous les autres mets. Le raifort humecte, dissolvant le phlegme par son piquant; les feuilles ont moins cette propriété, excepté dans les maladies articulaires; la racine est mauvaise, revenant et indigeste. Le cardame (erucaria aleppica, G.) (voy. note 5) est chaud, il fond la chair, il arrête le phlegme blanc de manière à produire de la dysurie. La moutarde blanche (sinapis alba, L.) est chaude, mais évacuante, seulement elle cause de la dysurie, elle aussi. La roquette (eruca sativa, L.) produit les mêmes effets. La coriandre est chaude et resserrante, elle arrête les rapports aigres; mangée en dernier lieu, elle est même soporative. La laitue est plus froide avant d'avoir son suc; mais elle produit une certaine faiblesse dans le corps. L'aneth est chaud et resserrant; flairé, il arrête l'éternuement. L'ache (apium graveolens cultum, d'après Fraas, Synopsis, p. 147) est plus diurétique qu'évacuant; et les racines évacuent plus que la tige. L'ocimon (basilic) est sec, chaud et resserrant. La rue est plutôt diurétique qu'évacuante; elle a quelque chose de coagulant; et elle est bonne à prendre d'avance contre les substances vénéneuses. L'asperge est chaude et resserrante. La sauge est sèche et resserrante. La morelle rafraîchit et ne laisse pas avoir des pollutions nocturnes. Le pourpier, frais, refroidit ; confit, il échauffe.

ται θ. — 11 μάλιστα FIJ. — ἢ αὐτὸ om. FGIJ. — 12 καὶ ξηρὸν ΕΗΚ. — καὶ θερμὸν om. θ. — οὐραίεται θ. — 13 Ante καὶ addit καὶ αἱ ρίζαι Ε. — 14 ἀφελέει ΕΗΚθ, Zwing. in marg., Lind., Mack. — προπινονον (sic) θ. — πινόμενον, al. manu προ Ε. — προπ. om. GIJ. — 15 ξηρὸς καὶ στάσιμος θ. — στρύχνον ΕΗJΚθ, Zwing. in marg. — εξονιρώσσειν θ. — εξενειρώσσειν (sic) Ι. — 16 ἀνδράχλη θ. — ποταινίη Foes in not., Mack. — ποταμίη vulg. — Mack dit que θ α ποταινίη; ma collation porte ποταμίη. Du reste la conjecture de Foes me paraît sûre, par opposition à τεταριχευμένη. — 17 θερμαίνει καὶ καθαίρει. Καλαμίνθη vulg. — θερμαίνει. Κνίδη καθαίρει. Καλαμίνθη θ. — καλαμίνθη θερ. καὶ κ. om. G. — καὶ καθαίρει. Μίνθη θερμαίνει om. θ. — οὐρέεται pro καθαίρει Mack. — D'après Mack, θ n'a pas cette lacune, et a seulement οὐρέεται au lieu de καθαίρει.

θερμαίνει καὶ ¹οὐρέεται καὶ ἐμέτους ζστησι, καὶ ἢν πολλάκις ἐσθίο τις, την γονήν τήκει ώστε βέειν, καὶ ἐντείνειν κωλύει, καὶ τὸ σῶμε ασθενές ποιέει. Λάπαθον θερμαΐνον διαχωρέει. <sup>2</sup> Ανδράφαζις ύγρον ου μέντοι διαγωρέει. 8 Βλίτον ου θερμόν, διαγωρητικόν. Κράμδ: θερμαίνει καὶ διαχωρέει 4καὶ τὰ χολώδεα ἄγει. Τεύτλου δ μέν χυλὸ. διαγωρέει, 5τὸ δὲ λάγανον ἐσθιόμενον ζστησιν, αξ δὲ ρίζαι τῶν τεύ τλων διαχωρητικώτεραι. Κολοκύντη 6ψύγει καὶ δγραίνει καὶ δια γωρέει, οὐχ οὐρέεται δέ. Γογγυλίς χαυσώδες, ύγραίνει δὲ καὶ τα ράσσει τὸ σῶμα, οὐ μέντοι διαχωρέει, δυσουρέεται δέ. Γλήχω θερμαίνει καὶ διαχωρέει. <sup>3</sup>Ορίγανον θερμαίνει, ὑπάγει δὲ <sup>8</sup> καὶ τ χολώδεα. Θύμδρη παραπλήσια τῷ δριγάνω διαπρήσσεται. Θύμο θερμόν, διαγωρέει <sup>9</sup> καὶ οὐρέεται, ἄγει δὲ <sup>10</sup> καὶ φλεγματώδεα. "Υσ σωπος θερμαίνει καὶ φλεγματώδεα .άγει. Τῶν δὲ ἀγρίων λαχάνω 11 δχόσα εν τῷ στόματι θερμαντικά καὶ εὐώδεα, ταῦτα θερμαίνει κο οὐρέεται μᾶλλον ἢ διαγωρέει δχόσα 12 δε ύγρὴν φύσιν ἔχει κι ψυγρην καὶ μωρην 18 ή όσμας βαρείας, υποχωρέεται μαλλον ή ουρέι ται· δκόσα 14 δέ έστι στρυφνά 15 ή αὐστηρά, στάσιμα· δκόσα δὲ δριμέ καὶ εὐώδεα, οὐρέεται; δκόσα δὲ δριμέα καὶ ξηρὰ ἐν τῷ <sup>16</sup>στόματι ταῦτα πάντα ξηραίνει · δκότα δὲ δξέα, ψυκτικά. Οἱ δὲ 17 χυμοὶ διουρη

¹ Οὐραίεται θ. -ἐσθίει Η. -τις om. θ. -τὸν σπόρον αὐτοῦ τήκει vulg. -τὸ γονήν τήχει ΕΗΚθ, Zwing. in marg. - δεΐν θ. - έντίνειν (sic) θ. - 2 ἀνδράφο ξυς, al. manu ἀντράφαξυς Ε. - ἀνάφραξις Mack. - Mack dit que θ a ἀνάφρο ξις; ma collation porte ανδραφαξις sans accent. - εδ μέντοι Mack. - D'apri Mack θ a : εὖ μέντοι διαχωρέει καὶ τὰ χολώδεα ἄγει, et il dit que cett leçon est très-bonne. Ma collation est conforme au texte de vulg. Quant Mack, qui dit que la leçon de θ, telle qu'il la rapporte, est très-bonne il n'en prend que εὖ pour οὐ et laisse de côté καὶ τὰ γολώδεα ἄγει. — βλ τον ΗΙΚ. - βλήτον vulg. - βλίτον.... διαχωρητικόν om. θ. - βλίτον.... διαχω ρέει om. J. - θερμόν οὐ διαχωρητικόν vulg. - οὐ θερμόν, διαχωρητικόν Macl -Cette correction, qui paraît nécessaire, a été proposée par Casp. Hof man, Var. Lect., p. 142. Cependant comparez un passage du troisièm livre, § 75, où le βλίτον entre dans un traitement qui comprend des che ses échauffantes. - D'après M. Fraas, Synopsis floræ cl., p. 232, bliton est l'amaranthus blitum, L. -διαχωρικόν, al. manu ρητικόν Η.-4 καὶ τὰ om. ΕΗΚθ. - χολώδεα δὲ θ. - σεύτλου ΕΗΙθ. - 5 αὐτὸ δ' pro τὸ δ λάχανον Ε (Η, δὲ) Κθ. -ἐσθιόμενον om. ΗΚθ. - σεύτλων ΕΗθ. - 6 θερμαίν pro ψ. FGHIθ, Ald. - οὐκ οὐραίεται δὲ θ. - οὐκ οὐρ. δὲ om. vulg. - γογγύ  $\theta$ . – καυσώδες EHIJK $\theta$ . – καυσώδης vulg. – δè om.  $\theta$ . —  $^7$  οὐραίεται  $\theta$ . —  $^8$  χ τά om. ΕΗΚθ. -ή θύμιδρη Ε. -θρύμιδη G, Ald. -τῷ όρ. om. (H, restit. a manu) θ. — Ante καὶ addunt δὲ GIJ. — 10 καὶ om. θ. – υσσωπον vulg. – υσο

L'ortie purge. Le calament échauffe et purge. La menthe chauffe, est diurétique, et arrête les vomissements; et, si on en mange souvent, elle fond le sperme de manière à produire des pertes séminales, empêche les érections et affaiblit le corps. La patience est échauffante et évacuante. L'arroche est humide, sans cependant évacuer. La blette (voy. note 2) n'est pas chaude, elle est évacuante. Le chou échauffe, évacue et fait sortir les matières bilieuses. La bette est évacuante par son suc; mais la plante même est resserrante, en aliment; la racine est plus relâchante. La citrouille rafraîchit, humecte ct relâche, mais elle ne fait pas uriner. La rave est échauffante; elle humecte et trouble le corps; cependant elle n'évacue pas; elle cause de la dysurie. Le pouillot échauffe et évacue, L'origan échauffe, mais il fait aussi sortir les matières bilieuses. La sarriette agit comme l'origan. Le thym est chaud, évacuant et diurétique; il fait aussi sortir les matières phlegmatiques. L'hysope (voy. note 10) échauffe et fait sortir les matières phlegmatiques. Parmi les légumes sauvages, ceux qui sont chauds à la bouche et odorants, échauffent et font uriner plutôt qu'ils n'évacuent; ceux qui ont une nature humide, froide, inerte, ou une odeur forte, évacuent plutôt qu'ils ne font wriner; ceux qui sont acerbes ou astringents, resserrent; ceux qui sont âcres et de bonne odeur font uriner; ceux qui sont âcres et secs dans la bouche, dessèchent; ceux qui sont

πον GHI. – ὕσσωπος Εθ. – ὕσωπος JK. – θερμαίνει ΕΗΚθ. – θερμὸν vulg. – φλεγματώδες sine ἄγει vulg. – φλεγματώδεα, cum ἄγει al. manu H. – φλεγματώδεα δ. – Διάγει ΕΚ, Zwing. in marg., Lind., Mack. – δπάγει φλεγματώδεα θ. – D'après M. Fraas, ib., p. 182, Ι'ὕσσωπος des Grecs est non l'hysope officinal, qui ne vient pas en Grèce, mais l'origanum smyrnæum ou syriacum. — " ὅσα ΕΗΚ. – ἐν ΕΚθ. – ἐν οπ. vulg. – σώματι Ε (Η, al. manu, erat prius στόματι) Κ. – μᾶλλον καὶ οὐραίεται θ. — ½ δ' ΕΗΚθ. – καὶ μωρὴν οπ. G. — ¾ Κθ. – καὶ pro ἢ vulg. — ¼ δ' θ. – ἐστι οπ. Κ. – ἔτι pro ἐστι Μαck. – καὶ στρυφνὰ vulg. – καὶ οπ. ΕGHΙΚ, Ald. – στριφνὰ Ι. — ½ ἢ θ. – καὶ pro ἢ vulg. – διουραίεται θ. — ⅙ σωματι (Ε, al. manu στόματι) GHJK, Ald. – πάντα οπ. ΕΗΚΡ'θ. – Αnte ψυκτικά addunt καὶ EGHJK, Ald. — ½ γυλοὶ al. manu Η. – κρήθμου θ, Lind., Μαck. – κρήμνου vulg. – σκόρδου (sic) θ. – κυτίσσου ΕΗΚ. – μαράθων Η. – μαράθων Ε. – μαράθου ΙJθ. – πράσσου ΕΙ, Ald., Frob., Zwing., Lind., Mack. – πράσων θ. – ἀνδιάντου Κ.

τιχοί, κρήθμου, σελίνου, σκορόδου ἀποδρέγματα, κυτίσου, μαράθρου, πράσου, ἀδιάντου, ¹στρύχνου ψύχει σκολοπένδριον, μίνθη, ²σέσελι, σέρις, καυκαλίδες, ὑπερικὸν, κνίδαι ³διαχωρητικοὶ δὲ καὶ καθαρτικοὶ, ἐρεδίνθων, φακῆς, κριθῆς, τεύτλων, κράμδης, λινοζώστιος, ἀκτῆς, κνήκου ταῦτα ⁴πάντα ὑποχωρέεται μᾶλλον ἢ διουρέεται.

55. <sup>8</sup>Περὶ δὲ ὀπώρης ὧδε ἔχει. Τὰ <sup>6</sup>μὲν ἔγκάρπια διαχωρητικώτερα, τὰ δὲ χλωρὰ τῶν ξηρῶν. Ἡ δὲ δύναμις εἰρήσεται αὐτέων. <sup>7</sup>Μόρα θερμαίνει καὶ ὑγραίνει καὶ διαχωρέει. <sup>8</sup>Απιοι πέπειροι θερμαίνουσι καὶ ὑγραίνει καὶ διαχωρέουσιν αὶ δὲ σκληραὶ <sup>8</sup>στάσιμοι ἀχράδες χειμέριοι πέπειροι διαχωρέουσι <sup>9</sup>καὶ τῆς κοιλίης καθαρτικαὶ αὶ δὲ ὑμαὶ στάσιμοι. <sup>10</sup>Μῆλα γλυκέα δύσπεπτα, τὰ δὲ ὀξέο <sup>11</sup>καὶ πέπονα ἦσσον κυδώνια στυπτικὰ καὶ οὐ διαχωρέουσιν οἱ δὲ χυλοὶ τῶν μήλων πρὸς τοὺς ἐμέτους στατικοὶ καὶ οὐρητικοί καὶ <sup>12</sup>ὀδμαὶ πρὸς τοὺς ἐμέτους τὰ <sup>13</sup> δὲ ἄγρια μῆλα στατικὰ, έφθὰ δὲ ἐσθιόμενα μᾶλλον διαχωρητικά πρὸς δὲ τὴν ὀρθοπνοίην οἱ τε <sup>14</sup>χυλο αὐτῶν καὶ αὐτὰ πινόμενα ὡφελέει. <sup>15</sup>Οὖα δὲ καὶ μέσπιλα καὶ κράνιο καὶ ὅση ἄλλη τοιαύτη ὀπώρη στατική καὶ στρυφνή. <sup>16</sup> 'Pοιῆς γλυκείη διονώδεες τῶν ῥοιῶν φυσώδεες <sup>18</sup> αἱ δὲ ὀξεῖαι ψυκτικώτεραι οἱ δὲ πυρῆνες πασέων

<sup>1</sup> Στρύχνου, δ καὶ ψύχει, σκολοπένδριον P', Lind., Mack. - στρύχνου. τάδε ψύχει, σχολοπέντριον (G, al. manu τάδε), Ald. - στρύχνου, καὶ ταῦτο ψύχει σκολοπένδριον ΗΚ. - καὶ ψύχει στρύχνον, καὶ τοῦτο ψύχει καὶ σκολοπένδριον, sine στρύχνου θ. - σκολοπέντριον vulg. - σκολοπένδριον Ε, Zwing. -2 σεσελισσερις (sic) θ.-Cela se décompose en σέσελι, σέρις.-σέρις om. . vulg. - κνίδα J. - 3 διαχωρητικά (δὲ Lind.) καὶ καθαρτικά, ἐρέβινθοι, φακὰ (φακή Κ; φακοί Ε), κριθαί, τεῦτλα (τεῦτλον Η), κράμθη, λινόζωστις, ἀκτή. ανίκος (ανήκος I; ανίκος J) (post κν. addit άδμης sic H) vulg. -διαγωρητιχοι δὲ χαι χαθαρτικοί, ἐρεδίνθων, φακής, κριθής, σεύτλον (sic), κράμθης. λινοζώστιος, ἀπτῆς, πνήπου, άλμης (sic) θ. — 4 πάντα om. ΕΗΚθ. – μᾶλ. ὑπ. EHKθ. – διουρεῖται θ. —  $5\pi$ . δὲ όπ. δ. ἔ. om. FG. – όπωρῶν IJ. — 6 μὲν om. GI. - κάρπιμα θ. - εἰρήσεται θ, Mack. - εἴρηται vulg. - αὐτῶν θ. - έκαστέων pro αὐτέων Zwing. in marg. — ημόρρα Ε. – μωρά (sic) θ. – ἄπειοι θ. — 8 στάσιμον θ. - ἀχράδες δὲ θ. - 9 καὶ τὴν κοιλίην καθαίρει ΕΗ (καθαίρουσι Κ) θ--δ ΕΗΚ. - στάσιμον Ηθ. — 10 μηλα κυδώνια δύσπεπτα άξεα πέπονα ήσσον έχε: δέ τι στυπτικόν pro μήλα.... διαχωρέουσιν θ. - όξεα δε sine τα ΕΗΚ. - " καί om. ΕΗΚ. - διαχωρέει ΕΗΚ. - των μήλων om. θ. - 12 δομαί ΕΗΚ. - προς τούς έμέτους θ. - πρό των έμέτων vulg. - 13 δ' ΕΗΚθ. - εσθιόμενα om. (Η, restit. al. manu) θ. -διαχωρέει ΕΗΚΩ'θ, Zwing. in marg. - 1 χυμοί FG (H, al.

acides rafraîchissent. Sont diurétiques les jus de fenouil marin (crithmum maritimum, L.), de l'ache, les infusions d'ail, de cytise, de fenouil, de porreau, d'adiante (adiantum capillus veneris, L.), de morelle; sont rafraîchissants la scolopendre, la menthe, le seseli, la chicorée, la pimprenelle, l'hypericum, l'ortie; sont de suc évacuant et purgatif, le pois chiche, la lentille, l'orge, la bette, le chou, la mercuriale, le sureau, le carthame; tout cela a plutôt la propriété d'évacuer que de faire uriner.

55. (Des fruits.) Quant aux fruits, voici ce qu'il en est : les fruits mûrs sont plus relâchants; les fruits récents le sont plus que les fruits secs. Les propriétés en vont être dites : les mûres échauffent, humectent et évacuent. Les poircs mûres échauffent, bumectent et évacuent; les poires durcs sont resserrantes; les poires sauvages d'hiver, mûres, sont évacuantes et purgent le ventre; crues, elles resserrent. Les pommes douces sont de difficile digestion; les pommes acides, mûres, de moins dissicile. Les coings sont astringents et ne font pas aller à la selle. Le suc de pomme arrête les vomissements et pousse à l'urine; l'odeur des pommes est bonne aussi contre les vomissements. Les pommes sauvages sont resserrantes; mais, mangées cuites, elles le sont moins; pour l'oppression le jus de pomme et la pomme même en boisson rendent service. Les sorbes, les nésles, les cornouilles et les autres fruits de ce genre sont resserrants et astringents. Le jus de la grenade douce est évacuant, mais il a quelque chose de brûlant; les grenades vineuses sont flatulentes; les grenades acides sont plus rafraîchissantes; mais les grains de toutes sont resserrants. Les concombres (voy. p. 564 note 1) sont froids et de difficile digestion; les melons sont diurétiques et évacuants, mais flatulents. Les

manu) J. - καὶ αὐτὰ πινόμενα οἴ τε χυλοὶ ἀφελέει  $\theta. - αὐτᾶν$  om., restit. al. manu  $H. - \frac{15}{5}$  σοῦρδα Zwing. in marg. - κράνεα θ. - ἡ pro ὅση ἄλλη  $EHK0. - \frac{16}{5}$  καὶ φ. - καὶ om. EHK. - ῥοίης vulg. - ῥοιῆς <math>EHIJK, Mack. - δ om.  $0. - \frac{17}{5}$  ὁ οἰνώδης  $\theta. - τᾶν$  φ. om.  $(H., rest. al. manu) <math>\theta. - φυσώδης \theta. - ἤσσον καυσώδεες pro <math>φ.$  vulg.  $- \frac{18}{5}$  ἡ δὲ ὀξια (sic) ψυκτικωτέρη  $\theta. - πυρίνες (H., al.)$  manu  $ρῆ) <math>\theta. - πασέων Κ. - πάντων vulg. - στάσιμον <math>θ.$ 

στάσιμοι. ¹ Σίχυοι ώμοὶ ψυχροὶ καὶ δύσπεπτοι · οἱ δὲ πέπονες οὐρέονται καὶ διαχωρέονται, φυσώδεες δέ. Βότρυες ²θερμοὶ καὶ ὑγροὶ καὶ διαχωρητικοὶ, μάλιστα οἱ λευχοί · οἱ μὲν οὖν γλυχέες θερμαίνουσιν ἐσχυρῶς, διότι ³πουλὸ ἤδη τοῦ θερμοῦ ἔχουσιν · οἱ δὲ ὀμφαχώδεες ἦσσον θερμαίνουσι, καθαίρουσι ⁴δὲ πινόμενοι · σταφίδες δὲ καυσώδεες, διαχωρέει δέ. ⁵Σῦχον χλωρὸν ὑγραίνει καὶ διαχωρέει καὶ θερμαίνει, ὑγραίνει μὲν, ⁶ ὅτι ἔγχυλόν ἐστι, ⊓θερμαίνει δὲ διὰ τὸν γλυχὸν ἀπὸν, καὶ διαχωρέει · τὰ πρῶτα ὅτῶν σύχων κάκιστα, ὅτι εἰσὶν ὁπωδέστατα, βέλτιστα δὲ τὰ ὕστατα · ⁰τὰ ξηρὰ σῦχα καυσώδεα μὲν, διαχωρητικὰ δέ. Αἱ ἀμυγδάλαι καυσώδεες, ¹⁰τρόριμοι δέ · καυσώδεες μὲν διὰ τὸ λιπαρὸν, ¹¹ τρόφιμοι δὲ διὰ τὸ σαρχῶδες. Καὶ κάρυα τὰ στρογγύλα παραπλήσια · τὰ δὲ ¹²πλατέα πέπονα τρόφιμα, καὶ διαχωρέει ¹³ καθαρὰ ἐόντα, καὶ φῦσαν ἐμποιέει · οἱ δὲ χιτῶνες αὐτέων στάσιμοι. ᾿Αχυλοι ¹⁴ καὶ βάλανοι καὶ φηγοὶ στατικὰ ὡμὰ καὶ δπτά · ἔφθὰ δὲ ἦσσον.

56. Τὰ πίονα τῶν κρεῶν καυσώδεα, <sup>15</sup> διαχωρητικά δέ. Κρέα ταριχηρὰ ἐν οἴνῳ μὲν ξηραίνει καὶ τρέφει, <sup>16</sup> ξηραίνει μὲν διὰ τὸν οἶνον, τρέφει δὲ διὰ τὴν σάρκα· ἐν ὅξει δὲ <sup>17</sup> τεταριχευμένα θερμαίνει μὲν ἦσσον διὰ τὸ ὅξος, τρέφει δὲ ἱκανῶς· ἐν <sup>18</sup> άλοὶ δὲ κρέα ταριχηρὰ τρόφιμα μὲν ἦσσον, διὰ τὸ <sup>19</sup> ἄλας τοῦ ὑγροῦ ἀπεστερημένα, ἰσχναί-

<sup>1</sup> Σικυοί ΗΙΚ. - ψυχροί καί om. θ. - καί om. GIJ. - πέπονες δε sine of EH Κθ. -πέπειροι pro πέπονες Mack. - Mack dit que θ a πέπειροι; ma collation porte πέπονες. Sa conjecture, si c'en est une, si θ n'a pas πέπειροι, est plausible à cause de duol qui précède. Mais M. Fraas, ib., p. 103, pense que σίχνος ωμός veut dire concombre; et cela me paraît probable. -οὐρούνται καὶ διαχωρεύνται ΕΗΚ. - οὐραίονται καὶ διαχωρέουσι δέ συσώδεες δὲ θ.—² θερμόν καὶ ύγρὸν καὶ διαχωρέει μάλιστα μὲν οἱ ΕΗΚΩ'θ.—θερμόν καὶ ύγρὸν IJ.-μάλιστα μέν οἱ Lind., Mack. - 3 πουλύ HK, Lind. - πολύ vulg. - ομφάχωδες (sic)  $\theta$ . - ομφαχώδεις J. - 4 δε μάλλον vulg. - μάλλον om. (H, restit. al. manu) θ. – σῦκα (σύκα ΕΚ, Ald., Lind.) καὶ (σῦκα καὶ om. θ) σταφίδες (ἀσταφίδες Ηθ) (addit δὲ θ) καυσώδεα (καυσώδεες Η, al. manu δεα; καυσώδες θ), διαχωρητικά (διαχωρέει, H al. manu ρητικά, θ) δέ (δέ om. P') vulg. - 5 σύκον Κ, Ald., Lind. - 6 διότι ΕΗ. - διὰ τὸ ἔνχυλον είναι θ. — 7 θερμαίνει δε διά τὸν γλυκύν ὁπὸν καὶ διαχωρέει θ. – θερμαίνει δε διά τὸν ὀπὸν, διαχωρέει δὲ διὰ τὸ γλυκὸ τοῦ ὁποῦ (τὸν γλυκὸν ὁπὸν ΕΗ; τὸν όπὸν sine τὸ γλυκὸ G) vulg. — 8 σύκα pro τῶν σ. ΕΡ'. - εἰσὶν om. ΕΗΚ 9. οπωδέστερα FGK. — <sup>9</sup> τα om. (H, restit. al. manu) θ. – μεν θ. – μεν om. vulg. -διαχωρέει ΕΗΚθ. - αί δὲ ἀμ. ΗΚ. - ἀμυγδαλαῖ (sic) Κ. - ἀμυγδαλαὶ Mack. άμυγδαλα 9. — 10 τρόφιμοι (τρόφιμον ΗΚθ) δέ είσι (είσι om. Εθ) διά ταυτα γτάδε ΕΗΚ) (διὰ ταύτα vel τάδε om. θ) vulg. - καυσώδες θ. — " τρόφιμον Η

raisins sont chauds, humides et évacuants, surtout les blancs : les raisins doux échauffent fortement parce qu'ils ont déjà une grande portion de chaud; les raisins verts échauffent moins, ils purgent en boisson; les raisins secs sont échauffants, mais ils évacuent. La figue verte humecte, évacue et échauffe; elle humecte parce qu'elle est juteuse; elle échauffe et évacue par son suc doux; les premières figues sont les plus mauvaises parce qu'elles ont le plus de suc ; les meilleures sont les dernières; les figues sèches sont échauffantes, mais évacuantes. Les amandes sont échauffantes, mais nourrissantes; échauffantes à cause de leur principe huileux, nourrissantes à cause de leur chair. Les noix rondes (la noix ordinaire) agissent de mème. Les noix plates (châtaignes), mûres, sont nourrissantes, évacuantes, si elles sont pelées, et causent des flatuosités; mais les peaux en sont resserrantes. Les glands du quercus ilex, les glands, ceux du quercus esculus sont resserrants, crus et grillés; mais, houillis, ils le sont moins.

56. (Des conditions qui font que, tout étant égal d'ailleurs, une substance alimentaire gagne ou perd de la force, de l'humidité, de la sécheresse, etc.) Les viandes grasses causent de la chaleur, mais sont évacuantes. Les viandes conservées dans du vin desséchent et nourrissent; elles desséchent à cause du vin, elles nourrissent à cause de la chair; dans du vinaigre, elles échauffent moins à cause du vinaigre, et elles nourrissent

Κθ. - καὶ οπ. θ. - τὰ οπ. θ. - στρογγύλα Ε. - παραπλησίως (παραπλήσια Lind.) ταύταις ἔχουσι vulg. - παραπλήσια, sine ταύταις ἔχουσι ΕΗΚΡ'Q'θ. - 12 Post πλ. addit κάρεα (sic) θ. - Mack dit qu'il y α κάρυα. - τρόφιμα πέπονα θ. - τρόφιμον ΗΚ. - διαχωρέει ΕΗΚθ. - διαχωρητικὰ vulg. - 13 Post καθ. addit δὲ vulg. - δὲ οπ. ΕΗΚθ. - ὄντα θ. - ἐμποιέει ΕΗΚθ, Lind. - ἐμποιέουσιν vulg. - αὐτῶν στάσιμον θ. - ἀκυλοὶ vulg. - ἄκυλοι Ε. - 14 δὲ καὶ θ. - Μαck ne note pas ce δέ. - δρύϊνοι pro καὶ φηγοὶ θ. - φηγὴ, al. manu οὶ Η. - Αnte διαὰ addit καὶ Κ. - καὶ ὀπτὰ οπι. θ. - 15 διαχωρέει ΕΗΚθ. - δὲ οπι. Κ. - κρέη ΕΗΚ. - μὲν ὄντα vulg. - ὄντα οπι. (Η, restit. al. manu) θ. - Αnte ἔηραίνει addiunt ταριχηρὰ G (Η, al. manu) ΙΚ. - 16 ξηραίνει.... σάρκα οπι. FGIJ. - 17 τετ. οπι. FGIJ. - ἤσσον (ἤσσον οπι. Κ) δὲ (δὲ οπι. ΕΗΙΙΚθ) διὰ vulg. - Β' αρτὲς Μαck, c'est ἤσσον qui manque dans θ. - 18 άλὶ θ. - κρέα ταρ. οπι. FGIJ. - 19 άλας JΚ, Mack. - άλες vulg. - άλα (sic) θ. - διὰ τὸ ἄλες ὲς (sic) τοῦ Lind. - διαχωρέει καὶ ξηραίνει Ε.

νει δέ και ξηραίνει και διαγωρέει ίκανως. Τάς δέ δυνάμιας έκάστων άφαιρέειν καὶ προστιθέναι ώδε χρή, ¹εἰδότα ότι πυρὶ ²καὶ ὕδατι πάντα ξυνίσταται καὶ ζῶα καὶ φυτὰ <sup>3</sup>καὶ ὑπὸ τουτέων αὔζεται καὶ ές ταῦτα διαχρίνεται. Τῶν μέν οὖν ἐσχυρῶν σιτίων έψῶντα πολλάχις καλ διαψύχοντα την δύναμιν 4 άφαιρέειν, τῶν δὲ δγρῶν πυροῦντα καὶ φώζοντα την ύγρασίην εξξαιρέειν, των δε ξηρών βρέχοντα και νοτίζοντα, τῶν <sup>6</sup>δὲ άλμυρῶν βρέχοντα καὶ έψῶντα, τῶν δὲ πικρῶν καὶ δριμέων τοῖσι γλυκέσι διακιρνώντα, τῶν δὲ στρυφνών τοῖσι λιπαροῖσι · καὶ τἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων ἐκ τῶν προειρημένων χρη γινώσχειν. Όχόσα πυρούμενα ή φωζόμενα στάσιμά έστι μαλλον τῶν ώμῶν, διότι τὸ ύγρὸν ὑπὸ τοῦ πυρὸς 8 ἀφήρηται καὶ τὸ ὁπῶδες καὶ τὸ λιπαρόν δχόταν γοῦν ἐς τὴν χοιλίην ἐμπέση, ἔλχει τὸ ὑγρὸν ἐχ τῆς χοιλίης, <sup>9</sup> ἐπ' αὐτὰ συγκλείοντα τὰ στόματα τῶν φλεδίων, ξηραίνοντα καὶ θερμαίνοντα, ώστε έστησι τὰς διεξόδους 10 τοῦ ύγροῦ. Τὰ δὲ ἐκ τῶν ἀνύδρων καὶ ξηρῶν καὶ πνιγηρῶν χωρίων ἄπαντα 11 ξηρότερα καὶ θερμότερα καὶ ἰσχὸν πλείω παρέχεται ἐς τὸ σῶμα, διότι ἐκ τοῦ ίσου όγχου βαρύτερα καὶ πυχνότερα καὶ 12 πολύνοστά ἐστιν ἢ τὰ ἐκ των έγρων και αρδομένων και ψυχρών ταῦτα δὲ ύγρότερα και κουφότερα καὶ ψυχρότερα. 13 Ούκουν δεῖ τὴν δύναμιν μοῦνον αὐτέων γνῶναι τοῦ τε σίτου καὶ τοῦ πόματος καὶ τῶν ζώων, ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος δκόθεν εἰσίν. Όκόταν 14 μεν οὖν βούλωνται τροφήν ἰσχυροτέρην τῶ σώματι προσενεγχεῖν ἀπὸ τῶν αὐτῶν σίτων, τοῖσιν ἐχ τῶν ἀνύ-

 $^{1}$ Είδότα ὅτι θ. -είδότα ὅτι om. vulg.  $-^{2}$  καὶ om. GIJ. -συνίσ. IJθ.  $-^{3}$  καὶ ponitur ante αύξεται θ. - ἀπὸ Ε (H, al. manu, erat prius ὑπὸ) Κ. - τούτων θ. – έψοντα θ. – 4 Post ἀφ. addit καὶ προστιθέναι (addunt δὲ GIJ) πάλιν πάλιν om. HKP') ώδε γρή vulg. - καὶ προστιθέναι πάλιν ώδε γρή om. θ. καίοντα pro φώζοντα J. — δ έξαιρέειν θ. - έξαιρέεσθαι vulg. - Ante βρέχ. addunt καὶ ΕΚ.-Post νοτίζ. addit τὴν ξηρότητα Mack.-Ces mots sont une addition non nécessaire faite par Mack sans autorité; il en est de même de την άλμην un peu plus bas. — 6 δ' θ. – έψόντα (sic) θ. – Post έψωντα addit την άλμην Mack. -διακιρνώντα om. (Η, restit. al. manu) θ. - στριφνών HI. —  $^7$  ἐπὶ om.  $\theta.$  – ὅσα πυροῦται ἢ φωζόμενα στατικά ἐστι  $\theta.$  – Mack dit que θ a πυρωτά. - ὅκως ἀπυρούμενα Η. - φωτιζόμενα J. - 8 ἀνήρηται Q', Lind., Mack.-ἀφαιρέεται θ.-καὶ τὸ (τῷ Ald.) πυρῶδες (πιῶδες Κ', Zwing. in marg.) vulg. - καὶ τὸ ὁπῶδες θ, Mack. - καὶ ἐκπυροῦται pro καὶ τὸ ὀπῶδες Lind. όταν θ. - οὖν ΕΗΙΚθ. - 9 ἐφ' έωυτὸ θ. - συγκλείων FGIJK. - συγκλεῖον Q'. καὶ συγκαίων θ. - ξυγκλείοντα [μέν] τὰ στ. τ. φ., ξηραίνοντα [δὲ] καὶ Lind. -φλεδῶν θ. - 10 τῶν ὑγρῶν θ. -δ' ΗΚθ. <math>-11 καὶ ξ. καὶ θερ. Ε. -θερμ. καὶ ξηρ. K. - όχου, al. manu όγχου (sic) Η. — 12 πολύναστα θ. - πολύστονα J. - La lebien; dans du sel, elles nourrissent moins à cause que le sel les a privées de l'humide, mais elles atténuent, desséchent et évacuent fort bien. Sachant que tous, animaux et végétaux, sont composés de feu et d'eau, sont accrus par ces principes, et se résolvent en ces principes, voici comment il faut diminuer et augmenter les propriétés de chacune des substances alimentaires : on ôtera de la force aux aliments forts en les cuisant souvent et les refroidissant, de l'humidité aux aliments humides en les grillant et rôtissant; les aliments secs, on les humectera et mouillera; les aliments salés, on les mouillera et les cuira; les aliments amers et âcres, on les mêlera aux doux; les aliments astringents aux aliments gras; et ainsi du reste, on en jugera par ce qui a été dit. Les substances grillées ou rôties sont plus resserrantes que crues, parce que le feu a enlevé l'humide, le juteux et le gras; aussi, ingérées dans le ventre, elles en attirent l'humide, fermant les orifices des veines, séchant et échauffant, de sorte que les voies de l'humide sont fermées. Les substances provenant des localités dépourvues d'eau, sèches et étoussantes, sont toutes plus sèches, plus chaudes et donnent plus de vigueur au corps, parce que, sous un volume égal, elles sont plus pesantes, plus compactes et plus nutritives que celles qui proviennent de localités humides, arrosées et froides; ces dernières sont plus humides, plus légères et plus rafraîchissantes. Il faut donc connaître non-seulement les propriétés des substances ellesmêmes, céréales, boissons et bêtes, mais encore les provenances. Ainsi, voulant donner, avec les mêmes aliments, une nourriture plus forte au corps, on emploiera ce qui provient de lieux dépourvus d'eau, céréales, boissons et bêtes; mais, voulant donner une nourriture plus légère et plus humide, on

con de θ est aussi fort bonne: très-compact. - υγρών τε καὶ EHKθ. — 18 οὖν οὖν (sic) I. - οὖνοῦν EH, Ald. - μοῦνον EHΚ. - μόνον vulg. - μ. om. FGI. - αὐτέου Ε. - αὐτοῦ μόνον θ. - τὰς πατρίδας θ. - ὁκόθεν θ. - ὁπόθεν vulg. — 14 μὲν οὖν EHΚθ. - γοῦν pro μὲν οὖν vulg. - ἰσχυροτέρην θ. - ἰσχυρὰν vulg. - ὶσχυρὰν HΚ, Lind. - προσενέγκαι EGHIJK, Ald. - καὶ ἀπὸ vulg. - καὶ om. EP'θ. - τοῖς EGHIJK, Ald., Frob., Zwing.

δρων γωρίων γρηστέον 1 καὶ σίτοισι καὶ πόμασι καὶ ζώρισιν δκόταν δε χουφοτέρη τροφή χαὶ δγροτέρη, <sup>2</sup>τοῖσιν έχ τῶν ἀρδομένων γρηστέον. Τὰ γλυχέα καὶ τὰ δριμέα καὶ τὰ άλυκὰ καὶ τὰ πικρὰ καὶ τὰ αὐστηρά καὶ <sup>3</sup>τὰ σαρκώδεα θερμαίνειν πένυκε, καὶ ὅσα ξηρά ἐστι καὶ δοα ύγρα. Οχόσα μεν οὖν ξηροῦ μέρος πλέον ἔγει ἐν αὐτέοισι, ταῦτα μέν ξηραίνει καὶ θερμαίνει δκόσα δὲ ύγροῦ δ μέρος ἔγει πλέον, ταῦτα πάντα θερμαίνοντα ύγραίνει καὶ διαγωρέει μᾶλλον ἡ τὰ ξηρά τοροήν γάρ μᾶλλον ές τὸ σῶμα διδόντα, δάντίσπασιν ποιέεται ές τὴν χοιλίην, καὶ ύγραίνοντα διαχωρέει. Τ'Οκόσα δὲ διαθερμαίνοντα ξηραίνει ή σῖτα ἢ ποτὰ, οὖτε πτύσιν οὖτε οὖρησιν οὖτε διαχώρησιν ποιεῦντα ξηραίνει τὸ σωμα διὰ τάδε. θερμαινόμενον τὸ σωμα κενούται τοῦ δγροῦ, τὸ μεν 8 ὑπ' αὐτέων τῶν σιτίων, τὸ δὲ ἐς τὴν τροφὴν τῷ τῆς ψυχῆς θερμῷ καταναλίσκεται, τὸ δὲ διὰ τοῦ 9χρωτὸς ἐξωθέεται θερμαινόμενον καὶ λεπτυνόμενον. Τὰ γλυκέα καὶ τὰ πίονα καὶ τὰ λιπαρά πληρωτικά έστι, διότι εξ δλίγου όγκου <sup>10</sup>πολύγοά έστι · θερμαινόμενα δέ καὶ διαχεόμενα πληροῖ τὸ θερμὸν ἐν τῷ σώματι καὶ γαληνίζειν ποιέsι. Τὰ 11 δὲ όζέα καὶ δριμέα καὶ αὐστηρὰ καὶ στρυφνὰ καὶ 12 συγχομιστά καὶ ξηρά οὐ πληροῖ, διότι τὰ στόματα τῶν φλεδῶν ἀνέωξέ τε καὶ διεκάθηρε καὶ τὰ μὲν ξηραίνοντα, τὰ δὲ δάκνοντα, 13 τὰ δὲ στύφοντα φρίζαι καὶ συστήναι ἐς δλίγον ἐποίησεν ὄγκον τὸ ὑγρὸν 14 τὸ έν τῆ σαρχί καὶ τὸ χενὸν πουλὸ ἐγένετο ἐν τῷ σώματι. Ὁχόταν γοῦν βούλη ἀπ' δλίγων πληρώσαι η ἀπο πλειόνων κενώσαι, τοισι τοιούτοισι χρέεσθαι. Τὰ πρόσφατα πάντα ἰσχὺν 15 πλείονα παρέχεται τῶν άλλων διά τόδε, ὅτι ἔγγιον τοῦ ζῶντός ἐστι٠ τὰ δὲ ἕωλα καὶ σαπρά διαγωρέει μαλλον των προσφάτων, διότι έγγιον της σηπεδόνος έστί.

¹Καὶ οm. GIJ. –σιτίοισι θ. –τῆ (τῆ om. θ) τροφῆ vulg. –τῆς τροφῆς J. — ² τοῖς θ. —³ τὰ ΕΗΚΡ'θ, Lind. –τὰ οm. vulg. —⁴ ὅσα om. J. –πικρὰ pro ὑγρὰ θ. –μέρος θ, Mack. –μέρους vulg. –πλέον (eadem manu πλεῖον Η) θ. –πλεῖον vulg. –ἐν αὐτοῖς ἔχει θ. –θερμαίνει καὶ ξηραίνει θ. —⁵ μέρος θ. –μέρους vulg. –ἔχει πλεῖον θ. –θερμά ὄντα pro θερμαίνοντα θ. — D'après Mack c'est ἐόντα qu'il y a dans θ. —⁶ ἀντισπᾶσι (sic) θ. –ἀντίστασιν (L, et ταραγὴν exponit), Lind., Mack. – ἐς τὴν κοιλίην ΕΗΚθ. –ἐν τῆ κοιλίη vulg. — ² ὅσα δὲ θερμαίνοντα θ. — D'après Mack, δὲ manque dans θ. – οὐτε πτὔσιν οῦτε διούρησιν οῦτε διαχώρησι (sic) ποιέοντα θ. —⁶ ἀπ' ΕΡ'Q', Zwing. in marg., Lind., Mack. – αὐτῶν θ. –δ' θ. –ἐς J, Lind. –εἰς vulg. –τὴν θ, Mack. —τὴν οm. vulg. –ἐς τὴν τρ. om., al. manu restitut. εἰς τροφὴν Η. —ց χρώματος GIJ. –ὲξω θέεται θ. –τὰ δὲ γλ. ΕΡ', Lind., Mack. — □ πουλυχθα (sic) θ. –γαληνίζειν θ, Mack. –γαληνιάζειν vulg. – ἐνποιέει θ. — "δ' ΕΗΚ. –τρυ-

emploiera ce qui provient de lieux arrosés. Les choses douces, acres, salées, amères, astringentes, charnues, échauffent ainsi que les choses sèches et les choses humides. Celles qui ont en elles plus de la portion sèche desséchent et échauffent; celles qui ont plus de la partie humide échauffent, humectent et évacuent plus que les sèches; car, donnant au corps plus de nourriture, elles exercent une révulsion sur le ventre, et, humectant, évacuent. Les substances, soit aliments, soit boissons, qui, échauffant, desséchent, ne produisant ni crachement ni urine ni selles, desséchent le corps pour ceci : le corps échauffé éprouve une déperdition d'humide, dont une partie est prise par les aliments mêmes, l'autre est dépensée pour l'alimentation du chaud de l'âme, et l'autre, échaussée et atténuée, est expulsée à travers la peau. Les choses douces, les grasses, les onctueuses sont remplissantes, parce que, sous un petit volume, elles sont susceptibles d'une grande diffusion; échaussées et s'épandant, elles rassasient le chaud dans le corps et le calment. Les choses acides, âcres, astringentes, acerbes, grossières, sèches, ne remplissent pas, parce qu'elles ouvrent et mondifient les orifices des veines; et les unes en séchant, les autres en mordant, les autres en resserrant, font frissonner l'humide qui est dans la chair et le contractent en un petit volume; de la sorte, le vide devient grand dans le corps. Quand donc vous voulez remplir avec peu ou vider avec beaucoup; vous emploierez de telles choses. Toutes les choses fraîches donnent plus de force que les autres par cela qu'elles sont plus près du vivant; les choses vieilles et faites évacuent plus que les fraîches, parce qu'elles sont plus près de la corruption. Les choses crues donnent des gargouillements et des rapports parce que l'office qui doit être rempli par le feu l'est

φερὰ pro στρυφνὰ 0. — 12 δυσκόμιστα 0. — στόμια 0. — 13 τὰ δὲ 0. — καὶ pro τὰ δὲ vulg. — φρύξαι K. — συστῆναι 0. — συστῆσαι Vulg. — στῆσαι J. — δγκον έποίησε 0. — 14 τὸ om. J. — ενον (sic) pro κενὸν 0. —πολὺ E0. — όταν 0. — οὖν EK0. — βούλη om., restit. al. manu H. — τοῖσι om. 0. — τούτοισι E. — χρῆσθαι 0. — 15 πλείω EIJKP', Lind., Mack. — παρέχεται πλείω 0. — ἐγγεῖον (bis) 0. — εωλα 0. — 0. 0. — 0. 0. — ενολο 0.

Τὰ ¹δὲ ἔνωμα στροφώδεα καὶ ἔρευγμώδεα έστι, διότι ²ὰ δεῖ τῷ πυσὶ κατεργασθῆναι, ταῦτα ἡ κοιλίη διαπρήσσεται ἀσθενεστέρη ἐοῦσα ² τῶν ἐσιόντων. Τὰ δὲ ἐν τοῖσιν ὑποτρίμμασιν ὄψα σκευαζόμενα καυσώδεα καὶ ὑγρὰ, ὅτι λιπαρὰ καὶ πυρώδεα καὶ θερμὰ \*καὶ ἀνομοίους τὰς δυνάμιας ἀλλήλοισιν ἔχοντα ἐν τῷ αὐτέῳ ίζει. Τὰ δὲ ἐν άλμη ⁵ἢ ὅξει βελτίω καὶ οὐ καυσώδεα.

57. Περὶ δὲ βλουτρῶν ὧδε ἔχει τόδωρ πότιμον ὑγραίνει καὶ ψύχει, δίδωσι γὰρ τῷ σώματι ὑγρασίην τὸ <sup>7</sup>δὲ ἀλμυρὸν λουτρὸν θερμαίνει καὶ ξηραίνει, φύσει γὰρ <sup>8</sup>ἐὸν θερμὸν ἔλκει ἀπὸ τοῦ σώματος
τὸ ὑγρόν. <sup>9</sup>Τὰ δὲ θερμὰ λουτρὰ νῆστιν μὲν ἰσχναίνει καὶ ψύχει φέρει γὰρ ἀπὸ τοῦ σώματος τὸ ὑγρὸν τῆ θερμασίη κενουμένης <sup>10</sup> δὲ τῆς
σαρκὸς τοῦ ὑγροῦ, ψύχεται τὸ σῶμα βεδρωκότα δὲ θερμαίνει καὶ
ὑγραίνει, διαχέοντα <sup>11</sup> τὰ ὑπάρχοντα ἐν τῷ σώματι ὑγρὰ ἐς πλείονα
ὄγκον. Ψυχρὰ δὲ <sup>12</sup>λουτρὰ τοὖναντίον κενῷ μὲν τῷ σώματι δίδωσι
θερμόν τι ψυχρὸν ἐόν βεδρωκότος δὲ ἀφαιρέει ὑγροῦ ἐόντος ξηρὸν
ἐὸν, καὶ πληροῖ τοῦ ὑπάρχοντος ξηροῦ. ᾿Αλουσίη ξηραίνει καταναλισχομένου τοῦ ὑγροῦ, <sup>13</sup>ώσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀνηλειψίη.

58. 14 Λίπος δὲ θερμαίνει καὶ ὑγραίνει καὶ μαλάσσει. "Ηλιος δὲ καὶ πῦρ ξηραίνει διὰ τάδε · θερμὰ ἐόντα καὶ ξηρὰ, ἔλκει 15 ἐκ τοῦ σώματος τὸ ὑγρόν. Σκιὴ δὲ καὶ ψύχεα 16 τὰ μέτρια ὑγραίνει, δίδωσι γὰρ μᾶλλον ἢ λαμβάνει. Ἱδρῶτες πάντες ἀπιόντες 17 καὶ ξηραίνουσι καὶ

1 Δ' ΕΗΚ. - ἔναιμα ΕΡ'. - στροφόδεα (sic) θ. - τροφώδεα vulg. - Mack dit que θ a τροφώδεα. - 2 å θ, Zwing., Lind., Mack. - à om. vulg. - Ante δεῖ addit μέν al. manu, sine α J.- κατεργάζεσθαι θ. - ἀσθενεστέρη θ. - ἀσθενεστέρα vulg. -3 τῶν ἐσιόντῶν ἐσιόντων (sic) H.-δ' EHKθ, Mack. -τοῖς θ. -4 καὶ ανόμοια ές τας δυνάμιας αλλήλοισιν αυτις έχοντα θ.-Mack dit que θ a ανομίας ές, sans parler du reste. - ανομοίας HIJK. - ανομίους Ald., Frob. αὐτῶ  $EH\theta. - \delta'$   $EHK\theta. - 5 η ὄξει <math>\theta. - η$  ὄξει om. vulg. -6 λουτροῦ E. - 7 δ' θ.-8 ἔχον EHIJKQ', Zwing. in marg., Lind. -ἔχον τὸ θερμὸν θ, Mack. - 9 τὰ θερμά δὲ Ε. – λοετρά νήστην θ. — 10 γάρ pro δὲ θ. — 11 τὰ om. θ. – ὑπάρχοντα Lθ, Mack.-ὑπερέχοντα vulg.-ὑγρὰ θ.-ὑγρὰ om. vulg.-ἐς θ, Lind.-εἰς vulg. — 12 λοετρά θ. – κενῷ (κενεῷ Lind.) μὲν τῷ σώματι δίδωσι θερμόν τι (addunt καὶ Ε, Η al. manu, KL) ψυχρόν (ύγρόν Lind.) · βεβρωκότι δὲ ἀφαιρέεται ύγροῦ ἐάντος καὶ πληροῖ ψυχρὸν (ψυχρὸν πληροῖ J) ἐὸν τοῦ ὑπάρχοντος (δπερέχοντος L; δπέρχοντος (sic) Lind.) ξηροῦ vulg. - κένωσιν μέν τῶ σώματι δίδωσι θερμῶ ἐόντι ψυχρὸν ἐόν βεβρωκότος δὲ ἀφαιρέει θερμοῦ έόντος, καὶ πληροῖ ψυχροῦ ἐόντος τοῦ ὑπάρχοντος ὑγροῦ θ.-Le texte est altéré aussi bien dans  $\theta$  que dans vulg. Cependant le sens est déterminé par opposition : le bain chaud, à jeun, atténue et refroidit; le bain froid, ar le ventre, qui est plus faible que les substances ingérées. Les réparations à la sauce causent de l'ardeur et de l'humidité, arce que des choses grasses, ardentes, chaudes et ayant des ropriétés différentes sont réunies ensemble. Les préparations la saumure ou au vinaigre valent mieux et ne causent pas l'ardeurs.

57. (Des bains.) Les bains se comportent ainsi : l'eau poable humecte et rafraîchit, car elle donne au corps de l'hunidité. Le bain salé échauffe et sèche; car, étant naturelement chaud, il attire l'humide hors du corps. Les bains chauds, à jeun, atténuent et rafraîchissent, car ils ôtent au corps l'humide par la chaleur; or, la chair étant vide de l'hunide, le corps se rafraîchit; après le repas ils échauffent et numectent, dilatant en un plus grand volume ce qui est dans e corps. Les bains froids ont une action contraire : au corps i jeun, ils donnent, étant froids, quelque chose de chaud; au corps plein de nourriture, lequel est humide, ils font, étant secs, subir une déperdition et le remplissent du sec qu'ils ont. 3'abstenir de bain dessèche par la consommation de l'humide; de même, s'abstenir d'onctions.

58. (Des onctions; du soleil et du feu; de l'ombre et du froid; des sueurs; du coüt.) L'onction échauffe, humecte et amollit. Le soleil et le feu dessèchent par cette raison : étant chauds et secs, ils attirent l'humide hors du corps. L'ombre et les froids modérés humectent, car ils donnent plus qu'ils ne prennent. Toutes les sueurs desséchent et atténuent, l'humide

à jeun, faisant le contraire, doit emplir et échausser. Le bain chaud, après le repas, échausse et humecte; le bain froid, après le repas, doit restoidir et dessécher. C'est d'après cela que j'ai fait les changements, fort téméraires, je le consesse.— <sup>18</sup> καὶ ἀναλοιφίη (ἀναληφίη Η; ἀναλειφίη Κ; ἀναλιψίη θ) ὡσαύτως ΕΗΚθ.—ἀναλειφίη vulg.—Mack dit que θ a ἀναλειφίη; mais ma collation porte ἀναλιψίη, ce qui fortifie la conjecture de Lobeck, Phryn. Ecl., p. 571, pensant qu'on doit lire ἀνηλειψίη.—δὴ pro δὲ GI, Frob., Zwing.— <sup>14</sup> λίπος θ.—λίπη vulg.—λίπει ΕΗ.—δὲ οπ. θ.—καὶ τὸ πῦρ Ρ'.—<sup>15</sup> ἐκ ΕΓGΗΚθ, Zwing. in marg., Lind., Mack.—ἐκ οπ. vulg.—τὰ ὑγρὰ θ.—σκιὰ θ.—σκιὰ Κ.—σκιὰ vulg.—ψύχη θ.— <sup>16</sup> τὰ οπ. θ.—ὑπιόντες Κ.—<sup>17</sup> καὶ ἔσχν. καὶ ξηραίνουσιν θ.

ἐσχναίνουσιν, ἐκλείποντος τοῦ ὑγροῦ ἐκ τοῦ σώματος. Λαγνείη ἰσχναί νει ¹ καὶ ὑγραίνει καὶ θερμαίνει θερμαίνει μὲν διὰ τὸν πόνον καὶ τὴ ἀπόκρισιν τοῦ ὑγροῦ, ἰσχναίνει οὲ διὰ ²τὴν κένωσιν, ὑγραίνει οὲ δι τὸ ὑπολειπόμενον ἐν τῷ σώματι τῆς συντήξιος ³τῆς ὑπὸ τοῦ πόνου.

- 59. \*Εμετοι ἐσχναίνουσι διὰ τὴν κένωσιν τῆς τροφῆς, οὐ μέντο ξηραίνουσιν, ἢν μή τις τῆ ὑστεραίη θεραπεύη ὀοθῶς, ἀλλ' ὑγραί νουσι μᾶλλον διὰ τὴν πλήρωσιν καὶ διὰ τὴν σύντηζιν τῆς σαρκὸ ὅτὴν ὑπὸ τοῦ πόνου. ἢν δέ τις ἐἀση ταῦτα καταναλωθῆναι τῆ ὑστεραίη ¹ἐς τὴν τροφὴν τῷ θερμῷ, καὶ τῆ διαίτη ἡσύχως προσάγη ξηραίνουσιν. Κοιλίην δὲ συνεστηκυῖαν δλύει ἔμετος, καὶ διαχω ροῦσαν μᾶλλον τοῦ καιροῦ ἴστησι, τὴν μὲν διυγραίνων, <sup>9</sup> τὴν ἐξηραίνων. ὁκόταν μὲν οὖν στῆσαι βούλη, τὴν ταχίστην φαγόντα χρ ἐξεμέειν, <sup>10</sup>πρὶν ἄν διυγρανθῆναι τὸν σῖτον καὶ κατασπασθῆναι κάτο καὶ τοῖσι στρυφνοῖσι καὶ τοῖσιν αὐστηροῖσι σιτίοισι μᾶλλον <sup>11</sup>χρέε σθαι. ὁκόταν δὲ λῦσαι τὴν κοιλίην βούλη, ἐνδιατρίδειν ἐν τοῖσι σι τίοισιν ὡς πλεῖστον χρόνον <sup>12</sup>ζυμφέρει, καὶ τοῖσι δριμέσι καὶ άλμυ ροῖσι καὶ λιπαροῖσι καὶ γλυκέσι <sup>13</sup> σιτίοισι καὶ πόμασι χρέεσθαι.
- 60. Υπνοι δὲ νῆστιν μὲν ἰσχναίνουσι 16 καὶ ψύχουσιν, ἢν μὴ μα κροὶ ἔωσι, κενοῦντες τοῦ ὑπάρχοντος ὑγροῦ· 16 ἢν δὲ μᾶλλον, ἐκθες μαίνοντες συντήκουσι τὴν σάρκα, καὶ διαλύουσι τὸ σῶμα, καὶ ἀσθενὲ 16 ποιέουσι · βεδρωκότα δὲ θερμαίνοντες ὑγραίνουσι, τὴν τροφὴν ἐς τ

1 Καὶ θερμ. καὶ ὑγραίνει θ. - ὑγροῦ L, Zwing. in marg., Lind., Mack. ψυγροῦ vulg. - D'après Mack θ a ὑγροῦ; ma collation n'en dit rien. - 2 τρ HKθ, Mack.  $-\tau \dot{\eta} v$  om. vulg.  $-\lambda \epsilon_i \pi \dot{\theta} \mu \epsilon_i v v \theta$ .  $-3 \tau \ddot{\eta} \dot{\epsilon} \theta$ .  $-\tau \ddot{\eta} \dot{\epsilon}$  om. vulg.  $-\dot{\alpha} \pi$ θ. - ξμετοι δὲ θ, Mack. - κένωσι (sic) θ. - Ante τροφής addit σαρκός θ. - με τι I. — 4μή om, Zwing., Lind. - Cornarius et Foes omettent la négatio dans leurs traductions. - μεν pro μη Κ', Mack. - τι pro τις J. - ύστερέη (bi J. - θεραπεύση θ. - άλλὰ ΕΗΚ. - μᾶλλον θ. - μᾶλλον om. vulg. - 5 πέχρωσ  $\theta$ . – σύμπηξιν GIJ. – σύντηξι (sic)  $\theta$ . —  $\theta$  τῆς GIJ. – ὑπὸ EK $\theta$ . – ἀπὸ vuly. – ἐτ Zwing, in marg. - ἀναλωθήναι θ. — Ante ες addit δε vulg. - δε om. EFGF JKθ, Ald., Zwing., Lind., Mack. - προσάγει GIJ, Ald. - προσαγάγη θ. -8 διαλύει θ. - διαχωρέουσαν Lind. - 9 την δέ ξ. om., restit. al. manu H. - ά τισπῶν pro ξηραίνων θ. - όταν GI. - βούλη θ. - βούληται vulg. - βούλητα τις Κ', Mack. - εμέειν θ. - 10 πριν αν ύγρον εον το σιτίον καταδιδασθή κάτ θ. - αν om. ΕΗΚ. - διυγρηνθήναι ΗΚ, Frob., Zwing. - τὸν ΕΗΙJ. - τὸ vulg. καὶ κατασπ. EGHJK, Ald., Zwing., Lind., Mack. -καὶ om. vulg. - "χρί σθαι· όταν θ. - βούλη θ. - βούληται vulg. - 12 σ. ΕΗΚθ. - ξυμφέρειν J. - τοῖι om. K. — 13 Ante σ. addit καὶ τοῖσι vulg. - καὶ τοῖσι om. θ. - χρῆσθαι θ. -14 καὶ ψ. om. θ. -ἐωσι Ε. -- 15 ol pro ήν ΕΡ', Lind. - ήν δὲ μακροὶ ἐωσι μαϊ

'en allant hors du corps. Le coît atténue, humecte et échausse; it échausse par la fatigue et par l'excrétion du liquide; il aténue par l'évacuation; il humecte par ce qui est laissé, dans e corps, de la colliquation produite par la fatigue du coît.

- 59. (Des vomissements; on pourrait les appeler vomissenents de précaution; ils fesaient partie du régime des anciens.) Les vomissements atténuent par l'évacuation de nourriture, cependant ils ne desséchent pas à moins que le lendemain n n'emploie un traitement convenable, mais ils humectent plutôt à cause de la réplétion d'une part, et, d'autre part, à cause de la colliquation de la chair que cause la fatigue du vomissement; mais si le lendemain on laisse ce superflu se dépenser à l'alimentation du chaud et si l'on procède graduellement à augmenter la nourriture, ils desséchent. Le vomissement relâche le ventre resserré, et resserre le ventre trop relâché, humectant dans le premier cas, desséchant dans le second. Quand donc vous voulez arrêter le flux de ventre, faites au plus tôt prendre des aliments que le sujet revomira avant que les aliments ne soient humectés et entraînés en bas; les aliments seront de préférence resserrants et astringents. Mais si vous voulez relâcher le ventre, il convient savant de provoquer le vomissement] de faire garder les aliments aussi longtemps que possible; les aliments et les boissons seront âcres, salés, gras et doux.
- 60. (Du sommeil, des veilles, de l'inaction, du travail. Ne faire qu'un seul repas, en faire deux. De l'excès du froid ou du chaud. Des choses échauffantes sans être nutritives.) Le sommeil, à jeun, atténue et refroidit, à moins qu'il ne soit prolongé, évacuant l'humide qui existe; s'il est prolongé davantage, il échauffe, il fond la chair, il résout le corps et l'affaiblit. Après le repas, il échauffe et humecte, répandant la nourriture dans le corps. C'est surtont après les

λον  $\theta$ , Mack. - εκθερμαίνον (sic), al. manu τες H. - Post σώμα addit δια-χέρντες vulg. - διαχέρντες om.  $\theta$ , Mack.  $\rightarrow$  <sup>16</sup> ποιέρντες (H, al. manu, erat prius ποιέρυσι) P'Q', Lind.

σωμα διαγέοντες · ἀπὸ ¹δὲ τῶν δρθρίων περιπάτων ὕπνος μάλιστα ξηραίγει. Άγρυπνίη δε εν μεν τοΐσι σιτίοισι βλάπτει, οὐχ εξώσα τὸ σιτίον τήκεσθαι· ἀσίτοισι δε ἐσχνασίην μέν τινα παραδίδωσι, βλάπτει δὲ ἦσσον. 'Ραθυμίη ύγραίνει καὶ ἀσθενές τὸ σῶμα ποιέει' άτρεμίζουσα γάρ ή ψυγή οὐκ ἀναλίσκει τὸ ύγρὸν ἐκ τοῦ σώματος. πόνος δὲ ξηραίνει καὶ τὸ σῶμα ἰσχυρὸν ποιέει. Μονοσιτίη ἰσχναίνει καὶ ξηραίνει καὶ τὴν κοιλίην <sup>8</sup> ζστησι, διότι τῷ τῆς ψυχῆς θερμῷ τὸ ύγρὸν ἐκ τῆς κοιλίης καὶ τῆς σαρκὸς καταναλίσκεται \* ἄριστον δὲ \*τάναντία διαπρήσσεται τη μονοσιτίη. Υδωρ επόμα θερμόν τσχναίνει, ωσαύτως δε καὶ ψυχρόν. Τὸ 6δε ύπερδάλλον ψυχρόν καὶ πνευμα καὶ σιτίον καὶ ποτὸν πήγνυσι τὸ ύγρὸν <sup>7</sup>τὸ ἐν τῷ σώματι καὶ τὰς χοιλίας ξυνίστησι τῆ πήξει χαὶ ψύξει · χρατέει γὰρ τοῦ τῆς ψυγῆς ύγροῦ. Καὶ τοῦ θερμοῦ δὲ πάλιν αἱ ὑπερδολαὶ πηγνύουσι, 8 καὶ τοσούτον ώς μη διάχυσιν έχειν. Οκόσα δὲ θερμαίνοντα τὸ σῶμα, τροφήν μή διδόντα, κενοί του ύγρου την σάρκα μηδ' ύπερβολήν ποιέοντα, πάντα ψύξιν τῷ ἀνθρώπῳ παραδίδωσι \* χενουμένου γὰρ τοῦ ύπάργοντος ύγρου, πνεύματος 10 ἐπακτοῦ πληρεύμενον ψύγεται.

61. Περὶ δὲ τῶν πόνων <sup>11</sup> ἤντινα ἔχουσι δύναμιν διηγήσομαι. Εἰσὶ γὰρ οἱ μὲν κατὰ φύσιν, οἱ δὲ διὰ βίης οἱ μὲν οὖν κατὰ φύσιν αὐτῶν εἰσιν <sup>12</sup> ὄψιος πόνος, ἀκοῆς, φωνῆς, μερίμνης. "Οψιος μὲν οὖν δύναμις <sup>13</sup>τοιαύτη προσέχουσα ἡ ψυχὴ τῷ δρεομένω κινέεται καὶ θερμαίνεται θερμαινομένη δὲ ξηραίνεται, κεκενωμένου τοῦ ὑγροῦ. Διὰ δὲ τῆς ἀκοῆς <sup>11</sup>ἐσπίπτοντος τοῦ ψόφου σείεται ἡ ψυχὴ καὶ πονέει,

¹ Δὲ οπ., restit. al. manu H. -περὶ πάντων pro περιπάτων H. -² ἐοῦσα, al. manu  $\tilde{\omega}$  H. -ἀσίτισι (sic) E. -ἀσίτω θ. -ἰσχνασίην μέν τινα παραδίδωσι EHK (θ, δίδωσι), Zwing. in marg., Lind., Mack. -Ισχναίνει μὲν vulg. -³ δὲ ΐστησι HK. - καταναλίσκει θ. -4 τοὐναντία I. - τουναντίον J. -τὰ ἐναντία θ. -τῆ οπ. (Ε, restit. al. manu) HKθ. -τῆς μονοσιτίης FGIJ. -5 πολὸ pro πόμα θ. -θερμὸν ἰσχναίνει δὲ (δὲ οπ. θ) πάντα (πάντη Ε, Zwing. in marg.) καὶ (addit πάντων καὶ Zwing. in marg.) ψυχρὸν ὡσαύτως EHKθ, Zwing. in marg. -ἰσχναίνει πάντη ὡσαύτως Q'. -6 δ' EHKθ. -τὸ σιτίον vulg. (σιτίοις, al. manu τὸ σιτίον Ε). -τὸ οπ. HKθ. -τὸ ποτὸν vulg. -τὸ οπ. EHΚθ. -τῶ pro τὸ H. -τῷ EHIJKθ, Mack. -τῷ οπ. vulg. -συνίστησι EHIJKθ. -τῆ ψύξει καὶ τῆ πήξει θ. -τὴ ψύξει καὶ πήξει EHK. -ψύχει J. -πά) τν οπ. (H, restit. al. manu) P'θ. -8 οὕτως ὥστε μὴ pro καὶ τοσοῦτον ὡς μὴ EHKP'Q'θ, Zwing. in marg. -διάσχυσιν (sic) θ. -ὄσα θ. -9 μηδὲ IJ. -μὴ pro μηδ' θ. -ποιοῦντα θ. -πάντα θ. -πάντα οπ. vulg. -ψῦξι (sic) θ. -κενουμένου θ, Mack. -κινουμένου vulg. -κειμένου H. - 10 ἐπακτοῦ (Ε, al. manu ὑπ' αὐτοῦ) HIJ.

romenades du matin que le sommeil dessèche. Les veilles ont nuisibles après le repas, ne permettant pas à l'aliment le se fondre; à jeun, elles produisent, il est vrai, une certaine utténuation, mais elles sont moins nuisibles. L'inaction hunecte le corps et l'affaiblit; car l'âme, demeurant immobile, ne dissipe pas le liquide du corps. Le travail dessèche le corps et le fortifie. Ne faire qu'un seul repas [celui du soir] attenue, lessèche et resserre le ventre parce que le chaud de l'âme lissipe l'humide du ventre et de la chair; faire de plus le reoas du matin agit d'une manière opposée. L'eau chaude, en poisson, atténue; il en est de même de l'eau froide. L'excès du froid soit dans l'air soit dans les aliments soit dans les boissons coagule l'humide qui est dans le corps et resserre le ventre par la coagulation et le refroidissement; car l'humide de l'âme est surmonté. D'autre part l'excès du chaud coagule aussi, et à tel point, qu'il n'y a plus de diffusion consécutive. Les choses qui, échauffant le corps et ne donnant pas de nourriture, enlèvent l'humide à la chair, même sans excès, procurent du refroidissement au corps ; en effet l'humide existant est évacué, l'air est appelé et remplit le corps, qui se refroidit.

61. (Des exercices; exercices naturels.) Les exercices ont des propriétés que je vais expliquer. Les uns sont naturels; les autres sont violents. Les exercices naturels sont ceux de la vue, de l'ouïe, de la voix, de la pensée. Voici l'influence de la vue: l'âme s'attachant à ce qu'elle voit se meut et s'échauffe; échauffée, elle se dessèche à cause de la déperdition de liquide. Par l'ouïe, quand un son y arrive, l'âme est seconée, elle se travaille; se travaillant, elle s'échauffe et se dessèche. Dans

Κθ. Zwing. in marg., Mack. - επεισακτοῦ Lind. - ὑπ' ἀὐτοῦ vulg. -πληρούμενον vulg. -πληρεύμενον θ. -πληρούμενος Mack. - Mack dit que  $\theta$  a πληρούμενος. - <sup>11</sup> ἤν τινα Η. - ἔχουσι Κθ. - ἔχωσι ΕΗΙ. - ἔχω J. - ἔχει vulg. - ὧδε χρη γινώσκειν pro διηγ. ΕΗΚΡ'Q' (θ, γιγνώσκειν), Zwing. in marg., Lind., Mack. - βίας  $\theta$ . - βίην ΕΡ'. - <sup>12</sup> Ante ὄψιος addit of ὰὲ  $\theta$ . - <sup>13</sup> τοιῆδε (sic)  $\theta$ . - ή  $\theta$ . - ή om. vulg. - ψυχή HJ. - όρατῶ κεινέεται  $\theta$ . - κενουμένου EHΚ $\theta$ . - κενωμένου (sic)  $\theta$ . - εἴεται (sic)  $\theta$ .

πονέουσα δὲ θερμαίνεται καὶ ξηραίνεται. 'Οκόσα μεριμνᾶ ἀνθρωπος, κινέεται ή ψυχή ὑπὸ τουτέων καὶ θερμαίνεται καὶ ξηραίνεται, καὶ τὸ ὑγρὸν καταναλίσκουσα πονέει, <sup>2</sup>καὶ κενοῖ τὰς σάρκας, καὶ λεπτύνει τὸν ἀνθρωπον. 'Οκόσοι δὲ πόνοι φωνῆς, <sup>3</sup>οῖον λέξις ἡ ἀνάγνωσις ἡ ῷδὴ, πάντες οὖτοι κινέουσι τὴν ψυχήν ' κινεομένη δὲ ξηραίνεται καὶ θερμαίνεται, καὶ τὸ ἐν τῷ σώματι ὑγρὸν καταναλίσκει.

62. Οι δὲ περίπατοι κατὰ φύσιν μὲν εἰσὶ, καὶ δοδτοι μάλιστα τῶν λοιπῶν, ἔχουσι δέ τι βίαιον. Δύναμις δδε αὐτέων εκάστων εστί τοιήδε δ ἀπὸ δείπνου περίπατος ξηραίνει τήν τε κοιλίην καὶ τὸ σῶμα, καὶ τὴν γαστέρα 6 οὐκ ἐᾶ πίειραν γενέσθαι διὰ τάδε· κινευμένου τοῦ ἀνθρώπου, θερμαίνεται καὶ τὸ σῶμα καὶ τὰ σιτία: ἔλκει οὖν τὴν ἐκμάδα ή σάρξ, καὶ οὐκ <sup>7</sup>ἐᾶ΄ περὶ τὴν κοιλίην ξυνίστασθαι· τὸ μέν ούν σώμα πληρούται, ή δε κοιλίη λεπτύνεται. Ξηραίνεται δε διά τάδε. 8χινευμένου τοῦ σώματος καὶ θερμαινομένου, τὸ λεπτότατον της τροφής καταναλίσκεται, το μέν ύπο του ζυμφύτου θερμού, <sup>9</sup>τί δε σύν τῷ πνεύματι ἀποκρίνεται ἔζω, τὸ δε καὶ διουρέεται· ὑπολείπεται δε το ξηρότατον από των σιτίων 10 εν τω σώματι, ώστε τη κοιλίην ἀποζηραίνεσθα: καὶ τὴν σάρκα. Καὶ οἱ ὄρθριοι περίπατοι ίσγναίνουσι, καὶ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν κοῦφά <sup>11</sup> τε καὶ εὐαγέα καὶ εθήχοα παρασκευάζουσε, καὶ τὴν κοιλίην λύουσεν το γναίνουσε μέν. 12 διότι κινούμενον το σώμα θερμαίνεται, καλ το ύγρον λεπτύνετα καὶ καθαίρεται, τὸ μὲν ὑπὸ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ <sup>13</sup>μύσσεταί τε καὶ γρέμπτεται, τὸ 4 δὲ ἐς τὴν τροφὴν τῷ τῆς φυγῆς θερμῷ καταναλί-

1 ο Οσα δε μεριμνά (sic) ανθρωπος, κεινέεται ή ψυγή ύπο τούτων καὶ θερμαίνεται θ. - δκόσα (addunt δε Lind.; δ' Mack) εν μερίμνη άνθρώποισι γίνεται, ή ψυχή καὶ ὑπὸ τουτέων θερμαίνεται vulg.—2 καὶ κενοῖ τὰς σάρκα: καὶ λεπτύνει τὸν ἄνθρωπον  $\theta$ . – καὶ λ. τὰς  $\sigma$ . καὶ κενοῖ τ. ἄνθ. vulg. — 3 οἶον om. (restit. al. manu H) θ. - η λέξιες η άναγνώσιες η ωδαί θ. - κεινέουσι τ. ψ. κεινεομένη θ. - κινουμένη vulg. - θερμαίνεται καὶ ξηραίνεται Εθ. - έν τῆ σώματι om. (H, restit. al. manu) θ. - άναλίσκει θ. - 4 Post ούτοι addit άπαντες, sed punctis notatum I.— δδ' ΕΗΚθ. - αὐτῶν θ. - ἐκάστων θ. ξκάστων om. vulg. - ἐστὶ om. θ. -τοιάδε IJ. -τοιήδε Ald. - ὁ om. (Η, restit. al. manu) θ. -γε pro τε θ. - 6 Ante ούκ addit καὶ vulg. -καὶ om. HKLθ, Zwing, in marg., Lind. - πιειρᾶν (sic) θ. - πιερήν L, Zwing, in marg., Lind. -πιηρήν Η. -πικρήν vulg. -πιειρήν Mack. - Mack dit que θ a πιειρήν. - τόδε θ. - κεινευμένου 0. - κινουμένου vulg. - 7 έᾶ περί την κοιλίην συνίστασθαι θ (Mack, ξυν.). - έα πικρήν (πιηρήν, al. manu πικρήν Η; πιερήν L, Zwing. in marg., Lind.) κοιλίην ξυνίστασθαι (συν. ΕΗΚ) vulg. — 8 κεινευμένου θ. - κινουμένου rulg. - του om. θ. - τὸ δὲ λεπτότατον Η. - της ΕΗΚΡ'θ, Mack. - της

les pensées qui occupent l'homme, l'âme se meut, s'échauffe et se dessèche; consumant l'humide, elle se travaille, vide les chairs, atténue le corps. Les exercices de la voix, tels que le discours, la lecture, le chant, meuvent tous l'âme; celle-ci, étant mue, se dessèche, s'échauffe et consume l'humide du corps.

62. (De la promenade.) Les promenades sont, elles aussi, naturelles, et les plus naturelles de tous les autres exercices qui restent; cependant elles ont quelque chose de violent. Les propriétés en sont telles : la promenade après le dîner dessèche et le ventre et le corps et ne permet pas au ventre de devenir gras; voici pourquoi : l'homme se mouvant, le corps et les aliments s'échauffent; donc la chair attire l'humeur qu'elle ne laisse pas s'accumuler autour du ventre; ainsi le corps se remplit, et le ventre s'atténue. D'autre part la dessiccation se produit ainsi : le corps se mouvant et s'échaussant, la partie la plus ténue de la nourriture se consume tant par la chalcur innée que par le souffle, qui, sortant, en emporte avec lui, et par l'urine, qui en emmène. Il reste donc dans le corps la partie la plus sèche des aliments, de sorte que le ventre et la chair se dessèchent. Les promenades du matin aussi dessèchent; elles rendent les parties de la tête légères et alertes et l'ouïe claire; elles relâchent le ventre; elles dessèchent parce que le corps en mouvement s'échauffe et que l'humide s'atténue et s'en va, partie par le souffle, partie avec le moucher et le cracher, partie en consommation pour alimenter le chaud de l'ame; elles relâchent le ventre, parce que, le ventre étant

om. vulg. - ὑπὸ θ. - ἀπὸ vulg. - συμφύτου θ. - Θ τῷ pro τὸ H. - οὐρέεται vulg. - ὁιουραίεται θ. - Θ ἐν τῷ σώματι θ. - ἐν τ. σ. om. vulg. - τῆ κοιλίη (τὴν κοιλίην, H al. manu τῆ κοιλίη, Jh) ἀποξηραίνεσθαι (addit καὶ θ) τὴν σάρκα vulg. - τὰ τε om. Jkθ. - τὰ pro τε καὶ HI, Ald. - εὐπαγέα vulg. - εὐπαγῆ θ. - εὐαγέα Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - Mack dit que θ a εὐαγέα. - Il paralt bien qu'il faut lire εὐαγέα, comme plus bas εὐαγέες. - '' ὅτι θ. - κεινούμενον θ. - κινούμενον Mack. - κενούμενον vulg. - '' ὅτι θ. - βύττεται Zwing. in marg. - μύττεται vulg. - μύσσεται θ. - τε om. kθ. - '' δ' Εθ HIJK, Ald., Zwing., Lind.

σκεται την δε κοιλίην λύουσι, διότι θερμή εούσα, τοῦ <sup>1</sup>ψυχροῦ πνεύματος εσπίπτοντος ἄνωθεν, ὑποχωρέει τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ. Κοῦφα δε τὰ περὶ την κεφαλην <sup>2</sup>ποιέει διὰ τάδε δταν κενωθή ή κοιλίη, ελκει ες εωυτήν εκ τε τοῦ ἄλλου σώματος καὶ <sup>3</sup> εκ τῆς κεφαλῆς τὸ ὑγρὸν θερμή ἐοῦσα κενουμένης δε τῆς κεφαλῆς, ἀποκαθαίρεται ή τε ὅψις καὶ ἡ ἀκοή καὶ γίνονται εὐαγέες οἱ ἄνθρωποι. Οἱ <sup>8</sup>δε ἀπὸ τῶν γυμνασίων περίπατοι καθαρὰ τὰ σώματα παρασκευάζουσι, καὶ ἰσχναίνουσιν, οὐκ <sup>6</sup> ἐῶντες τὴν σύντηζιν τῆς σαρκὸς τὴν ὑπὸ τοῦ πόνου <sup>7</sup>ξυνίστασθαι, ἀλλ' ἀποκαθαίρουσιν.

63. Τῶν δὲ δρόμων δύνανται οἱ μὲν μακροὶ καὶ καμπτοὶ, ἐξ δλίγου προσαγόμενοι, θερμαίνοντες τὴν σάρκα, συνεψεῖν καὶ διαχέειν, <sup>8</sup>καὶ τὴν δύναμιν τῶν σιτίων τὴν ἐν τἢ σαρκὶ καταπέσσουσι, βραδύτερα τε <sup>9</sup>καὶ παχύτερα τὰ σώματα παρασκευάζουσι τῶν τροχῶν · <sup>10</sup>τοῖσι δὲ πολλὰ ἐσθίουσι ξυμφορώτεροι, καὶ χειμῶνος μᾶλλον ἢ θέρεος. Οἱ <sup>11</sup> δὲ ἐν τῷ ἱματίῳ δρόμοι τὴν μὲν δύναμιν τὴν αὐτὴν ἔχουσι, μᾶλλον δὲ διαθερμαίνουσι, καὶ ὑγρότερα τὰ σώματα ποιέουσιν, <sup>12</sup> ἀχροώτερα δὲ, διότι οὐκ ἀποκαθαίρει προσπῖπτον τὸ πνεῦμα τὸ εἰλικρινὲς, ἀλλ' ἐν τῷ αὐτῷ ἔγγυμνάζεται πνεύματι · συμφέρει οὖν <sup>13</sup>τοῖσι ξηροῖσι καὶ τοῖσι πολυσάρκοισιν, ὅστις καθελεῖν τὴν σάρκα βούλεται, καὶ τοῖσι πρεσδυτέροισι <sup>14</sup> διὰ ψύζιν τοῦ σώματος. Οἱ δὲ δίαυλοι καὶ <sup>15</sup> ὑπηέριοι ἱπποι τὴν μὲν σάρκα ἦσσον διαχέουσιν, ἐσχναίνουσι δὲ μᾶλλον, διότι τοῖς <sup>16</sup> ἔζω τῆς ψυχῆς μέρεσιν οἱ πόνοι ὄντες ἀντισπῶσιν ἐκ τῆς σαρκὸς τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ σῶμα λεπτύνουσι καὶ ξηραίνουσιν. Οἱ δὲ τροχοὶ τὴν μὲν σάρκα ἤκιστα <sup>17</sup> διαχέουσιν, ἐσχναί-

¹ Ψυχροῦ Ε (H, al. manu θερμοῦ) ΚΟθ, Zwing. in marg., Lind., Mack.
-θερμοῦ vulg. -ἐσπίπτοντος, al. manu ἐκπ Η. -ἐμπίπτοντος J. -ἐπισπίπτοντος (sic) θ. —² ποιέουσι Κ', Foes in not., Lind., Mack. - ὁκόταν θ. -ἐφ' pro ἐς θ. -ἔκ τε θ. -ἐκ sine τε vulg. —³ ἐκ θ. -ἐκ om. vulg. —⁴τε om. Ε. -καὶ γίνεται εὐαγὴς θ. -οἱ ἄνθρ. om. (H, restit. al. manu) θ. —⁵ δ' ΕGΗΙJΚ, Ald. -καθαρώτατα θ. -ἰσχνὰ pro ἰσχναίνουσιν θ. —⁶ ἐόντες G. -σύντηξι (sic) θ. —² σ. ΕΙΙΚθ. -τῶν δὲ δρόμων δύνανται οἱ μὲν καμπτοὶ καὶ μακροὶ θ. -τὰ δὲ ἔκ τῶν δρόμων (τῶν δὲ δρόμων ΕFGΗΙJΚ, Ald.) γίνονται οἱ μὲν μακροὶ καὶ καμπτοὶ (ἄκαμπτοι, μὴ καμπτοὶ Zwing. in marg.; ἀκαμπτοι Lind., Mack) vulg. -διαχεῖν θ. -Post διαχέειν addit δύνανται vulg. -δύνανται οπ. θ. —² καὶ τῶν σ. (σίτων θ) τὴν δ. ΕΗΚθ. -τῆ om. Ε. - καταπέσσει θ. — ³ Ante καὶ ἀddit καὶ παχύτερά τε J. - βαθύτερα pro παχύτερα θ. — <sup>10</sup> τοῖς θ. -οὲ obliter. ὰl. manu J. -τὰ πολλὰ vulg. -τὰ om. θ. - συμφ. IJθ. -καὶ obliter. al. manu J. —" δ' ἐν τῷ ΕΗΚθ. -τῷ om. vulg. - θᾶσσον δὲ διαθερμαίνοντες ὑγρότερα

chaud et l'air froid y étant introduit d'en haut, le chaud cède la place au froid. Quant aux parties de la tête, elles les rendent légères de cette façon : le ventre, étant vidé, attire à soi, en raison de sa chaleur, l'humide et du reste du corps et de la tête; la tête étant vidée, la vue et l'ouïe se purgent, et les hommes deviennent alertes. Les promenades après les exercices gymnastiques purifient le corps et l'atténuent, ne laissant pas se rassembler la colliquation de la chair que produit le travail; c'est de la sorte qu'elles purifient.

63. (Des exercices violents; courses; cavalcade; course au cerceau.) Des courses la longue et recourbée, angmentée graduellement, échauffe la chair et a la propriété de la cuire et de la résoudre; elle digère la force des aliments qui est dans la chair; elle rend le corps plus lent et plus épais que ne fait la course au cerceau; elle convient de présérence aux gens qui mangent beaucoup, et plutôt l'hiver que l'été. La course en habit a la même propriété, mais elle échauffe davantage, rend le corps plus humide et donne moins de couleur parce que le corps n'est pas détergé par l'air pur qui le frappe, mais sait son exercice en restant dans le même air; elle convient donc aux personnes sèches et d'embonpoint qui veulent perdre de la chair, et aux personnes d'un certain âge à cause que leur corps est froid. Les cavalcades diaules (double-stade) et en plein air relachent moins la chair, mais atténuent davantage, parce que le travail, étant aux parties extérieures de l'âme, attire, par révulsion, hors de la chair, l'humide, atténue le corps et le dessèche. La course au cerceau dilate le moins la

θ. - ὑδρότερα Zwing. in marg. — 12 καὶ ἀχροώτερα δὲ θ. – εἰλικρινὲς Ε. – ἐγγυμνάζεται θ. – γυμνάζεται vulg. — 13 καὶ τοῖσι vulg. — καὶ οπ. θ. – τοῖς J. – καθελεῖν FHIJO. – καθαιρεῖν vulg. (K, ead. manu καθαιλεῖν). – καθαίρειν Lind., Mack. — 14 διαψύχειν vulg. – διὰ ψύχην Zwing., Lind. – διὰ ψύξιν θ, Foes in not., Mack. — 15 ὑπηέριοι θ. – ἤπειροι vulg. – διαχέουσιν θ. – διαχέονται vulg. – διαδέχονται Ε (H, al. manu διαχέονται) P'Q'. — 16 εἴσω θ. – ἔσω, al. manu ἔξω H. – ἀνασπῶσιν Zwing., Lind., Mack. – ἀντισπῶντες θ. – D'après Mack θ a ἀνασπῶσιν. — 17 διαχωρέουσιν (E, al. manu, erat prius διαχέουσι) P', Lind., Mack. – D'après Mack θ a διαχωρέουσιν. Ma collation n'en fait pas mention.

νουσι 1 δε και προσστέλλουσι τήν τε σάρκα και τήν κοιλίην μάλιστα, διότι όξυτάτω τῷ πνεύματι χρώμενοι τάχιστα τὸ ύγρὸν έλκουσιν εφ' εωυτούς.

64. Τὰ δὲ παρασείσματα εξηροῖσι μὲν καὶ ἐξαπίνης, ἀξύμφορα. σπάσματα γὰρ <sup>3</sup> ἐμποιέει διὰ τόδε· διατεθερμασμένον \*τὸ σῶμα, τὸ μὲν δέρμα ἐσχυρῶς λεπτύνει, τὴν δὲ σάρκα ἦσσον εξυνίστησι τῶν τρογών, κενοί δὲ τὴν σάρκα τοῦ ύγροῦ. Τὰ δὲ δἀνακινήματα καὶ άνακουφίσματα την μέν σάρκα ήκιστα διαθερμαίνει, παροξύνει δέ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ τοῦ πνεύματος κενοῖ. Πάλη δὲ καὶ 8 τρίψις τοῖσι μὲν ἔξω τοῦ σώματος παρέγει μᾶλλον τὸν πόνον, θερμαίνει δε την σάρχα καὶ στερεοῖ καὶ αύξεσθαι ποιέει διὰ τάδε. 9 τὰ μέν στερεά φύσει τριβόμενα συνίστησι, τὰ δὲ χοῖλα αὔξεται, δχόσαι φλέβες εἰσί· θερμαινόμεναι 10 γάρ αξ σάρχες καὶ ξηραινόμεναι έλκουσιν έφ' έωυτας την τροφην διά τῶν φλεδῶν, εἶτα αὔξονται. Ἀλίνδησις 11 παραπλήσια τη πάλη διαπρήσσεται, ξηραίνει δὲ μᾶλλον διὰ την κόνιν καὶ σαρκοῖ ἦσσον. 12 Ακρογειρίη ἐσγναίνει καὶ τὰς σάρκας έλχει άνω, καὶ χωρυχομαγίη καὶ γειρονομίη τὰ παραπλήσια διαπρήσσεται. Πνεύματος δε κατάσχεσις τους πόρους διαναγκάσαι και 13 τὸ δέρμα λεπτῦναι καὶ τὸ ύγρον ἐκ τοῦ δέρματος ἐξῶσαι δύναται.

<sup>1</sup> Τε pro δε ΕΗΚ. –προσστέλλουσι θ. – διαστέλλουσι vulg. – τήν τε σάρκα ΕΙ JK0. - τε om. vulg. - μάλιστα pro τάχιστα θ. - έλκουσι τὸ ύγρὸν θ. - έωυτὸν G. - 2ξηραίνουσι μὲν ἐξαπίνης, οὐκ ἐπιτήδεια δὲ (δὲ om., restit. al. manu H) καὶ ἀξύμφορα (ἄσ. IJ) vulg. - ξηροῖσι μὲν καὶ ἐξαπίνης ἀσύμφορα θ. - Les parasismata sont indiqués dans les dictionnaires comme signifiant une course dans laquelle on agite les bras sur les côtés du corps. Pour moi, j'y vois ces succussions dont la médecine fesait usage et qui pouvaient produire, ici comme dans les autres circonstances, ce genre de lésions appelé ruptures par les Hippocratiques. — 3 ένποιέει θ. – έμποιέεται vulg. – τεθερμασμένον θ. — 4 τε pro τὸ GJ. — 5 ξ. EHK, Lind. - σ. vulg. - τοῦ ὑγροῦ τὴν σάρκα ΕΗΚ. — 6 κινήματα GIJL. - ανακεινήματα θ. - διαθερμαίνει θ. - διαθερμαίνουσι vulg. — 7 Ante τὸ addit καὶ θ. - κενοῖ θ. - κενοῦσι vulg. — 8 τρίψεις θ. - μεν θ. - μεν om. vulg. - τον πόνον μαλλον ΕΗΙΙθ. - τόδε θ. - 9 τὰ μεν γάρ J. - συνίσταται Mack. - Post αύξεται addit τῆς γοῦν σαρκὸς τὸ μὲν πυχνὸν τριβόμενον ξυνίσταται (συν. H), τὰ δὲ κοιλὰ αὕξεται vulg. - τῆς γοῦν.... αὕξεται om. EFGIJKP'θ, Lind., Mack. - καὶ ὁκόσα vulg. - καὶ ὁκόσαι ΕΗΙJK.δσαι sine καὶ θ. — 10 δὲ pro γὰρ θ. - πόρων pro φλεδῶν θ. — 11 παραπλησία Η. -τη om. ΕΗΚ. - άπαλη pro τη πάλη θ. - Mack lit & παλη pro άπαλη. σαρχοί (sic) θ. - On avait dans les gymnases deux sortes de lutte, la lutte debout, et la lutte à plat dans la poussière. — 12 ακροχειρισμός θ. - ακροχεῖριξ (E, al. manu ρίη) GHI, Ald. - ακροχείριξ JK. - ακροχείρισις Zwing. in

chair, elle l'atténue et la contracte ainsi que le ventre surtout, parce que, précipitant le plus la respiration, elle attire l'humide le plus rapidement.

64. (Succussions; mouvements des bras comme dans le pugilat; mouvements d'élévation; lutte debout; frictions; lutte à plat dans la poussière; lutte au poignet; corycomachie; chironomie; retenir son haleine.) Les succussions (voy. note 2) ne valent rien chez les individus secs, ni pratiquées brusquement; car elles produisent des ruptures (voy. t. V, p. 579); voici pourquoi : le corps étant échauffé, elles atténuent considérablement la peau, elles resserrent moins la chair que la course au cerceau et en évacuent l'humide. Les mouvements des bras par lesquels on prélude au pugilat et les mouvements d'élévation échauffent le moins la chair, mais ils excitent le corps et l'âme, et évacuent le souffle. La lutte et la friction procurent plus de travail aux parties extérieures du corps, elles échauffent la chair, la solidifient et la développent pour ces raisons-ci : le frottement condense les parties naturellement compactes, et agrandit celles qui sont creuses, telles que sont les veines; les chairs, échauffées et séchées, attirent à elles la nourriture par les veines, et, de la sorte, se développent. La lutte à plat sur le sol (voy. note 11) agit à peu près comme la lutte debout, mais cela dessèche plus à cause de la poussière et développe moins la chair. La lutte au poignet (voy. note 12) atténue et attire les chairs en haut. La corycomachie (vor. note 12) et la chironomie (voy. note 12) en font autant. Retenir son haleine a la propriété d'élargir les pores, d'atténuer la peau et de chasser l'humide hors de cette membrane,

marg. -δ' λοχναίνει HK. -ξίχει om., restit. al. manu H. -τὰ om. (H, restit. al. manu) θ. -La lutte au poignet était un prélude au pugilat. Les athlètes se saisissaient les doigts, et se les tordaient ou cassaient. La corycomachie était le jeu avec le corycos, sac de cuir plus ou moins grand, qui était rempli de grain ou de farine et qu'on suspendait au plafond; on poussait ce sac et on le recevait. La chironomie était le règlement des mouvements des mains, soit pour le pugilat, soit pour la danse. — 15 τὸ om. Zwing. -ἐχ τοῦ δέρματος θ. -ὑπὸ τὸ δέρμα vulg.

- 65. ¹Τὰ ἐν κόνει καὶ τὰ ἐν ἐλαίῳ γυμνάσια διαφέρει τοσόνδε κόνις μὲν ψυχρὸν, ἔλαιον δὲ θερμόν ²ἐν μὲν τῷ χειμῶνι τὸ ἔλαιον αὐξιμώτερον, διότι τὸ ψῦχος κωλύει φέρειν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐν δὲ τῷ θέρει ³τὸ ἔλαιον ὑπερβολὴν θερμασίης ποιεῦν τήκει τὴν σάρκα, ὅκόταν καὶ ὑπὸ τῆς ὥρης ἐκθερμαίνηται καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τοῦ πόνου. Ἡ ἐὲ ⁴κόνις ἐν τῷ θέρει αὐξιμώτερον, ψύχουσα γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔᾳ ἐς ὑπερβολὴν ἐκθερμαίνεσθαι ἐν δὲ τῷ χειμῶνι διαψυκτικὸν καὶ κρυμνῶδες <sup>5</sup> ἐνδιατρίδειν δὲ ἐν τῆ κόνει μετὰ τοὺς πόνους ἐν τῷ θέρει, ὀλίγον μὲν χρόνον ὡφελέει ψύχουσα, πουλὺν δὲ ὑπερξηραίνει καὶ τὰ σώματα σκληρὰ καὶ ξυλώδεα ἀποδεικνύει. Τρίψις ἐλαίου σὺν ὕδατι μαλάσσει καὶ οὐ <sup>6</sup> δεινῶς ἐὰ διαθερμαίνεσθαι.
- 66. Περὶ δὲ κόπων τῶν ἐν τοῖσι σώμασιν ἐγγινομένων ὧδε ἔχει· οἱ μὲν ἀγύμναστοι τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ παντὸς κοπιῶσι πόνου· οὐδὲν γὰρ τοῦ σώματος διαπεπόνηται πρὸς <sup>8</sup>οὐδένα πόνον· τὰ δὲ γεγυμνασμένα τῶν σωμάτων <sup>9</sup>ὑπὸ τῶν ἀνεθίστων πόνων κοπιᾳ· τὰ δὲ καὶ <sup>10</sup> ὑπὸ τῶν συνήθων γυμνασίων κοπιᾳ, ὑπερβολῆ χρησάμενα. Τὰ μὲν οὖν <sup>11</sup> εἴὸκα τῶν κόπων τοιαῦτά ἐστιν· ἡ δὲ δύναμις αὐτέων ὧὸε ἔχει· οἱ μὲν γὰρ ἀγύμναστοι ὑγρὴν τὴν σάρκα ἔχοντες, <sup>12</sup> ὁκόταν πονήσωσι, θερμαινομένου τοῦ σώματος, σύντηξιν πολλὴν ἀφιᾶσιν· ὅ τι μὲν οὖν <sup>13</sup>ἀν ἔξιδρώση ἢ ξὺν τῷ πνεύματι ἀποκαθαρθῆ, οὐ παρέχει <sup>14</sup> πόνον ἄλλον ἢ τῷ κενωθέντι τοῦ σώματος παρὰ τὸ ἔθος· ὅ τι δ' <sup>15</sup> ἄν ἐμμείνη τῆς

1 Τὰ ἐν κόνι (sic) καὶ τὰ ἐν ἐλαίω θ. - ἐν κόνει (κονίη ΕΗΙΙΚ, Ald.) καὶ έλαίω vulg. -2 έν μέν οὖν P', Mack. -αὐξημότερον H. <math>-3 τὸ θ. -το om, vulg. - ποιεύν θ. - ποιεύμενον HIJKP', Lind., Mack. - πεποιεύμενον vulg. δταν θ. - καὶ om. ante ὑπὸ θ. - ἐκθερμαίνηται θ. - θερμαίνηται vulg. - ἡλίου pro έλαίου L.-D'après Mack καὶ τοῦ πόνου manque dans θ; ma collation ne le dit pas. — Post πόνις addunt έγγυμνάζεται Η, Ald.; έγγυμνάζηται Ε; ἐνγυμνάζεσθαι θ. - Post ἐν addunt δὲ ΕΗ, Ald. - Post τῷ addit μὲν L.αὐξιμώτερος EFGHJ, Ald., Frob., Lind., Mack. - αύξημοτέρη Κ. - εἰς (ἐς Lind.) ὑπερβολὴν θερμαίνεσθαι vulg. - ἐκθερμαίνεσθαι ἐς ὑπερβολὴν θ. - κρυμώδες ΕΙΙΚΡ'Q'. - 5 ενδιατρίδειν θ. - διατρίδειν vulg. - κόνι θ. - εν δε τω θέρει θ. -πουλύν ΕΗΚ, Lind., Mack-πολύν vulg. -ξυλώδη IJ. - 6 πολλά pro δεινώς θ. - Mack dit que θ a : καὶ οὐκ ἐᾶ πολλὰ διαθερμαίνεσθαι σώμασι γινομένον (sic), Mais σώμασι γινομένων pour σώμασιν έγγινομένων appartient à la phrase suivante comme le montre le sens et comme du reste le porte ma collation. — περί.... έχει om. J. – σώμασι γινομένων θ. – άγυμνάσιοι θ. -πόνου κοπιῶσιν ΕΗΚ (θ, κόπτωσιν sic). <math>-8οὐδὲν ἄπονον θ. -9 ἀπδLind., Mack.  $- \dot{\alpha}\dot{\eta}\theta\omega\nu$  θ.  $- \dot{\omega}\dot{\eta}\dot{\theta}\dot{\omega}$  θ.  $- \dot{\alpha}\dot{\eta}\dot{\theta}\dot{\omega}$  vulg.  $- \dot{\gamma}\upsilon\mu\nu\alpha\sigma\iota\tilde{\omega}\nu$  (sic)  $J. - \dot{\upsilon}\iota\dot{\sigma}\iota\alpha$ (sic)  $\theta$ . -ταῦτα θ. -αὐτῶν θ. -γὰρ om., restit. al. manu H. -οδν pro γὰρ  $\theta$ .

65. (Disserence entre les exercices dans la poussière et les exercices avec l'huile.) Les exercices dans la poussière et les exercices avec l'huile disserent ainsi : la poussière est froide, l'huile est chaude; en hiver l'huile développe davantage parce qu'elle empêche que le froid ne fasse éprouver des déperditions au corps; mais dans l'été l'huile, produisant un excès de chaleur, fond la chair, quand le corps est échaussé à la sois par la saison, par l'huile et par le travail. La poussière développe davantage dans l'été; car, rafraschissant le corps, elle ne lui permet pas de s'échausser excessivement, mais, dans l'hiver, celle refroidit et glace. Demeurer dans la poussière après l'exercice en été, peu de temps, est utile par le rafraschissement; longtemps, est nuisible en desséchant trop le corps et en le rendant dur comme du bois. Les frictions avec de l'huile et de l'eau amollissent et ne permettent pas un excès de chaleur.

66. (Des courbatures.) Les courbatures que le corps éprouve sont ainsi : Les personnes inexercées sont courbatues par tout travail; en effet elles n'ont aucune partie du corps qui soit faite à aucun labeur. Les personnes exercées sont courbatues par les travaux inaccoutumés, ou par les exercices habituels s'ils sont poussés à l'excès. Telles sont les espèces de courbatures. Quant aux effets, voici ce qu'elles produisent : les gens inexercés, ayant la chair humide, s'échauffent quand ils travaillent, et ils éprouvent une fonte considérable; or, ce qui est évacué par la sueur ou avec le souffle ne cause de souffrance qu'à la partie du corps qui se trouve éprouver une déperdition inaccoutumée; mais ce qui demeure de la fonte cause de la

<sup>—</sup> το ὅταν θ. –πονήσωσι θ. –πονῶσι vulg. –σύντηξι (sic) θ. — το ἀν ἐξιδρώση θ (Mack, sine ἀν). –ξυνεξιδρώση (συνεξιδρώσει ElJK, Frob.; ξύν ἰδρῶσι Zwing. in marg.) sine ἀν vulg. – Mack ne note pas dans θ ἄν, qui y est cependant et qui est en esset nécessaire. –σύν HlJKθ. –πνεύματι θ, Mack. – σώματι vulg. — το πόνον ἄλλον ἢ τῶ θ, Mack. –πόνον μᾶλλον ἐν τῷ vulg. — το ἢν, al. manu ἀν Η. –ἐμμείνη τῆς συντήξιος οὐ μόνον τῶ (τῷ om. Mack) πενωθέντι τοῦ σώματος παρὰ τὸ ἔθος παρέχει (addit τὸν Mack) πόνον, ἀλλὰ καὶ θ, Mack. – ἐμμένη τῆς ἀποκρίσιος, τοῦτο (τοῦτω Zwing. in marg.; τοῦτο om. Κ; οὐ pro τοῦτο EGIJQ'; οὐ τοῦτω μόνον pro τοῦτο Lind.) παρέχει τὸν πόνον, ἀλλὰ καὶ vulg.

συντήξιος, οὐ μόνον τῷ χενωθέντι τοῦ σώματος παρά τὸ ἔθος παρέγει πόνον, άλλά καὶ τῶ δεξαιιένω τὸ ύγρόν οὐ γάρ ἐστι ¹ξύντροφον τῶ σώματι, άλλα πολέμιον. 2°Ες μεν δη τα άσαρχα των σωμάτων οὐ ξυνίσταται διιοίως, ες δε τὰ σαρχώδεα, ώστε τούτοισι πόνον παρέγειν έως 3 αν εξέλθη. Άτε δή οὐκ έχον περίοδον, ατρεμίζον έκθερμαίνεται αὐτό τε καὶ τὰ προσπίπτοντα: ἢν μὲν οὖν πουλύ γένηται τὸ ἀποχριθέν, ἐχράτησε καὶ τοῦ ὑγιαίνοντος, ώστε δουνεκθερμανθῆναι δλον τὸ σῶμα, καὶ ἐνεποίησε πυρετὸν ἐσχυρόν. Θερμανθέντος γὰρ τοῦ αξματος καὶ ἐπισπασθέντος, \*ταγείην ἐποίησε τὴν περίοδον τὰ ἐν τῷ σώματι, καὶ τό τε ἄλλο σῷμα καθαίρεται ὑπὸ τοῦ πνεύματος, καὶ τὸ συνεστηκὸς θερμαινόμενον λεπτύνεταί τε καὶ εξυνεξωθέεται έκ της σαρχός έξω έπὶ τὸ δέρμα, ὅπερ ίδρως καλέεται θερμός. Τούτου 7δ' ἀποχριθέντος, τό τε αξμα καθίσταται ές την κατά φύσιν σύστασιν, καὶ ὁ πυρετὸς ἀνίησι, καὶ ὁ κόπος παύεται μάλιστα τριταΐος. Χρη δέ 8 τὸν τοιοῦτον κόπον ὧδε θεραπεύειν πυρίησι καὶ λουτροῖσι θερμοῖσι διαλύοντα τὸ 9ξυνεστηκὸς καὶ περιπάτοισι μὴ βιαίοισιν, ὡς άποχαθαίρωνται, 10 χαὶ δλιγοσιτίησι χαὶ ἐσχνασίησι συνιστάναι τῆς σαρχός την χένωσιν, χαὶ 11 τρίδεσθαι τῷ ἐλαίω ήσυγη πουλύν χρόνον, όχως μή βιαίως διαθερμαίνωνται· καὶ τοῖσι χρίσμασι 12 τοῖσιν ίδρωτικοΐσι καὶ μαλακτικοΐσι χρίεσθαι καὶ μαλακευνεῖν ξυμφέρει. Τοῖσι δε γυμναζομένοισιν 18 ύπο των άνεθίστων πόνων διά τάδε γίνεται ( κόπος δ τι αν μή πεπονήκη τὸ σῶμα, υγρήν ἀνάγκη την σάρκο είναι πρὸς τοῦτον τὸν 14 τόπον, πρὸς δν μή είθισται πονέειν, ώσπες

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Σύντροφον θ. – ξύμφορον (σ. HIJK) vulg. —  $^2$  ές (είς Mack) μέν δη το ἄσαρκα θ, Mack. - εἰς (ές Ε, Lind.) τὰς σάρκας vulg. - συνίσταται θ. - εἰς δί vulg. - ές δὲ Εθ, Lind. - τούτοισι θ, Mack. - τουτέοις vulg. - παρέχειν θ. παρέχει vulg. — 3 ήν, al. manu αν Η. – πάροδον pro περίοδον θ. Mercurialis in marg. - ἐκθερμαίνεται θ. - θερμαίνεται vulg. - οδν om., restit. al. manı H. -πουλύ Ε (H, al. manu, erat prius πουλύν) Κθ, Lind. -πολύ vulg. -4 συνεκθερμανθήναι τὸ πᾶν σῶμα θ. - συνεκθερμᾶναι vulg. - ξυνεκθερμήνα (sic) Lind. - loχυρον om. θ. - 5 ταχείαν θ. - Ante έπ. addunt καὶ G, Ald. έποιήσατο θ. – τὴν pro τὰ θ. —  $^6$ ξ. EH, Lind. – σ. vulg. – ἐξωθέεται θ. – ὑπί pro ἐπὶ EGHIJθ, Ald. — τοὲ EGHIJKθ, Ald. - κείνησι (sic) pro σύστασιν θ. — \* τούς τοιούτους κόπους θ. – σκοπόν Ι.Ι. – πυριήσει θ. — \* σ. ΕΗΚθ. – κα om. EHJKθ. - D'après Mack θ a καί; ma collation dit le contraire. - Pos περ. addunt τε θ, Mack. - μή θ, Mack. - μή om. vulg. - ἀποκαθαίροντο Zwing. in marg., Lind. - ἀποκαθαίρων EFGHIJK, Ald. — 10 καὶ Κ'θ, Mack. -καί om. vulg. - Ante ολ. addit τῆσι (τοῖσι G, Ald.; τῆσί τε Lind.) vulg. τήσι om. Κ'θ, Mack. - συνιστάναι Η. -- " άλίφεσθαι θ. - πολύν IJ. - διαθερ-

souffrance non-seulement à la partie du corps qui a éprouvé une déperdition inaccoutumée, mais encore à celle qui a recu cette humeur; car cette humeur est non pas homogène mais hostile au corps. Elle ne se fixe pas aussi bien sur les parties du corps qui n'ont pas de chair, mais elle se fixe sur les parties charnues, où elle produit de la douleur jusqu'à ce qu'elle soit sortie. N'ayant pas de circulation, elle demeure immobile et s'échauffe, elle et ce qui s'y joint. Si donc l'humeur ainsi sécrétée est abondante, elle triomphe même des parties saines au point de propager la chaleur à tout le corps et provoquer une forte fièvre. En effet, le sang étant échauffé et attiré, ce qui est dans le corps prend une révolution rapide; et, tandis que le reste du corps se purge par le souffle, l'humeur amassée, s'échauffant, s'atténue et est expulsée hors de la chair en dehors à la peau; c'est ce qu'on nomme sueur chaude. Cette sécrétion étant opérée, le sang revient à la composition naturelle, la fièvre tombe, et la courbature cesse d'ordinaire au troisième jour. Cette courbature doit être ainsi traitée : on dissout, par des étuves, par des bains chauds et par des promenades non violentes, l'humeur amassée, afin que la purgation s'opère; on soutient la réduction de la chair en mangeant peu et en atténuant; on se frotte à l'huile longtemps avec douceur, afin de ne pas causer un excès de chaleur; on fait des onctions avec les préparations sudorifiques et émollientes, et on couche sur un lit mou. Chez les gens exercés la courbature due à des travaux inhabitués se produit ainsi : quelle que soit la partie qui n'a pas travaillé, cette partie

μαίνωνται θ. – ἀναθερμαίνηται vulg. – ἀναθερμαίνεται Η. – χρέμασι ΗΙΙ. – χρέμασι (Ε, al. manu χρίσμασι) Κ. – χρίμασι  $F\theta$ . — <sup>12</sup> Ante τοῖσιν addit καὶ vulg. – καὶ οπ. θ. – ἰδιωτικοῖσι θ. – καὶ τοῖσι μαλακτικοῖσι EH. – μαλακοῖσι GJ. – καὶ μαλακτικοῖσι οπ. θ. – μαλακύνειν vulg. – μαλακυνεῖν θ. – Je lis μαλακευνεῖν. — <sup>12</sup> ἀπὸ  $EHIJKQ'\theta$ , Zwing. in marg., Lind., Mack. – ὁ κόπος θ (Lind., sine δ). – ὁ κόπος οπ. vulg. – ὁκόταν (ὅτι pro ὁκόταν θ; ὅτι ἢν Mack) vulg. – D'après Mack, θ a ὅτι ἢν; cela (remplacez ἢν par ἄν) vaut mieux sans doute; mais ma collation n'a qu'ὅτι. Toutefois il est évident qu'il faut lire ὅτι ἀν au lieu de ὁκόταν de vulg. — <sup>14</sup> πόνον θ. – πονεῖν θ. – ἀγυμνάστων θ, Mack. – καὶ τῶν γυμνασίων pro ἀγυμν. vulg.

άγυμνάστων πρός έκαστα· την 1 μεν οδν σάρκα ξυντήκεσθαι άνάγκη καὶ ἀποκρίνεσθαι καὶ συνίστασθαι ώσπερ τῷ προτέρω. \* Ξυμφέρει δὲ θεραπεύεσθαι ώδε τοῖσι μέν γυμνασίοισι χρησθαι τοῖσι συνήθεσιν. δχως τὸ <sup>8</sup>ξυνεστηχὸς θερμαινόμενον λεπτύνηται και ἀποκαθαίρηται. καὶ τὸ ἄλλο σῶμα μὴ ὑνραίνηται, μηδ' ἀγύμναστον γίνηται. Τοῖσι δε λουτροΐσι τοΐσι θερμοΐσι ξυμφέρει καλ τοῦτον γρέεσθαι, \*χαλ τη τρίψει δμοίως ώς και τὸν πρόσθεν. Της 6 δε πυριήσιος οὐδεν δέεται οί πόνοι γάρ ίκανοί θεριμαίνοντες λεπτύνειν καὶ ἀποκαθαίρειν τὸ συστάν. Οἱ δὲ ἀπὸ τῶν συνήθων γυμνασίων κόποι τόνδε τὸν τρόπον γίνονται · ἀπὸ μέν συμμέτρου πόνου κόπος οὐ 8 γίγνεται · ὁκόταν δε πλείων τοῦ καιροῦ πόνος η, ὑπερεζήρηνε την σάρκα κενωθεῖσα δὲ τοῦ ὑγροῦ, θερμαίνεται 9 καὶ ἀλγέει καὶ φρίσσει καὶ ἐς πυρετόν καθίσταται μακρότερον, ήν μή τις έκθεραπεύση δρθώς. Χρή δὲ πρῶτον μὲν 10 αὐτὸν τῷ λουτρῷ μή σφόδρα πολλῷ μηδὲ θερμῷ άγαν λούεσθαι, εἶτα πίσαι αὐτὸν ἐχ τοῦ λουτροῦ μαλαχὸν οἶνον, 11 χαὶ δειπνείν ως πλείστα και παντοδαπά σιτία, και ποτῷ ύδαρεί, οίνω δέ μαλαχῷ χρέεσθαι πολλῷ, εἶτ' 12 ἐνδιατρῖψαι πλέω χρόνον μέχρις αν αί φλέδες πληρωθείσαι αρθώσιν· 13 είτα έξεμε έτω, καὶ έξαναστάντα ολίγον καθεύδειν μαλακώς είτα προσάγειν ήσυχή τοίσι σιτίοισι καλ τοῖσι πόγοισι τοῖσι συνήθεσιν 14 ές ἡμέρας εξ, ἐν ταύτησι δὲ κατκοτήσαι ές το σύνηθες καὶ σίτου καὶ ποτοῦ. Δύναμιν δὲ ἔγει ή θεραπητή τοιήνδε · ἀνεξηρασμένον τὸ σῶμα ἐς ὑπερβολήν ἐξυγρῆναι

<sup>1</sup> Γούν pro μέν ούν θ. -Post σάρκα addit πρός τούτον τὸν πόνον θ. -συντήχεσθαι θ. -2 σ. EHKθ. - Ante χρησθαι addit ώδε θ. - συνείθεσιν θ. - ως θ. -3 σ. ΕΚθ. - μηδὲ θ. - γένηται θ. - 4 λουτροῖσι θερμοῖσι καὶ τούτοισι συμφέρει γρησθαι θ. - γαί om. J. - Ce καί manque, d'après Mack, dans θ; au contraire il figure dans ma collation. - ομοια ώς καὶ τους ἔμπροσθεν θ. — 6δε om., restit. al. manu Η. -δεῖται θ. -ίκανῶς διαθερμαίνοντες λεπτύνουσι καὶ ἀποκαθαίρουσι θ.-συστάν Glθ, Ald., Frob., Zwing.-συνιστάν Η.συνιστάν ΕΚ. - 7 ξυνηθέων Lind. - συνηθέων Mack. - κόποι θ, Lind., Mack. -πόνοι vulg. -τῶδε τῶ τρόπω ΕΗΚθ, Mack. -γίγνονται θ, Mack. - 8 χινέεται vulg. - κενέεται (sic) J. - γίγνεται θ, Mack. - όταν GIJθ. - πλείων GJK, Zwing., Lind., Mack. - πλείον vulg. - πονήση pro πόνος ή 0. - ὑπερεξηρήναι θ. - ύπερξηρήναι, al. manu ύπερξηραίνει Η. - ύπερξηραίνει vulg. - La leçon de θ, corrigée, est la bonne. — 9 τε καὶ ΕΗΚΟ. –εἰς ΕΗΙΙΚ. –μακρότερον χαθίσταται θ. — 10 αὐτὸν θ. – αὐτὸ G. – αὐτῷ vulg. – λοῦσαι θ. – πεῖσαι θ. – πίσας vulg. - D'après Mack θ a πίσας. - μαλθακόν θ. - " καὶ HKθ. - καὶ om. Vulg. - παντοδαπώτατα conjicit Guill. Dindorf ad Isocr., p. IV. - Ante ποτῶ addit τῶ θ. - D'après Mack ὑδαρεῖ manque dans θ; ce mot est dans ma col-

nactive a nécessairement la chair humide, comme les gens nexercés l'ont pour tout; nécessairement aussi la chair se ondra, il y aura une sécrétion et un amas comme dans le as précédent. Voici le traitement qu'il faut employer : on isera des exercices habituels afin que l'amas, échauffé, s'aténue et se purge, et que le reste du corps ne devienne pas numide ni ne reste inexercé. Dans ce cas aussi on se servira les bains chauds et des frictions. Il n'est aucun besoin des ituves; car les exercices suffisent, en échauffant, à atténuer et purger l'amas. Quant aux courbatures provenant des exercices habituels, elles se produisent ainsi : un exercice modéré ne cause pas de courbature ; mais, quand il dépasse la mesure, il dessèche trop la chair; celle-ci étant privée de l'humide, il y a chaleur, souffrance, frisson, et le cas en vient à une fièvre de longue durée si un traitement convenable n'est pas appliqué. D'abord il faut ne se laver ni avec trop d'eau ni avec de l'eau trop chaude, puis boire après le bain un vin mou, manger à son dîner des aliments de toute espèce et aulant que possible, tremper son vin qui sera un vin mou et dont on boira beaucoup; on gardera longtemps ces aliments jusqu'à ce que les veines se remplissent et se gonslent ; alors on vomira, et, après avoir fait un tour, on dormira un peu, couché mollement. Puis on accroîtra graduellement la nourriture et les exercices habituels pendant six jours, au bout desquels on sera au taux habituel de son boire et de son manger. Ce traitement a la propriété d'humecter sans excès le corps desséché à l'excès; en effet, s'il était possible, connaissant à quel point

lation. — μαλθακῶ δ' οἴνω χρῆσθαι καὶ πολλῶ θ. —  $^{12}$  ἐνδιατρίψαι πλείω χρόνον θ (Lind., χρόνον πλέω) (Mack, χρόνον πλείω). – ἐντρίψαι (ἐνδιατρίψαι, ἀνατρίψαι Zwing. in marg.) χρόνω πλέω (πλείω EHIJK) vulg. — μέχρι Ηθ. — ἢν ρτο ἀν θ. – ἀν οπ. ΕΗΚ. —  $^{13}$  εἶτα (εἶτ' ΕΗΚ) δὴ (δὴ οπ. ΕΗΚθ) ὲξεμεέτω (ἐξεμείτω θ) vulg. – ἐξαναστάντα ΕΗΚΙ' $^{12}$ Q', Zwing. in marg., Lind., Mack. – ἀναστάντα vulg. – ἀναστὰς θ. — μαλθακῶς θ. —  $^{14}$  εἶς ΗΚ. – ές οπ. vulg. – καταστήσεται sine δὲ θ. – δ' ἔχει ΗΚ. – θεραπηΐη ΕΗΙΚ. – θεραπείη vulg. – ἀνεξηρασμένον θ. – ἐξηρασμένον vulg. – ἐξηραμμένον GJ. – ἐξηραμένον ΙΚ. – εἰς ΗΚ. – ἄτερ ὑπερδ. οπ. θ.

δύναται άτερ ύπερβολής. ¹εὶ μὲν οὖν δυνατὸν ἦν, τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πόνου γνόντα ὁχόση τίς ἐστι, τοῦ σίτου τῆ ²ξυμμετρίη ἀχέσασθαι, εὖ ἄν εἶχεν οὕτω νῦν δὲ τὸ μὲν ἀδύνατον, τὸ δὲ ράδιον ἐξηρασμένον γὰρ τὸ ³σῶμα, σίτων ἐμπεσόντων παντοδαπῶν, ἔλχει τὸ ξυμφέρον αὐτὸ ἑωυτῷ ἔχαστον τοῦ σώματος ἑχάστου σίτου, πληρωθὲν δὲ χαὶ ὑγρανθὲν, χενωθείσης τῆς χοιλίης ὑπὸ τοῦ ἐμέτου, ἀφίησι πάλιν τὴν ὑπερβολήν ἡ δὲ χοιλίη χενὴ ἐοῦσα ἀντισπὰ. Τὸ μὲν οὖν ὑπερβάλλον ὑγρὸν ἐξερεύγεται ἡ σὰρξ, τὸ δὲ σύμμετρον οὐχ ἀφίησιν, ἡ ἡν μὴ διὰ βίης ἡ πόνων ἡ φαρμάχων ἡ ἄλλης τινὸς ἀντισπάσιος. Τῆ δὲ προσαγωγῆ χρησάμενος χαταστήσεις τὸ σῶμα ἐς τὴν ἀρχαίην δίαιταν ἡσυχῆ.

¹Εἰ ΕΗΚθ. –ἢν vulg. –ἢ (ἢ om. J; ἢν I) δυνατὸν vulg. –δυνατὸν ἢν ΕΗΚ θ. –τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πόνου om. θ. –γνόντα ΕΗΙJΚQ'θ, Zwing. in marg.. Lind., Mack. – γνῶναι vulg. —² ξ. ΕΗΚ, Lind. –σ. vulg. – εἶχεν οὕτω ΕΗΙJ ΚQ' (θ, cum ποιῆσαι addito post οὕτω), Zwing. in marg., Lind., Mack. – εἶχε τοῦτο vulg. —³ σῶμα τῶν ἐμπεσόντων παντοδαπῶν, ἀφ' ὧν λαμβάνετὸ ἔνμφέρον (σ. ΕΗΚ) αὐτὸ ἐν (ἐν om. ΕΗΚ) ἑωυτῷ vulg. –σῶμα σίτων (τῶν pro σίτων Mack) ἐνπεσόντων παντοδαπῶν ἕλκει (λαμβάνει Mack) τὸ σύμφορον (ξυμφέρον Mack) αὐτὸ ἑωυτῶ θ. —⁴ εἰ θ. –ἢ φαρμάκων ἢ πόνων θ. – κατέστησε τῷ σώματι (τὸ σῶμα, al. manu τῶ σώματι Η) τὴν δίαιταν ἡσυχῆ vulg. – καταστήσεις τὸ σῶμα ἐς τὴν ἀρχαίην δίαιταν ἡσυχῆ θ.

liments, la chose serait parfaite; mais, de ces deux condiions, l'une est impossible, l'autre est facile à remplir. Le
corps est desséché; mais il reçoit des aliments de toute espèce,
et il attire à lui ce qui lui convient, de chaque aliment pour
chaque partie; ainsi rempli et humecté, il rejette l'excès, le
ventre ayant été vidé par le vomissement. De son côté le
ventre, étant vide, exerce une révulsion. De la sorte, la chair
se débarrasse de ce qui est excessif, mais ne laisse pas aller ce
qui est dans la juste mesure, si ce n'est par la force soit des
exercices soit des médicaments, soit de toute autre révulsion. En
usant de gradation, vous remettrez doucement le corps à son
ancien régime.

PIN DU DEUXIÈME LIVRE DU RÉGIME.

Immembers up to endorse sel to the till sel

landsugar Pumpundan Suman and Francer impyanang

t et l

tons, or eet antestand Stand photonics, don't in promise out ene gonse 200 ments, be stall he tell cochinators, pen save

and the second s

BUSIN THEFT

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

TO TPITON. APPR DECIMENT . CERSO

of their care by the

## for objective and high on helf a self

# LIVRE TROISIÈME.

property of the thin Sept language to

### ARGUMENT.

Ce troisième livre est consacré principalement à l'exposition des signes qui annoncent la rupture de l'équilibre entre les aliments et les exercices, et du traitement qu'il convient d'appliquer.

Soit que les aliments l'emportent sur les exercices, soit que les exercices l'emportent sur les aliments, l'un et l'autre cas est conçu par l'auteur hippocratique comme étant une plénitude ou pléthore. Voici comment : quand les aliments son en plus grande proportion que les exercices ne le comportent. une portion de la nourriture n'est pas admise dans le corps. cette portion en surcroît s'accumule peu à peu, et finit par crées une plénitude qui a des signes et qui est l'imminence de la maladie. Quand ce sont les exercices dont la proportion es plus grande que ne le comportent les aliments, le labeur excessif produit une fonte, une colliquation des chairs; cette fonte n'est éliminée qu'en partie par le mouvement circulaire qui s'opère dans le corps; le reste s'amasse peu à peu, et cet amas, dû il est vrai à une cause inverse, produit aussi une plénitude, dont la maladie est une conséquence prochaine. Ce sont là des explications, peu savantes saus doute, d'un fait incontestable, à savoir que trop d'aliments et trop d'exercices prédisposent, l'un comme l'autre, le sujet à devenir malade.

Les signes retracés par l'auteur hippocratique paraîtront, au premier aperçu, fugitifs et peu détaillés. Cependant, si on les considère avec quelque attention, on reconnaîtra que la plupart ne manquent pas d'une certaine signification; et l'on admettra sans beaucoup de peine que des maîtres de gymnase accoutumés à observer des gens soumis à une vie réglée et pour le manger et pour l'exercice, que des médecins formés à une pareille expérience aient acquis assez de coup d'œil pour discerner des différences délicates qui les mettaient sur la voie.

Toutesois il saut remarquer une saute générale dans tout ce traité: c'est que l'auteur n'y distingue jamais les effets directs et les effets indirects des agents hygiéniques. Or, on sait combien cette distinction est importante. Si on la fait en lisant le livre du Régime, on lèvera quelques unes des difficultés et contradictions que ce livre présente.

Le traitement se compose : du vomissement artificiel, qui en est un des principaux éléments; du règlement, en plus ou en moins, des exercices et de la nourriture; de l'emploi des bains, des étuves, des frictions et des onctions. De la sorte ce traitement exigeait toujours un certain nombre de jours, et on peut le comparer, pour en donner la meilleure idée, à l'entraînement que l'on fait subir aux boxeurs, aux coureurs, et aux chevaux de course.

process of the problem of superal and the fillers and a sort contested the problem and a sort contested the field, black and an a sort and a so

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

#### TO TPITON.

67. Περί 1 δε διαίτης ανθρωπίνης, ώσπερ μοι και πρόσθεν είρηται, <sup>2</sup>ξυγγράψαι μέν ούχ οξόν τε ές ακριδείην, ώστε πρὸς τὸ πληθοι τοῦ σίτου τὴν 3ξυμμετρίην ποιέεσθαι τῶν πόνων πουλλά γάρ τὰ κωλύοντα. Πρώτον μέν αξ φύσιες των ανθρώπων διάφοροι ἐοῦσαι κα γάρ \*αί ξηραί αὐταὶ έωυτῶν πρὸς αὐτὰς καὶ πρὸς ἄλλα μᾶλλον κα ήσσον <sup>5</sup>ξηραί, και ύγραι ώσαύτως, και αι άλλαι πᾶσαι· έπειτα <sup>6</sup>α ήλικίαι οὐ τῶν αὐτῶν δεόμεναι - ἔτι δὲ καὶ τῶν χωρίων αἱ θέσιες, κα τῶν πνευμάτων αἱ μεταδολαὶ, τῶν τε ὡρέων αἱ μεταστάσιες, 7 κα τοῦ ἐνιαυτοῦ αξ καταστάσιες· αὐτῶν τε τῶν σίτων πολλή διαφορά πυροί τε γάρ πυρών καὶ οἶνος οἴνου καὶ τἄλλα <sup>8</sup>όσα διαιτεόμεθα πάντα διάφορα ἐόντα ἀποκωλύει μὴ δυνατὸν εἶναι ἐς ἀκριδείην εξυγ γραφήναι. Άλλα γαρ αξ διαγνώσιες έμοιγε έξευρημέναι εξσί των έπι χρατεόντων εν τῶ σώματι, ἤν τε 10 οἱ πόνοι ἐπιχρατέωσι τῶν σιτίων ήν τε τὰ σιτία τῶν πόνων, καὶ ὡς χρη ἔκαστα <sup>11</sup> ἐξακέεσθαι, προκα ταλαμβάνειν τε ύγείην, ώστε τὰς νούσους μὴ προσπελάζειν, εἰ μ τις μεγάλα πάνυ έξαμαρτάνοι καὶ πολλάκις ταῦτα δὲ φαρμάκω δέεται ήδη, έστι <sup>12</sup>δ' άσσα οὐδ' ὑπὸ τῶν φαρμάχων δύναται ὑγιάζε

¹ Δὲ ΕΡ'Q', Lind., Mack. -δὲ om. vulg. -πρόσθεν εἴρηται θ. -πρότερον ε΄ ρέαται vulg. -² σ. ΕΙΙΚθ. -οὐχοιονται (sic) θ. -³ ξ. ΕΗθ. -σ. vulg. -τῶν πόνω ποιέεσθαι ΕΗθ. -πολλὰ ΕΗΙΚΙθ, Lind., Mack. --⁴αί om. θ. -αὐται vulg. αὐταὶ ΕΙΙΚ. -πρὸς α. om. Κ. -αὐτὰς θ. -- έωυτὰς vulg. - ἄλλας ΕΓΘΗΙΙΚ. - ἀλλή λας θ. -- ⁵ ξηραὶ om., al. manu ξηραί τε Η. - ξηραί τε καὶ GJΚ. - ξηραὶ καὶ om Ald. -- 6 Ante αὶ addit καὶ vulg. -- καὶ om. ΕΗΚθ. - οὐ θ. - μὴ vulg. -- ' κα τ. ἐ. αὶ κ. om. Κ. -πολλαὶ αὶ διαφοραὶ θ. -- 8 οἰς pro ὅσα θ, Mack. - μὴ θ. μὴ om. vulg. -- 9 σ. ΙΙ. -διαγνώσιες θ. -προγνώσιες vulg. - ἐμοίγε (sic) ἐξειρημέναι εἰσὶ θ. -- ἐξευρημέναι ἔμοιγε sine εἰσὶ vulg. -- 10 οἱ om. Ι. - ἐπικρατέωσι θ, Mack. - κρατέωσι vulg. - σίτων θ. - σίτα θ. -- 11 ἐξαρκέεσθαι a manu Κ. -προκαταμανθάνειν τε ὑγιέας τὰς φύσεις (φύσιας Ε, Lind.), μπροσπελάζειν τε τὰς νόσους (νούσους ΗΚ, Lind., Mack) vulg. -προκαταλαμβάνειν τε ὑγιείην, ὥστε τὰς νούσους προσπελάζειν θ. - Mack dit que θμή; cette négation manque dans ma collation, mais elle est nécessaire. δεῖται θ. -- 12 δὲ ΕΗΚ. - οὐδὲ θ. - Pro ὡς habent ἢ Zwing. in marg.; ἢ Lind

## DU RÉGIME.

### LIVRE TROISIÈME.

67. (Difficultés qui s'opposent à une détermination rigoureuse du régime. L'auteur se félicite d'avoir découvert les signes qui montrent que les aliments l'emportent sur les exercices ou les exercices sur les aliments.) Le régime de l'homme, ainsi que je l'ai dit précédemment, ne peut pas être exposé avec rigueur de manière qu'on proportionne exactement aux aliments les exercices. Plusieurs empêchements s'y opposent. D'abord les constitutions individuelles sont différentes; ainsi les constitutions sèches sont plus ou moins sèches tant par rapport à elles-mêmes que par rapport au reste; il en est de même des constitutions humides et de toutes les autres. Ensuite les âges n'ont pas les mêmes besoins. Ajoutez les positions des lieux, les changements des vents, les mutations des saisons et les constitutions annuelles. Les aliments eux-mêmes sont loin de se ressembler : le froment diffère du froment, le vin du vin ; et tout le reste qui compose notre régime, présentant des différences, empêche qu'il ne soit possible de tracer par écrit des règles rigoureusement exactes. Mais j'ai découvert les signes diagnostiques qui montrent ce qui l'emporte dans le corps, ou les exercices sur les aliments, ou les aliments sur les exercices, et les moyens de remédier à chaque cas et de prémunir la santé de manière à empêcher l'approche des maladies, à moins de fréquentes et très-grandes erreurs de régime. Mais à ce point on a déjà besoin de médicaments, et il est tel de ces cas où les médicaments même ne peuvent rendre la santé. Autant qu'il est possible de déterminer la chose, je l'ai

Mack. - εἴ τις τὰ pro ἔγγιστα θ. - ἥρου vulg. - ὀρθοῦ θ. - ὅρου EHIJKP'Q', Lind., Mack. - ὅρου, ἔργου Zwing. in marg. - οὕρου G. - ἔργου Ald. - καιροῦ Coray, Mus. Oxon. Consp., p.-17.

σθαι.  $\Omega$ ς μέν οὖν δυνατόν εύρεθῆναι, ἔγγιστα τοῦ ὅρου ἐμοὶ εὕρηται, τὸ  $^1$ δὲ ἀχριδὲς οὐδενί.

68. Πρώτον μεν οὖν τοισι πολλοισι τῶν ἀνθρώπων ²ξυγγράψω ἐξ δν μάλιστα αν ωφελοϊντο οίτινες σιτίοισί τε και πόμασι προστυγούσι γρέονται, πόνοισί τε 3 τοῖσιν ἀναγκαίοισιν, δδοιπορίησί 4 τε τῆσι πρὸς άνάγκας, θαλασσουργίησί τε τησι πρός την συλλογήν εδρεθείσησι τοῦ βίου, 5 θαλπόμενοί τε παρά τὸ σύμφορον, ψυχόμενοί τε παρά τὸ ώφέλιμον, τἢ τε εάλλη διαίτη ἀχαταστάτω χρεόμενοι. Τούτοισι δή 7ξυμφέρει έχ τῶν ὑπαρχόντων ὧδε διαιτῆσθαι τὸν μὲν ἐνιαυτὸν ἐς τέσσαρα μέρεα 8διαιρέουσιν, άπερ μάλιστα γινώσχουσιν οί πολλοί, γειμώνα, ἦρ, θέρος, φθινόπωρον · 9 καλ γειμώνα μέν ἀπὸ πλειάδων δύσιος άγρι ζσημερίης ήαρινης, 10 ηρ δε άπο ζσημερίης μέγρι πλειάδων ἐπιτολῆς, θέρος δὲ ἀπὸ πλειάδων μέγρι ἀρχτούρου ἐπιτολῆς, φθινόπωρον δε από αρχτούρου μέχρι πλειάδων δύσιος. Έν μεν ούν τῷ χειμῶνι 11 ξυμφέρει πρὸς τὴν ὅρην, ψυχρήν τε 12 καὶ ξυνεστηκυίην. ύπεναντιούμενον τοῖσι διαιτήμασιν ὧδε χρέεσθαι. Πρῶτον μέν μονοσιτίησι χρη διάγειν, ην μη πάνυ 13 ξηρήν τις την κοιλίην έχη· 14 εἰ δὲ μή, μικρόν αριστην. 15 τοῖσι δὲ διαιτήμασι χρέεσθαι τοῖσι ξηροῖσι καὶ αὐστηροῖσι καὶ θερμαντικοῖσι καὶ συγκομιστοῖσι καὶ ἀκρήτοισιν, άρτοσιτέειν δε μαλλον, και τοῖσιν οπτοῖσι τῶν ὄψων μαλλον ή 18 τοῖσιν έφθοῖσι χρέεσθαι, καὶ τοῖσι πόμασι μέλασιν ακρητεστέροισι καὶ ελάσσοσι, λαγάνοισι <sup>17</sup>δε ως ήκιστα, πλην τοΐσι θερμαντικοῖσι καὶ ξηροΐσι, καλ γυλοΐσι καλ βοφήμασιν ώς ήκιστα τοΐσι δε πόνοισι πουλλοΐσιν άπασι, τοῖσί 18 τε δρόμοισι καμπτοῖσιν ἐξ ὀλίγου προσά-

¹ Δ' EGHIJ, Ald., Frob. —² ξ. θ, Lind. —σ. vulg. —μάλιστ' ΕΗθ. —ἀφελοῖτο Ε. —σίτοισί τε καὶ πόμασι θ. —τε καὶ πόμασι οπ. vulg. —χρῶνται θ. —³ τοῖσιν οπ. θ. —ὁδοιπορίοισι G. — ⁴τε οπ. θ. —προσανάγκησι vulg. —πρὸς ἀνάγκησι ΕΗΚ. —πρὸς ἀνάγκην Lind. —πρὸς ἀνάγκας θ. —ταλασσουργίησι al. manu Κ. —τὴν οπ. GIJθ. —εὑρεθείσησι οπ. (Η, restit. al. manu) θ. —⁵ ἡλιουμένοι (sic) τε παρὰ τὸ συμφέρον θ. —τε οπ., restit. al. manu Η. —⁶ ἄλλω θ. —χρεώμενοι θ. —² σ. ΕΗΚθ. —διαιτῆσθαι ΕΚΡ', Mack. —διαιτεῖσθαι, eadem manu τῆ Η. —διαιτᾶσθαι vulg. —μὲν οὖν θ. —ἐς τὰ τέσσ. J. —τέσσερα θ. —μέρη Ε. — ⁶ διαιρέωσιν Ε (Η, al. manu ου) Κ. —διαιρέω, ἐς ἄπερ θ. —διαιρέω, ἄπερ Μαck. —χειμὼν, ἀὴρ θ. —ῆρος ΕΗΚ. —ῆρα GIJ, Ald. — ց καὶ οπ. ΕΗΚθ. —πληάδων (quater) θ. —άχρις Lind. —ἰσημερίνης ἐαρινῆς θ. —Μack dit que θ α ἰσημερίης. — ¹θ ῆρ (Η, al. manu ἔαρ) θ, Mack. —ἔαρ vulg. — ὑπερδολῆς pro ἐπιτολῆς θ. —δὲ Jθ, Lind. —δὲ οπ. vulg. —μέχρις ΕJΚ, Lind., Mack. — ¹θ σ. —περὶ pro πρὸς J. —¹² καὶ οπ. FGIJ. —συν. ΕΙΚ. —συνεστηκυῖαν θ. —χρῆσον ΕΙΚ. —συνεστηκοῦν θ. — χρῦν θ. — χρῦν θ. — ξε το παραδον θ. — ξε το παραδον θ. — χριξον θ. — ξε το παραδον θ. — ξε το

déterminée, m'approchant très-près de la limite; la détermination rigoureuse ne peut être donnée par personne.

68. (Règles de régime pour ceux que leurs occupations obligent à vivre irrégulièrement ; règles pour l'hiver, le printemps, l'été et l'automne.) D'abord j'écrirai ce qui servira le plus au commun des hommes, à ceux qui usent de boissons et d'aliments les premiers venus et qui sont assujettis à des travaux nécessaires, à des marches obligées, à des navigations instituées pour rassembler de quoi vivre, gens exposés aux chaleurs qui ne sont pas bonnes, aux froids qui ne sont pas salutaires, et ayant pour tout le reste un régime irrégulier. Voici comment ils vivront dans les conditions où ils se trouvent : l'année se divise (division connue de la plupart) en quatre parties : hiver, printemps, été, automne. L'hiver est depuis le coucher des Pléiades jusqu'à l'équinoxe vernal; le printemps, depuis l'équinoxe jusqu'au lever des Pléiades; l'été, depuis les Pléiades jusqu'au lever d'Arcturus; l'automne, depuis Arcturus jusqu'au coucher des Pléiades. En hiver, ayant à résister à une saison froide et contractée, il convient de vivre ainsi : d'abord on ne fera qu'un repas par jour, à moins qu'on n'ait le ventre très-sec; dans ce cas on fera un léger déjeuner. Le régime sera sec, astringent, échaussant, de substances grossières et non mélangées. On mangera du pain de préférence [à la polenta]. Les mets seront plutôt rôtis que bouillis. Le vin sera noir, pur, en moindre quantité. On prendra peu de légumes, si ce n'est des légumes échauffants et secs. On laissera de côté les eaux d'orge et les potages d'orge. On usera de tous les exercices et beaucoup, des courses recourbées qu'on augmentera graduellement, de la lutte huilée qu'on

σθαι θ. – μονοσιτίη ΗΙΙΚθ. —  $^{16}$  ξηρὴν θ, Mack. – ξηρὰν vulg. – ἔχη ΕGΗΙJθ, Ald., Lind., Mack. – ἔχει vulg. —  $^{14}$  ἡν θ. – ἀριστῆ FGJ, Ald. —  $^{15}$  τῆσι Frob. – τῆσι δὲ τῆσι διαιτήμασι Ι. – ἔγηραντικοῖσι sine καὶ αὐστηροῖσι θ. – ἀρτοσιτίη θ. – τῶν δψων om. (restit. al. manu H) θ. —  $^{16}$  τοῖς GJ. – τοῖσιν om. ΕΗΚΡ'θ. – χρέεσθαι om. (H, restit. al. manu) θ. – ἀκρατεστέροισι J. —  $^{17}$  δὲ om. ΕΗΙJ Κθ, Ald. – Post ἤκιστα addit χρὴ θ. – πλὴν..., ἤκιστα om. (Ε, restit. al. manu) G. – πολλοῖσιν ΗΙJθ, Lind. —  $^{18}$  δὲ pro τε θ.

γοντα, καὶ τῆ πάλη ἐν ἐλαίω, μακρῆ, ¹ἀπὸ κούφων προσαναγκάζοντα· τοῖσί τε περιπάτοισιν ἀπὸ τῶν γυμνασίων ὀξέσιν, ἀπὸ δὲ τοῦ δείπνου βραδέσιν εν άλεη, δρθρίοισί τε πολλοΐσιν εξ όλίγου άρχόμενον, 8προσάγοντα ές το σφοδρον, αποπαύοντα τε ήσυγη και 4σκληροχοιτίησι καλ <sup>5</sup>νυχτοδατίησι καλ <sup>6</sup>νυχτοδρομίησι χρέεσθαι <sup>7</sup>ξυμφέρει • πάντα γὰρ ταῦτα ἐσχναίνει καὶ θερμαίνει • 8χρίεσθαί τε πλείω. Οχόταν δὲ ἐθέλη λούσασθαι, ἢν μὲν ἐκπονήση ἐν παλαίστρη, θψυχρώ λουέσθω. ήν δε άλλω τινί πόνω χρήσηται, το θερμόν ξυμφορώτερον. 10 Χρησθαι δέ καὶ λαγνείη πλέον ές ταύτην την ώρην, καὶ τοὺς πρεσδυτέρους μαλλον ή τους νεωτέρους. 11 Χρέεσθαι δε και τοΐσιν εμέτοισι, τούς μέν ύγροτέρους τρίς τοῦ μηνός, τούς δὲ ξηροτέρους δὶς ἀπὸ σιτίων παντοδαπῶν, ἐκ 12 δὲ τῶν ἐμέτων προσάγειν ήσυχῆ πρὸς τὸ εἰθισμένον σιτίον ἐς ἡμέρας τρεῖς, καὶ τοῖσι πόνοισι χρῆσθαι κουφοτέροισι καὶ ἐλάσσοσι τοῦτον τὸν χρόνον · ἀπὸ δὲ 13 βοείων καὶ χοιρείων χρεῶν ἢ τῶν ἄλλων ὅ τι ἄν ὑπερδάλλη 14 πλησμονῆ, ἐμέειν, καὶ ἀπὸ τυρωδέων καὶ γλυκέων καὶ λιπαρῶν ἀνεθίστων πλησμονῆς ἐμέειν 15 ξυμφέρει και ἀπὸ μέθης και σίτων μεταδολής και χωρίων μεταλλαγης εμέειν βέλτιον. Διδόναι δε καὶ τῷ 16 ψύχει έωυτὸν θαρσέων. πλην ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ γυμνασίων, ἀλλ' ἔν τε τοῖσιν'ορθρίοισι περιπάτοισιν, δκόταν ἄρξηται τὸ σῶμα διαθερμαίνεσθαι, καὶ 17 ἐν τοῖσ-

<sup>1</sup> Άποκουφίζειν pro ἀπὸ κούφων Ε.-προσαναγκάζειν Codd. Regg. ap. Foes in not. - προσάγοντα L, Zwing. in marg., Lind., Mack. - τοῖσι μὲν (†ε pro μέν θ; μέν om., restit. al. manu H) περιπάτοισι vulg. - άλέη IJ. - 2 οσθρίοισι θ, Zwing., Lind., Mack. - ὀρθοῖσι vulg. — 3 πρὸς ἄπαντα pro προσάγοντα  $\theta$ , Mack.  $-\dot{\epsilon}_{\zeta}$  τὸ  $\theta$ , Mack.  $-\dot{\epsilon}_{\zeta}$  τὸ om. vulg.  $-\frac{4}{3}$  σκληροσιτίησι (E, al. manu κοι) (H, al. manu, erat prius σκληροκοιτίησι), Zwing. in marg.σκληρευνίησι θ. - 5 νυκτοβαδίησι θ. - Post v. addit καὶ σχοινοβατίησι (κοινοβατέησι, Ε al. manu σχοινοβατέησι, Η; κοινοβατίησι GIJK, Ald.. Zwing. in marg.; κονιβατιησι Lind., Mack) vulg. -καὶ σχοιν. om. θ. -κονιβατίησι legit Foes in notis: per pulverem. — 6 νυχτοδρομίησι θ. - χυνοδρομίησι vulg. - κενοδρομίησι GJ. - σχοινοδρομίησι κονιθείσι δρόμοισι Zwing. in marg. - πονιδρόμοισι legit Foes in notis. - πονιβαθείησι δρομίησι Mercurialis.-Ce qui m'a engagé à prendre νυκτοδρομίησι de θ, c'est qu'il me semble qu'ici il ne s'agit que de choses nocturnes. - χρησθαι θ. - 7 ξ. ΕΗΚ. Lind. - σ. vulg. - 8 χρίεσθαί τε τὰ πλείω θ. - D'après Mack θ a χρέεσθαι. χρέεσθαι vulg. - πλόω pro πλείω Zwing. in marg. - πλοίω Lind. - λούεσθα 6. - 9 ψυχρῶ ΕΗθ, Mack. - ψυχρὸν vulg. - λούσθω GHJK, Ald. - πόνω τιν Ε. – συμφορώτερον θ. – ξυμφερώτερον GIJ. — 10 χρησθαι (χρέεσθαι Mack) δέ καὶ λαγνείη πλέον εἰς ταύτην τὴν ὥρην, καὶ τοὺς πρεσθυτέρους μᾶλλον ἡ τοὺ. νεωτέρους θ, Mack. - χρήσθαι.... νεωτέρους om. vulg. - 11 χρήσθαι θ. - τρίτ

prolongera, commençant par un exercice léger, des promenades rapides après les exercices du gymnase, lentes après le dîner et faites au chaud, considérables le matin (on commencera doucement, on hâtera la marche, et on finira doucement aussi). On couchera sur un lit dur, on marchera la nuit, on courra la nuit, car tout cela atténue et échausse. On fera de fortes onctions. Quand on veut se laver, si l'on s'est exercé dans la palestre, on se lavera à l'eau froide; après tout autre genre d'exercice l'eau chaude convient mieux. On usera plus souvent du coît pendant cette saison, et les hommes d'un certain âge plus que les hommes plus jeunes. On aura aussi recours aux vomissements : les personnes humides vomiront trois fois le mois, les personnes plus sèches deux fois, après s'être emplies d'aliments de toute espèce. Après les vomissements on reviendra en trois jours par des accroissements graduels à la nourriture ordinaire; et pendant ce temps on fera moins d'exercice et des exercices plus légers. On vomira après avoir pris des viandes de bœuf et de porc et autres qui donnent un excès de plénitude; on vomira après s'être empli de substances caséeuses, douces, grasses, dont on n'use pas d'habitude; il est encore bon de vomir après l'ivresse, après un changement d'aliments ou de résidence. On s'exposera en toute consiance au froid, si ce n'est après le repas et les exercices; mais on s'y exposera dans les promenades du matin, quand le corps commence à s'échauffer, dans les courses, et dans le reste du temps, évitant l'excès. Il n'est pas bon pour in the first the first same and the same of the same of the

EHIJLθ, Zwing., Lind. -τρεῖς vulg. -σίτων θ. -1² δὲ EGHIJΚθ, Ald., Zwing., Lind., Mack. -δὴ vulg. -προσάγει H. -εἰς HIJK. -τρεῖς om. J. -χρῆσθαι om. (H, restit. al. manu) θ. -ἐλάσσοσι EHΚθ, Mack. -ἐλάττσσι vulg. -1³ βοίων ἢ χοιρίων θ. -ἢν pro ἄν θ. -1⁴ πλησσόμενον (πληθόμενον Mack) vulg. -πλεισμονἢ θ. -ἐμέειν om., restit. al. manu H. -Post ἐμ. addit συμρέρει θ. -τυρωδέων (Ε, al. manu πυρ) GHIJθ, Ald., Zwing. in marg., Lind., Mack. -πυρωδέων vulg. -πλεισμονῆς θ. -15 ξ. EHIJK, Lind. -σ. vulg. -μέθης καὶ om. θ. -ώρέων pro σίτων Zwing. in marg. -βέλτιον θ. -βέλτιον om. vulg. -16 ψύχει καθαρὸν (καθαρῶν I) ἑωυτὸν πλὴν vulg. -ψύχει ἑωυτὸν θαρσέων πλὴν θ. -σίτων sine τῶν θ. -καὶ τῶν γυμν. Ε. -ὅταν θ. -ἄρχηται EHΚθ. -1² ἐν θ, Mack. -ἐν om. vulg.

δρόμοισι καὶ 1ἐν τῶ ἄλλω γρόνω, ὑπερβολήν φυλασσόμενος οὐκ ἀγαθον γάρ τῷ σώματι μὴ γειμάζεσθαι ἐν τἢ ώρη οὐδὲ γὰρ τὰ εδένδρεα μή γειμασθέντα έν τη ώρη δύναται καρπόν φέρειν, οὐδ' αὐτὰ ἐβρωσθαι. Χρέεσθαι δὲ καὶ τοῖσι πόνοισι <sup>3</sup>πουλλοῖσι ταύτην τὴν ώρην άπασιν : ύπερδολήν γάρ οὐκ ἔχει, ήν μή οί κόποι ἐγγίνωνται · τοῦτο 4τὸ τεχμήριον διδάσχω τοὺς ἰδιώτας. Διότι δὲ οὕτως ἔχει φράσω τῆς ώρης ἐούσης ψυχρῆς καὶ συνεστηκυίης, παραπλήσια πέπονθε καὶ τὰ ζῶα· βραδέως οὖν δάνάγκη διαθερμαίνεσθαι τὰ σώματα ὑπὸ τοῦ πόνου, καὶ τοῦ ὑγροῦ μικρόν τι μέρος ἀποκρίνεσθαι τοῦ ὑπάρχοντος. είτα του γρόνου <sup>6</sup> όντινα μέν πονέειν αποδέδοται, δλίγος· όντινα δέ αναπαύεσθαι, πουλύς· ή μεν γάρ ήμερη βραγείη, ή δε τνὺξ μακρή· διὰ ταῦτα <sup>8</sup>οὖν οὐκ ἔχει ὑπερδολὴν ὁ χρόνος καὶ ὁ πόνος. Χρὴ οὖν <sup>9</sup>την ώρην ταύτην οθτω διαιτησθαι, ἀπὸ πλειάδων δύσιος μέχρις ηλίου τροπῶν ἡμέρας τεσσαράχοντα τέσσαρας περί δε τὴν τροπὴν εν φυλακή 10 ότι μάλιστα είναι, και ἀπό τροπής ήλίου άλλας τοσαύτας ημέρας τη αὐτη διαίτη χρέεσθαι. 11 Μετά δὲ ταῦτα ώρη ήδη ζέφυρον πνέειν, καὶ μαλακωτέρη ή ώρη · χρή δή καὶ τῆ διαίτη μετά τῆς ώρης έφέπεσθαι ήμέρας πεντεχαίδεχα. Εἶτα δὲ ἀρχτούρου ἐπιτολή, χαὶ χελιδόνα ώρη ήδη φαίνεσθαι, τὸν ἐχόμενον 12 δὲ χρόνον ποιχιλώτερον ήδη διάγειν μέχρις ισημερίης ήμέρας τριήχοντα δύο. 13 Χρή οὖν καὶ

<sup>1 &#</sup>x27;Ev om. ΕΗΚ. - οὐκ ἀγαθὸν γὰρ τῶ σώματι μὴ χειμάζεσθαι ἐν τῆ ώρη θ. -άγαθὸν γὰρ τῷ σώματι χειμάζεσθαι ἢ γυμνάζεσθαι ἐν τῆ ώρη vulg. -ἢ γυμνάζεσθαι me paratt une glose de χειμάζεσθαι passée dans le texte. Le ms. 0 l'élimine, et du reste la marche de sa leçon est préférable à vulg. ---<sup>2</sup> δένδρεα θ. – δένδρη ΕΗ. – δένδρα vulg. – δύναται ΕΗθ. – δύνανται vulg. – καρποφορείν θ. - 3 πολλοίσι ΕΗΙΙΚθ, Lind., Mack. - άπασιν Ηθ. - άπασιν om. vulg. - ὑπερβολήν γὰρ οὐκ ἔγει θ. - ἐς (ἐς om., restit. al. manu H) ὑπερβολήν pro ὑπ. γ. οὐκ ἔ. vulg. - οἱ om. Εθ. - ἐνγίνονται θ. - ⁴ τὸ om. vulg. - J'ai ajouté τὸ sans mss.; ce τὸ est tombé à cause de τοῦτο qui précède. -διδασκαλείω GJ. - διδακαλείω (sic) I. - διότι δὲ οῦτως ἔχει θ. - διότι τάδε οὕτως έχει vulg. - ψυχρής ἐούσης 0. - ούσης vulg. - ἐνεστηχυίης ΕFGHIJK, Ald. διαθερμαίνεσθαι ἀνάγκη 0. – διαθερμαίνεται ΕΗ. — 6 ὅντινα μὲν πονέει, ἀποδέδοται (ἀποδίδοται Ε, Η al. manu, erat prius ἀποδέδοται, Q', Mack) όλίγος. δντινα δὲ ἀναπαύεται, πουλὺς (πολὺ; IJ) vulg. - ὅντινα μὲν πονέειν ἀποδέδοται δ λόγος, ὄντινα δὲ ἀναπαύεσθαι, πολὺς θ.—<sup>7</sup> συζρόνη (sic) θ.—C'est εὐφρόνη. — 8 οὖν om. Mack. – D'après Mack οὖν manque dans θ; ma collation n'en dit rien. — 9 Ante την addit διά ταῦτα vulg. -διά ταῦτα om. θ. ταύτην την ώρην ούτως διαιτάσθαι 0. - διαιτεῖσθαι Ι. -πλιάδων θ. -μέχρι Η. - ήμέραι Ε. - τεσσερακοντατέσσερας θ. - τέσσαρες Ε. - 10 ώς ΕΗΡ'Q'θ,

e corps de n'être pas, dans la saison, exposé à l'inclémence de l'air; car les arbres qui n'ont pas éprouvé au temps voulu l'inclémence de l'air ne peuvent ni produire des fruits ni être vigoureux. On usera aussi, dans cette saison, de tous les exercices largement; il n'y a point d'excès, pourvu que la courbature ne survienne pas; signe que j'enseigne aux gens du monde. La raison, je vais la donner : la saison étant froide et contractée, les animaux se ressentent de cette influence; il s'ensuit nécessairement que les corps s'échauffent lentement par l'exercice, et que peu de l'humide existant est excrété; puis le temps donné à l'exercice est petit, le temps donné au repos est long; car le jour est court et la nuit est longue; pour ces raisons ni la durée de l'exercice ni l'exercice luimême ne peuvent être excessifs. Il faut donc vivre ainsi pendant cette saison, depuis le coucher des Pléiades jusqu'au solstice [d'hiver], quarante-quatre jours. Mais vers le solstice il faut être surtout sur ses gardes et user du même régime à partir du solstice pendant autant de jours. Au bout de cet intervalle, c'est déjà le temps où le zéphyre va souffler, et la saison est plus douce; aussi convient-il de suivre la saison par le régime pendant quinze jours. Puis vient le lever [du soir] d'Arcturus et le moment où l'hirondelle va paraître; dès lors on commencera à vivre d'une manière plus variée jusqu'à l'équinoxe pendant trente-deux jours. Il faut donc suivre la saison,

Zwing. in marg., Lind., Mack. - ὅτι οπ. Κ. - μάλιστ' θ. - ἡμέρας τοσαύτας θ. - χρῆσθαι θ. — ¹¹ ἐπὴν δὲ (addunt ἡ EGHK, Ald., Zwing., Lind., Mack) ἐπανάγη τὸν ζέφυρον καὶ μαλακωτέρη γένηται (addit ἤδη Η), δεῖ (addunt οῦν ΕΗΚ) καὶ τῆ διαίτη μετὰ τῆς ὥρης ἔπεσθαι ἡμέρας πεντεκαίδεκα, ὅτε ἡ (ἡ οπ. Ald.; δ' pro ἡ ΕΗΚ; κ' pro ἡ IJ) ἀρκτούρου ἐπιτολὴ (ἐπιτολῆ Η) καὶ χελιὸὼν ἤδη φέρεται (φέρηται Frob., Zwing., Lind.; φαίνεται mavult Coray Mus. Oxon. Consp., p. 9) vulg. - μετὰ δὲ ταὺτα ὥρη ἤδη ζέφυρον πνέειν καὶ μαλακωτέρη ἡ ὥρη· χρὴ δὴ καὶ τῆ διαίτη μετὰ τῆς ὥρης ἐφέπεσθαι ἡμέρας πεντεκαίδεκα· εἶτα δὲ ἀρκτούρου ἐπιτολὴ (ἐπιδολὴ scribit Mack), καὶ χελι-δὸνα ὥρη ἤδη φαίνεσθαι θ. — ¹² δὲ οπ. Ε. - ποικιλότερον ΕG, Ald., Frob. - ἄγειν GIθ, Ald. - διάγειν οπ., restit. al. manu Η. - μέχρι Ηθ. - τριήκοντα θ, Mack. - τριάκοντα yulg. — ¹³ δεῖ ΕΗΚ (θ, δι sic), Zwing. in marg., Lind. - ἔπεσθαι θ, Mack. - χρέεσθαι vulg. - μαλακωτέροισι pro φαυλ. ΕΗΘ'θ, Zwing. in marg., Lind.

τοῖσι διαιτήμασιν Επεσθαι τῆ ώρη διαποικίλλοντα φαυλοτέροισι καὶ χουφοτέροισι, τοῖσί τε σιτίοισι καὶ τοῖσι ποτοῖσι καὶ πόνοισι, προσάγοντα ήσυχη πρὸς τὸ ἦρ. Οχόταν δὲ ἐσημερίη γένηται, ¾ήδη μαλακώτεραι αί ημέραι καὶ μακρότεραι, <sup>3</sup>αί νύκτες δὲ βραγύτεραι. καὶ ή ώρη ή ἐπιοῦσα θερμή τε καὶ ξηρή, 4ή δὲ παρεοῦσα τρόφιμός τε καὶ εὔκρητος. Δεῖ οὖν, ώσπερ 5 καὶ τὰ δένδρεα παρασκευάζεται ἐν ταύτη τη ώρη αὐτὰ αὐτοῖσιν ὢφελείην ἐς τὸ θέρος, οὐκ ἔγοντα γνώμην, αύξησίν τε καὶ σκιήν, ούτω καὶ τὸν ἄνθρωπον. εἐπεὶ γὰρ γνώμην έγει, της σαρχός την αύζησιν δεί ύγιηρην παρασκευάζειν. Χρη οὖν, ώς μή ἐξαπίνης τὴν δίαιταν τμεταβάλλειν, διελεῖν τὸν χρόνον ἐς μέρεα έξ κατά όκτω ήμέρας. Έν <sup>8</sup>γοῦν τῆ πρώτη μοίρη γρη τῶν τε πόνων ἀφαιρέειν καὶ τοῖσι λοιποῖσιν ἢπιωτέροισι χρέεσθαι, τοῖσί <sup>9</sup>τε σιτίοισι μαλακωτέροισι καὶ καθαρωτέροισι, τοῖσί τε πόμασιν δδαρεστέροισι καὶ λευκοτέροισι, καὶ τῆ πάλη σὺν 10 τῷ ἐλαίῳ ἐν τῷ ἡλίῳ γρέεσθαι εν έκάστη δε 11 τη ώρη έκαστα των διαιτημάτων μεθιστάναι κατά μικρόν· καὶ τῶν περιπάτων ἀφαιρέειν, τῶν ἀπὸ <sup>12</sup>μεν τοῦ δείπνου τους πλέους, τῶν 48 δὲ ὀρθρίων τους ἐλάσσους · καὶ τῆς μάζης ἀντὶ τῶν ἄρτων προστίθεσθαι, καὶ τῶν λαγάνων τῶν έψανῶν 14 προσάγειν, καὶ τὰ ὄψα ἀνισάζειν τὰ έφθὰ τοῖσιν ὀπτοῖσι, <sup>15</sup> λουτροῖσί τε χρέεσθαι, καί 16 τι καὶ ἐναριστῆν μικρὸν, ἀφροδισίοισι δὲ ἐλάσσοσι· καὶ τοῖσιν εμέτοισι, το μεν πρώτον έχ των δύο ποιέεσθαι, εἶτα διὰ πλείονος χρόνου, 17 όχως αν καταστήση το σώμα σεσαρχωμένον καθαρή σαρχί, καὶ τὴν δίαιταν μαλακὴν ἐν τουτέω τῷ χρόνω μέχρι πλειάδων ἐπι-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ποτοῖσι καὶ om.  $\theta$ .  $-\tilde{\eta}\rho$   $\theta$ , Mack.  $-\tilde{\epsilon}$ αρ vulg.  $-\delta$  '  $\theta$ . -2  $\tilde{\eta}$ δη μαλακωτέρη καὶ αἱ (αἱ om., restit. al. manu H) ἡμέραι μὲν (μὲν om., restit. al. manu H) μακρότεραι vulg. -ηδη μαλακώτεραι αξ ημέραι καὶ μακρότεραι  $\theta$ .  $-\frac{2}{2}$ αξ om. (H, restit. al. manu) θ. -ή ἐπιοῦσα θ. -ἐπιοῦσα sine ή EHKQ', Zwing. in marg., Lind., Mack. - ή ἐπιοῦσα om. vulg. - Mack dit que θ n'a pas ή. - Post ξηρή addit καταστή vulg. - καταστή om. (H, restit. al. manu) θ. - 4 ή δὲ Ε HKQ'θ. - καὶ ή sine δὲ vulg. - καὶ ή δὲ παρεοῦσα [δίαιτα] Lind. - παροῦσα θ. - Mack dit que θ a παρεούσα. - εύκρητος (Η, al. manu ακρητος) θ. - άκρητος vulg. — 5 καὶ ΕΗθ. - καὶ om. vulg. - δένδρα Κ. - παρασκευάζεται ΕFGHIJK, Ald., Frob., Zwing., Lind. -παρασκευάζονται vulg. -αὐτὰ αὐτοῖς θ. -αὐτὰ om. vulg. - αύτοζοιν Zwing. - έαυτοζοιν Lind. - αύξησι (sic) θ. - 6 έπεί.... παρασκευάζειν om., restit. al. manu cum διαπράττειν pro παρασκευάζειν Ε. - ἐπὶ pro ἐπεὶ θ. - τε γὰρ Κ. - γε pro γὰρ θ. - τε, al. manu γὰρ Η. - αὕξησι (sic) θ. - Post ύγιηρην addit αὐτην (αὐτῷ Mack) vulg. - αὐτην om. (H, restit. al. manu) θ. - κατασκευάζειν J. - διαπράττειν Zwing. in marg., Lind. τα μεταβάλη ΕΗΙΙΚθ. - διαιρεῖν Ε. -εἰς θ. - ε οδν ΕΗΙ. - μεν οδν pro γοῦν Κθ.

variant le régime et le rendant plus faible et plus léger pour les aliments, pour les boissons, pour les exercices, par une lente gradation vers le printemps. Quand l'équinoxe est arrivé, les jours deviennent plus doux et plus longs, les nuits plus courtes; la saison qui approche est chaude et sèche, la saison présente est nourrissante et tempérée: Si les arbres, qui n'ont pas d'intelligence, se préparent dans cette saison des avantages pour l'été, à savoir de l'accroissement et de l'ombrage, il faut que l'homme en fasse autant; lui qui est intelligent, il doit se préparer une saine augmentation de la chair. Afin de ne pas changer brusquement de régime, on divisera ce temps en six parties, de huit jours chaque. Dans la première partie, on retranchera des exercices, et ceux que l'on conservera seront moins actifs. Les aliments seront plus mous et plus purs; les boissons seront plus aqueuses et plus blanches; on usera de la lutte huilée au soleil. A chaque saison on changera peu à peu chacune des parties du régime. On diminuera les promenades, plus celles de l'après-dîner, moins celles du matin. On remplacera le pain par la polenta. On mangera des légumes cuits. On égalera les mets bouillis aux mets rôtis. On usera des bains. On fera un petit déjeuner. On se livrera moins au coît. On emploiera les vomissements, d'abord tous les deux jours, puis à des intervalles plus éloignés, afin que le corps, se fournissant d'une chair pure, prenne de la consistance. Le régime sera doux pendant ce temps jusqu'au lever des Pléiades. Alors

<sup>-</sup> ἡπιωτέροισι θ , Mack. - ὀξυτέροισι pro ἡπ. vulg.  $-χρῆσθαι θ. - ⁴ τε ΕΗΚθ. - δὲ pro τε vulg. <math>-μαλακωτέροισι τε καὶ (καὶ οπ., restit. al. manu H) πόμασιν vulg. <math>-μαλακωτέροισι καὶ καθαρωτέροισι, τοῖσι τε πόμασιν θ. - <math>^{10}$  τῶ ΕΗΚQ'θ, Lind., Mack. -τῷ οπ. vulg.  $-χρῆσθαι θ. - <math>^{11}$  τῆ οπ. IJθ.  $-μεθισταναι Hθ. - <math>^{12}$  μὲν θ. -μὲν οπ. vulg. -τοὺς οπ.  $θ. - Mack dit que θ α τούς. <math>-πλέους θ. - πλείους vulg. - <math>^{13}$  δ' ΕΗΚθ. - ἀραρίων (sie) <math>θ. - τοὺς Ε (H, al. manu) KQ', Zwing. in marg., Lind. -τοὺς vulg. - ἐλάσσους <math>θ. - ἐλάστους vulg.  $- ἑψάνων vulg. - <math>^{14}$  προσάγη GJ.  $- ^{16}$  Ante λ. addunt καὶ Ε (H, al. manu) ΚQ'.  $-λουτροῖσί τε χρ. οπ. <math>θ. - ^{16}$  τι καὶ θ. - τι καὶ οπ. vulg. - δὲ Ε ΗΚθ. - τε pro δὲ vulg. - ἐλάσσοσι <math>θ. - ἑλάττοσι vulg. - 17 ὅπως IK. - ἡν pro αν + 190. - 191 καταστήση τε vulg. - τε οπ. - 191 εναλθακὴν ἐν τούτω - 191 καλόσος - 191 εναναστήση τε vulg. - τε οπ. - 192 εναλθακὴν ἐν τούτω - 193 καλάδος - 193 εναναστήση τε vulg. - 193 οπ. - 194 εναναστήση τε vulg. - 195 οπ. - 195 εναναστήση τε vulg. - 195 οπ. - 196 εναναστήση τε vulg. - 196 οπ. - 197 οπως IK. - 199 γεναναστήση τε vulg. - 199 οπ. - 199 εναναστήση τε νυlg. - 199 εναναστήση τε νυlg. - 199 εναναστήση τε νυlg. - 199 εναναστήση το νυμφ. - 199 εναναστήση τε νυlg. - 199 εναναστήση τε νυlg. - 199 εναναστήση τε νυlg. - 199 εναναστήση το νυμφ. - 199 εναναστάνοι - 199 εναναστήση το νυμφ. - 199 εναναστάνοι - 199 εναναστάνοι

τολής. Έν 1 τούτω θέρος, και την δίαιταν ήδη χρη πρός τουτο ποιέεσθαι· χρή οὖν, ἐπειδάν πλειὰς ἐπιτείλη, τοῖσί τε σιτίοισι μαλαχωτέροισι <sup>2</sup>χαὶ χαθαρωτέροισι χαὶ ἐλάσσοσι χρέεσθαι, εἶτα τῆ μάζη πλείον ή τῷ ἄρτω, ταύτη δὲ ³προφυρητῆ ἀτριπτοτέρη, τοῖσι δὲ πόμασι μαλακοΐσι, λευκοῖσιν, δδαρέσιν, ἀρίστω δὲ δλίγω, καὶ ύπνοισιν ἀπὸ τοῦ ἀρίστου βραχέσι, \*καὶ πλησμονῆσιν ὡς ήκιστα τῶν σιτίων, καὶ τῷ ποτῷ ἰκανῷ ἐπὶ τῷ σίτῳ χρέεσθαι δι' ἡμέρης δὲ ὡς ήχιστα πίνειν, ἢν μὴ δἀναγχαίη τινὶ ξηρασίη τὸ σῶμα χρήσηται γρέεσθαι δὲ τοῖσι λαγάνοισι τοῖσιν έφθοῖσι, πλήν τῶν καυσωδέων 6 και ξηρών, χρέεσθαι δε και τοῖσιν ώμοῖσι, πλήν τών θερμαντιχών <sup>7</sup>καλ ξηρών· έμέτοισι δὲ, ἢν μή τις πλησμονή ἐγγένηται, μή χρέεσθαι τοῖσι δὲ ἀφροδισίοισιν ὡς ήχιστα λουτροῖσι δὲ χλιεροῖσι 8χρέεσθαι. Ἡ δὲ ὀπώρη ἐσχυρότερον τῆς ἀνθρωπίνης φύσιος. βέλτιον οὖν ὀπωρῶν ἀπέχεσθαι· εὶ δὲ χρῷτό τις, μετὰ τῶν σιτίων χρεόμενος <sup>9</sup> ήχιστ' αν έξαμαρτάνοι. Τοῖσί τε πόνοισι <sup>10</sup> τοῖσι τροχοῖσι χρή γυμνάζεσθαι καλ διαύλοισιν ολίγοισι μή πουλύν χρόνον, καλ τοΐσι περιπάτοισιν έν σχιῆ, τῆ τε πάλη ἐν χόνει, ὅχως ἤχιστα ἐχθερμαίνηται· ή γάρ αλίνδησις βέλτιον ή οι τροχοί· ξηραίνουσι γάρ τὸ σώμα χενούντες του ύγρου άπο δείπνου 11 τε μη περιπατέειν άλλ' ή δσον έξαναστηναι πρωί δε χρέεσθαι τοῖσι περιπάτοισιν ήλίους δε φυλάσσεσθαι καὶ τὰ ψύγεα τά τε ἐν τῷ πρωὶ καὶ τὰ ἐν τῆ ἑσπέρη, Sins. En lers on rathe descence the colleges mering as

Post τούτω addit ήδη vulg. - ήδη om. (E, restit. al. manu) GHIJKo, Ald. – δεῖ pro χρὴ  $\theta$ . – ἐπιδὰν πλιας ἐπιτιλη (sic)  $\theta$ . – σίτοισι  $\theta$ . —  $^2$  καὶ καθαρωτέροισι θ. - καὶ καθ. om. θ. - ἐλάσσοσι θ, Mack. - ἐλάττοσι vulg. — 3 προσφύραι τη Η. -πορφύραι τη, al. manu προφύραι Ε. -προφυρετη GIJK, Ald. -άθρυπτοτέρη Zwing. in marg. - άτρυπτοτέρη Lind. - πόμασι λευχοΐσι μαλακοῖσιν, ὑδαρὲς  $\theta$ . — 4 καὶ πλησ. ὡς ἡκιστα τῶν σιτίων τε (τε om. ΕΗΚ) καὶ (addunt τῶν ΕΗ) ποτῶν (ποτοῦ Zwing. in marg.) ἐκανῶς vulg. - καὶ πλ. ώς ήχιστα τῶν σιτίων τε καὶ ποτῶν καὶ τῷ ποτῷ (ποτοῦ sine τῷ Lind.) ίκανῶς Κ', Lind., Mack. - καὶ πλεισμονῆσιν ὡς ἥκιστα τῶν σιτίων, καὶ τῶ ποτῶ ἐκανῶ θ. — 5 ἀναγκαίη ΕΙΙΚθ, Ald., Mack. – ἀνάγκη vulg. — 6 καὶ ξηρών om. θ. — 7 Post καὶ addit τῶν ξηραντικῶν καὶ τῶν θ. – ξηραντικῶν pro ξηρών Mack. – μη χρησθαι, quod ponitur ante ην θ. – πλεισμονή θ. – γένηται GJ. -γέννηται (sic) I. -- 8 χρησθαι θ. - ισχυροτέρη θ. - φύσεως ΕΗ. - των όπωρῶν ΕΚ. - ὀπωρῶν om. (Η, restit. al. manu τῶν ὀπωρῶν) θ. -σίτων χρώμενος θ. — 9 οὐ βλαδήσεται pro η κ. αν έξ. FGIJ. — 10 τοῖσί τε (τε om. 0) τροχοῖσι χρη γυμνάζεσθαι, καὶ διαύλοισιν ολίγοισι πολύν (πουλύν ΕΗΚθ, Lind., Mack) χρόνον, κ. τ. π. εν σκιά (σκιή θ), τή τε π. εν κόνει (κόνι K, al. manu εί), δ. ήκ. ἐκθερμαίνηται (διαθερμαίνοιτο θ) ή γάρ (μὲν pro γάρ Zwing. in

'est l'été, et déjà il faut diriger le régime vers cette saison. Jone, quand les Pléiades se seront levées, on usera d'aliments plus émollients, plus purs et moindres, de la polenta de préérence au pain, et cette polenta sera bien pétrie sans être oncassée. Les boissons seront molles, blanches, aqueuses. Le léjeuner sera petit. Le sommeil après le déjeuner sera court. On prendra garde de se remplir d'aliments, et l'on boira sufisamment pour ce qu'on mange. Pendant la journée on ne poira guère à moins que le corps n'éprouve quelque sécheresse impérieuse. On mangera des légumes bouillis, excepté ceux qui causent de l'ardeur et de la sécheresse; on mangera aussi des légumes crus, excepté ceux qui échauffent et qui dessèchent. On n'aura pas recours aux vomissements à moins qu'il ne survienne quelque plénitude. On s'abstiendra autant que possible du coît. On usera de bains tièdes. Les fruits de la saison sont plus forts que la nature humaine; il vaut donc micux s'en abstenir; mais, si l'on en use, c'est en en mangeant avec les autres aliments que la faute sera la moindre. Quant aux exercices, on usera peu et peu longtemps de la course au cerceau et de la course diaule (double stade); on fera des promenades à l'ombre, on luttera sur la poussière, afin de s'échauffer le moins; en effet la lutte sur la poussière vaut mieux que la course au cerceau; celle-ci dessèche le corps en le privant de l'humide. Après le dîner on ne se promènera pas, si ce n'est pour faire un tour; mais le matin on usera de la promenade. On se gardera du soleil et des fraîcheurs tant du matin que du soir, fraîcheurs qu'exhalent les rivières ou les étangs ou les neiges.

marg.) ἀλίνδησις βέλτιον ἢ οἱ τροχοί (καὶ οἱ τροχοὶ δὲ βέλτιον pro ἢ οἱ τροχοί θ) ψύχουσι γὰρ vulg. – Cette phrase ne me paraît pas pouvoir subsister telle qu'elle est. D'abord il y a opposition entre ὀλίγοισι et πουλύν; puis ψύχουσι ne peut être dit de la course au cerceau; et d'ailleurs Calvus a lu dans ses mss. ξηραίνουσι, leçon bien meilleure et que Foes a adoptée dans sa traduction. Je pense donc qu'il faut ajouter μὴ devant πουλύν, et prendre ξηραίνουσι au lieu de ψύχουσι. — " δὲ ΕΗΚΟ. – περιπατεῖν ΕΗΟ. – χρῆσθαι θ. – φυλάσσεσθαι θ. – φυλάσσεσιν vulg. – ψύχη θ. – τά τε ἐν οm., restit. al. manu τά τε ἐν τῶ Η. – τῶ ΕGIJK, Ald., Zwing. in marg. – τῷ om. vulg. – τὰ πρώϊα θ. – ἐς ἐσπέρην ΕΗΚQ'. – ἐς τὴν ἐσπέρην θ. – ὄσα θ.

δκόσα ποταμοί ή λίμναι ή χιόνες ἀποπνέουσιν. Ταύτη δὲ τῆ διαίτη προσανεγέτω 1 μέγρις ήλίου τροπέων, όχως έν τουτέω τω γρόνο άφαιρήσει πάντα δχόσα ξηρά καὶ θερμά καὶ μέλανα καὶ ἄχρητα καὶ τοὺς ἄρτους, πλην εἴ τι <sup>2</sup>σμικρὸν ήδονης εἴνεκα. Τὸν ἐγόμενον δε γρόνον διαιτήσεται τοΐσι μαλακοίσι και ύγροῖσι και "ψυκτικοΐσι, λευκοΐσι καὶ καθαροΐσι, μέγρις άρκτούρου ἐπιτολῆς καὶ ἰσημε ρίης ήμέρας ἐνενήκοντα τρεῖς. ἀπὸ δὲ ἰσημερίης ὧδε χρὴ διαιτῆσθαι, προσάγοντα πρὸς τὸν χειμῶνα ἐν τῷ φθινοπώρω, φυλασσόμενο τάς μεταδολάς τῶν ψυχέων καὶ τῆς ἀλέης ἐσθῆτι παχείη • 5 χρέεσθα δὲ ἐν τουτέω τῷ χρόνω ἐν ἱματίω προκινήσαντα τἢ τε τρίψει καὶ τ΄ πάλη 6τη εν ελαίω, ήσυχη προσάγοντα καὶ τοὺς περιπάτους ποιέ εσθαι εν αλέη· θερμολουσίη τε χρέεσθαι, καὶ τους ήμερινους ύπνου άφαιρέειν, και τοΐσι σιτίοισι θερμοτέροισι και ήσσον ύγροῖσι κα καθαροῖσι, καὶ τοῖσι πόμασι μελαντέροισι, μαλακοῖσι <sup>8</sup>δε καὶ μ ύδαρέσι, τοῖσί τε λαγάνοισι ξηροῖσιν ἦσσόν τε, τἢ τε ἄλλη διαίτ 9προσάγειν πάση τῶν θερινῶν ἀφαιρεῦντα, τοῖσι χειμερίοισι χρέεσθο μή ἐς ἄχρον, ὅχως καταστήσει ὡς ἔγγιστα τῆς χειμερινῆς διαίτης έν <sup>10</sup> ήμέραις δυοΐν δεούσαιν πεντήχοντα μέχρι πλειάδων δύσιος ἀπ ionusping. or organization of the recommendation of the marke to

69. 11 Ταῦτα μὲν παραινέω τῷ πλήθει τῶν ἀνθρώπων, ὁχόσοισι ἐξ ἀνάγχης εἰχῆ τὸν βίον διατελέειν ἐστὶ, μηδ' 12 ὑπάρχει αὐτέοις τῶν ἄλλων ἀμελήσασι τῆς ἐωυτῶν ὑγιείης ἐπιμελεῖσθαι· 18 οἶσι ἐ τοῦτο παρεσχεύασται καὶ διέγνωσται, ὅτι 14 οὐδὲν ὄφελός ἐστιν οὕτ χρημάτων οὕτε τῶν ἄλλων οὐδενὸς ἄτερ τῆς ὑγιείης, πρὸς τουτέου

<sup>&</sup>quot;Μέχρι Η. - τούτω θ. - ἀραιρήσει (Η, al. manu ση) θ. - ἀραιρήση vulg. ὅσα θ. - θερμὰ καὶ ξηρὰ Κ. - ἄκρατα JΚ. - ² σμικρὸν θ, Mack. - μικρὸν vulg - ἡδ. παρέχειν είν. vulg. - παρέχειν οm. (Η, restit. al. manu) θ. - μαλθακοῖσι ε - ³ ψυκτοῖσι Ε. - Post ψ. addit καὶ vulg. - καὶ οm. θ. - καὶ καθαροῖσι θ. - κα καθ. οm. vulg. - μέχρι Η. - ⁴ διαιτεῖσθαι vulg. - διαιτᾶσθαι θ. - Mack dit que θ διαιτῆσθαι. - διαιτῆσθαι ΕΗΙΚ, Mack. - ἐν τῆ φθινοπωρινῆ θ. - τοῦ ψύχεος ξ - ἀλέης IJ. - αἰσθῆτι θ. - - ὁ χρῆσθαι δ΄ θ. - προκεινήσαντα θ. - - ἐτῆ θ. - τῆ οm vulg. - ἀλέη IJ. - ² θερμολουσι τε (sic) χρῆσθαι θ. - θερμολουσίησί τε ΕJΚ. ὕπνους ἡμερινοὺς Ηθ. - σίτοισι θ. - πώμασι θ. - μελανωτέροισι vulg. - μελα νοτέροισι J. - μελαντέροισι θ. - - δὲ δὲ οm. GIJ. - καὶ οm. (Η, restit. al. manu θ. - λαχάνοισιν ῆσσον, τῆ τε vulg. - λακάνοισι (sic) ξηροίσιν ῆσσόν τε, τῆ τ θ. - Μack cite cette variante sans le τε après ῆσσον, ce qui change le sens - σπροσάδειν Ald. - τῶν δὲ θ. - ἀφαιρεῦνται J, Ald. - ὑφαιρέοντα θ. - τοῖσι δ θ. - χειμερινοῖσι Ηθ. - χρῆσθαι θ. - εἰς J. - ὅπως θ. - καταστήση vulg. - εἴ τις τ

On se tiendra à ce régime jusqu'au solstice de manière à ôter pendant ce temps tout ce qui est sec, chaud, noir, intempéré, et les pains, si ce n'est quelque petite exception pour se procurer un plaisir. Dans toute cette époque on usera des choses molles, humides, rafraîchissantes, blanches, pures, jusqu'au lever d'Arcturus et à l'équinoxe, pendant quatre-vingt-treize jours. A partir de l'équinoxe on réglera son régime, marchant vers l'hiver dans l'automne; se gardant des changements du froid et du chaud à l'aide d'un vêtement épais. Dans ce temps, on usera, vêtu, de mouvements préalables, puis de la friction, et de la lutte huilée, en procédant graduellement. On se promènera au chaud. On prendra des bains chauds. On supprimera le sommeil de la journée. Les aliments seront plus chauds, moins humides et moins purs. Les boissons seront plus noires, molles et non aqueuses. On mangera des légumes secs et on en mangera moins. On conduira tout le régime en retranchant aux choses de l'été, sans aller trop loin dans les choses de l'hiver, de manière à le mettre aussi près que possible du régime hibernal, pendant quarante-huit jours depuis l'équinoxe jusqu'au coucher des Pléiades

69. (Règles de régime pour ceux qui ont tout le temps de s'occuper de leur santé. L'auteur indique la découverte hygiénique qu'il a faite.) Voilà ce que je conseille au commun des hommes qui, de nécessité, doivent vivre à l'aventure sans pouvoir, négligeant tout le reste, s'occuper de leur santé. Mais ceux qui en ont le moyen et pour qui il est bien entendu qu'il n'est aucun besoin de richesses ni de rien autre sans la santé, ceux-là trouveront ici un régime que j'ai découvert et conduit aussi près

ρτο ἔγγιστα θ.— 10 ἡμέραις Εθ. – ἡμέρησι Lind., Mack. – ἡμέραιν vulg. – ἡμέρην GHIK, Ald., Frob., Zwing. – ἡμεροῖν Η. – δεούσαις Εθ. – Ante πεντ. addit ἡ vulg. – ἢ οm. θ, Lind., Mack. – πλιάδων λύσιος θ. — 11 καὶ ταῦτα μὲν περαινῶ Gal. in cit. in Comm. de Hum., t. XVI, p. 76, ed. Κühn. — 12 ὁπάρχειν FJK. – αὐτοῖσι θ. – ἀμελήσασι θ. – ἀμελήσαντας vulg. – έωυτῶν ΕΚ. – ἐαυτῶν (έ. οm., Η al. manu ἐωυτῶν, θ) vulg. – ὑγείης GHI. – ἐπιμελέσθαι θ. — 13 ὅτω θ. — 14 οὐδὲ GJ, Ald. – Post χρ. addit οὐτε σώματος vulg. – οὐτε σώματος οm. θ, Mack. – ὑγείης HK. – τοιουτέους HK. – τούτοις θ. – ἀνυστὴν J.

ἐστί μοι δίαιτα ἐξευρημένη ὡς ἀνυστὸν πρὸς τὸ ἀληθέστατον τῶ δυνατῶν προσηγμένη. ¹Ταύτην μὲν οὖν προϊόντι τῷ λόγῳ δηλώσω Τόδε δὲ τὸ ἔξεύρημα καλὸν μὲν ἐμοὶ τῷ εὐρόντι, ἀφέλιμον δὲ ²τοῖς μαθοῦσιν, οὐδεὶς δέ κω τῶν πρότερον οὐδὲ ἐπεχείρησε συνεῖναι, πρὸς ἄπαντα τὰ ἄλλα πολλοῦ κρίνω εἶναι ἄζιον · ἔστι ³δὲ προδιάγνω σις μὲν πρὸ τοῦ κάμνειν, διάγνωσις ⁴δὲ τῶν σωμάτων τί πέπονθε πότερον τὸ σιτίον κρατέει τοὺς πόνους, ἢ οἱ πόνοι τὰ σιτία, ἢ με τρίως ἔχει πρὸς ἄλληλα · ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ \*κρατέεσθαι δκοτερονοῖ νοῦσοι ἐγγίνονται · ἀπὸ δὲ τοῦ ἐσάζειν πρὸς ἄλληλα ὑγείη πρόσεστι ἀνθρώποισιν ὑγιαίνειν δοκέουσι καὶ ²ἐσθίουσιν ἡδέως πονέειν τε δυνα μένοισι καὶ σώματος καὶ χρώματος ἱκανῶς ἔχουσιν.

70. Αἱ ρῖνες ἄτερ προφάσιος φανερῆς <sup>8</sup>ἐμπλάσσονται ἀπὸ τι δείπνου καὶ τοῦ ὑπνου, καὶ δοκέουσι μὲν πλήρεες εἶναι, μύσσοντι δὲ οὐδέν · ὁκόταν δὲ περιπατεῖν ἄρξωνται τοῦ <sup>9</sup>ὄρθρου καὶ γυμνο ζεσθαι, τότε μύσσονται καὶ πτύουσι, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου <sup>10</sup>χι τὰ βλέφαρα βαρέα ἴσχουσι, καὶ τὸ μέτωπον ὥσπερ ξυσμὸς λαμβάνε τῶν τε <sup>11</sup>σίτων ἤσσον ἄπτονται, καὶ πίνειν ἦσσον δύνανται, ἄχροι τε τουτέοισιν ὑπογίνονται, <sup>12</sup>καὶ ἢ κατάρροοι κινέονται ἢ πυρετ φρικώδεες, καθ' ὅ τι <sup>13</sup>ἀν τύχη τοῦ τόπου ἡ πλησμονὴ κινηθεῖσα. <sup>σ</sup>τι δ' ἀν τύχη ποιήσας κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν, τοῦτο <sup>14</sup> αἶτιῆται οἱ αἴτιον ἐόν · τουτέω γὰρ κρατεῦντα τὰ σιτία τοὺς πόνους, κατὰ σμικρι

'Ταύτη Frob. - προϊόντος του λόγου θ. - χρόνω (Ε, al. manu λόγω) Κζ Zwing. in marg. - τὸ δὲ sine δὲ τὸ θ. - ἐξεύρεμα 1. - ² τοῖς θ. -πω EGIJK -οὐδ' ΕΗΚθ. - ἐπεχείρησαι (sic) θ. - συνεῖναι θ. - ξυνθεῖναι vulg. - ö om. θ. άπαντα δή τᾶλλα ΕΗΚθ. -τ' ἄλλα J. - κρίνω αὐτὸ εἶναι πουλλοῦ ἄξιον (sin αὐτὸ ΕΗΚ) (θ, πολλοῦ). -πολλῶ J. - 3 δὲ ΕΗΙJΚθ, Ald., Zwing. in marg Lind., Mack. - δε om. vulg. - προδιαγνώσεις μεν πρός το κάμνειν, διαγνώσε  $\theta$ . — 4δè om. GJ $\theta$ . Ald. — 5 πρατεῖσθαι ὁπότερον οὖν  $\theta$ . — ὑγιείη  $E\theta$ . — 6 ἐπ 0. - δὲ pro δὴ J. - οἶά ἐστι καὶ γίνεται 0. - γίγνεται ΗΚ. - ὑγιαίνειν τε δοκοῦ θ. - Mack cite θ sans τε. - <sup>7</sup> ἐσθίουσί τε vulg. - τε om. θ. - καὶ χρώματος κ σώματος θ. — 8 ενπλάσσονται θ. – εμπλήσσονται vulg. – εμπλήσονται Ε. Mack dit que θ a εμπλήσσονται. Έμπλάσσεσθαι est la bonne leçon, ce m ayant aussi le sens de ἐμφράσσεσθαι. - ἀπό τε τοῦ δείπνου καὶ τοῦ ὕπνου - καὶ τοῦ ὕπνου om. vulg. - πλήρεις θ. - ὅταν θ. - 9 ἄρθρου (sic) Ald. - κ προϊόντος τοῦ vulg. – προϊόντος δὲ τοῦ θ. — 10 καὶ om. Κ. – βλεφάρεα (sic) -βαρέα om. Κ.-ώσπερ ξυσμός 0.- ξυσμή sine ώσπερ vulg.-λαμβά Zwing. — 11 σιτίων JK. - ἀπέχονται vulg. - ἦσσον ἄπτονται θ. - πίνειν τε sh καὶ ΕΗΚθ. - άχροίη τε τουτέοισιν (addunt καὶ ΕΗQ', Lind.) ή χροιή γίνετ le la rigoureuse exactitude qu'il est possible; régime que l'exposerai dans le courant de ce discours. Cette découverte, belle pour moi qui l'ai faite, utile à ceux qui s'en instruisent, découverte à laquelle aucun des devanciers n'a même songé sur un objet qui me paraît être d'une grande valeur pour tout le reste, cette découverte, c'est le pronostic touchant l'imminence de la maladie, et le diagnostic de ce que le corps éprouve, à savoir si l'aliment surmonte l'exercice, ou l'exercice l'aliment, ou si ces deux termes sont dans une juste proportion. En effet le triomphe de l'un des deux, lequel que ce soit, engendre des maladies; et l'égalité réciproque de tous les deux entretient la santé. Je vais donc entrer dans l'exposé de ces formes et montrer ce qu'elles sont chez des hommes semblant en santé, mangeant avec plaisir, pouvant travailler, et ayant le corps et la couleur dans un état satisfaisant.

70. (Premier cas où les aliments l'emportent sur les exercices. Plénitude caractérisée par l'état des narines et par l'affection de la gorge.) Les narines sans cause apparente s'obstruent après le dîner et le sommeil; elles paraissent être pleines, et cependant on ne mouche pas. Quand on commence à se promener le matin et à s'exercer, alors on mouche et on crache. Avec le temps, les paupières aussi deviennent pesantes, une sorte de prurit s'empare du front; on a moins d'appétit, et on ne peut pas boire autant; le teint se décolore, et il survient ou des catarrhes ou des fièvres frissonnantes, suivant le lieu où la chance portera le mouvement de la pléthore. Quoi que le hasard fasse faire durant ce temps, c'est à cela qu'on s'en prend comme à la cause; et cependant la cause n'est pas là; mais les aliments ont surmonté les exercices, et la pléthore,

νυίς. – ἀχροίη τε (ἄχροιαι sine τε θ) τουτέοισιν ὑπογίνονται Η (θ, τούτοισιν). —  $^{12}$  η οὖν pro καὶ η EHKQ΄, Lind. – οἱ pro η Zwing. in marg. – καταρροῖ (sic) κεινέονται θ. – Mack dit que θ a κατάρροι. —  $^{13}$  ην pro αν ΕΗΚθ. –  $^{13}$  ην pro αν ΕΗΚθ. –  $^{13}$  ην pro αν ΕΗΚθ. –  $^{14}$  αλτιάται θ. – τούτου θ. – χρόνου pro τόπου vulg. – πλεισμονή θ. —  $^{14}$  αλτιάται θ. – τούτου θ. – κρατευτα (sic) θ. – σμικρὸν ΕΗ. – μικρὸν vulg. – μικρὸ θ, Mack. – η πλεισμονή θ. – προήγαγεν θ, Mack. – ήγαγεν vulg. – ἀλλὰ ΕΗΚθ. – τούτου θ. – ὅταν θ. —  $^{13}$ 

ξυλλεγομένη ή πλησμονή ές νούσον προήγαγεν. Άλλ' οὐ χρή προίεσθαι μέχρι τουτέου, άλλ' δχόταν γνῷ τὰ πρῶτα τῶν τεχμηρίων, είδέναι ότι κρατέει τὰ σιτία τοὺς 1πόνους κατὰ σμικρὸν ξυλλεγόμενα, η πλησμονή έστι. 2 Μύξαι γάρ καὶ σίελα πλησμονής έστι κρίσις. άτρεμίζοντος μεν δή τοῦ σώματος, <sup>3</sup>φράσσουσι τοὺς πόρους τοῦ πνεύματος, πολλής ένεούσης της πλησμονής θερμαινόμενον δὲ "ὑπὸ τοῦ πόνου, ἀποκρίνεται λεπτυνόμενον. Χρη δὲ τὸν τοιοῦτον ἐκθεραπευθήναι ώδε. διαπονήσαντα έν τοΐσι γυμνασίοισι τοΐσιν είθισμένοισιν ακόπως, θερμώ λουσάμενον, σιτίσαι παντοδαποΐσι καὶ ποιήσαι έμέσαι· έχ δε τοῦ έμέτου κλύσαι τὸ στόμα καὶ τὴν φάρυγγα οἴνω αὐστηρῷ, ὅχως <sup>6</sup>ἄν συστυφῆ τὰ στόματα τῶν φλεδῶν καὶ μηδὲν ἐπικατασπασθη, δκοῖα γίνεται ἀπὸ ἐμέτων· εἶτα <sup>7</sup> ἐξαναστὰς περιπατησάτω εν άλεη δλίγα • ες δε την ύστεραίην τοΐσι μεν περιπάτοισιν 8 αὐτοῖσι χρέεσθαι, τοῖσι δὲ γυμνασίοισιν ἐλάσσοσι καὶ κουφοτέροισιν η πρόσθεν· καὶ ἀνάριστος διαγέτω, <sup>9</sup>ην θέρος η η ην δὲ μη θέρος η, μικρόν ἐπιφαγέτω καὶ τοῦ δείπνου ἀφελεῖν τὸ ημισυ οδ εἴωθε δειπνείν τη δε τρίτη τους μεν πόνους ἀποδότω τους είθισμένους πάντας και τους περιπάτους, τοῖσι δὲ σιτίοισι προσαγέτω ήσυχη, 10 ὅκως τη πέμπτη ἀπὸ τοῦ ἐμέτου χομιεῖται τὸ σιτίον τὸ εἰθισμένον: 11\*Ην μὲν οὖν ἀπὸ τουτέου ίκανῶς ἔχη, θεραπευέσθω τὰ ἐπίλοιπα τοῖσι μὲν σιτίοισιν έλάσσοσι, τοῖσι δὲ πόνοισι πλείοσιν την 12 δὲ μη καθεστήκη τά τεχμήρια της πλησμονης, διαλιπών δύο ήμέρας ἀφ' ης ἐχομίσατο τὰ σιτία, ἐμεσάτω πάλιν καὶ προσαγέτω κατὰ 18 τὰ αὐτά ἡν δὲ μή, καὶ ἐκ τρίτου, μέχρις ἂν ἀπαλλαγἢ τῆς πλησμονῆς.

Πόνους κατὰ (καὶ τὰ pro κατὰ K; καὶ κατὰ Mack) μικρὸν (μικρὰ Hθ, Mack; σμικρὰ EK) ξυλλεγόμενα (συλλ. IJ; ξυλλεγομένη Zwing. in marg., Lind.) (addunt ἡ θ, Mack) πλησμονή (πλεισμ. θ) ἐστι (ἔσται Zwing. in marg.) vulg. – D'après Mack, θ a καὶ κατά; ma collation ne le dit pas. En tout cas je garde le texte de vulg., sauf ἡ que je prends à θ et que je lis ἢ. — ²μῦξα γὰρ καὶ σίαλον πλεισμονῆς θ. — ³ φραγνύουσι θ. – σώματος pro πν. P'Q', Zwing. in marg. – πουλλῆς G. – ἐνεούσης οπ., restit. al. manu H. – πλεισμονῆς θ. — ⁴ ἀπὸ θ. – λεπτυνόμενα K'. — ⁵ ἐκπονῆσαι θ. – ἐξεμεύσαι (sic) εὐθὺς σίτοισι χρησάμενον παντοδαποῖσιν pro σιτίσαι.... ἐμέσαι θ. – Μack dit que θ a ἐξεμέσαι. – σιτίσαι οπ., restit. al. manu H. – καὶ ποιῆσαι ἐμέσαι οπ., restit. al. manu H. – καὶ ποιῆσαι ἐμέσαι οπ., restit. al. manu H. – συνστυφῆ Γ. – συστηςῆ G. – στυφῆ Κ. – στύψη θ. – Mack dit que θ a στύφη. – ἐπισπασθῆ EHK Q', Zwing. in marg. – ἔτι κατασπασθῆ Mercurialis, Mack. – Mack dit que θ a ἐπισπασθῆ; ma collation n'en dit rien. — ' ἐξαναστὰς θ. – ἀναστὰς vulg. +

s'amassant peu à peu, a conduit à la maladie. Il ne faut pas laisser aller les choses jusque-là, et, dès que vous apercevrez les premiers signes, sachez que les exercices sont surmontés par les aliments s'amassant peu à peu, par quoi la pléthore est produite. En effet la mucosité et la salive sont la crise de la pléthore; le corps étant en repos, elles obstruent les conduits du souffle, vu que la pléthore est considérable; mais, échauffée par l'exercice, l'humeur s'atténue et se sépare. On traitera ce cas ainsi : faire les exercices accoutumés sans courbature, prendre un bain chaud, se remplir d'aliments de toute espèce et se faire vomir. Après le vomissement on se rincera la bouche et la gorge avec un vin astringent, afin que les orifices des veines se contractent et que rien de ce qui provient des vomissements ne soit attiré. Ensuite on fera un tour au chaud. Le lendemain on usera des mêmes promenades, mais les exercices seront moindres et plus légers que précédemment. On ne sera pas de déjeuner, si c'est l'été; si ce n'est pas l'été, on mangera quelque petite chose. Au dîner on retranchera la moitié de ce qu'on y prenait d'habitude. Le surlendemain on reviendra à tous les exercices accoutumés et aux promenades. On augmentera progressivement la nourriture afin de pouvoir, le cinquième jour après le vomissement, manger comme d'habitude. Si cela sussit, le traitement consistera pour le reste en moins de nourriture, en plus d'exercice. Mais si les signes de la plénitude ne disparaissent pas, laissant passer deux jours depuis celui où l'on est revenu à la nourriture habituelle, on vomira de nouveau, et l'on suivra la même augmentation progressive. Si ce n'est pas encore assez, on recommencera une troisième fois, jusqu'à ce qu'on soit débarrassé de la plénitude.

άλέη IJ. -τῆ δ' ὑστεραίη θ. - ὑστερέην J. - δαὐτοῖσι θ. - αὐτοῖσι om. vulg. -χρησάσθω θ. -  $^9$  ῆν θέρος ἢ om. θ. - δὲ om. θ. - εἴωθε EHKθ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - ἤθελε vulg. -  $^{10}$  ὅπως θ. - πομιεῖ GJ. -  $^{11}$  χῆν μὲν (μὲν om. K) ἀπὸ τουτέου (τούτου K) vulg. - ἢν μὲν οὖν ἀπὸ τούτου θ. - D'après Mack θ a χῆν. - ἐλάττοσι EHK. -  $^{12}$  μὲν pro δὲ IJ. - καθέστηκε E. - πλεισμονῆς, διαλειπὼν (sic) θ. -  $^{13}$  ταὐτὰ EHK. - τωυτὰ Mack. - μὴ om. θ. - ἐχ τοῦ τρίτου H. -μέχρι θ. -πλεισμονῆς θ.

71. Είσι δέ τινες τῶν ἀνθρώπων οίτινες, δικόταν κρατέωνται οί πόνοι υπό των σιτίων, τοιαύτα πάσχουσιν άρχομένης της \*πλησμονής ύπνοι μακροί και ήδέες αὐτοῖσιν ἐπιγίνονται, \*καί τι τῆς ημέρης ἐπικοιμώνται· ὁ δὲ ὅπνος γίνεται τῆς σαρκὸς ὑγρανθείσης. καὶ γεῖται τὸ αξμα, καὶ γαληνίζεται διαγεόμενον τὸ πνεῦμα. Όκόταν δὲ μη δέγηται ἔτι τὸ σῶμα την \*πλησμονήν, ἀπόκρισιν ήδη ἀφίησιν είσω ύπὸ βίης τῆς περιόδου, ήτις ὑπεναντιουμένη τῆ τροφῆ τῆ ἀπὸ τῶν σιτίων ταράσσει τὴν ψυχήν. Οὐκ ἔτι 5 δὴ κατά τοῦτον τὸν γρόνον ήδεῖς οἱ ὕπνοι, ἀλλ' ἀνάγκη ταράσσεσθαι τὸν ἄνθρωπον, καὶ δοχέει μάχεσθαι δκοία γάρ τινα πάσχει τὸ σῶμα, τοιαῦτα δρῆ ή ψυχή, χρυπτομένης τῆς ὄψιος. Όχοταν οὖν 6 ἐς τοῦτο ήχη ώνθρωπος, έγγυς ήδη τοῦ χάμνειν ἐστίν· 7 ο τι δὲ ήξει νούσημα, ἄδηλον· δχοίη γὰρ ἄν ἔλθη ἀπόχρισις καὶ <sup>8</sup>ὅτου ᾶν κρατήση, τοῦτο ένόσησεν. Άλλ' οὐ χρή προέσθαι τὸν φρονέοντα, ἀλλ' δκόταν ἐπιγνῶ τῶν τεχμηρίων τὰ πρῶτα, 9 τῆς θεραπείης ἔχεσθαι, καὶ δὴ τοῦτον ώσπερ τὸν πρότερον ἐκθεραπευθῆναι, πλείονος δὲ χρόνου καὶ λιμοχτονίης δέεται.

72. Ἐστὶ δὲ 10 καὶ τὰ τοιάδε τεκμήρια πλησμονῆς ἀλγέει τὸ σῶμα 11 οἶσι μὲν ἄπαν, οἶσι δὲ μέρος τι τοῦ σώματος ὅ τι ἄν τύχη τὸ 12 δὲ ἄλγος ἐστὶν ὁκοῖον κόπος δοκέοντες οὖν κοπιῆν, ραθυμίησί τε καὶ πλησμονῆσι θεραπεύονται, μέχρις ἄν ἐς πυρετὸν ἀφικνῶνται καὶ 13 οὐδέκω οὐδὲ τοῦτο γινώσκουσιν, ἀλλὰ λουτροῖσί τε καὶ σιτίοισι χρητ

1 ο Οταν θ. - ὑπὸ Ε (H, al. manu ἀπὸ) ΚQ', Zwing. in marg., Lind. - ἀπὸ vulg. - σίτων θ. - τοιάδε EHQ', Zwing. in marg., Lind. - καλ τοιάδε θ. - $^{2}$ πλεισμονής  $\theta$ . -έγγίνονται  $\theta$ .  $-^{3}$  καί τι τής  $\theta$ . -καὶ ἐπὶ τής  $\mathbf{vulg}$ . -ύγρανθείσης om. (E, restit. al. manu) FGHIJKθ, Ald. - D'après Mack θ a ύγρανθείσης. - γαληνίζεται θ. - γαληνίζει vulg. - διαχεομένου Mack. - 4 πλεισμονήν 6. - 5 δή EHKP'Q'θ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - δή om. vulg. - άλλά EHK. – δοκέειν θ. —  $\theta$  εἰς ΕΗΙΙΚ. – ἤκη (sic) θ. – ὤνθρωπος ΕΗθ. – ὁ ἄνθρωπος vulg. — 7 ὅτι δὲ ἔξει (ήξει GHIJK, Ald., Zwing., Lind.; ήξη Ε) τὸ νούσημα (νόσημα ΕΗJΚ) μάλα δήλον όποία (όποίη Lind., MacR) γάρ vulg. - ὅτι ήξει νόσημα ἄδηλον· δχοίη γὰρ θ. - Lisez ő τι et prenez la leçon de θ. - 8 ὅχου θ, Mack. - ήν pro αν ΕΗΚ. - ένοσοποίησεν θ, Mack. - πρόεσθαι Η. - προσείσθαι (sic) θ. -προσείεσθαι Mack. - Mack dit que telle est la leçon de θ. άφρονέοντα vulg. -εὐφρονέοντα Ε. -φρονέοντα θ, Mack. - ὅταν θ. - τών τεχμηρίων om. θ, Mack. — 9 τησι θεραπείησιν ώσπερ τὸν πρώτον έκθεραπευθηναι θ. - καὶ δή τούτον οιπ., restit. al. manu H. - δεῖ pro δή ΕΙΙΚ. - δεῖται θ. — 10 καὶ τοιάδε τὰ (τὰ om. ΕΚ) τεκμήρια vulg. - καὶ τὰ τοιάδε τεκμήρια πλεισμονής  $\theta$ . — "οίσι (bis)  $\theta$ . — οίς (bis) vulg. — ο τι αν τύχη om.  $\theta$ . —  $\theta$  δ'

71. (Deuxième cas où les aliments l'emportent sur les exercices. Il est caractérisé par la somnolence.) Il y en a qui, lorsque les exercices sont surmontés par les aliments, présentent ces accidents-ci : au début de la pléthore, ils ont des sommeils prolongés et qui leur sont agréables, ils dorment aussi un peu le jour. Ce sommeil vient de ce que la chair est humectée, le sang se dilate, et le souffle se calme par sa diffusion. Mais quand le corps ne reçoit plus la pléthore, alors il se fait une sécrétion au dedans par la force du mouvement circulaire, lequel, étant opposé à la nourriture fournie par les aliments, trouble l'âme. A ce moment les sommeils ne sont plus agréables, mais nécessairement l'homme est troublé, et il lui semble se battre; en effet ce que le corps ressent, l'âme le voit, quand les yeux sont fermés. A ce point la maladie est proche; mais quelle maladie? c'est ce qu'on ne sait pas; car cela dépend de la nature de la matière séparée et de la partie dont cette matière triomphera. L'homme sage ne laissera pas aller les choses jusque-là; mais, les premiers signes une fois reconnus, on se mettra au traitement, qui sera comme pour le cas précédent; seulement il faut plus de temps et une abstinence plus rigoureuse.

72. (Troisième cas où les aliments l'emportent sur les exercices. Il est caractérisé par des douleurs générales ou partielles.)
Voici encore des signes de plénitude: le corps est douloureux, chez les uns en totalité, chez les autres en une partie, celle que frappe la chance; cette douleur est comme une courbature.
Croyant donc être courbatus, les patients se traitent par le repos et la bombance jusqu'à ce que la fièvre les saisisse; alors même ils se méprennent, et, usant de bains et d'aliments, la maladie devient une péripneumonie qui les met à toute extrémité. Mais

ΕΗΚ. – οίονεὶ θ. – καὶ δοκέουσι (δοκοῦντες ΕΗΚ ; δοκέοντες Q') κοπιῆν vulg. – δοκέοντες οὖν κοπιῆν θ. – τε οιπ. θ. – πλεισμονῆσι θ. – μέχρι ἢν ἐς θ. – μέχρι ἐς, al. manu μέχρι ἄν ἐς Η. – ἐς οιπ. Ε. —  $^{13}$  οὐδέκω ΕΗΡ'. – οὐδέπω vulg. – λουτρῆσι G, Ald. – σίτοισι  $EH\theta$ . – εἰς EHIJK. – περιπν. GJ. – νόσημα  $EHIJK\theta$ .

σάμενοι ές περιπλευμονίην κατέστησαν το νούσημα, καὶ ές κίνδυνον τὸν ἔσγατον ἀφιχνέονται. Άλλὰ χρή προμηθέεσθαι πρὶν αν ἐς τὰς νούσους ἀφικνέωνται, καὶ θεραπεύεσθαι τῷδε τῷ τρόπω μάλιστα μέν πυριηθέντα μαλαχήσι πυριήσι 2 τον άνθοωπον εί δε μή, λουσάμενον πολλώ καὶ θερμώ, διαλύσαντα τὸ σώμα ώς μάλιστα, χρησάμενον \*τοΐσι σιτίοισι πρώτον μέν τοῖσι δριμέσι καὶ πλείστοισιν, εἶτα ετοῖσιν ἄλλοισιν ἐξεμέσαι εὖ, καὶ ἐξαναστάντα περιπατῆσαι δλίγον χρόνον εν άλεη, επειτα καταδαρθείν πρωί δε τοΐσι περιπάτοισι <sup>6</sup>πολλοῖσιν ἐξ ὀλίγου προσάγοντα χρέεσθαι καὶ τοῖσι γυμνασίοισι κούφοισι καὶ τῆσι προσαγωγῆσι καθάπερ καὶ 7 τὸ πρότερον. ἐσχνασίης δὲ τοῦτο πλείστης δέεται καὶ περιπάτων. <sup>\*</sup>Ην δὲ μή προνοηθείς ές πυρετόν αφίκηται, 8προσφέρειν μηδέν άλλο άλλ' ή ύδωρ ήμερέων τριών. ήν μέν οὖν έν 9 ταύτησι παύσηται εἰ δὲ μή, πτισάνης χυλώ θεραπεύεσθαι, 10 καὶ ή τεταρταῖος ή εδδομαῖος ἐκστήσεται, 11 εὶ ἐξιδρώσει · ἀγαθὸν δὲ τοῖσι χρίσμασι χρέεσθαι τοῖσιν ἱδρωτικοῖσιν ὑπὸ τὰς κρίσιας, ἔξαναγκάζουσι γάρ.

73. Πάσχουσι δέ τινες καὶ τοιάδε ἀπὸ 12πλήσμονῆς τὴν κεφαλὴν ἀλγέουσι καὶ βαρύνονται, καὶ τὰ βλέφαρα πίπτει αὐτέοισιν ἀπὸ τοῦ δείπνου, ἔν τε τοῖς ὕπνοις 13 ταράσσονται, καὶ δοκέει θέρμη ἐνεῖναι, ή τε κοιλίη ἐφίσταται ἐνίοτε ὁκόταν 14 δὲ ἀφροδισιάση, δοκέει κουφότερος εἶναι ἐς τὸ παραυτίκα, ἐξ ὕστέρου δὲ μᾶλλον βαρύνεται τούτοισιν ἡ κεφαλὴ τὴν πλησμονὴν ἀντισπῶσα τὴν τε κοιλίην ἐφίστησι, καὶ αὐτὴ βαρύνεται κίνδυνοί 15 τε ὑπόκεινται κακοὶ, καὶ ὅκη ἄν ραγῆ ἡ πλησμονὴ, τοῦτο διαφθείρει. ᾿Αλλὰ χρὴ προμηθέεσθαι

<sup>&#</sup>x27; Άν οπ. ΕΗΚθ. -νόσους ΕGIJ. - ἀρικνέεσθαι, al. manu ἀρικνέωνται Η. - ἀφίκηται θ. - μάλιστα μὲν οπ. FGIJ. — ² τὸν ἄνθρωπον οπ. (Η, restit. al. manu) θ. - Αητε πολλῷ addunt ὕδατι ΕΗΚθ, Μαςκ. — ³ διαλούσαντα J. — ⁴τῶν σιτίων θ. — ⁵ τοῖς Η. - άλυκοῖσιν vulg. - ἄλλοισιν θ. - δλίγον χρόνον οπ. GIJ. - άλέη J. - ἔπειτα καταδαρθεῖν οπ. θ. - καταδραθεῖν ΕΗΙJ. — ⁶ πολλοῖσιν θ. - πολλ. οπ. vulg. — ² τὸ οπ. θ. - οὖτος pro τοῦτο θ. - δεῖται θ. - εἰς Ε. - ἀφίκηται ἐς πυρετὸν θ. — ὅ προσφέρειν ΕGJΚθ, Ald., Zwing., Mack. - προφέρειν vulg. - μηθὲν θ. - ἄλλο οπ., restit. al. manu H. - άλλ' οπ. θ. - ἡμερέων τριῶν οπ. FGJ. — Ἦποται θ, Μαςκ. - ταύτη vulg. - Post παύσηται addit καλῶς ἔχει Charterius. - Cette addition n'est justifiée par aucun manuscrit, et est d'ailleurs inutile. - ἢν δὲ μἢ θ. - πτισσάνης EG, Ald., Lind., Mack. — 10 καὶ οπ., restit. al. manu H. - ἢ γὰρ pro καὶ ἢ θ. - τεταρταίοις ἢ ἑδδομαίοις ΕΗΙJΚΩ'. - τεταρταίοισιν ἢ ἑδδομαίοισιν Ρ', Mack. — 11 ἢ pro εἰ ΕΗΚ. - καὶ pro εἰ θ. - χρήμασι τ. ἱδρ. χρῆσθαι λ. - ἀναγκάζουσι J. — 12 πλει-

il faut prendre ses précautions contre la maladie imminente et se traiter ainsi : On prendra surtout de molles étuves ; sinon, on se lavera avec beaucoup d'eau chaude, on détendra le corps autant que possible; et, usant d'aliments d'abord âcres et très-abondants, puis de toute espèce, on vomira bien; ensuite on sera un tour de peu de durée au chaud, après quoi on dormira. Le matin on fera de grandes promenades, commençant par peu et augmentant graduellement. Les exercices seront légers et graduellement augmentés comme dans le cas précédent. Un état pareil demande beaucoup d'atténuation et de promenades. Si, négligeant les précautions, on arrive à la fièvre, on ne prendra rien autre que de l'eau pendant trois jours; le mal cesse-t-il dans cet intervalle? cela suffit; sinon, on usera de l'eau d'orge, et le troisième ou le quatrième jour le patient sera hors d'affaire s'il a une sueur. Il est bon aussi de l'oindre avec les onguents sudorifiques à l'approche des crises; car ils provoquent la diaphorèse.

73. (Quatrième cas où les aliments l'emportent sur les exercices. Il est caractérisé par la céphalalgie et la pesanteur de tête.) Quelques-uns présentent ces symptômes-ci de plénitude : ils ont de la céphalalgie et de la pesanteur de tête, les paupières leur tombent après le dîner; dans le sommeil ils sont troublés, ils semblent avoir de la chaleur fébrile, et quelquefois le ventre se constipe. Après le coît, ils paraissent, pour le moment, être plus à l'aise, mais consécutivement ils se sentent plus pesants. Dans ce cas la tête, agissant par révulsion sur la pléthore, resserre le ventre et devient ellemême pesante. Le danger est grand, et la plénitude corrompt la partie quelconque sur laquelle elle fait irruption. Il faut se précautionner ainsi : veut-on que le traitement soit court?

σμονής θ. - ἀλγέουσι καὶ βαρύνονται θ, Mack. - ἀλγέει καὶ βαρύνεται vulg. - αὐτοῖσιν θ. - τοῖσιν ὕπνοισι Mack. — το ταράσσονταί τε καὶ θ. - θερμή, al. manu θέρμη H. - εἶναι θ. —  $^{14}$  δ' θ. - ὅστερον pro ἐξ ὑστέρου J, Zwing. in marg. - πλεισμονήν θ. —  $^{15}$  τε θ, Mack. - δὲ pro τε νulg. - κακοὶ, καὶ θ. Mack. - κακοὶ, καὶ οιν. vulg. - ὅχου θ. - ἢν pro ἀν Hθ. - πλεισμονή θ.

δδε ην 1μεν βούληται την θεραπείην ταγείην ποιέεσθαι, προπυριηθέντα έλλεβόρω καθαρθήναι, είτα προσάγειν τοΐσι σιτίοισι κούφοισι καὶ μαλακοῖσιν ἐφ' ἡμέρας δέκα: τοῖσι δὲ ²σιτίοισι διαχωρητικοῖσιν, όχως κρατήσει ή κάτω κοιλίη <sup>3</sup>την κεφαλήν τη κάτω άντισπάσει· καὶ τοῖσι δρόμοισι βραδέσι καὶ τοῖσιν 4 ὀρθρίοισι περιπάτοισιν ίκανοῖσι, τῆ τε ἐν ἐλαίω πάλη · ἀρίστω τε χρέεσθαι καὶ ὕπνω ἀπὸ τοῦ άρίστου "μή μακρώ · ἀπὸ τοῦ δείπνου δὲ δκόσον ἐξαναστῆναι ἱκανόν · καὶ τὸ μὲν λούεσθαι, τὸ δὲ χρίεσθαι, λούεσθαι δὲ χλιερῷ, λαγνείης δὲ ἀπέγεσθαι. Αὕτη μὲν ἡ σταχυτέρη θεραπείη εἰ δὲ μὴ βούλοιτο φαρμαχοποτέειν, λουσάμενον πολλώ, 7 εμέσαι σιτίοισι χρησάμενον τοῖσι δριμέσιν, ύγροῖσι καὶ γλυκέσι καὶ άλμυροῖσιν, ἐξ ἐμέτου δὲ ὅσον έξαναστηναι πρωί δε τοίσι περιπάτοισι πραέσι προσάγειν καί τοΐσι γυμνασίοισι τοῖσι προγεγραμμένοισιν ἐς ἡμέρας ἔξ· τῆ εδὲ έβδόμη πλησμονήν προσθέντα έμετον ποιήσασθαι ἀπὸ τῶν δμοίων σιτίων, και προσάγειν κατά τωὐτὸ · <sup>9</sup>χρέεσθαι δὲ τούτοισιν ἐπὶ τέσσαρας έβδομάδας, μάλιστα γάρ εν τοσούτω γρόνω καθίσταται. εἶτα προσάγειν 10 τοῖσί τε σίτοισι καὶ τοῖσι πόνοισι, τούς τε ἐμέτους σύν πλείονι χρόνω ποιέεσθαι, τά τε σιτία εν ελάσσονι προσάγειν. δχως τὸ σῶμα ἀναχομίσηται, χαθιστάναι 11 τε τὴν δίαιταν ἐς τὸ σύνηθες κατά μικρόν.

74. Γίνεται δὲ καὶ τοιάδε ἀπὸ 12 πλησμονῆς δκόσοισιν ή μὲν κοιλίη καταπέσσει τὸ σιτίον, αἱ δὲ σάρκες μὴ δέχονται, ἐμμένουσα 13 ἡ τροφὴ φῦσαν ἐμποιέει δκόταν δὲ ἀριστήση, καθίσταται, ὑπὸ γὰρ τοῦ ἐσχυροτέρου τὸ κουρότερον ἐξελαύνεται, καὶ δοκέουσιν ἀπηλλά-

¹Μὲν θ. – μὲν οπ. vulg. – ταχεῖαν J. – ταχυτέρην, quod scribitur post ποιέεσθαι θ. – προπυριηθέντα θ. – προπ. οπ. vulg. – μαλθακοῖσιν θ. – ἐφ' θ (ἐς Ε; εἰς Κ, Ald.). – ἐφ' οπ. vulg. — ² οπτοῖσι pro σιτίσισι θ. – κρατήση vulg. — ³ τὴν (addunt ἄνω P'Q', Zwing. in marg.) κεφαλὴν (addunt τὴν IJ, Ald.) κάτω (κάτω κεφαλὴν Η) ἀντισπάσαι vulg. – τὴν κεφαλὴν [καὶ] κάτω ἀντισπάση Lind. – τὴν κεφαλὴν τῆ κάτω ἀντισπάσι (sic) θ. – Μαck dit que θ a ἀντισπάση. — ⁴ Post ὀρθ. addit καὶ τοῖσι vulg. – καὶ τοῖσι οπ. θ. – πάλη ἐν ὲλαίω ΕΗΚ. – χρήσθω θ. — ⁵ μὴ ΕΗΙΚθ. – οὐ vulg. – ὄσον θ. – ὁκόταν pro ὁκόσον Ald. – λοῦσθαι δὲ θ. – λαγνίης θ. — ⁶ παχυτέρη Ε. – ταχυτάτη θ. – φαρμακοπωτεῖν (sic) θ. — ² ἐμέσαι ἐκ σιτίων γλυκέων καὶ άλυκῶν vulg. – ἐμέσαι ἐν (ἐν addit. al. manu Η) σιτίσισι καὶ γλυκέσι καὶ άλμυροῖσι ΕΗΚ. – ἐμέσαι σίτσισι χρησάμενον τοῖσι δριμέσιν, ὑγροῖσι καὶ γλυκέσι καὶ άλμυροῖσιν θ. – πραέσι θ. – πραέσι οπ. vulg. – γεγραμμένοισιν ΕΗΚθ. — ° δ' θ. – πλεισμονὴν θ. – ποιῆσαι θ. – κατὰ οπ. Η. – τωῦτὸ ΕΗΡ'Q0, Lind., Mack. – τὸ ωὐτὸ Zwing.

on prendra d'abord des bains d'étuves, puis on se purgera par l'ellébore, après quoi on augmentera peu à peu ses aliments pendant dix jours; aliments qui seront légers, émollients et favoriseront les évacuations alvines, afin que le ventre inférieur l'emporte sur la tête par la révulsion en bas. On usera de courses lentes, de promenades du matin suffisantes et de la lutte huilée. On déjeunera, et après le déjeuner on dormira, mais peu de temps. Après le dîner on se bornera à un tour de promenade. On se baignera et on s'oindra; le bain sera tiède. On s'abstiendra du coït. Tel est le traitement le plus court. Mais, si l'on ne veut pas prendre un évacuant, on se lavera à grande eau, et l'on vomira après avoir pris des aliments âcres, humides, doux et salés; après le vomissement on fera un tour de promenade. Le matin on fera de douces promenades qu'on augmentera, ainsi que les exercices ci-dessus écrits, pendant six jours. Le septième, on s'emplira des mêmes aliments et l'on vomira, puis on suivra la même progression. On se tiendra à ce régime pendant qualre semaines; car c'est surtout dans cet intervalle que les symptômes disparaissent. Puis on augmentera les aliments et les exercices, on fera les vomissements après un intervalle plus long, et l'on reviendra aux aliments dans un intervalle plus court, afin que le corps se refasse, et qu'il se remette peu à peu à son régime habituel.

74. (Cinquième cas où les aliments l'emportent sur les exercices. Il est caractérisé par des flatuosités, par la diarrhée et la dysenterie.) La plénitude produit encore ces symptômes : il est des gens chez qui l'aliment est à la vérité digéré par le ventre, mais n'est pas reçu par les chairs. La nourriture, restant à l'intérieur, cause des flatuosités. Après le déjeuner cela s'apaise; car le plus fort chasse le plus faible; et

<sup>-</sup>τὸ αὐτὸ vulg. —  $^9$  χρῆσθαι θ. – τέσσερας θ. —  $^{10}$  τοῖσί τε.... προσάγειν θ. – τοῖσί τε.... προσάγειν οm. vulg. – ἀναχομίσηται θ. – χομίσηται vulg. —  $^{11}$  τε θ. – δὲ vulg. – δίαιταν θ, Zwing. – διαίτην L, Lind., Mack. – αἰτίην vulg. —  $^{12}$  πλεισμονῆς θ. – μὲν ἡ vulg. – ἡ μὲν θ. – δέχωνται HK. —  $^{12}$  Ante ἡ addunt δὲ GHIKθ. – ὅταν θ. – χαθίστηται EH.

γθαι το δε 1πολύ πλέον ες την ύστεραίην παραγίνεται. Οκόταν δε καθ' ημέρην έκάστην αὐξανόμενον ἰσγυρὸν γένηται, ἐκράτησε τὸ <sup>2</sup> ὑπάργον τῶν ἐπεισενεγθέντων, καὶ ἐξεθέρμηνε, καὶ ἐτάραξεν <sup>8</sup>ἄπαν τὸ σῶμα, καὶ ἐποίησε διαββοίην τοῦτο γὰρ ὀνομάζεται, ἔως ἀν αὐτή μούνη σαπεῖσα ή τροφή ὑποχωρέη. Όκόταν δὲ θερμαινομένου τοῦ σώματος κάθαρσις δρειμέα γένηται, τό τε έντερον ξύεται καλ έλχοῦται καὶ διαχωρέεται αίματώδεα, τοῦτο δὲ δυσεντερίη καλέεται, νοῦσος χαλεπή τε καὶ ἐπικίνδυνος. Άλλὰ χρὴ προμηθέεσθαι καὶ τὸ ἄριστον ἀφαιρέεσθαι καὶ τοῦ δείπνου τὸ τρίτον μέρος. 6τοῖσι δὲ πόνοισι πλείσσι, τῆσι πάλησι καὶ τοῖσι δρόμοισι καὶ περιπάτοισι χρέεσθαι, από τε τῶν γυμνασίων καὶ ὄρθρου. Τόκόταν δ' ἡμέραι δέχα γένωνται, προσθεϊναι τοῦ σίτου τὸ ήμισυ τοῦ ἀφαιρεθέντος, καὶ έμετον ποιήσασθαι, καὶ προσαγαγεῖν ἐς ἡμέρας τέσσαρας ὁκόταν δὲ άλλη δεκάς γένηται, <sup>8</sup>τόν τε σῖτον τὸν λοιπὸν προσθέσθαι, καὶ έμετον ποιήσασθαι, καὶ προσάγων πρὸς <sup>9</sup> τὸν σῖτον ὑγιέα ποιήσεις ἐν τούτω τῷ χρόνω · τοῖσι δὲ πόνοισι θαβρεῖν τὸν τοιοῦτον πιέζων.

75. 10 Γίνεται δὲ καὶ τοιάδε πλησμονή ἐς τὴν ὑστεραίην τὸν σῖτον ἐρυγγάνεται ὡμὸν ἄτερ ὀξυρεγμίης, 11 ἡ δὲ κοιλίη διαχωρέει, ἐλάσσω μὲν ἢ πρὸς τὰ σιτία, ὅμως ὀὲ ἱκανῶς, πόνος δὲ οὐδεὶς ἐγγίνεται τουτέοισιν ἡ κοιλίη ψυχρὴ ἐοῦσα οὐ δύναται καταπέσσειν 12 τὰ σιτία ἐν τἢ νυκτί ὁκόταν γοῦν κινηθἢ, ἐρυγγάνεται τὸν σῖτον ὡμόν. Δεῖ οὖν τούτῳ παρασκευάσαι τἢ κοιλίη θερμασίην ἀπό τε τῆς διαίτης 13 ἀπό τε τῶν πόνων 14 καὶ πρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἄρτῳ θερμῷ χρέε-

1 Πουλύ Lind., Mack. - πλετον ΕΗΚ. - ύστερέην J. - όταν θ. - 2 ύπαργόντων θ. – ἐπεισηνεχθέντων E. – ἐπισενεχθένπων θ. -3 ἄπαν θ. – αν (αν om. EG HIJ) pro ἄπαν vulg. - διάρροιαν θ. - 4 ην pro αν Hθ. - αν om. Κ. - αυτη θ. μόνη ΕΗΚ. - υποχωρέη ΕΙΙΚ. - υποχωρέει vulg. (Η, al. manu η). - γωρέει θ. -5 δριμια (sic) θ. - διαχωρέει Κ. - αίματώδη Ε. - δυσεντερία Κ. - τε om. Εθ. -D'après Mack, dans θ καὶ manque. - Post ἐπικίνδυνος addit μάλιστα ἀπὸ μελαίνης χολής θ. — ετοῖσι δὲ δρόμοισι πλείοσι καὶ τῆσι πάλησι καὶ τοῖσι περιπάτοισι χρέεσθαι vulg. - τοῖσι δὲ πόνοισι πλείοσι τῆσι πάλησι καὶ τοῖσι δρόμοισι καὶ περιπάτοισι χρῆσθαι θ. — 7 δκόταν δέκα γίνωνται vulg. – δκόταν δή (δέ Zwing. in marg., Lind.) περ αι δέκα γένωνται EGHIJK, Ald., Zwing. in marg., Lind. - όταν δ' ημέραι δέκα γένωνται θ. - προσθέσθαι θ. - προσαγαγείν GIJ, Zwing., Lind., Mack. - προαγαγείν vulg. - προσάγειν θ. - èς om. θ. - τέσσερας θ. - 8 τό τε σίτον τὸ λοιπὸν θ. - προσθέσθω ΕΗ. - ποίησαι, al. manu ποιήσασθαι H. - 9 τὸ σίτον ὑγιᾶ θ. - θαρρεῖ θ. - Sans doute pour θάὸρει. — 10 Ante γίνεται addit έτέρα Q'. - πλησμονή om. (Η, restit. al. manu) θ. - ές την ύστεραίην om. FGJK. - ύστέραν ην pro ύστεραίην θ. - " ην δὲ ή

1 .

ils semblent débarrassés; mais le lendemain le même état revient avec plus d'intensité. Quand, accrue chaque jour, la plénitude devient considérable, alors ce qui est déjà dans le corps triomphe de ce qui y est ingéré, allume la chaleur, trouble tout le corps et cause la diarrhée; car c'est le nom dont on se sert tant que la nourriture corrompue est seule évacuée. Mais quand, le corps étant échauffé, l'évacuation devient âcre, l'intestin est raclé, ulcéré, et les selles sont sanguinolentes; alors on dit qu'il y a dysenterie, maladie difficile et dangereuse. Il faut se précautionner, supprimer le déjeuner et le tiers du dîner. On augmentera les exercices, luttes, courses et promenades après le gymnase et le matin. Au bout de dix jours, on reprendra la moitié des aliments ôtés, on vomira, et l'on ira progressivement pendant quatre jours. Au bout de dix autres jours, on reprendra le reste des aliments, on vomira, et, allant progressivement, on reprendra la santé en cet intervalle de temps. Dans ce cas on peut hardiment appuyer sur les exercices.

75. (Sixième cas où les aliments l'emportent sur les exercices. Il est caractérisé par des éructations qui rejettent l'aliment non digéré.) Voici encore une plénitude : le lendemain l'aliment est rejetté, non digéré, sans rapport aigre. Le ventre évacue moins que cela ne devrait être en proportion des aliments, mais passablement néanmoins; aucune souffrance ne se fait sentir. Dans ce cas, le ventre, étant froid, ne peut digérer les aliments pendant la nuit; quand donc il éprouve du mouvement, il rejette l'aliment non digéré. Il faut, ici, procurer au ventre de la chaleur et par le régime et par les exercices; et d'abord on usera de pain chaud fermenté, qu'on

κοιλίη διαχωρέη (διαχωρέει Mack) vulg. - η δὲ κοιλίη διαχωρέει θ, Lind. - Μack dit que θ a διαχωρέη. - σῖτα θ. - τούτοισιν θ. - ½ τὸν σῖτον θ. - οὖν Ε + Ηθ. - κεινηθη θ. - τοῦτο, al. manu τούτω + + - ½ καὶ ἀπό τε + Ε+ + καὶ ρτο ἀπὸ τε θ. - ¼ καὶ οπ. + Ε+ Ηθ. - θερμῶ θ. + συγκομιστῷ pro θερμῷ vulg. + χρῆσθαι ζυμητη (sic) θ. + Post διαθρ. addit δὲ (δ' + E+) vulg. + δὲ σπ. θ. + εῖς Μack. + Mack dit que θ a εἰς; ma collation porte ἐς. + η ἐς ζωμὸν + Ε+ Ε+ Ε΄ είτον θ. + κρεῶν οπ. (+ + restit. al. manu) θ.

σθαι ζυμίτη, διαθρύπτοντα ές οἶνον μέλανα ἢ ζωμὸν ὑείων κρεῶν τοισί ¹τε ἰχθύσιν ἑφθοισιν ἐν ἄλμη δριμείη χρέεσθαι μὲν καὶ τοισί σαρκώδεσιν, οἶον ἀκροκωλίοισί τε διέφθοισι τοισιν ὑείοισι, ²τοισί τε πίοσιν ὑείοισιν ὀπτοισι, τοισι ³δὲ χοιρείοισι μὴ πολλοίσι καὶ σκυλάκων μηδὲ ἐρίφων λαχάνοισι δὲ πράσοισί τε καὶ σκορόδοισιν ἐφθοισι καὶ ὡμοισι, βλίτω ὅτε ἐφθῷ καὶ κολοκύντη πόμασί τε ἀκρητεστέροισιν, ὕπνοισί τε μακροίσιν, ὅἀναριστίησι τὴν πρώτην ὑπνοισί τε ἀπὸ τῶν γυμνασίων, τοισί τε δρόμοισι καμπτοισιν, ἐξ δλίγου προσάγων, πάλη τε μαλακῆ ἐν ἐλαίω, λουτροισί τε ὀλίγοισι, χρίσμασί ὅτε πλείοσι, τοισί ὑτε πρωὶ περιπάτοισι πλείστοισιν, ἀπὸ δείπνου τε ὀλίγοισι καὶ τὸ σῦκον μετὰ τῶν σιτίων ἀγαθὸν, ἄκρητός τε ἐπ' αὐτέω. Ἐκ δὲ ταύτης τῆς θεραπείης καθίσταται ¹0 τοισι μὲν θᾶσσον, τοισι δὲ βραδύτερον.

76. ᾿Αλλοι δέ τινες τοιάδε πάσχουσιν, ἀχροοῦσι τὴν ὄψιν, καὶ, δκόταν φάγωσιν, ἐρυγγάνουσιν ὀλίγον ὕστερον <sup>11</sup> ὀξέα, καὶ ἔς τὰς ρεινας ἀνέρπει τὸ ὀξύ. Τούτοισι τὰ σώματα οὐ καθαρά ἐστιν· <sup>12</sup> ὑπὸ γὰρ τοῦ πόνου πλειον τὸ συντηκόμενον τῆς σαρκὸς ἢ τὸ ἀποκαθαιρόμενον ὑπὸ τῆς περιόδου· ἐμμένον δὴ τοῦτο ἐναντιοῦται τῆ τρορῆ, καὶ βιάζεται, καὶ ἀποξύνει. Ἡ μὲν οὖν τροφὴ ἐρυγγάνεται, ¹³αὐτὸ δὲ ὑπὸ τὸ δέρμα ἐξωθέεται, καὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἄχροιαν ἐμποιέει, καὶ νούσους ὑδρωποειδέας ἀποκυίσκει. ᾿Αλλὰ χρὴ προμηθέεσθαι ὧδε·

¹Τε θ. - δὲ vulg. - ἐν άλμῆ ἐφθοῖσι G. - γρῆσθαι θ. - οἶον om. (Ε, restit. al. manu) H. - ήγουν pro olov FGIJK. - άκρωκωλίοισι Frob., Zwing. - άκροι; διεφθοίς τοίς δείοις θ. - δοίσι (sic) IJ, Ald. - ολοίσιν (sic) Q', quod exponit προβατίοις. - ολείοισι Lind., Mack. - 2 πλείοσι, καλ τοΐσι δείοισι έφθοῖσι (καὶ τοῖσι ὑ. ἐφθ. om. EFGIK) vulg. - πλείοσι, καὶ τοῖσι πλείοσιν ὑοῖσιν έφθοῖσι  $H_{\bullet}$  – τοῖσί τε πίοσιν ὑείοις ὀπτοῖσι, sine πλείοσι præeunte  $\theta_{\bullet}$  —  $^3$  δὲ  $\theta_{\bullet}$ -τε vulg.-χοιρίοισι Ηθ.-μηδὲ θ, Mack.-καὶ pro μηδὲ vulg.-ἐρύφων G, Ald., Frob., Mack. - Mack dit que θ a ἐρύφων; ma collation porte ἐρίφων. - 4 τε Ηθ. - σχόρδοισιν, al. manu σχορόδοισιν Η. - 5 δὲ pro τε θ. - τῆς τε πολοχύντης pro καὶ κολ. ΕΗθ. - τοῖς τε πολοχύντοις Zwing. in marg. - ποτοῖσί τε ἀχρήτοισιν θ. - ὕπνοισί τε μαχροῖσιν om. θ. - 6 Ante ἀν. addit καὶ Lind. -  $\dot{a}$  vaριστήν τε την  $\theta$ . -  $\dot{a}$ ριστείησι EH. -  $\dot{b}$ γμασίων (sic)  $\theta$ . -  $\dot{\gamma}$  δὲ pro τε J. - προσάγειν τε πάλην μαλακήν (μαλθακήν Mack) vulg. - προσάγων πάλην τε μαλακήν ΕΗ. - προσάγοντα πάλην μαλακήν Lind. - προσάγων πάλη τε μαλακή  $\theta$ . – έν om., restit. al. manu H. —  $\theta$  τε E. – τε om. vulg. —  $\theta$  τε om.  $\theta$ . -πλείστοισιν ΕΗθ. -πλείοσιν vulg. - σύχον Ald. - σίτων θ. - ἄχρητος θ. άκρατον vulg. – αὐτῶ  $\theta$ . —  $^{10}$  τοῖς GJ. – βραδειον (sic)  $\theta$ . – τὴν ὄψιν om. (H, restit. al. manu) θ. - ὅταν θ. -- 11 ὀξὺ θ. -- 12 ὑπό τε γὰρ EGHIJK, Ald. - ἀπὸ

écrasera dans du vin noir ou du bouillon de viande de porc; on mangera des poissons bouillis dans de la saumure âcre; on mangera aussi de la viande, telle que des extrémités de porc bien bouillies, de la viande de porc grasse rôtie, peu de cochon de lait, peu de petit chien et de chevreau; en fait de légumes, le porreau, l'ail bouilli et cru, la bette bouillie et la citrouille. On prendra le vin assez pur; on prolongera le sommeil; et dans le premier temps on supprimera le déjeuner. On dormira après les exercices; on usera des courses recourbées, les accroissant graduellement. La lutte huilée, avec ménagement. Peu de bains; beaucoup d'onctions; beaucoup de promenades le matin, peu après le dîner. Les figues avec les aliments sont bonnes, et du vin pur par dessus. Grâce à ce traitement, la plénitude disparaît chez les uns plus tôt, plus tard chez les autres.

76. (Premier cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par la décoloration du teint et par des rapports aigres peu après le repas. Ces cas sont toujours désignés comme des cas de plénitude; c'est qu'en effet, dans la théorie de l'auteur, l'exercice excessif fond les chairs et produit une plénitude d'humeurs.) D'autres présentent ces symptômes : ils ont mauvais teint; après avoir mangé, ils ont, peu après, des rapports aigres, qui vont jusque dans le nez. Chez ceuxci le corps n'est pas pur; car l'exercice fond plus de la chair que le mouvement circulaire ne peut éliminer; cela, demeurant dans l'intérieur, s'oppose à l'aliment, le violente et le rend aigre. En cet état l'aliment est rejetté par éructation, et l'humeur surabondante est poussée sous la peau, ce qui produit le mauvais teint et engendre des maladies de forme hydropique. Mais il faut se précautionner : le traitement le

γὰρ τοῦ πόνου πλείονος ἐόντος συντηχομένης τῆς σαρκὸς τὸ ἀποκαθαιρόμενον θ. – ἀποξυνεῖ θ. —  $^{13}$  αὐτὸ δὲ τὸ (τὸ om. Mack) ὑπὸ τὸ δέρμα θ, Mack. – Suivant Mack θ n'a pas ce τό. – ὑπὸ τοῦ δέρματος vulg. – ἀχροιᾶν (sic) θ. – ἀχροιῆν Ε (Η, al. manu ἄχροιαν). – νούσους ΕΗθ, Mack. – νόσους vulg. – ὑδροποειδέας ΙΚ. – ὑδρωπος (sic) ἰδέας θ. – ἀποκυίσκει om. (Η, restit. al. manu) θ. – D'après Mack θ a νούσους ὑδρωποειδέας ἀποκήσκει (sic).

η μέν ¹οὖν ταχυτέρη θεραπείη, ελλέβορον πίσαντα προσάγειν, ὥσπερ γέγραπταί μοι· ²ἡ δὲ ἀσφαλεστέρη ὑπὸ τῆς διαιτήσιος ὧδε· πρῶτον μὲν λουσάμενον θερμῷ ἔμετον ποιήσασθαι, εἶτα προσάγειν ³ ἐς ἡμέρας ἀπὸ τοῦ ἔμέτου ἑπτὰ τὸ σιτίον τὸ εἰθισμένον δεκάτη δὲ ἡμέρη ἀπὸ τοῦ ἔμέτου αὖθις ⁴ ἔμεέτω, καὶ προσαγέτω κατὰ τωὐτὸ· καὶ ὅτὸ τρίτον ὡσαύτως ποιησάτω· τοῖσι ⁶ δὲ τροχοῖσιν δλίγοισι καὶ ὀξέσι καὶ ἀνακινήμασι καὶ τρίψει, καὶ βοιατριβἢ πολλἢ χρήσθω ŷὲν τῷ γυμνασίω, καὶ ἀλινδήσει ¹0 χρεέσθω· τοῖσί τε περιπάτοισι πολλοῖσιν ἀπὸ τῶν γυμνασίων, ¹¹ ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπὸ τοῦ δείπνου, πλείστοισι δὲ τοῖσιν ὀρθρίοισιν· ¹² ἐγκονιόμενος δὲ χριέσθω· δκόταν δὲ λούεσθαι θέλη, θεραπείσου τὸ λοιπὸν τοῖσι προσήκουσιν· ἢν δὲ ¹⁴τι ὑπόλοιπον ἢ, χρεέσθω τῆ θεραπείη.

77. Εἰσὶ δέ τινες οἶσιν ἐς τὴν ¹⁵ ὑστεραίην ὀξυρεγμίαι γίνονται τούτοισιν ἐν τῆ νυκτὶ ἡ ἀπόκρισις ἀπὸ τῆς πλησμονῆς γίνεται ὁκόταν οὖν κινηθῆ ¹⁶ ἐκ τοῦ ὅπνου τὸ σῶμα, πυκνοτέρῳ τῷ πνεύματι χρησάμενος, βιάζεται ἔξω σὺν τῷ πνεύματι θερμόν τε καὶ ὀξὺ, ¹⊓ καὶ τούτου νοῦσοι γίνονται, ἢν μή που προμηθείη χρέηται. ¹8 Ξυμφέρει οὲ καὶ τούτοισιν ὡς καὶ τῷ προτέρῳ τὴν θεραπείην ποιήσασθαι τοῖσι δὲ πόνοισι πλείοσι ¹٩ χρὴ τούτους χρέεσθαι.

78. Γίνεται δέ τισι κάὶ 20 τοιάδε ἐν τοῖσι πυκνοσάρκοισι τῶν

'Οὖν om. Ηθ. - πείσαντα θ. - ώσπερ μοι πρότερον γέγραπται θ. - 2 ή δὲ βραδυτέρη ὑπὸ τῆς διαιτήσιος  $\theta$ . – ἀπὸ Q'. – διαίτης vulg. —  $\frac{3}{6}$  ές  $\theta$ . – ές om. vulg. - ἀπὸ τοῦ ἐμέτου om. (Η, restit. al. manu) θ. - ἀπὸ τοῦ ἐμέτου ἡμέρας ζ Κ. — 4 εμείτω θ. - τὸ ωὐτὸ vulg. - τωὐτὸ ΕΗθ, Mack. — 5 τὸ om. Ε. - Post ποιησάτω addit καὶ δρόμους (δρόμοις L; δρόμοισι Κ', Mack) vulg. - καὶ δρόμους om. (H, restit. al. manu) θ. — 6 δὲ EHQ'θ, Zwing. in marg. - μὲν vulg. - δλίγους καὶ δξέους (sic) G. - έγκινήμασι Κ'. - έν κινήμασι (κινήματι J) vulg. - ἀνακινήμασι Zwing. in marg. - J'adopte la correction de Zwinger pour cette phrase, dont le texte précis reste toujours douteux. - 7 εν τρίψει (έντρίψει K') vulg.  $-\dot{\epsilon}$ ν om.  $\theta$ .  $-^8\dot{\epsilon}$ ν διατριδή ( $\dot{\epsilon}$ νδιατριδή K') vulg.  $-\dot{\epsilon}$ ν om.  $\theta$ . χοιέσθω Zwing. in marg., Lind., Mack. - ναὶ ἐν Lind., Mack. - ἐν τῶ γ. καὶ ἀλ. χρεέσθω om. θ. — 10 χρέεσθαι Zwing. in marg. - χρεέσθω δὲ καὶ τοῖσι περιπ. Lind., Mack. - χρεέσθω τοῖσι περιπ. vulg. - τοῖσί τε περιπάτοισι θ. ἀπό τε τῶν ΕΗ.—" χρέεσθαι δὲ pro ἀλλὰ μὴν ΕΗQ' (θ, χρῆσθαι). -πλὴν pro άλλα μήν Lind. - μεν pro μήν Mack. - τοῖς GIJK. - 12 ἐχχεχονιωμένοισι (ένκεκον. Ε; έγκεκον. Zwing. in marg.) γρεέσθω vulg. - ένκονιόμενος δὲ χριέσθω θ. - D'après Mack θ a έγχονιώμενος. - όταν θ. - διατελείτω θ. - 13 ένδ (εν ένὶ IJK) μηνὶ καθιστώνται vulg.-έν μηνὶ καθίστηται (sic) θ, Mack.-14 τι καὶ ὑπ. J.-γρήσθω θ.—15 ὑστερέην J.-ἀποκρίσεις θ.-ἀπὸ P'Q'θ, Lind.,

plus court, c'est de prendre de l'ellébore, et puis d'aller progressivement dans le régime comme je l'ai dit. Mais le traitement le plus sûr est par le régime ainsi conduit : d'abord, après avoir pris un bain chaud, on vomira, puis on atteindra par gradation, en sept jours à compter du vomissement, la quantité habituelle de nourriture. Dix jours après le vomissement on vomira de nouveau; après quoi on ira par gradation de la même manière. Une troisième fois on en fera autant. On usera des courses au cerceau peu et rapides, des jets de bras, de la friction et d'un long séjour dans le gymnase. On luttera sur la poussière. On se promènera beaucoup après les exercices, on se promènera aussi après le dîner, mais surtout le matin. On fera les onctions le corps plein de poussière. Si l'on veut prendre un bain, on le prendra chaud. Pendant ce temps on supprimera le déjeuner. Si dans le mois les symptômes disparaissent, on se traitera du reste de la manière convenable; mais s'il y a encore quelque reliquat, on reprendra le traitement.

77. (Deuxième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des rapports aigres le matin au moment du réveil.) Il est des gens à qui reviennent le lendemain des rapports aigres; c'est que dans la nuit la plénitude leur cause une sécrétion; quand donc le corps se livre à des mouvements après le sommeil, la respiration devient plus fréquente, et avec la respiration sort de force quelque chose de chaud et aigre. De là viennent des maladies, si des précautions ne sont pas prises. Il convient de se traiter dans ce cas comme dans le précédent; mais les exercices seront plus considérables.

78. (Troisième cas où les exercices l'emportent sur les ali-

Μαςκ. – ὑπὸ vulg. – τῆς οπ. θ. – πλεισμονῆς θ. – γίνονται Ε. —  $^{16}$  ἀπὸ P'Q', Lind. – πυχνωτέρω Frob. – χρησάμενον HJKθ, Ald., Lind., Mack. – θερμοί τε καὶ ὀξεῖς J. —  $^{17}$  καὶ οπ. EHJ, Ald. – νοῦσοι θ, Lind., Mack. – νόσοι vulg. – καὶ ἢν μή που GJJK, Ald. – τις pro που EGHIJK, Ald., Lind., Mack. – χρήσηται θ, Mack. —  $^{18}$  σ. θ. – τουτέοισιν Lind., Mack. – ὥσπερ Εθ, Zwing. in marg., Lind. – τὸν πρότερον θεραπευθήναι EHP'θ. – τὴν θεραπείην οπ. Ald. – θεραπείαν G. —  $^{19}$  χρὴ οπ. EHθ. – τοῦτον χρῆσθαι θ. —  $^{20}$  τοιήδε EG (H, al. manu, erat prius τοιάδε) IK, Ald. – θερμαίνηται θ.

σωμάτων, δταν τὰ σιτία διαθερμαίνηται καὶ διαγέηται 1 ἀπὸ πρώτου ύπνου, θερμαινομένης της σαρχός ύπό τε τῶν σιτίων διά <sup>2</sup>τε τὸν ύπνον, ἀπόκρισις γίνεται ἀπό τῆς σαρκὸς πολλή ύγρῆς ἐούσης · εἶτα την μέν τροφήν ή σάρξ οὐ δέχεται 3πυκνή ἐοῦσα, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς σαρχὸς ἀποχριθέν ἐναντιούμενον τῆ τροφῆ καὶ βιαζόμενον ἔξω πνίγει τὸν ἄνθρωπον καὶ θερμαίνει, μέχρις ἃν ἐξεμέση · ἔπειτα κουρότερος εγένετο πόνος δε δουδείς εν τῷ σώματι φανερός άγροίη δε ένεστι· προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου πόνοι τε γίνονται καλ νοῦσοι. Πάσγουσι δδε τούτοισι παραπλήσια και δκόσοι αγύμναστοι εόντες. έξαπίνης πονήσαντες, σύντηξιν τῆς σαρκὸς βιαίαν καὶ πολλήν ἐποίησαν. Χρη δε τους τοιούτους ώδε θεραπεύειν αφελείν των 6 σίτων το τρίτον μέρος · τοῖσι δὲ τσίτοισι χρέεσθαι τοῖσι δριμέσι καὶ ξηροῖσι καὶ αὐστηροῖσι <sup>8</sup>χαὶ εὐώδεσι καὶ οὐρητικοῖσι, τοῖσι δὲ δρόμοισι τοῖσι μέν πλείστοισι χαμπτοῖσιν έν ξματίω, γυμνοῖσι δε τοῖσι διαύλοισι καὶ τοῖσι τροχοῖσι, τρίψεσι δὲ καὶ πάλη θλίγη, ἀκροχειρισμοῖσιν, άχροχείρισις και κωρυκομαχίη ξυμφορώτερον τοῖσι δὲ περιπάτοισιν ἀπὸ τῶν γυμνασίων πολλοῖσι καὶ 10 τοῖσιν ὀρθρίοισι καὶ ἀπὸ δείπνου· φωνης δε πόνος 11 μάλα επιτήδειος, χένωσιν γάρ τοῦ ύγροῦ ποιεύμενος άραιοι την σάρχα. ξυμφέρει δε ανάριστον διάγειν. χρέεσθαι δε τοῖσι 12 τοιούτοισιν εν ήμερησι δέχα εἶτα προσθέσθαι τὸ ήμισυ τοῦ σίτου τοῦ ἀφαιρεθέντος ἐς ἡμέρας έξ, καὶ ἔμετον ποιήσασθαι, 13 ἐκ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Καὶ ἀπὸ vulg. - καὶ om. EGHIJK. - <sup>2</sup> τε θ. - τε om. vulg. - γίνεται, al. manu νη Η. -σαρκός πολλή (πουλλή Ald., Frob., Mack) ύγρασίη (πολλής ύγρασίης Κ') vulg. - σαρκός πολλης ύγρης ἐούσης θ. - Je prends le texte de θ, en gardant πολλή de vulg. — 3 πυχνής, οὖσα θ. – ὑπεναντιοῦται ενον (sic) ηπο έναντιούμενον θ. - είσω pro έξω θ. - μέχρι sine αν (Η, al. manu μέχρις αν) θ. - ἔπειτα δὲ Κ', Mack. - 4 οὐδὲ εξς IJK. - ἀχροίη ΕΚ, Lind. - ἀχροιή Mack. - άγροία vulg. - άγροιᾶ, al. manu άγροίη Η. -δ' θ. - αὐτῷ ἔνεστι vulg. - αὐτῷ om. EHK. - Post ἔνεστι addunt ἐν τῷ σώματι Ε (H, al. manu). άγροίη δέ έστι έν τῶ σώματι Zwing. in marg. - νοῦσοι ΕΗθ, Lind., Mack. νόσοι vulg. — 5 διά pro δὲ GJ. – ὄντες ΕΗΙJΚ. – σύντηξι (sic) θ. – βιαίαν καὶ om. θ. - βιαίαν om., restit. al. manu H. - καὶ βιαίαν καὶ πολλήν ΕQ'. - πουλλην G, Ald., Frob. — 6 σιτίων Κ. — 7 σιτίοισι ΕΗΚ, Lind., Mack. - χρησθαι 0. - 8 καὶ om. θ. - δρόμοισι EGHIJKO, Ald., Mack. - δρόμοις vulg. - ἐν ἱματίοισι, γυμνός δὲ καὶ τοῖσι 0. — ο απαλη (sic) pro όλίγη θ. - ἀκροχείρηξι (ἀχροχείριξις, al. manu ἀχροχείρησις Η; ἀχροχείρησις EGIK; ἀχροχείρισις FJ; ἀκρογείρηξις Ald.; ἀκρ. om. θ) πλήν (καὶ pro πλήν ΕΗQ'θ) κωρυκομαχίη (χορυχομαχίης (sic) L) ξυμφερώτερον (ξυμφορώτερον ΕΗ; συμφερώτερον IJ Κ; συμφορώτερον θ) vulg. - ἀχροχείριξις γὰρ ἢ χωρυχομαχίη ξυμφορώτερον

ments. Il est caractérisé par des vomissements spontanés qui ne produisent qu'un soulagement momentané.) Quelques-uns présentent ceci : dans les corps à chair compacte, quand les aliments s'échauffent et s'épandent par l'effet du premier sommeil, la chair s'échauffant et par les aliments et par le sommeil, il se fait, de la chair qui est humide, une abondante séparation; puis, la chair, vu sa densité, ne reçoit pas la nourriture; et l'humeur séparée de la chair contrecarre la nourriture, et, poussée violemment au dehors, étouffe l'homme et l'échauffe, jusqu'à ce qu'elle ait été vomie; alors on est plus à l'aise. Aucune souffrance n'est manifeste dans le corps; mais il y a mauvais teint; avec le temps il survient souffrance et maladie. Des symptômes analogues se montrent chez ceux qui, étant inexercés et se livrant soudainement à un exercice, éprouvent une fonte violente et abondante de la chair. Il faut traiter ainsi : retrancher le tiers des aliments, user d'aliments âcres, secs, astringents, aromatiques, diurétiques; beaucoup de courses recourbées en habit; habit bas, les courses diaules (double stade), les courses aux cerceaux, les frictions, un peu de lutte, la lutte au poignet (la lutte au poignet et la corycomachie (voy. p. 580, note 12) valent mieux); beaucoup de promenades après les exercices, et le matin et après dîner. L'exercice de la voix est trèsutile; car, provoquantl'évacuation de l'humide, il dilate la chair. Il convient aussi de supprimer le déjeuner. On suivra ce régime pendant dix jours; après quoi on prendra pendant six jours la moitié de l'aliment retranché et l'on vomira. Après le vo-

P' (Lind., ξυμφερώτερον), Mack. – ἀχροχείρηξι e margine in contextum videtur temere irrepsisse, dit Zwing. dans ses notes. – πουλλοῖσι G, Ald., Frob., Zwing., Mack. — 10 τοῖσι δι' ὄρθρου (ὄρθροισι ΕΗ; ὀρθρίοισι θ, Lind., Mack) καὶ ἀπὸ δείπνου δὲ ὁ τῆς (ὁ τῆς οπ., restit. al. manu Η) φωνῆς πόνος, (δείπνου φωνῆς δὲ πόνος θ, Mack; δείπνου ό δὲ τῆς φωνῆς πόνος Lind.) vulg. — 11 μάλα οπ. (Η, al. manu μάλιστα) θ, Mack. – ἐπιτήδειον θ, Mack. – κένωσι (sic) θ. – ποιεύμενος Εθ. Lind. – ποιούμενος vulg. – συμφέρει θ. – χρῆσθαι θ. — 12 τοιούτοισιν θ, Mack. – σιτίοισιν pro τοι. vulg. – τοῦ σίτου θ, Mack. – τοῦ σίτου οπ. vulg. – εἰς IJK. — 13 ἐχ δὲ τοῦ θ, Mack. – ἔχάστου pro ἐχ δὲ τοῦ vulg. (ἐχάστου δὲ Lind.). – εἰς Η. – τέσσερας τὸν σῖτον θ. — δ' ΕΗ.

δὲ τοῦ ἐμέτου προσάγειν ἐς ἡμέρας τέσσαρας τὸ σιτίον ὅταν δὲ ἡμέραι δέκα γένωνται ἀπὸ τοῦ ἐμέτου, κομισάσθω ¹ τὸ ἀφαιρεθὲν σιτίον ἄπαν ˙ τοῖσι δὲ πόνοισι καὶ τοῖσι περιπάτοισι προσεχέτω, καὶ ὑγιὴς ἔσται. Ἡ δὲ τοιαύτη φύσις πόνου πλείονος δέεται ἢ σίτου.

79. 2 Ετέρα πλησμονή πάσχουσι δέ τινες καὶ τοιάδε διαγωρέει τὸ σιτίον αὐτέοισιν ύγρὸν ἄπεπτον οἷον ἐχ λειεντερίης, χαὶ πόνον οὐδένα παρέγει • πάσγουσι δὲ <sup>3</sup>τοῦτο μάλιστα αξ κοιλίαι ὅσαι ὑγραὶ και ψυχραί είσιν. διά μεν την ψυχρότητα οὐ ζυνεψεῖ, διά δε \*την ύγρότητα διαχωρέει τὸ οὖν σῶμα τρύχεται τροφήν οὐ λαμβάνον τήν προσήχουσαν, αί τε χοιλίαι διαφθείρονται, ές νούσους τε έμπίπτουσιν. Άλλα χρη προμηθέεσθαι ξυμφέρει δε τούτω των μεν 5 σιτίων άφελειν τὸ τρίτον μέρος. ἔστω δὲ τὰ σιτία ἄρτοι ἄζυμοι συγχομιστοὶ, εκλιβανῖται, ἡ ἐγκρυφίαι, θερμοὶ ἐς οἶνον αὐστηρὸν ἐμβαπτόμενοι, καὶ τῶν ἰχθύων τὰ νωτιαΐα καὶ οὐραΐα, τὰ δὲ κεφάλαια καὶ ύπογάστρια έᾶν ώς ύγρότερα καὶ τους μέν έφθους ἐν ἄλμη ἐσθίειν, τοὺς δὲ ὀπτοὺς ἐν ὄζει· <sup>7</sup>καὶ τοῖσι κρέασι τεταριχευμένοισιν ἐν άλσὶ καὶ ὄξει· καὶ τοῖσι κυνείοισιν ὀπτοῖσι· 8 καὶ φάσσης καὶ τῶν λοιπῶν τοιούτων δρνίθων, δπτοΐσι καὶ έφθοῖσι λαγάνοισι δὲ ὡς ἤκιστα • οίνω θδε μέλανι ακρητεστέρω αύστηρω. και τοῖσι περιπάτοισιν από τε τοῦ δείπνου πολλοῖσι <sup>10</sup> καὶ τοῖσιν δρθρίοισι, <sup>11</sup> καὶ ἐκ τοῦ περιπάτου κοιμάσθαι · δρόμοισι δε καμπτοΐσιν εκ προσαγωγής · έστω δε καί τρίψις πολλή και πάλη 12 βραχείη και έν τῷ έλαίω και έν τῆ κόνει, όχως διαθερμαινομένη ή σάρξ ἀποξηραίνηταί τε καὶ τὸ ύγρὸν ἐκ τῆς

<sup>1</sup> Τὸ σιτίον τὸ ἀφαιρεθὲν ἄπαν ΕΗΙΚ. - ἀπὸ τοῦ σίτου τὸ ἀφαιρεθὲν ἄπαν θ. – δεῖται θ. – δέχεται pro δέεται G. –  $^2$  έτ. πλ. om. EHIK, Lind. – D'après Mack ces mots manquent dans θ; ma collation n'en dit rien. -πάσχουσι δέ τινες καὶ τοιαῦτα διαχωρέει αὐτοῖς τὸ σιτίον ύγρὸν, ἄπεπτον, οὐ διὰ νόσημα, οξον λειεντερίαν, οὐδὲ πόνον οὐδένα παρέχει Gal. in cit. Comm. ad Aph. vi, 1. - Mack dit que θ a τοιαῦτα; ma collation porte τοιαδε (sic). αὐτέοισι (αὐτοῖσι θ) τὸ σιτίον ΕΗΙΙΚθ. -οὐ διὰ νόσημα οῖον λιεντερίην pro οίον έχ λειεντερίης θ.-έχ om., restit. al. manu H.-λειεντερίης EGHK, Lind. - λιεντερίης vulg. - οὐδὲ pro καὶ θ. - 3 μάλιστα τοῦτο ΕΗΙΚ. -ψυχραὶ καὶ ύγραὶ θ. - μὲν οὖν θ. - μὲν [γὰρ] Lind. - τὴν om. ΕΗθ. - συνεψεῖ θ. - ξυνέψει Lind. - ξυνεψοί vulg. - συνεψοί Mack. - 4την om. ΕΗΙΚθ, Ald. - τρύχεται θ, Lind., Mack. - τρύχει vulg. - νούσους ΕΗθ, Lind. - νόσους vulg. -\*σίτων θ. - σίτα θ. - συγκομιστοί άζυμοι θ. - 6 κλιθανίται G, Ald., Frob.. Zwing., Lind., Mack. - κλιβανειται (sic) θ. - έγκρυφίας Ε. - εἰς Ε. - ἐμβάπτων, al. manu ἐμβαπτόμενοι Η. - ἐμβάπτοντα θ. - κεσάλεα Κ. - ἐἄν ώς om. Hθ. -ἐσθίειν om. (H, restit. al. manu) θ. -- παί... όξει om. K. -αλει (sic)

missement on accroîtra progressivement l'aliment pendant quatre jours. Au bout de dix jours à compter du vomissement, on mangera tout l'aliment retranché; on se livrera aux exercices et aux promenades, et l'on recouvrera la santé. Une telle nature a besoin de plus d'exercice que d'aliment.

79. (Quatrième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des selles où les aliments passent liquides et non digérés.) Autre plénitude : quelques-uns offrent ces symptômes : l'aliment passe humide et non digéré comme dans la lienterie, sans causer aucune souffrance. Ce sont surtout les ventres humides et froids qui éprouvent cet accident; en effet, étant froids, ils ne digèrent pas; étant humides, ils évacuent. Le corps pâtit, ne prenant pas la nourriture qu'il lui faut; le ventre se corrompt, et des maladies se déclarent. Mais il faut se précautionner. On retranchera le tiers des aliments. Les aliments seront des pains azymes, de farine non blutée, de tourtière ou cuits sous la cendre, chauds et trempés dans du vin astringent, les parties du dos et de la queue des poissons; on s'abstiendra des têtes et des ventres comme étant plus humides. On mangera les uns bouillis dans la saumure, les autres grillés et dans le vinaigre. On usera de viandes conservées dans le sel et dans le vinaigre; de viande de chien rôtie; de pigeons et d'oiseaux de cette espèce rôtis et bouillis; d'herbages, le moins qu'il se pourra; d'un vin noir, astringent et pur. On se promènera et après le dîner et le matin. On dormira après la promenade. On usera progressivement des courses recourbées. On se frottera aussi beaucoup. On luttera,

ρτο άλσὶ θ. - κυνίσισιν HIJ, Ald., Frob., Zwing. - κενίσισιν (sic) G. - έφθοῖσι ρτο όπτοῖσι θ. -- \* καὶ ἀπὸ vulg. - ἀπὸ om. Hθ, Lind. - φάσσης θ. - φάττης vulg. - λοιπῶν om. (H, restit. al. manu post τοιούτων) θ. - τοιούτων λοιπῶν ΕΙΚ. - D'après Mack θ a τοιουτέων; ma collation a τοιούτων. - έφθοῖσι καὶ ὁπτοῖσι ΕΗθ. -- \* δὲ θ. - δὲ om. vulg. - ἀκρητεστέρω αὐστηρῶ θ. - ἀκρ. αὐστ. om. vulg. - ἀπὸ δὲ (δὲ om. Lind.) τοῦ vulg. - ἀπό τε τοῦ θ. - Post δείπνου addunt κοιμᾶσθαι ΕΗΙ, Zwing. in marg. -πολλοῖσι θ. - πολλ. om. vulg. - \* καὶ ω... περιπάτου om. Κ. -- \* καὶ θ, Mack. - καὶ om. vulg. (ἐκ τοῦ περιπάτου δὲ Lind.). - κοιμάσθω θ. -- \* βραχείη θ. - βραδείη vulg. - ὅπως Η. - κοιλίας Η.

κοιλίης αντισπά. <sup>1</sup> αλείφεσθαι δὲ ξυμφέρει μάλλον ἢ λούεσθαι ἀνάριστος δὲ διαγέτω ὅταν δὲ γένωνται ἡμέραι ἔπτὰ, προσθέσθω τὸ ἤμισυ τοῦ <sup>2</sup>σίτου τοῦ ἀφαιρεθέντος, καὶ ἔμετον ποιησάσθω, καὶ προσαγέτω ἐς τέσσαρας ἡμέρας τὸν σῖτον τῆ δὲ ἄλλη ἑδδόμη κομισάσθω ἄπαν <sup>3</sup>τὸ σιτίον καὶ ἔμετον πάλιν ποιησάμενος προσαγέτω κατὰ τωὐτό.

80. Αλλοισι δέ τισι γίνεται τοιάδε το διαχώρημα άσηπτον διαχωρέει, και τὸ σῶμα τρύχεται τῶν δσίτων οὐκ ἐπαυρισκόμενον. οδτοι δε προϊόντος του χρόνου εμπίπτουσιν ες τας νούσους τούτοισιν αί κοιλίαι ψυχραί και ξηραί· δκόταν <sup>6</sup>γοῦν μήτε σίτοισι προσήκουσι χρέωνται μήτε γυμνασίοισι, πάσχουσι ταῦτα. Ξυμφέρει δὲ τῷ τοιούτω άρτοισί τε καθαροῖσιν ἐπνίτησι χρέεσθαι, καὶ τοῖσιν ἐχθύσιν έφθοῖσιν <sup>7</sup> ἐν ὑποτρίμμασι, καὶ κρέασιν έφθοῖσιν ὑείοισι, <sup>8</sup> καὶ τοῖσι**ν** ακροκωλίοισι διέφθοισι, καὶ τοῖσι <sup>9</sup>πίοσιν οπτοῖσι, καὶ τῶν δοιμέων καὶ τῶν άλυκῶν τοῖσιν ύγραίνουσι, καὶ τοῖσιν άλμυροῖσιν οίνοισι δὲ μέλασι μαλαχοίσι και τῶν βοτρύων και τῶν σύκων 10 ἐμφορείσθαι έν γε τοίσι σιτίοισι χρή δε καὶ έναριστῆν μικρόν τοίσι δε γυμνασίοισι πλείοσι 11 χρέεσθαι, δρόμοισι καμπτοίσιν έκ προσαγωγής, υστάτοισι 12 δε τροχοίσι, και μετά τον δρόμον πάλη σύν έλαίω περιπάτοισι δε μή πολλοϊσιν από των γυμνασίων 18 από δείπνου δε όσον εξανάστηναι ορθρου δε πλείοσι περιπάτοισι γρησθαι · γορεσθω οξ θεδιώ . Χδεεσθω οξ 14 και Χδιαπασιν . η κολ 12 οξ

1 'Αλίφεσθαι θ. - συμφ. Κθ. -- 2 σιτίου Mack. - τοῦ (τοῦ om. H) ἀφαιρεθέντος καὶ ἔμετον ποιησάσθω τὸ ῆμισυ τοῦ σίτου Ηθ. -τοῦ ἀφ. καὶ ἔ, ποι. om. vulg. - J'ai pris la leçon des deux mss. H et θ, laissant de côté τὸ ημισυ του σίτου, qui est une répétition due à l'inadvertance des copistes. - προσαγέτω (H, al. manu προσαγέσθω) θ. -προσαγέσθω vulg. - ές Εθ, Lind. - εξς vulg. - Ante τέσσ. addunt τὰς Ε (H, al. manu) Q'. - τέσσερας θ. - τὸ σιτίον  $\theta$ . -τὸ σίτον K. - Post σῖτον addit καὶ ἐμεέτω P', Mack. -  $^3$  τὸ σιτίον om.  $\theta$ . -προσαγέτω (H, al. manu προσαγέσθω) θ. -προσαγέσθω vulg. - ταῦτα vulg. -ταύτὰ ΙΚ. -ταύτὸ Lind. -τωύτὸ EHQ'θ, Zwing. in marg. - 4 γίγνεται HIJ Κ. — 5 σιτίων Κ. – ἐπαυρίσκεται sine οὐκ θ. – τὰς om. θ. – νούσους ΕΗΙθ, Lind., Mack. - vóσους vulg. - τουτέοισιν Lind., Mack. - 6 οὖν ΕΗθ. - σιτίοισι ΕΚ, Lind., Mack. - συμφέρει δή τούτω άρτοισι καθαροίσιν ιπνιταισι (sic) γοησθαι θ. -τε om. GIJK. - Ιπνίτοισι vulg. - Ιπνίτησι HIK. - Mack dit que θ a δè, ét non pas δή. - èv (ξὺν Lind.; σὸν Κ', Mack) θ. - èv om. vulg. - ὑοῖσι GHIJ. — 8 καὶ τόῖσι μὲν ἄχροις διεσθοῖς, τοῖσι δὲ  $\theta$ . — 9 πίσσιν  $\theta$ . – πλείστοισιν vulg. - οπτήσι Ι. - έφθοῖσι pro οπτοῖσι θ. - γλυκέων pro άλυκών Zwing. in marg., Lind., Mack. - Mack dit que θ a γλυκέων; ma collation n'en dit

mais peu de temps, à l'huile et à la poussière, afin que la chair échauffée se dessèche et attire par révulsion l'humide hors du ventre. Il convient de s'oindre plus que de se baigner. On supprimera le déjeuner. Sept jours s'étant écoulés, on reprendra la moitié de l'aliment retranché, on vomira, après quoi on augmentera progressivement la nourriture pendant quatre jours. Au bout d'un autre intervalle de sept jours on reprendra tout l'aliment retranché, on vomira derechef, et l'on ira par progression de la même manière.

80. (Cinquième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des selles qui ne sont pas corrompues.) Chez quelques-uns surviennent ces symptômes-ci : les selles passent non corrompues, le corps pâtit ne tirant pas profit des aliments. Au bout d'un certain temps ces gens deviennent malades. Le ventre est, chez eux, froid et sec; quand donc ils n'usent ni des aliments ni des exercices convenables, ils sont pris de ces accidents. Dans ce cas on usera de pains de farine blutée et cuits au four, de poissons grillés à la sauce, de viandes de porc bouillies, d'extrémités de porc bien bouillies, de viandes grasses rôties, des substances humectantes parmi celles qui sont âcres et salées, et de saumures. On boira des vins noirs mous. On se gorgera de raisins et de figues, du moins dans le repas. On fera un petit déjeuner. Exercices multipliés, courses recourbées par progression; en dernier lieu courses au cerceau; après les courses, lutte huilée; promenades peu considérables, après les exercices; un tour de pro-

rien. — 10 έμφ. om. (H, restit. al. manu) θ. - εν τε (τε om. θ; γε E, H al. manu, IJK) vulg. - ἀριστῆν Ε. - ἐναρισίην (sic) θ. — <sup>11</sup> χρῆσθαι θ. - δρόμοις ΕΗ. - Ante δρ. addunt καὶ Lind., Mack. — <sup>12</sup> τε pro δὲ θ. - Mack dit que θ a δέ. – πάλη τε (δὲ θ) μετὰ τὸν δρόμον ἐν τῶ (τῶ om. θ) ἐλαίω ΕΗθ. – πουλλοῖσιν G, Ald., Zwing. — 13 ἀπὸ δὲ ὕπνου (δείπνου Zwing. in marg., Lind.) vulg. - ἀπὸ δείπνου δ' Ε (Η, δὲ) θ, Mack. - ὄρθρου ΕΗθ. - ὄρθροισι vulg. πλετον FGIJK. - περιπάτοισι χρησθαι om. FGIJK. - θερμώ H0. Mack. - θερμον vulg. " Ante και addit πόνοισι vulg. -πόνοισι om. θ, Mack. -χρίμασιν θ. - 15 τε pro δε ΕΗθ, Mack. - μάλα κινεέτω vulg. - μαλακινεέτω Ald., Twing. - parazeuveito 0. Mack. - μαλαχευνέετω Zwing. in marg., Lind. άφροδισιασαι Ald. - άφροδιασαι (sic) θ. - σιτίων Κ.

πλείονα διδότω καὶ μαλακευνεέτω. Χρη δὲ καὶ ἀφροδισιάσαι τι τῶν σὲ σίτων ἀφελεῖν <sup>1</sup> τὸ τέταρτον μέρος ἐν ἡμέρησι δέκα, καὶ προσάγειν

81. Είσι δέ τινες <sup>2</sup>οίσι τὸ διαχώρημα υγρὸν διαχωρέει και σεσηπός, τοΐσιν άλλως ύγιαίνουσι καὶ γυμναζομένοισι, καὶ πόνον οὐ παρέχει οι δέ τινες ἀποκλείονται τῶν προσηκόντων προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, <sup>3</sup>τὰς σάρχας ἐπισπᾶται τῆ θερμασίη ή χοιλίη, χαὶ πόνον δή παρέχει, καὶ τῶν σιτίων ἀποκλείονται, ή τε κοιλίη έξελκοῦται, στῆσαι δὲ χαλεπὸν ἤδη γίνεται αὐτήν. ᾿Αλλὰ χρη πρότερον προμηθέεσθαι γνόντα την κοιλίην θερμήν και ύγρην παρά τὸ προσήκον, πόνων τε ύπερβολήν άξυμφόρων γεγενημένην. Τή οὖν διαίτη χρή ψύξαι καί ξηρήναι, καί πρώτον "μέν τὰ γυμνάσια τὰ ήμίσεα ἀφελεῖν, καὶ τῶν σιτίων τὸ τρίτον μέρος · χρήσθω δὲ μάζη προφυρητή τριπτή, καὶ τοῖσιν ἰχθύσι τοῖσι ξηροτάτοισιν έφθοῖσι 6 καὶ μήτε λιπαροΐσι μήτε άλμυροΐσι · γρήσθω δὲ 7καὶ ὀπτοῖσι · κρέασι 8δὲ τοῖσιν δρνιθίοισιν, έφθοῖσι μὲν φάσσης, περιστερῆς, <sup>9</sup>δπτοῖσι δὲ περδίχων καὶ ἀλεκτορίδων ἀνηδύντοισι, 10 λαγώοισι δὲ έφθοῖσιν έν βδατι, καὶ τοῖσιν ἀγρίοισιν ἄπασι· λαχάνοισι 11 δὲ ὅσα ψυκτικά, οξον τοῖσι 12 τεύτλοισι καθέρθοισιν όξηροῖσι· οἴνω δὲ μέλανι αὐστηρῷ· γυμνασίοισι 13 δε τρογοίσιν δξέσιν, άλλά τρίψις μή πολλή προσέστω. άλλ' όλίγη, μηδέ πάλη · άκρογείρησις καὶ γειρονομίη καὶ κωρυκο-

<sup>1</sup>Τὸ τρίτον μέρος ἐν ἡμέρησι δὲ δέκα δύο προσάγειν  $\theta$ . — <sup>2</sup> οξς  $\theta$ . — καὶ σεσηπὸς διαχωρέει ΕΗθ. -τοῖσι δὲ (δ' ΕΗ) ἄλλως vulg. - τοῖσιν ἄλλως θ. - καὶ πόνον οὐ παρέχει ΕΗθ. - οὐδὲ πόνον παρέχει sine καὶ vulg. - 3 καὶ τὰς θ. της σαρχός Κ. - την θερμασίην (Η, al. manu τη θερμασίη) Κ. - πόνον τε sine ααὶ et δὴ  $EH\theta$ . -τε pro δὴ Q', Lind. -τῶν τε σίτων  $\theta$ .  $-\frac{4}{3}$  ἀσυμφόρων  $\theta$ .  $-\frac{1}{3}$ έγγενομένων ΕΟ'θ, Zwing. in marg., Lind. - γεγενημένων FGIJK. - γρή om., restit. al. manu H. - ôεῖ θ. - ξηρηναι ΕΗΚθ, Mack. - ξηραναι vulg. - 5 Post μέν addunt χρή ΕΗθ. - τὰ ἡμίσεια (ἡμίσεα Mack) γυμνάσια vulg. - τὰ γυμνάσια τὰ ἡμίσεα θ. - τῶν τε σίτων θ. - χρῆσθαι δὲ μάζησι πορφυρητησι (sic) τριπτησι (sic) θ. -χρεέσθω Lind., Mack. - προφυρατή ΗΙ. - πορφυρή τή Ε. προφυρά τη J. - τρυπτη Zwing. in marg. - 6 και om. EHt, Lind., Mack. χρεέσθω Lind. — 7 καὶ EGHIθ, Ald., Mack. - καὶ om. vulg. — 8 δὲ θ. - δὲ om. vulg. - Mack dit que θ n'a pas ce δέ, qui importe cependant au sens. - ορνιθείοισιν ΕΙΚ. - φάσσης ΗΙΙΚθ. - φάττης vulg. - D'après Mack θ a φάττης. -[καί] περιστερής Lind. — ο οπτοίσι δε om. ΕΗθ. – περδίκων δε (Η, al. manu, erat prius τε) θ. - άλεκτορίδων θ. - άλεκτρυόνων vulg. - Post άλ. addunt οπτοΐσιν ΕΗ. – ηδυντοισι (sic)  $\theta$ . — 10 λαγίοισιν sine δε  $\theta$ . – άπασι om. (H, restit. al. manu) θ. — " δè om. (H, restit. al. manu) θ. - Mack dit que θ a menade seulement après le dîner; le matin, promenades plus considérables; bains chauds. On fera aussi des onctions. On dormira longtemps et sur un lit mollet. Il faut encore user un peu du coït. Des aliments, on retranchera le quart en dix jours, après quoi on les augmentera progressivement.

81. (Sixième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des selles liquides et corrompues.) Il est des gens qui ont des selles liquides et corrompues ; du reste ils sont bien portants, s'exercent et n'éprouvent aucune souffrance. D'autres au contraire sont dans l'impossibilité de vaquer à leurs affaires. Mais, au bout d'un certain temps, le. ventre attire les chairs par la chaleur; déjà de la souffrance se fait sentir, l'appétit se perd, le ventre s'ulcère, et dès lors il est difficile d'arrêter le flux. Il faut se précautionner, sachant que le ventre est chaud et humide plus qu'il ne convient, et qu'il y a eu excès d'exercices nuisibles. Donc, par le régime, on refroidira et séchera. D'abord on retranchera la moitié des exercices et le tiers des aliments. On mangera de la polenta pétrie broyée, et les poissons les plus secs bouillis; ils ne seront ni gras ni dans la saumure; on en mangera aussi de grillés. Parmi les oiseaux, on mangera bouillis les ramiers et les pigeons; rôties, les perdrix et les poules, sans épices; bouillis dans l'eau, les lièvres et tous les animaux sauvages. Parmi les herbages, on mangera ceux qui sont rafraîchissants, par exemple la bette bien bouillie et vinaigrée. Vin noir astringent. Exercices gymnastiques; des courses au cerceau, rapides; des frictions, mais peu, non beaucoup. Point de lutte. La lutte au poignet, la chironomie, la corycomachie, et la lutte sur la poussière (voy. p. 580, notes 11 et 12) convien-

δέ; ce qui change notablement le sens; car, sans δὲ, comme porte ma collation, la phrase signifie: usez, parmi les légumes sauvages, de ceux qui sont rafratchissants. – οἶον οm. (Η, restit. al. manu) θ. — <sup>12</sup> σεύτλοισι ΕΗ. – δξυροῖσι ΕΘΗΙJΚ, Ald., Frob., Zwing., Lind., Mack. — <sup>13</sup>τε pro δὲ θ. – ἀλλὰ οm. θ. – τρίψις δὲ sine ἀλλὰ ΕΗ, Lind. – μὴ οm., restit. al. manu Η. – προσαγέσθω vulg. – προσέστω θ. – ἀλλὶ ὀλίγη οm. FGIJΚ. – ἀπροχειρισμὸς δὲ θ. – ἐπιτηδείη θ.

μαχίη καὶ ἀλίνδησις ἐπιτήδεια, ἀλλὰ μὴ ¹πολλή ' τοῖσι δὲ περιπάἀπὸ ἐτοῦ δείπνου πρὸς τὰ σιτία πλείστοισι, καὶ πρωτ ξυμμέτρως
ἀπὸ ἐτοῦ δείπνου πρὸς τὰ σιτία πλείστοισι, καὶ πρωτ ξυμμέτρως
πρὸς τὴν ἔξιν · λουέσθω δὲ χλιερῷ καὶ ἀτρεμεέτω · οὕτω δὲ διαιτηθεὶς ἡμέρας δέκα ³προσθέσθω τοῦ τε σιτίου τὸ ἡμισυ καὶ τῶν πόνων
τὸ τρίτον μέρος · καὶ ἔμετον ποιησάσθω ἀπὸ ⁴τῶν ξηρῶν καὶ στρυφνῶν, καὶ μὴ διατριδέτω ἐν τῷ σίτω, δἀλλὰ τὴν ταχίστην ἐμείτω ·
ἐκ δὲ τοῦ ἐμέτου προσαγέτω ἐς ἡμέρας τέσσαρας τὸ σιτίον καὶ τὸ 
ποτὸν καὶ τὸν πόνον μερίζων · ὅταν δὲ <sup>6</sup> ἡ δεκὰς τῶν ἡμερέων γένηται, προσθέσθω τὸν σῖτον <sup>7</sup> τὸν λοιπὸν καὶ τῶν οἴνων τὸ πότιμον,
καθάπερ γέγραπται · μονοσιτέειν δὲ τοῦτον τὸν χρόνον ξυμφέρει
μέχρις ἀν καταστῆ.

82. ᾿Αλλοισι δέ τισι ξηρόν <sup>8</sup>τι καὶ συγκεκαυμένον τὸ διαχώρημα γίνεται, καὶ τὸ στόμα ξηρὸν, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ πικρὸν <sup>9</sup>γίνεται, καὶ ἡ κοιλίη ἴσταται καὶ <sup>10</sup>ἡ οὐρησις · ὅταν γὰρ μὴ ἔχη τὸ ἔντερον ὑγρασίην, περὶ τὸν ἀπόπατον περιοιδῆσαν ἀποφράσσει τὰς διεξόδους, ὀδύνην τε παρέχει, καὶ θέρμη λαμδάνει, καὶ ὅ τι ἀν πίη ἡ φάγη ἐξεμέει <sup>11</sup>τελευτῶν δὲ καὶ κόπρον ἐμέει · οὖτος οὐ βιώσιμος, ὅταν ἐς τοῦτο ἔλθη. ᾿Αλλὰ χρὴ πρότερον προμηθέεσθαι γινώσκοντα ὅτι <sup>12</sup>ξηρασίη θερμῆ κρατέεται ὥνθρωπος. Διαιτῆσθαι οὖν χρὴ αὐτὸν τῆ τε μάζη προφυρητῆ ῥαντῆ καὶ ἄρτω σιτανίων πυρῶν τῷ <sup>18</sup>τε χυλῷ

1 Πολλή Η. - Post πολλή addit καὶ μετὰ πλησμονήν in marg. al. manu Η. - κατά πλησμονήν pro πολλή FGIJK. - τοῖ (sic) pro τοῖσι Κ. - έκανοῖσι κατά (πρός Lind.) τὸν πόνον vulg. - πρὸς τὸν πόνον ίκανοῖσι ΕΗθ. -- τοῦ om. θ. -πλείοσι κατά τὰ σιτία vulg. -πρὸς τὰ σιτία πλείοσι ΕΗ (θ. πλείστοισι). - συμμ. ΙΙΚ. - πρός την έξιν συμμ. ΕΗθ. - λούσθω θ. - χλιαρώ Κ. γλιηρώ J.-άτρεμας  $(H, al. manu ἀτρεμεέτω) <math>\theta.-$ οὕτως  $\theta.-$ δὲ  $\theta.-$ δὲ om. vulg. -3 προσθέσθαι K. -σίτου EIJKQ'θ. -4τῶν θ. -σιτίων pro τῶν vulg. μή διάτριβε εν τω σιτίω θ. — 5 άλλ' εμείτω την ταχίστην ΕΗ (θ, άλλά).εμεέτω Lind., Mack. -προσαγέτω ΕΗθ. -προσαγέσθω vulg. - είς vulg. - ές Εθ, Lind. – τὸν σίτον θ. – καὶ τὸ ποτὸν θ. – καὶ τὸ ποτὸν οπ. vulg. —  $^6$  ή οπ. (H, restit. al. manu) θ. -των ήμ. om. (H, restit. al. manu) θ. -ήμερων EG J. - τον θ. - τον om. vulg. - σιτων (sic) pro οίνων θ. - το πότιμον om. θ. πλήν om., restit. al. manu H. -πρός pro πλήν θ. -τὸν πόνον Jθ. -ἐνδεεστέρως θ. -μονοσιτείν θ. -συνφέρει θ. -μέχρι Ηθ. -ήν pro αν Η. - καταστή θ. καταστήση vulg. - \*τι om. (Η, restit. al. manu) θ. - συγκεκαυμένον ΕΗQ' 6. Zwing. in marg. - διακεκαυμένον vulg. - συνδιακεκαυμένον Codd. Regg. ap. Foes in notis. - 9 Post γίν. addit καὶ ξηρὸν θ. - 10 ή om. Ηθ. - ὁκόταν θ.

nent, mais il ne faut pas s'y livrer beaucoup. On fera des promenades après les exercices, suffisantes pour la peine qu'on y a prise; après le dîner, aussi considérables que le réclameront les aliments; et le matin, proportionnées à la constitution. On se lavera à l'eau tiède et l'on se tiendra en repos. Après avoir vécu ainsi pendant dix jours, on reprendra la moitié des aliments et le tiers des exercices; et on fera le vomissement avec des aliments secs et astringents qu'on ne laissera pas longtemps dans l'estomac; mais on revomira le plus tôt possible. Après le vomissement, on accroîtra graduellement pendant quatre jours les aliments, les hoissons et les exercices. Quand les dix jours seront accomplis, on reprendra le reste des aliments et le vin que l'on boit; seulement on fera un peu moins d'exercices que ce n'était l'habitude. On vomira, et l'on ira par progression comme cela est écrit. Pendant ce temps il importe de ne faire qu'un repas (celui du soir), jusqu'à ce que les symptômes aient disparu.

82. (Septième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des selles sèches et calcinées.) Chez d'autres les selles sont sèches et calcinées; la bouche est sèche, et, au bout de quelque temps, elle devient amère; le ventre se resserre et l'urine s'arrête. En effet, quand l'intestin n'a pas d'humidité, il se tuméfie autour des matières, obstrue les voies et cause de la douleur; la chaleur fébrile survient; quoi qu'on boive ou qu'on mange, on le vomit; à la fin on vomit même des matières fécales. Quand les choses en sont là, il n'y a plus de chances de salut. Mais auparavant il faut y pourvoir, sachant que le sujet est vaincu par une humidité chaude. Il sera mis à l'usage de la polenta

<sup>-</sup>περιοιδήσαντι EGHIJK, Ald., Zwing. in marg. - περιοιδήσαν τι Lind., Mack. - καὶ ὀδύνην τε  $H\theta$ . - θέρμην JK. - φάγη ἢ πίη  $\theta$ . —  $^{11}$  τελ. δὲ κ. κ. ἐμέει om.  $\theta$ . - τελευτὼν (sic) EIJ. - καὶ om. J. - ὁκόταν  $\theta$ . —  $^{12}$  ξηρῆ τῆ θέρμη vulg. - ξηρῆ καὶ θέρμη legit cum Cornar. Foes in not. - ξηρὴ ἢ (ἢ Ald.) θέρμη EF GHIJK. - ξηρασίη θερμῆ  $\theta$ , Mack. - ὥνθρωπος  $\theta$ . - ὁ ἄνθρωπος vulg. - διαιτεῖσθαι J. - διαιτᾶσθαι  $\theta$ . - προφυρη τῆ Ε. - προφυρητῆ  $\theta$ . - προφυρητείτη  $\theta$ . - ἄρτων EP'. —  $\theta$  τε EH $\theta$ . - τε om. vulg. - χυμῶ  $\theta$ . - ἐζυμωμένων EH.

τῶν πιτύρων ἐζυμωμένω, λαγάνοισί ¹ τε γρῆσθαι πλην τῶν δριμέων χαὶ ξηρών χαὶ έψανοῖσι · καὶ τῶν ἐχθύων τοῖσι κουφοτάτοισιν έφθοῖσι · καὶ τοῖσι χεφαλαίοισι τῶν <sup>2</sup>τε ἰχθύων καὶ χαράδων · μυσὶ καὶ ἐχίνοισι καὶ τοῖσι <sup>3</sup>καρχίνοισι, καὶ τῶν κογχυλίων τοῖσι χυλοῖσι καὶ αὐτοῖσι τοιούτοισιν ὑγροτάτοισι κρέασι δὲ, ⁴τοῖσιν ὑείοισιν ἀκροκωλίοισιν έμπροσθίοισιν έφθοῖσι εχαὶ ἐρίφων καὶ ἀρνῶν καὶ σκυλάκων έφθοῖσιν· ἐγθύων 6 δὲ τοῖσι ποταμίοισι καὶ λιμναίοισιν έφθοῖσιν· οίνω μαλαχώ, ύδαρει · 7 τοισι δέ πόνοισι μή πολλοίσι μηδέ ταγέσιν, άλλ' ήσύγοισι πασι· τοῖσι δὲ περιπάτοισι πρωτ μὲν χρήσθω, πρὸς την έξιν ίκανοῖσι καὶ ἀπὸ γυμνασίου <sup>8</sup>πρὸς τὸν πόνον ξυμμέτροισιν · ἀπὸ δείπνου δὲ μὴ περιπατείτω. λουτροῖσι δὲ χρήσθω καὶ ὕπνοισι 9μαλαχοῖσι χαὶ ἀρίστω. ὅπνω τε μετὰ τὸ ἄριστον μὴ μαχρῷ. ὁπώρη τε τη ύγραινούση μετά των σιτίων γρήσθω καὶ τοῖσιν ἐρεβίνθοισι τοῖσι χλωροῖσι, 10 καὶ ξηρούς δὲ βρέξας ἐν ὕδατι· ἀφελέσθω δὲ τῶν πόνων 11 καὶ οδτος ἐξ ἀργῆς τοὺς ἡμίσεας τῶν πρόσθεν· 12 καὶ ἔμετον ποιησάσθω ἀπὸ γλυκέων καὶ λιπαρῶν καὶ άλμυρῶν καὶ πλειόνων, 13 ἐνδιατριδέτω δὲ ὡς πλεῖστον χρόνον ἐν τοῖσι σιτίοισι πρὸς τοὺς εμέτους· είτα 14 προσαγέτω τὸ σιτίον ες ήμερας τρεῖς, καὶ μὴ μενέτω ανάριστος · δχόταν δὲ ἡμέραι δέχα γένωνται, τῶν πόνων 15 προσαγέτω πλείονας κην μέν οὖν η πλησμονή ἐνη ἀπὸ τοῦ σιτίου ή τῆς χοιλίης πλημμέλεια, έμεσάτω. ήν δε μή, ούτω θεραπευέσθω τὸν ἐπίλοιπον χρόνον.

83. 16 Γίνεται δε καὶ τοιάδε • φρίκαι ἀπὸ τῶν περιπάτων ἐγγίνον-

1 Δε pro τε ΕΗ. - έψανοῖσι Η. - έψάνοισι vulg. - κεφαλέοισι Κ. - 2 τε om. EH. — 3 σαρχίνοισι GIJ. - κογχυλίων Κθ. - χογχύλων vulg. - χυμοῖσι θ. - Post αὐτοῖσι addit τοιούτοισιν θ (τοῖσιν EGHIJK, Ald.). -τοι. om. vulg. - 4τοῖς GHJθ. -τοῖ (sic) I. - ὑοῖσι GHIJ, Ald. - Ante ἀκρ. addunt καὶ Lind., Mack. - έμπροσθίοις GHIJK. - έμπροσθείοις Ε. - έμπροσθιδίοισιν θ.— 5 καί.... έφθοῖσιν om. IJ. - καί... λιμναίοισιν έφθοῖσιν om. FGK. - έρύφων Ald., Frob., Mack. — 6 δè EHIJθ, Ald., Lind. -δή vulg. — τοῖσι.... πᾶσι om. G. -ταχέσιν IJKθ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - παχέσι vulg. - ήσυχίοισι IJKθ.ήσύχεσι Frob., Zwing. - ἄπασι θ. - \* πρός τὸν πόνον θ. - πόνων (πόνου FG; πόνοις Ε) sine πρός τον vulg. - συμμ. ΕΙΙΚθ. - περιπατεέτω Lind. - περιπαέτω (sic), al. manu πατεί E.-D'après Mack θ a περιπατεέτω; ma collation n'en dit rien. — μαλακοῖς θ. -μή ΕΗΙΚθ. -οὐ vulg. - λοιπῶν pro σιτίων θ. — 10 καὶ ξηρούς δὲ θ. - καὶ ξηροῖσι sine δὲ vulg. - ἐν τῷ ὕδατι Mack. - " καὶ οὖτος ἐξ ἀρχῆς τοὺς ἡμίσεας τῶν πρόσθεν ΕΗθ. - τῶν πρόσθεν τοὺς ήμισειας (ήμισεας IK, Zwing., Lind., Mack) καὶ οὐτος ἐξ ἀρχής vulg. — 12 καί om. Lind. - ποιησάσθω έμετον ΕΗ (θ, ποιησάτω). - ἀπό τῶν ΕΗθ. -

pétrie et humectée; du pain de blé de printemps, fermenté avec l'eau de son; des herbages cuits excepté les herbes acreset chaudes; des poissons les plus légers bouillis; des têtes de poissons et de crabes; des moules, des oursins et des écrevisses; des bouillons de coquillages et, parmi les coquillages, de ceux qui sont les plus humides; en fait de viandes, des extrémités. antérieures du porc bouillies; du chevreau, de l'agneau et du petit chien bouillis; des poissons de rivière et d'étang bouillis; d'un vin mou, aqueux ; d'exercices qui ne seront ni considérables ni rapides, mais doux; de promenades du matin, suffisantes pour la constitution, et, après le gymnase, proportionnées. à la fatigue éprouvée. Il ne se proménera pas après le repas. Il se baignera, dormira mollement et déjeunera. Le sommeil après le déjeuner ne sera pas long. Il usera de fruits humectants avec les aliments; des pois chiches verds et secs; les secs, il les fera tremper dans l'eau. Il retranchera, lui aussi, dès le commencement la moitié de ses exercices antérieurs; il ferale vomissement avec des aliments doux, gras, salés et abondants; il les gardera le plus longtemps possible pour les revomir. Puis il augmentera graduellement la nourriture pendant trois jours. Il ne restera pas sans déjeuner. Quand dix jours auront passé, il reprendra progressivement la plupart des exercices. Si donc il y a ou plénitude à la suite des aliments ou paresse du côté du ventre, il vomira; sinon, il continuera le traitement le reste du temps.

83. (Huitième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des frissonnements à la suite des promenades du matin.) On voit encore de tels symptômes : il survient des frissonnements à la suite des promenades du matin,

πιόνων pro πλειόνων θ. —  $^{13}$  καὶ διατριβέτω δὲ τέως E. – δὲ om., restit. al. manu H. – ως θ. – τέως pro ως vulg. —  $^{14}$  προσαγέσθω E. – ἐς Εθ, Lind. – εἰς (εἰς om. GIJK) vulg. – μηδ' (μηδὲ Lind.) ἀνάοιστος ἔστω ΕΗθ, Zwing. in marg., Lind. – ὅταν θ. —  $^{15}$  προσαγέσθω πλείονας θ. – πλείονα vulg. – κἢν (ἢν ΕΗθ) μὲν οὐν ἡ πλησμονὴ (πλεισμονῆ θ) ἐνῆ (ἐν ἡ ΕΙJ) καὶ (καὶ om. ΕFGHIJθ, Ald.) ἀπὸ (addunt τοῦ ΕΗΙJΚθ, Ald.) σιτίου (σίτου ΕΗΙJΚθ) ἡ (ἡ ΕΗΚ) τῆς κοιλίης πλημμέλεια (πλημμελια sic θ; πλημέλειαν Ι) vulg. —  $^{16}$  γίνονται GI.

ται ¹τῶν τοῦ ὄρθρου, καὶ τὴν κεφαλὴν βαρύνεται τοσούτω δκόσω πλείονες οἱ περίπατοι τῆς ζυμμετρίης εκενούμενον γὰρ τὸ σῶμα καὶ κεφαλὴ τοῦ ὑγροῦ φρίσσει καὶ βαρύνεται προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐς πυρετὸν ἀφικνέεται φρικώδεα. ᾿Αλλ' οὐ χρὴ προίεσθαι ἐς τοῦτο, ³ἀλλ' ἐκθεραπεύεσθαι πρότερον ὧδε · ὅταν γένηται τάχιστα τῶν τεκμηρίων ⁴τινὰ, χρισάμενον καὶ ἀνατριψάμενον ὀλίγα, τὸ ἄριστον ποιήσασθαι πλέον τοῦ εἰθισμένου, καὶ πιεῖν ἱκανὸν οἶνον μαλακὸν, εἶτα ὕπνω ὅχρήσασθαι ἀπὸ τοῦ ἀρίστου ἱκανῶς · ἐς τὴν ἐσπέρην ⁶ δὲ κούφοισι χρησάμενον γυμνασίοισι θερμῷ τε λουσάμενον, δειπνῆσαι τὸ εἰθισμένον · τῆ δὲ ὑστεραίῃ ἀφελέσθω ¹ τῶν γυμνασίων πάντων καὶ τῶν περιπάτων τὸ τρίτον μέρος, τοῖσι δὲ σίτοισι χρησάσθω ισπερ εἰθιστο · λουέσθω δὲ χλιαρῷ, καὶ τῷ ἐλαίω ἀλειφέσθω ἐν τῷ ὕδατι · δὑπνοισί τε μαλαδὲ τρίτον μέρος, τοῖσι δὲ σίτοισι χρησάσθω ισπερ εἰθιστο · λουέσθω δὲ χλιαρῷ, καὶ τῷ ἐλαίω δὲ πέντε τοὺς πόνους προσαγέτω κατὰ κοῖσι διαγέτω, ἡμέρησι δὲ πέντε τοὺς πόνους προσαγέτω κατὰ

84. Εἰσὶ δέ τινες οἱ φρίσσουσιν ἐκ τῶν γυμνασίων, καὶ, ἐπειδὰν <sup>9</sup>ἐκδύηται, μέχρις ἄν διαγωνίσηται · ὅταν δὲ ψύχηται, πάλιν φρίσσει · βρυγμός <sup>10</sup>τε τὸ σῶμα ἔχει · ὑπνώσσει τε , ὅταν <sup>11</sup> δὲ ἔξέγρηται , χασμᾶται πολλάκις · ἐκ δὲ τοῦ ὑπνου τὰ βλέφαρα βαρέα αὐτῷ · προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ πυρετοὶ ἐπιγίνονται φαῦλοι , καὶ φλυαρεῖ. Φυλάσσεσθαι οὖν χρὴ <sup>12</sup>μὴ προΐεσθαι ἐς τοῦτο, ἀλλὰ θεραπεύεσθαι πρότερον ὧδε · πρῶτον μὲν τῶν γυμνασίων ἀφελέσθω <sup>13</sup>πάντα ἢ τὰ ἡμίσεα · τοῖσι δὲ σιτίοισιν ἄπασι χρήσθω ὑγροτέροισί <sup>14</sup>τε καὶ ψυχρο-

¹ Τῶν ὀρθρίων θ. -τοῦ om., restit. al. manu Η. -βαρύνονται τοσούτω όχόσω θ. - τούτω (τουτέω Mack) pro τοσούτω όχ. vulg. - ξυμμετρίας (σ. IJK) vulg.-συμμετρίης ΕΗ.- 2 κενουμένου Ι.-δέ pro γάρ ΕΗθ. - φρίσσει τε καί θ. -φρικώδη GIJK.— $^3$  άλλά  $\theta$ .  $-\tau$ ων om. K.— $^4$ τι (H, al. manu τινά)  $\theta$ .  $-\chi$ ρησάμενον G, Ald. -τὸ om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ . -πλέον  $\theta$ . -πλεῖον vulg. -5χρῆσθαι θ. -iκανῶ θ. -6δὴ Η. -6ερμῶς ΕΗJ. -τε om. ΕΗθ. -ἡθισμένον Frob.  $-\pi$ εριπάτω  $\theta$ .  $-ἀπὸ τοῦ δείπνου <math>\theta$ .  $-δ' \theta$ .  $-ὑστερέη <math>\mathbf{J}$ .  $-^7$ τῶν.... ἀλιφέσθω θ. - τῶν.... ἀλειφέσθω om. vulg. - Cette lacune s'explique très-bien : le copiste de qui provient l'original du texte de vulg. a sauté d'άφελέσθω à ἀλειφέσθω. Par cette lacune dans vulg. ἀφελέσθω se trouvait rapproché de ἐν ὕδατι; aussi a-t-on proposé, au lieu de ἀφελέσθω, de lire ἀπολουέσθω, leçon qui a été reçue dans le texte de Linden et dans celui de Mack. La restitution fournie par θ remédie à tout. - 8 ἐν ὑπν. vulg. - ἐν om. (Η, restit. al. manu) θ. -δὲ pro τε θ. -διαγέτω ΕΗΚQ'θ, Zwing. in marg., Lind., Mack. - διαγέσθω vulg. - ήμέρησι δέ πέντε τους (τούτους J; ούτος, τουτο Zwing. in marg.) προσαγέσθω vulg. - ἐν ἡμέρησι δὲ πέντε τοὺς πόνους προσ-

la tête est pesante d'autant plus que les promenades dépassent davantage la mesure; en effet le corps et la tête, éprouvant une déperdition de l'humide, frissonnent et deviennent pesants; au bout de quelque temps une fièvre avec frisson se met de la partie. Il ne faut pas laisser aller les choses jusque-là, mais auparavant on traitera ainsi : dès que se montrent quelquesuns des signes, le sujet fera des onctions et quelques frictions; il déjeunera plus que d'habitude, et boira suffisamment d'un vin doux. Puis il dormira suffisamment après le déjeuncr. Le soir il fera des exercices peu fatigants, prendra un bain chaud et dînera comme d'habitude. Il ne se proménera pas après le dîner, mais il usera le temps. Le lendemain, il retranchera le tiers de tous les exercices et des promenades; mais il mangera comme d'habitude. Il prendra un bain tiède, et s'oindra avec de l'huile dans de l'eau. Il dormira mollement; et en cinq jours il reviendra peu à peu à ses exercices.

84. (Neuvième cas où les exercices l'emportent sur les aliments. Il est caractérisé par des frissonnements à la suite des exercices du gymnase.) Il en est qui frissonnent à la suite des exercices, et, après avoir mis habit bas, jusqu'à l'engagement. Quand ils se sont refroidis, le frissonnement revient, et les dents claquent. Ils ont de la somnolence, et, se réveillant, ils baîllent souvent. Après le sommeil les paupières sont pesantes. Au bout de quelque temps surviennent des fièvres mauvaises, et le délire s'en mêle. Il faut prendre garde à ce que les choses n'aillent pas jusque-là, mais traiter auparavant ainsi:

αγέτω θ. – L'omission de πόνους a suggéré les essais de correction proposés par Zwinger. Au reste Linden a vu la vraie restitution et il a imprimé τοὺς πόνους. — <sup>9</sup> ἐκδύσωνται μέχρι διαπονήσωσιν θ. – μέχρι sine αν, al. manu μέχρις αν Η. – διαπονήσωσιν ΕΗΩ΄. – διαγωνήσωσι Zwing. in marg. — <sup>10</sup> τι pro τε G. — <sup>11</sup> δ' θ. – ἔκ τε θ. – ὕπνου θ, Mack. – δείπνου vulg. – αὐτῷ οπ. Ε ΗΚθ. – ἐνγίνονται ἰσχυροὶ, καὶ φλυαρεῖ θ. – καὶ φλυαρεῖ οπ. vulg. — <sup>12</sup> μηδὲ Lind. – πρόσεθαι, al. manu προξεσθαι Η. – προσίεσθαι θ. – ἀλλ' ἐκδιαιτῆσθαι Ε (Η, al. manu ἐκθεραπεύεσθαι) Κ (θ, ἐκδιαιτήσασθαι), (ἐκδιαιτεῖσθαι, Zwing. in marg., Lind.). – πρότερον οπ. ΕΚθ. – Mack dit que θ a διαιτήσασθαι. — <sup>13</sup> πάντα ἢ τὰ ἡμίσεα θ, Mack. – πάντων τὰ ἡμίσεια (ἡμίσεα ΕGHI JK, Ald., Frob., Zwing., Lind.) vulg. – σίτοισι πᾶσι θ. — <sup>13</sup> δὲ pro τε ΗΙJΚθ.

ρους καὶ ἐλάσσονας, ὡς μὴ πάλιν ὑπερδολὴ γένηται.

85. <sup>4</sup>Τοῖσι γὰρ πάσχουσι ταῦτα τὰ τεκμήρια οἱ πόνοι κρέσσους εἰσὶ τῶν σιτίων · ἀνισάζειν οὖν χρή. Ένιοι δὲ οὐ ταῦτα <sup>8</sup>πάντα πάσχουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν, τὰ δ' οὔ. Πάντων δὲ τουτέων τῶν τεκμηρίων οἱ πόνοι κρατέουσι τῶν σίτων, καὶ <sup>6</sup>ἡ θεραπείη ἡ αὐτή. Ξυμφέρει δὲ τούτοισι θερμολουτέειν <sup>7</sup>καὶ μαλακῶς εὐνάζεσθαι, μεθυσθῆναι <sup>8</sup>δὲ ἄπαξ ἡ δὶς, πλὴν ἀλλὰ μὴ ἐς ὑπερδολήν · ἀφροδισιάσαι τε ὅταν ἐπιγένηται · <sup>9</sup>ραθυμῆσαι πρὸς τοὺς πόνους, πλὴν τῶν περιπάτων.

' Οχόταν θ. –προσθέσθω τῶν πόνων θ. — ²σίτοισι θ. –ἄλλη ἡμέρη Jθ. — ³ἀποδοὺς θ. –καὶ (καὶ οιπ. θ , Mack) κουφοτέρους τε (τε οιπ. θ ; δὲ pro τε Mack) καὶ vulg. – Mack dit que θ a δέ. — ⁴τοῖσι.... εἰσὶ οιπ. θ. — ⁵πάντα θ. –πάντα οιπ. vulg. – τούτων θ. –κραταίουσι G. –σιτίων J, Mack. — ⁶ἡ οιπ. θ. –συμφέρει θ. –τουτέοισι Lind., Mack. —θερμολουτεῖν θ. — ²καὶ οιπ. (H, restit. al. manu) θ. –μαλακευνεῖν pro μ. εὐνάζεσθαι θ. –εὐνάζεσθαι οιπ., restit. al. manu H. –εὐμνάζεσθαι (sic) I. — 8 δὲ οιπ. EHKθ. – Dacier, pour sauver Hippocrate du reproche d'avoir conseillé de s'enivrer une ou deux fois, prétend (et Mack le suit) que μεθυσθῆναι signifie seulement ici : boire du vin pur. – πλὴν ἀλλὰ οιπ. (H, πλὴν restit. al. manu) θ. – ἀλλὰ οιπ. EK. –εἰς E. –τε οιπ. θ. – ὑποπτῆ (sic) pro ἐπιγένηται θ. — § [καὶ] ράθ. Lind. –πλὴν τῶν περιπάτων θ. – περιπάτους δὲ μὴ ποιῆσαι ὅλως pro πλ. τῶν π. vulg.

d'abord on retranchera tous les exercices gymnastiques ou la moitié. On usera des aliments de nature humectante et rafraîchissante, et de boissons plus molles et plus aqueuses. Au bout de cinq jours, on reprendra le tiers des exercices retranchés. On usera des mêmes aliments. Au bout de cinq autres jours, on reprendra la moitié du reste des exercices. Au bout de cinq jours encore, on se remettra à tous ses exercices, seulement moindres et moins fatigants, afin que derechef l'excès ne se fasse pas sentir.

85. (Remarque générale sur les cas où les exercices l'emportent sur les aliments.) De fait, chez tous ceux qui présentent ces symptômes, les exercices l'emportent sur les aliments. Il faut donc rétablir l'égalité. Quelques-uns n'ont pas tous ces accidents, mais les uns ont ceux-ci, les autres ceux-là. Avec tous ces signes les exercices surmontent les aliments, et le traitement est le même. Il convient de prendre des bains chauds, de dormir mollement, de s'enivrer une fois ou deux mais non d'une façon excessive, de se livrer au coît quand l'occasion s'en présente, de laisser les exercices excepté les promenades.

FIN DU TROISIÈME LIVRE DU RÉGIME.

the same of the same of the same of the same of the same of

F ......

## ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

### ΤΟ ΤΕΤΑΡΊΟΝ Η ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ.

# DU RÉGIME.

## LIVRE QUATRIÈME OU DES SONGES.

#### ARGUMENT.

L'auteur distingue deux espèces de songes : ceux qu'il nomme divins, et ceux qui proviennent d'un état du corps. Les premiers ont des interprètes qui possèdent un art régulier et des règles précises, aussi l'explication en est-elle satisfaisante. Mais quand ces mêmes interprètes appliquent leur art aux songes provenant d'un état corporel, alors leurs règles, précises tout à l'heure, deviennent incertaines; et ce n'est plus que par hasard qu'ils rencontrent juste. C'est pour cette dernière catégorie de songes que l'auteur trace une interprétation médicale.

Ainsi, suivant ce partage des songes, les uns proviennent des dieux, et tombent dans le domaine des devins;
les autres proviennent du corps, et tombent dans le domaine des médecins. J'ai fait remarquer que c'est la doctrine
fermement établie de l'auteur des traités sur les Airs, les
Eaux et les Lieux, et sur la Maladie sacrée, que toutes les
maladies sont naturelles, et qu'aucune n'est divine. L'auteur
du livre du Régime fait pour les songes une dérogation à ce
principe, qu'on doit dire hippocratiqué. Un tel compromis peut
se comparer à celui que fit Descartes, quand, établissant l'automatisme des bêtes, il déclara du domaine de la physique

toute la nature jusques et y compris les animaux, et réserva l'homme seul à la métaphy sique. Séparer les songes en deux catégories, l'une divine et l'autre naturelle, ou séparer le règne organique en deux parts, l'une animale et l'autre humaine, est une erreur analogue, et qui, dans les deux cas, a été inspirée par l'état mental de l'époque. On croyait trop à la divinité des songes du temps d'Hippocrate, on avait trop peu de lumières sur la biologie du temps de Descartes, pour que la conception véritable fût introduite d'un coup et tout à la fois.

L'auteur divise les songes que nous appellerons avec lui corporels: en ceux qui représentent les actions ou les pensées de la veille; en ceux qui sont relatifs aux phénomènes célestes; en ceux qui s'occupent d'objets terrestres; en ceux où l'on se voit soi-même; en ceux où l'on voit les morts; enfin en songes qui offrent des visions diverses.

Le régime qu'il convient de suivre en chaque cas est exposé; et le livre se termine par une phrase brève où l'auteur, rappelant l'ensemble de son travail, se donne de nouveau le témoignage d'avoir découvert les règles hygiéniques qui assurent la santé.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

# ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ.

### ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ Η ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ.

86. <sup>1</sup> Περὶ δὲ τῶν τεχμηρίων τῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν ὅστις ὀρθῶς <sup>2</sup>ἔγνωκε, μεγάλην ἔχοντα δύναμιν εὐρήσει πρὸς ἄπαντα. <sup>3</sup> Ἡ γὰρ ψυχὴ ἐγρηγορότι μὲν τῷ σώματι ὑπερητέουσα, ἐπὶ πολλὰ μεριζομένη, οὐ γίγνεται αὐτὴ ἑωυτῆς, ἀλλ' ἀποδίδωσί <sup>4</sup>τι μέρος ἔκάστῳ τοῦ σώματος, ἀκοῆ, ὄψει, ψαύσει, ὁδοιπορίη, <sup>5</sup> πρήξεσι παντὸς τοῦ σώματος <sup>6</sup> αὐτὴ δ' ἑωυτῆς ἡ διάνοια οὐ γίνεται. <sup>7</sup> Ὁκόταν δὲ τὸ σῶμα ἡσυχάση, ἡ ψυχὴ κινευμένη καὶ ἐπεξέρπουσα τὰ μέρη τοῦ σώματος διοικέει τὸν ἑωυτῆς οἶκον, καὶ τὰς τοῦ σώματος <sup>8</sup> πρήξιας ἀπάσας αὐτὴ διαπρήσσεται. Τὸ μὲν γὰρ σῶμα καθεῦδον οὐκ αἰσθάνεται, ἡ <sup>9</sup>δ' ἐγρηγοροῦσα γινώσκει, καθορῆ τε τὰ δρατὰ καὶ διακούει τὰ ἀκουστὰ, βαδίζει, ψαύει, λυπέεται, ἐνθυμέεται, ἐν ὀλίγω <sup>10</sup>ἐοῦσα, ὁκόσαι τοῦ σώματος ὑπηρεσίαι ἡ τῆς ψυχῆς, <sup>11</sup> ταῦτα πάντα ἡ ψυχὴ ἐν τῷ ὅπνῳ διαπρήσσεται. Ὅστις οὖν ἐπίσταται κρίνειν ταῦτα ὁρθῶς, μέγα μέρος ἐπίσταται σοφίης.

87. Όχόσα μεν οὖν τῶν ἐνυπνίων θεῖά ἐστι καὶ προσημαίνει 1º τινὰ συμβησόμενα ἢ πόλεσιν ἢ τῷ ἰδιώτη λαῷ ἢ κακὰ ἢ ἀγαθὰ μὴ

<sup>1</sup> Ceci, dans EFGHIJKO, Ald., est la suite du IIIe livre et ne commence pas le livre Des Songes. -τοῖς Κ.-La collation du Περὶ Ἐνυπνίων pour θ est due à M. le docteur Miclovich, qui a remplacé dans ce travail M. Pæschl, alors malade. —  $^{2}$  ἔγνωκε  $\theta$ . – γινώσκει (γιγν. I) vulg. —  $^{3}$  ή γὰρ  $\psi$ . ἐγρήγορεν ὅταν (ὅτε ΕΗΚ) μεν οὖν (οὖν om. EGHIJK, Ald.) (addunt τῶ GJK, Zwing. in marg., Lind., Mack) σώματι ύπερητούσα (ύπερητέουσα ElK) ή (ή om., restit. al. manu H), ἐπὶ vulg. - ἡ γὰρ ψ. ἐγρηγορότι μὲν τῶ σώματι ὑπερητούσα, ἐπὶ θ. - γίνεται ΕΙΙθ. - αὐτὴ ἐν sic (al. manu έ) αὐτῆς Η. - ἑαυτῆς ΕΙ JK. — 4 το pro τι θ. - Post σώματος addunt ήγουν (ή Ald.) τοῖσιν (τοῖς EGI JK) αἰσθητηρίοισιν vulg.-ἤγουν τ. αἰσθ. om. (H, restit. al. manu) θ.— 5 πρήξει (πράξει E) καὶ (καὶ om., restit. al. manu H) πάση τη (τη om., restit. al. manu H) τοῦ σώματος διανοίη (διακονίη Zwing.; διακονίη ex melioribus codd. lego, inquit Foes in not.) vulg. - πρήξεσι παντός του σώματος θ. -6 αύτη δὲ ἡ διάνοια έωυτῆς θ. -δ' ἐαυτῆς IJ. -δὲ αὐτῆς ΕΠΚ. — ¨ ὅταν θ. κινεομένη θ. - έγρηγορεύουσα τὰ πρήγματα pro ἐπεξ. τὰ μ. τ. σώματος θ. τα σώματα, al. manu τα μέρη Η. - διοικέει τὸν έωυτης θ. - διοικεί τὸν έαυτης vulg. - \* πρήξειας FG. - αὐτή ΕΗΚ. - αὕτη vulg. - 9 δε γρηγορούσα (έγρηγορεύουσα θ) vulg. - D'après Mack, θ a έγρηγορέουσα. -δ' έγρηγορούσα

# DU RÉGIME.

### LIVRE QUATRIÈME OU DES SONGES.

86. (De l'importance médicale des songes.) Les signes qui se montrent dans le sommeil seront trouvés posséder pour toute chose une grande vertu par celui qui saura en juger sainement. En effet l'âme, alors qu'elle sert le corps éveillé, se partage entre plusieurs occupations et n'est pas à elle-même; mais elle donne une certaine portion de son activité à chaque affaire du corps, à l'ouïe, à la vue, au toucher, à la marche, à toutes les actions corporelles. De la sorte, l'intelligence ne s'appartient pas. Au lieu que, quand le corps repose, l'âme, mue et parcourant les parties du corps, gouverne son propre domicile et fait elle-même toutes les actions corporelles. En effet le corps, dormant, ne sent pas; mais elle, éveillée, a la connaissance, voit ce qui se voit, entend ce qui s'entend, marche, touche, s'afflige, se recorde, accomplissant, dans le petit espace où elle est, pendant le sommeil, toutes les fonctions du corps ou de l'âme. Aussi quiconque en sait juger sainement, connaît une grande partie de la science.

87. (Les interprètes des songes expliquent fort bien et suivant un art exact les songes divins; mais ils n'ont aucune règle pour l'explication des songes relatifs à l'état du corps.) Parmi les songes ceux qui sont divins et présagent, soit aux villes, soit aux particuliers, des événements heureux ou malheureux non causés par la faute des parties intéressées ont des interprètes

G. - γιγνώσκει I. - καὶ ὁρῆ τε τὰ ὁρητὰ καὶ ἀκούει θ. - λυπέεται θ. - λυπεῖται vulg. - ἐνθυμεῖται , al. manu έε H. — <sup>10</sup> ἐοῦσα θ. - ἐοῦσα om. vulg. - Mack , qui n'a pas admis ἐοῦσα, lit, au lieu de ἐν ὀλίγω, ἐνὶ λόγω, suivant, en cela, les traducteurs, qui mettent: in summa; ut semel dicam. - ὁκόσα θ. — <sup>11</sup> πάντα ταῦτα θ. - σοφίης om. θ, Mack. — <sup>12</sup> τινὰ.... προσημαίνει om. θ τινὰ συμβ. om., restit. al. manu H. - ἰδιώτησιν pro τῷ ἰδιώτη λαῷ ΕΗΚΡ΄. - δὴ pro δι' ΕFG (H, al. manu, erat prius δι') IJK. - ἀμαρτοίην FGHJK. - ἀκριβῆ om., restit. al. manu H.

41

δι' αὐτῶν ἄμαρτίην, εἰσὶν οἱ κρίνουσι περὶ τῶν τοιούτων ἀκριδἢ τέχνην ἔχοντες δκόσα δὲ ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος παθήματα προσημαίνει, πλησμονῆς ἢ κενώσιος ¹ ὑπερβολὴν τῶν ξυμφύτων, ἢ μεταβολὴν τῶν ἀηθέων, κρίνουσι μὲν καὶ ταῦτα, καὶ τὰ μὲν τυγχάνουσι, τὰ δὲ ² ἄμαρτάνουσι, καὶ οὐδέτερα τούτων γινώσκουσι, διότι γίνεται, ³ οὐθ' ὅ τι ὰν ἐπιτύχωσιν, ⁴ οὐθ' ὅ τι ὰν ἀμάρτωσι · φυλάσσεσθαι δὲ παραινεῦντες, μή τι κακὸν λάβῃ, ⁵ οὐ διδάσκουσιν ὡς χρὴ φυλάξασθαι, ἀλλὰ θεοῖσιν εὕξασθαι κελεύουσι. Καὶ τὸ μὲν εὕχεσθαι ⁶ πρέπον καὶ λίην ² ἐστὶν ἀγαθόν · δεῖ δὲ καὶ αὐτὸν ξυλλαμβάνοντα τοὺς θεοὺς ἐπικαλέεσθαι.

88. Έχει 8 δὲ περὶ τούτων ταῦτα ὧδε: 9 ὅκόσα τῶν ἐνυπνίων τὰς ἡμερινὰς πρήξιας τοῦ ἀνθρώπου ἢ διανοίας ἐς τὴν εὐφρόνην ἐνυπνιά-ζεται ὑστέρην, καὶ ἀποδίδωσι κατὰ τρόπον 10 γενόμενα, ὅσπερ τῆς ἡμέρης ἐπρήχθη ἢ ἐβουλεύθη ἐν δικαίω πρήγματι, ταῦτα τῷ ἀνθρώπω ἀγαθά: ὑγείην γὰρ σημαίνει, διότι ἡ ψυχὴ παραμένει 11 ἐν τοῖσιν ἡμερινοῖσι βουλεύμασιν, οὖτε πλησμονἢ τινι κρατηθεῖσα οὖτε κενώσει οὖτε ἄλλω οὐδενὶ ἔξωθεν προσπεσόντι. 12 Οταν δὲ πρὸς τὰς ἡμερινὰς πρήξιας ὑπεναντίωται τὰ ἐνύπνια καὶ ἐγγίνηται περὶ αὐτέων ἡ μάχη 13 ἢ νίκη, τοῦτο σημαίνει ταραχὴν ἐν τῷ σώματι: 14 καὶ ἢν μὲν ἰσχυρὴ ἢ, ἰσχυρὸν τὸ κακὸν, ἢν δὲ φαύλη, ἀσθενέστερον. Περὶ μὲν οὖν τῆς 18 πρήζιος, εἴτε δεῖ ἀποτρέπειν εἴτε μὴ 16 δεῖ, οὐ κρίνω,

¹ Ante ὑπ. addit ἢ θ. - ὑπερβολὴ, al. manu ἢν Η. - ἀήθων θ. - συνηθέων K', Zwing., Mack. - 2 άμαρτάνουσι καί om. θ. - οὐδετέρως al. manu in marg. H. -διότι οὖν γίνεται vulg. -οὖν om., restit. al. manu H. -3 οὐδ' θ. - 4οὐο θ. - άμαρτάνωσι, al. manu άμάρτωσι Η. - άμαρτώσιν Ε. - παραινέοντες θ, Mack.-παραινούντες Ε.- 5 Ante où addunt οίο' οὖν (Ε, οίδ') FGHIJK, Ald.; οιδων (sic) θ. -φυλάξεσθαι ΙΙ. -φυλάσσεσθαι θ. - κελεύοντες Κ. - 6πρέπον καὶ λίην ἐστὶν om. θ.— εστὶν om., restit. al. manu post αγαθὸν Η.άγαθόν ἐστιν ΕΚ. - συλλ. θ. - 8 δὲ ΕΗΚθ, Mack. - οὖν pro δὲ vulg. - Ante περί addit καί Κ. - τουτέων Mack. - D'après Mack θ a τουτέων; ma collation porte τούτων. - ταῦτα om. Hθ, Mack. - 9 C'est à ὁχόσα que commence le Περί Ένυπνίων dans EGHIJK, Ald. - δοπερινάς pro ήμερινάς θ. - πρήξιας ΕΗΚθ, Mack. - πράξιας vulg. - ή διανοίας θ, Mack. - ή διάνοια vulg. - εὖ φρονεῖν pro εὐφρόνην θ. - ἀφρόνην (sic) G. - ἐνυπνιάζεται ὑστέρην καὶ om. θ. - ἐσπέρην (ωσπερ ην Zwing, in marg., Lind, Mack) vulg. - Je pense qu'au lieu de έσπέρην il faut lire non ωσπεο ήν, mais ύστέρην, - καί om., restit. al. manu Η. - 10 γινομένας θ. - ώσπερ ΕΗQ', Zwing. In marg., Lind., Mack. - άπερ vulg. - όπερ θ. - Mack dit que θ a ώσπερ. - τῆς ἡμέρης ἐπρήχθη θ (Mack, έπράχθη). - τῆσιν ήμερησιν επράχθη vulg. - επιδουλεύθη θ. - ἐπὶ pro ἐν θ. -

qui possèdent là-dessus un art exact. Mais les songes où l'âme annonce les affections corporelles, soit excès de plénitude ou d'évacuation des choses congénitales soit changement vers des choses inhabituées, sont expliqués aussi par les mêmes interprètes, qui, alors, tantôt rencontrent juste, tantôt se trompent, sans jamais savoir pourquoi il arrive que tantôt ils rencontrent juste et tantôt ils se trompent. Indiquant qu'il y a lieu de prendre garde à ne pas éprouver quelque mal, ils n'enseignent pas comment il faut se garder : ils se contentent de prescrire des prières aux dieux. Prier est sans doute chose convenable et excellente; mais, tout en invoquant les dieux, il faut s'aider soi-même.

88. (Des songes qui représentent ou qui contrarient les actions ou les pensées de la veille.) Voici ce qu'il en est sur cet objet : les songes qui reportent les actions ou les pensées de la veille dans la nuit suivante et qui représentent d'une façon régulière ce qui a été fait ou délibéré pendant le jour dans une juste affaire, sont favorables ; ils indiquent la santé, parce que l'âme demeure dans les pensées du jour, n'étant surmontée ni par aucune plénitude ni par aucune déperdition ni par rien venant du dehors. Mais, quand les songes contrarient les actions de la veille et qu'il y a là-dessus bataille ou victoire,

πράγματι Ε. –  $\delta$ γιείην  $\theta$ . —  $^{11}$  έν om.  $HK\theta$ . – πλεισμονή  $\theta$ . – τινὶ om. (H, restit.al. manu) θ. —12 δκόταν θ. – D'après Mack θ a έσπερινάς au lieu de ήμερινάς; ma collation n'en dit rien. - πρήξιας ΕΗΚθ, Mack. - πράξιας vulg. ἀπεναντίωται  $J. - ἐνγίνεται περὶ αὐτῶν <math>θ. - ^{13} ἢ$  νικη (sic) σημαίνει τάραχον έν τῶ σώματι θ. - ἡνίκα ἄν τοῦτο (ταῦτα Κ; τοῦτο om., restit. al. manu H) σημαίνει (σημαίνη Η) ταραχὴν (ταραχὴ Ald.) ἐν τῶ σώματι EFGHIJK, Ald. -ήνίκα αν τοῦτο συμβαίνη ταραχήν σημαίνει έν τῷ σώματι vulg.- Il faut prendre la leçon de θ et lire η νίκη, puis recevoir ou ne pas recevoir, comme on voudra, le sens restant le même, τοῦτο des mss.; νίκη répond à Ισχυρή; μάχη à φαύλη. Συμβαίνη est un essai de correction quand une fois, ήνίκα ayant remplacé η νίκη, le véritable texte a été perdu. — 14 καὶ ην ίσχυρὰ ίσχυρὸν τὸ σῶμα θ. - Mack dit que θ a όκόταν au lieu de ήν. -15 πρήξιος ΕΚθ. - πράξιος vulg. - είτ' ἀποτρέπειν, είτε μή οὐ κρίνω θ. — 16 δεῖ om. ΗΚ. -του ανθρώπου om. (Η, restit. al. manu) 0. -συμθουλεύω θ. πλεισμονής γάρ τινος ενγενομένης ἀπόχρισίς τις γενομένη επάραζε θ. - D'après Mack θ a εγγενομένου. - εγγενομένης vulg. - γέγονε pro εγένετο ΕΗΚΙ'Q'. ἔπεαξε pro ἐτάραξε F, Ald., Zwing. in marg.

τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θεραπεύεσθαι ξυμβουλεύω· πλησμονῆς γάρ τινος ἐγγενομένης ἀπόχρισις ἐγένετό τις, ἥτις ἐτάραξε τὴν ψυχήν. Ἦν μὲν οὖν ἐσχυρὸν ἢ τὸ ἐναντιωθὲν, ἔμετόν τε ¹ξυμφέρει ποιήσασθαι, καὶ τοῖσι σιτίοισι κούφοισι προσάγειν ἐς ἡμέρας πέντε, καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ³ ὀρθρίοισι πολλοῖσι καὶ ὀξέσιν ἐκ προσαγωγῆς χρέεσθαι, καὶ τοῖσι ⁴γυμνασίοισιν ἐπιγυμνάζεσθαι συμμέτροισι πρὸς τὴν προσαγωγὴν τῶν σιτίων. Ἦν δὲ ἀσθενέστερον τὸ ⁵ἐναντιωθὲν γένηται, ἀφελιὸν τὸν ἔμετον, τὸ τρίτον μέρος ἀφελε τοῦ σιτίου, καὶ ⁶ τοῦτο ἡσυχῆ προσάγου πάλιν ἐς τὰς πέντε ἡμέρας καὶ τοῖσι περιπάτοισι πιέζειν, καὶ τοῖσι τῆς φωνῆς πόνοισι χρεέσθω, γαὶ τοῖσι θεοῖσιν εὐχέσθω, καὶ καταστήσεται αὐτῷ ἡ ταραχή.

89. "Ηλιον δε καὶ σελήνην καὶ οὐρανὸν καὶ ἀστέρας καθαρὰ καὶ εὐαγέα, κατὰ τρόπον ὁρεόμενα ἔκαστα, ἀγαθά· ὑγείην γὰρ τῷ σώματι σημαίνει ἀπὸ πάντων τῶν ὑπαρχόντων ἀλλὰ χρὴ διαφυλάσσειν ταύτην θτὴν ἔξιν τῷ παρούσῃ διαίτῃ. Εἰ δέ τι τούτων ὑπεναντίον γένοιτο, νοῦσόν τινα τῷ σώματι σημαίνει, ἀπὸ μὲν τῶν ¹⁰ ἰσχυροτέρων ἰσχυροτέρην, ἀπὸ δὲ τῶν ἀσθενεστέρων κουφοτέρην. ¹¹Καὶ ἄστρων μὲν οὖν ἡ ἔξω περίοδος, ἡλίου δὲ ἡ μέση, σελήνης δὲ ἡ πρὸς τὰ κοῖλα. "Ο τι μὲν ¹² οὖν δοκοίη τουτέων τῶν ἀστρων σδέννυσθαι ἢ βλάπτεσθαι ἢ ἀφανίζεσθαι ἢ ¹³ ἐπέχεσθαι τῆς περιόδου, ἀσθενέστερον, ¹⁵ ἢν ρὲν ὑπὸ ἠέρος ὁρῷ ἢ νεφέλης τι τῶν ἄστρων τούτων πάσχον, ἀσθενέστερον, ¹⁵ ἢν δὲ ὑπὸ ὕδατος ἢ χαλάζης, ἰσχυρότερον σημαίνει

 $<sup>^{1}</sup>$  Σ. Ιθ. -τοῖσι σίτοισι τοῖσι χούφοισι θ.  $-^{2}$  χαὶ om. FGIJ.  $-^{3}$  ὀρθρίοισι Ε HKQ'θ. - δρθρίοισι om. vulg. - χρῆσθαι θ. - 4 γυμν. ὅστις ἐπιγυμνάζεται (ἔτι γυμνάζεται citat Mack) σ. π. τὴν ἀγωγὴν τῶν σίτων (ἀγαγὴν τῶν σιτίων citat Mack) θ. - 5 ύπεναντιωθέν ΕΗΚΟ, Lind. - ύπεναντίον θ. - τό pro τόν Ald. - τῶν σίτων θ. - Mack dit que θ a σιτίων. - 6 τὸ pro τοῦτο EFGHIK, Ald. - προσαγάγου ΕΗθ. - πάλιν om. ΕΡ'. - είς Ε. - έπὶ sine τὰς θ. - πένθ' ΕΗ θ. – πιέζει Q', Lind. – χρήσθω, al. manu χρεέσθω H. –  $^7$  κ. τ. θ. εὐχ. om. (H,restit. al. manu) θ. -θεοῖς FGIJ. -αὐτῷ om. (H, restit. al. manu) θ. - Post ταραχή addunt καὶ τοῖσι θεοῖσιν εὕχεσθαι Hθ.—8 δὲ om. θ. -ἄστρα θ, Mack. -καθαρύϊα (sic) P'.-καθαροὺς E.-εὐαγῆ (H, al. manu έα)  $\theta$ .-δραιόμενα  $\theta$ . -δρώμενα vulg. - ὑγιείην Gθ, Ald. - 9 τὴν om. θ. - D'après Mack θ a παρεούση; ma collation n'en dit rien. — 10 ισχυροτέρων θ, Mack. - ισχυρών vulg. — 11 καὶ om. ΕΗΚΡ'θ. — 12 οδν om. J. -δοκέοι θ. -τουτέων (al. manu τούτων H), Mack.-τουτέων om. θ.-των EG (H, al. manu) IJ9, Ald., Zwing., Lind., Mack. - τών om. vulg. - τών ἄστρων τούτων δοκοίη Κ. σδέννυσθαι ή, om. (H, restit. al. manu) θ. — 13 ἐπίσχεσθαι Ε (H, al. manu έπέχεσθαι) ΚΡ', Mack. - ἀπέχεσθαι Zwing. - Post περιόδου addit κατ' αὐτὸ

cela signale un trouble dans le corps; si ce trouble est fort. sort est le mal; s'il est faible, le mal est plus faible. Quant à l'action sur laquelle on rêve, faut-il ou non en détourner? e'est ce que je ne juge pas; mais je conseille de traiter le corps; car une plénitude quelconque s'est amassée, et il en est résulté une sécrétion qui a troublé l'âme. Si donc ce qui contrarie est considérable, il convient de vomir, puis, pendant cinq jours, d'augmenter progressivement la nourriture par des aliments légers, d'user de promenades du matin considérables et rapides en suivant une gradation, et de faire des exercices en proportion avec l'alimentation croissante. Si ce qui contrarie est plus faible, on s'abstient du vomissement, on retranche le tiers des aliments, puis pendant cinq jours on augmente graduellement la nourriture. On insiste sur les promenades, on use des exercices de la voix, on invoque les dieux, et le trouble s'apaise.

89. (Des songes dans lesquels on voit quelque phénomène céleste.) Voir le soleil, la lune, le ciel et les astres purs, agiles, et chacun suivant son mode d'être, est favorable; cela promet au corps santé de la part de tout ce qui y est; il faut maintenir cette disposition en maintenant le régime actuel, Voir quelque chose de contraire, annonce quelque maladic, plus forte s'il s'agit d'influences plus fortes, plus légère s'il s'agit d'influences plus faibles. Aux astres appartient la révolution extérieure, au soleil la révolution intermédiaire, à la lune la révolution vers les parties creuses. Quel que soit celui de ces astres qui paraît ou s'éteindre ou être lésé ou disparaître ou être arrêté dans sa révolution, si c'est par un brouillard ou un nuage, l'influence est plus faible; si

τὸ μέρος καὶ τὴν νοῦσον προσγίνεσθαι (περιγίνεσθαι Ald.), καὶ vulg.—κατ'.... καὶ om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ .—Cette suppression me semble indispensable.—<sup>14</sup>τὴν pro καὶ ἢν  $\theta$ .—Mack dit qu'il y a κἦν.— $\delta$ π' EHK $\theta$ .— $\dot{\alpha}$ πὸ J.— ἢέρος  $\theta$ .—ἀέρος vulg.— $\dot{\alpha}$ ρῷ om. (H, restit. al. manu)  $\theta$ .— $\dot{\delta}$ ρῷ E.— $\dot{\phi}$ ρᾶται Zwing., Mack.—τι τῶν ἀστρων τούτων πάσχον om.  $\theta$ .— $\dot{\alpha}$  εὶ EHKQ' $\theta$ .—καὶ pro  $\dot{\alpha}$ πὸ EHKQ' $\theta$ .— $\dot{\alpha}$ πὸ om. GJ, Ald.—ἐν τῶ σώματι ἀπόκρισιν Κ.— $\dot{\delta}$ γρὴν  $\theta$ , Lind., Mack.— $\dot{\delta}$ γρὰν vulg.—γινομένην, al. manu γεν H.

δὲ ἀπόχρισιν ἐν τῷ σώματι ὑγρὴν καὶ φλεγματώδεα γενομένην, ἐς την 1 έξω περιφορήν έσπεπτωχέναι. Συμφέρει τοιγαρούν τούτω τοϊσί τε δρόμοισιν εν <sup>2</sup>τοῖσιν ξματίοισι κεχρῆσθαι πολλοῖσιν, εξ όλίγου προσάγοντα, όκως έξιδρώσει ως μάλιστα, καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ἀπὸ τοῦ γυμνασίου πολλοῖσι· καὶ <sup>3</sup> ἀναρίστον διάγειν· τῶν τε σιτίων ἀφελόμενον τὸ τρίτον μέρος προσάγειν ἐς πέντε ἡμέρας εἰ δὲ δοχοίη ἐσχυρὸν εἶναι, χαὶ \*πυριῆσαι· τὴν γὰρ κάθαρσιν διὰ τοῦ 5 χρωτὸς ζυμφέρει ποιέεσθαι, διότι ἐν τἢ ἔζω περιφορἢ ἐστι τὸ βλάδος· τοῖσι δὲ 6 σιτίοισι χρησθαι ξηροῖσι, δριμέσιν, αὐστηροῖσιν, ἀκρήτοισι, καὶ τοῖσι πόνοισι τοῖσι ξηραίνουσι μάλιστα. 7Εἴ τι δὲ τούτων ή σελήνη πάσχοι, είσω την αντίσπασιν ποιέεσθαι ξυμφέρει, έμέτω <sup>8</sup>χρησάμενον ἀπὸ τῶν δριμέων καὶ άλμυρῶν καὶ μαλακῶν σιτίων. Τοΐσι 9 δε της φωνης πόνοισι, και αναριστίησι, 10 και τοῦ σίτου τη άφαιρέσει, καὶ προσαγωγή ώσαύτως. 11 διὰ τοῦτο δὲ εἴσω ἀντισπαστέον, διότι πρὸς τὰ χοιλα τοῦ σώματος 12 τὸ βλαδερὸν ἐφάνη. Εἰ δὲ δ ήλιος τοιοῦτό τι πάσχει, ἰσχυρότερον τοῦτο ήδη καὶ δυσεξαγωγότερον · δεῖ δὲ ἀμφοτέρως τὰς ἀντισπάσιας ποιέεσθαι καὶ τοῖσι δρόμοισι τοῖσί τε χαμπτοῖσι <sup>13</sup> χαὶ τροχοῖσι χρῆσθαι χαὶ τοῖσι περιπάτοισι χαὶ τοῖσιν ἄλλοισι πόνοισι πᾶσι, τῶν 14 δὲ σίτων τῆ ἀφαιρέσει καὶ τῆ προσαγωγή ωσαύτως έπειτα έξεμέσαντα αδθις προσάγειν πρὸς τάς πέντε. Εὶ 15 δὲ αἰθρίης ἐούσης θλίβεται καὶ ἀσθενέα δοκέει εἶναι καὶ ὑπὸ τῆς ξηρασίης τῆς περιόδου κρατέεσθαι, σημαίνει κίνδυνον ἐς

<sup>1</sup> Eξω Zwing., Foes in not., Lind., Mack. - ἔσω vulg. - La suite montre qu'il faut lire ἔξω. Mack dit que θ a ἔξω, ma collation n'en dit rien. -ἐσπεπτωκέναι θ, Mack.- εμπεπτωκέναι vulg.- δε pro τοιγαροῦν ΕΗΚΡ'θ, Mack. -2 τισιν Q'.-τοισιν om. Lind.-πασιν pro τσισιν Ald.-χρήσθαι ΕΗΚθ.-οπως θ. - εξιδρώση vulg. - πολλοῖσί [τε] καὶ Lind. - 3 ἀνάριστον διάγειν (γρέεσθαι Mack) θ. - ἀναρίστοισι χρῆσθαι (διάγειν, al. manu χρῆσθαι Η) vulg. - τῶν δὲ σίτων ἀφελόμενον θ.-ἀφελόμενος vulg.-εἰς ΕΗΚ.-πένθ' θ.-ἰσχυρότερον θ. — 4πυρίη χρήσθαι ΕΗΚΡ' (θ, πυριήσει), (Lind., χρέεσθαι).— 5χρωτὸς θ, Mack. -χρώματος vulg. - συμσέρει θ. - 6 σίτοισι θ. - χρέεσθαι Lind., Mack. - ακρίτοισι θ. — εὶ δέ τι θ. – πάσχει EGK. – παράσχοι, al. manu πάσχοι Η. – ποιέεσθαι 0, Lind., Mack. - ποιεῖσθαι vulg. - συμφέρει θ. - 3 χρησθαι θ. - χρέεσθαι, d'après Mack. - σιτίων μαλαχών J. - Post σιτίων addit τοῖσι δὲ τροχοΐσιν (τροχέσιν Ι) όξέσι καὶ τοῖσι περιπάτοισιν όξέσι (καὶ τοῖσι περ. όξέσι om. FGIJ) vulg. -τοῖσι δὲ τρ. όξ. κ. τ. π. όξ. om. θ. - D'après Mack ce membre de phrase ne manque pas dans θ; mais on y lit en place : τοῖσί τε . πόνοισιν δξέσι καὶ τοῖσι περιπάτοισι. Toutefois cette suppression me paraît bonne; car il s'agit de faire la révulsion à l'intérieur et non à l'extérieur.

c'est par de l'eau ou de la grêle, l'influence est plus forte : en tout cas c'est l'annonce qu'une sécrétion humide et phlegmatique, s'étant faite dans le corps, est tombée à la surface extérieure. Dans ce cas conviennent les courses en habit, considérables, augmentées graduellement, asin que l'on sue autant que possible, les promenades considérables après le gymnase, la suppression du déjeuner, le retranchement du tiers des aliments, auxquels on reviendra par gradation en cinq jours. Si l'influence paraît forte, on aura recours aux étuves, car il importe de faire la purgation par la peau puisque le mal est dans la surface extérieure. On usera des aliments secs, âcres, astringents, non tempérés, et des exercices qui dessèchent surtout. Est-ce la lune qui offre quelqu'une de ces apparences? on fera la révulsion vers l'intérieur : vomissement avec des aliments âcres, salés et mous, exercices de la voix, suppression du déjeuner, même retranchement des aliments et même accroissement graduel. La révulsion doit être à l'intérieur, parce que le mal s'est montré vers les parties creuses du corps. Est-ce le soleil? cela est déjà plus puissant et plus difficile à expulser. On fera les révulsions des deux eôtés : courses recourbées, courses au cerceau, promenades, et tous les genres d'exercices gymnastiques; même retranchement des aliments, même accroissement graduel; puis vomissement, et derechef augmentation graduelle des aliments pendant les cinq jours. Si, le temps étant serein, les astres paraissent être comprimés, affaiblis et surmontés par la sécheresse de la révolution, c'est l'indice d'un danger de maladie; on diminuera

<sup>- 9</sup> τε pro δὲ ΕΗ. — 10 καὶ om. EGHIJKθ, Ald. – τουτέοισι pro τοῦ σίτου θ. — 11 διὰ.... ὡσαὐτως om. FGIJ. — 12 τὸ θ, Mack. – πὸ om. vulg. — τι om. θ, Mack. – πάσχοι θ. – ποιέεσθαι θ, Lind., Mack. – ποιεῖσθαι vulg. — 13 καὶ Κ'θ, Mack. – καὶ om. vulg. — 14 τε pro δὲ ΕΗΚθ. – αὐτις (Η, al. manu αὐθις) θ. — 15 δ' ἐθρίης ἐούσης θλίθηται καὶ ἀσθένεια δοκῆ θ. — δ' ΕΗΚ. – ούσης vulg. – δοκόι εΗ. – δοκεῖ Κ. – καὶ Zwing. in marg. – καὶ om. vulg. – L'addition de ce καὶ, proposée par Zwing. me paraît la véritable correction. – καὶ τῆς περιόδου Vatic. Codd. ap. Foes in not., Lind., Mack. – καὶ, introduit ici, ne remédie en rien à la difficulté qu'offre le texte de vulg. – ἐς ΕΗJΚ, Lind. — εἰς vulg.

νούσον πεσείν άλλα γρη ιτών πόνων αφαιρέειν, τη τε διαίτη ύγροτέρη καὶ μαλακῆ γρέεσθαι, <sup>2</sup>καὶ λουτροῖσι καὶ δαθυμίη πλείονι, καὶ ύπνω πολλώ, μέγρις αν καταστή. Εί δε <sup>3</sup>πυροειδες δοκοίη είναι τὸ ἐναντιούμενον καὶ θερμὸν, χολῆς ἀπόκρισιν σημαίνει • εἰ μέν οὐ κρατοίη τὰ ὑπάρχοντα, νοῦσον σημαίνει εἰ δὲ καὶ ἀφανίζοιτο τὰ <sup>8</sup> κρατεύμενα, κίνδυνος ές θάνατον έκ της νούσου έλθεῖν. Εἰ δέ 6 τρεφθηναι δοχοίη ες φυγήν το υπάρχον, φεύγειν δε ταχέως, 7 τους δε διώχειν, χίνδυνος μανηναι <sup>8</sup> τον άνθρωπον, ην μη θεραπευθη. Ξυμφέρει δὲ τούτοισι πᾶσι μάλιστα μὲν έλλεβόρω καθαρθέντας διαιτῆσθαι 9 ήν δὲ μὴ, τῆ πρὸς ὕδατος διαίτη χρῆσθαι ξυμφέρει, οἶνον δὲ μή πίνειν · 10 εἰ δ' οὖν, λευχὸν, λεπτὸν, μαλαχὸν, ὑδαρέα · ἀπέγεσθαι δὲ δριμέων, ξηραντικών, θερμαντικών, άλμυρών πόνοισι δὲ τοῖσι κατά φύσιν πλείστοισι 11 χρέεσθαι καὶ δρόμοισιν εν ξματίω πλείστοισι· τρίψις δὲ μὴ ἔστω, μηδὲ πάλη, μηδὲ ἀλίνδησις 12 ὅπνοισι πολλοῖσι μαλακευνείτω, καὶ βαθυμείτω πλήν τῶν κατὰ φύσιν πόνων · ἀπὸ ¹3 δὲ τοῦ δείπνου περιπατείτω · άγαθὸν δὲ καὶ πυριῆσθαι · ἐμέειν δ' ἐκ τῆς πυριής τριήχοντα δέ ήμερέων μή πληρωθή. όταν δέ πληρωθή, 14 δὶς ἐν τῷ μηνὶ ἐμεσάτω ἀπὸ τῶν γλυχέων χαὶ ὑδαρέων χαὶ χούφων. Όκόσα δὲ τούτων πλανᾶται 15 ἄλλοτε ἄλλη μὴ ὑπ' ἀνάγκης, ψυχῆς τινα τάραξιν σημαίνει ύπο μερίμνης • 16 ξυμφέρει δε τούτω βαθυμησαί

1 Τὸν πόνον al. manu, erat prius τῶν πόνων Η. -τῆ τε διαίτη τῆ ὑγροτάτη sine καὶ μαλακῆ θ. - χρέεσθαι, καὶ om., restit. al. manu H. - 2 τοῖσί τε λουτροΐσι θ. - καὶ ὕπνοισι μέχρι καταστή θ. - ὕπνοισι pro ὕ. πολλῷ ΕΚ. - μέχρι sine αν, al. manu μέχρις αν Η. - καταστήση vulg. - 3 πυρροειδες (H, al. manu, erat prius πυρο) J. -δοχοίη (δοχέοι θ; δοχέει Ε) είναι scribuntur ante ααί ΕΗΚθ. - υπεναντιώμενον (H, al. manu ού) θ. - υπεναντιούμενον Ε. --4 εί.... σημαίνει θ. −εί.... σημαίνει om. vulg. — 5 χρατεύμενα θ, Mack. - χρατούμενα vulg. - νούσου ΕΗΙΚθ, Lind., Mack. - νόσου vulg. - 6 τραφήναι, al. manu τρεφθήναι H. - δοκέοι θ. - Ante ές addit τραπήναι (H, al. manu, erat prius τραφήναι) vulg. - τραπήναι om. θ, Mack. - φεύγει, al. manu ειν H. — <sup>7</sup> ἀστέρας pro τοὺς Codd. quidam ap. Foes in not. — <sup>8</sup> καὶ τὸν Ε. – συμφέρει θ, Mack. - μάλιστα EHIJQ'θ, Zwing. in marg., Mack. - κάλλιστα vulg. - καθαρθέντας θ, Vatic. Codd. ap. Foes in not., Zwing., Mack. - κρατηθέντας vulg. – ἐκδιαιτῆσθαι Ε (Η , al. manu διαιτῆσθαι)  $\mathbf{K}$ θ. – διαιτεῖσθαι  $\mathbf{J}$ . — θ εἰ ΕΗΚθ. - ξυμφέρει χρῆσθαι ΕΗΚ (συμφέρει, θ). - χρέεσθαι συμφέρει Mack. - χρέεσθαι Lind. - συμφέρει IJ. - 10 εί δὲ (δὲ om. θ, Mack) μή pro εί δ' οὖν ΕΗΚθ, Zwing. in marg., Mack. - λεπτὸν λεπτὸν pro λ. λ. Ι. - λευκὸν om. GJ. - ύδαρέα θ. - ύδαρή vulg. - θερμών pro θερμαντικών, et scribitur ante δριμέων θ. — "χρήσθω θ. - χρεέσθω J. - χρεέσθω δε καὶ ΕΗΚ. - ίματίοισι (H, al. manu, erat prius ίματίω) KP'Q', Lind., Mack. - τρίψεις θ. -

les exercices, on usera d'un régime mou et plus humide, de bains, de plus d'inaction, de beaucoup de sommeil, jusqu'à ce que le mal disparaisse. Si ce qui contrarie est d'apparence ignée et chaud, c'est l'annonce d'une sécrétion bilieuse; si les parties intégrantes du corps ne triomphent pas, c'est l'annonce d'une maladie; si les parties vaincues semblent même disparaître, c'est l'annonce que la maladie fera courir un danger de mort. Si ce qui est dans le corps semble être mis en fuite, et fuir rapidement, poursuivi par les astres, il y a danger de délire, à moins que le traitement n'intervienne. Il convient, dans tous ces cas, surtout d'évacuer par l'ellébore et de mettre au régime; sinon, on prendra le régime de l'eau, ou ne boira pas de vin, ou, si on en boit, il sera blanc, léger, mou, aqueux. On s'abstiendra des substances âcres, desséchantes, échauffantes, salées. On usera surtout des exercices naturels; beaucoup de courses en habit; point de frictions; point de lutte; point de lutte sur la poussière; beaucoup de sommeil et sur un coucher mollet; du repos, si ce n'est pour les exercices naturels; des promenades après le dîner. Il est bon aussi d'user d'étuves. On vomira après l'étuve. De trente jours, on ne mangera à son plein appétit, et, quand on s'y sera remis, ou vomira deux fois dans le mois avec des aliments doux, aqueux et légers. Quand ces astres paraissent errer cà et là sans rien qui les force, cela indique une certaine perturbation de l'âme par l'effet de soucis; il convient de se reposer et de tourner l'âme vers les spectacles, surtout vers ceux qui provoquent le rire; sinon, vers ceux que le sujet a le plus de

<sup>12</sup> ὅπνοισι (addunt πολλοῖσι θ, Mack) μαλαχοῖσι εὐδεέτω (μαλαχυπνεύτω F; μαλαχυγνεύτω sic G; μαλαχυνεύτω HIJK, Ald.; μαλαχευνείτω θ, Zwing. in marg. vel μαλαχοῖσι εὐνείτω, Lind., Mack; μαλαχοῖσιν εὐνείτω EQ') vulg. – καὶ οπ., restit. al. manu H. – ραθυμήτω I. – ραθυμέτω (sic) G. – Ante τῶν addit ἐκ θ. — 13 δὲ τοῦ οπ. ΕΗΚθ. – πυριᾶσθαι καὶ ἐμέειν ἐκ θ. – τριάχοντα ΕΙJΚ. – δ' ΕΗΚ. — 14 τρὶς (H, al. manu δὶς) θ. – ὑδαρέων ΕΗΙθ, Mack. – ὑδαρῶν vulg. — 15 ἄλλοις ἄλλως sine μὴ ὑπ' ἀνάγκης θ. – ὑπὸ H. – τάραξίν τινα θ. — 16 συμφέρει δὴ θ. – τε οπ. ΕJΚ, Ald. – τε καὶ οπ. (H, καὶ restit. al. manu) θ. – τρέψαι ΕFG (H, al. manu, erat prius τραπῆναι) IJK, Lind., Mack. – τραπέσθαι θ. – θρέψαι Codd. Vatle. ap. Foes in not.

τε καί την ψυχήν τραπήναι πρός θεωρίας, μάλιστα μέν πρός τάς φερούσας γέλωτας, εί δὲ μή, ὅ τι μάλιστα ήσθήσεται θεησάμενος, ήμέρας δύο ή τρεῖς, καὶ καταστήσεται εἰ δὲ μή, κίνδυνος ἐς νοῦσον πίπτειν. "Ο τι δ' ²ἀν ἐκ τῆς περιφορῆς ἐκπίπτειν δοκέη τῶν ἀστρων, δχόσα μέν χαθαρά χαὶ λαμπρά χαὶ 3 πρὸς εω δοχέει φέρεσθαι, ύγείην σημαίνει. 4ο τι γάρ εν τω σώματι καθαρόν εόν εκκρίνεται έκ τῆς περιόδου κατά φύσιν ἀφ' έσπέρας πρὸς ἢῶ, ὀρθῶς ἔγει καὶ γὰρ τὰ ές την χοιλίην ἀποχρινόμενα χαὶ τὰ ές την σάρχα ἀπερευγόμενα άπαντα εκ της περιόδου εκπίπτει. Ο τι δ' αν τούτων μέλαν καὶ άμυδρον και προς έσπέρην δοκέη φέρεσθαι, ή ές <sup>7</sup>την θάλασσαν ή ές την γην 8 ή άνω μαλλον, ταυτα σημαίνει τὰς νούσους τὰ μεν άνω φερόμενα βεύμα χεφαλής έστι δηλούντα • δχόσα δὲ ἐς θάλασσαν, κοιλίης νουσήματα · 10 δκόσα δὲ ἐς γῆν, φύματα μάλιστα σημαίνει τὰ έν τῆ σαρχὶ φυόμενα. Τούτοισι 11 ξυμφέρει τὸ τρίτον μέρος τοῦ σίτου άφελέσθαι, ἐμέσαντας δὲ προσάγειν ἐς ἡμέρας πέντε, ἐν ἄλλησι δὲ 12 πέντε χομίσασθαι τὰ σιτία πάντα \* καὶ 18 ἐμέσας πάλιν προσαγέσθω κατά τὸν αὐτὸν τρόπον. Ο τι δ' 14 αν τῶν οὐρανίων ἐφέζεσθαι δόξη σοι καθαρόν μέν καὶ ύγρον ἐὸν, ύγιαίνειν σημαίνει, διότι ἐκ τοῦ αἰθέρος <sup>15</sup> ές τὸν ἄνθρωπον καθαρὸν κατελθόν ἐστι, τοιοῦτον <sup>16</sup>δὲ καὶ ἡ

<sup>1</sup> Καὶ πρὸς Η. -θεωρίαν Lind. - γελοίας pro φερούσας γελ. ΕΗ (γελοίους, P'θ). -γελοΐον pro γελώτας Codd. quidam ap. Foes in not. - Ante 8 τι addit άλλας τινὰς  $\theta$ .  $-\theta$ εησάμενος  $\theta$ .  $-\theta$ εασάμενος vulg. -τρὶς  $\theta$ .  $-^2$  ήν EH. -περιφορᾶς θ. - λαπρά, al. manu λαμπρά Η. - 3 προσεω (sic) θ. - πρόσω vulg. πρὸς ἕω Zwing. in marg., Mack. - δοκέη ΕΚ. - δοκεῖ vulg. - φέρεται pro δ. φέρεσθαι θ.-φέρεται καὶ ὑγείην, al. manu δοκέει φέρεσθαι, ὑγείην Η.- 6 τι δ' αν έν τ. σ. χ. ένεὸν ἐχκρίνηται θ. - ἐχκρ. οπ. J. - ἐχκρίνηται E (H, al. manu, erat prius ἐκκρίνεται). — προσή pro πρὸς ἡῶ ΕΗ. – προς ἡ GIJ, Ald., Frob. (Zwing. in textu, πρός εω in marg.). -πρός ήω δρθρον Codd. quidam ap. Foes in not. - εω Lind., Mack. - γάρ om. GIJ. - ες την ποιλίην θ. Codd. Vatic. ap. Foes in not., Lind., Mack. - έν τη κοιλίη vulg. - πάντα  $\theta$ . — 6 ἀπὸ FGIJ. — 7 τὴν om.  $\theta$ . — θάλατταν HK. — 8 ἢ om.  $\theta$ . — μᾶλλον om.  $\theta$ . -ταύτας pro ταῦτα J. -νούσους ΕΗΚθ, Lind., Mack. -νόσους vulg. - κεφαλης δεύματα ΕΗΙΚθ, Mack.-έστι δηλ. om. ΕΗΚθ.-δηλώντα Frob., Zwing., Mack.  $-\delta$ ηλον FGJ, Ald. -9 ὅσα δ' ἐς θ.  $-\theta$ άλατταν ΕΗΚ. -νοσήματα ΕΗΚθ. — 10 δσα Εθ. – δ' Ε. – ἐς τὴν Υῆν ΕΗΚ. – ἐκρύματα (ἐς τύματα ΕFGHIK, Ald.) vulg. - φύματα Jθ. - 11 συμφέρει θ. - ἐμέσαντας Ιθ, Mack. - ἐμέσαντα vulg. -12 πέντε om., restit. al. manu ε Ε. -τὸ σιτίον ἄπαν ΕΓΗΙΙΚ (θ, sine ἄπαν). - D'après Mack θ a τὰ σιτία. - 13 ἐμέσας ΕΗΡ'Q'θ. - ἐμέσαντα vulg. - ἐμέσαντας Mack. -προσάγεσθαι Lind. - κατά τὸ αὐτὸ θ. - τρόπον om., restit. al. manu H. — 4 ήν, al. manu αν Η. -των οὐρανίων θ, Mack. - τούτων οὐρα-

plaisir à voir, pendant deux ou trois jours, et cela s'apaisera; au cas contraire, il y a danger de tomber malade. Quand quelqu'un des astres semble s'échapper de la voie circulaire, s'ils sont purs, brillants et paraissent être portés vers l'orient, c'est une annonce de santé; car ce qui, étant pur dans le corps, s'échappe de sa voie circulaire par un mouvement naturel (or, le mouvement naturel est d'occident en orient), cela, dis-je, est régulier; et le fait est que toute chose amenée par sécrétion dans le ventre ou portée par une sorte d'éructation dans les chairs s'échappe de la voie circulaire. Quant à ce qui dans le ciel paraît noir, obscur ou allant vers l'occident, ou vers la mer ou vers la terre ou vers la région supérieure, c'est annonce de maladies : vers la région supérieure, annonce de catarrhes de la tête; vers la mer, annonce d'affections abdominales; vers la terre, annonce de tumeurs formées surtout dans la chair. Dans ces cas il convient de retrancher le tiers des aliments, de vomir, puis d'accroître graduellement la nourriture pendant cinq jours et de revenir en cinq autres jours à la totalité des aliments; alors de vomir et de repasser par la même série. Quand un corps céleste, étant pur et humide, paraît se poser sur vous, c'est l'indice de la santé, parce que c'est quelque chose de pur qui descend de l'éther en l'homme, et que, de fait, l'âme le voit tel qu'il pénètre. Mais si ce corps céleste est noir et n'est ni pur ni diaphane, cela indique une maladie non par plénitude, non

νίοισιν vulg. – δόξη σοι ἐφέζεσθαι ΕΗΚ. – δόξη (sine σοι) ἐφίζεσθαι θ (Mack, ἐφέζεσθαι). – δόξει vulg. – μὲν θ, Mack. – μὲν οm. vulg. – ἡέρος pro αἰθέρος Zwing. in marg. — 15 D'après Mack θ ajoute τὸ devant ἐς; ma collation n'en dit rien. – ἐς τὸν ἄνθρωπον κατελθόν ἐστι vulg. – ἐς τὸν ἄνθρωπον καθαρόν ἐστι Ε (Η, al. manu κατελθόν) θ. – Il faut prendre à la fois καθαρὸν et κατελθόν. Dans un des textes καθαρὸν a disparu, dans l'autre c'est κατελθόν, à cause que les deux mots commencent par κα. Au reste καθαρὸν est nécessaire, comme l'indique τοιοῦτον du membre de phrase qui suit. — 16 δὲ ὁρῆ καὶ ἡ ψυχὴ ΕΡ'Q', Lind. – ὁρᾳ vulg. – ἐσῆλθεν θ. – ἐσέλθη vulg. – ἢν pro ἄν ΕΗΩ'. – μέλας Q'. – μηδὲ ἀφανὲς vulg. – μηδὲ (ἢ pro μηδὲ Lind.) διαφανὲς ΕΗΙΙΚΩ'θ, Zwing., Lind., Mack. – μὴ διαφανὲς Foes in not. – μὴ ἐμφανὲς scribit Scaliger. – πλεισμονὴν θ. – ἐπαγωγῆς vulg.

ψυχή δρη οξόν περ έσηλθεν ' ο τι δ' αν μέλαν ή και μή καθαρόν μηδέ διαφανές, νούσον σημαίνει, ούτε διά πλησμονήν ούτε διά χένωσιν, αλλ' έξωθεν έπαγωγη. Ευμφέρει δε τούτω τροχοίσιν όξεσι κεχρησθαι, δχως σύντηξις μέν ως έλαγίστη τοῦ σώματος γένηται, πνεύματι δὲ ὡς πυχνοτάτῳ χρησάμενος ἐχκρίνη τὸ παρελθόν ἀπὸ δὲ τῶν τροχῶν περιπάτοισιν δξέσιν. 2ή δὲ δίαιτα μαλακή καὶ κούψη προσαχθήτω ες ήμερας τέσσαρας. Ο τι δ' δην παρά θεοῦ δοχέη λαμβάνειν καθαροῦ καθαρὸν, άγαθὸν πρὸς ύγείην σημαίνει γάρ τὰ ἐσιόντα ές τὸ σῶμα εἶναι καθαρά. Ο τι δ' άν τούτου τὸ ἐναντίον δοκέῃ όρην, οὐκ ἀγαθόν · νοῦσον γὰρ ἐς τὸ σῶμα σημαίνει ἐσεληλυθέναι · χρη οὖν 5 ώς τὸν πρότερον θεραπευθήναι καὶ τοῦτον. Εἰ δὲ δοκοίη ύεσθαι ύδατι 6 μαλθακῷ ἐν εὐδίη, καὶ μὴ σφόδρα βρέχεσθαι, μηδὲ δεινώς χειμάζειν, άγαθόν σημαίνει γάρ σύμμετρον καλ καθαρόν τὸ πνευμα έχ του ήέρος εληλυθέναι. Εί δε τούτων ταναντία, σφόδρα ύεσθαι καὶ χειμῶνα καὶ ζάλην εἶναι, ὕδατί τε μη καθαρῷ, <sup>7</sup>νοῦσον σημαίνει ἀπὸ <sup>8</sup>τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπαχτοῦ· ἀλλὰ χρή χαὶ τοῦτον ωσαύτως διαιτηθήναι, σιτίοισί τε όλίγοισι πάντας τούτους. Περί μέν 9 οὖν τῶν οὐρανίων σημείων οὕτω χρὴ γινώσκοντα προμηθέεσθαι καὶ έκδιαιτησθαι και τοΐσι θεοίσιν εύχεσθαι, έπι μέν τοίσιν άγαθοίσιν Ήλίω, Διὶ οὐρανίω, Διὶ κτησίω, 10 Άθηνᾶ κτησίη, Έρμη, Απόλλωνι, ἐπὶ δὲ τοῖσιν ἐναντίοισι τοῖσιν ἀποτροπαίοισι, καὶ Γη 11 καὶ ήρωσιν, άποτρόπαια γενέσθαι τὰ χαλεπὰ πάντα.

90. Προσημαίνει δέ καὶ τάδε πρὸς ύγείην, 12 τῶν ἐπὶ γῆς ὀξύ δρῆν

<sup>1</sup>Σ. IJθ, Mack. - χρησθαι ΕΗΚθ. - χρέεσθαι Lind., Mack. - D'après Mack θ a χρέεσθαι. - μὲν ΕQ'θ, Lind., Mack. - μὲν om. vulg. - 2 τῆ διαίτη μαλακή πούρη (Η, al. manu ή δὲ δίαιτα) θ. — 3 ἢν ΕΗ. -λαμβάνειν παρὰ θεοῦ δοπῆ (δοχέη Lind.) καθαρόν vulg. - παρά θεοῦ δοκή (δοχέη θ) λαμβάνειν καθαροῦ χαθαρόν ΕΗΚθ. - D'après Mack θ a λαμβάνει. - εἰσιόντα ΗΚ. - εἰς ΗΚ. - τὰ ἐς τὸ σῶμα εἰσιόντα θ. — 4 ἢν ΕΗ. – τὸ om. θ. – ὁρῆν δοκέη θ. – δοκῆ vulg. – δοκέη Lind. - ὁρῆν Ε, Lind., Mack. - ὁρᾶν vulg. - νοῦσον J, Lind., Mack. -νόσον vulg.-νοσηρόν γάρ τι θ. -σημαίνει ές τὸ σώμα ἐσηλελυθέναι ΕΗ (Κ, είσελ.) θ. - έληλυθέναι σημαίνει J. - έληλυθέναι vulg. - 5 ώσπερ Κ. - ώς om. EFGH, Ald. - έκθεραπευθήναι Κθ. - ώσπερ έκθεραπευθήναι pro θερ. ΕΗ. -6 μαλακῶ Ε (H, al. manu μαλθακῶ) Κθ. - εὐδία ΕΗΚ. - ἐληλυθέναι θ. - εἰσεληλυθέναι vulg. - τὰ ἐναντία θ. - γοῦσον θ, Lind., Mack. - νόσον vulg. -8 τοῦ EFGHIJθ, Lind. - τοῦ om. vulg. - ἐπεισάκτου Lind. - ἐπ' αὐτοῦ pro ἐπαχτοῦ Ald. - σίτοισι δὲ όλ. παντελῶς τοῦτον θ. - 9 οὖν ΕΗΚ, Lind. - οὖν om. vulg. - D'après Mack θ a οὖν; ma collation n'en dit rien, - Post σημείων addit ἄστρων vulg. - καὶ ἄστρων legendum, aut ἄστρων omittendum

par déperdition, mais par quelque afférence extérieure. En ce cas il convient d'user de courses au cerceau rapides, afin que, d'une part, il y ait le moins possible de colliquation du corps, et que d'autre part, la respiration devenant très-fréquente, ce qui est venu par afférence soit expulsé. Après la course au cerceau, promenades accélérées; régime mou et léger pendant quatre jours. Quoi que ce soit que l'on semble prendre pur d'un dieu pur, cela est favorable pour la santé; car c'est l'indice de la pureté de ce qui est introduit dans le corps; mais ce que l'on croit voir d'apparence contraire, n'est pas favorable; car cela annonce que la maladie est arrivée dans le corps. Même traitement que précédemment, Si l'on croit voir tomber une ondée douce par un temps calme, sans pluie à verse ni violent orage, cela est bon; car c'est l'indice que le souffle est venu, pur et en juste mesure, de l'air. Mais si l'on voit le contraire, pluie forte, orage, tourmente, averse d'une eau impure, cela annonce maladie par l'effet du souffle introduit. On emploiera, ici aussi, le même régime; peu d'aliments pour tous ces cas. Ainsi, se faisant une telle idée des signes célestes, on prendra ses précautions, on suivra le régime indiqué, et l'on priera les dieux; pour les bons signes, le Soleil, Jupiter céleste, Jupiter enrichissant, Minerve enrichissante, Hermès, Apollon; pour les signes contraires, les dieux qui détournent, la Terre, les Héros, afin que tous maux soient détournés.

90. (Songes relatifs à des objets terrestres.) Voici encore des signes favorables : apercevoir et entendre nettement ce qui est sur la terre, marcher sûrement, courir sûrement et

Zwing. in marg. – ἄστρων om. θ, Mack. – γινώσκοντα χρη ΕΙΙΚθ. – ἐκδιαιτεισθαι Ι. – ἐνδιαιτησθαι θ. – τοῖσι θεοῖσιν ΕΗΚθ, Mack. – τοῖς θεοῖς vulg. — τοῖσι θεοῖσιν ΕΗΚθ, Mack. – τοῖς θεοῖς vulg. — τοῦσι θηνῆ al. manu, erat prius ἀθηνᾶ Η. – ἀθηναίη ΕΚQ΄, Lind., Mack. – ἀποτροπαίοισι vulg. – ταὶ om. θ. – ταὶ ναὶ om. θ. – ἀποτροπέα εἶναι τὰ ΕΗ. – ἀποτροπεα ΙΚ. – ἀποτρόπαια τὰ χαλεπὰ εἶναι παντὰ θ. — τοῦν ἐπίσης, al. manu τῶν ἐπὶ γῆς Ε. – τῶν ἐπίσης ΙΙΚ, Lind. – τῶν ἐπιστῆς Q΄. – ὀξὸ ὁρῆν καὶ ὀξὸ ἀκούειν θ. – καὶ τρέχειν ἀσφαλῶς om. FGJ. – Απτε ἄτερ addit ταχύ θ.

καὶ ἀκούειν, δοδιπορέειν τε ἀσφαλῶς καὶ τρέχειν ἀσφαλῶς καὶ ἄτερ φόβου, καὶ τὴν γῆν 1δρῆν λείην καὶ καλῶς εἰργασμένην, καὶ τὰ δένδρεα θαλέοντα καὶ πολύκαρπα, καὶ ήμερα, καὶ ποταμούς δέοντας κατὰ τρόπον καὶ δδατι καθαρώ μήτε πλέονι μήτε ἐλάσσονι τοῦ προσήκοντος, <sup>2</sup>τάς τε κρήνας καὶ τὰ φρέατα δισαύτως. Ταῦτα πάντα ούτως δρώμενα σημαίνει δγείην τῷ ἀνθρώπω, καὶ τὸ σῶμα <sup>8</sup> κατὰ τρόπον πάσας τε τὰς περιόδους καὶ τὰς προσαγωγὰς καὶ τὰς ἀποκρίσεις είναι. Εί δέ τι \*τούτων ύπεναντίον δρώτο, βλάδος σημαίνει τι έν τῶ σώματι · ὄψιος μέν καὶ ἀκοῆς βλαπτομένων, περὶ τὴν κεφαλὴν νούσον σημαίνει. Ετοίσιν οὖν δρθρίοισι περιπάτοισι καὶ τοΐσιν ἀπὸ δείπνου πλέοσι χρηστέον πρὸς τῆ προτέρη διαίτη. 6 Τῶν σχελέων δὲ βλαπτομένων, εμέτοισιν άντισπαστέον, και τη πάλη πλείονι γρηστέον πρὸς τη προτέρη διαίτη. Τη δὲ τραχείη οὐ καθαρήν την σάρκα σημαίνει τοΐσιν οὖν ἀπὸ τῶν γυμνασίων περιπάτοισι πλείοσι πονητέον. Δένδρων 8δε ή αχαρπία σπέρματος τοῦ ανθρωπίνου διαφθορήν δηλοϊ· ήν μεν οὖν θφυλλοβροοῦντα ἦ τὰ δένδρα, ὑπὸ τῶν ύγρῶν καὶ ψυχρῶν βλάπτεται· ἢν δὲ 10 τεθήλη μὲν, ἄκαρπα δὲ ϡ, ύπὸ τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν · τὰ μὲν οὖν <sup>11</sup>τοῖσι διαιτήμασι γρὴ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν, τὰ δὲ ψύχειν 12 καὶ ύγραίνειν. Ποταμοὶ 18 δὲ μὴ κατά τρόπον γινόμενοι αϊματος περίοδον σημαίνουσι, πλέον μέν δέοντες ύπερβολήν, έλασσον δε δέοντες έλλειψιν δεί δε τη διαίτη τὸ μέν αὐξῆσαι, τὸ δὲ 14 μειῶσαι. Μή καθαροί δὲ δέοντες ταραγήν σημαίνουσι καθαίρονται δὲ ὑπὸ τῶν τροχῶν καὶ τῶν περιπάτων 15 πνεύ-

¹ 'Ορᾶν ΙΙ. - λίην θ. - δένδρα ΙΙ. - θαλέθοντα θ, Mack. - ραίοντα; θ. - μήτε πλέονι μήτε ελάσσονι θ. - μήτε πλείονι μήτε ελάττονι (ελάσσονι Mack) vulg. -2 καὶ τὰς κοήνας θ. - κρίνας Κ. - ούτως όρώμενα om. (Η, restit. al. manu) θ. - ύγείην ΕΗΙΙΚθ, Lind., Mack. - ύγείαν vulg. - 3 κατά τρόπον ponit ante είναι Lind. - δε pro τε GIJ. - 4 τουτέων Mack. - Ante τι addunt δε EHK. τι έν τῷ σ. om. FGJ. - ὄψιος θ, Lind. - ὄψεως vulg. - ὅτι μὲν τῆς pro ὄψιος μέν καὶ FGJ. - ὅτι ὄψεως μέν καὶ ἀκοῆς Codd. Regg. ap. Foes in not. - νοῦσον ΕΗΚθ, Lind., Mack. - νόσον vulg. - 5 τοῖς θ. - πλείοσι θ. - 6 τῶν.... διαίτη om. G0. - εμέτεσιν (sic) Ε. - τη pro γη EGHIJO, Ald. - τρηχείη Lind. -ταχεία θ. -καθαρήν HIJKQ', Lind., Mack. -καθαράν vulg. -τοῖς οὖν θ. -τῶν θ, Mack. -τῶν om. vulg. -χρηστέον pro πονητέον θ. - 8 καὶ ἀκαρπίας pro δὲ ἡ ἀκαρπία (E, emend. al. manu) FGHIJK, Ald. - ἡ om. θ. σώματος pro σπέρματος FGIJ, Zwing. in marg.-D'après Mack θ a σώματος; ma collation porte σπέρματος. - φθορήν θ. - θ φυλλορροούντα ΕΚ. - φυλλοροούντα vulg. - φυλλορούντα Mack. - ή pro ή θ. - ἀπὸ JK. - 10 τεθηλημένα, άκαρπα δὲ vulg. - τεθηλημένα [μὲν], ἄκαρπα δὲ Lind. - τεθηλημενακαρπα δὲ

sans crainte, voir la terre unie et bien travaillée, les arbres feuillés et couverts de fruits, des arbres cultivés, les fleuves roulant régulièrement une eau pure ni plus haute ni plus basse qu'il ne convient, les sources et les puits avec des apparences analogues. Tout cela, vu ainsi, annonce que l'homme est en santé, et que son corps opère régulièrement avec toutes ses circulations, toutes ses afférences et toutes ses sécrétions. Mais voir quelque apparence contraire, c'est l'indice d'une lésion quelconque dans le corps. Si c'est la vue ou l'ouïe qui paraît lésée, cela annonce maladie à la tête; on usera, outre le régime précédent, de nombreuses promenades et le matin et après le dîner. Si ce sont les jambes, on fera la révulsion à l'aide des vomissements, et, de plus que dans le régime précédent, on usera beaucoup de la lutte. Si c'est la terre qui se montre raboteuse, cela indique que la chair n'est pas pure; en conséquence on fera de nombreuses promenades après les exercices gymnastiques. Si ce sont les arbres qui apparaissent sans fruits, cela annonce la corruption du sperme; perdent-ils leurs feuilles? la corruption est due aux influences humides et froides; sont-ils feuillés mais stériles? elle est due aux influences chaudes et sèches. Ainsi, par le régime, on séchera et échauffera dans un cas, on refroidira et humectera dans l'autre. Les fleuves qui ne coulent pas régulièrement dénotent que le sang est en voie de circulation; à hautes eaux, l'excès du sang; à basses eaux, le défaut du sang. Par le régime on augmentera là, on diminuera ici. Si les eaux n'en sont pas pures, c'est l'indice d'un trouble. On obtiendra la détersion à l'aide des courses au cerceau et

<sup>0.—</sup>Schneider dans son Suppl. signale τεθηλημένα pour τεθηλότα comme douteux. Il a eu parfaitement raison. L'excellente variante de θ, que Mack n'a pas rapportée, lève la difficulté; il faut la lire : τεθήλη μὲν, ἄκαρπα δὲ. –ῆν pro ἢ G, Ald. –ἢ pro ἢ θ. — " τοῖσι διαιτήμασι scribitur post θερμαίνειν EH. –τοῖσι διαιτ. χρὴ scribitur post θερμαίνειν  $\mathbf{K}$ . –θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν τοῖσι διαιτήμασι χρὴ θ. — " ψύχειν τε καὶ θ. — " δὲ καὶ μὴ  $\mathbf{E}$ . – κατὰ τρόπον μὴ γινόμενοι θ. –πλεῖον  $\mathbf{E}\mathbf{H}\mathbf{K}\mathbf{\theta}$ . – ραίοντες (bis) θ. – ἔλασσον θ, Mack. – ἔλαττὸν vulg. – ἔληψι (sic) θ. — " μιῶσαι θ. – μὴ καθαρῶ δὲ ραίοντες ταραχὴν σημαίνει θ. – καθαίρεται  $\mathbf{E}$  ( $\mathbf{H}$ , al. manu, erat prius καθαίρηται)  $\mathbf{K}\mathbf{\theta}$ . — " τοῖ πν. π. διακινούμενα θ. – δὲ οπ. θ.

ματι πυχνῷ ἀνακινεύμενα. Κρῆναι δὲ καὶ πρρέατα περὶ τὴν κύστιν τι σημαίνει · άλλά χρη τοΐσιν ²οὐρητιχοῖσιν ἐχχαθαίρειν. Θάλασσα δὲ ταρασσομένη κοιλίης νοῦσον σημαίνει \* ἀλλά χρὴ τοῖσι διαχωρητιχοῖσι καὶ κούφοισι καὶ μαλακοῖσιν ἐκκαθαίρειν. <sup>3</sup>Γη κινευμένη θεωμένη ή οικίη δγιαίνοντι μέν ανδρί ασθενείην σημαίνει, νοσεύντι δε ύγείην καὶ μετακίνησιν τοῦ ὑπάρχοντος τῷ μεν \*οὖν ύγιαίνοντι μεταστήσαι την δίαιταν ξυμφέρει εμεσάτω δε πρώτον, ίνα προσδέζηται αὖθις κατά μικρόν · ἀπὸ γὰρ τῆς ὑπαργούσης ὅκινέεται άπαν τὰ σῶμα. Τῷ δὲ ἀσθενέοντι ξυμφέρον χρῆσθαι τῆ αὐτῆ διαίτη · μεθίσταται γάρ ήδη το σωμα έκ του παρεόντος. Κατακλυζομένην γην 6 ἀπό τινος βδατος ή θαλάσσης δρην νούσον σημαίνει, ύγρασίης πολλης ένεούσης έν τῷ σώματι . άλλά χρη τοῖσιν ἐμέτοισι καὶ τῆ άναριστήσει καλ τοΐσι πόνοισι καλ τοΐσι ξηροίσι διαιτήμασι γρησθαι, έπειτα προσάγειν εξ δλίγων καὶ δλίγοισιν. 8 Άλλ' οὐδὲ μέλαιναν δρῆν την γην οὐδὲ κατακεκαυμένην δοκεῖ ἀγαθὸν, ἀλλὰ κίνδυνος ἰσγυροῦ <sup>9</sup>νοσήματος αντιτυγείν καὶ θανασίμου· ξηρασίης γάρ υπερβολήν σημαίνει είναι έν τη σαρχί • 10 άλλα χρη τούς τε πόνους αφελείν του τε σίτου δχόσα ξηρά τε χαὶ θερμά χαὶ δριμέα χαὶ οὐρητιχά· διαιτῆσθαί τε τῆς τε πτισάνης καθέφθω τῷ χυλῷ, καὶ 11 πᾶσι τοῖσι μαλαχοῖσι καὶ χούφοισιν δλίγοισι, 12 ποτῷ δὲ πλέονι ύδαρεῖ λευκῷ, 13 λουτροῖσι πολλοῖσι θερμοῖσιν ἀλλά μὴ ἄσιτος λουέσθω, μαλαχευνείτω, 14 βαθυμεέτω, ψύχος και ήλιον φυλασσέσθω εύχεσθαι δὲ Γῆ καὶ και και και και δὲ Γῆ καὶ

<sup>&#</sup>x27; Φρέατα (φρίατα sic θ) θεώμενα (θεώμενα om., Η restit. al. manu, θ, Mack) πνεύματα (πνεύματα om. θ, Mack) περὶ τὴν αύστιν (αῦστιν Ald., Frob., Zwing., Lind.) (addunt τι θ, Mack) σημαίνει vulg. — 2 διαχωρητικοῖσιν pro ούρ. G. - θάλασσα.... ἐκκαθαίρειν om. E. -δὲ θ, Mack. -δὲ om. vulg. -νόσον GJ, Ald. -3 κινευμένη (κεινουμένη θ) γη EHK. -6 εωμένη om. (H, restit. al. manu) θ. - η om. θ. - οἰκία θ. - ἀνδρὶ om. (Η, restit. al. manu) θ. -νοσέοντι θ. -μεταχείνησιν θ. - 4νῦν pro οὖν θ. -συμφέρει θ. - ἐμεσάτω.... μικοὸν om. FGIJ. - ἐμεσάτω (addunt δὲ θ, Lind.) πρῶτον (addit καὶ Lind.) εί (εἶτα pro εί Mack; ἔνα pro εί θ) vulg. - αὖτις ΕΗθ. - Mack dit que θ a αὖθις. -5 χενέεται (sic) J. - χρίνεται πᾶν θ. - ἀσθενέοντι θ. - ἀσθενοῦντι vulg. - ξυμφέρει FIJ. - συμφέρει ΕΗΚθ. - χρέεσθαι Lind. - τοιαύτη pro τῆ αὐτῆ G, Ald. -αὐτοῦ pro αὐτῆ J.-ἤδη θ.-δὴ pro ἤδη vulg. — 6 ὑπὸ Q', Lind., Mack.τοῦ, al. manu τινος H.-Il faudrait lire του.-τινος om. θ.-πουλλής G, Ald., Frob., Mack. -τοῖσιν om. K. - τη EHKQ', Lind. -τη om. vulg. τήσιν άναριστησι (sic) θ. - τῆσιν αναριστήσει (sic) Mack. - αναριστήσει, al. manu τήσοι J.-διαιτήμασι ξηροΐσι ΕΗΚθ.-χρήσθαι om. (H, restit. al. manu) θ. - γρέεσθαι Lind., Mack. - καὶ ὀλίγοισιν om. θ. - 8 ἀλλ' om. (H, restit. al.

des promenades, qui produisent l'agitation d'une respiration accélérée. Les sources et les puits dénotent quelque chose vers la vessie; on détergera à l'aide des diurétiques. La mer troublée annonce une maladie du ventre; on détergera à l'aide des laxatifs et des aliments légers et mous. La terre ou une maison qu'on voit trembler dénote la maladie à un homme sain, la santé et le changement du présent à un malade; donc il convient de changer le régime de l'homme sain ; il vomira d'abord, afin qu'il reprenne peu à peu l'alimentation; car l'alimentation actuelle trouble tout le corps. Mais, au malade, il convient de garder le régime actuel; car déjà le corps est en voie de changer son état présent. Voir la terre inondée par les eaux ou par la mer annonce une maladie; car beaucoup d'humidité est dans le corps; vomissements, suppression du déjeuner, exercices, alimentation siccative, puis progression en partant de peu et en croissant par peu, voilà ce qui convient. Voir la terre sombre et calcinée ne paraît pas, non plus, être bon; il y a danger de tomber dans une maladie violente et mortelle; car c'est l'indice d'un excès de sécheresse dans la chair; on retranchera les exercices, et, dans les aliments, ceux qui sont secs, chauds, âcres et diurétiques; on vivra d'eau d'orge bien cuite et de tout ce qui est mou et léger, en petite quantité; la boisson sera abondante, aqueuse, blanche; beaucoup de bains chauds; mais on ne se baignera pas à jeun. Dormir mollement; se reposer; se garder du froid

manu) θ. - μέλαναν, al. manu λαι Η. - δρῆν ΕΗθ, Μαςκ. - δρῆν (όρ. om. G, Ald.) vulg. - τὴν ΕΗΚθ. - τὴν om. vulg. - μέλαιναν γῆν ὁρῆν Q', Lind. - δοκεῖ om. (Η, restit. al. manu) θ. — νουσ. Lind., Μαςκ. - εῖναι om. (Η, restit. al. manu) θ. — νουσ. Lind., Μαςκ. - εῖναι om. (Η, restit. al. manu) θ. — νουσ. Lind., Μαςκ. - εῖναι om. (Η, restit. al. manu) θ. — νοισ ατε ξηρὰ sine καὶ θερμὰ θ. - Β'après Μαςκ θ α σιτίου ὁκόσα τε. Μα collation dit σίτου. - ὁκόσα τε ξηρὰ ΕΗΚ. - διαιτεῖσθαι J. - διαιτῆσαι G, Ald. - πτισσάνης Ε. — νοίσοι pro πᾶσι τοΐσι θ. - τοῖς vulg. - τοῖσι ΕΙΚ, Lind., Ald. - μαλακοῖσι καὶ om. θ. — νοιφ (addunt δὲ θ, Lind.) χρέοντι (χρέεσθαι L, Lind., Μαςκ; χρέοντα conjicit Æmil. Portus ap. Μαςκ; πλέονι pro χρέοντι Η; πλείονι ΕΚθ) ὑδαρεῖ λευκῷ πλείονι (πλέονι Ι; πλείονι om. ΕΗΚθ) vulg. — ναίσιλὶ λ. Lind. - πουλλοῖσι G, Frob., Zwing. - ἀλλὰ om. ΕΗΚθ. - λούσθω ΕΚ. - μαλακευνεέτω Lind., Μαςκ. — ναίσιλὶ καὶ β. Lind. - ραθυμείτω ΕΗΙΙΚθ.

Έρμη καὶ ¹τοῖσιν ήρωσιν. Εἰ δὲ κολυμδην ἐν λίμνη ἡ ἐν θαλάσση ἡ ἐν ποταμοῖσι δοκέει, οὐκ ἀγαθόν ὑπερδολην γὰρ ὑγρασίης σημαίνει εἰ ²ξυμφέρει δὲ τούτω ξηραίνειν τῆ διαίτη, τοῖσί τε πόνοισι πλείοσι χρησθαι πυρέσσοντι δὲ ἀγαθόν σδέννυται γὰρ τὸ θερμὸν ὑπὸ τῶν ὑγρῶν.

- 91. Ο τι δ' ἄν τις περὶ αὐτοῦ <sup>8</sup> δρέη κατὰ τρόπον γινόμενον πρὸς την φύσιν την έωυτοῦ μήτε μέζω μήτε ἐλάσσω, ἀγαθὸν πρὸς ὑγείην ἔστί· καὶ ἐσθῆτα λευκην ἐνδεδύσθαι καὶ ὑπόδεσιν την καλλίστην, ἀγαθόν. Ο τι δ' <sup>4</sup> ἄν ἔη μεῖζον τῶν μελέων ἢ ἔλασσον, οὐκ ἀγαθόν · ἀλλὰ χρη <sup>8</sup> τὸ μὲν αὕζειν τῆ διαίτη, <sup>6</sup> τὸ δὲ μειοῦν. Τὰ δὲ μέλανα νοσερώτερά τε καὶ ἐπικινδυνώτερα · ἀλλὰ χρη μαλάσσειν καὶ ὑγραίνειν · καὶ τὰ καινὰ μεταλλαγην σημαίνει.
- 92. Τοὺς τόὲ ἀποθανόντας ὁρῆν καθαροὺς ἐν ἱματίοισι λευκοῖσιν ἀγαθὸν, καὶ λαμβάνειν τι παρ' αὐτῶν καθαρὸν <sup>8</sup> ἀγαθόν <sup>•</sup> ὑγείην γὰρ σημαίνει καὶ τῶν σωμάτων καὶ τῶν ἐσιόντων <sup>•</sup> ἀπὸ γὰρ τῶν ἀποθανόντων αἱ τροφαὶ καὶ αὐξήσιες καὶ σπέρματα γίνονται <sup>•</sup> ταῦτα <sup>9</sup>δὲ καθαρὰ ἐσέρπειν ἐς τὸ σῶμα ὑγείην σημαίνει. <sup>10</sup>Εἰ δὲ τουναντίον τις ὁρῷη γυμνοὺς ἢ μελανοείμονας ἢ μὴ καθαροὺς ἢ λαμβάνοντάς τι ἢ φέροντας <sup>11</sup>ἐκ τῆς οἰκίης, οὐκ ἐπιτήδειον <sup>•</sup> σημαίνει <sup>12</sup>γὰρ νοῦσον <sup>•</sup> τὰ γὰρ ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα βλαβερά <sup>•</sup> ἀλλὰ χρὴ τοῖσι τροχοῖσι καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ἀποκαθαίρεσθαι, <sup>18</sup>καὶ τῆ τροφῆ τῆ μαλακῆ τε καὶ κούφη προσάγειν ἐμέσαντα.

<sup>1</sup>Τοῖσιν om. EHK. -πολυμβᾶν  $\theta$ . -δοκοίη  $\theta$ . -<sup>2</sup>σ. (H, al. manu  $\xi$ )  $\theta$ . -Post δὲ addunt καὶ ΕΗΚθ. - ξηραίνειν (σημαίνειν pro ξ. ΕΙΙΚ) θ, Mack. ξηραίνειν om. vulg. - Post διαίτη addunt ξηρη L, Foes in not., Lind. -τε om. θ. - πλείοσι θ, Mack. - πλείοσι om. vulg. - χρησθαί om. θ, Mack. - χρέεσθαι Lind. - πυρέσσοντι θ, Mack. - πυρέττοντι vulg. - 3 δρέη θ. - δρή Κ. όρα vulg. - μέζω EGHIJKθ. - μείζω vulg. - ελάττω Ε. - δγιείην θ. - D'après Mack θ a δγείην. - σημαίνει pro έστι ΕΗθ. - Post λευκήν addunt την δπάργουσαν Hθ. - ένδεδύσθαι om. (H, restit. al. manu) θ. - 4 ην pro αν EH. εἴη vulg.  $-\tilde{\eta}$  EHK.  $-\tilde{\eta}$  θ.  $-\mu$ έζω FIJ.  $-\mu$ είζω G, Ald.  $-\mu$ είζων θ. - D'après Mack θ a είη μείζον. - μελέων η έλασσον ούκ αγαθόν· αλλά χρη ΕΗΚθ. - μελῶν (μελέων Mack; μελάων sic IJ) οὐκ ἀγαθόν ἀλλ' οὐδ' ὅπερ ἄν εἴη ἔλασσον (ἐλάσσω FGIJ)· καὶ χρὴ vulg. — 5 τὰ μὲν αύξειν τῆ διαίτη τὰ δὲ μηοῦν  $\theta$ . —  $\theta$  τὰ H. — ἐπικινδυνώτερα  $\theta$ , Mack. — ἐπικίνδυνα vulg. —  $\theta$  δὲ  $\theta$ . — δὲ om. vulg. - δρᾶν GIJ. - δρη (sic) θ. - παρὰ τούτων pro παρ' αὐτῶν FIJ. - 8 ἀγαθὸν om. ΗΚθ. - ύγιείην θ. - γὰρ om. ΗΚθ. - θανόντων θ. - γίνεται ΗΚθ. - 9 γὰρ pro δὲ EGIJ.-Mack dit que θ a γὰρ pour δέ. Ma collation n'en dit rien.ἐσέρπειν ΗΚθ. – εἰσέρπειν vulg. — 10 εἰ ΕΗΚθ. – ήν vulg. – D'après Mack θ a

et du soleil; prier la Terre, Hermès et les Héros. Si l'on croit plonger dans un étang ou dans la mer ou dans une rivière, cela n'est pas bon, dénotant un excès d'humidité. Dans ce cas il convient de dessécher par le régime et d'user de beaucoup d'exercices. Mais ces apparences sont bonnes pour un fébricitant; car le chaud s'éteint par les choses humides.

91. (Songes où l'on se voit soi-méme.) Quand vous voyez quelque chose s'ajuster sur vous régulièrement à votre stature qui ne paraît ni augmentée ni diminuée, cela est bon pour la santé; il est bon aussi d'être revêtu d'un habit blanc et d'avoir sa plus belle chaussure. Mais si quelqu'une des parties du corps paraît trop grande ou trop petite, cela n'est pas bon. Par le régime, dans un cas on ajoutera, dans l'autre on retranchera. Les objets noirs annoncent davantage la maladie et le danger; il faut amollir et humecter. Les choses nouvelles indiquent changement.

92. (Songes où l'on voit les morts.) Voir les morts purs et vêtus de blanc est favorable, ainsi que recevoir d'eux quelque chose de pur; car cela dénote la santé du corps et la salubrité de ce qui y est introduit. En effet, c'est des morts que viennent les nourritures, les croissances et les semences; or, que cela entre pur dans le corps, c'est un indice de santé. Voir le contraire, c'est-à-dire voir les morts nus ou vêtus de noir ou non purs, ou recevant quelque chose, ou emportant quelque chose de la maison, est défavorable; car c'est annonce de maladie; ce qui entre dans le corps est nuisible. Il faut déterger par les courses au cerceau et les promenades, par le vomissement et, à la suite, par une nourriture molle et légère qu'on accroîtra graduellement.

ήν. - δρω ή γυμνοὺς (Η, al. manu όρώη) ΚΟ'θ. - δρώη ή γυμνοὺς Ε, Lind., Mack. - Mack dit que θ a όρώη ή γ. - μελανείμονας EFGIJ. - μελανίμονας θ. - "έχ οπ. FGIJ, Ald. - οἰχίης Εθ, Mack. - οἰχίας vuig. - "τε pro γὰρ (Η, al. manu γὰρ) θ. - εἰσιόντα ΕΗΙJΚ. - εἰς Κ. - τροχοῖσί [τε] χαὶ Lind., Mack. - "παὶ οπ., restit. al. manu Η. - καὶ τῆ τροφῆ μαλαχῆ καὶ κούφη θ. - καὶ τῆ τροφῆ μαλαχῆ τε καὶ κούφη Mack. - Mack dit que θ est conforme à ce qu'il a imprimé. - τε οπ. ΕΗΙΚ.

93. 1 Όχοσα δὲ ἀλλόμορφα σώματα φαίνεται ἐν τοῖσιν ὅπνοισι χαι φοδέει τον άνθρωπον, σιτίων ασυνήθων σημαίνει πλησμονήν χαι απόχρισιν, και γολέραν και νούσον κινδυνώδεα αλλά γρη έμετον ποιήσασθαι καὶ <sup>2</sup> προσαγαγεῖν ἐς ἡμέρας πέντε σιτίοισιν ὡς κουφοτάτοισι, μή πολλοίσι μηθέ δριμέσι, μήτε τοίσι ξηροίσι μήτε τοίσι θερμοῖσι, καὶ τῶν πόνων τοῖσι κατὰ φύσιν μάλιστα, πλὴν τῶν ἀπὸ δείπνου περιπάτων • 3χρησθαι δε καὶ θερμολουσίη καὶ δαθυμίη • ήλιον δὲ καὶ ψῦχος φυλασσέσθω. <sup>4\*</sup>Ην δὲ ἐν τῷ ὕπνῳ ἐσθίειν δοκέῃ η πίνειν τῶν συνήθων σιτίων η πομάτων, ἔνδειαν σημαίνει τροφῆς καὶ ψυχῆς ἐπιθυμίην κρέα δὲ τὰ μὲν ἰσχυρότατα ἐνδείας ὑπερδολήν, τὰ δὲ ἀσθενέστερα ἦσσον . ὥσπερ γὰρ ἐσθιόμενον ἀγαθὸν, οὕτω καὶ δρεόμενον αφαιρέειν οὖν τῶν σιτίων οὐ ζυμφέρει τροφῆς γὰρ ἐνδείας ύπερδολήν τοῦτο σημαίνει • 6 άλλά καὶ άρτοι τυρῷ καὶ μέλιτι πεποιημένοι χαθ' ύπνους ἐσθιόμενοι, ώσαύτως σημαίνουσιν. 70 Υδωρ δὲ καθαρὸν πινόμενον ἀγαθόν τὰ δὲ ἄλλα πάντα βλάπτει. Ὁ κόσα δὲ 8δοχέει δ ἄνθρωπος θεωρέειν τῶν συνήθων, ψυχῆς ἐπιθυμίην σημαίνει. 9 Όχοσα δὲ φεύγει πεφοδημένος, ἐπίστασιν τοῦ αξματος σημαίνει δπό ξηρασίης. 10 ξυμφέρει δε ψυξαι καλ ύγρηναι το σώμα. 11 Όκοσα δε η μάχεται η κεντέεται η ζυνδέεται ύπ' άλλου, απόκρισιν σημαίνει ύπεναντίην τἢ περιόδω γεγονέναι 12 ἐν τῷ σώματι · ζυμφέρει οὖν ἐμέειν καὶ ἐσχναίνειν <sup>13</sup> καὶ περιπατεῖν, <sup>14</sup> καὶ σιτίοισι κούφοισι χρῆσθαι,

<sup>1</sup> ο Οσα θ. - ἐπὶ pro ἐν θ. - πλεισμονήν καὶ ἀπόκρισι (sic) θ. - κινδυνώδεα θ. -κινδυνώδη vulg. - προσάγειν (H, al. manu προσαγαγείν) θ. - σίτοισιν θ.πουλλοΐσι G, Ald., Frob., Zwing. - 3 χρέεσθαι Lind. - χρήσθω θ. -δε καί λουτροΐσι καὶ θερμολουτίησι καὶ ραθυμίησιν vulg. - δὲ καὶ θερμολουσίη καὶ φαθυμίη θ.-Mack dit que θ a φαθυμίησιν.-φυλασσέσθω ΕΗJK, Mack.φυλαττέσθω vulg. - 4 δκόταν θ. - δ' ΕΗΚθ. - έν om. FGJ. - δοκέη θ, Lind. δοχή vulg. - των συνήθων ποτών ή σιτίων θ. - D'après Mack θ a συνηθέων. -5 καὶ ψυχῆς ἀθυμίην· κρέα δὲ τὰ μὲν ἰσχυρότατα μεγίστης ὑπερβολῆς, τὰ δὲ ἀσθενέστατα (ἀσθενέστερα, Η eadem manu, erat prius ἀσθενέστατα, Κ · P'Q'θ, Lind., Mack) ήσσω (ήσσον HKP'Q'θ, Lind., Mack)· ώσπερ γὰρ ἐσθιόμενον άγαθόν, ούτω καὶ ὁρώμενον (ούτως καὶ ὁραιόμενον θ) · ἀφαιρέειν οὖν των σιτίων ξυμφέρει (σ. θ)· τροφής γάρ ύπερβολήν τοῦτο (τοῦτο om., Η restit. al. manu, θ) σημαίνει vulg. -Le texte de vulg. est certainement altéré. D'abord on ne sait à quoi se rapporte ce génitif, μεγίστης ὑπερδολής. Ensuite ce texte est contradictoire avec la série des idées. C'est à cette série des idées que je m'en suis rapporté pour corriger la phrase, très-violemment, il est vrai, mais, je crois, d'une manière probable quant au sens. J'ai changé ἀθυμίην en ἐπιθυμίην, comme le veut une phrase qui est

93. (Songes divers. Conclusion.) Voir dans le sommeil des corps de forme étrange et être saisi de frayeur indique une plénitude d'aliments inaccoutumés, une sécrétion, un flux bilieux et une maladie dangereuse. Dans ce cas on vomira, après quoi on suivra une progression graduelle pendant cinq jours par des aliments aussi légers que possible, qui ne seront ni abondants, ni âcres, ni desséchants, ni échauffants; quant aux exercices, on usera surtout des exercices naturels, si ce n'est des promenades après le dîner. On prendra des bains chauds; on se reposera; on se gardera du soleil et du froid. Si, pendant le sommeil, on croit prendre la nourriture ou la boisson habituelle, cela dénote le besoin d'aliment et l'appétit de l'âme; des viandes dont on rêve, les plus fortes indiquent l'excès de besoin; des viandes plus faibles indiquent un besoin moindre. Manger en rêve est bon comme manger en réalité. Il ne convient donc pas de diminuer les aliments; car ce signe témoigne qu'il y a grand besoin de nourriture. La signification est la même quand on s'imagine en dormant manger des pains où entrent du fromage et du miel. Boire de l'eau limpide est bon signe; tout le reste est nuisible. Tous les objets habituels que l'on croit voir indiquent le désir de l'âme. Tout ce que l'on fuit effrayé indique l'arrêt du sang par la sécheresse; il convient alors de refroidir et d'humecter le corps. Toutes les fois que l'on se bat, que l'on est piqué ou enchaîné par un autre, cela indique qu'il s'est fait dans le corps une sécrétion contrariant le mouvement circulaire; il convient de

\*καὶ προσάγειν ἐκ τοῦ ἐμέτου ἐς ἡμέρας πέντε. ᾿Αλλὰ \*καὶ πλάνοι καὶ ἀναβάσιες χαλεπαὶ ταὐτὰ σημαίνουσιν. Ποταμῶν διαβάσιες \*καὶ δπλῖται \*καὶ πολέμιοι \*καὶ τέρατα ἀλλόμορφα νοῦσον σημαίνει ἢ μανίην · ξυμφέρει <sup>6</sup>σιτίοισιν δλίγοισι κούφοισί τε καὶ μαλακοῖσι χρέεσθαι, καὶ ἐμέτοισι προσάγειν ἡσυχῷ ἐπὶ ἡμέρας πέντε, <sup>7</sup>καὶ τοῖσι πόνοισι τοῖσι κατὰ φύσιν πολλοῖσι χρέεσθαι πλὴν ἀπὸ τοῦ δείπνου, θερμολουσίην <sup>8</sup>δὲ, ῥαθυμίην, ψῦχος, ἢλιον φυλάσσεσθαι. <sup>9</sup>Τούτοισι χρώμενος ὡς γέγραπται, ὑγιανεῖ τὸν βίον, καὶ εὕρηταί μοι δίαιτα ὡς δυνατὸν εὐρεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ξὸν τοῖσι θεοῖσιν.

¹ Καὶ οm. E (H, restit. al. manu) θ. -ἰς om. FGJ. -πρὸς ημέρας πέντε θ. ἀλλὰ om. (H, restit. al. manu) θ. <math>-² καὶ om. EK. -πλάναι Mack. - Post ἀναβάσιες addit ἐκ φαντασμάτων vulg. -ἰεκ φαντασμάτων om. (H, restit. al. manu) θ. -χαλεπαὶ θ. -χαλεπὰ vulg. -ταῦτα vulg. - Je lis ταὐτὰ. -συμβαίνουσι pro σημαίνουσιν I. <math>-³ καὶ om. EHIJK. -ἱσπλίται G, Ald., Frob., Zwing. -ἱσπλειται (sic) θ. -⁴ καὶ om. Gθ, Ald. -⁵ καὶ om. EFGHIJKθ, Ald. -νούσους σημαίνει θ. -συμφέρει θ. - Post ξ. addit οὖν τοῖς ἐν τοιούτοισιν ἀλωμένοισι (άλ. EIK, Ald., Frob., Zwing., Mack) vulg. -οὖν τοῖς ἐν τ. ἀλ. om. (H, restit. al. manu cum άλ.) θ. -⁶ σίτοισιν θ. -τε καὶ om. EHKθ. -χρῆσθαι θ. -ἐπ' θ. -ἐς EHK. -³ καὶ σίτοισι καὶ πόνοισι τοῖσι θ. -πουλλοῖσι G, Ald., Frob., Zwing. -χρέεσθαι om. EHK, - D'après Mack πλην manque dans θ. Ma collation a ce mot. -τοῦ θ. -τοῦ om. vulg. -θερμολουτίην G. -⁵δὲ om. EHKθ. -⁵ τουτέοισι Mack. -χρεόμενος θ. -ὑγιαίνει vulg. -ὁγιαίνοι K. -ὑγιανει (sic) θ. -ἐοντα θ. -ὄντα vulg. -σὺν θ.

vomir, d'atténuer et de se promener, d'user d'aliments légers, de vomir, et, après le vomissement, de se nourrir par progression pendant cinq jours. S'égarer ou monter péniblement a la même signification. Passage de rivières, hoplites, ennemis, monstres à forme étrange, tout cela indique maladie ou délire. Il convient d'user d'aliments légers, mous, en petite quantité, de vomir, et, après, d'accroître doucement la nourriture pendant cinq jours. Exercices naturels et beaucoup, si ce n'est après le dîner; bains chauds; repos; se garder du froid, du soleil. En suivant les indications que j'ai tracées, on demeurera en santé pendant sa vie; et par moi a été découvert le régime autant qu'un homme peut découvrir avec l'aide des dieux.

----

Dus Hieron war

FIN DU QUATRIÈME LIVRE DU RÉGIME OU DES SONGES, ET DU SIXIÈME VOLUME.

## TABLE DU SIXIÈME VOLUME.

| DE L'ARTERIA LE 19 . OF OF CONTROL PROPERTY |    |     | 1   |
|---------------------------------------------|----|-----|-----|
| DE LA NATURE DE L'HOMME                     |    |     | 29  |
| Du Régime salutaire.                        |    | . , | 70  |
| DES VENTS                                   |    |     | 88  |
| DE L'USAGE DES LIQUIDES                     |    |     | 116 |
| DES MALADIES, LIVRE PREMIER                 |    |     | 138 |
| DES AFFECTIONS.                             |    |     | 206 |
| DES LIEUX DANS L'HOMME                      | •  |     | 273 |
| DE LA MALADIE SACRÉE                        | 4" |     | 350 |
| DES PLAIES                                  |    |     | 398 |
| Des Hémorrhoïdes                            |    |     | 434 |
| DES FISTULES                                |    |     |     |
| Du Régime                                   |    |     | 462 |
| - LIVRE PREMIER                             |    |     |     |
| - LIVBE DEUXIÈME                            |    |     |     |
| - LIVRE TROISIÈME                           | •  |     | 590 |
| - LIVRE QUATRIÈME OU DES SONGES             |    |     | 638 |





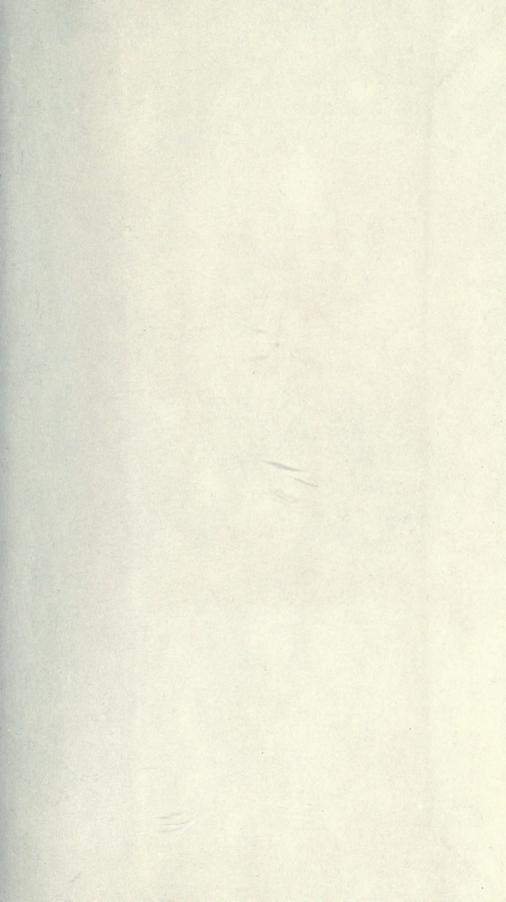

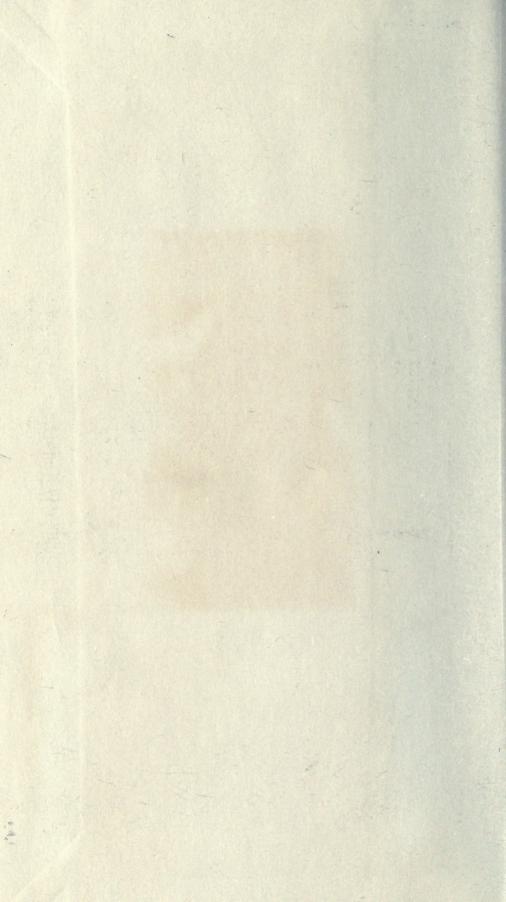

BINDING SECT. SEP 20 1902

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

R 126 H4 1839

t.6

Hippocrates
Oeuvres complètes

BioMed

